University at Virginia Library
HP404 Hd 1923 V.2
ALD History du commerce du Levent
YX 002 177 907

Digitized by Google

Original from UNIVERSITY OF VIRGINIA



Hirt.







#### HISTOIRE

## COMMERCE DU LEVANT

AU MOYEN. ÂGE

W. HEYD

BIBLIOTHÉCAIRS EN CHEF À LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE STUTT GART

**EDITION** FRANÇAISE REFONDUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR

> PUBLIÉE SOUS LE PATRONAGE DE LA SOCIÉTÉ DE L'ORIENT LATIN

FURCY RAYNAUD

REIMPRESSION

OTTO HARRASSOWITZ . LEIPZIG

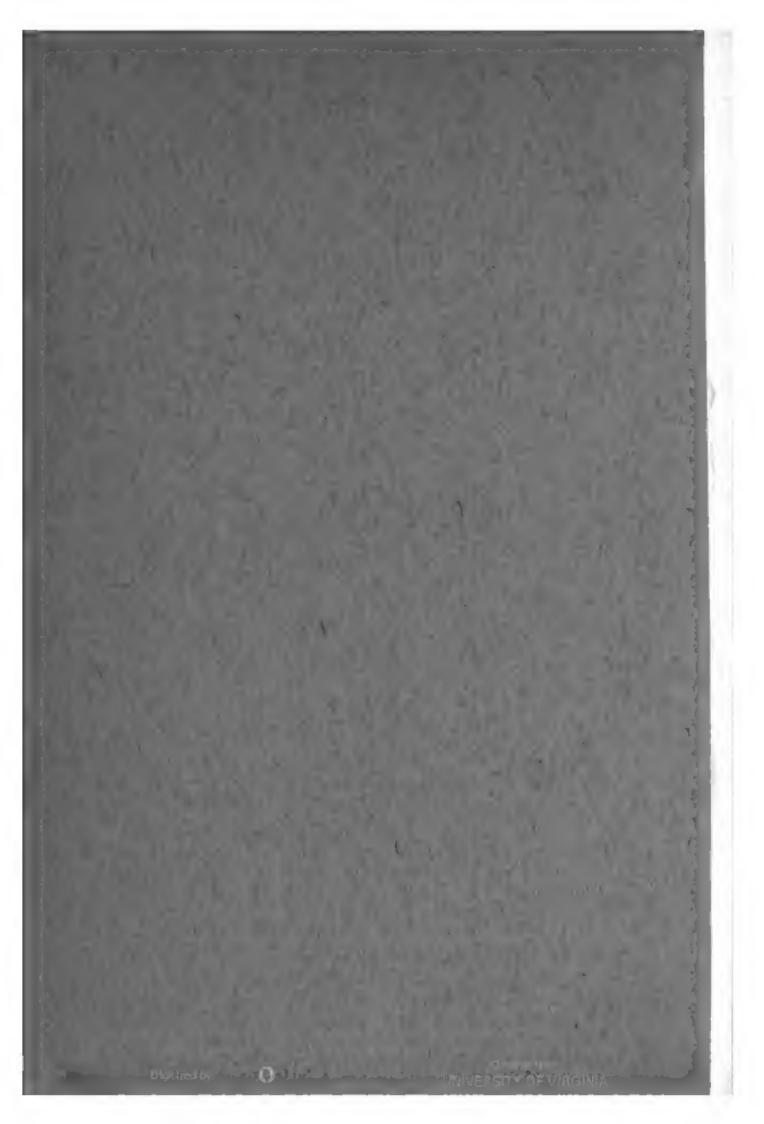

# HISTOIRE DU COMMERCE DU LEVANT

II





#### HISTOIRE

DU

### COMMERCE DU LEVANT

( TE. of. Geschichte clex harantehandels im Mittein it

AU MOYEN-ÂGE

W. HEYD

BIBUOTHÉCAIRE EN CHEY À LA BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE STUTTOART

ÉDITION PRANÇAISE REFONDUE ET CONSIDÉRABLEMENT AUGMENTÉE PAR L'AUTEUR

> Publiée sous Le patronage de la société de l'orient latin

> > PAR

**FURCY RAYNAUD** 

H

REIMPRESSION



OTTO HARRASSOWITZ - LEIPZIG



Origina from UNIVERSITY OF VIRGINIA HF 404 .H6 1923 113709

f lift in Concepy

Digitities by Google

Origina from UNIVERSITY OF VIRGINIA

#### Table des matières.

## Deuxième période.

|                      | as somethings.                                                           |         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| π.                   | Développement de commerce du Levent par suite de l'ouverture du          | Page    |
|                      | continent esiatique (de la fin du XIIIº siècle à la fin du XIVº) . ,     | 8-258   |
| B.                   | Ancien courant commercial de l'Orient I la Méditerranée su midi .        | 364     |
|                      | 1º C'aypre                                                               | 8-98    |
|                      | 20 Lifegypte et la Syrie                                                 | 28 64   |
| $\mathbb{C}_{\cdot}$ | Nouvesax marchés et nouvelles voies ouverts par les Tatam                | 64268   |
|                      | le Apparition des Tatars (Mongols)                                       | 64 - 78 |
|                      | 2º La Petite-Arménie, considérée comme vertibule de l'Asie               |         |
|                      | oentrale                                                                 | 7899    |
|                      | 3º Trébizende, considérée comme vestibule de l'Asie centrale .           | 99107   |
|                      | 4º La Perme                                                              | 197-140 |
|                      | 50 L'Inde                                                                | 140180  |
|                      | 6º Les colonies de la côte reptentrionale du Pont                        |         |
|                      | To L'Asie centrale et la Chiae                                           | 215-266 |
|                      |                                                                          |         |
|                      | Troisième période.                                                       |         |
|                      | Décadence.                                                               |         |
|                      |                                                                          |         |
|                      | Epuisement des untions commerçantes de Méditerranée, obstruction         |         |
|                      | routes d'Asie, à l'extérieur et à l'intérieur, découverte d'une nouvelle |         |
| rott.                | -                                                                        | 255-559 |
|                      | 1º Les Osmanlis, les Grecs et les France dans la péninsule des           |         |
|                      | Balkans, 18811463                                                        |         |
|                      | E Les Osmanlis, 1453—1512                                                |         |
|                      | 4º L'Asie-Mineura turque                                                 |         |
|                      | 4º Les derniers temps de l'empire de Trébizonde                          |         |
|                      | 5º Fin des colonies de la rive septentrionale du Pout                    | 865-407 |
|                      | ◆ Chypra                                                                 | 407-496 |
|                      | 70 1. Counts at la Suria                                                 | 497-497 |



#### Table des matières.

|    | ■ L'Inde                                                           | Page<br>497—504   |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
|    | 90 L'Arie centrale, la Chine et la Perse                           | 504 508           |
|    | 10º Les deux cotastrophes finales: l'apparition des Portuguis dans |                   |
|    | l'Inée; 🖿 conquête de l'Égypte par les Ougagits                    | 506-552           |
|    |                                                                    |                   |
|    | Suppléments.                                                       |                   |
| I. | rtiales d'échange entre l'Orient et l'Occident                     | 685 <b>-</b> 731  |
|    | 1º Hommes (les esclaves)                                           | 555—56 <b>3</b>   |
|    | 3º Produits naturels                                               | \$68 <b>—</b> 676 |
|    | 3º Produits fabriqués                                              | 677-711           |
| Ħ. | dientèle du commerce du Levant                                     |                   |
|    | dex                                                                |                   |

Deuxième période.

Développement.



# II. Développement du Commerce du Levent par suite de l'ouverture du Continent seintique.

(De la fin du XIII<sup>e</sup> siècle à la fin du XIV<sup>e</sup>.)

## B. Ancien courant commercial de l'Orient à la Méditerranée par le sud.

1º Chypre.

Au cours de la période précédente, la Syrie avait été, sous la domination françue, un des centres commerciaux les plus importants; pendant celle qui nous occupe, l'éle de Chypre et la Petite-Arménie, placées comme door sentinelles aux avant-postes de la Chrétienté. I vont hériter en commun de la prospérité commerciale des états fondés par les croisés. Par m nituation sur le continent, la Petite-Arménie jouissait d'un avantage très appréciable, celui de recevoir les marchandises de l'intérieur de l'Asie 🖚 débouché même des routes dec arayanes, tandis que, pour gagner Chypre, il fallait faire une traverese, si petite qu'elle fit, et subir tous les inconvénients d'un transbordement et une augmentation des frais de transport, Mais, d'un autre côté, la position de la Petite-Arménie était trop excentrique, et, de toutes les routes commerciales convergeant vers la Méditerrance, les plus septentrionales venaient seules y aboutir. Chypre, au contraire, formait comme un centre autour duquel toutes ces routes rayoumaient pour ainzi dire. Pour s'en convaincre, il suffit de figurer sur la curte la direction de la traversée, au moyen d'un trait tiré entre l'île et chacun des ports de Lajazzo, de Laodicée, de Tripoli, de Beyrout et d'Alexandrie. Un autre inconvenient de la situation de la Petite-Arménio, c'était d'être trop exposée aux rayages des armées des sultans d'Egypte, tandis que Chypre, entourée de tous cêtés par la mer, était incomparablement mieux à l'abri de leurs attaques, car la force de



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philippe de Haislères (Mas Latrio, <sup>2</sup>la frontière pulpuate et messanire de Hist. de Chypre, II, 887) nomme Chypre la Crestionté esthelique.

l'Égypte consistait beaucoup plus dans ses armées de terre que dans ses armées de mer. Enfin, la Cilicie était réputée pour son climat meuririer,

tandis que celui de Chypre était heascoup plus salubre.

Nous aurons à parler assez longuement, dans le prochain chapitre, des bulles publiées par les papes, immédiatement après la chute d'Acre, pour interdire strictement tout trafic avec les Sarrasins. Ces défenses ecclésiastiques eurent nécessairement leur effet dans le monde des commerçants; les uns se croyaient tenus en conscience de s'éloigner des côtes mises en interdit; d'autres redoutaient les peines sévères dont on les menaçait; d'autres, enfin, ne tenaient pas à courir le risque d'être saisis par les galères chargées de donner la chasse aux "mauvais chrétiens." Les reis de Chypre tinrent pour leur part la main à l'observation de l'interdit avec un zèle trop grand pour ne pas cacher des vues intéressées. En effet, si le trafic avec l'Égypte II la Syrie pouvait être supprimé, ou seulement hérissé de difficultés, les marchands chrétiens se trouvaient réduits à charcher un autre marché, et Chypre, "le dernier pays chrétien," suivant l'expression de Ludolphe de Sutheim, s'offrait tout naturellement à eux.

Des maisons de commèrce franques en grand nombre, autrefois propriétaires de comptoire prospères à Acre, à Beyrout ou à Tripoli, eurent l'intelligence de comprendre que Chypre allait dorénavant hériter d'une bonne partie du trafic entre l'Orient et l'Occident, et y établirent leur slége. Obligés de fair, les habitants des villes maritimes de la Syrie mavaient provisoirement cherché un asile; la plupart s'y trouvaient si bien qu'ils renoncèrent à retourner dans leur patrie, et l'on vit plus d'un baron franc se consoler de la perte de son château de Syrie en demandant aux Lusignaus un nouveau fief ou un emploi de cour.

Les gouvernements des nations commerçantes d'Occident reconnurent bien vite le surcroît d'importance gagné par l'île de Chypre et se lâtèrent, soit d'y créer des colonies ou d'y demander des privilèges pour leurs compatriotes, soit de faire confirmer ou étendre les privilèges obtenus antrefois de ses rois. Acre avait succombé le 18 mei 1291 : dès le mois d'octobre de la même année, les marchands catalans obtensient du roi Henri II de Lusignan un privilège qui leur garantissait un droit fort modéré de 3 %, à l'importation et Il l'exportation, réduit à la moitié pour les marchandises en transit. Au cours du même mois, les l'isans obtensient la même fayeur, eutre le droit de créer des

Citous comme enemple un certain Pissa, Barthelomeas de Guaracrio, dont nous trouvens le nom dans deux chartes, accompagné de l'épithète "de Accon"; un 1990, il signe un reçu à Pamagonète; en

<sup>1620,</sup> son fils était beurgeois de Nicode: Doc. sulle relax. tosc., p. 110 et s. (nº D et G).

<sup>&</sup>quot;Capmany, Messer., II, 16 et a.

consulata etc. sur tous les points de l'île à leur convenance.' Ce n'était peut-être que la confirmation d'anciens priviléges accordée par Goy de Lusignan; quoi qu'il en soit, une série de chartes privées des années 1993, 1996, 1999, 1900, 1910 et 1920, nous mentre les Pisans s'établissant sur différents points de l'île et se livrant activement aux affaires de courserce. Il semble que, dans les premiers temps, Limisso fut leur résidence préférée: ils y possédaient une Maison commune (domes, logia Pisans commune) et, par conséquent, on peut le dire sans crainte de se tromper, un consulat, a tandis que, vers 1300, on ne trouve encore à Fanagouste que quelques Pisans isolés et pas de fonctionnaire colonial.

Pour la république de Génes, la ruine des états croisés de Syrie coîncidait avec des conjonctures défavorables; des difficultés graves étaient pendantes entre elle et le roi Henri II; peu à pen, l'alliance notée et entretenue pendant la période précédente, au temps des deux Ibelia, était allée se relâchant de plus en plus. En veut-on une preuve? Besedetto Zaccaria, muni par la République des pouvoirs les plus étendus pour la défense de ses intérêts dans 🖹 Levant, où fi résidait en permanence, ayant conclu un traité avec le roi (21 sept. 1288), se vit désayoué par son gouvernement, parce que ce traité semblait imposer à la République des obligations onércuses. Le roi fit des efforts inatiles pour en obtenir la ratification; quand il reconnut qu'il se heurtait à un refus systématique, il se décida à rompre le traité de son côté (17 mai 1292):4 c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Cette brouille dura jusqu'en 1898; enin, deux ambassadeurs génois, Lanfranco Spinola et Egidio di Quarto, rémairent à mettre les deux parties d'accord sur les termes d'un arrangement par lequel les privilèges consulaires de la République étaient établis avec précision, de manière à écarter les causes de litige.

Après la chute d'Acre, les Vénétions s'occupérent très activement du trafis avec Chypre. En 1299, comme on pressentait une guerre avec Génes, ils se hâtérent d'expédier sur Chypre et sur la Petito-Arménie un convoi de quinze grandes galères armées en guerre et chargées de marchands et d'articles de commerce. Les hostilités éclatèrent effectivement bientôt après et se concentrérent principalement dans ces régions (Bataille navale de Lajazzo, 1294). A ce fléau s'ajoutèrent encore les cornaires génois; ils faisaient de fréquentes apparitions dans les eaux de Chypre, et, comme ils s'en prenaient de préférence aux bâtiments véni-

<sup>&</sup>quot; Doe. mille relax. tosc., p. 108 et m

<sup>\*</sup> Ibid. p. 109-111.

Archiv. de & Or. lat., II. 2., p. 10, 30, 30 et s., 52, 74, 30, 106.

<sup>\*</sup> Annal. Jan., p. 822; Lib. jur., 11, 275 et s.

Paguno, Delle imprese e del dominio dei Genoveri nella Grania, p. 24; Canala, Nuova istoria di Genova, III, 280, d'apube dei documente manuscrita.

Asmal, Jan., p. 868.

<sup>1</sup> Acris. de Jérus., II, 868, 806.

tiena,<sup>2</sup> le trafic de Venise avec Chypre out de nombreuses crises à subir nendant les dernières années du XIII siècle. Dans l'ils même on fit. en 1301, un tort immanse aux Vénitieus, en fixant le prix du sel au double de ce qu'il était l'année précédente.2 Cependant, la République tenait énormément au maintien de ses anciennes relations avec es royaume. En 1309, le sénat résolut d'envoyer un ambassadeur an roi Henri II et nous possédons le texte des instructions rédigées pour lui. Nous y trouvous les demandes suivantes: en premier lieu, les Vénitiens seront dorénavant exempts d'impôt à l'arrivée, au départ et pendant lear sejour dans le pays; en second lieu, ils pourront obtenir à titre gratuit ou, au besoin, à titre onéreux, des églises et des quartiers avec entrepôt (lobia) et marché (platea) dans les villes de Nicosie, de Limisso et de Famagouste. Sila cont appelés en justice soit par des compatriotes, soit par des étrangers, ils ne pourront être traduits que devant leurs propres tribunaux; enfin, les biens des Vénitiens décédés ou naufragés seront tenus à la disposition de leurs propriétaires légitimes. En compensation, l'ambassadeur est autorisé par son gouvernement à se porter garant de sa ferme intention d'entretenir des relations de bonne amitié avec le roi et, si cela ne suffisait pas, il ajoutera que les Vénitiens établis dans le royanme sont disposés à contribuer de leur personne à la défense du lieu de leur résidence contre tout ennemi qui

viendrait l'attaquer, à condition cependant que ce service ne les empêche pas de faire leurs voyages. Ces propositions ne furent évidemment pas agréées sans difficulté, car, avant d'arriver à une entente, on dut, des deux parts, envoyer plusieurs ambassades successives. Le fait est que les termes du traité ne furent définitivement arrêtés qu'en 1306. Henri II était alors victime des intrigues de son frère Amaury, et ce fut celui-ci qui, en sa qualité de régent, donna audience à l'ambassadeur vénitien, Vitale Michiel. Il consentit à la suppression complète des impôts sur le commerce; quant aux églises, aux entrepôts, aux malsons d'administration (doesse pro bajulo), aux places ouvertes, demandée par la

<sup>4</sup> Rubriquen den Miste, dann l'Archie. Fenat, XVII, 184; XVIII, 315.

"Plateam convenientem non clausem" c'est il dire non pas une place fermée, une cour, mais un espace ouvert, ou une

On en trouve un exemple dans le document publié par M. de Mat Latrie, dans les Nomelies presson de l'hist. de Chygre, Biblioth de l'École des chartes, XXXIV, 1878, p. 50 et se.; Romania, III, 400 et a. a publié la même pièce, mais beaucoup moins complète.

<sup>&</sup>quot; Mas Lakrie, Hist de Olypes, II, 90

<sup>\*</sup> Ibid. Nouselles presses, 1, a, p. 54 et se.

Voyes le décret du senat de 1848: "quod scribetur bajulo Cipri quod inquirat at habers potenit terranum pro faciendo domain pre bajulo ibi et nobis rescribet quantum posset constare dicta domis": Bibl. de l'École des chartes, 1874, p. 99.

République dans les trois villes désignées plus haut, il mit pour condition qu'alle les achèterait, et il permit aux Vénitiens qui voudraient e'v établir d'y construire des maisons, mais point de châteaux-forts. Les paragraphes concernant la juridiction et les biens des Vénitiens décédés ou naufragés recurent l'approbation du régent, à cette exception près qu'il réserva à ses tribunaux le jugement des causes criminelles et admit certaines prétentions du fisc sur l'héritage des morts. Il accepta dans toute leur étendue les offres de service faitee au nom de la République, conformément aux instructions de l'an 1309, et imposa en cutre une clause additionnelle: c'est que chaque balle, à son entrée en fonction, jurerait de ne jamais donner à un étranger un certificat de nationalité vénitionne, dans le but de le faire jouir des privilèges réservés à ses compatriotes, et que les importateurs vénitiens, en déclarant leurs marchandises à la donane, affirmeraient sons serment, en présence des agents reyant, qu'il ne s'y trouvait ancun objet appartenant à un sujet non-vénitien.1 Quand le roi Heari II reprit les rênes du gouvernement. Venise soumit ce traité à son approbation et il n'y a pas de raison pour douter qu'elle Pait obtenue. L'envoyé chargé de présenter le traité à la ratification royale devait, en cas de réuseite dans sa mission, rester à Chypre en qualité de bulle." Ce poste existait d'ailleurs déjà antérieurement.

Ainsi, il est prouvé que, moins de dix agnées après la chute d'Acre, les quatre plus grandes places de commerce de l'époque, Venise, Génes, Pise, Barcelone avaient achevé de transférer leurs colonies de Syrie dans l'île de Chypra, et que celles qui y possédaient amparavant de petits comptoirs les avaient agrandis et multipliés: mais cette démenstration ne suffit pas et il resterait beaucoup à faire pour tracer un tableau complet de la vie commerciale à Chypre pendant ces quelques années. C'est un travail qui ne sera possible qu'après la publication complète des actes notariés génois de Famagouste, entreprise par M. Desimeni: nous n'en connaissons que le commencement, et il y a déjà 220 pièces allant du 26 déc. 1299 au 27 août 1800.4 On est tout surpris de

estrado où l'on put tenir les audiences puhiques du tribunal ou autres séances officialles. Il de Mas Latrie voit, dans les termes "nan cistemm", une sorte de protestation sentre la contenne adoptée en pays mutulment de fermer les quartiers chrétique penfant la muit ou aux heures de la prière. Mais cela ne penvait se faire que dans les localités en les marchinds étraugure habitaient ensemble un fondace; et, en u'a jamais pu faire confusion entre une plates

et un fondaco. Il ne pouvait pas être question de alôture dans uns localité où les marchands étrangers étaient libres d'acheter des maisons à leur convenance et un tarre chrétiques.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mas Latrie, Ellet. de Objgero, II, 102 —108.

<sup>\*</sup> Arch. Fenet, XVIII, 817.

Archiv. du ?-Or. Ist., II., 9, p. 85,
 71—71.

<sup>4</sup> Actes passis à Famogouste par de-

voir là, en pleine activité, des les premières années de la prospérité de Chypre, una foule bigarrée de marchands, de banquiers, de patrons de nayires occidentaix. Les Génois, leur loggia ou curia, leurs fonctionnaires colonisme y tiennent le premier rang naturellement, mais les Vénitiens avec leur baile et leur loggia, les Anconitains avec leurs consuls, les Pisans et les Florentins, les gens de Messine et les agents de la grande maison Scotti, de Plaisance<sup>1</sup>, y font également assez bonne figure. La France y est représentée par des gens de Narbonne (avec un consul) et de Montpellier, l'Espagne par des marchands de Barcelone, de Saragosse et de Tarragone. Nons reparlerons de la plupart de ces nations en particulier; nous ne nous proposons ici que donner un aperçu de la composition du corps des marchands à Chypre en l'au 1300.

Tandis que la vie commerciale était à peu près entièrement concentrée - Famagouste, : la résidence de la cour, de la noblesse et du gouvernement se trouvait dans l'intérieur de l'île, à Nicosie. Le situation de Famagouste, sur la côte orientale, lui assurait un énorme avantage sur Limisso, bâtie sur la côte méridionale. Suffisamment voisine de tous les ports de la Syrie, elle avait pour vis-à-vis dans la Petite-Arménie celui de Lajazzo et se trouvait ainsi le centre vers lequel convergenient tous les produits de l'Orient. Au temps où vivait Piloti (yers 1440), l'époque la plus brillante de Famagouste n'était plus qu'un souvenir, et cependant voici la peinture qu'il en fait: "toutes les caravanes chargées d'épices arrivaient à Beyrout et Tripoli de Syrie, où les habitants du pays les chargeaient sur leurs bateaux pour les transporter à Famagouste; ces mêmes bateaux y portsient aussi le coton et autres produits de la Syrie. A Famagouste, toutes les nations d'Occident se donnaient rendez - vous et faisaient leurs affaires". Dans sa chronique qui va jusqu'à l'année 1432, le Chypriote Leonties Machairas rapporte également que, du temps de Pierre I\*, on apportait de la Syrie des

sunt le notaire génois Lamberte de Sambuoste (lère part), dans les Archis, de l'Or. Lat., II, ■ 1882, p. 1—190. gingembre, l'encene, l'indigo, la laine; Doneand, Il commercio e la navigazione del Generari nel medio ero, p. 187-148.

"Ibident totius maris et regni sunt portus": Ludolph., p. 32. "Famagosta è quella terra dell' issia, ove più riparano i mercatanti a comperere e vendere la mercatantie ad è alla marina ed a buono porto di maza": Pegol., p. 64.

Relffenberg, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, de Hagnaut et de Lexembourg, IV, 866.

Bid. p. 55. Par contrat pecce, le 21 julilet 1901, à Famagouste, entre cette maison et quelques sutres et la même ville d'une part, et un armateur génois d'autre part, ce dernier s'oblige à aller charger à Lajaises et à Famagouste des marchandises appartenant aux dites maimens et à les transporter directement à Marsellie ou à Aigues-Mortes. Les articles désignée sent le coton, il sucre, il bois du Briell, il cannelle, l'ivoire,

marchandises - Famagonste et que les Vénitisms, les Pissus, les Géneis, les Florentins, les Catalans versient les chercher là parce que le pape leur avait interdit d'aller plus loin, de sorte que c'était tout bénéfice "pour les panyres Chypriotes." Pegolotti," qui séjourna dans l'fla de Chypre, une première fois de 1324 à 1327 et une deuxième fois en 1335, en qualité d'agent de la maison Bardi, nous donne une longue liste des articles qu'on tronvait sur le marché: il n'y manque ancan des produits précieux de l'Orient recherchés des Européens pendant la Moyen-Age. Vers la même époque, le voyageur allemand Ludolphe de Sutheim trouvait à Famagouste des épices en telle quantité qu'il affirme qu'elles y sont aussi communes que le pairi en Allemagne et qu'il y a dans les caves d'un certain marchand de denrées coloniales (in olicuius anotheca) phus de bois d'aloès qu'on n'en pourrait charger sur cinq voitures. De ce qu'il a vu en fait de pierres précieuses, de brocarts d'or et d'autres objets de prix du même ordre, il préfère ne pas parler, car ses compatriotes ne voudraient pas le croire. Suivant lui, les marchands de cette ville sont colossalement riches, plus riches que ceux de n'importe quelle autre ville, mais aussi le luxe et le libertinage y sout en proportion de la fortune. Il y a là un iramense concours de marchands et de pélerins de tous pays: à Famagouste, et dans l'île de Chypre en général, on peut toujours apprendre tout ce qui passe sous le soleil.

Ce qui attirait catte fonle de marchanda II Chypra et en particulier à Famagouste, ce n'étaient pes seulement les objets précieux tirés du fond de l'Asie, mais aussi les produits de l'Île elle-même. Parmi ces derniers, il faut mettre en première ligne le sucre et le sei. La canne à sucre était très aboudante dans les environs de Limisso et de Baffo, et la fabrication du sucre se faisait, en général, un milieu des plantations mêmes. Parmi les grands propriétaires fonciers, planteurs et raffineurs de sucre, on cite comme des plus importants la famille Cornaro. Le roi dans ses domaines, les chevaliers de S. Jean dans leur grande terre de Colossi faisaient aussi du sucre dont la plus grande quantité était achetée par des Vénitiens et se répandait de Venise dans tout l'Occident. Le sel se produisait sur les bords de deux lacs situés près de Limisso et de Larnaca (Salines); l'eau de la mer y pénètre et le sel s'y dépose par suite de

Obronique de Chypre, texte gree, éd. Miller et Sethes (Paris 1882), p. 48 et s.

<sup>\*</sup> Pratios della mercatura, p. 64 et st.

<sup>\*</sup> Ludolph., p. 82-84.

Pour plus de détails v. l'art, flucre, dans le chapitre relatif aux articles de commerce.

On en trouve des descriptions dans les récits des voyageurs Steph. v. Gump-penberg, p. 244 et s., Ghistele, p. 250 et s., Georg. Gennicensis, p. 614, Pietro Casola, p. 86, 87, Hanz Stocker (Schafft, 1889), p. 82 — 84. Bohricht et Meisner, Destache Pilgerfahrten, p. 325, 382 et s.;

l'évaporation qui se fait pendant les chaleurs de l'été. An Moyen-Age, ces salines naturelles i étaient plus grandes que de nos jours; le roi avait le monopole de l'exploitation et de la vente de leur produit.\* Il paraît que c'étaient encore les Vénitiens qui en achetaient les plus grandes quantités: le fait est que, de tout temps, le sel a été un des principaux articles de leur commerce. En parlant des produits naturels de Chypre, il n'est pas permis d'oublier son excallent viu, ni le coton dont la qualité tient le milieu entre celui de Syrie et celui de l'Italia méridionale, de la Sicile et de Malte, ni l'indigo, très inférieur, il est vrai, à celui de Bagdad, ni le Iadanum, ni la coloquinte,\* ni cafin la caroube.\* Si des produits naturels nous passons sux produits fabriqués, nous reacontrons en majorité des tissus dont les noms arabes indiquent que la prototype en est yeau du continent asiatique. A Famagouste et à Nicosie,\* on fabriquait avec diverses matières ces célèbres comelois de Chypre, 16 al recherchés en Égypte, en Syrie, 11 en Asie-Mineure 12 et qui ae vendaient aussi fort bien en Occident.15 En 1898, Louis II, duc de Bourbon, charges un agent qu'il envoyait à Chypre de lui acheter de fins camelots rouges et blancs; dans maint livre de commerce, dans maint inventaire rédigés en Occident, on trouve la mention d'un certain nombre de pièces de camelot, et très fréquemment, à côté de cette mention,

Conrady, View rhoimbache Pilgerfahrten, p. 945.

<sup>3</sup> MM. Unger et Koischy, Die Ines! Oppers, p. 8 et m. donnent une très intéresmate explication de ce phénomène naturel.

"Mas-Latrie, II, 100; III, 267, not. 1, 554 et et., 560 mm; Pegol., p. 67. Casola prétend que tous les vaisseaux qui passaient en vue de Larmon pouvaient d'approvisionner de sel gratuitement: les passages des auteurs cités au commencement de cette note prouvent le contraire.

Monumenta spectontia kietoriam Siasorum meridionalium, I, 142; Man-Latrie, II, 100.

\* Marin, V, 49-59.

Pegol., p. 67. An Moyen-Age, le vin de Chypre était regardé comme III roi des vins et il se bevait à III table des prisces: v. preuves dans Schultz, Höfisches Leben, I, 298 et sa. Tons les pèlerins qui ont touché à Chypre chantent les louanges de ce vin: v. p. ex. Ludeiph. de Satheim, p. 34; Boldenseie, p. 241; Willer. v. Gidenb., p. 180; Innominatus III, dens Tobler, après Théodoricus, p. 189, 180.

Pegol, p. 64; Pasi, p. 141b—143a;
 Mas-Latrie, III, 585.

<sup>1</sup> Pagol., ■ 67; Pasi, l. c.; Cassia, p. 49, 86; Mac-Latrie, II, 499; III, 800 et s.

\* Rappelous seulement les noms "onmuon di sets, maramanti, nacchi, bacherami," qui se trouvent dans le chapitre de Percelotti sur Chypre, p. 55.

Mas-Latrie, Hist. de Chypre, III, 244,
 497, 585, 775, 777; Gumppenburg, dans
 Royasbuch, p. 244, s.

<sup>10</sup> Ghistale, p. 254; Assis, de Jirusalem, II, 861, 865.

<sup>13</sup> Pour Alexandrie et le Caire, Bayrout et Dames, voy. Piloti, p. 658, 876.

Pegol., p. 42; Bertraaden de la Broquière, dans Francisque Michel, Recherokes sur les étoffes de noie, II, 44.

Mas Latrie, II, 449, 441; Bill de l'Évole des chartes, série VI, vol. I, p. 866, etc.; Parl, p. 88b, 142a; Chlarini, p. LEXIXe.

l'indication de l'île III Chypre comme lieu d'origine. La fabrication des fils d'or et des étoffes de soie mélangées, brodées et soutachées de fils d'or était tellement acclimatée à Chypre qu'on désignait les fils d'or sous ils nom générique d'or de Cypre et les soieries sous celui de drap d'or de Cypre. Déjà, en l'an 1800, l'égliss St. Pierre de Rome possédait des ornements "de opere Cyprensi". Nous réservous pour un chapitre spécial d'antres tissus de soie, de coton ou de lin répandus sur le marché de Chypre. L'Occident n'avait à offrir en échange in ces étoffes de luxe que ses draps de Flandre, de France, de Lombardie etc., et on voit effectivement, d'après les livres des marchands occidentaux, que c'était le principal article d'importation de cette provenance; les fabriques de soie fondées en Italie sur le modèle de celles de Chypre faisaient, il est vrai, de rapides progrès, mais leurs produits n'étaient destinés qu'à l'Occident. Cependant, Chypre recevait encore des vins de Grèce et d'Italie, des articles de mercerie de Milan et de la quincalilerie.

Il y avait à Famagonate de vastes dépôts tenus par des maisons de commerce orientales. Les transactions se faissient par l'intermédiaire de courtiers; pour qu'un marché fût tenu pour farme, il ne suffisait pas que l'acheteur est donné des arrhes; il fallait encore qu'il fût inscrit sur les registres tenus par les commis des douanes. Il n'y avait point d'impôt sur les ventes et les achets. Le droit de douane ordinaire à l'entrée et à la sortie était de 4 %: c'était le taux pour tous les marchands des nations non privilégiées. Mais, pendant la première moitié du XIV siècle, deux nations commerçantes, Venise et Gênes, jouissaient déjà de l'exemption complète; les Pisans, les Anconitains, les Provençaux, les Narbonnais et les Catalans avaient obtenu une réduction de moitié; les deux grandes compagnies florentines des Bardé et des Perussi jouissaient de la même faveur, et, sur les instances de l'agent des Bardi,

les jours II fête, III expossient des quantités de bois d'aloès, de rubis, de peries, de pièces d'or, dont lours magasine regorgesient; Machairas, l. c., p. 48—50.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francisque Michel, L. c., I, 265, 807; II, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Haid. I, 308 et au.; II, 174, 189, mote E, 456.

<sup>\*</sup> Archie della soc. rom. di sioria patria, VI (1888), p. 11 et s.

Voyen en l'énumération dans Pagajotti, m 66, 74; Chiarini, p. LEXIX a; Pari, p. 142 a et les connaissements de vaisseaux gincis des aunées 1891 et 1894, dans Mas-Latrie, III, 774 et ss.

Pegol, p. 67; Chiarini, L. a.; Paul, L. a. Les frères Lachas (Lachamopoulos), pasteriens, p. ex., faisaient dans ce commerce de commission d'énormes bénéfices;

The compagnies restent tent soit per en dehors de notre étude, percequ'en fait de commerce elles s'occupaient surfout d'affaires de banque. Cependant, il est à propos de rappeler III que l'on comafé les noms d'agents de ces maisons en Chypre, autres que Pagoletti: v. II document publ. dans les Archie, de l'Or. Ist., II, 2, p. 80 et les extraits des livres des Perussi, dans Perussi, Storio del commercie e dei benehieri de Férenze, p. 261, 276,

Balducci Pegolotti, elle fut étendue à tous les Florentine (1894).1 Jusque-là, ces derniers n'avaient échappé au paiement des droits entiers qu'en se faisant passer en frande pour Pisans, mais les Pisans leur faisaient payer très cher leur complicité. A partir du jour où la réduction leur fut accordée, il suffisait à tout marchand de présenter à la douane un certificat de nationalité florentine, signé de l'agent de la maison Bardi de Famagouste, pour obtenir des préposés de la douans la taxe de 2%. Sanf cette exception, les règles générales appliquées aux nations non exemptes de droits étaient les suivantes : les marchandises mises à terre et restées pour compte au marchand pouvaient être remportées sans payer de droit à la sortie : les marchandises simplement transbordées dans le port de Famagouste et qui, par conséquent, repartaient pour une autre destination sans avoir été mises à terre, payaient un droit de transit de 1%. Enfin, il existait un droit de pavillon, spécial à l'île de Chypre et dénommé la Missa. C'était un impôt destiné à îndemniser le roi de Chypre des fruis aurquels il était obligé pour purger les mers environnantes des corsaires qui les infestaient : cet impôt, proportionnel au chargement, était levé sur les navires venant de l'Asie-Mineure turque, de Rhodes, d'Arménie, de Syrie ou d'Égypte. En réalité il était personnel au capitaine du navire, mais celui-ci ajoutait cette dépense au fret, de sorte que finalement c'était encore le marchand qui le supportait. Les Vénitiens et les Génois en étaient exempts comme des autres.

Pegolotti. Il qui nous avons empranté les renseignements qui précèdent, mérite une confiance absolue, car, en sa qualité d'agent d'une grande maison de commerce, il était on ne peut mieux placé pour counaître à fond toutes les questions de détail intéressant le commerce M Chypre. Parmi les pays et les villes en relations d'affaires avec l'île, à côté de Plac, puissance déjà sur son déclin, il mentionne une nouvelle venue, brillante d'énergie juvénile, Florence. On possède une lettre écrite par le gouvernement florentin après la mort de Hugues IV

891 (aux ambet 1885, 1889, 1845). Con compagnica fairaient los paiements pour les marchands de Chypre en Europe et réciproquement (Mas Latrie, II, 147, 149, 164: Bibl. de l'École des charies, 1874, p. 59). Beancomp de nouvelles du Levant étaient transmisse en Europe par leur intermédiaire (Rayn. a. a. 1898, nº 9). Outre les Bardi et les Peruzzi, les Accisionil, autre maison de banque florentine, synient aussi un comptoir à Famagouste: ce fait remort d'une liste de leure succursales dressée en 1840: v. Buchon, Nouvelles racharches historiques sur la principanté de Morée, I (Paris 1846), p. 46, note.

'Ce privilège ne fet accordé cette fois que pour deux ans, puis de nouveau, en 1826, pour un au, en 1826 pour cinq ans, et anim, au 1827, il perpétuité.

Cette règle se trouve toja dans le privilège accorde en favour de Pise, en 1991; v. Doc. milie relex. toca, p. 108.

Pegol., p. 70-79.

de Luniguan, sous le règne diaquel se place le séjour de Pegolotti à Chypre, et adressée à son successeur, Pierre I" (1360): il parle avec éloges de la bienvelllance témoignée par le feu roi à ses concitoyens et recommande à celle du roi actuel un marchand qui se rend en Chypre pour obtenir le remboursement de certaines dettes (1365). Parmi les nations privilègiées, on nomme encore les Anconitains. Leurs navires faisaient fréquemment le voyage de Chypre, et d'autres villes d'Italie profitaient, paraît-il, de ces occasions, pour y expédier en en faire venir des marchandises.

Le commerce français était représenté par des marchands de différentes villes, mais surtout de Narbonne et de Montpellier: ils importaient des draps, des toiles de lin etc. et remportaient du gingembre, da poivre, du sucre. En 1334, un vaisseau qui revenait de Famagouste à Aigues-Mortes, avant à bord des marchands français et 107 sacs de polyre, tomba entre les mains de corsaires catalans dont la mer stait infestée à cette époque: en 1350; un autre bâtiment, affrété par un marchand de Narbonne et rapportant de Famagouste en France un chargement de poivre, de gingembre et d'indige de Bagdad, fut pfilé par des corsaites siciliens. On connaît par des lettres de change ou de recommandation, conservées jusqu'à nos jours, les noms de divers marchanda du midi de la France qui s'étaient établis à Chypre: dans le nombre, nous nous bornerons à citer la grande maison Seraller, de Narbonne.\* Le colonie des marchands de Montpellier est la seule dont on connaisse en détail les priviléges et l'organisation. Le privilége accordé en sa faveur par le roi Hugues IV (1824—1959) a dispara, mais on peut, henreusement, en restituer le contenu d'après une remontrance adressée par les consuls de Montpellier à Pierre I\*, son successeur. Les

Dos male voles tose, p. 118, 198. Dana les actes neterité de Famagouste cités plus haut, en trouve déjà un grand nembre de nome forentine, p. 8, 34, 87, 55, 58, 60, 65, 69 et a., 84 et a., 86 et a., 80, 108.

On trouve des nome de bourgeois de ces deux villes deux les estes notariés de Fumagouste, l. c., p. 88, 44, 68, 12, 94 —96, 106 et m.

<sup>4</sup> Mas Latrie, III, 798 et s.

Ordennament des Rois de France, IV, 425.

<sup>&</sup>quot;Man Latrie, Documents our le commerce maritime du midi de la France, dans la Biblioth, de l'École des chartes, série II, vol. III, p. 207; Germain, Hist. de la commune de Montpollier, II, 541 et sa.; Mas Latrie, Nous, presses de l'histoire de Chypre, L. c., p. 85.

clanses concernant les droits de denane. Il percevoir sur les marchandisse à l'entrée en Chypre ou à la sortie, ainsi que sur les marchandises non vendues ou réexpédiées sans avoir été déchargées, concordant si avactament avec les indications de Pegolotti, qu'on ne peut y voir que la reproduction des règles adoptées depuis longtomps sur la matière. En ce qui concerne les consuls. l'asses de la commune de Montpellier était d'en adjoindre a ses galères de commerce, afin que les passagers flasent constamment placés sous leur juridiction à l'aller comme au retour. A l'agrivée à destination, ces consuls faissient fonctions d'administrateurs et de magistrate pendant toute la durée de séjour, tant pour leurs compagnons de route que pour ceux de leurs concitovens qui se trouvalent dans le pays; au départ, ils désignaient un, deux ou plusiours membres de la colonie pour remplir leurs fonctions à titre de suppléants jusqu'à l'arrivée d'un autre consul. Le roi Hugues autorisa la commune de Montpellier à adopter, ou, pour mieux dire, à conserver ce avatème en Chypre, et accorda à ces consuls la juridiction civile et criminelle sur leurs compatriotes; ils exercaient leurs fonctions dans leur loggia, il Famagouste et dans quelques autres villes du pays, et disposaient, pour l'exécution de leurs sentences, de deux à quatre bastonniers on seroges.1 Des lettres de recommandation nous font connaître les nons de quelques-une des consuls envoyés en Chypre par la commune de Montpolitier au cours des années 1845, 1854, 1856 et 1891; nons ce risquous guère de nous tromper en supposant que le titre de regentes mercatories Montigues classica donné par une charte chypriete de 1352 A Arnoldus Raynandi et à Raymundus Solacii, désigne deux de ces suppléants que les consuls nommaient à leur départ; une autre charte de 1358 nous apprend, en effet, que la dernier était un bourgeois de Montpellier, marchand de denrées coloniales en Chypre.\* Entre les marchands de Montpellier et les agents chypriotes, les choses n'aliaient pas sans quelques difficultés de temps à autre. Ainsi, sons le règne de Hugues IV, les marchands avaient déjà en a réclamer contre la manière dont se faisait la pesage; sous le règne de Pierre 🍱 (1359-1369), ils se plaignaient de ce que, en violation des droits à eux concédés par écrit, on leur réclamait doubles droits de douane. Pendant son premier voyage en Occident, Pierre I fit un séjour à Montpellier (du mars au 31 mai 1363); s les consuls de la ville prefitèrent de l'occasion pour lui faire des remontrances à ce sujet; Pierre écrivit sur le champ à son frère Jean

Germain, 1. c., p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Germain, Hist. de les commune de Montpellier, II, 506 et as.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, *Hist. de Chypre*, II, 908 et m., 968, note; Germain, L.e., 549 et s. Germain, L.e., p. 541.

<sup>\*</sup> Biblioth de l'École des chartes, stiris E, vol. III, p. 207.

Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 940.

Cost alors somrement que fut re-

de Lusignan, chargé de l'intérim du gouvernement en son absence, d'avoir à faire cesser cet abus.<sup>1</sup> De retour II Nicosie, il donna aux gens de Montpellier un nouveau diplôme par lequel il confirmait leurs priviléges tant pour les questions de donne que pour la juridiction.<sup>2</sup>

Nous sayons déjà que les Catalons i jouissaient des mêmes conditions que les marchands de Montpellier pour la douane et peur le consulat. Leurs priviléges dataient de 1991: ils n'en requrent pas d'autres depuls; amis on possède des saufs-conduits et des lettres de recommandation remis par les autorités de Barcelone à certains marchands ou marins, et des décrets portant nomination de cousuls envoyés à Famagouste pour y veiller aux interêts des Catalons en Chypre et dans la Petita-Arménie; ces pièces démontrent que le trafic entre Barcelone et le royaume de Chypre suivit son cours sans interruption et sans difficultés. Les marchands catalons ne s'arrêtaient d'ailleurs pas toujours i Famagouste; ils se risquaient fréquennment jusqu'à Damas: on su a déjà un exemple pour l'année 1338.

Si des nations moins favorisées, nous revenens à celles qui jouissaient de l'exemption entière des droits, aux deux grandes Républiques commerçantes, nous avons tout d'abord à constater, entre la République génoise et les rois de Chypre, une série de conflits qui donneraient presque lieu de croire que Gênes eut, de très bonne heure, la pensée de former en Chypre, par la force des armes, un établissement & elle. En

mise na rei la pièce que nous lisone dans Gurmain, l.e., p. 506 et m.; M. de Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 268 et m. la donne anni, mais seus une data fausse, 14 juin 1265, tandis qu'ella doit se placer au mois d'avvil 1268; cela rescert de la lettre royair dout il sera parlé à la pote ci-densous.

Lettre forite d'Avignon in 31 avril, dans Germain, 1. c., p. 544.

Dom Valenette avait indiqué ce diplème en illattribuant la date du 14 juin 1866; MM. de Mas Latric et Germain avaient longtemps fait des recherches inutiles: enfin, le dernier l'a retrouvé et publié dans sen Histoire du commerce de Montpellier, II, 201: il est daté du 14 janvier 1865. Copendant, l'exactitude de cette date parelt deutrone, car Pierre ne réntre pas II Chypre avant il mois d'octobre (Mas Latrie, L. c., II, 261). Il faudmit pent-être lire 1866 en 1867.

\* On trouve des noms de ce pays dans

les actes notariés de Famagouste, 1 c., p. 60, 82, 89, 94, 97, 101, 111, 114.

\* Quand Jayme II d'Aragen a'cocupa. d'organiser une croissée, il envoya Pedro Desportes en ambamade auprès de Galikhatou, khan des Tatars de Perse, et aux rais de Chypre et de Petite-Arménie, pour demander leur alliance (1298); par la même occasion, il fit demander au roi de Chypre la concession d'un fondace ou d'un quartier (rus) en favour des marchands catalans, un allégement des droits de douane, et la Panpremion 4, a droits parcus sur les marchasdises restées pour compte et réexpédiées (Navarrete, I. c., p. 177). On ignore la rèpense de Henri II; il en est de mêma pour les conditions accordées par lui aux ambassadeure aragonais en 1816 (Capm. II, S1).

Mas Latrie, Hist. do Ohypre, III, 784 et a.; Capmany, II, 111.

\* Capmany, H. app., p. 46.

<sup>7</sup> Mas Latrie, III, 734.

effet, à la suite d'actes de piraterie commis par des Génais sur les côtes de l'îls, les dissidences d'autrefois se reproduisirent avec une telle acuité que le roi erdonna (1305) aux marchands de cette nationalité de s'éleigner de la côte et de transporter leur résidence à Nicosie, menacent de supprimer tous leurs privilèges al Pou no mottait pas fin à ces attaques.1 Halvaige Pessagne, enveyé en mission par la République auprès du roi en 1906, vit toutes ses demandes rejetées et commanda à ses compatriotes de quitter l'île, dieant bien haut qu'il n'y avait plus qu'à la traiter en pays ennemi et à lui faire la guerre: le roi défendit de laisser sortir un seul Génois de son royaume, mit leurs blens sons sequestre et interdit I ses aujets d'acheter on de prendre en garde des objets à enx appartenent. Au moment où 🔚 guerre sembleit inévitable, le roi Heari fut renversé par son frère Amaury.1 Cependant la paix ne fut pas de longue durée. De nouvelles difficultée surgirent à propos d'un rire entre Génois et bourgeois de Famagouste, où le sang avait coulé. La République réclama une satisfaction; mais Amaury, sous la régence duquel (1306-1810) les faits s'étaient passés, et Henri II, lorsqu'il reprit possession de son trône, la refusèrent l'un comme l'autre, par le motif que la provoention était venue du côté des Génois. Génes, se prétendant offensée de ce procédé, ordonna à ses sujeta de quitter l'île et déclara chacun autorisé à traiter les Chypriotes en ennemis et à leur faire impunément tout le mal possible: le résultat de cette proclamation fut la prise et le pillage de Basio (Paphoe) par un parti de Génois. A plusieurs reprises, Gênes at de grande préparatifs pour lancer des expéditions sur Chypre, mais elles furent arrêtées avant de partir, tantôt par les démarches du pape, qui ne se lassait pas d'offrir sa médiation," tantôt par les dissensions intestines de la République elle-même. Enfin, le roi de Chypre Henri II mourat; il ent pour successeur, Hugues IV, et la paix put se faire ca 1939: le négociateur génois était Niccolino Fieschi dei Cardinali qui déjà avait rempli une mission à la cour de Nicosie, en 1320, avec Pietro Grillo. Les négociations portèrent surtout sur des questions d'indemnités; copendant, le traité restituant sux Géncie toutes les propriétés et tous - droits dont ils avaient la jouissance en 1228 et les confirmant à nouveau, l'on passa l'éponge gur toutes les difficultés soulevées par l'interprétation de l'ancien traité. Cela n'empêcha pas la République

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Acris. do Júrsia., II, 869—868.

<sup>\*</sup> Amadi, dans Mas Luttic, III, 481 et u.

Raynald, a. a. 1315 no 10, 1817 no 85,
 1516 no 10, 1820 no 47, 1825 no 13, 1826 no 86.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Pagano (p. 98) prétend avoir vu un truité de paix de 1896; il n'en existe pas: v. Canale, Nuova sistorée de Genore, III.,

<sup>231,</sup> note 2; le projet de traité publié par M. de Man Letrie, dans les Archée, de l'Or. let., II, 2, p. 176 et n. est bien de ces années là, mais il n'a ancuns importance.

<sup>\*</sup> Raynald, a. s. 1890 nº 47.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. jur., II, 488 et m.; Mas Latrie, II, 160 et m.

d'importance le roi de réclamitions pour des faits de date plus ou moins récente, même après qu'il ent payé des sommes considérables, sans mettre, de son côté, plus de sèle à la répression des actes de piraterie que ses sujets commettaient chaque jour aux dépens des Chypriotes. Un nouveau traité, conclu en 1338 par Sorieone Spinola, ambassadeur de Génea. Pamena pas de changement sensible dans la situation. Une autre fois, es fut le roi qui envoya des ambassadeurs à Génes: on leur y fit d'abord asses. but accueil, mais, au bout de quelque temps, comme les nécociations traianient en longueur, on les congédia d'une façon grossière. Comme Gênes préparait des armements contre Chypre, 🔚 page Clément VI offrit encore sa médiation et réussit, avec une peine infinie, à faire arrêter les préliminaires de paix (1344). Les négociations se poursuivirent devant le Suint-Siège: les Génois insistaient particulièrement sur trois points qu'ils déclaraient indispensables: d'abord, le droit pour les Gépois d'avoir des prisons à eux sur le territoire de Chypre; puis, la liberté d'entrer à toute heure dans les ports de l'île, sans être soumis à l'obligation de demander l'autorisation des agents royaux; enfin, la liberté de faire cuire du pain dans le four de la colonie génoise, pour les Génois étrangers à la colonie. Les négociateurs chypriotes n'acceptérent ces exigences qu'à contre-cœur et scalement pour une durée provisoire de trois adnées; encore, ne cédérent-ils que sur les instances du pape qui les pressait d'en finir et parceque la partie adverse se montrait coulante sur d'autres points (tels qu'un impôt à mettre sur les contrats de yante entre Génois et étrangers), enfin, parce qu'elle consentait à ce que les sujets génois à la solde de roi ou placés il son égard dans des conditions de vasselage, fassent soumis II aa juridiction directe: s'est ce que demandait le roi. I Nous ignorous si la paix finit par se faire sur ces bases; la chose est doutense: il n'existe plus d'autres documents du temps de Hugues IV suxquels ou puisse avoir recours pour faire la lumière sur les relations de ce prince avec la République génoise.

Au cours d'un long voyage à travers l'Europe, Pierre I\*\*, son successeur, fit il Génes un séjour de plusieurs semaines (depuis la fin du mois de jeavier jusqu'au milieu du mois de mars 1868):\* le doge

Digities by Gougle

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mas Latrie, II, 146 et m.

The contensions à tort que des traities précédents assuraient à lour nation le droit d'avoir des prisons il clie; c'était une faveur que les rois de Chypre a'accordaient pas voiontiers; ils invitaient les fonctionnaires coloniaux pistas III vénitiens, dans le cas et l'un de leure compatriotes était condanné à la prison par

leurs tribunaux, à lui faire nebir en peine dans une des prisons du pays; elles étaient toujours à lour disposition: Dac. suile reless, socc., p. 108; Mas-Latrie, II, 106.

<sup>&</sup>quot; M. de Mas Lutrie a publié cette convention préliminaire dans la Biblioth. de l'Reole des chartes, 1878, p. 65 et m.

Mas Latrie, II, 240.

saisit cette occasion pour demander la confirmation du privilège fondamental de 1232 (5 mars).1 Mais, pendant que Pierre poursuivait son voyage, il surgit à Chypre un différend qui faillit rompre de nouveau la paix (1363-1364). L'amiral chypriote Jean de Sour avait fait conner l'oreille droite à deux matelots déserteurs: il se trouve que ces deux matelots étaient Génois. Ce fuit donna lieu I des rixes sanglantes entre marins génois et chypriotes. Pour venger ceux de sa nation, le podestat génois. Gugl. Ermirio, fit saisir un marin pisan qui servait dans la flotte royale et s'était trouvé mélé à la bagarre? et lui fit conner la langue. Informé de cette exécution, l'amiral Jean de Sour se rendit à la loggia des Génois en compagnie de Jear de Soissons, bailli royal de Famagonste, pour reprocher au podestat sa barbare sentence. Sur ces entrefaits, les Génois s'étaient assemblés autour de leur chef: l'amiral, s'échauffant, leur ordonna de se retirer et de mettre bas les armes sous neine de mort. Furienz, Ermirio, ordonna, per une proclamation, à tous les Génois, de quitter PHe sa mois d'octabre, et lui-même prit les devants pour aller porter plainte à Génes. Malgré cette attitude comminatoire, le lieutenant du roi déclara que tout Cénois qui vondrait rester pouvait le faire sans s'exposer à aucun risque." Rien ne pouvait être plus désagréable au roi auta parcil incident, surtout en ce moment, où Venise avait encore s'occuper d'étouffer une insurrection à Candie, de sorte qu'il redoctait de se voir ses projets de croisade indéfiniment ajournés. A Gènes, on prit l'affaire très I comr; on voulait absolument la guerre et on fit an accueil plus que froid aux personnages que Pierre envoya pour arranger pacifiquement les choses: c'étaient Petrus Thomas, patriarche de Constantinople et Pietro III Bagnolo, originaire de Reggio, médecin particulier du roi.4 Capandant, avant de partir de Venise pour entreprendre la croisade. Pierre ent la satisfaction de savoir la paix rétablie: cet henreux résultat avait été obtenu d'abord par l'éloquence entraînante de Petrus Thomas, puis par l'intervention diplomatique de Venise<sup>5</sup> et les instances pressantes du pape Urbain V. Les Génois mirent à leur consentement une condition à l'exécution de laquelle, cependant, ils ne parsissent pas avoir tenu par la suite, l'exil du bailli de Famagouste, Jean de Soissons, et de l'amiral Jean de Sour, accusés par eux d'être les instigateurs des manyais traitements sabis par leurs compatriotes en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. jur., II, 720 et en.; Mas-Latrie, II, 248 et e.

<sup>\*</sup> On trouve aussi des Pisans nommés à propos des rixes qui surent lieu en 1881, à Famagouste, entre Génois et Chypriotes : Contin. un Jacq. de Voragine, Atté della Son. Lig., X, 510,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> A la p. 75 de la neuvelle édition de Machaires, il y a précisément un passage qui fait une lumière plus vive sur ces faits.

<sup>4</sup> Acta SS., 29 Jany. II, 1012.

<sup>\*</sup> Mas Latrie III, 747 et au.

Cavore. Le traité détermine avec précision les catégories d'individue ayant droit aux franchises, exemptions et immunités concédées aux Génois en général: elles comprendront pon-sculement tous les habitants des deux Rivières depuis Monaco d'une part jusqu'à l'extrémité méridionale da golfe de la Spezzia de l'antre, mais encore tous les individus, quelque soit le lieu de leur domicile, vivant sous la dépendance des autorités génoises ou supportant les charges imposées aux citoyens de la Répubisque, plus tous les descendants légitimes ou illégitimes des dits individus et tous leurs serviteurs, esclaves et affranchis, en tant que ces derniers se trouveront encore d'une manière quelconque au service de leurs anciens maîtres: les cas douteux seront laissés à la décision du podestat et de ses conseillers. Si, dans une circonstance donnée, le roi on sea agenta n'acceptaient pas leur sentence, ils pourront avoir recours au doge de Génes, à son conseil et aux syndice de la Commane qui feront une enquête impartiale. Les citoyens génois qui achèteraient un bien dont le propriété les rendrait vaccaux du roi de Chypre, resteront néammoins justiciables du podestat génois, le roi demeurant toujours libre de leur retirer soit la propriété, soit la jouissance entière ou partielle de la terre fécdale. En cas de délits commis par des citoyens génois à la solde du rei, soit comme marine, seit à tent autre titre, les auterités chypriotes pourront les mettre en arrestation, mais devront remettre le coupable au podestat pour le jugement et son exécution. En cas de nouveaux conflits, le roi ou ses agents ne pourront, sous aucan préterte, suisir la personne, les marchandises ou les navires des citoyens génois. Le roi autorise les Génois à avoir des prisons à eux pour les criminels de leur nation; il lève la consigne, 🔛 génante pour les marins, obligeant tout capitaine de navire, avant d'entrer dans un port quelconque. de demander l'autorisation des agents de ce port; cette règle n'est maintenue que pour 🔣 cas où il se présenterzit à la fois trois galères antres que des galères de commerce. Les agents reyaux conservent d'ailleurs le droit de vérifier la personnalité des passagers à leur arrivée; ils devront également être prévenus à l'avance du départ des navires génois, ann qu'ils aient le temps de s'assurer que tous les individus embarqués sont dispensés de l'obligation de se munir d'un permis de départ spécial du roi.1

Ainsi, à la fin de la période que nous étudions, les Génois avaient largement atteint le but de leurs désire. Deux fois, au mois d'octobre 1964, pais su mois de février 1965,° ils avaient failli émigrer en masse;

<sup>a</sup> V. l'ignicament do paix du III aveil — indique les principaux points dans sa chromique, op. cit., p. 80-88.

Machairas, p. 77,



<sup>1886,</sup> dane le Lib. jur., II, 189 et m.; Mas Latrie, II. 954 et m. Machaires en

heurement pour eux, ils avaient pu, chaque fois, éviter d'en venir 🛢 cette extremité. Le nouveau traité de pair garantissait à leur colonie des conditions d'existence exceptionnellement favorables. Son organisation politique avait, à l'origine, traversé des phases diverses: d'abord. peu de temps après la chute d'Acre, la République génoise délégus à Chypre un "potestas et vicecomes" (Mettee Zaccarie 1292); ce titre élevé devait faire ressortir aux yeux de l'Occident l'importance nonvellement acquise par le royaume insulaire; 1 le personnage qui en était revêtu devenait le chef de tous les Génois en Chypre. En 1300, nous trouvous une autre organisation: deux "rectores Januensium in Cypro" (quelque chose comme les deux consuls généraux pour la Syrie dans les derniers temps des états Latine) et. 1 côté ou plutôt au-desagns de ces deux personnages, un "rector", désigné aussi parfois sons le titre de consul, spécialement attaché à la colonie de Famagouste. Mais ce système ne fut pas maintenn longtemps et on en adopta un troisième définitif. A partir de 1329, au moins, et jusqu'à la fin, cans interruption, il y ent en Chypre un podestat, chef de tous les Génois de l'Ile. assisté de six conseillers et secondé par des sergents dont le nombre pouvait, d'après le traité que nous venens de résumer, s'élever à dix. Sa résidence était Famacouste: le traité lui donnait droit 🛮 une maison construite aux frais de l'état et reliée à la loggia par un pertique. Il était l'administrateur de tous les Génels présents dans l'ile, marchands et antres, le défenseur de leurs intérêts vis-à-vis des fonctionnaires royanx, le magistrat chargé de juger les causes civiles et même les causes criminelles, telles que le vol, le meurtre et la trahison, dans lesquelles ils étaient partie. 8 A ces fonctions générales, il joignait

Les Vénitions paraissent avoir joué en Chypre, pendant cette période, un rôle bien moins considérable que les Génois, es qui, d'ailleurs, ne les empêcha pas d'avoir aussi de fréquents conflits avec les souverains du pays. Le traité de 1306, très avantageux pour eux, avait ouvert au trafic entre Venise et Chypre une ére de prospérité rapide: cependant, dès le début du

l'administration directe de la colonie la plus nombrense: dans les autres villes, sièges de colonies de moindre importance, il y avait des consuls

ou recteurs fonctionnant en vertu d'une délégation du podestat.

Lib. feet., IL 276.

<sup>\*</sup> Archiv. de l'Or. lot., II., S., p. 11, 900, 944, 955 et a.

<sup>🟜</sup> Jiranglem, II, 885; Machairas, p. 68, 🖂 sentences prononcées paz 🎚 podestat dans 75 of co., otc.

<sup>\*</sup> Off: Gax. p. 840.

Mas Latrie, II, 269.

La prérogative royale était tembée en désuétude au point que les fonctionmaires royaux n'avaient plus autre choss Max Latrie, II, 158; v. autoi devicer . 4 faire que d'exécuter avenglément les les couses capitales concernant des rajets grinoia.

<sup>\*</sup> Cola ressert clairement des Actes du

règne de Hagues IV (1394 -- 1359). Il surgit un désaccord passager: Pietro Zeno, chargé de porter au prince les félicitations de la République à l'occasion de son avénement, demanda, par la même occasion, une extension considérable des droits concédés à se nation sur le territoire de Chypre, sans rien offrir en compensation: le roi formula sa réponse en termes évasifs et dilatoires. Le Sénat-vénitien ne l'entendait pas ainsi; il fit défense à tous ses subordonnés d'aller à Chypre et ordonna à ceux qui s'y trouvaient de quitter l'île sur le champ.' Mais Hugues no se laissa pas intimider pour si peu; en effet, le traité qui mit fin au différend, en 1328,° après de pénibles négociations, n'est que la reproduction de calui de 1306, avec quelques changements et additions saus importance. Les Vénitiens n'y gagnérent qu'un nouvel établissement à Baffo (Paphos), mais le trafic put reprendre son cours et il se continua sans interruption sauf deux exceptions: en 1349, où il y eat un moment d'émotion causée par une émente dans laquelle, sons cause connue, une bande de Siciliens et de Chypriotes assailtit il mein armée la loggia vénitienne de l'amagonate, et en 1350, où éclata la grande guerre maritime entre Venise et Gênes. Au cours de cette guerre, Venise réussit une fois à faire partir pour Famagouste un convoi de neuf galères de commerce chargées d'en ramener des marchands et des marchandises; mais les risques étaient trop grands pour recommencer. La sécurité de la navigation ne fut complétement rétablie qu'à la paix en 1355.7 Lorsque Pierre I (1859 — 1869) specials à Hornes, Venise lui fit porter des vœux et des félicitations à l'occasion de son avénement, par Giov. Dandolo et Pantaleone Barbo (1860): 🖫 nouveau rei se mentra mieux disposé que son père à satisfaire les désirs de la République. Non content de renouveler le traité de 1328, il publis, en fayeur des Vénitiens un privilége en vertu duquel ceux qui se rendraient coupables de crime capital."

Simat publiée par M. de Mas Latrie, II, 188 et a., et dans l'Archie. Venet., MYRII, 817—819.

mier texte, voyes Taf. et Thomas, Der. Dogs Andr. Dondolo, p. 126.

Mas Latrie, II, 187 et m.

<sup>\*</sup> Ibid. II, 185 Archiv. Venet., XVIII, \$19 (extr. do livro IX dec Minti).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mas Latrie, II, 149 et s.; v. sami Archie, Vend., XVIII, 390 et s.

<sup>\*</sup> M. de Mas Latrie a sublié de signaler et point important: il est cependant parinitament indiqué dans le passage en question, ainsi que dans l'exemplaire vénitsen du Lib. Pact.: M. le professeur Jos. Muller a en la complainance d'y faire pour moi les recherches adocumirus: quant un pre-

Pour les preuves v. Mas Latrie dans la Bibl. de l'École des chartes, 1874, p. 20 et m.: Mousen. spect. hist. Stap. marid., II., 314; à cette époque, des convois de luit galères pour Chypre n'étaient point un fait exceptionnel.

<sup>\*</sup> Mas Latrio, dans la Bibl. de l'École des chartes, 1874, p. 102 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sanuto, Vite dei dogi, dam Muzet., 28. XXII, p. 625, 540.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Le "cop de cane" (cosp de sang) sur la vête spécifié n'est, sans donts, qu'un exemple.

devaient être dorénavant mustraits aux tribunaux du pays et laissés à le instice discrétionnaire du roi en personne : en outre, il intimait sévèrement à ses agents l'ordre d'accorder sur le champ le traitement du aux anieta vénitiens à tout individu qui 🔳 réclamerait, à la seule condition qu'il produisit deux témoins comme garants de sa astionalité, et d'expédier rapidement les papiers des navires vénitiens en partence, aussitôt qu'ils anraient satisfait aux règlements de police du port. De son côté, II exprimeit l'espoir que la République prendrait ses mesures pour empêcher toute introduction en fraude d'individus pouvant occasionner du désordre dans le royaume, et toute contrebande au détriment du fisc. En 1361, il envoya une ambassade porter à Venise divers griefs à ce sujet : le gouvernement vénitien ne put se refuser à lui donner des garanties sur les points signalés et promit qu'à l'avenir les bailes apporteraient plus de conscience à la délivrance de certificats de nationalité vénitienne, que ses capitaines de navires n'admettraient plus à leur bord des sujets, mercenaires ou esclaves chypriotes non munis de passeports, enfin que ses marchands ne prêteraient plus la main à la fraude en déclarant comme leurs des marchandises appartenant en réalité à des individus passibles des droits de douane. Cette question réglée, les ambassadeurs chypriotes demandèrent que, par réciprocité, leurs compatriotes fussent exemptés des droits de douane à Venise comme les Vénitiens II Chypre, mais le Sénat refusa très nettement, sous prétexte que d'autres ne manqueralent pas de réclamer la même franchise.

Les faveurs accordées aux Vénitiens n'atteignirent jamais l'étendue des privilèges concédés aux Génois, en 1365, par Pierre I\*: par exemple, leurs bailes ne furent jamais autorisés à juger les auses capitales. Néanmoins, comme ils représentaient l'une des deux nations les plus favorisées, leur situation était considérable; leurs fonctions, celles de leurs douze conseillers appelés comme eux à intervenir officiellement sur tous les points de l'île où se trouvaient des Vénitiens, celles de leura agenta secondaires, à Nicosie, à Limisso et à Baffe, n'étaient point des sinécures, car leurs compatriotes profitaient de l'avantage que leur donnaît l'exemption de droits, pour entretenir avec l'île un trafic actif, et, d'autre part, un certain nombre de familles patriciennes, parmi lesquelles nous ne citerone que celle des Corparo, avaient acheté à Chypre des domaines qu'elles habitaient en permaneace.

Il est évident qu'au temps de sa prospérité. Chypre dut être le rendez-vous des navires de commerce et des marchands de beaucoup d'antres nations occidentales; mais il n'en existe pas de preuves écrites,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, II, 228--282.

<sup>2</sup> Ibid., II. 288-285.

<sup>\*</sup> IMA, II., 228, 985, 858.

sartont pour celles qui ne jouissalent point d'exemptions on de priviléges spéciaux. Dans le tableau comparatif des monnaies, poids et mesures que Pegolotti a cru devoir dresser pour un grand nombre de paya d'une part et Famagouste de l'autre, parce que la transformation de ces valeurs était une nécessité journalière pour le commerce, nons ne relèverons que les noms de Barletta, de Naples, de Nimes et de Montpellier: Pegolotti ajoute II son tableau l'indication des frais de transport entre ces villes et Chypre et réciproquement; I c'est la preuve cartaine d'une grande activité d'échanges. En ce qui concerne spécialement Naples, nous trouvous encore qu'à propos des scènes sanglantes qui troublèrent les fêtes de couronnement à Famagouste, en 1372, Machairas, parlant des nations qui avaient des établissements permanents dans cette ville, nomme les Napolitains à côté des Catalans, des Provençaux et des Florentins.

#### 3 L'Égypte et la Syrie.

La chute d'Acre avait causé une émotion profonde dans toute la chrétienté d'Occident. Au premier moment de stupeur succéda, comme on pouvait s'y attendre, un concert de récriminations dont le poids retombait principalement sur les communes commercantes, car elles avaient entrotenn jusqu'an dernier moment des relations d'affaires avec l'Egypte et contribué par là à accroître les ressources de l'ennemi. Mais la cour de Rome n'entendait pas laisser ces colères s'exhaler en vaines paroles: elle voulait soulevez de nouveau la chrétienté et organiser de nouvelles croisades. Il fallait bien reconnaître qu'une nouvelle conquête de la Palestine était dorénayant une opération des plus difficiles, car les Francs n'y possédaient plus un pouce de terre et une armée d'invasion s'y fût trouvée isolée, sans autre point d'appui sur le continent que l'Arménie, pays malsain et trop éleigné du véritable théâtre de la lutte. Les papes 📕 savaiant bien et ila connaissaient aussi la tiédeur des princes et des peuples de l'époque, principal III funeste obstacle à la formation des grandes armées qu'ent nécessitées une semblable entreprise : aussi, sans perdre leur but de vue, voulaient-ils mettre toute la circonspection possible dans la préparation des moyens à amployer pour l'attaindre. Demandés ou non, les avis ne leur manquaient point: les hommes les plus au courant des choses de l'Orient conseillaient de travailler préalablement à affaiblir l'ennemi en tarissant les sources de sa puistance et de son bien-être. Pour obtenir ce résultat, on avait déjà un instrument



<sup>&#</sup>x27; Pegol., p. 83 at a. 86.

<sup>&</sup>quot; L c. p. 220 et a.

dans les anciens décrets ecclésisstiques portant interdiction de vendre anx Sarragine aucun objet susceptible d'être transformé en matériel de guerre. Si l'on parvenait à remettre ces décrets en vigueur, à les faire observer, c'était déia beaucoup de gagné. En effet, les indigènes égyptiens avant peu d'aptitude au métier des armes et étant incapables de supporter les fatigues de la guerre, les sultans recrutaient leurs armées au moyen d'esclaves que des agents ou marchands, mahométans et chrétiens, allaient acheter pour eux dans les pays septentrionaux et particulièrement sur les rives de la mer Noire, et dont on faisait l'éducation militaire en Égypte.1 Que l'on prohibât sévèrement ce commerce, qu'on arrivat à l'empêcher au moyen de creisières, et les sultans, réduits aux abois, se verraient obligés de former leurs armées d'éléments de qualité inférieure. Second point important: l'Égypte ne produisait ni fer ni bois: comment les sultans pourraient-ils armer leurs troupes. construire leurs bâtiments de guerre, si les arrivages de ces matériaux s'arrêtalent? Et ce n'est pas tout : dans ce pays, coupé en tous sens par des cours d'ean et des canaux, la plus grande partie du trafic se faisait par des barques; le pays lui-même devait pour la plus grande partie sa fertilité à ses conduites d'eau soigneusement aménagées; or, ces barques, ces conduites d'eau, elles étaient faites de bois, et ce bois il fallait l'importer.\* Donc, il suffisait d'appliquer rigoureusement la prohibition décrétée par l'Église contre l'importation en pays sarrasin du fer, des bois de construction et des armes, pour atteindre dans ses œuvres vives non pas seulement la puissance militaire de l'Égypte, mais jusqu'à 🕨 prospérité matérielle de la population. Si même on voulait donner à la loi sa portée entière, la prohibition devait s'étendre jusqu'aux objets d'alimentation que l'Egypte tirait en grande partie de l'extérieur, malgré la fertilité de son sol. Cenz qui entendaient faire une guerre sérieuse aux mécréants voulaient pousser les choses encore bien plus lein. D'après eux, il fallait interdire à tous les chrétiens soit de porter aux Sarrasina, soit d'aller chercher chez eux aucune marchandise, quelle qu'elle fût, en un mot, rompre absolument touts relation commerciale avec car. Dans l'esprit de ceux qui formaient se plan grandiose, ces masures ne de-

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Rist. de Chapre, II, 190, 126 et a., 274; Sanuto, Secr. filed. cruc... p. 27; Haython, Fist. eriest., cap. 50, 54; Filoti, p. 881 et a.; Lamoy, éd. Potvin, p. 118; Tafar, p. 80. On suit que les sultans d'Égypte et leurs principaux lieutenante sortalent des range de ces esclavos achetés en mameleuks (mamelouk signific esclave).

Voy. dans Mas Latrie, Op. sét., p. 190 et s. les observations des ambassadeurs envoyés par Heuri II, roi de Chypre, au pape Clément V. à l'époque du concile de Vienne, et les redecumements de Sanuto, p. 26 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. p. ex. Captonay, Momor., II, 96 et a.

valent d'abord s'appliquer qu'anz sujets du sultan d'Egypte; mais comme les Turcs d'Asie d'une part, les Arabes de Barbarie et d'Espagne de l'autre, faissient du commerce avec l'Egypte, on devait être logiquement amené à imposer des limites aux relations avec ces peuples, en ce sens que l'on s'interdirait de leur acheter certains produits, des que l'on agrait la certitude ou seulement le soupcon qu'ils seraient venus directement de l'Égypte on indirectement des Indes par l'Égypte, faute de quoi l'ancien trafic subsisterait comme auparavant, avec cette seule différence qu'on anrait crée quelques intermédiaires en plus. Bien entendo, on ne devuit pas tolérer dorénavant l'existence de marchandises d'origine égyptienne dans les entrepôts des îles de 🖫 Méditerrannée ou de la Grèce. Tout cela était basé sur des calculs d'une exactitude parfaite. Effectivement, l'Égypte d'alors tirait une grande partie de ses richesses de son commerce avec l'Occident et surtout du produit des échanges faits par son intermédiaire entre l'Asie et l'Europe; la cessation de ce trafic devait tarir l'une des sources de la fortune publique: en outre, les marchandises qui touchsient le territoire du sultan ayant à payer des droits d'entrée et de sortie tellement élevés que les sommes laissées par trois ou quatre galères équivalaient à la valeur du chargement de l'une d'elles, et chacun des bateaux employés au transport des marchandises sur les cours d'eau et les cananx étant soumis à une contribution de trois écus d'or et demi, l'arrêt imposé au commerce devait faire des vides sensibles dans les caisses de l'état.

C'était cette pensée qui guidait Nicolas IV, lorsqu'il publis, l'année même de la chute d'Acre, un décret interdisant, pour tous les pays soumis au sceptre du sultan, toute fourniture d'armes, de chevaux, de fer de bois, de vivres et autres articles quelconques (alia quacumque mercinomia), sous peine, pour les contrevenants, d'encourir l'encommunication d'abord et, en second lieu, d'être déclarés infâmes à perpétuité, déchus de leurs droits civils et civiques et incapables de tester et d'hériter. Le pape renouvela cette défense dans un bref adressé aux Génois,

enemples empruntés au tarif des donanes pour diverses catégories de marchandises, Ibid. 24); Mas Latris, Op. cit., y. 121; Baluze, Vita paparuna Aconfonencium, II, 180.

A l'époque où Ramon Mantaner, alors au cervice de Frédéric, roi de Sicile, était gouverneur de île de Gerbe (Zerbi), citule tout près de la côte d'Afrique, entre Tutais et Tripoli (1808—1813), il y avait, dans cette lle, un entrepôt de marchandises d'Égypte: v. Zurita, Anoles de Aregon, Saraguan 1610, II, fol. 19. Les Sicilians et les Catalans en productes tous donts.

<sup>2</sup> Sanut., p. 28 et a.

<sup>\*</sup> Sanut., p. 25, 25 (il donne quelques

<sup>\*</sup> Sarit., p. 25.

A défaut du texte complet, voyes l'extrait qu'en donne Rayanid., Associ. soci., a. a. 1991, nº 27 et les citations dans les bulles des papes suivants dont il sera parlé dans un instant.

où il déclarait catégoriquement qu'à son sens l'interdiction de visiter le territoire garragia était absolue. Il que cette mesure avait pour objet d'amoindrir les ressources du sultan en lui enlevant les revenus produits par le commerce.1 A Génes, on trouve cet arrêt très dur (sententia durissima)." Plus tard (posimodum), Nicolas IV ent beau réduire à dix années la durée de l'interdiction en ce qui concernait les articles d'alimentation, cet adouciesement ne produigit pas grand effet; d'ailleurs, des 1299, Boniface VIII prolongenit de dix années l'interdiction concernant l'expédition d'articles de consommation en Egypte, et, par la suite, elle fut prorogée indéfiniment; d'autre part, esus compter le vin, l'huile, le blé, etc., les termes "alia quecumque mercimonia" embrassaient par leur rénéralité une foule d'antres articles dont la vente aux Sarrasins eut pu procurer un bénéfice aux marchands occidentanz. La prohibition fut maintenue avec sa portée la plus générale par les papes Boniface VIII4 (1994-1303) et Beneft XII (1308-1906). Cependant, entre temps, le premier remit en vigueur (1295) d'anciens canons des conciles applicables seulement à la fourniture du matériel de guerre\* et le dernier déclara verbalement que les Vénitiens pouvaient hardiment experter en Égypte tous les articles non visés spécialement par sa bulle. 7 tels que les drans et les vêtements, par exemple. Aussi qu'arriva-t-il? Soit que les expressions employées dans les bulles fussent de nature à se laisser interpréter en ce sens que l'interdiction ne s'appliquait qu'aux articles classés dans la contrebande de guerre, soit que ces bulles n'enssent pas reçu une publicité suffisante,° il y avait encore nombre de gens convaincus que le commerce avec l'Egypte était licite, tant qu'il ne portait que sur des articles d'une innocuité incon-

des deminicains, originaire de Veniss, qui résidait E Rome (8 avril 1864): Comment, I. p. 38, n° 166. En général ce pape semble avoir suivi une ligue de conduite moins rigoureuse que les autres; il ât grâce à plusieurs Cémais III Vénitieux de l'excommunication à laquelle ils avaient été condamnés pour trufe avec l'Égypte: Regisères de Rossét XI, éd. Grandjaan, p. III et a., 67, 349.

\* C'est l'explication de Sanuto, p. 21. Voyez aussi le manuscrit de Sanuto, d'Emmeram, publié par M. Kunstmann dans seu Étudos sur Marino Senuto l'ancien (Abhandlungen der Monchener Abad., Cl. III, col. VII, sect. 8, p. 697 et m.): le passage en question se trouve à la p. 718.

Raynald, Op. oit, at 26,

Annal. Jan. 841.

<sup>\*</sup> Bullarium romanom, 5d. Taurin., IV, 159—188.

<sup>\*</sup> Bref de l'an 1997 aux évêques de Barcelone et de Torton, communique par Navarrete, dans les Memorias de la R. Actalemia de historia, V, Madr. 1817, p. 179, et Bulle du 16 avril 1996, dans la Bullorium romanum, éd. Taurin., l. a.

Bulle de 1804 (Pai et Thom., IV. 20 et s.) communiquée aux Vénitions avec avis de s'y conformer, le 5 avril de la mêma année (Réd. IV. 22 et s).

<sup>4</sup> Mas Latrio, Hist. de Chypre, II, \$2.

Outte déclaration consolante fut communiquée à Venice par un priour de l'ordre

testable. Par suite, quand i pape Clément V s'occupa des préparatifs d'une nouvelle crelande, il commença par publier, à l'automne de l'année 1308, diverses bulles d'où il ressort d'une façon indubitable que toutes les marchandises sans exception tombaient sous l'interdit: les contrevenants étalent prévenus qu'ils s'exposaient à la conflacation de leurs biens. À la perte de leur liberté, à être livrée comme esclaves à ceux qui les auraient saisis, enfin i être décrétés d'infamie avec toutes les conséquences de cette déclaration, sans compter l'excommunication ecclésiastique, dont ils ne pourraient se faire relever qu'à la condition d'abandonner au profit de la croisade tous les gains produits par ce commerce illicite in seulement avec autorisation spéciale du pape.

Ces actes semblent être la mise la exécution des conseils dévelopoés tout au long par le Vénitien Marino Soneto l'ancien, surnommé Torsello. dans le premier livre de ses Secreta fidelium crucis: effectivement, il suffit de se rappeler que, si l'ouvrage dont ce livre fait partie u'a été achevé qu'en 1313, ce livre lui-même fut composé longtemps suparavant : écrit entre la mois de mars 1306 et la mois de janvier 1307, il fut adressé par son auteur, sons forme de mémoire, au pape Clément V: son influence est donc patente. Consulté vers la même époque par la pape, Il grand-maître des Templiers (Molay) rédiges également un mémoire plus bref, concluant à la nécessité d'imposer aux nations commercantes la occasion d'un trafic tout profitable aux Sarrasina. 8 Dans son ouvrage intitulé De fine, écrit a Montpellier en 1306, Raymond Lulle exposait des idées analogues: suivant lui. Il sufficit que les Chrétiens s'abstinasent, pendant six ans seulement, d'acheter des épices aux Égyptions et, en général, de mettre le pied à Alexandrie on en Syrie, pour ruiper le sultan et son empire à tel point qu'une croisade ne serait plus qu'une entreprise sans difficultés. Enfin III pape avait certainement connaissance de l'histoire d'Orient écrite au mois d'adut 1907 par le prince Hayton (Hethoun), prieur du monastère des Prémoutrés de Poitiers: Ini aussi, recommande, comme préparation très efficace

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eacyclique, du 18 ect. 1808, dans Taf. et Thom., IV, 74 et a.; beefs spécienz, dans les Comment. reg., I, p. 86, nº 881, et dans Raynald. Asreal cool, a. a. 1808, nº 86.

<sup>\*</sup> Kunstmann, Op. oit, p. 705 at s.

Baluzo, Vilos pupor. Asemioni, II, 180. La date de 1811, attribuée à cette consultation, est insuacte; Molay la rédigea probablement avant son arrivée en France (noût 1806), et, en tout cas, avant con arrestation (18 cet. 1807).

Voyez les passages cités par M. Kunstmann, Op. sit., p. 788 et a. Sulvant Depping (Hist cis commerce, II, 192), R. Lulle aurait déjà soumis les mêmes idées et les mêmes propositions au pape Nicoles IV, en 1986; Il est espendant difficile d'admettre qu'on se soit occupé d'un plan de croisade générale avant la prise d'Acre.

<sup>\*</sup> Histoire littéraire de la France, XXV, 481.

de la croisade, des mesures destinées à arrêter l'exportation en Égypte, mesures qui amèneront nécessairement dans ce pays un grand dénuement de matériel de guerre et d'une quantité d'autres objets; cependant il ne pousse pas la logique jusqu'à demander une prohibition générale du commerce.

Qualques années après, au moment de soumettre la question de la croisade au concile de Vienne (du mois d'octobre 1311 au mois de mai 1312), Clément V demanda encore l'avis du roi de Chypre, Henri II, tant sur l'expédition elle-même que sur les préparatifs à faire. Le mémoire présenté au concile par les ambassadeurs du roi démontre, avec des exemples II l'appui, comment les "faux chrétiens" contribusient à accroître la force de resistance du sultan d'Égypte, en lui fournissant non-seulement du matériel de guerre, mais encore d'autres articles, et il conclut à l'interdiction de tout trafic avec ce pays."

Mais comment obtenir ce résultat? Chacun voyait bien que seules, si terribles qu'elles fussent, les menaces des papes n'y suffisaient pas. Il faut, disaient les personnages consultés, équiper une dizaine de vaisseaux de guerre qui devront croiser sans relâche dans la Méditerranée et particulièrement entre l'Asie-Mineure et l'Egypte, attaquer en pleine mer et poursuivre, au besoin, jusque dans les ports les navires marchands chrétiens ou musulmans pris en flagrant délit de trafic avec ces pays. Comme on peut s'attendre à faire un gros butin, il faut. pour encourager le sèle des équipages, tout en évitant de grandes dépenses pour leur soide, le leur abandonner en entier. Cette flottille ne doit pas être fournie par l'une des grandes républiques ou par l'un des royaumes qui s'occupent spécialement de commerce, ni son commandant non plus, sans quoi, on risque que celui-ci n'attaque que les etrangers et laisse passer ses compatriotes, m qui serait double bénéfics pour ces derniers: d'un autre côté, un individu qui aurait quelque chose 🛘 redouter de la part des nations commercantes ne serait pas non plus apte à ces fonctiona? Tout cela, avant Clément V, Nicolas IV l'avait déjà compris de lui-même. Peu de temps avant sa mort, il avait donné aux chevaliers de 8. Jean et du Temple l'ordre d'équiper et d'entretenir

Pantre, émanant de chevalier Nogaret. (1810) s'occupe effectivement des messeres à prendre en vue d'une croisale et s'exprime en termes sévères sur le compte des nations commerçantes qui soutiennent les Sarraeins par amour du lucre (p. 200, 205).

Sanut., p. 97—81; Mas-Latrie, H.
 118 et se.; Baluse, Op. s., p. 179 et se.;
 Baim. Lulie, cité par M. Kunstmann, Op. cit., p. 788.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Historia orient., cap. 56.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 118 et su. Outre ce mémoire, M. de Mas Latrie donne (p. 126 et s.) des extraits de deux antres, qui ont été depuis fors publiés en entier par E. Boutarie, éans les Not. et extr., XX. II p. 112 et su., 199 et su. L'un; rédigé par Benedatto Zaccaria, n'a pus rapport sux croisades, mais fi concarne un projet de débarquement en Angleterre (1296):

dans les caux de Chypre vingt galères chargées de protéger ce revaume et celui d'Arménie, de faire la guerre aux Sarrasins et de saisir tout navire qui chercherait à gagner l'un des pays soumis au sultan. Après sa mort (1292), les cardinaux s'occuperent d'accomplir sa volonté et chargérent Manuele Zaccaria de former une flottille dont il aurait le commandement : lui-même devait fournir deuze galères et son compatriote géncia Tedisio Doria, huit. Tout d'abord, le podestat de Génes fit des difficultés et menaca ces deux nobles d'une amende pour avoir accepté du service à l'étranger sans son autorisation. Cependant, à force d'instances 🔳 même de menaces, les cardinanz obtinrent leur grâce et les deux Génois recurent la permission de s'engager au service de l'Église pour un au l'Partis à la tête de vingt galères, ils en rallièrent à Chypre quinze autres, mises par III roi à leur disposition : avec ces forces, ils allèrent faire des démonstrations devant Candelore et Alexandrie. mais sans résultat effectif. 2 Après ce premier essai, un second fut tenté, paraît-il, en 1993, par six galères vénitiennes, équipées aux frais des Templiers pour la protection de Chypre. Peu de temps après, l'ordre du Temple était supprimé et l'ordre de S. Jean héritait de sa mission. En 1308, le pare Clément V lui conflait expressément la surveillance de la partie orientale de la Méditerranée et la police des manyais chrétiens qui trafiquaient avec l'Égypte; il lui garantissait des subsides spéciaux pour ce service.4 En transférant son siège principal de Chypre à Rhodes (1310), l'ordre de S. Jean ne perdit pas de vue la tâche qui lui avait été confiée, et de là paquit, comme nous le verrons, un violent conflit. entre lui et Gênes. D'un antre côté, les rois de Chypre faisaient donner la chasse par leure galères aux navires occidentaux trouvés sur la route d'Egypte à l'aller ou au retour. Les ambassadeurs du roi Henri II au concile de Vienne déclarérent que les galères chypriotes avaient déjà capturé de la sorte un grand nombre de navires marchands il citèrent comme exemple un bâtiment génois saisi tout récemment tandis qu'il faissit voile d'Asie-mineure en Égypte avec une cargaison de bois de construction; et ils ajoutérent que personne n'osait partir de Chypre

<sup>1</sup> Annoi Jon., p. 842.

Manut., p. 382.

Annal, Jan., p. 869.

Baymaid. a. a. 1308, nº 84; Paoli, II, p. 19, 81.

Man Latric, Hist. de Chapre, III, 663. Abouléda (Armel. seasiers., éd. Reiske, V, 211) écrit, précisément, à propon de la conquête de Rhodes par les Hospitaliers: "que difficilis flebat merenter-flux in Syrians per mare aditus, quan-

doquidem Hospitalarii arcebent, quiequis dictionem Musicum adire vellet."

<sup>&</sup>quot; Mas Latrie, II, 191 et m.

<sup>&</sup>quot;On trouve un autre example du même genre dans un doenment publié par Capmany, IX, 874 et a.; au mois de novembre 1800, quatre galères chypriotes saisirent un latiment majorosin, parce qu'on supposa qu'il aliait en Égypte, tandis qu'en réalité il se dirigeait sur Candie; v. aunil Mas Latrie, II, 189 et a.

ou des perts voisins dans cette direction, de peur d'être enlevé par les galères du roi qui, d'ailleurs, ne faisait, en cela, que remplir une mission reçue du pape lui-même. Il semble donc que Sanuto ne soit pas tout a fait dans le vrai, quand il écrit que le roi de Chypre faisait faire de fréquentes croisières par ses galères sans en être requis (non requisitus). Hugues IV suivit l'exempte de son prédécesseur et, comme la République de Gênes se plaignait de torts causés à certains de ses sujets, il répondit pour sa justification qu'il ne faisait autre chose "qu'exécuter les ordres de l'Église de Rome". Enfin, il paraît que certains capitaines marins s'adonnaient également à cette chasse au nom de l'Église: étaient-ils bien toujours inspirés par des motifs religieux, ou tout simplement par l'esprit de lucre? c'est une question. Ainsi, en 1309, un certain Marino Bulgaro, probablement originaire de Gênes, croisait dans les eaux de l'île de Crête et pourchassait tous les vaisseaux qui se dirigeaient sur Alexandrie.

Il y eut alors un moment critique pour les nations commerçantes d'Occident. La route méridionale, celle par laquelle, Sanuto l'avoue, l'Europe recevait la plus grande partie des épices de l'Inde, semblait devoir devenir tout à fait impraticable, et l'Église, qui prétendait l'interdire absolument au commerce, était alors bien puissante. En présence des décrets des papes quelle attitude prirent les nations commerçantes? Introduisirent-elles sans discussion dans leur législation des dispositions interdisant aux commerçants l'accès des pays soumis au suitan? Acceptèrent-elles de bon gré les mesures ordonnées par le Saint-Siège pour le suppression de ce commerce? c'est toute une série de questions dont nous allons chercher la réponse.

Commençons par l'Espagne. Jayme III était monté sur 🖹 trône

pauté rouvrit d'elle même au commerce européen la route de l'Égypte: c'est une erreur absolue. Makrizi (dans de Sacy, Chrestom, arab., II, 48) meationne une ambassado du "Papo des Prancs" de Romo. (il fandrait Avignon) arrivée à la cour d'Égypte sa mois de juin 1827, 🗷 🛣 de MacLetrie admet qu'elle avait pour mission de nouer des relations pacifiques avec les Arabes. En réalité, elle allait seulement faire une tentative auprès du sultan, ada d'obtenir qu'il mit un frein sux explosions du fanatisme populaire contre les chrétiens. dont le pape se considérait comme le protecteux; voy. Well, Goods der Chalif. IV., 858, 860.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. 31, note marginale. Ces ambarandeurs evalent probablemen, en vue le bref écrit par le pape Bonince VIII au roi, en 1399; v. Raynald, s. c. 1999, m 38.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, II, 158. Ce fait est de l'en 1829, mais, en 1829 et 1834, le roi avait roçu du pape Joan XXII de nouveaux ordres d'agir: Raynald, a. a. 1838 nº 19, 1834 nº 43.

Tal. et Thom., inéd.; le regeste se treuve dans les Communiciés, I, p. 40, nº 176.

<sup>4</sup> K. de Mas Latrie pense (drchiv. des méssions scientéf., II, 574) qu'ayrès avoir maintenn pendant une vingtaine d'années la prohibition générale du trafic, la pa-

d'Aragon à peu près au moment de la chute d'Acre. Francé d'excommunication par l'Église et entouré d'ennemis de toutes parts, il ne se fit ancun scrupule de renouveler, en 1292, le traité d'albance conclu par lui. quelones années apparavant, avec le sultan d'Égypte. Il l'initation de son frère et prédécesseur, Alphonse III: au reste, dans III nouveau traité, la question des relations commerciales n'était même pas efficurée. 1 Plus tard. recu en grace par le pape Boniface VIII, il prit l'engagement de remplir les obligations que lui imposait son titre de "porte-étendard, capitaine et amiral général de l'Église romaine", en allant reconquérir la Terre-Sainte. En 1909, pour service du Très-Haut et l'honneur du à la Sainte Église Romaine, il publia une ordonnance interdisant d'une manière générale à ses sujets tout commerce avec les pays soumis au sultan: 5 c'était la conséquence de sa promesse. Cette ordonnance, cela ressort de ses termes même, n'était que la reproduction de décrets antérieurs, tombés en désuétude par suite du peu de rigueur déployée à l'égard des délinquants: Il ne s'agissait donc, sans donte, que des édits rendus précédemment contre la fourniture de matériel de guerre à l'Égypte. On pourrait prétendre que, dans l'esprit du rol, cette nouvelle interdiction n'était pas beaucoup plus sérieuse que les precédentes, et. à l'appui de cette opinion, avancer, avec Wappseus, deux sortes de faits: d'abord, il existe un diplôme de ce roi, de l'année 1315, qui renferme une liste de tous les vaisseaux inscrits à l'entrée et la la sortie du port de Barcelone. et, précisément, en tête de la liste on lit les noms de ceux qui faissient la traversée d'Égypte: du moins, étant donné le langage du temps, c'est ninsi que l'on de grait interpréter l'expression *ultra mar* ; donc, 🖺 commerce avec l'Égypte aurait été constaté sans objection par des pièces officielles. A cela on peut répondre que la signification de l'expression ultra mor est élastique : à l'époque des croisades, elle s'appliquait généralement aux voyages en Syrie, tant que celle-ci appartint aux Francs; on l'employait, d'ailleure, aussi, très fréquemment, dans une acception plus large, et alors cela sous-entendait l'Égypte, la Syrie, la Petite-Arménie et Chypre; par conséquent, dans le cas en question, ce n'est pas un argument m faveur de la prétendue connivence royale. En second lieu, Jayme ayant envoyé plusieurs ambassades au suitan pour conserver son amitié, il est probable que les intérêts du commerce furent plus d'une fois traités, au moins d'une manière accessoire; mais, sur ce second point, précisément, les éléments de démonstration font complétement défaut : les deux lettres

Cupmany, IV, 17—19.

Raynald, s. s. 1207, a<sup>co</sup> III et sa.

Navarrete, dans les Memorias, l. c.,

D. 180 et L

<sup>\*</sup> Unterstechungen über die Batilechungen der Portugioses sester Heinrich dem Secfairer, 14rd part, p. 282.

Capmany, II, 76 et sa.

conflées par le roi à ses ambansadeurs, en 1314 et 1322, pour le suitan Nassir Mohammed, ne contiennent que des formules de politesse et ne laissent pas soupconner le but réel de la mission; les passages qui y ont trait ne parlent que de la délivrance des chrétiens captifs chez les Sarrasins, on d'intervention en faveur des églises chrétiennes élevées sur la territoire du sultan.2 Mais voici un fait positif: toutes les fois que des ambassadeurs du roi d'Aragon (la plupart originaires de Barcelone) partaient pour l'Égypte, ou que des ambassadeurs du sultan d'Égypte repartaient pour leur pays, il fallait équiper un navire à Barcelone; or, comme le roi s'intéressait à II prospérité de cette ville, il laissait rarement échapper cette occasion de donner à quelques marchands, à titre onéreax d'ailleurs. l'autorisation d'en profiter pour expédier en Égypte on en faire revenir une certaine quantité de marchandises, sauf, bien entendu, les articles prohibés de tout temps: la cour de Rome efit eu vraiment mauvaise grace à réclamer; au reste il demandait parfois une autorisation spéciale du pape." Vers la fin de son règne, il avait renonce à tonte idée de croisade; aussi, tout en maintenant la prohibition du commerce, se montra-t-il de meilleure composition avec les délinquants: ainsi, l'avant dernière année de son règne, il arrêta les poursaites commencées contre un bourgeois de Barcelone accusé d'avoir transporté des marchandises de Chypre en Égypte; il se contenta de lui infliger une amende de 2500 sola.4 On cite d'autres exemples d'ordonnances de nonlien rendues par les successeurs III Jayme, Alphonse IV et Pierre IV. en faveur de marchands prévenus d'avoir été en Syrie (à Beyrout, ou à Damas) par Chypre, pour afaires de commerce. Enfin, en 1338, sur les instances de la municipalité de Barcelone, Pierre IV at un pas décisif; il ordonna de cesser partont les poursuites commencées contre ceux qui trafiquaient avec les pays soumis au Sultan et de s'en abstenir à l'avenir : la commune de Barcalone en fut quitte pour un versement unique de 20.000 sols dans les caisses de l'état. Il est vrai que cette ordonnance

<sup>1</sup> Ibid. IV. 44 et s., 78 et sa.

<sup>&</sup>quot; Navarrete, p. 189 et ou.; Cupmany, IV. BO.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Documenta des santes 1805, 1817, 1621, daze Mararrete, Op. c., p. 162-186. Une fels, en 1825, comme la Méditerranco stait infertée de pirates, Jayme II juges prudent de faire accompagner son ambassado par doux vaisseaux qui, tous deux, furent aris, avec la permission éu pape, à la disposition du commerce: Capmany, IV, 79 ot a. En 1827, on profits. de passage d'une ambasside française qui

se rendait en Égypte par Barcelone "pronegociis exaltationem fidel eatholicse tangentibus": Navarrete, p. 186 et s.

<sup>4</sup> Document du 1 waont 1826, dans Mas Latrio, Hist. de Chypre, III, 720 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Docum, de 1385, dans Mas-Latrie,

IXI, 789; de 1888, Joid 784.

Capmany, II, 107 -- 109. Quelques semaines expersyent on avait probadé à cette mesure générale par l'abandon d'un procès intenté à un certain Petrus Zacesta. de Barreloue, End. IV, 96 et s.

n'arrêtait que les poursuites des tribunaux civils: les rois n'avaient pas le pouvoir de lever les censures ecclésiastiques; tout au plus pouvaient-ils intercéder en faveur de leurs sujets excommuniés. 1 Nous aurons à revenir sur cette question: il suffit, pour le moment, d'avoir retracé l'attitude des rois d'Aragon dans ces circonstances. Pour l'expliquer, il est à propos de remarquer que la plus grande ville de commerce de leur rovanne jouissait d'une somme d'indépendance assez grande pour faire entendre son mot dans la crise. Si elle ne se prononca pas ouvertement contre la prohibition du commerce, elle ne se fatigua pas de faire des démarches jusqu'à ce qu'elle en efit obtenu la suppression: en attendant. elle ne rappela jamais sa colonie d'Alexandrie et laissa subsister son consulat dans cette ville. Dix ans après la chute d'Acre, nous y trouvons effectivement un consul des Catalans: la municipalité de Barcelone s'adresse à lui et à l'émir de la douane pour leur recommander un bourgeois qui a une ancienne réclamation à faire valoir à la donane. On pourrait objecter que l'exemple que nous citons est antérieur d'une année à l'ordonnance de Jayme portant prohibition générale du commerce, mais, même à des dates postérieures, nous ne trouvons pas trace de suppression du consulat, au contraire : en 1322, la moine franciscain irlandais. Simon Simconis, se rendant en pèlerinage II Jérusalem, passa par Alexandrie et y trouva, à côté des fondaci génois, vénitien et marecillais etc.. un fondaco catalan et des consulats de ces diverses nationalités. Il voyageait avec des marchands occidentaux, en vit d'autres qui habitaient les fondaci et observa leur manière de vivre. \* Outre sea habitués à résidence fixe, le fondace catalan recevait sans deute de temps a sutre la visite de marchands de Barcelone qui, certes, n'auraient pas toujours pu se prévaloir d'une autorisation du pape ou du roi; mais ils se risquaient en dépit de la prohibition, comptant sur la chance pour passer inaperçus ou aur de gros bénéfices pour payer l'amende s'ils étaient pris. Le municipalité de Barcelone était moins sévère que le roi pour ce genre d'infraction aux réglements.

Depuis que les papes avaient transféré leur résidence à Avignon, les villes commerçantes du midi de la France se trouvaient presque sous leur main; or, veut-on savoir le cas qu'elles faisaient des prohibitions de l'Église au sujet du commerce avec l'Égypte? en voici quelques exemples. Simon Simeonis, que nous citions tout à l'heure, habita du 14 au 22 octobre 1322, dans le fondace des Marseillais à Alexandrie. Au cours de sou voyage, en 1323, il apprit que sur les instances

\* Ibid. 3. 21.

<sup>&#</sup>x27; Comme le fit, p. ex. Alphonse IV en 1334: Capmany, IV, 94.

Oapmany. II. 372 et a.: v. aussi Apendice, p. 66.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bineraria Symanie Simeonie # Willeimi de Worcestre, &L Nasmith, Cantabr.

<sup>1778,</sup> p. 19-22.

d'un bourgeois de Montpellier, nommé Guillaume Bonnesmains, le sultan Nassir Mohammed, qui, peu de temps auparavant, avait persécuté les chrétiens Jacobites, venait d'autoriser la récuverture de l'église de Santa Maria de la Cave au Vieux-Caire. Il est établi par des documents que ce Bonnesmains n'était pas originaire de Montpellier, mais de Figeac. Bien qu'appartenant à la classe des marchands, il consentit à se charger. de 1327 à 1329, au nom de Charles le Bel, roi de France, d'une mission pour la défense des intérêts de la chrétienté en Égypte. Il avait demandé une autorisation du pape Jean XXII, mais il ne s'embarqua pas seul: Il avait pour compagnous d'autres marchands de Catalogne et du midi de la France, qui profitaient de l'occasion pour emporter des articles qu'ils comptaient vendre en Égypte. Pous avons déjà vu, dans la période précèdente, des marchands du midi de la France et surtout des bourgeois de Marseille spécialement adonnés au trafic avec l'Egypte; ce furent évidemment aussi des Français du midi qui trahirent III secret des concilisbules tenus I Lyon entre Philippe le Bel et lle pape Clément V, en vue d'une croisade à entreprendre, avertirent le sultan et se hâtérent de lui faire passer du matériel de guerre et des esclaves, ce qui motiva l'édit du 28 août 1312, par lequel le roi renouvelait la prohibition et blimait ces actes indignes du nom chrétien.

L'attitude des Républiques commerçantes italiennes devait exercer une action prépondérante sur l'issue de cette crise; cela est évident. Occupons nous d'abord de celle de Génes. Sous le coup de l'émotion ceusée par la chute d'Acre (18 mai 1291), et peut-être aussi sous la pression de l'appel adressé directement aux Génois par le pape (13 soût) les adjurant de s'armer pour la délivrance de la Terre-Sainte et de cesser toute relation d'affaires avec l'Égypte, la République génoise dut décréter d'une manière générale la prohibition du commerce avec les états du sultan. En effet, au cours de cette même année, la maison Lercari et C<sup>10</sup>, avant expédié des marchandises de Gênes à Alexandrie par une galère armée en guerre, fut condamnée à l'amende par les autorités génoises, pour infraction à l'ordonnance rendue par la commune (in devetum factum per comune Janua apud Alexandriam), et désobéissance envers le pape. Peu de temps après, Tedisie Dorie, le même qui plus tard entra au service du St. Siège avec Manuele Zaccaria, ayant capturé, probablement de son autorité privée, un navire pisan qui rame-

<sup>1</sup> Ibid. p. 58.

<sup>\*</sup> Sur cette mission, voy. Navarrete, l. c., p. 186 et a.; Lot, dans in Biblioth. dr l'École des charles, 4\* sèrie, T. V (1856), p. 508 et an., et T. XXXVI (1875), p. 588 et an.

<sup>\*</sup> Ordonnances des rois de France, I, 505; voy. une ordonnance plus ancienne de St Louis (1954), ébid. XI, 381.

Raymald, c. a. 1991, n<sup>∞</sup> 19-28.

<sup>4</sup> Annal. Jan., p. 888.

nait d'Alexandrie une riche cargaison et des marchands de Pise, de Narbonne, de Marseille etc., les magistrats génois le déclarèrent de bonne prise, attendu que les lois ecclésiastiques autorisaient le premier venu à saisir tout individu pris en flagrant délit de commerce avec l'Egypte, à le garder comme esclave et à conserver ses marchandises en toute propriété: cependant, pour cette fois, on voulut bien faire grâce a ces marchands et on leur rendit la liberté et une partie de leurs marchandises.1 Il semble donc qu'au commencement Génes ait adopté complétement les vues du St. Siège ; aussi voyons-nous le plus zélé des papes de l'énoque. Clément V. la féliciter sans restriction. Disons cependant que. dans le nombre des lois génoises qui ont été conservées jusqu'à nos jours, il ne s'en trouve aucune qui interdise d'ane manière générale le commerce avec l'Égypte. Au commencement du XIVe siècle, hous l'avons vu déjà, le code de droit national, formé peu à peu au cours des deux siècles précédents, fut mis en vigueur dans la colonie de Galata; il ne renferme absolument rien qui donne à supposer que l'ancienne interdiction d'expédier du matériel de guerre en Égypte sit été postérieurement étendue à tous les antres articles de commerce; on 👚 retrouve au contraire, sans changement aucun, le texte d'une ordonnance de 1290 qui désigne les armes seules comme marchandise prohibée.4 On peut déduire de la que. 🖃 Gênes ent la volopté de rompre entièrement avec l'Égypte, elle n'y persista pas longtemps. Des 1304, année où furent coordonnées la plus grande partie des lois destinées II former III code de Péra, et assurément en 1316, date des dernières lois annexées à ce code, on était revenu à l'ancien état de choses et la matérial de guerre restait seul prohibé. On retrouve la même réserve dans le Devetum Alexandrice du 19 mars 1316, loi spécialement. applicable à Galata et 🛮 Caffa, dans l'ordonnance suivante, datés du 30 déc. 1317 et rédigée spécialement pour Gênes et pour la Rivière, enfin dans le Devetum Ispania: et Barbaria, du 18 mars 1340; dans toutes ces lois, le seul délit visé et passible des peines édictées est la fourniture de fer, de charpenterie, d'armes ou d'esclaves des deux sexes (mumulicos size mumulichas) aux Sarrasins d'Orient ou d'Occident.º Ces peines forent-elles toujours strictement appliquées? c'est une grande question. Si elles l'avaient été, le pape Jean XXII aurait probablement trouvé

<sup>\*</sup> Annal. Jan., p. 841.

<sup>\*</sup> Paoli, Cod. répl. dell' ordéne gurozolim., II, 88.

<sup>\*</sup> Statuti della colonia Generosce di Pera, editi da Vinc. Promis daza les Misrellama di storia italiana, XI, 1670, p. 523 et ss.

<sup>\*</sup> This. : 789, an CC: "De racione uou.

faciende muteantibus pocupiam deforentibus arma Sarucenia." Voy. Canale, Nucsa istoria della repubblica di Genera, III, 178.

<sup>&</sup>quot;Imposicio officii Gazario," dans les Monumenta hist. potr., Leges municipales, p. 371—877.

moins d'arguments à l'appui de ses plaintes contre les Génois, qu'il accuse amèrement d'aider les mécréants en leur fournissant des esclaves et du matériel de guerre et de vivre avec le sultan sur un pied d'intimité.! En tout cas, à Gênes, les puissances chargées par le pape d'entretenir des croisières dans la Méditerranée, pour donner la chasse aux manyais chrétiens, n'étaient pas considérées comme des coopérateurs, mais comme des ennemis. Ainsi, pendant l'hiver de 1311 à 1312, les chevaliers de l'ordre de St. Jean saisirent une galère génoise qui revenait d'Alexandrie avec un chargement d'épices et d'autres articles. Un ambassadeur génois, Antonio Spinols, partit sur le champ pour la réclamer, mais les Hospitaliers refusèrent de la rendre sans l'autorisation du pape: cependant, ils promirent de faire demander à bref délai la décision du St. Siège par leurs représentants. Furieux, Spinola passa en Asie-Mineure avec les Génois qui l'accompagnaient, alla trouver le seigneur turcoman de Mentèche, et l'engages à faire saisir et jete en prison les marchands de Rhodes et les autres sujets de l'ordre de St. Jean qui se trouvaient sur son territoire; il alla même, paraît-îl, jusqu'à lui offrir un subside de 50,000 écus d'or s'il voulait se charger d'envahir l'île de Rhodes et d'en expulser les chevaliers. Non contents de cela, Spinola et ses compagnons avant rencontré sur mer divers chevaliers, les firent prisonniers et déclarèrent qu'ils ne les relacheraient que contre rançon. Cette conduite était assez singulière de la part d'un ambassadeur, mais il se savait soutenu par son gonvernement, et ce qui le prouve, c'est qu'après avoir attendu tout un mois sans obtenir d'audience, les personnages envoyés par l'Ordre pour réclamer de la République 📗 reconnaissance de ses droits durent repartir comme ils étaient venue et en appelérent au page. Celui-ci adressa à Gênes une sévère admonestation et la somma de relàcher sans rançon les chevaliers de Rhodes, de punir les citoyens génois coupables de ce grave attentat I l'égard de l'ordre des Hospitaliers et de renoncer à l'alliance des Turca. Nous ignorons ce qu'il en advint.\*

Carie; non sculement il ne rémait pas à expulser les chevaliers de Rhodes, mais ce fut lui qui perdit toute sa puissance à la suite des manœuvres habiles par lenquelles le grand-maître seuse le division entre les patits princes tures de son voisinage: v. Sanuto, l. c., p. 167.

<sup>2</sup> Pour cette histoire, la meilleure source est le bref du pape Crément V, du 26 nov. 1319, dans Paoli, Cod. dépl., II, 31—33. On trouve les faits exposés d'une manière conforme, avec quelques détails de plus, dans le récit des ambassadeurs chypriques

<sup>\*</sup> Raynald, a. a. 1817, nº 56. Un cortein gézois zommé Segurano Salvago, qui commandait un navire employé fréquenment au transport des esclaves, avait arhoré les couleurs du sultan: celui-el lui centa plusieure missions: Guill. Adse, De modo extérpandé Sarcomos (inid.).

<sup>&</sup>quot;Madachias, le Mundachia de Sanuto (Hopf, chroniques gréco-romanes, p. 146, 167), Marrayles en Mardaniae des bysantine (Ducae, p. 13, 66, 106; Leon. Chalcoc., p. 65 et s., 166, 244): ce mot désigne meigneur de Mentéché, dans l'ancienne

Le roi de Chypre avait également saisi des bâtiments génois surpris sur la route d'Égypte, soit à l'aller, soit au retour: Gênes procéda à son egard comme avec les chevaliers de Rhodes. En 1329, sur la proposition du roi, la querelle fut soumise à l'arbitrage du pape Jean XXII; il readit sa segtence en 1331: Il condamnait d'une part le roi à paver ann Génois, à titre d'indemnité, une somme de 100,000 besants et, de l'antre, les Génois à donner satisfaction aux contre-réclamations du roi juaqu'à concurrence d'une somme équivalente.1 On se demandera pent-être si la colonie génoise d'Alexandrie continua d'exister pendant cette période critique: étant donné ce que nous savons de l'attitude de la mère-patrie, la réponse est facile: si elle fut supprimée, cette mesure n'aurait été appliquée tout au plus que pendant les premières années qui suivirent la chute d'Acre et encore cala est très peu probable: en tout cas, il existe un document génois du 24 oct. 1304° qui démontre l'existence, à cette époque, d'un consul génois en résidence à Alexandrie, nommé Ghisolfo dei Ghisolfi. Enfin. en 1322, Simon Simeonis y vit un consulat et un fondaco génois organisés sur le même pied qu'autrefois.

Pour ce qui concerne Pise, les statuts de cette ville nous rersaignent doublement. D'une part, les réglements de l'Office du commerce maritime (breve curies maris, breve dell' ordine del mare) de 1306 et de 1329 renouvellent encore les anciennes prescriptions contre l'importation du matériel de guerre en Égypte; d'autre part, ils nous font connaître l'existence à Alexandrie, en 1305, d'un consulat pisan et, par conséquent, d'une colonie de la même nation. En effet, on remit en vigueur à cette époque l'antique ordonnance d'après laquelle le consul était tenu de verser au trèsor de la cathédrale de Pise les revenus du four de la colonie pisane, pour l'entretien d'un cierge en l'honneur de la B. V. Marie.

Passons à la République de Venise: on ne saurait dire si, pendant la période qui suivit immédiatement la chute d'Acre, ses relations avec l'Égypte subirent un temps d'arrêt: les sources sont muettes à cet égard. Il est certain qu'elle avait des motifs d'irritation contre les sultans; on avait capturé à Gaza un vaisseau marchand vénitien, très probablement échappé d'Acre, avec un chargement d'une énorme valeur, formé de métaux précieux monnayès et en barres, et il avait été envoyé au Caire où on le gardait comme de bonne prise; enfin, on laissait pourrir, depuis des années, dans les prisons du Caire, des citoyens de Venise tombés

au concile de Vienne; Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 81—88; Sanuto expose également les faits insidemment, Secs. Fidel. eruc., p. 81.

Mas Latrie. Op. sil., II., 156 et 8., 173; Raynald, a. a. 1831, nº 80.

Taf. et Thom., IV, 81.

<sup>\*</sup> Stat. ened. Pie., ed. Bonnini, III, 494, 579.

<sup>\*</sup> Ibid. III, 895.

<sup>&</sup>quot; Mas Latrie, Troités de paix et de commerce, Suppl., p. 86 et a.

au pouvoir des Égyptiens soit au moment de la prise d'Acre, soit dans d'autres circonstances. Néanmoins, s'il y cut refroidissement, il ne dura pas longtemps. En 1302, onze ans seniement après la chute d'Acre, un ambassadear vénitien se présentait de nouveau à la cour d'Égypte pour demander, dans les formes habituelles, le renouvellement des anciens priviléges: il se nommait Guido de Canali.º Mélik Nassir Mohammed, eu occepait alors le trône pour la deuxième fois, lui remit un diplôme confirmant les concessions accordées par Kelavoun; en outre, il consentit, sur la proposition de la Seigneurie, à l'installation de Francesco de Canali en qualité de consul de Venise à Alexandrie, et fit l'abandon de la moitié des recettes des donanes produites par les marchendises appartenant aux sujets vénitiens, jusqu'à concurrence de la somme saisie à Gaza. Le fait est remarquable, parce que les gaspillages de son administration étaient tels qu'il ne pouvait se passer des revenus des douanes; mais, parmi les articles d'importation dont les Venitiens avaient III spécialité se trouvaient précisément ceux auxquels on tenait 📓 plus, ceux dont la vente aux Sarrasins était interdite aux chrétiens d'Occident et l'on comptait sur enx: Il diplôme accordait même une prime à l'importation de ces articles, en autorisant la sortie en franchise des marchandises achetées avec le produit de lour vente, Ce paragraphe ne paraît avoir provoqué aucune objection de la part de l'ambassadeur vénitien; pentêtre n'en ent-il pas l'occasion. Au reste, la République respectait strictement les prohibitions et Guido de Canali lui-même, nommé duc de Crète un an après sa mission en Egypte, se trouva amené à appliquer les édits récemment promulgués qui interdisaient l'exportation des esciaves

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En 1811, Michaletys Michael apporta à Venise une liste de ces prisonniers: à côté des noms, en voit de temps à autre l'indientjon "de Acon". Comment, I, 116 et a.; Taf. et Thom., IV, 88. On trouve également une autre liste de la même année dans les Comment, I, 106.

<sup>\*</sup> Les instructions remines a Guido de Canali doivent avoir disparu avec le premier livre des Misti; il n'en reste que ces mote: "Petat antisfactionem damnorum datorum nostris in Aymana" (Hersah, en Syrie?): Archie. Venet., XVII, 184; XIX, 110.

<sup>\*</sup> Le privilège de Kelavour est perdu; on ne possède de lui qu'une déclaration concernant spécialement in Syrie et dont pour aurons à reparier plus lois.

<sup>\*</sup> Les dates des quatre documents res-

portés à la fin de sou ambassade par Guide de Canali sont comprises entre la set le 22 Zoulaideja 701, c'est à dire entre la set le 18 août 1809 de l'ère chrétienne; ils out été publiés dans Mas Latrie, Traités, append., p. 82—88, et dans Taf. et Thom., IV, 5—19. Le mot "gazonne" qui se trouve dans l'un d'eux 'Mas Latrie, p. 66, Taf. et Thom., p. 10) m'est autre chose que l'arabe Méarina, trésor su garderobe: v. Amari, Dipl. arab., p. 484, not. 29.

<sup>&</sup>quot;Quando aliquis Venetus vendiderit merces aliquas prohibitas per Christianos, quod de ipea pecunis iped possint investire et extrahere absque aliqua drictura": Hás Latrie, Op. e., p. 88, nº 8; Taf. et Thom., IV, 6.

hors de son gouvernement: un certain nombre d'esclaves achetés à Constantinople et destinés à l'Égypte ayant été amenés en Crête par un bâtiment génois, Il les retint et s'opposa à leur réexpédition à destination. Cet acte d'autorité faillit donner lieu à un conflit: l'émir d'Alexandrie réclama la livraison des esclaves: on rejeta sa réclamation; il fit arrêter le consul vénitien; on donna un remplaçant à Francesco de Canali dans la personne de Pangrazio Venier; il refusa de lui payer le traitement suivant Il coutumé. En 1304, un ambassadeur vénitien, Giovanni Soranzo, fut envoyé en Égypte, probablement pour tâcher d'arranger cette affaire et il est à croire qu'il arriva à ses fins.

Ainsi. l'examen des documents auquel est emprunté ce qui précède démontre déjà que, de 1309 à 1304, deux consuls vénitions se succédérent Alexandrie. Un autre fait confirme l'existence de ce consulat: c'est que, vers la même époque, ou, plus exactement, entre 1303 et 1307, on discuta au sénat vénitien la rédaction d'un réglement à l'usage du consul nommé à ce poste; le texte ne nous est malheureusement pas paryenu." 531 y avait un consul, c'est qu'il existait une colonie de commerce dont il devait défendre les intérêts; effectivement, nous trouvens, comme adjoints au consul Pangrazio Venier, neuf de ses compatriotes "omnes mercatores Alexandrie. Le traic maritime était en pleine activité: des galères et des navires marchands, armés ou non, partaient pour Alexandrie, Damiette, Tennia, et en rapportaient à Venise non-seulement les produits de l'Egypte, tels que le lin, les dattes, la cassia fistula (casse). les feuilles de séne, mais aussi des articles de l'extrême Orient, comme le poivre, le gingembre, le bois du Brésil, la cannelle et l'encens. Ce trufic était considéré comme parfaitement licite, tant qu'il ne s'appliquait qu'à des objets non prohibés (prohibita portari et permissa Alexandriam). On publia même à cette époque, pour les navires affectés à la ligne d'Egypte, de nouveaux réglements déterminant les époques de départ, le chargement, la durée du séjour etc.5

Les Vénitiens ne tardérent pas à tenter également de reprendre pied en Syrie. Les places ou florissait autrefois leur commerce étaient pour la plupart dévastées et abandonn s. Cependant, les Égyptiens n'avaient pas encore achevé la conquête de la partie aeptentrionale du

Nous no pouvene mentionner ici ce conflit qu'en quelques mots: il l'on est turieux d'en connaître les détails, v. Taf. et Thom., IV. 98 et et.; Comment ray, I, 40 et sa., n. 176, 183 et s., 187, 116 et s., 221: Rubrishe dei Misti. dans l'Archis. Venet., XVIII, 50; XIX, 111 et s.; XX. 298 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Taf. et Thom., IV, 81 et a.; Contenem., reg., 1, p. 47, aº 215; Archée. Venet., XIX, 111.

Archiv. Venet., XIX., 111; voy. apart XX, 294.

<sup>4</sup> Taf. et Thom., IV, 89.

<sup>\*</sup> Archiv. Veret., XVIII., 315; XIX. 108 et a., 111 et a.

pays, que déjà la République de Venise demandait un privilège pour ceux de ses sujeta qui voudraient s'y rendre. Le sultan Kelavoun l'accorda (1288) et déclara prendre sous sa protection leurs personnes et leurs biens: il n'exigealt, en retour, que le paiement des droits ordinaires.1 Plus tard, quand les états croisés eurent cessé d'exister. Venisc noua des relations avec l'émir de qui dépendait la plus grande partie de la Palestine. Acre n'était plu le centre de gravité politique du pays: c'était Safed, place forte située dans les montagnes de la Galilée, non loin du lac de Tibériade, choisie par le sultan Bibara immédiatement après la conquête pour en faire un des remparts de l'Islamisme." L'émir nommé à ce poste par les sultans commandait de là en leur nom les côtes d'Acre, de Tyr, de Sidon et une partie de la Syrie jusqu'à Damas." En 1304, deux Vénitiens, nommés Franciscus Firmanus et Constantinus, rendirent visite à l'émir de Safed au nom du doge qui les avait chargés d'une mission verbale auprès de lui. Nous ne connaissons pas le nom de cet émir, mais senlement son titre: "Baulius et admiralius castelli de Safet et omnie contrate Accon". Après avoir pris les instructions du solten Nassir Mohammed, il donne sa réponse dans une lettre 🖿 langue arabe à l'adresse du doge; nous y lisons que les sujets du doge penyent venir dans ses domaines en toute sécurité pour leurs personnes et pour leurs biens; que si des Vénitiens désirent visiter isolément le S. Sépulere, il leur fournira une escorte avec laquelle ils pourront aller et venir en săreté: s'il s'en trouve qui venillent 🚾 fixer sur son territoire, il leur assurera un traitement honorable et sa protection.4 Au reste, les Vénitiens n'avaient pas attendu cet arrangement pour envoyer des vaisseaux en Syrie: en 1300. Pun d'eux fut pris au retour par des corsaires. 5 Dans les procès-verbaux des séances du sénat à cette époque, il est fait mention de gales Syris à côté des gales Alexandria : elles visitaient les ports du pays et m'aisaient des séjours comme autrefois (mudua pasce, m. Aprilis); on y voyait aussi des vais-

<sup>\*\*</sup>Ce diplôme, donné un Caire le 29 Chavval 687 (26 nov. 1288), à été publié pour la première feis par M. de Mas Latrie (Traités, esppi., p. 81 et sa.), mais l'indication du nom de El province pour laquelle il était donné est tout à fait errouée: en effet, le mot Seme n'est point mis la pour Serucene ou Saracome (?), comme le croit est historien, mais pour El nom oriental bien comu Schem ou Schem, c. à d. la Syrie.

Weil, Gesch. d. Chalif., IV, 55, 58 —20.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Burchard, de Monte-Sion, id. Laut., p. 64; Ricoldo de Monte Crocie, Ibid. p. 106; Frescobaidi, p. 130; Jacques de Yérone, dans Rathricht et Meisner, Destache Physician, p. 63; Aboulf. Céogr., II, II p. 22; Chemseddin Dimichic, p. 268 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Taf. et Thom., IV, 30 et a.; Archie. de l'Or. lat., I, 406—408.

<sup>\*</sup> Comment, I. p. 18, nº 44.

seaux isolés, même des bâtiments non sumés et le Sénat permettait à des galères à destination de Chypre de toucher en passant en Syrie.

Tous les actes que nous venons de rapporter dénotent chez le gouvernement vénitien l'intention bien arrêtée de conserver au commerce national les marchés de l'Égypte et de la Syrie. Cerendant, entre 1313et 1317, parut un décret du Sénat interdisant aux citoyens de Venise de se rendre de leur personne ou d'expédier des marchandises dans les possessions III Sultan comprises entre Damiette et Portella. Le texte complet de ce décret n'a malheurensement pas été conservé; il se trouvait dans le quatrième livre des Misti, dont il n'existe plus qu'une table des matières; il est cité en abrègé à quatre androits différents de cette table et la forme des citations diffère de l'une à l'antre. En les combinant toutes quatre, nous arrivons à recomposer comme il suit le titre de décret: "Non catur nec mittatur aliquid ad terras Soldani sciliot a Damiata usque ad Portellam Armenia per riperiam sub pena L pro contenurio". Arrêtona-nous un instant à ce texte et cherchons à l'anslyser. Nous voyons d'abord que le plus important des marchés fréquentés par les marchands occidentanx dans l'empire des sultans, Alexandrie, reste en dehers du rayon frappé d'interdit: de même pour Damiette, car les termes "a Damiata usque ad Portellam Armenie" doivent être interprétés en ce sens que les deux points dénommés ne sont pos compris dans le territoire dont l'accès est défendu; en effet, Il ne pouvait venir à l'idée de la Seigneurie de frapper d'interdit Portella, siège d'un bureau de douane arménien, situé hors de la domination du sultan: donc, si, dans la pensée des auteurs du décret, Portella n'était pas comprise dans la région mise en interdit. Damiette ne l'était pas non plus: donc, les deux ports par lesquels les Occidentaux avaient accès dans les plus importantes possessions du sultan, restaient, comme devant, ouverts aux Vénitiens. Le territoire interdit ne commençait qu'au delà du delta du Nil, ce qui signifie que, tout bien considéré; le décret ne vise qu'une partie secondaire des possessions du sultan. Son objet, suivant toute vraisemblance, n'était pas tant de causer un dommage aux Infidèles que de mettre les marchands véritiens et leurs marchandises à l'abri des dangers auxquels ils se seraient trouvés exposés en Syrie, parce que ce pays était alors le théâtre où se débattait, dans des batailles sanglantes et répétées, la rivalité des Égyptiens et des Mongols.\* L'entente cordiale entre Venise et l'Égypte était si peu troublée que, pré-

<sup>\*</sup> Archis. Forest, XVII, 200; XVIII, 215—217; XIX, 108 ■ s.

<sup>\*</sup> Pric. XVIII, 69, 817; XXX, 105, 119.

<sup>&</sup>quot; Weil, Gesch. d. Chalif., IV, 800 et

es.: les mots "per riperiam" font allusion à la route d'Agypte en Arménie, tracés le long de la côte de Syrie.

cisément à cette époque, sur la demande du doge Giov. Soranzo, l'émir d'Alexandrie rendait la liberté à tous les prisonniers vénitiens qui se trouvaient en son pouvoir, garantissait le meilleur accueil aux marchands vénitiens et envoyait des présents au doge.

A Rome, on trouvait cette entente entre les Vénitions et les Sarrasins déplaisante au plus haut degré. Le doge fit une démarche auprès la pape nour obtenir de lui qu'il autorisat les Vénitiens I exporter en Egypte de l'or, de l'argent, de l'étain, du cuivre, des drape, du safran et autres articles européens: à l'appui de sa demande, il rappela les déclarations verbales de Benoît XII que nous avons mentionnées plus haut; il autorisa même ses ambassadeurs à offir, en échange de la licence demandée, une somme considérable, 5,000 écus au besoin; rien n'y fit (1317). Loin de céder, la curie romaine insista plus que jamais pour que la condamnatiou prononcée par le pape contre tout individu qui entretiendrait un commerce quelconque avec les Sarrasins, recût force de loi à Venise. Nous savons que, d'après les ordres de Clément V, les contrevenants encouraient les peines ecclésiastiques les plus graves; il était interdit aux confesseurs de leur accorder l'absolution, à moins qu'ils ne consentissent à verser dans le trésor de l'Église, ou qu'ils ne prissent des dispositions testamentaires pour pfaire verser par leurs héritiers des sommes égales à celles qu'ils auraient mises dans leur commerce avec les Infidèles. Comme les Vénitiens étaient, précisément, de ceux qui se livraient à ce commerce avec 📓 plus d'activité, les amendes que leur réclamait le St. Siège atteignaient des chiffres énormes; elles égalaient parfois la valeur de 🖿 totalité des biens laissés par le défunt: naturellement, les héritiers et les exécuteurs testamentaires trouvaient cela fort dur et se faisaient tirer l'oreille. Pour vaincre leur résistance, le pape Jean XXII envoya à Venise Adhémar Targa, archiprêtre de S<sup>e</sup> Affrique (dioc. de Vabres), qui fut depuis doyen de Tulle, et le moine dominicain Folco, de Sisteron (de Sistarico) (1392): ils avaient pour mission, d'abord de faire rentrer les sommes déposées on laissées par testament pour être remises à l'Église, mais dont le versement n'avait pas encore été effectué, et, en second lien, de prononcer l'excommunication contre tous les Vénitiens notoirement connus pour faire le commerce avec les Sarragins : avant de leur accorder

<sup>&</sup>quot;Duos pannos Chesul therificos (mrifices) III 20 scatolas calohe (Aloe?) et duas pixides magnas de zinzibere colito (condito? confitores de gingembra?) et unam pixidem sinziberis viridis." Litera domini Hermedini d. d. 18 Raba 71? (1817), dans Taf. et Thom., IV, 108. L'éditeur des Comment. ray., I. p. 186, nº 75 attribus

la lettre au sultan d'Égypse en personne, mais il oublie un détail qui le controdis, c'est que, dans le contexte, l'auteur se qualifie lui-même d'émir.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Common, I, p. 188 et r., no. 64, 65; Archiv. Venet., XIX, 112. Voyez un ancien mémoire préparé pour être présenté au pape, Archiv. Venet., XXIV, 810.

l'absolution, ils devalent s'assurer de la sincérité de leur repentir et du paiement des amendes encourues par eux.1 Targa lanca effectivement l'excommunication contre un grand nombre de nobles vénitiens et même contre les Procureurs de St. Marc, généralement désignés par les mourants comme exécuteurs testamentaires. Cette intrusion d'un tribunal ecclésiastique étranger dans Venise même, parut à la Seigneurie un abus intolérable; elle convoqua une commission composée de clerca et de jurisconsultes qui déclara que Targa avait outrepassé ses pouvoirs et qu'il y avait lieu de surscoir à l'application des peines prononcées par lui. La commune, le doge 📰 tête, et un grand nombre de particuliers rédigérent une protestation qui fut adressée au pape. Celui-ci confia l'enquête à l'évêque de Ravenne, Almerie (Aymeri).1 Le gouvernement vénities aurait naturellement vouls faire poser en principe qu'il était permis sans conteste de porter chez les Sarrasins les marchandises qui ne pouvaient pas contribuer à accretre leurs forces militaires. Mais Jean XXII déclara cette proposition hérétique (1326) et son influence toute prissante fit prévaloir le principe contraire. Venise elle-même plia sons la pression exercée par la présence des commissaires du S. Siège: la conseil des Pregadi et les Quaranta publièrent d'un commun accord, le 18 janvier 1323, un édit portant d'une manière générale interdiction de trafic avec l'Egypte et avec tons les antres pays soumis au sultan. Cette prohibition ne fut pas levée de longtemps; en 1350 et 1374, en la rappelait encore en termes sévères à des fonctionnaires coloniaux. C'est sans doute ce qui peut expliquer pourquoi, pondant neuf ans au meins, et pent-être davantage, à partir de la publication de ce décret,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chausem, I, p. 248, nº 380; p. 245, nº 840; p. 246, nº 349; p. 250, nº 360.

<sup>&</sup>quot;Ibid. p. 260, nº 361; p. 267 et n., nº 406; p. 260, nº 415; Taf. et Theen., IV. 196 et a.; Archiv. Venet., KKIV, 312. Paole Sarpi avait déjà donné un court exposé des faits dans son Dissovas della origine, forma. leggi ed uso dell' inflicio della inquisizione nella vitat a dominio di Venezia (Opere, T. III, Helmet. 1763, p. 46 et sa.). On trouvera plus de détails dans Bartolommes Ceschetti, La republica Verezia e la corte di Roma nei rapporti della religione, I (Venez. 1874), p. 268 et s.

<sup>\*</sup> Common., I. p. 979, nº 465. Catte doctrine bétérodeux donna lieu à une enquête ardounée par II pape (Calle, Storie delle studio de Pudore, II, 51 et sa.) et

dirigée contre Rissardo Malombra, de Crémone, professeur de droit à l'université de Padoue, champion éprouvé de la République, et qui avait encore pris sa défense en cette circonstance. (Comment, I. p. 250, nº 361; p. 257 et a., nº 406); la Seignaurie intercéda activement en sa faveur auprès III pape (Archée, Venet, XVII., 187 et a.; XIX, 118; XXIV, 318—816).

<sup>\*</sup> Instruction pear an conseiller nomnet pour l'éte de Grète (1860), publ. par El. Thomas, Abb. el. boyr. Abad., Cl. I, vol. KIV, seet. I, p. 215. Commission d'Andrea Gradenigo, baile de Constantinople (1874), publ. par M. Diehl, dans let Milanges d'orchiot. et d'hist. de l'École française de Rome, 8° aux., 1888, p. 180,

il ne fut plus question dans 🖿 sénat de réglements concernant le commerce d'Égypte i et pourquoi, chose bien plus surprenante encore, an mois de février 1345. le sultan d'Egypte pouveit constater que, depuis vingt-trois ans, on n'avait plus vu un seul navire marchand vénitien dana con campire (che li no haveva sa vintitre anni novegado a le nostre parte).4 J'ai longtemps douté de la possibilité d'un arrêt aussi prolongé dans les relations commerciales entre Venise et l'Égypte; je me rappelais qu'en 1327, le doge Giov, Soranzo fit demander à Jean XXII l'autorisation d'envoyer trente galères et dix vaisseaux de charge chercher des marchandises en Égypte, et d'y expédier de même pendant chacane des cinq années suivantes, trois valescaux marchands qui partiraient de l'île de Crête. Mais cet exemple ne prouve qu'une chose: c'est que si, cédant à la force, la Seigneurie avait consenti à décréter la prohibition, elle ne se décourageait pas d'adresser de temps à autre su pape des demandes de licences exceptionnelles; savoir si elle obtint cette fois ce qu'elle désirait, c'est une autre question; nous ne trouvons nulle part une preuve que la licence ait été accordée par le pape. Il faudra donc bien admettre que le sultan disait vrai. Si invraiscublable d'ailleur, que soit ce fait à première vue, nons remarquerons qu'il cesse de l'être si l'on réféchit à deux choses: d'abord, les Vénitiens pouvaient auppléer jusqu'à un certain point à ce qu'ils perdaient du côté de l'Égypte, en multipliant leurs voyages dans la direction de Lajazzo, de Trébizonde et de Tana, car ces ports leur restaient tout grands ouverta; en second lien, l'arrêt momentané du trafic avec l'Egypte n'impliquait pas, comme conséquence immédiate, le renoncement à toute relation avec ce pays. Simon Simeonis vit à Alexandrie, pendant l'hiver de 1322 à 1323, une colonie de commerce et un consulat vénitiens; donc ils subsistatent, bien que dans des conditions plus difficiles: sans doute, ils conservaient des relations indirectes avec la mère-patrie; il suffisait de faire faire aux marchandises un détour par Chypre, Candie ou la Petite-Arménie.

Cependant, il arrive un temps où l'obligation de s'absteuir d'envoyer leurs galères en Égypte devint par trop lourde pour les Vénitiens. C'était en 1343: une brouille dont nous aurons à reparler éclata entre eux et le seigneur de Tana et ne tarda pas à prendre un caractère violent. Cela eut pour conséquence de rendre impraticable pour long-temps la route septentrionale suivie par le commerce d'Orient: à la

<sup>&</sup>quot;Ce fait remort de la lecture des rebriques des livres perdus des *Misti: Ar*chir. Vonet., XIX, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Taf. et Thom., IV, 294.

<sup>\*</sup> Ibid. 208 et m.; v. Archiv. Vensi., XIX., 118.

Rinerer., . Nesmith, p. 21. 48.

même époque, divers événéments politiques bouleversaient la Perse, et. sar 📕 ronte centrale qui la traversait, toute sécurité disparaissait. Il ne restait plus d'autre ressource que de rouvrir la route méridionale. par l'Egypte. Peu de temps après la catastrophe de Tana, le doge envova Marino Faliero et Andrea Cornaro en ambassade auprès du pape Clément VI,1 pour plaider la cause des Vénitiens, dont le commerce maritime était la condition d'existence, et que ces événements allaient mener à la ruine. Le pape autorisa (27 avril 1344), pour une période de cinq années. l'envoi de six galères et de six vaisseaux de charge à Alexandrie et dans les autres parties du domaine des sultans d'Égypte. mais à condition de ne charger que des marchandises permises.2 Pour obtenir cette licence, la République n'avait point craint de distribuer force largesses dans l'entourage du pape; à peine l'avait-elle reçue, qu'une nouvelle ambassade partait pour le Caire (1344). Niccolo Zeno, l'ambassadenr. était chargé de négocier auprès du sultan Almélik Assalih [smaï] (1342 — 1345) la concession d'un nouveau privilége en faveur de sea concitoyens." Le sultan se montra conciliant et accueillit tonte une série de vœux présentés au nom des marchands vénitiens (fèvr. 1345); dans la lettre qui accompagnait le privilège, il les engageait 🛮 revenir en toute confiance à Alexandrie et à Damiette. L' Niccolo Zeno à peine parti, un autre ambassadeur lui succéda: il se nomusit Angelo Serbi. A sou retour à Venise, celui-ci rapporta une lettre d'Ismail, datée du 6 août 1345, dans laquelle le sultan renouvelait sa promesse de faire le meilleur accueil sur marchands vénitiens et autorisait la République à entretenir

Dendole, p. 418; Laur. de Monacia, p. 811; Sanuto, 17te, p. 611.

<sup>\*</sup> Tal. et Thons, IV, 277 et e.: Peu de temps après, les Vénitiens reconnurent. ou prétextérent qu'il était imprudent d'emplayer à ces transports les lourds bâtiments de charge, à cause des corsaires, et its demandèrent 📕 permission d'expédier des galères à la place des quatre bâtiments de charge; seulement, comme un bâtiment de charge (navis) représentait un tounage de huit à dix fois plus fort qu'une gulère, il fallait, suivant eux, augmenter en proportion le nombre des galères : le pape y donns son consentement, sculement, il n'admit que le chifre de sept galères pour nu bâtiment de charge, et il prolonges la licence de sing années: ibid. 308 et = (15 sout 1845).

<sup>2</sup> Makrini mentionne ces négociations

dans de Sacy, Chrestomoth crab, II, 48); cependant il n'indique qu'en termes très généraux les points sur lesquels elles portèrent, et il commet une erreur en disant que l'intendant des flusnors d'Égypte reçut l'ordre de ne percevoir à l'avenir que 2°, sur les articles importés par les Vénitiens, au lieu de 4'/, qu'ils avaient payé jusque là. Cette réduction ne concernait que l'or et l'argant. Le droit ancien de 4'/, '/, spr ces matières (Sannto, Seer. fidel. Crue, p. 24, et Traité de 1290 entre Gênes et l'Égypte) fut réduit à 1°/, par le traité de 1245; s'est aumi ce que dét le voyageur Prescobaldi, p. 21.

Les pièces reintives à cette subassade ne sont pas perdues, comme l'a cru à tort M. de Mas Latrie (Tradés, steppi., p. 88, not. 3); elles ont été publiées depuis dans Taf. et Thom., IV, 260 et m.

des consuls non-seulement à Alexandrie, mais partout où il lui plairait.¹ Une fois toutes les questions nettement réglées, tant du côté du pape que du côté du sultan, Venise fit un premier envoi de deux galères d'un tonnage extraordinaire (1945): l'expédition, commandée par Soranzo Soranzo (Superantius Superantio), partit pour Alexandrie ayant à bord un nouveau consul pour la colonie de cette ville.¹ Le sénat lui avait remis des instructions supplémentaires dont l'objet était de mettre fin à des abus qui s'étaient glissés dans la colonie et de faire cesser certaines difficultés venant du dehors; par la même occasion, il arrêta de nouvelles dispositions pour le service de la navigation des galères d'Alexandrie (galese Alexandrie) !

Il semblerait qu'à partir de ce moment tout dût être rentré dans l'ordre: mais ce ne fut qu'une apparence. En principe, la prohibition du commerce n'était nullement leyée; bien au contraire; en dehors des cas excaptionnels où, par grâce spéciale, le pape accordait des licences, la conr d'Avignon la maintenait énergiquement. A l'origine, cette attitude avait effectivement une raison d'être: on s'occupait sérieusement d'organiser des expéditions pour reconquérir III Terre-Sainte et II s'agissait d'affaiblir l'ennemi en lui coupant les sources de sa puissance et même de son existence. Mais, en persistant à maintenir la probibition alors que l'espoir d'une nouvelle croisade allait s'affaiblissant chaque jour, alors qu'un champion de 📭 prohibition aussi zélé que Marino Sanuto l'ancien conseillait lui-même, depuis longtemps (1326), d'y renoncer,4 les papes méconnaissaient les changements amenés dans la situation par le cours du temps: ce n'était plus de leur part qu'un entêtement et un égoîsme blâmables, dont le but était simplement de forcer les nations commercantes à acheter leurs faveurs exceptionnelles par des largesses faites leur trésor ou à leur entourage. Nons en avons déjà donné un exemple plus hant, en voici un autre: c'est la quittance donnée par le trécorier du pape pour une somme de 9000 écus d'or versée, en 1361, par doge Giov. Delfino, en guise de remerciement pour la concession d'une licence: il paraît que le trésor papal en avait alors fort besoin (nimie indiget ad prasons!) Mais les choses n'en restèrent pas là : les licences dévingent un véritable article de commerce qu'on se passait de

<sup>\*</sup> Tal. et Thom., IV, 296 🔳 🔳

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dandolo, I. c.; Leuz. de Moune., I. c.; Samuto, I. c.

<sup>\*</sup> Tal. at Thom., IV, 808 at a.; Biblioth, de l'École des chartes, XXXV (1874), p. 101.

<sup>\*</sup> Spiet.; it is suite des Seer. fidel. erus., p. 297.

<sup>&#</sup>x27;Comment. reg.. II, p. 821, nº 244 (j'ai pu avoir le texte de cette pièce sous les yeux, grâce à la complaisance II M. le prof. Thomas), 245, 246; p. 819, u° 288; p. 820, n° 241.

main en main; ainsi, une licence accordée primitivement par le pape Innocent VI à un certain Gerardo di Rustichello, de Dié, fut cédée par lui à des Génois, et finalement un secrétaire du doge de Venise en paya la moitié mille ducata. 1 Dans co cas, il ne s'agissait que de deur vaisseaux de charge; mais, une autre fois, pour une licence autorieant l'expédition en Égypte de trente galères et de dix vaisseaux de charge, le prix de vente montait à 12,000 écus d'or : cette licence avait été accordes par le pape Clément VI à son parent Guillaume Roger III, comte de Beaufort et vicomte de Turanne, 1 l'un des plus riches propriétaires du midi de la France, et à Aliénor de Comminges (de Concenis) son épouse: or, le pape savait parfaitement que les domaines du comte étaient loin de la mer et qu'il ne pouvait faire personnellement aucun usage de sa licence: donc, elle était d'avance destinée 🛮 passer dans d'autres mains: le pape y autorisa d'ailleurs expressément le comte, et colui-ci en fit don, en récompense de ses bons services, à un certain Stephanus de Batato qui la vendit au doge de Venise."

Aux charges pécuniaires que cet état de choses imposait aux nations commerçantes, s'ajoutait une formalité extrêmement désagréable: à chaque licence les papes attachaient la condition qu'ayant de faire partir le navire pour lequel elle avait été donnée, le concessionnaire affirmerait, sous serment déposé entre les mains de son évêque. l'absence de tout matériel de guerre dans la cargaison, et que l'évêque s'assurerait personnellement de la vérité de cette affirmation et enverrait au pape une expédition en double du serment.4 Ainsi, il ne suffisait pas au pape que Venise cût introduit dans sa législation la prohibition du transport de matériel de guerré en pays sarrasin; E exigenit encore un contrôle sévere des autorités ecclésiastiques. En 1359, une transgression fut commise & Venise; aussitôt, le pape Innocent VI retira toutes les licences pour l'Égypte et la Syrie accordées précédemment tant par lui que par sea prédécesseurs. En somme, les papes considéraient leurs ficences comme toujours révocables et remettaient asses fréquemment en vigueur la prohibition absolue du commerce, tantôt à l'occasion d'abus comme celui que nons citions tout à l'heure, tantôt au moment de conflits armés entre les Sarrasins et les Chrétiens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comment, p. 828, not 256, 268.

<sup>\*</sup> Sur ce personnege et sur en race, v. Annelme, Hist. générale de la maisen rayale de France, 3º éd., VI, 317.

Les pièces relatives à cette affaire out été publiées par M. Thomas dans l'Archie. Vond., XVII, 99-196, d'après les Commemoriali. V. Mas Latrie, Hist de Chypre,

III., compléments, p. 749 et a., III dans les Dec. infel., Milang. hist., III., 168—158.

<sup>\*</sup> Taf. on Thom., IV, 278—807; Commum. reg., II, p. 820, nº 941; III, p. 48, nº 227; p. 78, nº 452.

<sup>\*</sup> Commun. rag., II, p. 805, n\* 168; III, p. 40, n° 274.

Il serait fastidieux d'énumèrer toutes les licences obtenues par les Vénitiens, d'autant plus qu'à une certaine époque (à partir de 1364 environ), elles se suivaient à peu près régulièrement d'année en année; parfois même on leur en accorda plusieurs en une seule année. Elles s'étendaient fréquemment à un grand nombre de vaisseaux et les Vénitieus faisaient leur possible pour en profiter jusqu'au bout, mais, d'un autre côté, ils s'appliquaient loyalement à n'outrepasser ni le chiffre des vaisseaux ni les délais accordés.

Si les Vénitiens savaient à force d'argent et de bonnes paroles aplanir les difficultés auxquelles donnait lieu l'application de l'interdit laucé par l'Église sur le commerce, ils n'étaient pas moins habiles à conserver la bonne entente avec les maîtres de l'Égypte: témoins les traités conclus par Ermolao Venier en 1855 et par Niccolo Contarini en 1361. Le premier, reproduction exacte du traité de 1344, est accompagné d'une lettre dans laquelle le cadi du Caire annonce I Fémir et au cadi d'Alexandrie le retour des Vénitiens (che è tornadi in Alexandria) et leur recommande illi leur faire bon accueil; i ill second n'en diffère que par quelques changements et additions sans importance: le gultan Almélik-Almanaour, ou plutôt l'émir Ylbogha, qui régnaît sous non nom, autorise le consul vénitien d'Alexandrie II convertir de l'argent en marchandises juaqu'à concurrence de 2000 besants (au lieu de 1000, limite précédemment admise), sans paver de droits, et il consent à faire évacoer certains cabarets dont le voisinage incommodait les habitants des fondaci venitiena.

commus de Marin (VI, 141 et a.); ils out été publiés de nouvena dans Mas Latric, Traités, p. 88. D'après le texte du deuxième, les Vénitiens devaient être libres: "semovendi omnes facientes marzanas (c'est la lecture adoptée par M. Thomas; je la préfòre à la lecture "manzanas" adoptés par M. de Mas Latrie) circa fontica Venetorum, qui molestant habitantes funtien fume et ribaldis, qui costidie vadunt et veniunt ad comedendum in dicts fontics et an illis stationibus (bontiques) posere illos qui nihi placuezant.\* D'ajrès la communication qu'a bita vonlu me faire parvenir M. Fleischer, de Leipzig, le mot massano du texte n'est natre chose que le mot arabe mezra Khano, formé de Khanèb, maison, et de maar, sorte de bière blanche faite avec du froment (v. de Sacy, Abdallatif. Relation de l'Égypte. p. 824. note

On trouve dans les Commemories, à côté de certaines licences, une véritable comptabilité, établisment l'usage qui en a été feit: pour le calcul des délais on demandait parfois des consultations juridiques: Commem. reg., II, p. 287, pos 116, 117.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Tradice, suppl., p. 88 et m.; v. sund Marin, VI, 187—141.

Mas Latrie, Troités, suppl., p. 92. La date de la lettre est: Indict., IX, ce qui permet de pluser en 1355 la rédaction de la lettre et du traité (v. Mas-Latrie, dans les Archée, des miss. selent., II, 378), car, dans le traité, le nom du sultan régnant est Melech Nascr juvenis, c'est à dire Almédik-Almandr-Hassan (1347--1351 et 1364--1362).

Weil, Op. cit., IV, 506 et sa.

<sup>\*</sup> Cas articles additionnels étaient déjà

Tandis que, vers le milieu du XIV<sup>o</sup> siècle, les Vénitiens consolidaient leur situation en Égypte, en concluant avec ce pays trois nouveaux traités de commerce (1344, 1355, 1361), les Génois préféraient chercher de nouveaux débouchés sur les routes septentrionales passant par Cuffa et Tana, par la Syrie et la Perse. Tout en conservant leur établissement d'Alexandrie, ainsi que 🖹 prouve 🖺 témoignage de Simon Simeonis, ils laissèrent périmer leurs traités avec les Sultans sans charcher à les renouveler. Cependant, de temps à sutre, ils demandaient aussi au pape l'autori sation de faire un voyage aux pays placés sous la domination des sultans. En 1326, comme le parti guelfe, alors dominant à Gênes, était brouillé à In fois avec l'empereur grec Andronic II et avec les colonies génelses du Bosphore et de la Mer Noire, les caux de la Grèce et du Pont se trouvèrent fermées à la marine génoise: le gouvernement, ne voyant d'autre ressource que de s'ouvrir une route à travers les pays sarrasina, s'adressa au pape Jean XXII: prenant en considération la crisc pénible que traversait la République, le pape permit à la marine génoise de stationner sur la côte septentrionale de la Syrie (Laodicena ora) et d'entrer de là en relations d'échanges avec la Perse et l'Inde: cette autorieation était donnée pour une durée de deux années.1 Bien qu'il ne s'agit que de traverser les territoires qui formaient, au nord, 🐷 frontière des états du sultan et que le but à atteindre fat la Perse, comme, à cette époque, c'est à dire vers la fin de la première moitié du XIVe siècle, la grande lutte contre les Tatais des rives septentrionales du Pont était à son apogén, l'attention des Génois se trouva fortuitement ramenée vers l'Égypte. Pour les indemniser des frais que leur avait occasionnée la défense de Cuffa contre les Tatars (1346), 1 Clément VI leur accorda l'autorisation de trafiquer avec ce pays et il est probable qu'ils en profitèrent de leur mieux.

Depuis 1838, les rois d'Aragon avaient autorisé la reprise des relations de Barcelone avec l'Égypte; à partir de ce moment, le trafic entre les deux pays reprit, à ce qu'il semble, une nouvelle activité. Les marchands de Barcelone n'eurent pas de repes jusqu'à ce qu'ils enssent obtenu, sons le rappoit des droits de douane, le même traitement que les Génois et les Vénitiens. Vers 1850, ils réussirent Il faire abaisser les droits pour eux et pour tous les Catalans, de 18 à 10%, taux accordé aux nations les plus favorisées. L'ambassade envoyée au sultan à cette occasion avait couté 800 besants d'or: pour couvrir cette dépense, on imposs une surtaixe de 1%, sur toutes les marchandises allant

<sup>88,</sup> et suppl. p. 67 et s.; Chrestom. camb., I, 150 et s.; Quatramère, Mairini, I, 2, p. 8, not.). Il ressort de ce passage qu'il s'étuit établi, dans les dépendances des fondaci vénitique, des cabarets, à la fois

débits de bière et gargetes, qui ettiraignt la capatile.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Raymald, a. a. 1894, nº 25.

Danale, Storia dei Genommi, (1<sup>km</sup> &l.), IV, 346.

50

de Barcelone en Égypte et réciproquement: de était versée entre les mains des consuls: l'existence de cette surtaxe, comme celle du fondaco, est établie par des documents officiels.<sup>2</sup>

L'apercu que nous venous de donner des relations des principales nations commerçantes avec l'Égypte nous permet de porter maintenant un jugement d'ensemble sur les résultats de 🔳 prohibition décrètée par les papes. On ne peut méconnaître qu'à l'époque où elle était strictemont maintenue d'une part et respectée de l'autre, un certain nombre de marchands renoncèrent la visiter Alexandrie et s'occupérent de trouver d'autres débouchés à leur activité; mais, même pendant ce temps, il y en avait, et en nombre assez notable, qui, alléchés par les grands bénéfices assurés par le commerce d'Égypte, à cause précisément des difficultée dont il était entouré, ne tenaient compte des foudres esclésiastiques et continuaient à fréquenter individuellement le pays défends. Assurément, la pression exercée par les papes contribua, pendant un certain temps, à détouraer vers d'autres pays la politique commerciale des nations intéressées à ce trafic; elles donnérent plus d'attention aux nouvelles routes ouvertes à travers les régions occupées par les Tatars et cessèrent d'expédier des flottes en Égypte. Mais, même au plus fort de cette période. Alexandrie ne perdit jamais entièrement l'importance que lui assurait se situation au point de vue du commerce général. C'est à cette époque que Pegolotti, qui séjournait alors en Chypre, jugea nécessaire de dresser un tableau comparatif des mounaies et des poids et mesures en usage à Alexandrie d'une part et sur dix places commerciales d'Italie, en Provence et aux foires de Champagne d'autre part. Quand on voit, dans son livre, les quantités d'épices qui s'amassaient sur le marché d'Alexandrie, on se dit qu'il n'en est pas été ainsi, si l'écoulement de ces articles vers l'Occident n'eût été assuré. Les sujets des nations commerçantes y trouvérent à toute époque un noyan de compatriotes fixés en Egypte, des consuls et des fondaci de leur nation; car, jusque dans les temps où la prohibition pesait le plus lourdement sur le commerce, les autorités municipales de Venise, de Gênes, de Barcelone, de Marseille, ne rompirent jamais avec l'Égypte an point de supprimer leurs consulata, de fermer leurs fondaci on de rappeler leurs marchands. Les relations arabes fournissent anaci une preuve de la présence de marchands france à Alexandrie, car elles font

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Capmany, Mom., IV, 107 et a. . .

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibjd. II, app., p. 66: brevet de 1568.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On cite, entre antres, trois marchands de Raguse qui furent pris, en 1804, su flagrant délit de trafic avec l'Égypte. Benoît XI feur accorda l'absolution, à con-

dition qu'ils abandonneraient une partie de leurs bénédons pour la construction d'un monantère de Dominionins dans leur ville: Thomas, Mossan, hist. May, maris, Chastr., I, 191.

<sup>&#</sup>x27; Pegol, p. 55 et ac.

mention d'un conflit qui eut lieu en l'an 727 (1826 à 1327 ap. J. C.) entre ces marchands et les habitants musulmans de li ville: Makrizi en rejette la faute sur les chrétiens, mais il est probable que le fanatisme et la jalousie y jouèrent aussi un rôle du côté des musulmans.¹ Plus tard, au cours de la deuxième moitié du XIV\* siècle, quand les papes se décidèrent à multiplier les licences, les Occidentaux sa portèrent de nouveau en foule vers Alexandrie, et, peu à peu, le mouvement des navires marchands dans ce port redevint aussi considerable qu'autrefois, peut-être même davantage; du moins, il est parmis de le croire, bien qu'il n'existe point de statistique à cet égard.

A peine les affaires avaient-elles repris leur cours ordinaire, qu'elles furent subitement interrempues de nouveau par un événement qu'on ne peut mieux qualifier qu'en le nommant un épilogue des croisades. Soutenu par le pape Urbain V. le belliqueux Pierre Pa, roi de Chapre. s'était fait l'instigateur d'une grande guerre de la chrétienté contre les Sarraeins; dans ce but, il avait parcouru presque toute l'Europe, de 1362 à 1365, et, soit par lui-même, soit par ses lettres, soit par ses agents, il avait cherché à gagner à sea projeta tous les souverains de l'Occident. Dans une pareille entreprise, la puissance maritime de Gênes et de Venise en faisait des alliées précienses; aussi n'avait-il point négligé de s'y arrêter en personne; mais il y avait trouvé peu d'écho. Les intérêts du commerce eussent déjà suffi à inspirer aux deux républiques de la répugnance pour cette campagne: mais. Il côté de ce motif. Venise avait alors suffisamment à faire d'un autre côté, occupée qu'elle était à étoufer une grave insurrection en Crète 1 Quant à Gênes, elle se bronilla précisément à cette époque avec le roi, à propos de difficultés dont le détail n'entre pas dans notre cadre. Cependant, l'éloquence de Petrus Thomse, le prédicateur de la croisade et celle du chanceller de Chypre, Philippe de Maigières, finirent par vaincre les hésitations des Vénitions; ils promirent d'équiper, moitié à leurs frais, moitié aux frais du roi et de ses alliés, un nombre de vaisseaux suffisant pour embarquer 2000 chevaliers; de leur côté, les Génois, après avoir d'abord fort mal recu Petrus Thomse, finirent par se laisser persuader de faire la paix avec

A côté des relations de Nouveiri et de Makrisi (de Sacy, Chrestomaskie arabe, II, 48) reproduites par M. Weil (Gesch. d. Chabif., 860 et a.) il no fact pas negliger celle d'Ibn-Batouta, car c'est ne contemperain (Voyager, I, 45 et a.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Duns l'intérêt de la croimde, le pape offrit sa médiation, le roi de Chypre des renéorte pour écrasor l'insurrection; ils

n'éprouvèrent que des refus. Commem. reg., III, p. 14, nº 60; p. 23, nº 110 et a.; p. 25, nº 196 et a.; p. 55, nº 816; p. 56, nº 816.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phil. Mannerjus, Vila S. Petri Thomasii. dans les Acts SS. Boll., 29 janv., II, p. 1007, 1011; v. les documents dans Mas Latrie, Hist. de Chypre, III, 742 et m.

le roi et s'engagèrent même à fournir trois vaisseaux à la croisade." Malheureusement pour le roi, les préparatifs trainant en longueur,2 un grand nombre de ceax qui devaient y prendre part se dispersérent de nouveau ; au moment décisif, l'apport de la République de Venise se réduisit à une galère, et le roi dut payer deux autres galères et le reste des vaisseaux.\* Enfin. le 27 juin 1365, il put prendre la mer à Venise 🔳 donna rendez-vous à son armée à Rhodes. Le point sur lequel il avait résola de porter son attaque était Alexandrie: effectivement, le 10 octobre il prit la ville d'assaut et la livra au pillage; mais, comme son armée était trop peu nombreuse et trop peu solide pour conserver sa conquête, il la fit rembarquer au bout de quelques jours, sans attendre les forces eanemies qui accouraient à sa rencontre, et regagna Chypre. A Venise, on fut extrêmement mécontent de la direction donnée à cette expédition; Pierre l'avait lancée sur Alexandrie sans même denner à la colonie vénitienne le temps de se mettre en streté, de sorte que le consul lui-même, Andrea Venier, et plusieurs autres Vénitiens avaient été victimes du pillage:" 💻 détail prouve le peu d'entente qui régnait entre le roi et les Vénitiens. Quant aux Génois, ils avaient dans le port d'Alexandrie, au moment de l'attaque, six vaisseaux montés par de nombreux équipages, mais ils n'y contribuérent pas non plus; espendant, l'affaire faite, ils prirent part au sac de la ville."

Phil. Mass., Op. ed., p. 1019; Lib. for., II, p. 789--744; Makrizi parle de deux vaisseaux génols.

Dans l'attente du commencement des .

opérations le doge Lorenzo Celei avait fait passer au consul vénition d'Alexandrie, dés le mois d'avril 1864, l'avis de quitter sen parte; une lettre du roi, venue de Paris, ayant fuit supposer qu'on n'entre-prendrait encore rieu de sérieux pendant cette année là, Celai donna au consul l'ordre de rester et demanda au pape plusieurs licences pour des navires marchandis à expédier en Égypte au cours de cette même année. Biblioch, de l'École des chartes, 1878, p. 78 m. L; vey, Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 250, not.; Taf. et Thom, inéd.

Phil. Mass., Op. c., p. 1018. Makrisi (dans de Sacy, Chrestom. arab., II, 49) parle, il est vrai, de vingt-quatre vaisseaux vénitiens; mais cela prouve seulement qu'en Égypte on no fainit pas de distinction entre les vaisseaux équipés par

la République et ceux qu'elle avait loués

¹ Dans quelques chroniques d'Angleterre (Walsingham, dans les Seript rer. brêtesm, XXVIII, m., p. 301 et s.; Monach. S. Alban., ébid. LXIV., p. 56 et s.) il est question d'étoffes de soie, de brocarte d'or et de pierren préciences que des Anglais et des Aquitains avaient rapportés de cette expédition.

Phil. Mass., Op. c., p. 1018—1017; Machant, La prine d'Alexandrie, publ. par Mas Latrie (1877), p. 68—109; Machairas, p. 90 et es.; v. massi les chroniques anglaises citées à la note précèdente, et Piloti, p. 389 et c.

<sup>&</sup>quot; Mas Latrie, op. cit., III, 751 et s.

Pierre avait promis au doge de ne rian faire contre Alexandrie avant la fin du mois d'Octobre, mais il ne tint pas m promesse; Biblioth de l'Écolo des chartes, 1878, p. 79.

<sup>\*</sup> Bid. 1878, p. 78 et as.

Phil. de Muisières, dans Hus Latrie,

Ainsi, dans cette expédition, le rôle des deux Républiques avait été des plus secondaires, et pourtant ce fut sur elles que retomba le plus lourdement le poids de la vengeance du sultan Chaban. Il publia bien une proclamation dans laquelle il engageait les marchands chrétiens à résider tranquillement, sans rien craindre, mais ce n'était qu'une ruse; quelques jours après, il jetait le masque, et, sur son ordre, ils furent tous arrêtés et jetés en prison. Naturellement, à partir de ce moment, aucun navire marchand n'osa plus se risquer à Alexandrie et l'on se ressentit dans tout l'Occident de cet arrêt du trafic: les épices manquant sur le marché, il y eut immédiatement une hansse des prix.1 Chose extraordinaire. ce fut i sultan qui fit les premières ouvertures pacifiques, en envoyant des négociateurs à Venise et à Genes. A cette manière d'agir, le pape Urbain V comprit de suite qu'il cherchait à jeter la division dans la chrétienté pour affaiblir d'autant ses moyens d'action ; il écrivit anssitôt aux deux républiques, pour les mettre en garde contre les propositions insidieuses du sultan: mais il était déjà trop tard: les deux paissances commerciales n'aspiraient qu'à reprendre au plus vite le trafic avec l'Égypte. Longtemps avant l'arrivée du bref du pape à Venise, le doge Marco Cornaro avait écrit à Chaban pour le remercier de ses propositione et lui annoncer l'envoi de deux ambassadeurs, Francesco Bembe et Pietro Soranzo, et il avait reçu en réponse l'assurance qu'ils seraient les bienvenus.\* Effectivement, les deux ambassadeurs partirent en dépit des avertissements du pape.4 Nous ne connaissons pas le texte de leurs instructions. S'il faut en croire la chronique rimée de Guillaume de Machaut, ils devaient se borner à demander la mise en liberté de leurs compatriotes et l'assurance que les marchands vénitiens qui voudraient aller en Égypte y recevraient le traitement garanti par les anciens privilèges. Le sultan accorda au moins ce dernier point. Dès le mois de juin 1366, le gouvernement vénitien était en mesure de faire passer à ses ambassadeurs à la cour du pape le texte d'un traité conclu avec musican, et il les chargeait de le mettre au besoin sous les yeur

II, 886 et s. (le chroniqueur, ennemi juré des Génois, va jusqu'il dire qu'ils avaignt offert leur side à l'émir pour reponsser l'emansi.

V. les chroniques anginiess citées plus imut, et Machaut, Op. c., p. 115 et a.

Raynald, m. L. 1866, m. 19; Changland, reg., III., p. 45, nº 261. III doge de Venice, faisant allusion à ce bref d'Urbain (Mas Latrie, III, 756), prétend qu'il à été écrit sous des influences vanues

de Chypre et, peut-être, d'autre part encore.

de la lettre sans date qui se trouve dans les Comment. reg., III, p. 48, nº 968 (le résumé est sesez mai fait: j'ai en le texte en entier sons les yeux).

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Une de leure lettres de créance porte la date du 29 janv. 1564 (Mas Latrie, III, 758).

<sup>\*</sup> Machaut, Op. a., p. 116.

da Souverain Pontife, afin de 🗎 convaincre que ce traité avait exclusivement pour objet le réglement de questions commerciales. Comma on faisait courir dans les cercles ecclésiastiques le bruit que les nations commercantes séparaient leur cause de celle du roi de Chypre et se préparaient à faire leur paix séparément avec le sultan,\* la République tenait beaucoup à faire savoir au pape que la mission envoyée par elle anprès du sultan n'avait su ancun caractère politique. Il n'est cependant pas admissible qu'on est négocié sans avoir l'espoir d'arriver à faire réellement la paix; seulement, il y avait à la cour d'Égypte un parti très puissant et très influent qui voulait la guerre," et le sultan prétendait ne signer la paix avec la république qu'à condition que le roi de Chypre, son principal adversaire, traitât en même temps qu'elle. Les ambassadeure se transportérent en conséquence en Chypre, où le rei se préparait précisément à faire partir une expédition pour les côtes de Syrie: ils furent assez heureux pour l'empêcher de passer outre et lui persuader de nouer des négociations avec le sultan; mais tous ces efforts n'aboutirent à rien, car au fond, le sultan ne voulait pas 🖿 paix 5

Entre temps, Marino Venier et Giovanni Foscarini s'étalent rendus à Avignon pour représenter au pape Urbain V au nom de la République vénitienne, que l'on pouvait considérer la paix comme faite, que la chose ne dépendait plus que du roi de Chypre, que, dans ces conditions, la Seigneurie était résolue à reprendre le trafic avec l'Égypte sans attendré les dernières résolutions du roi, mais qu'elle tenait apparavant à obtenir l'autorisation de Sa Sainteté. Le pape accorda une licence pour quatre valsseaux de charge et huit galères, mais pour une seule traversée, et déclara qu'il tenait toute convention entre Venise et la sultan, conclus ou à conclure, pour nulle et non avenue, ai elle devait empêcher la continuation de la croisade coutre les Sarrasius. Quelques semaines aplès (17 soût), ayant en connaissance des préparatifs qui se faissient en Égypte et en Syrie contre Chypre et contre Rhodes, il proclama

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, III, 755. He me s'em retournérent donc pas sans avoir rien obtesu, comme semblemit ≡ faire croire le récit ≡ Makrist, tans Weil, op. cit.. IV, 518 et s. (au lieu de 1866 il faut lire 1866).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Phil. Mans., & c., p. 1017: "Tunc falsi et avari mercatores Alexandriam ire velebant et pacem singularem cum seldano facere proponebant." V. anesi Raynald, 1866, nº 18.

Pour apaiser l'amir Ylbegha (Weil, Op. cd., p. 512 et a.), la Seigneurie lui

fit cadeau de fascone dressée pour la chaste. Mes Latris, IX. 988.

<sup>&</sup>quot;Machant, p. 116 et a.; Machaires, p. 94 et s.

<sup>\*</sup> Machant, p. 129 et st.; Machaires, p. 97 et st.; Mac-Latrie, II, 292.

Mas Latrie, III, 754 et m. (documents des 6, III et 95 juin 1866).

<sup>\*\*</sup>Comment. roy., III., p. 47, nº 267 (23 juin 1886).

<sup>\*</sup> Depuis le printemps déjà : v. Archima de l'Ovient tatin, I, 301 et a.; Paoli, Cod. dipl., II, 35.

une nouvelle prohibition générale, ne voulant pas qu'il fût dit que les nations commerçantes fraternissient avec les Sarrasins au moment même où les avant-postes de la Chrétienté étaient en butie à leurs attaques. Le gouvernement vénitien s'étant permis d'interdire le passage des troupes auxiliaires, des armes et des chevaux à destination de Chypre et de Rhodes, le pape le somma d'annuler ce décret, en même temps que la roi de Chypre protestait de son côté.

Cependant, un grand nombre de commercants occidentaux avaient recommence à trufiquer avec l'Égypte. Philippe de Maizières raconte que les éléments se montrèrent particulièrement incléments à leur égard. et il voit dans ce phénomène une punition du ciel. Il est plus croyable encore qu'ils ne tronyèrent chez les Sarrasias qu'un accueil médiocre. A l'automne de 1366, cinq galères vénitiennes qui se trouvaient à l'ancre dans 🖹 port d'Alexandrie, entre une galère génoise et une galère estalane, furent soupconnées par les autorités d'avoir à bord des Chypriotes. Sommées de les livrer, elles refusèrent; il s'ensuivit un petit combat où la marine égyptienne ent l'avantage. Le sultan profita de l'occasion pour tonner contre ces Vénitiens qui avaient promis d'être ses amis et falsaient cause commune avec ses annemis. Il donna ordre de saisir tous ceux qu'on trouverait sur son territoire : quarante-six Vénitiens furent ainsi arrêtés à Beyrout; 3 d'antres ement le même sort à Tripoli; tots ceux que la sultan avait jetés en prison après l'affaire d'Alexandrie y languissaient encore.

Il devenait évident que, tant que la paix ne aerait pas faite solidement entre li sultan et le roi de Chypre, il n'y aurait pas de sécurité à espérer pour Il commerce. D'ailleurs, le sultan déclara lui-même ouvertement aux Génois comme aux Vénitions qu'il lui serait impossible de faire véritablement la paix avec eux tant qu'il serait sur le pied de guerre avec Chypre. Les Vénitiens, les Génois, les Catalans firent toutes les démarches possibles pour amener les deux sonverains à des sentiments pacifiques; mais, au moment où l'en espérait aboutir, toutes les négociations

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Commons. reg., III., p. 49, nº 274; ef. Phil. Mass., i c., p. 1017.

<sup>\*</sup> Common. reg., III., p. 51, n° 296; p. 58, n° 806; Mas-Latrie, Hist. de Chyper, 11, 986 – 989.

<sup>\*\*</sup> Chance roy., III, p. 59, nº 901, 803 (j'ai en noun les yeux le texte original de cette pièce — Taf. et Thom., inéd. —; il n'est pas exactement reproduit dans les Comment; Hachaires, p. 100. Au mois de février 1867, Venise les enveys chercher par deux galères, pour les-

quelles le pape accorde une licence (Commess. roy. III, p. 55 et s., 10 319); mais, d'après ce que nous verrons un peu plus loin, il paraît probable que le suiten leur it autenire plus longtemps leur liberté.

<sup>\*</sup> Mas Letrie, II, 819.

<sup>\*</sup> Machairas, p. 106 et s.; Strambaldi, dans Mas Latrie, II, 847. L'ambassade génoise qui reçut cette declaration est, sans doute, celle dont parle Makrixi; de Sacy. Christon., p. 60, et Weil, Gesch. der Chalif., IV, 618. not. 2.

furent rompues par une série d'attaques dirigées par le roi de Chypre sur les villes maritimes de la Syrie (déc. 1366, sept. 1367). Dominé par son humeur belliqueuse, ce prince s'obstinait dans ses projets de croisade générale: pour les réaliser. I entreprit une deuxième tournée en Occident et fit un séjour à Rome, auprès du pape, en 1368; Gênes et Venise lui envoyèrent là des ambassadeurs : il faliait à force d'instances obtanir de lui qu'il se décidat une bonne fois à faire la paix avec le sultan. Le pape avant parié dans le même sens, il consentit à accepter la médiation de ces deux puissances et autorisa les plénipotentiaires qu'elles désigneraient à conclure la paix en son nom à certaines conditions.\* Gênes charges de cette mission Cassano Cigala et Paolo Giustiniani: Venise délégua Niccolo Giustiniani et Pietro Marcello: 4 mais l'entêtement de sultan fit tout échouer. La paix n'était pas encore faite, quand Pierre I= tomba sous les coups d'un assassin (17 jany, 1369). Pendant ce temps, le sultan continuait à emprisonner, à maltruiter, à dépouiller. narfoie même à mettre à mort les marchands qui tombaient entre sea mains. Poussées à bout, les deux Républiques se décidèrent enfin à renoncer à leur rôle de médiatrices et la envoyer en l'ayote des vaisseaux de guerre pour contraindre par la force le sultan à rendre ses prisonniers (traité d'alliance du 28 juillet 1369), et elles invitèrent le régent de Chypre et le Grand-maître de Rhodes à se joindre à elles. Les Génois et les Vénitiens s'étaient engagés réciproquement à supprimer tout trafic avec l'Égypte tant que durerait le conflit : cela était tout indiqué: pour les antres nations commercantés, le pape rendit cette mesure générale, par décret du 27 juillet de la même année. Il semblait que l'on dât enfin en finir, mais, après ce grand éclat, après qu'on ent noirci beaucoup de papier, tout se borna à l'envoi de huit galères confedérées: elles allèrent prendre position devant Alexandrie, adressèrent au sultan une commation péremptoire d'avoir à rendre ses prisonniers, puis, comme sa réponse ne mont ait aucune disposition à céder, elles se retirèrent en lui laissant une déclaration de guerre (déc. 1369). Pourtant.

Machairae, p. 100 et a., 118 et se.; Machaut, p. 905 et se.; Makrisi, dens Weil, IV. 598.

V. Mas Latrie, II, 941, not.

Voyes les documents du 19 et du 30 mai 1868, dans Mas Latrie, II, 201 et su., 302 et su: v. encore Machaut, p. 219 et su: Machaires, p. 119 et su.

Machairas revient à plusieurs reprises eur l'activité déployée par oes un bassadeurs: à désigne seulement, à ce titre, C. Cigale pour Génés et N. Giustiniani pour Venise;

mais un passage d'une charte publiée dans Mes Latrie, III, p.804, démontre que le premier avait pour compagnon P. Giustiniani, et, pour le second, le fait qu'il était accomcompagné par P. Marcello ressort d'une note d'archive retrouvées par MM. Taf. et Thom., inéd.

<sup>\*</sup> Comment. reg., III, p. 88—86, n° 508, 508, 509, 519, 512—515, 517—521.

Macheiren, p. 161—164. Les sources erabes rapportent qu'en 1869 quatre vaisseanz de guerre francs tentérent, sur Alo-

la perspective d'une nouvelle guerre à soutenir, en 1370, contre l'Occident cealisé avait réussi à effrayer le sultan; ■ fit savoir à Chypre qu'il était, prêt à faire le paix. Cette nouvelle fut accueillie avec joie: de nouveaux ambassadeurs furent expédiés en Égypte pour négocier au nom du roi de Chypre, du Grand-Maître de Rhodes, de Génes et de Venise, et ils réussirent à jeter les bases d'une paix durable entre le sultan et toutes ces puissances (nov. on déc. 1370). Malgré toutes les recherches faites jusqu'à ce jour, on n'a pas un la chance de retrouver cet instrument de paix. En tout cas, les nations commerçantes obtinrent un double résultat vivement désiré: tous les marchands occidentaux enfermés depuis un temps plus ou moins long dans les prisons de l'Égypte ou de la Syrie' recouvraient la liberte et le traité rouvrait au commerce maritime une ère de sécurité depuis longtemps fermée. Le pape Urbain V lui-même, renonçant à mettre plus longtemps obstacle au trafic avec l'Égypte. leva la probibition récemment renouvelée par un décret de 1369 et accorda de nouvelles licences.<sup>3</sup> Il est certain que les Occidentaux se précipitèrent avec plus d'ardeur que jamais sur le marché rouvert au commerce et rivalisèrent d'efforts pour en tirer tout le profit possible. Dans le nombre de ceux que signalent les documents, nous relevons le nom des Raousons: sur la recommandation du roi Louis de Hongrie. ils avaient déjà réussi à se faire exempter de Pinterdit par III pape (1366);4 après la paix ils demandérent et obtinrent du sultan Chaban un privilège pour leur commerce.5

Nous reprendrons dans un autre chapitre l'historique du développement du commerce entre l'Europe et l'Égypte, postérieurement à l'année 1370: pour le moment, il faut en finir avez la période dont l'étude nous a occupés jusqu'ici: il ne nous reste plus qu'à jeter un coup d'ocil général sur les territoires et les marchés dépendants de l'empire

namèrie, une attaque qui fut repositée avec parten; ce fait n'a anoun rapport avec la campagne entraprise par les communes alliées, sette alliance se fut conclue, comme on le peut voir plus haut, dans le texte, que le 37 Juillet: il s'agit m vaissenou chypriotes qui avaient texté un coup de main sur Alexandrie un cours d'une série de rassias exécutées le long des côtes de la Syrie (10 Juillet): V. Weil, Gerch. der Chalif., IV, 693 et s.; Machaires, p. 159 et s.

Makrini, dans de Sasy, Chroston. eres., H. p. 50 et dans Weil, IV, 534; Machaires, p. 164—171. D'après ce chroniqueur, le plénipotentièire de Génen ne nommait Gatier (Gualtario) Dorie, et celui de Venire, Pietro Giustiniani. Voyer aussi le passage sur cette paix deus Mas Latrie, II, 347 et se.

- ' Coux de Dames également, suivant Em Kadhi Choublah, dans Weil, op. set.
  - <sup>4</sup> Comman. reg., III, p. 94, nº 587.
- V. aueni Theiner, Mon. Mot. Size. merid., I. 285.
- \* Luccari, Historito degli estandi di Ransa, p. 68: l'auteur donne à Chahan le nom de Melech Seraf; affectivement, le sultan portait le surnom de Almélik Alachraf.



58

du sultan d'Égypte, où les Occidentaux et Orientaux se rencontraient d'ordinaire, et sur les routes commerciales qui le traversaient. Au sujet d'Alexandrie, le premier de ces marchés, nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, à mesure que 🗷 récit des événements ramenait ce nom sons notre plume. Mais Damiette, dont nous avons à peine parlé, mérite mieux qu'une simple mention. Le déplacement de la ville, sa reconstruction sur un point du Nil plus éloigné de la mer, lui avaient, comme nous l'avons vu, fait perdre l'avantage de sa situation primitive, sur E ligne suivie par 📗 trafic. Cependant, les revenus des donanes y conservaient encore assez d'importance pour fonguir au trésor du gultan un appoint très appréciable, et, quand Ibn Batouta la visita, en 1326, il la trouva bien approvisionnée d'articles de toute espèce. Perolotti en parle fréquemment: cala seul suffirait à prouver qu'elle était encore fréquentée par les Occidentaux. Pourtant, au XIVe siècle, leurs visites y étalent besucoup plus rares qu'à l'époque des groisades et le trafic ne reprit un peu de vie de ce côté que vera 🖿 fin du Moyen-Age. A. Damiette, comme ■ Alexandrie, les articles les plus recherchés et les plus précieux du marché venaient de l'Inde. Les marchandises suivaient tonjours la reute dont nous avons parlé à propos des temps anciens: d'Adea elles remontaient la mer Ronge jusqu'à Aldab, d'où des caravanes les transportaient à Kous et, de ce dernier point, elles suivaient le cours da Nil jusqu'à la Méditerranée. Ce n'est point aux sources occidentales qu'il faut s'adresser pour trouver une description exacte de cette route, car, pour un Européen de l'époque, le voyage était entouré de tels dangers, que bien peu réussirent à pénétrer jusque dans ces régions. Ainsi, pour citer un exemple. Sanuto l'ancien se figure évidemment qu'Aden est située gar la côte occidentale de la Mer Rouge: selon lui, les produits de l'Inde étaient transportés d'Aden à Kous. à des de chameau, en neuf jours \* (c'est beancoup trop peu assurément). Autre exemple: l'auteur de la Corte catalone, dont la composition remente, d'après l'opinion généralement admise, à l'année 1375, confond Kosseir avec Kons. Ce n'est pas qu'il mette Komeir sur le Nil à la place où est située Kous et réciproquement: non, les deux villes sont marquées asses exactement sur leur

étaient mieur renorignée: leur carte (dremée en 1867) est accompagnée d'une léganée où l'ou voit que des vaissemes chargent les produits de l'Inde à Adan et les amènent dans le mer Rouge, d'eù ils arrivent à un fieure dont II nom est illisible (d'est le Hil, évidenment): Zoria de Marco Polo, p. 825.

<sup>1</sup> Haython, Hist. orient., cap. 54.

<sup>&</sup>quot; Ibn Batouta, I. 59.

Pegol., p. 59, 77, 191. Un négociant occidental, nomme Damiano, héberges, en 1845, Niccolo de Poggibonai dans en maisum de Damiette (Nicc. de Pogg., Libro d'oltramere, II, 185).

<sup>\*</sup> Ed. Bongars, p. 29; v. encore p. 260, an hant de la page. Les frères Platignal.

emplacement respectif: on distingue très bien sur la carte la ligne qui indique le cours du Nil et une autre ligne parallèle qui représente la côte de la mer Rouge: on lit le nom de Cossa, c'est à dire Kona, sur la première et celui de Chos, ou Kosseir, sur la deuxième, à coté d'Aydip (Aïdab); mais il y a une légende, et, dans cette lègende, nous lisons: "dans cette ville de Chos, on amène l'épicerie qui vient de l'Inde, de là on la transporte E Babylone (le Caire) et à Alexandrie;"1 ce texte est clair, et, si l'on s'en rapportait à lui, on devrait admettre que les vaisseaux arrivant d'Aden ne déposaient leur cargaison à terre qu'à Kosseir: mais la confusion est évidente: la légende applique au port maritime de Kosseir (Chos) ce qu'elle aurait du appliquer à la ville de Kous (Cossa) sur le Nil. A cet égard, les témoignages des géographes et des historiens arabes concordent unanimement et ce sont les seuls qui méritent créanca: les vaisseaux chargés d'épices ne remontaient pas jusqu'à Kosseir, mais seulement jusqu'à Aïdab.Recueillous d'abord 🖟 témoignage de deux écrivains du commencement du XIV<sup>e</sup> siècle. Aboulféda et Schehabeddin. Le premier désigne Aidab comme 📗 rendez-vous des marchands de l'Yémen (dont Aden était précisément le marché le plus important);\* le deuxième dit que "les caravanes des mers de l'Inde. de l'Abyssinie, de l'Yémen et de l'Hedjaz\*, traversent le désert d'Aïdab 🔳 s'arrêtent à Kous.º Makrizi, l'écrivain du Moyen-Age qui a le misux. connu l'Égypte et son histoire, confirme in dire des deux précédents et va plus loin encore, car il nous apprend qu'Aidab fut le point de débarquement des produits de l'Inde jusqu'à l'an 760 de l'hégire (1359 ap. J. C.)<sup>1</sup> et qu'à partir de cette date, le courant commercial prit une autre direction. D'Aklab, les épices étaient portées, comme autrefois, à dos de chameau jusqu'à Kona résidence des gouverneurs de la Haute-Égypte: cette ville, relativement peu inférieure au Caire sous le rapport de l'importance commerciale, renfermait un grand nombre de magasins et de aplendides marchés.<sup>5</sup> Aboulféda nomme Kous le rendez-vous des marchands d'Aden, mais cette ville comptait elle-même parmi ses habitants un certain nombre de riches marchands. Il existait en Egypte une corporation de marchands en gros dont les ramifications s'étendaient au loin; on les nommait les Karémites et ils trafiquaient avec l'Yèmen, mais spécialement avec Aden; le commerce des épices était, de beaucoup, la branche Il plus importante de leurs affaires. Ils possédaient un entrepôt

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ed. Buchon et Taetu, p. 114.

Aboulf., Céogr., trad. Beinand, I., 167.

<sup>&</sup>quot; Messlek-el-Absur, cité par Quatremère, Mém. our l'Égypte, I, 194.

<sup>\*</sup> Quatrumère, Méss. sur l'Égypie, II, 169 et s.

<sup>\*</sup> Aboulf., trad. Reinaud, I., p. 151; Ihm Batouta, I., 106 III a.; Quatremère, Mim., sur l'Égypte, I., 104.

V. les notes de Quatremère, dans les Notes entre, XII, 689; XIII, 214 et a.; Amari, Dipl. erab., p. lxiii; Nahrisi, Hist.

à Kous, ce qui est encore use preuve de l'importance commerciale de cette ville. Les produits de l'Orient y étaient chargés sur des barques, descendaient en quinze jours le cours du Nil jusqu'au Caire et, de là, sanf un court transport par terre à la fin du voyage, ils arrivaient à Alexandrie par eau, en suivant la branche qui se détache du Nil dans la direction du nord-ouest. Telle était, jusqu'à la fin de la période qui nous occupe, ou peu s'en faut, la route ordinaire des produits de l'Inde et de la Chine, du moins pour la partis qui passait par l'Égypte. Quelques vaisseaux, mais c'était lu petit nombre, aliaient déposer leur chargement à Tor, dans la presqu'île du Sinai, ou à Sacz, où des caravanes le reprenaient et le portaient jusqu'au Nil. Pendant les premiers temps de cette période, un certain nombre de capitaines de navires avaient montré une préférence pour remonter jusqu'à Tor en serrant de près la côte d'Arabie; plus tard, cette exception cessa, mais pour redeventr la règle générale au cours de la période suivante.

Il est, je pense, inutile d'insister pour démontrer que La Mecque s'approvisionnait par Aden des produits de l'Inde et de la Chine, et qu'au moment des fêtes annuelles célébrées à l'occasion du pèlerinage auquel les Musulmans accouraient de tontes parts, il s'en faisait un grand débit. Pour les Égyptiens, la foire de la Mecque était une ressource supplémentaire. Mais, parmi les caravanes, celle de Dantes jouait un grand rôle par le nombre de ses pélerins et elle emportait assurément au départ une bonne partie de ces précienx articles. Deux pélerins allemands qui visitérent Damas pendant la période qui nous occupe, Guillaume de Boldensele (1883) et Ludolphe de Suthem (1840) fazent

the soft manufacts, II, 1, p. 52 et a.; II, 2, p. 167; Chroniten der Stack Melts, publ. per Witstenfeld, II, 285.

<sup>1</sup> Quatramèro, dans les Not et extr., XIII, 215.

La nom adopté pour les désigner est l'appellation arabe serme, dans il texte ramusiem de M. Polo, m. 59; germe, dans Amari, Dipl. arab., m. 389; glarme, dans Frescobaldi, p. 38; cerme ou marme, dans Piloti, p. 546, 590, 897, 408; germez, dans Piloti, p. 546, 590, 897, 408; germez, dans l'annoy, p. 68, 71, 111 et a., 127 et as., 136 et a., éd. Potvin; jerme, dans Chintale, p. 199; giermo, dans Pegol., p. axibi; gerbe, dans Tafur, p. 78; ce dernier en donne une description détaillée.

\* Cette branche est appelés talginta (fomé) par famuto, p. 20; caliseus, dans le texte resonates de M. Polo; caligino êma Sigoli, p. 168; calis ou calis dam Piloti, p. 345, 891. Dans in langue arche le met Khalidj signific un canal en général, mais il s'emploie spécialement pour désigner les branches du Nil, sans autre épithète; cf. Viagoi alla Tassa, p. 144, et encore, les Notes de Poggi, dans l'éd. de Sigoli, p. 190, celles de M. de Secy dans l'éd. d'Abdallatif, p. 499, et celles de M. Yulo dans son éd. C. M. Pole, II, 674.

\* Ludolph., p. 64.

Calcachandi (mort en 1418), Géogrophie end Verwelbung von Ægypton, trad. de l'arabe per Wüstenfeld, Abhandk der Gott. Ges. der Wise., XXV, p. 170.

\* Zeitzehrift des Vereins für Niedersuchsen, für das Jahr 1869, p. 984.

<sup>7</sup> Ludolpia, p. 98,

ébahis des quantités d'épices, de parfuns, de soieries, de brocarts d'or. de pierres précieuses qu'ils y virent. Ludolphe de Suthem ne se précecape pas de l'origine de ces marchandises, mais Boldensele, plus curienz. indique la voie par laquelle elles arrivalent; or, ce n'est pas celle que nous indiquione plus haut, et il pourrait bien se faire qu'il trace réellement la plus importante et de beaucoup. Effectivement, la plus grande partie des produits de l'Asie arrivait à Damas, non pas par la route des caravanes de la Mecque, mais par le golfe Persique et Bagdad1 (de Baldaco) ou entièrement par voie de terre. Il travers la Perse III la Mésopotamie. Outre ces articles étrangers, le commerce trouvait à s'approvisionner à Damas des produits de l'industrie indigène, car la ville possédait des artisans d'une grande habileté dans diverses branches: nos deux pèlerins ne manquent pas de le noter. Mais ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails, car, pendant cette période, il trafic direct entre Damas et l'Occident se réduisait à fort peu de chose. Le marchand de Barcelone qui se risquait, en 1335, à passer de Chypre en Syrie et à aller jusqu'à Damas faire des affaires avec les Sarrasins, en dépit des défenses de l'Église, ne semble pas avoir trouvé beaucoup d'imitateurs. Aleo même, le deuxième marché de la Syrie par son importance, dont les bazars regorgeaient d'une telle quantité d'articles de l'Inde qu'on la surnommait paraît-il, la petite Inde, a'est mentionnée que très rarement dans les sources occidentales de cette époque. Cependant, il ne serait pas permis de passer sous silence qu'en 1952, le moine récollet florentin Giov, dei Marignolli passa par cette ville au retour de son voyage en Chine et dans l'Inde et qu'il y vit beaucoup de chrétiens vêtus à la mode occidentale et parlant le français en dialecte chypriote: \* c'étaient gana doute aussi, pour la plupart, des Chypriotes. Entre Famagouste et les côtes voisines de la Syrie, il se faisait, naturellement, un trafic actif; il fallut les fréquentes attaques dirigées par les flottes chypriotes sur les villes maritimes de la Syrie. A la fin de la période que nous étudions, pour l'interrompre momentanément. Aussi, M peu que Pegolotti sait sur la Syrie. Il le dit à propos de Famagouste. Il indique un certain nombre d'articles que l'on trouvait sur les marchés de ce pays; les noms même indiquent une origine chypriete: ce sont les fils d'or, les samits, les camelote etc. La Syrie y était représentée par son coton, d'une qualité supérieure, on le sait, et par les épices que lui amenaient des caravanes. Il y ent un temps où les marchands de Beyrout et de Tripoli passaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Une des légandes de la Carie catatens de 1875 (p. 129), dit également que les parles et les produits de l'Inde qui arrivent du golfe Persique en Syrie passent par Bagdad et surtout par Damas.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Hist. de Chypre, III, 734.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hammer, Behave, I, 188.

Dobner, Moreom, hist. Bohens., II, 92.

<sup>\*</sup> Pegol, 📰 58, 77 🕮 🖦

la mer pour aller vendre à Famagouste les produits de leur pays, le coton en particulier, et les épices venues du fond de l'Asie.1 Cétait l'époque brillante de Famagouste: elle rentre dans notre période. Comme, d'autre part, les marchands occidentaux y treuvalent commodément les articles d'Orient les plus recherchés et que, d'un autre côté, en cherchant à pénétrer en territoire Sarrasin, ils se seraient exposés aux fondres de l'Église ou aux attaques des croiseurs chypriotes, la phypart s'arrétaient là et se gardaient bien d'aller en Syrie. Mais Chypre n'était pas le seul pays qui détournat les Occidentaux du chemin de la Syrie. Le royanne chrétien de la Petite-Arménie était parfaitement situé pour former la tôte de ligne d'une nouvelle route commerciale; sécurité plus complète qu'en Syrie, distance meins longue à percourir pour atteindre les pays de production des épices, enfin, possibilité de tracer cette route sans passer par le territoire prohibé soumis au sultan d'Égypte, tels étaient ses divers avantages. Tant que Famagouste fut ouverte à tons les Occidentaux indifféremment, tant que l'Arménie I titre d'état chrétien et la Parse à titre de pays ami les recurent à bras ouverts, ils ne s'occupérent guère III la Syrie. Mais nous verrons bientôt se produire un revirement complet. Au commencement de la période suivante, l'amagouste tembs su pouvoir des Génois, et, à partir de ce moment, les nations rivales s'en détournèment; presque I in même date les sultans d'Égypte détroisirent le royaume de Petite-Arménie: en Perse, enfin, le fanatisme et l'anarchie succédérent à la tolérance et à l'ordre régulier des temps précédents. Le résultat de ces changements fut que les Occidentaux ne montrèrent de nouveau plus assidument en Syrie. Cependant, Piloti ya un pen loin en disant que ce fut à partir de l'occapation de Famagenste par les Génois que les autres Letins commencèrent (principigrent) à fréquenter Damas et le reste de la Syrie."

Déjà, vers la fin de la période où nous nous trouvons encore, les relations directes du commerce d'Occident avec la Syrie commencèrent à se multiplier. Quand le pape donns la permission de visiter les pays sarradus, les Vénitiens en profitèrent non-sculament pour envoyer des gulères en Egypte, mais aussi pour faire de temps à autre des voyages en Syrie et particulièrement à Beyrout: par exemple, en 1345 (v. plus haut) et en 1366. Cette dernière expédition était composée de trois gulères ayant à bord soixante-dix marchands, une riche cargaison et une grosse somme d'argent. A l'arrivée, on fit en apparence aux marchands l'accneil le plus favorable, mais, à peine les échanges avalent-ils commencé, que l'émir ill traitreusement arrêter tous ceux qui se trouvaient à terre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Piloti, p. 860.

<sup>\*</sup> Pžoti, p. 367.

.

D'antres eurent le même sort à Tripoli. Quand les Vénitiens poussaient le roi de Chypre, Pierre III, à faire la paix avec le Sultan, c'était, on le voit, un conseil intéressé; il s'agissait pour enx de mettre leurs compatriotes à l'abri de vexations de cette sorte. L'ardeur avec laquelle les Catalans travaillérent au rétablissement de la paix n'avait pas d'autre motif. Qualques-uns d'entre eux, en effet, avaient commencé à visiter Beyrout et même Damas de très bonne heure, à une époque où une excursion en pays sarrasin était encere un fait rare et une preuve d'audace.

Si l'on demande quelles furent les villes de Syrie qui profitèrent de cette renrise du trafic, nous répondrons que Pegolotti ne nomme que quatre ports de mer, Acre, Beyrout, Tripoli, Laodicée et cinq villes de l'intérieur, Ramle (Lydda) Damas, Hamah. Antioche et Alep : il compare les poids et mesures de ces villes avec caux d'antres places : pour quelques-unes il indique les taxes d'octroi à payer à l'entrée et à la sortie; mais ces renseignements out la sécheresse de la statistique et ne nous ouvrent pas de vues suffisantes sur la situation commerciale du pays. Les ports les plus considérables de l'ancien royaume de Jérusalem, ceux ce l'activité commerciale des quartiers européens avait brillé avec le plus d'éclat, n'étaient plus que des ruines abandonnées. En 1380, en 1340, près d'un demi-siècle après la chûte des états latins, des pèlerins visitérent Acre, Tyr, Caifa, Césarée, Ascalon, Jaffa, et partout ils trouyèrent le même apectacle de désolation. Le gouvernement musulman ne faisait rien pour les relever, et, cependant, pour Acre par exemple, il n'ent pas fallu de bien grands efforts; c'est qu'il voulait que la vue de ces villes ne donnat pas aux Occidentaux la tentation de les reconquérir, et que si jamais, au cours de quelque croisade nouvelle, ils vensient à s'en emparer. Il entendait ne leur laisser entre les mains que des raines. De toutes ces villes. Acre seule présentait encore un peu de mouvement.<sup>5</sup> Mais la vie commerciale se concentrait décernais à Damas

l'Re de Crète signée en 1850 par la doge Andr. Dandolo (publ. par Thomas, Abhonell. der hoyer, Abad., Cl. I., vol. XIV., sect. 1, p. 189) sout de nature à inspirer des soupçons sur l'authenticité de cette pièce; mais il n'y a probablement là qu'une formule officielle provenant de l'époque antérieure il la chôte d'Agre. Il qu'on a introduite dans Il Commission en question sans songer que les bailes d'Acre III de Tyr étaient reléguée dans III passé. Toute la commission, d'ailleura, est un tiene d'anciennes formules du même genre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Machairas**, р. 100; *Commun. reg.*, ПП, р. 48, ц° 284; р. 69, ц° 301, 309.

<sup>\*</sup> Machairas, p. 94, 100.

On en trouvers des exemples, pour les ennées 1886 et 1888, dans Mas Latele, Hist. de Chypro, II, 789—784.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Boldenade, p. 242 — 244; Ludolphe de Suthem, p. 38, 46; pour ce qui concerna Acre, veyes fon Batouta, I, 122, et. pour la plupart des villes nommées dans le texte, Abouléida, Géogr., II, 2, p. 17, 20, 22.

<sup>\*</sup> Les mois "hejak Accon et Tyrii" qui se trouvent dans la commission pour

#### 64 Deuxième période. — II. Développement du commerce du Levant.

et à Alep; seules, les villes maritimes en contact avec ces grands entrepôts, telles que Beyrout, Tripoli, Laodicée, avaient de l'avenir ou même commençaient déjà à acquérir une certaine renommée, *Beyrout* surtout, que Guillaume de Boldensele i décrit comme une ville brillante.

# C. Rouveaux marchés et nouvelles voies ouverts par les Tatars.

### 1º Apparition des Tatars (Mongols).

L'apparition des Mongole (Tatars) sur la scène du monde exerça. une action décisive sur le développement du trafic entre l'Orient et l'Occident. Cette tribu, à peine connue jusqu'alors, avait commencé par subjuguer et par s'incorporer une quantité d'autres tribus ses veisinca. Le jour où, par ce moyen, elle eut suffisamment accru ses forces et où elle fit irruption hors de l'Asie centrale sous la conduite de son khan, Témondjin, dit Gengis-khan (Djinguiz-khan, le puissant khan), on put se croire revenu au temps des grandes invasions. Ce qui fait le caractère particulier de Gengia-khan et de sea successeura, c'est un orqueil sans bornes qui leur inspirait la prétention d'etendre leur domination sur le monde entier, et, pour exécuter ce projet grandique, ils levèrent des masses innombrables de guerriers bien disciplinés: un mélange de duplicité et d'énergie dont ils usaient pour renverser tous les obstacles qui s'opposaient à leur marche; enfin, un mépris de la vie de l'homme poussé à un degré inconnu jusque là ; victorieux ils mettaient le scesu à leurs conquêtes par de véritables hécatombes humaines et ils achevaient la ruine des survivants en les pressurant avec des raffinements inouls. Les Mongols ne tardérent pas à se montrer aux avant-poetes de la Chrétienté; en 1922 — 1923 ils traversèrent comme un ouragan la région du Caucase, la Crimée, la Russie méridionale; mais cette pressière apparition ne fut que passagère. Un les vit reparaître quelques années plus tard, ayec leur khan Batou; cette fois, ils portèrent leurs rayages jusqu'en Silésie, en Bohème et en Hongrie (1941) et ils fondèrent un établissement permanent au sud de la Russie.

En Occident, la chrétienté, fatiguée des croisades, divisée en deux partis acharnés l'un contre l'autre par la querelle de la papauté et de l'empire, ne songesit à rien moins qu'à se lever en masse pour lutter



<sup>1</sup> Op. vil., p. 286.

contre l'ennemi commun. Les papes commencèrent par précher la croisade contre les Mongols; puis, vovant l'inutilité de leurs efforts, ils en vinrent à l'idée d'employer contre eux les armes spirituelles; dans ce but, ils firent appel aux ordres mendiants, nouvellement fondés et encore animée de toute l'ardour de leur zèle pour la foi. Il ne fallait pas peu de courage pour aller prêcher à ces khans tatars, qui s'estimaient les maîtres du monde, la soumission à la loi du Christ et à son représentant sur la terre. Il en fallait aussi pour oser entretenir un commerce quelconque avec une race dont la férocité et les contumes révoltantes étaient un objet d'épouvante et d'horreur pour le monde entier. Mais aussi, quelle conquête d'un prix inestimable en cas de aucces! Le fait est que la conversion des Mongols au christianisme ne semblait pas tellement impossible que toute tentative fût superflue. Déià, au centre même de l'Asie, autour du novau de la race dominante, s'était formée une agglomération de peuplades qui renfermait plus d'un élément chrétien. De la Mésopotamie et de la Perse, résidences de leurs principaux groupes, les Nestoriens répandaient sans bruit autour d'eux la notion du christianisme. et leur influence se faisait sentir jusque là. C'est ainsi que les Kéraïtes, triba considérable établic sur la frontière de la Chine, étaient depuis longtemps gagnés à la III chrétienne : nous en avons pour témoins l'historien chrétien Aboulfaradi (Bar Hebræus) 1 et le musulman Bachideddin; 1 celui-ci le répète même à plusieurs reprises, et ce double témoignage venant de deux camps opposés, nous paraît suffisant pour baser une certitude." Une autre tribu, non moins considérable, celle des Nalmans, fixée sur le cours supérieur de l'Irtich, aurait été également, à ce qu'on prétend, rattachée au rite nestorien: du moins, le fait est affirmé par Guill. de Eubrouch et quelques écrivains orientaux; mais un autre missionnaire. mieux tioné que Guill. de Rubrouck sous le rapport de l'esprit d'observation, Jean da Pisno de Carpine nous dit que les Naïmans étaient païens. Quoi qu'il en soit, il est certain que des chrétiens, en assez grand nombre, vivaient au milieu des peuplades non converties au christianisme, par exemple chez les Ouigours. En général, les premiers voyageurs occi-

Johanner, dist., 9, p. 66, 91 at at.) se range il cette opinion.

M. Zarnoke (op. cvi., p. 65 et sa.) exprime copendant use doute.

<sup>\*</sup> Hist. dynast., id. Pecceke, p. 427;
Chron. Syr., id. Bruns & Kirsch, versio
lat., p. 210; voy. Assemani, Bibl. ovient.,
II, 444 et L; III, 9 part., p. cecelxxxv
et a. La peuplade chriticane-nestorienne
que mentionne Guill. da Rubrouck (p. 261)
cosa le double nom de "Crit et Merkit" doit
être la tribu kéralte; roy. les remarques de
M. d'Avenac dans l'introd. de Job. de Plan.
Carpin., p. 534 et a.; Zarucke (Printer)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hist. des Mong-le de la Perra, 64. Quatremère, I, 98; v. 14181 un passage cité par S<sup>1</sup> Kartin, Mém. sur l'Arménie, II, 269.

<sup>\*</sup> G. de Rubr., p. 260, 266; Erdmann, Trmudschin, p. 558; Zarneke, Op. cit., p. 67.

<sup>4</sup> O. de Rubr., p. 289, 288; Hayton, De

dentaux qui visitèrent les pays tatars y trouvèrent partout disséminés des chrétiens du rite nestorien, ayant leurs prêtres et leurs églises.¹ Certaine Nestoriens remplissaient à la cour des khans tatars les fonctions de ministres, de médecins, de précepteurs, et y jouissaient d'une assez grande influence.¹ Enfin, il ne faut pas oublier l'action exercée par certaines femmes chrétiennes, mères ou épouses de khans. A ce point de vue, ou pouvait attendre de grands résultats des alliances concluss entre les descendants de Temoudjin (Gengis-Khan) et la famille des chofs de la tribu Kéralte, devenus vassaux des Tatars. Cette famille chrétienne avait donné naissance à la mère des fameux khans Mangou, Koubilaï et Houlagou, à l'épouse de ce dernier, et à celle d'Argounkhan: leurs nous étaient Siourkoukiti, Dokouz-Khatoun et Ourouk: toutes trois faisaient ouvertement profession de la religion chrétienne, et les deux deruières furent pour beaucoup dans la faveur surprenante dont les chrétiens furent lobjet de la part de leurs époux.¹

Ce fut en 1245 que les premiers missionnaires envoyés par le Saint-Siège dans III pays des Tatars se mirent en route: à cette époque on ne possédait aucune notion sur in peuple, de sorte que, bien cartainement, on ne faisait pas entrer en ligne de compte des éléments dont l'action pouvait être si efficace pour sa conversion. Néanmoins, deux moines, Ascelin, dominicain, et Jean de Piano de Carpine, franciscein, se lancèrent avec le courage de la foi et pénêtrèrent, avec leurs compagnons, l'un jusqu'aux syant-postes des Tatars en Perse, l'autre jusqu'au campement des khans tatars enx-mêmes. Cette première mission échous complètement; les Tatars refusèrent nettement d'embrasser III christianisme et

Ibriarie, cap. 3. Le minionnaire Jean da Piane de Carpine s'est probablement laissé induire en erreur par le degré de civiliration plus avancé de cette peuplade, et c'est ce qui l'a amené à compter les Culgours en général, parmi les chrétiens nestoriens (l. c., p. 660 et s.).

<sup>1</sup> G. de Rubr., p. 223, 501 et st., etc.; M. Polo, I., 158, 160 et s., 165 et s., 208, 206, 214. Lettre de Semped, dans Guillaume de Nazgis (Bouq., XX, 860 et st.).

"Abulfaragii, Hist. dynast., 5d. Pococke, p. 321; Assemani, Biblioth, or., III, Q. p. 106; Rachiteddin, citation dam Saint-Martin, Mim. sec l'Arménie, II, 230 et dans d'Ohmon, Hist. des Mongole, II, 234 et a.; G. de Rubr., p. 298, 820, 888; Orphian, dans Saint-Martin, Op. oft., au bas de la p. 186.

\* Siourkoukiti Stait certainement chritienne; Aboulfaradj et Rachideldin en sonttémoine: voy. Quatremère, Rachidoldin, I, 90; Saint-Martin, Op. cit. Pour Dokoux. Khatoan, voy. en particulier Rachidoldin, L 94 et a.; Hayton, De Tartestia, cap. 27; Malakia, datts Brosset, Hist. de la Géorgie, addit. et éclaireiss., p. 455; Kirseus III Ganteag, dans Bromet, Desc historieus Armániana (S. Pétersb. 1870 -- 1971), p. 185, 194, et dans Dulaurier, Les Mongole d'après les historiens Arménime, dans le Journ. asiat., Vo sórie, T. XI, p. 491, 607; Vartan, dann la Suite de cet article, Ibid. T. XVI, p. 290 et a., 306 et a. Sur Ourouk, voy. Hayton, Op. od., cap. 45; Hammer, Gesch, der Etchene, I, 860, 896.

répondirent catégoriquement que c'était aux chrétiens d'Occident à se courber sous leur jong. Les missionnaires envoyés per S. Louis, André de Longjumean (1249) et Guill. de Rubrouck, moine flamand (1253—1255) eurent le même insuccès. L'espoir de convertir les Tatars s'affaiblit dès lors visiblement en Occident.

A ce point de vue, les Chrétiens d'Orient déployèrent plus de persévérance. Bientôt, parmi les Nestoriens disseminés dans le campement de la cour, le bruit se répandit que tel khap, tel prince, était chrétien en secret on sur le point de le devenir. Il est certain qu'ils s'exagéraient leur influence et se laissaient induire en erreur par l'attitude des princes tatars; mais le fait est que ceux-ci montraient beaucoup de bienveillance aux prêtres chrétiens, visitaient leurs églises, assistaient à leurs cérémonies: seulement, ce qu'onbliaient les Nestoriens, c'est qu'ils en faisaient tout autant pour les prêtres chamanistes, bouddhistes, mahométana, auquels ils accordaient les mêmes concessions : loin de prouver une tendance à changer de religion, cette conduite ne décâlait qu'une profonde indiférence en matière de religion, de la superstition et du calcul politique. Es Sortis des rangs des Nestoriens, ces bruits gagnérent du terrain jusque chez les chrétiens de l'ouest de l'Asie, Armôniens et Géorgiens, qui avaient un intérêt tout spécial à les répandre en Occident, car il leur importait au premier chef que les relations entre la Chrétienté d'Occident et les Tatars prissent une tournure amicale. Quand l'épouvante produite par la première invasion se fut calmée, ils n'avaient pas tardé à reconnaître eux-mêmes que le joug des Tatars était plus supportable que calni des Mahométans qui jusqu'alors avait pesé sur une partie d'entre sux, et dont tous les autres avaient été menacés comme d'une fatalité inévitable. Grace à la puissante intercession d'un Syrien (nestorien) influent, le docteur Siméon (1941) et du roi d'Arménie Héthoum I" (1254-1255), les Grands-Khans les traitaient avec une faveur singulière, leur accordaient gratuitement le libre exercice de leur culte et leur faisaient même construire à leurs frais de nouvelles églises. Dans les nombreuses villes prises par lui au cours de ses campagnes, Houlagoukhan eut soin de faire épargner, dans la meaure du possible, la vie, les biens, les églises des chrétiens; c'est que, s'il n'était pas chrétien

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Joh. 48 Plan. Carp., p. 788; G. de Rubrouck, p. 980.

<sup>&</sup>quot;Pour plus de détails sur ce point, je dois renvoyer à mon étade Bur les Colonies de l'église romaine dans les pays Tatars, dans la Zoitschrift f. hist. Theol., 1858, p. 260 et au., et spécialement p. 269, 275 et s.

<sup>&</sup>quot; Kiracos, dans Brosset, Op. cit., p.

<sup>187</sup> et s., 178; Lettre du connétable arménien Sempad, l. c., p. 362; voy. l'Hist. de Sempad Orphian, dans Saint-Martin, Op. cit., p. 189 et sa.

Kirnois, p. 185 et s., 189; d'Ohnson, Hist. des Mongois, III, 241; Ricold. de Monte Crucis, dans Leurent, Persyrinatores secéé avei, p. 120.

lui-même,1 ses actes se ressentaient de l'influence de son épouse nestorisane, Dokouz Khatoun; déjà bien disposé par elle en faveur des chrétions, il leur payait ainsi la tribut de sa reconnaissance pour la brayoure avec laquelle les guerriers géorgiens et arméniens combattaient aux côtés des Tatars contre les Sarrasins.º Nous touchons ici du doigt une denxième raison, politique autant que religieuse, de la préférence marquée des chrétiens d'Orient pour les Tatars. Il semblait que les Tatars fuscent prédestinés à briser la prépondérance acquise par l'Islam en Asie. Aussi, quand, après un coup droit frappé au cœur de l'Islam par la destruction du califat de Bagdad (1258), Houlagou, poursuivant le cours de sea conquêtes, envahit 📰 Syrie, les Géorgiens et les habitants de l'Arménie, sous les ordres de leurs princes, pais ceux du sud de la Petite Ameénie, amenée par leur roi Hethoum In, se rallièrent à lui avec enthousiasme; en combattant sons ses drapeaux l'ennemi héréditaire du nom chrétien ils pensaient non pas remplir un devoir de vassaux, mais accomplir une osuvre pie. Malheureusement, la course victorieure des Tatars et de leurs alliés chrétiens touchait à son terme. Quelque temps après, la nation la plus puissante de l'Islam, l'Egypte, infligeait aux Tatars deux défaites sanglantes, rentrait en maîtresse en Syrie (1260) et faisait payer cherement à la Petite-Arménie ses succès passagers. Mangou avait promis au roi d'Arménie de conquérir la Terre-Sainte et de la rendre aussitôt après aux chrétiens; Houlagon s'était, à ce qu'il semble, proposé d'accomplir la promesse de son frère; di avait échoué. Mais l'insuccès même de cette campagne inspira aux chrétiens d'Orient un désir ardent d'opérer à tout prix l'union des forces des Tatars et 💹 🔣 chrétienté d'Occident contre l'ennemi commun, l'Égypte. Les rois d'Arménie travaillèrent activement des deux côtés à la réalisation de cette pensée et trouvèrent les khans tatara dana les meilleurs dispositions. Le temps n'était plus où les grands-khans sommaient les princes d'Occident de se soumettre sans conditions. Leur colossal empira s'était divisé en khanata indépendants, tous encore vastes et puissants, mais convent entravés dans leur action an dehors par leure rivalités intestines. Les souverains

guls fut accaeillie avec joie par les chrétiers, qui en profitèrent pour le prendre de haut avec les musulmans et même pour les insulter, et le commandant mongol, chrétien hi-même, les laises faire; Makrisi, Hist. des suitans massionle, éd. Quetremère, I, I, p. 36; cf. p. 106.

" Hayton, p. 418 et a., 491.

<sup>\*</sup> Comme le prétend Hayton, De Tartorie, p. 486; il ne l'était pes, la chose est certains; voy. Varian, l. c., p. 806—808.

Malakie, l. c., p. 456; Vartan, l. c., p. 804; Hayton, p. 490; Orpélian, dans Scint-Martin, Op. cét., p. 126, 159; Bar-Hebreus, Chron. Syr., p. 543; Rackideddin, I, 94 et s.

L'eccupation de Damas par les Mon-

de ces principautés réduites na pouvaient plus, on le comprend, tenir le langage hautain qu'avaient fait entendre les grands-khans dans l'entyrement de la conquête. Or, pour entreprendre la campagne projetée contre la Syrie et l'Égypte, en était réduit au concours d'un seul de ces princes, le souverain du royanne tatar fondé en Perse par Houlageu. Le grand-khan, retiré en Chine, exercuit bien encere sur ce royanne une sorte de suscraineté, mais il se désintéressait des affaires de l'Asie occidentale. Le successeur immédiat de Houlagou, Abaka (1265--1282), fidèle à l'exemple de son prédécesseur et animé des mêmes dispositions que lui en favour des chrétiens, i fit les premières démarches; à diverses reprises il envoya des ambassadeurs au pape et à quelques princes d'Occident pour proyoquer une extente et organiser une campagne en commun. Argonn (1284—1291), son fils, professait à l'égard des chrétiens les mêmes sentiments; il adressa aux princes occidentaux invitation sur invitation à entreprendre une croisade, leur promettant des troupes et des vivres. Anrès lui, d'antres khans, déià convertis II l'islamisme, Ghazan (1995—1804) et Oldjaiton (1304—1316), envisagèrent sans crainte la pensée de combattre aux côtés d'une armée chrétiques leur grand annemi, ii sultan das Mamelouka?

Les ambassadeurs chargés de porter ces messages en Occident étaient généralement des chrétiens: que cela fût dans leurs instructions ou non, ils ne manquaient pas d'insinuer que leur maître était à moitié ou même tout à fait converti an christianisme. Dans le fait il n'en était rien, mais cela produisait une bonne impression; su pape, ils demandaient, en outre, comme une grâce, l'envoi de missionnaires pour la conversion du peuple tatar. Heureur d'trouver des auxiliaires dans les deux questions qui leur tennient le plus su cœur, la reprise des croisades et la conversion des Tatars, les Souverains Pontifes faisaient bon accueil à ces ambassadeurs et les appuyaient énergiquement; mais les princes laïques se bornaient pour toute réponse à des promesses qui n'étaient jamais suivies d'effet. A

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Co fait est de nouveau confirmé par la Biographie du patriarche mesterion Fabulata III (mort en 1918), trad. Sienth, dans le Joseph. seist., 7º série, T. XVII (1891), p. 89 et m.

Le livre our les Tatars, észit en Prance en 1807 par l'Arménien Hayton (Héthoum), parut du vivant de ce dernier kizen; Il but de l'auteur était de pousser les princes occidentaux à s'allier avec ce peuple, en leur montraint qu'il était justament teut prêt pour soutenir le lutte centre l'Égypte et qu'en cas de

succès il abandonnarait assurément la Turre-Saints aux Chrétiens (voy. Cap. 55, 56, 50).

<sup>\*</sup> Pas plus que lés autres, le roi Jacques II d'Aragon ne donna suite aux offres de secours qu'il avait fait porter en 1800 au khan Ghazan par Pedro Olivero, de Barcelone (Capenay, Memories, IV, 26). Il y avait mis comme condition qu'il recevrait pour se part une partie des pays à conquerir II que ses sujets seraient autorisés à voyager en Syrie et à visiter les Saints-Lioux sans payer aucun tribut.

la place des armées croisées qu'ils attendaient, les khans tatars ne virent arriver chez eux que des missionnaires recommandés par le pape on par quelque prince chrétien. Ces missionnaires remplirent d'ailleurs teur tâche avec la plus lousble activité; ils ramenèrent dans le sein de l'église estholique romaine un grand nombre de chrétiens orientanx, construisirent des églises, des monastères, fondèrent des évêchés et des archeveches; mais tous leurs efforts n'empechèrent pas la grande masse du peuple tatar de devenir la proje de l'islamisme. A partir de 1995, les khans eux-mêmes, demearée jusqu'alors ádèles à la religion de leurs pères à l'exception d'un seul, Tagoudar-Ahmed (1982-1984) embrassèrent la religion mahométane pour ne plus la quitter. On dut encore tenir pour heureux que, chez les khans, le fanatisme religieux inséparable de cette religion fit tenu en bride par les considérations politiques qui imposaient des ménagements à l'égard de l'Occident, par l'influence des rois d'Arménie, par le vieil esprit de telérance raligiouse encore vivant au fond dans la race mongole, de sorte que s'il y out des persécutions contre les chrétiens, elles ne furent pas de longue durée.

Ainsi, au cours de 📓 deuxième moitié du XIII- siècle, la baine qui avait régné entre les Tutars et le monde d'Occident s'était transformée en une sorte d'attrait mutuel; des deux parts on se recherchait, l'Occident dans la pensée d'amener les Tatars au christianisme, les Tatars dans l'espoir d'obtenir de l'Occident des renferts pour combattre leur puissant ennemi, l'Égypte. Toutes ces tentatives finirent par avorter d'un côté comme de l'autre, mais elles avaient donné lieu, pendant une suite d'années, à un échange de lettres et de messages: il était résulte de la, entre les deux mondes, un rapprochement dont l'effet se 🔳 sentir avec avantage en dehors des questions politiques et religieuses. Le missionnaire en pays tatare y fut bientôt suivi par le commerçant. Les Jean da Piano de Carpine, les André de Lontumeau, les Guill, de Rubrouck avaient tracé la route où allaient s'engager après eux non-senlement de nombreux religieux employés aux travaux des missions, mais aussi des laies attirés dans ces pays lointains par l'appât du gain: ils avaient ouvert à leurs imitateurs l'accès d'espaces incommensurables, en pénét ant eux-mêmes jusqu'à la résidence du grand-khan, aux environs de Karacorum, villa située an sud du lac Baikal, dans la pays des Khalkhas, à quatre ou cinq milles anglais du cours supérieur de l'Orkhan, au point nommé de nos jours Kara-Balghassoun. 1 Jamais, avant eux, aucun com-

Quand il s'agit de Barcelone, il va de soi que le terme "voyages" sous entendait non seulement des pèlerinages, mais aussi des voyages d'affaires.

de Kara-Koroum (Mées, de l'Acad, des Bucr., VII (\$624, p. 264 et m.), p. 266 et a.; Panthier, M. Polo, p. zazvii et s. et p. 171; et Journ. Ariet., 6º série, T. Abel Bennut, Recherches sur la rolle XX, p. 50; Yula, dans la Geographical

mércant enropéen n'était entré anssi avant dans le centre du continent Aziatique. Il serait impossible de démontrer que les commerçants établis dans les ports des états croisés sient jamais entrepris de grands voyages dans l'intérieur de l'Asie: on n'a pas même d'exemple qu'ils se soient risqués parfois sculement jusqu'à Bagdad on jusqu'an rivage du golie Persique. Damas et Alep, situées toutes deux à deux ou trois journées de la mer Méditerranée, marquaient la limite extrême que ne dépassaient pas du côté de l'Est les plus actifs des commercants occidentaux. D'un autre côté. Il paraît qu'avant la chute du califat des marchands italiens avaient remonté le cours du Djihan et pénétré par cotte voie de 🖫 Petite-Armenie dans le bassin de l'Euphrate, mais il est impossible de déterminer jusqu'à quel point ils étaient parvenus. Les côtes de la mer Noire et de la mer d'Azov étaient alors encore trop peu fréquentées elles-mêmes par le commerce d'Occident; ce n'était pas par là que les marchands pouvaient entreprendre de pénétrer au centre de l'Asia. Il s'en fallait donc de beaucoup que ces marchands connussent par euxmêmes seulement les pays de l'Asie sur lesquels les Khans avaient étendu leur domination: si, au delà de l'Euphrate, tout n'était pas pour eux une terre inconnue, tout était du moins un terrain vierge. Enfin. jusqu'alors aucun Européen n'avait encore visité les pays qui s'étendent à l'est de l'Agie, en arrière du territoire des califes. Ca n'était pas que l'esprit d'entreprise leur fit défaut; ce qui les avait surtout empêchés de pénêtrer dans l'intérieur du continent asiatique, c'était le fanatisme musulman, beaucoup plus violent à l'intérieur que sur les frontières, oh, du moins, les sultans d'Alep et d'Iconium consentaient à conclure des traités de commerce avec les Italiens: au dehors de la Syrie et de l'Asie-mineure, chaque pas en avant exposait le voyageur à un danger de plus. Les Mongols au contraire, nous l'avons déjà. dit, n'avaient jamais connu cette manie de persécutions religieuses. Les nombreux chréticas qu'ils avaient arrachés I lem patrie et entraînés par force jusqu'au centre de l'Anie, de même que cent qui rétaient volontairement établis dans leur empire, continuaient à y chserver sans obstacio lenra contames religieuses et y jouissaient, en général, d'une existence enviable: les missionnaires purent s'en convaincre par cux mêmes. Munis d'un laissez-passer donné par les khans, secompagnés par une escorte mongole, placés sous la protection des fenctionnaires, les voyageurs chrétiens pouvaient pénétrer jusque dans les parties de cet immense empire habitées par une population en majorité musulmane, telles que la Mésopotamie, la Perse, la Boukharie et



Magazine, juill. 1674 (l'auteur s'appuie qui visite les ruines de cette ville en sur les dougées du verageur ruine Padagin, 1678).

le Turkestan. En fait de civilisation, les Mongols n'étalent point tellement en retard qu'ils ne sussent apprécier les produits des autres pays. Un seul fait suffirait déjà pour établir un préjugé en leur fayeur; c'est que, quand ils prenaient une ville, ils ménageaient généralement les populations ouvrières et qu'ils créérent de nombreuses colonies industrielles en transplantant ces populations sur différents points de leur empire.1 Les marchands étrangers peuvaient denc compter sur un bon accueil. De son temps déjà, Gengis-khan tenait la main à ce que rien ne vint troubler II trafic des caravanes: l'une des plus grandes guerres qu'il sit postenues ent pour origine le traitement infligé sur le territoire des Saltans du Kharezm à une caravane équipée par lui : en arrivant à Otrar, les marchands qui la composaient avaient été saisis. déposillés et mis à mort, tandis que lui-même traitait avec tous les égards possibles les marchands de ce pays.2 Déjà il avait échelonné des postes le long des routes pour la protection des marchands; o nous verrons les khans de Perse maintenir énergiquement cette organisation et entretenir des forces nombrenses pour la police des routes. La volonté des maîtres du pays était que les marchands européens y trouvament partout aide 🔳 assistance; du moins, les khans de Perse d'origine mongole y timent la main aussi longtemps qu'ils eurent l'espoir d'attirer la chrétienté d'Occident dans leur alliance contre l'Égypte.

Au moment où les khans faisaient la conquête de la partie occidentale de l'Azie, les nations commercantes d'Occident s'occupaient de combler le vide créé par la perte de la Syrie, car l'étroite bande de terrain, dernier reste des états latins sur la côte, était destinée à devenir tôt ou tard la proie de l'Egypte. Elles tournérent naturellement leurs regards vers l'immense empire des Mongols; nous en savons asses pour ne point en être surpris. Il n'était pas d'un accès difficile. En sortant de l'Arménie, on n'avait qu'à traverser la chaîne du Taurus; au bas de l'autre versant, on mettait déjà le pied sur le sol mongol. Comme point de départ, l'Arménie offrait encore un autre avantage; c'est que ses rois étaient à la fois ansis de la Chrétienté d'Occident et vacsaux des khans Mongols. Si l'on préférait partir du petit empire de Trébisonde, dont le souverain avait du accepter également la suzeraineté des

les miseure et les armurlers allemands que Guill, de Rubrouck rencentra ches les Mongols (p. 279 et s., 250).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ca fait fut remarqué déjà par les missionnaires Jean du Piano de Carpine (p. 897, 711) et Simon de S. Quentin (voy. Vinc. Beilov., Spec. hist., lib. 29, cap. 77). On ou trouve des exemples nombreux dans Rachideddin, éd. Quatremère, p. 181, 389, 889, et dans d'Ohsson, Hist. des Mongole, III, 77, 80, etc. De ce nombre étalent

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erdmann, Tomudechin der Unerschitterlicht, p. 855 et s. (s'est implie particulièrement de Rachideddia).

<sup>1</sup> Ibid. p. 886.

khans Mongols, quelques jours de voyage conduisaient à leur territoire. Enfin, l'empire mongol s'étendait sur une partie de l'Europe, et là, il renfermait une étendue de côtes d'un accès facile par mer; la côte septentrionale de la mer Noire et les côtes de la mer d'Asov en entier. Les Tatars, en véritables fils de la steppe, ne profitèrent pas de la possession des ports qu'ils avaient là pour se créer une marine; les navires étrangers pouvaient donc y aberder sans crainte d'y rencontrer de rivaux.

Dès lors s'ouvrirent au commerce deux routes par lesquelles les Occidentaux pénétrèrent jusqu'au cœur du monde tatar. L'une, partant de la Petite-Arménie ou de l'empire de Trébizonde, menait d'abord en Perse; parfois, la là, le voyageur, s'embarquant sur le golfe Persique, poussait jusqu'à l'Inde ou à la Chine. L'autre avait pour point de départ le sud de la Russie actuelle et traversait l'Asie centrale pour aboutir à la Chine. Nous allors étudier d'abord la première.

## 2º La Petite-Arménie, considérée comme vestibule de l'Asie centrale.

Après un éclat passager, 🖫 principanté d'Antioche, boulevard septentrional des états croisés, réduite depuis nombre d'années la ville d'Antioche et à quelques places fortes, avait succombé définitivement sous les coups victorieux des sultans d'Égypte, longtemps avant la chute d'Acre. Cette perte enlevait au commerce de l'Occident les deux marchés d'Antioche et de Laodicée: Il fallut s'occuper d'en chercher de nouveaux, mais diverses conditions s'impossient: ces marchés devalent être situés sur una partie de la côte encore à l'abri des atteintes des infidèles; on devait être assuré que le marchand y serait bien accueilli; enfin ils devaient offrir un débouché commode aux produits expédiés de l'intérieur du continent asiatique vers l'onest. Heureusement, il existait encore un pays qui réunissait tous ces avantages: c'était un royaume chrétien, situé au sommet de l'angle formé par les côtes de l'Asie-Mineure et la Syrie; depuis longtemps, nous le savons, les nations commercantes entretenaient avec lui des relations amicales. Là, sur la côte qui contourne le golfe d'Alexandrette, existaient deux ports. Le moins important des deux était celui de Palli (Pals), portus Pallorum (Palorum), portus de Pullibus, auquel on donnait encore le poss de Perto di Plas. Il était

parló un per plas lein; et encere: Sanute, dans Bongara, II, 88 m s., et les Perfuless du Moyes-Age.



<sup>&</sup>quot; Guill, de Rubrouck, p. 216.

<sup>&</sup>quot; Mediarem ferer narrelife, écrit à propos d'enn Cantagna, III, 192.

<sup>\*</sup> Voyez les actes notariés dent il sur-

situé à dix milles italiens au nord-ouest de l'embouchure du Djihan.1 Des actes notariés des années 1274 et 1300 nous font connaître que c'était one station fréquentée par un certain nombre de navires marchands de Gênes et de Barcelone. La durée de cette période d'activité ne semble pas s'être étendue beaucoup au lelà de l'année 1800, car, en 1830, dans un rapport sur les ports du bassin oriental de la Méditerranée capables de contenir une flotte au cas où les projets de croisade en préparation viendraient à être exécutés, le frère Brochart parle déjà de celui de "Palores" comme d'un port abandonné, trop petit d'ailleurs et trop étroit pour une pareille flotte. Ce nom se retrouve bien encore sur les cartes maritimes de la deuxième moitié du XIV siècle et même sur celles du XVe; mais il ne fandrait pas conclure de là que cette localité ent conservé aucune importance comme port de mer: le motif en est tout simplement que les antenra des cartes se contentaient de copier celles de leurs prédécesseurs. A dix milles soulement de là, au nord-est, non loin des ruines de l'antique Égée, s'élevait une ville autrement importante, celle de Lajasso; située au fond de M baie de ce nom, elle avait sur sa voisine l'avantage de posséder un vaste port et d'être protégée par deux forts dont l'un était bâti sur une île, en face de la ville. Au départ de cette ville, pour gagner le nord de la Syrie, le voyageur n'avait qu'à longer 🖪 golfe d'Alexandrette et à traverser le col de Beilan; c'était l'affaire de quelques jours. De l'autre côté, il avait le Djihan: ce fieuve, navigable sur une assez longue partie de son cours, se jetait dans le golfe non loin de Lajazzo et mettait cette place en communication, d'une part avec la région du haut Euphrate, de l'autre avec les provinces de l'Asie-Mineure séparées de l'Arménie par la chaîne du Taurua. Enfin, par mer on communiquait facilement avec Chypre et la Syrie.

Aboulféda parle de Lajazzo comme d'un port célèbre, comme d'un rendez-vous auquel accourant les marchands par terre et par mer, mais il ramène l'origine de sa prospérité à une époque postérieure à la des-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> V. Sannto, i. e. et les remarques de MM. Deciment et Rey au sujet de ce pasage, dess les Archives de l'Or. lat., I, 486; II, 1, 549.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archiv. de l'Or. lat., I, 451 478, 474, 475; II, 2, 40.

Adrie dérectif, p. 308. On lit teut le contraire dans un écrit antérieur d'un certain nombre d'années et renfermé dans un cedex de la bibliothèque bodicienne, dont M. Rey donne l'extrait suivant: "port a il un des melliors don monde, là ou

totse les taves don monde perroient yverner, c'est assevoir le port de Paus, qui est à 4 fièue d'Aina." L'ensablement aurait-il fait en ce point des progrès assex rapides pour motifer cette divergence?

<sup>\*</sup> Sanut., Prist., & la suite des Socret. fidel. cruc., p. 969 et u., 907; Weil, Gench. der Chabif., IV, 345, 351; Aboulf., Oboyr., II, 2, p. 27. Les chartes font une distinction entre le castrum terres (c. prope, auto portan), et le castrum insulse: Archie. de l'Or lat., I, 405, 506.

traction complète des états croisés; c'est évidemment une erreur. Marco Polo passa par cette ville vingt ans avant la chute d'Acre et y trouva un monvement commercial déjà très actif; on y veyalt, dit-il, "toutes les espèces possibles d'épices, de scieries, de brocarte d'or et d'antres marchandises, qu'on y apporteit de l'intérieur de l'Asie." Les marchands de Gênes, de Venise 🔳 de "tous autres pais" y vensient apporter les produits de l'Occident et les échanger contre ceux de l'Orient. Au temps de ce célébre voyageur. Lajazzo était d'ordinaire le point de départ des marchands et antres voyagenra occidentanx qui se propossient de pénétrer dans l'intérieur du continent asiatique; c'était aussi le port où ils venaient se rembarquer au retour. Lors de leur premier voyage en Chine, les deux frères Niccolo et Mafflo Polo étaient partis des bords de la mer Noire, mais ils passèrent par Lajazzo en 1269, pour regagner leur patrie, et ce fut également cette ville qu'ils choisirent pour point de départ du second voyage qu'ils entreprirent en 1271, en compagnie du jeune Marco Polo.\*

De tout ce que rapporte Marco Polo sur Lajazzo, ce qui nous intéresse le plus, c'est qu'il désigne ce port comme un marché de prumier ordre pour les épices de toutes sortes (toute l'espicerie). Le fait est confirmé par un privilège accordé aux Génois en 1988. On y lit l'émunération de certains articles, tels que le poivre, le gingembre, le bois du Brésil, l'indigo, que les Génois avaient coutume d'acheter à Lajazzo et d'exporter du côté d'Iconium. Dix ans plus tard, deux Vénitiens, Marco Michiel surnommé le Tatare et Paele Morosini, achetaient à Lajazzo six balles de gingembre, de la qualité dite beledi. Mais c'est assez de preuves. Il est certain que Lajazzo était reliée anx pays de production des épices par des routes de caravanes. Il s'agit de rechercher d'abord le tracé du chemin suivi par les épices: passaient-elles par le golfe Persique et remontaient-elles à partir de là 🗎 cours de l'Euphrate, pour aboutir par Portella à Lajazzo dans le golfe d'Alexandrette? Cette question = résont par l'affirmative, si l'on admet avec M. Pauthier qu'il faille lire comme il suit le passage de Marco Polo relatif à ce point: suchies que toute l'espicerie et draps de sote et dorés d'Eufratere se por-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aboulf, Géogr., L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> V. le Liber peregrinationie de Ricoldo di Monte Croce, dans Leurent, Furgrinatores, p. 118, 199.

<sup>\*</sup> Marco Pelo, ed. Pauthier, I, 15, 18 et s., 86 et s.

<sup>\*</sup> Rocteri des historiens des proissiles, Documents arménions, ét. Dulnarier, I, 760, 784.

<sup>\*</sup> Le document où il fait mention de cet achat a été publié d'abord, mais incomplètement, par Romanin, Stor. de Venez., III, 400 et a.; il a été denné depuis, en entier, par M. de Mas Latrie, dans la Biblioth. de l'École des chartes, 1878, p. 50-54. On en trouve un regeste dans les Commess., I, p. 67 et a., nº 298.

tent à ceste ville," et un peu plus loin, par vote de conséquence : "chaseus qui veut aler en Fratere, ou marchans ou autres, prennent leur vois de ceste ville." Mais M. Yule a démontré, à l'aide des raisons les plus solides,1 que le sens du premier passage a été faussé par une note marginale ajoutée après coup, et qu'il n'y est nullement question de l'Euphrats: l'ancien traducteur latin l'avait mieux compris que l'auteur de la glose: il l'avait simplement rendu par ces mots: infra terram (Orientis); effectivement, dans les doux passages, Marco Polo a écrit fra terre, expression qui, dans sa pensée, désignait l'intérieur de l'Asie. Ce serait donc peine perdue que de chercher à y découyrir une indication précise des pays par lesquels se faisait le transit. En tout cas, un fait qui n'est pas niable, c'est l'existence d'un trafic entre la Syrie et l'Asie-Mineure. Fréquemment entrayé par les incursions des khans Houlagou, Abaka et Ghazan (1260-1300) et par les campagnes des sultans d'Egypte contre la Petito-Arménie, il continuait cependant de subeister en dépit des difficultés, i la douane de Portelle rapportait d'assez beaux revenus aux reis d'Arménie. Un certain nombre de marchands vénitiens passaient également la frontière sur ce point et y acquittaient les droits." D'autres, arrivés en Arménie par mer, trouvaient à s'approvisionner à Lajarno des produits de la Syrie; témoins ce Michiel et ce Morosini, dont nous avons parlé plus haut à propos d'un achat de six balles de gingembre: ill emportèrent en outre dix-huit mes de coton d'Alen. Mais il y en avait toujours quelques-uns qui, leurs affaires terminées en Arménie, faisaient le voyage de Syrie; la République de Venise intervint, en 1320, en faveur de ses nationaux auprès du roi Léon V, afin d'obtenir qu'on ne fit pes de difficultés à ceux qui vondraient passer d'Arménie en Syris; le roi se déclara disposé à leur laisser toute liberté à cet égard, tant qu'il ne scraft pas en grevre avec les Sarrasins.4 Disons de suite que, dans le passage du document dont nous donnous ici le seus général, la Syrie n'est pas nommée: le nom du pays et remplacé par un mot en apparence énigmatique: "Insem". L'ensemble du texte fait voir qu'il s'agit d'un pays voisin mahométan, avec lequel l'Arménie était fréquemment en guerre. Ceci suffit déjà pour éliminer le sultanat d'Iconium; d'ailleurs, tout ce qui est dit s'applique clairement à la Syrie. Il faut lire: 👀 Som: le texte original portait évidenment le mot Som (Scham) neité chez les Arménieus pour désigner la Syrie en général, et spécialement,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Polo, I, 43, nots 4.

A partir de 1898, ils furent contrainte de céder la moitié des revenus des douanes de Portella et de Lajazzo uns sultans d'Égypte: Baynaid, Annai. ccci., a. a. 1898, a. 9, T. KEIV, p. 291.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Truités de 1807 et de 1891, dans laugleis, Trésor, p. 167, 188.

Langlois, ibid p. 181.

Danz les Commemoriels imprimés, I, p. 297, nº 267, le texte original porte: "in mem".

la province où était située Damas.1 On pourrait trouver singulier que traducteur latin ait transcrit ce nom oriental sans le traduire: c'est qu'il avait également droit de cité en Occident. Sanuto l'emploie fréquemment et toujours en l'adjoignant au nom de la Syrie, ce qui fait bien voir que, pour lui, les deux noms s'appliquent à un seul et même objet." Pegolotti nomme ausal le "Sciame di Soria", à propos de la production du coton, et il compare ses produits à caux de Hamah, d'Also, d'Acre et de Lacdicée, ce qui démontre que, d'après lui, ces quatre villes n'étaient pas comprises dans le district de Scham.<sup>5</sup> Au contraire, dans le traité cité plus haut, le mot Sem paraît s'entendre de la Syrie en général. Nons avons démontré que, jusque dans les temps les plus troublés, aussitôt qu'il se produisait une échaircie, le trafic commercial reprenait son cours de Syrie en Arménie et réciproquement. Quant à savoir si la grosse part du transit des produits de l'Inde continuait toujours d'empranter le territoire de la Syrie, c'est à dire si Lajazzo recevait les épices de l'Inde par la Syrie. c'est une question qui doit être traitée à part et qui se lie étroitement à une autre dont " faut d'abord chercher la solution : depuis la destruction du califat de Bagdad, les pays du Tigre et de l'Euphrate conservaientils, su point de vue du commerce, la même importance qu'auparavant? Depuis la canquête de cette région par Houlagou, le centre de gravité, sous le rapport politique, était remonté au nord de 🔚 Mésopetamie, à Firan: entre Touris et Bacdad, la nouvelle et l'ancienne capitale, la concurrence sous le rapport commercial, ne tarda pas à se dessiner suivant une progression lente mais régulière. Tant que le califat, d'une part, et les états latins, de l'autre, avaient conservé leur existence propre. tous les produits de l'Orient importés par le golfe Persique passaient par Bagdad III arrivaient à la Méditerranée par Antioche et Lacdicée. Cependant, nous remarquons que, tout en constatant que le mouvement des produits de l'Inde d'Orient en Occident suit toujours la même direction, par le golfe Persique, Basra et Bagdad, Marco Polo signale déjà l'existence de relations entre Tauris et l'Inde.\* Dans le premier livre

Delaurier, dans in Joseph, coriod., 5º cário, T. EVI, p. 296, 294, et dans le Beaucil des historious des croisades, Doc. croude., I, 303 (dans ces decuments, le passage in most Amanus est désigné sous le nom de Col de Sem); Brosset, ametations de Kiracon, dans Deux historious Arméricus. p. 145, not. 4; Haython, Hist. Origué, cap. 14, p. 11, éd. de Helmst. (1865). On inuve es mot avec la même acception dans un diplôme égyption, publ. par M. de Man Latrie, Traités. Suppl., p. 61.

Secr. fid. crust., p. 36, 37, 56, 92, 97, 343; Kunstmann, Marine Savado, Suppl. Basis. V. p. 796 (thrage & part, p. 99).

Pegol. p. 867; il est possible qu'il veuille éésigner uon pas un district, mais la ville de Damas.

<sup>4</sup> Sanut., p. 29.

<sup>\*</sup> Éd. Pauthier, p. 47 et s., 60; U passes par Taurie à son retour de la Chine, en 1998 ou 1994.

de ses Secreta fidelium Crucis, composé en 1307, Sanuto rapporte, de son côté, que les produits de l'Inde qui traversaient la partie occidentale de l'empire mongol, pour être expédiés en Occident, passaient soit par Bagdad, soit par Tauris; mais, de son temps, cette voie était la moins azitée; la plus grande partie prenait le chemin d'Alexandrie. Bagdad et Tauris conservaient la préférence pour les épices fines, telles que le poivre cubèbe, le nard, les clous de girofie, la noix muscade, le macis et autres du même genre, parce que la valeur de ces articles étant indépendante de leur poids, les frais d'un plus long transport par voie de terre n'avaient pas d'influence sénsible sur leur prix de révient: un autre motif de cette préférence, c'est que, par suite de leur prix élevé, ces articles auraient dû acquitter en Égypte des droits très lourds, tandis qu'ils n'étaient soumis, dans l'empire mongol, qu'à une taxe modérée: enfin, si les épices lourdes suivaient, en général. In vois d'Alexandrie, les sortes plus délicates, telles que le gingembre et la cannelle, étaient expédiées par voie de terre, c'est à dire par l'empire mongol, malgré la longueur du transport, en vue d'éviter les causes de détérioration.1

Jusqu'au commencement du XIV\* siècle, Bagdad et Tauris se partagérent le privilège du transport des produits de l'Inde vers l'Occident; mais, dans la suite, Tauris attira de plus en plus le trafic, tandis que Bagdad et Baara : finirent par être reléguées tout à fait au second plan. A la suite du séjour qu'il avait fait en Chypre et en Arménie, Pegolotti était plus compétent que personne pour suivre les fluctuations du commerce en Orient, pendant la période comprise entre 1320 et 1350; il semble ne pas connaître Bagdad même de nom, tandis qu'il consacre d'Tauris tout un long paragraphe, d'où il ressort que l'on échangeait sur cotte place toutes les sortes d'épices et qu'on procédait à leur triage avant de les faire entrer dans le commerce, opération qui ne se faisait que dans les grands entrepôta. Outre les épices. Tauris recevait aussi les produits de la Perse et de l'Asie centrale: ces marchandises étaient en grande partie réexpédiées vers la Méditarranée par Lajazzo. Pegolotti énumère toutes les étapes échelonnées entre Tauris et cette place et toutes les taxes à payer le long de la route. A l'époque où il acjournait en Arménie (1335), le trafie entre les deux villes devait être en pleine activité: le roi d'Arménie était alors Léon V, et Pegolotti représentait suprès de lui la maison Bardi; le khan de Perse se nommait Abou Saïd, d'où le nom de terra di Bonsaet, que donne Pegelotti l'Pempire mongol. Comme cette route commerciale n'empruntait le territoire de l'Arménie que sur une minime

dence; Begrind seutenait encore acces bien in concurrence, et il y vit de jelis basteu: Iba-Batouta, II. S. 100 et s., IV, 375.

Sanut, I. c., p. 28.

<sup>\*</sup> Quand Ten Batouts visits ces dont visite (1897). Bears était en plaine déca-

partie de sa longueur. Il sera plus à propos d'en donner la description lorsque nous nous occuperons de la Perse: pour le moment, nous ne retiendrens qu'un détail, c'est que la ville de Sivas (Salvastro, Savastro) située sur cette route jouissait alors d'une grande importance commerciale; deux faits Il prouvent: c'est d'abord que Pegolotti a pris la peine de dresser un tableau comparatif des poids et mesures en usage sur cette place avec ceux de Lajazzo, de Chypre et d'Acre, et. en second lieu, que la République de Gênes y avait un consul vers l'an 1300.

Si Perolotti prenait la peine de décrire avec tant de précision la route commerciale de Lajouse à Tauris, c'était, évidemment, pour rendre service à ses compatriotes italiens. En effet, tous les marchands occidentanz qui débarquaient à Lajazzo ne s'arrêtaient pas là; un bon nombre poussait jusqu'à Tauria et même au delà. C'est pour cette raison que la République de Venise chargea Michele Giustiniani, son ambassadeur auprés de Léon V, de demander au roi, pour ses compatriotes, l'autorization formelle de traverser le pays pour se rendre à Tauria, autorisation qui fut accordée avec promesse qu'on leur donnerait toutes les facilités nécessaires.4 D'un autre côté, d'était aussi de Lajazzo que partaient les marchands occidentant pour se rendre à Iconium. Vers 1988, des convois de chameaux, de chevaux et de mulets chargés d'épices prises à Lajazzo et appartenant à des marchands génois, traversaient les défilés de Gonglag sur la frontière de l'Arménie et du sultanat d'Iconium; peat-être ces convois traversaient-ile l'Asie-Mineure en diagonale peur atteindre Constantinople. L'accès des défilés de Gouglag cut été plus commode en prenant Tarse pour point de départ; mais le port de cette ville commençait, paraît-il. déjà à s'ensabler, et. l'accès en devenant impossible

cerit à côté, le commentateur des Miscell, cherche cette ville de Savacto sur le rivage de la mer Noire et croit la recommatire dans Sebastopoli, car la côte du Cascate; mais l'auteur a pu inscrire le som de Sivac (en Asie-mineure) à côté de calui de Caffa, comme il a inscrit, dans les lignes suivantes, celui de Turchia (Asie-mineure), à côté de mare majus.

"Langlois, Trésor, p. 181; la date de ce décret doit ne placer entre l'intronisation de Léon V (1891) et la mort du doga Giov. Soranzo (1899): voy. Dulaurier, dans le Houseil des hist. des cruis., Doc. armén., I, p. ciii, not. 1.

\* Requeil des hist des trois., 1. c., p. 784.



Veyen, sur tout ce qui précede, Pegul., m. 7—18, 48, 50, 79. Du temps du géographe l'an-Bald (mort en 1974), Sivas avait déjà une certaine importance commerciale; une route de caravamen très fréquentée reliait cette ville à Kaisarièh: Aboulf., Obogr., II, 1, p. 185. Dès 1974, un Génois, nommé Simon Leronri, fit un voyage de Lajance à Sivas: il carportait 600 dovemes soldenines de Terchia (dirhems d'I-cunium), que lui avait remis son associé Quirico Lerenzi: Arabés, de l'Or. lat., I, 448 et s.

<sup>\*</sup> Microil. di storia patria, XI., 761. Le nom donné à Sivas, dans la Carte catalone, est à peu près identique (Savasto). Induit en errour par le nom de Caffe, in-

par mer, le trafic se détournait du côté de Lajazzo malgré le surcroft de distance à parcourir.

Le développement des relations avec l'intérieur de l'Asie par Lajazzo profitait aux babitants des districts sitrés au de là de l'Arménie;
par les routes commerciales qui aboutisazient à cette ville, le peuvaient, sux anssi, se rendre sur la côte et y trafiquer avec les nations
commerçantes de l'Occident. En 1267, l'amiral géneis Luchetto Grimaldi
ayant capturé dans le port arménien de Korykos (Curco) une galère
chargée de marchandises de grand prix, les propriétaires réclamèrent
une indemnité; dans le nombre, il y avait des Arméniens de Lajazzo,
des Syriens d'Acre, de Tyr et d'Antioche et des sujets du khan mongol
Abaka. Les Sarrasins de Syrie apportaient sur le marché de Lajazzo
de grandes quantités de coton; un certain Yousouf, de Bagdad, y possédait, paraît-il, un comptoir permanent.

Ainsi, le port et les rues de Lajazzo regorgesient de marchands de toutes nationalités. Là, le Franc trafiquait ouvertement avec le Sarrasin, et ce qui donnait à ce lieu de rendez-vous un attrait si puissant pour la chrétienté d'Occident, à une époque où l'accès des ports sarrasins était prohibé par II Saint-Siège sous les peines les plus tévères, c'était sa situation en terre chrétienne. Les marchands qui redoutent les foudres du Saint-Siège vont à Lajazzo, dit Sanuto. Si l'époque de la plus grande prospérité de cette ville correspond à la période où la prohibition prononcée par les papes était observée avec III plus de rigueur, ce ne fut pas le résultat d'un simple hasard: elle en fut au contraire la conséquence directe.

Reprenous maintenant une à une chacune des nations commerçantes d'Europe qui fréquentaient l'Arménie à cette époque. Nous avons fait déjà l'historique des relations de Venise avec ce pays, jusqu'au traité de 1845. Le traité suivant, conclu en 1271, reproduit d'une manière géné-

<sup>1</sup> Note de Delaurier, Best introd., p. xkii.

Annol. Jan., p. 261.

Latrie, Hist de Chypre, II, 74-79; Langlois, Trésor, p. 149-151. Le gouvernement génois fit, effectivement, payer des indemnités à ces marchands orientaux, en 1271, par Jacopo Pallavicini: Archée, de l'Or. let., I, 441. Dans le document de 1268, it n'y a qu'un soul des réclaments qui soit désigné comme habitant de Rossoul (Mosoliuus); plusieurs sont inéiqués comme habitants de Danses; dans le second document, daté de l'année 1271, ils sont

au contraire, tous portés comme Mosolini; pour expliquer cette contradiction, il faut admettre que, parmi les marchands orienteux des pays muschmans qui visitaient les états croisés et l'Arménie, il y svait un grand nombre d'habitants de Mossoul, et que, par suite, les Occidentaux avaient pris l'habitude de les designer tous sous le nom générique de Mossonians (Mossius).

<sup>\*</sup> Langiois, Op. c., p. 187 et =

<sup>\*</sup> Ibid. p. 176.

<sup>\*</sup> Epist. V, A la moite des Seer. fidel. erad., m 297.

rale le précédent, mais ce qui lui donne une importance particulière, c'est que, pour la première fois, il v est fait mention de la juridiction d'un baile vénitien en résidence fixe dans le pays. 1 Jusqu'alors, tantôt la colonie vénitionne d'Arménie était considérée comme une dépendance de celle d'Acre, tantôt elle relevait directement de 🔟 mère-patrie: à partir de ce moment, elle ent son administration propre. Entre elle et la colonie de Syrie. M séparation était donc déià un fait accompli antérieurement à la chute d'Acre. Le moment le plus intéressant de l'histoire de cette colonie étant celui où elle fut en possession de son indécendance et où elle atteignit son plus hant degré de prospérité. c'est sur cette période que l'on vondrait posséder les renseignements les plus abondants; aussi resent-on d'autant plus vivament 🕒 vide que fuit la perte des Actes du sénat de Venise (Misti) pour les années 1993 à 1332. Dans ce qui reste des registres relatifs à cette période, on retrouve quelones noms de bailes, on relève la mention de quelques ambaseades, de demandes d'indemnités, de présents envoyés à la cour d'Arménie, mais, en dehors de ces pièces d'intérêt secondaire, les instructions rédigées pour les ambassadeurs, les ordres envoyés aux bailes manquent complètement. Entre la république de Venise et les rois d'Arménie les conflits n'étalent pas rares; nous n'en voulons pour preuve que l'édit par trois fois renouvelé interdisant aux sujots vénitiens de se rendre en Arménie. L'année 1303 ou 1304 fut signalée par un conflit particulièrement violent; à la tôte d'un certain nombre de marchands, ses compatriotes, et des équipages de deux galères, le balle vénitien (Andrea Sanuto?) s'empara par surprise du fort éleyé su ayant de la porte de Laiazzo, dans lequel ae trouvait l'arsenal, 🚻 🖺 livra au pillage, sinsi que plusieurs maisons appartenant à des indigènes et à des étrangers. Le motif de cet acte de violence n'est pas indiqué; c'était peut-être une revanche; à ce moment, précisément, en dépit de la franchise de

giois, Trésor, p. 185 et a., 170 et m. (dans ce dernier cuvrage le deuxième document est plus complet que dans le premier). En tout cas, Andrea Sanute jous dans cette occasion un rôle important: (v. Langlois, an hant de la p. 171); il était baile vers cette époque: v. Arch. Fonct., XVIII, 816. Des réclamations de date antérieure sont jointes aux temandes d'indemnités princutées II cette occasion; par exemple, celle de Marine Signole (Langl., p. 173): voy. Comment reg., I., p. 41, nº 297; Arch. Fonct., XVIII, 818.

4

I Langiois, Op. a., p. 151 et m.; Tat.

II Thom., III, 115 et m. Signalons encere des actes de sénat de Veniso, des handes 1274 III 1278 (communiqués par K. Thomas, Abiandianem der bayr. Akad., Cl. I., vol. XIII, sect. 1, p. 107, 128), où il est question du buile d'Arménis.

Arch. Venet., XVII, 164, 189; XVIII,
 515—826; XX, 294.

Nous ne connaissons d'autres détails de cette affaire que ceux fournis par les demandes d'indemnités auxquelles elle deman lieu: v. Mas Latrie, Hist. de Chappre, III, 677 et s., 684—687, m Lan-

droits garantie aux Vénitiens, le roi venait de décréter une taxe de 4 %. sur tons les articles importée par eux.1 Si pauvres que soient les sources que nous avons à notre disposition, tâchons cependant d'en extraire quelques notions sur les faits et gestes des Vénitiens en Arménie à cette époque. Chaque année, à des dates fixes, partaient de Venier pour Lajazzo des galères qui touchaient en passant l'Chypre: 3 de service sa faisait avec une telle régularité que, dans un grand nombre de cas, pour les affaires traitées à Laisszo, les échéances avaient pour terme l'arrivée des galèrea. Lajazzo était, tout à la fois, le terme de leur voyage, le centre principal de la colonie et la régidence du baile vénitien. Depuis 1271, les Vénitiens y avaient une église desservie par un prêtre à eux; à cette église était attenant un cimetière dont l'agrandissement était déjà devenu indispensable vers 1320.6 ces détails démontrent l'existence d'une nonbreuse colonie; il est vrai que cette nécessité d'agrandir le cimetière rannelle aussi l'insalabrité du climat de l'Arménie et des bas-fonds voisins de la côte, dont - séjonr était fréquemment mortel pour les Européena. Mais, si Lajazzo était le centre des affaires, elle n'absorbalt pas entièrement l'attention des Vénitiens: leur activité s'exercuit sur tous les points de l'Arménie; à Sis, à Marnistra, à Adana, à Tarse, ils avaient acquis des propriétés et obtanu des privilèges; ils s'en montraient fort jaloux et travaillèrent avec succès à obtenir pour leur traic avec ces villes les mêmes allégements que pour celui de Lajazzo. Ils avaient pour cela de honnes raisons, car on ponyait se procurer dans l'intérieur, à meilleur marché qu'à Lajanso, s bon nombre de produits indigènes, tels que les pelleteries les cuirs, la soie et la laine employées à la fabrication des camelots. Ces deux derniers articles avaient pour eux une valeur toute particulière depuis qu'ils avaient appris des Arménieus la fabrication des camelots et qu'ils s'en occupaient directement.\* Leur industrie prit même un tel développement que, pour éviter de dépendre à aucun degré de l'industrie étrangère ils, en arrivèrent à faire travailler

Arch. Frent., XVIII, 215. Cette morure replaçait, à lour détriment, les Véntileus au aiveau des non privilégies.

<sup>\*</sup> Mas Lutrie, Hist. de Chypre, II, 185 et m.; Marin, Storia del commercio de Veneziarei, IV, 194; V, 194; vey. numi Arch. Venet, XVII, 259 et a., 233; XVIII, 815 et es.; XIX, 195.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Langlois, Op. e., p. 199. Ainsi, pour Chypre et l'Arménie, in Jurée de la "Kudua hiemis" était fixée du milieu de ceptembre au milieu d'octobre; c'était la cule

époque à la quelle les gelètes passent prendre comme fret de retour, "bombicem, setam, piperem, alamen rosa vel alied havere subtile:" Archie. Venet., KIK, 105.

Langiois, p. 168, 169, 176, 184.

<sup>5</sup> Ibid. p. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Mas Latrie, Op. s., II, 118 et 192; Samet., p. 37; M. Polo, I, 84, 6d. Pauthier.

Langlois, p. 177.
 Ibid. p. 101, 194.

<sup>&</sup>quot; Phid. p. 191, 198.

aur place, par des ouvriers à eux, les matières premières brutes du pays : de là naquit au sein de la colonie une population industrielle dont le travail rapportait des profits énormes aux commerçants, mais qui, plus encore qu'eux, avait besoin d'une protection énergique de la part du gouvernement de la mère-patrie, parceque sa pauvreté l'exposait davantage aux vexations des fonctionnaires arméniens.<sup>1</sup>

Comme Venise. Génes n'avait pas attendu la ruine définitive des états latins pour nouer des relations avec la Petite-Arménie et elle entretenait avec ce royanme un trafic des plus actifs: on possède des actes notariés génois, datés de Lajazzo même, qui nous font connaître le précoce développement de ce commerce et la grande variété des objets qu'il embrassait. Les marchands génois importaient d'Occident en Arménie du vin et de l'hulle, du froment et de l'orge, des draps et des étoffes de toutes sortes; \* ils en exportaient des épices, telles que le gingembre, le poivre, l'indigo, le sucre, le bois du Brésil, é du coton brut et filé, è des cendales et des bougrans," du fer, des peaux, des moutons, des bœufs, des ênes, des chevaux et enfin des esclaves; pour ces derniers, quand ils étaient chrétiens, il n'était pas permis de les revendre à des Musulmans, ni directement, ni indirectement. Les marchands génois ne rannortaient pas tous ces articles dans leur pays; ils allaient, au contraire, les offrir le long de la côte d'Arménie, par exemple à Korykos\* ou sur la côte de Syrie, à Beyrout, à Acre, à Tyr; lis transportaient des bois de construction. de Selefkèh à Damiette, l'un des perts qu'ils fréquentaient en général ■ plus volontiers.10 Els faisaient, d'ailleurs, de nombreux voyages dans l'intérieur; nous en avons déjà parlé et nous aurons encore occasion d'y revenir. La colonie génoise d'Arménie prit une croissance rapide et acquit de bonne heure son indépendance. Le titre donné au chef de la colonie suffirait à lui seul pour le démontrer; c'était d'abord un simple vice-comes; à l'époque dent nous parions, c'est déjà un consul, ou plutôt son titre complet est consul et vice-comes, consul et vicarius: c'est ainsi que se qualifient Filippino Tartaro en 1274 et Leo di Negro en 1279; 11 à propos d'un procès jugé par lui, nous voyons le premier re-

Langiois, p. 190 et s.

Actes passés en 1271, 1274 et 1279 et l'Aïne (Patile-Arménie) et à Beyrouth, par clévant des notaires génées, publ. p. Cora. Desiment. Archiv. de l'Ur. loi. 1, 484-584.

Res. des hist. des crois.. Doc. armin..
 p. 782-784; Archie. de l'Or. Int.. 1. c..
 p. 680, 682 et ac.

Ree. des hist., L. c.; Arch. de l'Or.

lat., I, 455, 501...508, 507...509, 516 at m., 519, 505.

Arch. de l'Or lat., I, 455, 549 et s.

<sup>1</sup> Joid. 1, 455, 508.

<sup>1</sup> Ibid. I, 508; Rec. des hiet., 1. c.

<sup>1</sup> Bid I, 589 et a.

<sup>1</sup> Bid. I, 458, 508, 598.

<sup>19</sup> Ibid. I, 449, 459, 465, 509 et a.

<sup>11</sup> fbéd. I, 445, 461, 456, 468, 476, 488, 501, 508, 594: Ani della Soc. Lig., KUH, 101.

faser de laisser appeler de sa sentence au podestat génois de Tyr : en fait d'instance supérieure à la nieune, il ne reconnaissait que le tribunal des capitaines de la République. Il est permis de conclure de cette prétention que la colonie d'Arménie n'attendit pas la dissolution des étate latins pour opérer sa scission d'avec l'autorité centrale établie en Syrie. Il ne paraît pas que le consul génois de Lajazzo fût assisté d'un conseil; cependant, dans certains cas il appelait à ses côtés des prud'hommes (boni homines), pris dans le sein de la colonie; Ferécuteur de ses sentances portait li titre de Placerius; il était également chargé des ventes à la criée. Le bâtiment où se trouvait le tribunal consulaire était appelé la Loggia (logia in qua regitur curia consulatus).4 La colonie possédait une église, dédiée à St. Laurent et administrée par un priour; de avait également son cimetière attenant à l'église. Les relations de la colonie avec 🖹 gouvernement du pays furent réglées par un accord conclu, en 1988, entre l'amiral Benedetto Zaccaria, plénipotentiaire de la République génoise dans la bassin oriental de la Méditerranée, et le roi Léon III. Le départ de Zaccaria (6 fèvr. 1289) fut suivi de prés par le décès du roi. A son retour, au printemps de la même année, il trouva le trône occupé par Héthoum II, fils de Léon. Sur sa demande le nouveau roi fit don aux Génois d'une halls précédemment possédée par la veuve d'un certain Guglielmo Stregghiaporco, dit Selvatico, et abaissa le droit de sortie sur les marchandises réexpédiées par les Génois, d'Arménie en territoire turc. Il est très curieux

" C'est le lieu d'où sont datés habituellement les actes notariés.

contradiction qui saute ann yenz. "Citra" est une fausse lecture, "ultra" seul est exact. D'ailleure, depuis que nous sommes en pomenich du texte arménien du traité de 1989, nous savons aussi que, dans ce passage. le bixto latin traduit inexactsment l'original: pour en rendre le sens, il devrait y svoir "ultra": voy. la aots de M. Derimoni, dans les Atti delle Sec. lég., XIII, 553 et s., not.

Le texte de ce traité se trouve en latin dans le Lib. jur., I, 168 et sa.; Langlois (Trisor, p. 150 et ca.) et Dulaurier (Rec. des hiet, des orois., Doc. armén., I, 746 et an.) y joignent le texte arménies et une nouvelle traduction française. Toutes ses pièces étaient déjá réunice et, accompagnées de savantes annotations du linguiste Saint-Kartin, dans les Not. et astr., IX, 97-192.

Jac. Doris (Annal, Jan.), p. 324.

Arek, de P.Ov. Int. I, 488.

Beo. des hist. des crois., l. c.

Archiv. de l'Or. Idt., I, 470, 497, **50**8 et a., 509, 518, 516, 594, 599, 581 et a.

Arch de P.Or. Lat., I, 452, 454, 468. 466, 497, 508, 516, 522, 524, 529.

Bid, I. 454, 499, 504, 597, 581.

Dane la charte dont it s'agit ici, il est qualifié de: vicarias communia Januas citra mare; dans une autre (Lib. jar., II, 275), on le nomme : vicarius et sindieux communia Januse; Jac. Doria (Annal. Jan., p. 339) indique en terme précis le caractère de sa mission; "cui in consibus, que commune habebat facere ultra mare, fuit attributa potestas picuaria sino ullo tractatu". Entre les expressions "citramare\* du texte du traité de 1988 🖬 "ultra mere" der Assades, il y a une

que l'on ne possède aucun diplôme du XIVe siècle, donné par un roi d'Arménie en faveur des Génois, ni, en général, aucun document qui puisse nous reassigner sur la durée des relations commerciales de Génes. avec la Petite-Arménie. Cependant ce n'est pes une raison pour sunposer que le trafic eut cessé d'exister alors; ce serait une conclusion prémeturée. Il est bien vrai qu'en 1297 Teofile Moronini, capitaine de navire vénitien, détraisit sur le territoire arménien, à Lajazzo probablement, une halle appartenant aux Génois; 1 mais ce fait iselé ne démentre pas que c'en fit fait de la colonie génoise dans ce pays; ce n'était que l'un de ces nombreux accidents passagers et bientôt oubliés qui frappèrent alternativement les colonies de Génes et de Venise au cours de la longue guerre suscitée par la rivalité des deux républiques.<sup>1</sup> En 1335. Pegolotti trouva encore les Génois en possession des franchises donanières dont ils avaient joui de tout temps.\* Il est parfaitement permis de supposer que leurs établissements et leur commerce subsistèrent jusqu'au moment où le reyaume d'Arménie succemba sons les comps de sea ennemia.

Étant donnée la situation favorable du royaume d'Armenie, la chute des états fondés par les France devait avoir pour conséquence de lui imprimer un nouveau développement, et ansel d'y développer la consurrence en pre-

Co chroniqueux no fait pas montion du traite conclu par Zaccaria avec Léon, mais il parle de l'arrivée de ce personnage en Arméais en 1980, comme d'un retrur; il mvait done que l'amiral avait été déjà dans le paye à une époque antérioure. Le fait est, d'ailleurs, mis abschement hate de doute par le diplôme du 38 dec. 1988. D'après Saint-Martin (4. c., p. 104) tout or one dit Dorin des equocurious accordices postérisurement par Hétheum derrait s'interpréter en ce sens qu'il ne s'agirait en réalité que du diplênes de Léon, dont l'expédition, retardés par la mort du prince, n'aurait en lieu. que sous le règne de son file. A cette epinion il y a lieu d'objecter que, parmi ies faveure consenties par Hétheum, il n'y a que la descritore qui se retrouve dans le dielème de Léon: c'est l'abaissement des droits à la sortie sur les merchandises exportées en pays ture; on y cherokernit en vain quelque chees qui rememble à la pamien d'un fundace; estte dernière favour

fat en tout cas accordée par Hétheum; par conséquent, si l'autre semble être la reproduction d'un article il m'y a là, suns deute, qu'une coïncidence plus apparente que réelle.

Dandele, p. 407. A la place du met "Prede" du texte, il fant lire "Ficio", provincialisme pour "Teofile"; v. Cleagna, hear. senes., III, 187; Romania, Storia di Fenesco, III, 80, 90. Sur la signification du mot "lobium", v. Murat., Areig. dial. med seri, II, 168: "lobia Mediolaneau/bus idem ne loggia Tomania."

<sup>3</sup> Elle out asses fréquencient pour tieblire les côtes d'Arménie: v. Dandelo, p. 404 et m.; Archée. stor. ú., App., nº 18, p. 11—15; Sanuto, Seor. fédel crac., p. 68; Hétheum, éd. Dulantier, éans le Rac. des hist. des crois., L. m., p. 469; Romania. III. 98.

Pogolotti, p. 45; il denne, ca général, les tarifs de douvnes applicables aux différentes nations.



portion des chances de gain. Cependant, les Génois et les Vénitiens conservèrent toujours une prépondérance marquée, grâce à leur qualité de nations les plus favorisées; ceux de leurs concurrents qui obtinrent le même traitement qu'eux se furent que des exceptions. Dans le nombre il faut citer la grande maison de banque et de commerce Bordi, de Florence; elle dut peut-être cette faveur | ce qu'elle avait fait des avances d'argent au roi; en tout cas, Francesco Balducci Pegolotti, son agent, obtint pour elle, en 1336, l'exemption entière des droits d'entrée et de sortie, tandis que sa rivale, la maison Perussi, de Florence comme elle, centinua de payer un droit de 2% ad valorem à l'arrivée et au départ. Pegolotti affirme que les Siciliers jouissaient aussi de la franchise entière, mais ce renseignement est contredit d'une manière intéfutable par un diplôme arménies découvert dans les archives de Messine. Ca diplôme fut signé par Léon V peu de temps après son mariage avec la fille de Frédéric I., roi de Sicile; en considération de ses sentiments d'amitié pour le pays de son beau-père, le roi d'Arménie promet aux Siciliens le meilleur accueil dans ses états, mais cela n'empêche pas qu'il frappe d'un droit de 2 % à l'entrée et L la sortie les articles taxes au poids, tandis que, pour les autres articles, il se contente d'un simple droit d'accise de 1 %. Entre la date de ce diplôme (24 nov. 1331) et l'époque du séjour de Pegolotti en Arménie, l'intervalle est trop court pour qu'il y ait place pour un autre diplôme accordant aux Siciliens l'exemption complète des droits de douane.

Pour les Pisans, nous savons par Pegoletti qu'ils acquittaient un droit de 2%, ad valorem à l'entrée et à la sortie. Cette situation d'infériorité à l'égard d'autres nations d'Italie ne les empéchait pas de se porter en grand nombre à Lajazzo; ils partaient de là pour faire le cabotage le long des côtes d'Arménie, de Syrie et d'Égypte; c'était de préférence vers ce dernier pays qu'ils portaient leurs afforts: ils lui fournissaient du fer et du bois en dépit des défenses ecclésiastiques. Tout ce que nous savons des affaires qu'ils faisaient en ce genre nous est révélé par des actes passés devant des notaires génois. On comprend trop facilement pourquoi tous ces contrats, lors même qu'ils sont passés

et u., 491 et a. Il n'avaient pas à aller chercher II bois bien loin; ils le preusient, par exemple, à Caramella, ou, plus exactement, Cannamella, sur la côte septembrionale du golfe d'Alexandrette: v. Sanuto, dans Bongare, II, 88; Longlois, Voyage en Cilière, p. 472; Rey. Périples de Sprie et d'Arménie, dans les Archie. de l'Or, fot, II, 1, p. 888.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> V. la note de Dulaurier, dans ses Recherches sur la chronologie arménieure, I (Paris 1959), p. 180. Le texte du diplôme se trouve dans Langlois, p. 166—190 et dans le Becueil des hist. des crois, l. c., p. 759 et m.

Yoy., p. ex., Arch. de l'Or. lat., I, 487, 478, 480—489.

<sup>\*</sup> Joid I, 448 et a., 447 et a., 450, 460, 468, 468, 461 et a., 484 et a., 487

entre Pisans, sont datés soit du tribunal génois, soit d'une maison particulière appartenant à un Génois; mais ce n'est pas un motif pour croire que les Pisans n'eussent pas un tribunal à eux: l'existence d'un consul et d'un huissier (placerier) pisan est parfaitement établie; quel aurait pu être leur ressort? La ville de Plaisance svait également son consulats et sa loggia à Lajanze; an colonie y joulesait d'une considération particulière, parce que les célèbres sociétés de marchands en gros de la mère-patrie y entretensient des agents qui s'occupaient à la fois d'affaires de banque et de commerce. Pour en finir avec l'Italie, citons encore les marchands de Sienne et d'Ancône: une simple mention suffit, vu l'absence à peu près complète de renseignements sur leur compte.

Le Midi de la France fournissait son contingent au commerce de la Petite-Arménie: on en a des preuves de diverses sortes. Ce sont, d'abord, les nous de Provençaux qui se retrouvent dans les actes passés par devant des notaires génois, il Lajazzo. C'est, en second lien, l'accident arrivé à ce marchand de Marseille, dont une escadre vénitienne confisqua toute la pacotille avec le navire qu'il montait. Dans la liste des articles dont elle se composait, nous relevons des nappes et des serviettes, des rasoirs, des boîtes à savon, des miroirs, des cierges, des ceintares de Paris, en un mot toute une série d'articles d'Europe, dont ce marchand espérait trouver le placement dans le Levant. Quand Il fut pris, il se dirigeait précisément de Lajasso vers la Romanie; il n'était pas seul propriétaire de ces objets; la plus grande partie appartenait à deux marchands de Montpellier. En troisième lieu, nous citerons encoire deux diplêmes, des années 1814 et 1821, portant la sig-

<sup>\*</sup> Arch. do l' Or. lat., I, 444, 446-448.

<sup>\*</sup>On admettra cans pelne que le concui piesa Bindus Sichamengus des Archie. de l'O let., II, 2, p. 21, chart. de l'an 1800, le Bindo Secimerenda et le Bindo Sechamarenda des chartes de 1804 et de 1807, dans Langleis. Trésor, p. 165. 175, no fent qu'un seul et même personnage; on treuve déjà un "placerise Pisanerum" en 1879; Archie de l'Or. let., E 487.

 <sup>&</sup>quot;Josäes Bordus, consul Placentinorum
 1995": Langlois, Pricor, p. 164. "Giov.
 Boldi": Common. reg., I, 199.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Langleis, Trisor, p. 165: Arch. de f Or. ict., I, 494, 588 et a.

<sup>\*</sup> Arck de l'Or. lat., I, 469, 506, 510, 514 et s., 526, 568 et s.; Comment reg., 12, p. 41, nº 941.

<sup>&</sup>quot; Arch. do P'Or. lat., I. 494; Donasud,

Il commercio e la nazigazione dei Genocesi nel medio evo, p. 137-148.

<sup>\*</sup> Arch. de FOr. lat., I, 465, 488, 490, 510.

<sup>\*</sup> Ibid. I, 495, 506.

<sup>\*\*</sup> Langiois, p. 164 et s. (v. smail Tuf. et Thom., III, 374 et se.); Regest dans les Commen. I, p. 171, nº 7; w. aussi, p. 240, nº 344. C'est à la même affaire que se rapportent la plupart des documents contenus dans les livres V—VIII des Misti; v. l'dech. Venet., IX, 310 et s. Pendant le premier quart du cibele suivant, on connaît emore de nombreux exemples d'actes de piraterie commis par des Vénitiens aux dépens de commerçants Marseillais; Bibl. de l'École des chartes, 2. série, III, 310.

68

nature des rois d'Arménie, et par losquels ordre est donné sux agents des données de n'exiger des marchands de Montpellier qu'en droit de 2º/a; c'était d'ailleurs, suivant Pogolotti, le taux généralement appliqué à tous les Provencaux.

None terminerons cette énumération par les Catalane. Suivant toute probabilité, c'est en Catalogue que fut rédigé le code maritime connu sous le nom de Consulado del Mar, et il est certain qu'à l'origine il devait s'appliquer à une nation dont la marine faissit de fréquents voyages en Arménie. Les actes passés par devant notaires génois à Lajazzo nous font connaître les nome de quelques bourgeois de Saragosse qui faiseient du commerce dans ce pays.1 En envoyant, en 1993, Pierre Desportes (Petrus de Portis) en ambassade auprès du khan mongol Geikatou, Jayme II, roi d'Aragon lui confia, par la même occasion, pour la remettre au rei d'Arménie, une lettre par laquelle il demandait il concession d'une halle et d'un quartier pour les Catalans et l'abaissement des druits de douate. Effectivement, à l'époque où Pegolotti se trouvait en Arménie. le droit ordinaire de 4% était réduit de moitié pour les Catalang: c'était peut-être à l'intervention royale qu'ils étaient redevables de cetts faveur. Il ne paraît pas que la ville de Barcelone est créé un consulat spécial en Arménie : du moins, en 1347, son consul en Chypre (Famagouste) remplissait les mêmes fonctions pour l'Arménie.

En général, les rois d'Arménie secon tèrent de tout leur pouvoir les progrès du commerce. De sinuient à voir les nations occidentales es disputer une place dans leurs états; il ne leur sufficait pas d'être assurés des sympathies générales de la chrétienté; il était bon que ce sentiment fit corroboré par un intérêt matériel, car, sans l'assistance efficace des puissances maritimes d'Occident, cernés de toutes parts par les Mémbrasse, depuis la chute des états latins, ils eussent été hors d'état de résister à leurs ennemis. Les plus terribles étaient les sultans d'Égypte; jaloux de la prospérité commerciale de l'Arménie, irrités de voir un petit royaume chrétien indépendant subsister au milieu de voisins tous musulmans, ils l'attaquèrent à diverses reprises avec rage. Sanste suppose qu'ils voulaient détourner le grand courant du commerce salatique pour l'amener à passer sur leur territoire; els

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langlois, p. 178 et s., 186 et s.; Germain, Hist. du comences de Montpellier, H., 9 et s.; Dulaurier, Recherches sur la chronologie arminianne, p. 188— 191; Restail des hist. des crois., l. s., p. 754 et si.

<sup>\*</sup> Pardessas, Collection des lois maritimes, II, Introd., p. xviii.

Arol. de l'Or. lat., I, 451—455 (pade 1974).

<sup>\*</sup> Navarrete, dans les Monarias de la Academia de Modrid, V, 177 et a

Commany, Moss., II., app., p. 66.

<sup>\*</sup> Ster. Ad. orne., p. 7.

est possible, mais il est aussi probable que leur intérêt politique pesseit en premier lieu et que dans leur pensée, le royaume d'Arménie disparu, il ne devait plus rester en Asie un seul coin de terre qui pût servir de base d'opérations à une armée croisée, au cas où la chrétienté viendrait à former sérieusement le projet de reconquérir la Terre-Sainte. Pour arriver à ce résultat, un excellent moven était la ruine des finances de l'Arménie: aussi lui imposèrent-ils, par 🔚 traité de 1285un tribut d'un million de dirhems' que le traité de 1328 porta à un million deux cent mille: de plus, ils exigèrent la cession de la moitié des revenus des salines et des douanes de Lajanzo et de Portella." Par lui-même le pays était pauvre; ses ressources eussent été insuffisantes pour fournir est énorme tribut et boucher la brèche fait dans les reyeaus des douanes. Pour faire face à cette situation écrasante, les rois d'Armérie se virent à leur tour réduits à imposer lourdement les commercants étrangers. Ils s'abstinrent de toucher aux traités qui abaissaient ot supprimaient les droits d'entrée et de sortie. Ils continuérent même à accorder des diplômes conças dans ce sens, mais il leur restait comme respontece les taxes de passage des cours d'esu, les taxes d'ancrage dans les ports, les péages sur les routes, les taxes des marchés etc., dont les traités ne parlaient pas: un receveur royal (conservise) percevait un droit d'accise (censorio,-sen) même sur les ventes faites par des marchands des nations les plus favorisées.\* Plus le tribut II payer à l'Egypte augmentait, plus les charges imposées an commerce s'aggravaient, et il est sans doute permis de considérer comme une conséquence directa de ce tribut une ordonnance portant que dorénavant. Il leur arrivée, 🔤 marchands vénitions seralent astreints à remettre à la monnaie royale la moitié des matières d'argent apportées pas eun. Il est certain que ces charges pesaient également sur toutes les nations commerçantes, mais à notre connaissance, les Vénitiens seuls firent entandre des réclamations et se regimbèrent contre cet état de choses. Nous avons déjà vu qu'au commencement du XIVe siècle leur balle, à la tête des équinages de deux galères vénitiennes, enleva d'assant le château de terre de Lajazzo et livra az pillage tout ce qui s'y tronyait, y compris mainte objete appartenant à des Orientant on à des Européens: Il faut peut-

Makrisi, Hist des suitems memioule, II, 1, p. 201 et a., 207.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Baynaid, Loual and, a. a. 1898, XXIV, 291.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ser le système arménieu en matière d'impôts, v. Dalaurier, Rocavil des hist. des crois., 1 c., p. zovi et as., et particulièrement le traité de 1980, ébid. p. 745 et se.

<sup>4</sup> Laugiois, p. 180, 191.

Ce conflit n'est pas mentionné par las historiese: il n'es est parlé que dans les documents extraits des archives viniticance, publiés dans Mas Latrie, Hist. de Chypre, IEI, 677 et s., 684—587, et dans Langiois, Trésor, p. 186 et ss.

être voir dans cet acte une explosion du mécententement provouné par les mesures dont neus parlons plus hant. Au reste, la République consentit plus tard à indemniser les propriétaires lésés dans cette bagarre. Par la suite, divers ambassadeurs furent charges par elle de présenter ses doléances à la cour d'Arménie ; en 1390, c'était Michele Giustiniani, en 1883, Jacopo Trevisani; ce dernier y fat envoyé à la suite d'un rapport défavorable fait par le baile Pietro Bragadino, aussitôt après son retour d'Arménie.1 D'après leurs instructions, ces ambassadours devaient surtout insister sur 🔳 suppression des nouvelles taxes très veratoires pour les Vénitiens, soit à Laiszes même, soit au cours de lours voyages dans l'intérieur du pays, et de la patente d'un tacolise par semaine, imposée aux tisseurs de camelot et cabaretiers vénitiens; puis ils devaient réclamer contre les tracameries et les lenteurs des agents de la douane, contre les vexations inflirées par les fonctionnaires arméniens aux colons panyres, se plaindre an roi lui-même de ce qu'il no respectait pas la juridiction du baile et de ce que les colons no trouvaient pas auprès de lui une aide suffisante contre leurs débiteurs négligente et une protection efficace contre les atteutats à leur personne et à leurs biens. Le roi Léon V accueillit toutes ces plaintes de bonne grace et promit de supprimer les abus commis en violation des traités et de faire rendre bonne justice.

Tout cela ne constituait que de petites difficultés; on pouvait y porter reméde; mais, du côté de l'emmemi, le danger allait croissant avec es puissance; l'existence même du royaume était menacée. Les invasions des Égyptiens, de plus en plus fréquentes, laissaient la désolution après elles; la prospérité des colonies commerciales en était directement atteinte, car ce n'était plus seulement dans les campagnes ou sur les routes du commerce que les Sarrasins répandaient l'incendie, le meurtre, le pillage: les villes habitées par les colons, Tarse, Adana, Lajauro, Manistra étaient frappées tour à tour. Les sultans mamelouks semblaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langlois, p. 179—180, 191 et s., 156 et a.; on trouvers là la matière des aégociations entre ces ambassadeurs et Léon V, sinci que le rapport de Bragadine. Nous avons déjà fait divers emprunts à ces pièces au cours de notre récit. Les éditeurs des Commess., II, p. 85, n° 202 prétendent à tort qu'Adem est nommée dans le rapport de Bragadine; c'est Adams.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le taccim avait alors à pen près la valour d'une drackme; dix tacchine faissient un besant gree; v. Pagoletti,

p. 64 et a.; Deleurier, dans le Becard, L. c., p. 749: sur les variations de la valeur du tacolin v. Desiment, dans les Arch. de l'Or lat., I. 489.

<sup>\*</sup> Weil, Grech. der Chaid, IV, 56, 77 et a., 255, 267, 233—385, 350 et a., 504 et a. Quand l'erchevêque de Mamistra dut abandonner non siège, à la suite de la dévastation de la ville, le pape Joan XXIII lui assigne l'égiles génoles de S. Leurent à Lajane: Arch. de l'Or. lest., I, 266 et a., 270.

vouloir surtout à Lajasso, le principal centre du commerce de l'Arménie. Pillée à deux reprises, en 1266 et 1275,1 elle fut prise une troisième fois 🖃 détruite, en 1999, par le sultan Nassir Mohammed; un grand nombre de chrétiens furent emmenés en captivité: d'antres purent, à la faveur de la nuit, se sauver sur des galères chypriotes et aller chercher un refuge en Chypre on à Korykos. A la paix, en 1323, la ville put encore renaître de ses cendres et l'on reconstruisit le château de terre: mais il fallut renoncer à relever le château de mer et ce fut un nouveau sujet de plaintes pour les commerçants, dont les marchandises restaient exposées dans les entrepôts aux attaques de l'ennemi et aux surprises des pirates." En 1337, nouvelle invasion des Égyptieus; cette fois, Lajazze n'échappa aux horreurs d'une prise d'assaut que parce que le roi Léon V prit l'engagement de rager les fortifications de la ville, récemment réparées grâce aux stheides considérables fournis par le pape Jean XXIII, et de recevoir dans d'autres places des garnisons musulmanes.4 Toutes ces concossions ne la sauvèrent que pour peu de temps: prise une dernière fois par les Égyptiens en 1347,5 elle resta en leur pouvoir; en vain Venise, sur la demande du pape Clément VI, s'entremit pour obtenir qu'elle fût rendue au roi d'Arménie; en vain les forces réunies des royaumes de Chypre et d'Armènie en firent le blocus en 1367, elle était définitivement perdue pour les chrétiens et à sa trop courte prospérité succéda une rapide décadence. Le royaume d'Arménie lui-même ne devait un reste d'existence qu'aux embarras latérieurs qui affaiblirent l'Égypte pour un temps. En 1374, le sultan Ahnélik-Alachraf résolut d'en finir avec cet état chrétien et d'incorporer 🖫 Cliicle à ses états. Incapable de rénister, poursuivi jusqu'au milieu des montagnes, dans III château de Gaban, son dernier refuge, Léon VI fut emmené en captivité en Égypte (1375).

Déjà gravement atteintes aux sources de la vie par la chute de Lejasso, les colonies commerciales d'Arménie trainèrent péniblement leur

Dulameier, Boc. des hist. des crois., p. 162, 652; Well, Gennh. der Chalif., IV, 54, 78. En 1975, les marchends et un certain nombre d'habitants purent se mayer sur des vaissenux; Acre, encore chrétienne à cette époque, leur offrit un saile: Cont. de Guill. de Tyr., p. 467; fiamet., p. 296.

<sup>\*</sup> Semped, tame to Because der hist. der croise, L.c., p. 867 et m.; v. mani Bist. p. 756 et m.; Weil, Op. oit., IV, 384 et m.; Enyante, Annal. eccl., a. s. 1822, nos 80, 24 et m.; a. s. 1828, no 9; Sanut. Epist.

à la suite des Secr. fid. eruc., p. 269. 297 et m

Raynald, i. c., c. a. 1381, no 30.

<sup>&</sup>quot; Well, Op. cit., IV, 851.

<sup>\*</sup> Le 26 mai, d'après la relation du pélerin Jacques de Vérone, dans Rochricht et Meisuner, Deutsche Pilgerreisen, p. 51.

Dulaurier, L. c., p. 709; Raynald, L. c., EXV, p. 454; Common. reg., H, p. 167, p. 216.

Daharier, I. c., p. 716; Weil, Op. edt., IV, 528.

existence jusqu'à la destruction définitive du royanne. Elles ont disparu sans laisser de traces: il existe bien de nos jours, chez les habitants du pays, une tradition persistante, d'après laquelle les bois d'oliviers retournés à l'état sauvage que l'on y voit encore auraient été plantés par des Génois: anivant cette même tradition, le fort de Goulek-Oala qui commande 🕨 défilé de Goulek-Boghaz (que nous avons nommé plus haut Gouglag) aurait été également fondé par eux : mais elle ne mérite ADCEINA CITÁBRICA.

#### 3º Trébinonde, considérée comme vestibule de l'Asie contrale.

Au milieu de l'envahimement progressif de l'Asie-Mineure par les Turcs, le phénomène qui s'était produit au sud-est avait eu son pendant au nord-est; là aussi, grâce 🛮 une ceinture de montagnes qui le protégesit contre les incursions des armées conquérantes, un petit état, gouverné par des princes chrétiens, avait échappé au sort général. Cétait, à l'origine, une simple province (Théma) de l'empire gree; décorés du titre de duca de Chaldée, ses gouverneurs avaient, pendant certaines périodes, joui d'une indépendance complète. L'année même de la conquête de Constantinople par les Francs, elle dévint un empire à part, l'Empire de Trébisonde, et, sous cette nouvelle forme, son existence se prolonges jusqu'en cours du XV<sup>a</sup> siècle. Le premier prince qui occupa ce trône (avril 1204) fut Alexis I\*, petit fils d'Andronic; la dynastie qu'il fondait était donc une branche de cette famille des Commênes qui avait donné à l'empire grec tant de souverains remarquables. Une des parentes d'Alexis, Thamar, reine de Géorgie, lui avait donné asile et fourni une armée. Il conquit teut d'abord un vaste territoire sur 🍱 côte septentrionale de l'Asie-Mineure, mais, de son vivant même, son empire fut réduit à n'occuper, sur 📓 côte, que l'espace comprie entre le Thermodon, à l'ouest, et le Phase, à l'est. L'invasion des Tatars vint A propos (1244) sauver ce débris, toujours menacé per l'écrasante prépondévance du sultanat d'Iconium. Après avoir infigé à l'armée du sultan une défaite dont sa puissance ne se releva jamais, ils établirent nelidement leur puimance su delà de l'Euphrate:

1 hrs part., p. 406; Mick Patterstor frapercent. Chronelt, publ. p. Fallmerayut, Originalfragmente zur Geschichte der Kniserthume Tragacient; Abl., der Mancho. Abad, hist. Cl., T. IV, 2\* sept., p. 11.

Langlein, Voyage dans la (Nion,

Kotsoby, Roise in dm oiliolechen Person, 2, 71 et at., 204 et at.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hist. de la Géorgie, truit. Bromet,

quant à l'empire de Trébisonde, ils se contentérent d'en recevoir un tribut qui fut payé pendant quelque temps et le laissèrent parfaitement tranquille; leur apparition en Asie-Mineure contribua même indirectement à 📗 prospérité et à l'accroissement de l'importance de la ville de Trébisonde, car elle détourns III commerce de la direction suivie jusqu'alors, et Trébizonde, placée sur la ligne derénavant adoptée par la grand courant du trafic d'Orient en Occident, devait nécessairement en devenir une des étapes.1

Trébizonde avait toujours joué un certain rôle comme place commerciale. Tant qu'elle fut ville-frontière de l'empire byzantin, Grece et Arabes s'y donnérent rendez-vous pour y échanger leurs marchandises: c'est ce que nous apprennent Macondi, Isstachri et Ibn-Haoukal.' D'un autre côté, elle entretenait par mer un trafic avec la région du Cancase et la Russie; un grand nombre de marchands musulmans du sultanat. d'Iconium, de la Syrie et de la Mésopotamie se donnaient rendez-vous à Sivas, y organisaient des caravanes et gagnaient de là, par Trébizonde, les côtes orientale et septentrionale du Pont.4 Mais as prospérité commerciale prit une recrudescene toute particulière après la destruction de Bagdad par Houlagou-khan, alors que Tauris fut devenue le centre politique et commercial de l'Apie. Tent que Bagdad avait subsisté, les produits de l'Orient s'étaient écoulés vers la Méditerranée; à partir de sa chute, le courant remonta vers le nord, car, à partir de Tauris, les caravance qui portaient à la mer les articles expédiés vers l'Occident avaient moins de chemin à faire pour atteindre le Pont que la Méditerranée. De là, un bouleversement dans le trafic: tandis qu'autrefois la totalité des marchandises arrivant de l'Asie centrale affluait vers la Méditerranée, une partie, et une partie assez considérable, suivit dorénavant le chemin de Tauris au Pont et alla déboucher aur la rive de 🔳 Mer Noire, précisément à Trébizonde. Les citadius indigènes, peu actifs de leur nature, préférant la petite industrie aux tracas des vastes extreprises, ne prenaient qu'une part très secondaire au grand commerce, mais ils comprensient parfaitement les avantages résultant pour eux de l'affluence toujours croissants des étrapgers et voyaient avec plaisir s'accroître de jour en jour les facilités d'écoulement pour les produits du pays. En effet, le territoire de l'empire avait plus d'un article à effrir aux étrangers. La capitale pro-

On, suivent l'expression plus éngrgique de Bostation, un Apparriques sauchs f dumigrav une aluanyature elucione: Pallметауст, Секов. и Трарессиий, р. \$18.

Voyes les passages cités par M. Defré-

XIV, p. 489, et par d'Ohmon dans son Hvré Du proplet de Couces, p. 28.

<sup>&</sup>quot; Maçoudi, II, 48 at a.

<sup>\*</sup> Ibn-Alathir, & l'année 602 (1205-1904 ap. J. C.), cità par Defrimery, Op. mery dans le Journ. asiat., 4º série, T. cit., p. 461 et n.; Scheheheddin, p. 880.

duissit des tricots et des étoffes multicolores de lin (du Rhizeum), de laine et de bourre de soie: 1 les montagnes qui formaient une ceinture à l'empire renfermaient des mines d'argent, 3 de fer et de l'alun de première qualité.

Les habitants de Trébisonde, nous l'avons dit, abandonnaient le grand commerce aux étrangers. Les Occidentaux en profitèrent. L'Asie centrale leur étant ouverte à la suite des nombreuses ambassades échangées entre les khans mongols et les puissances occidentales, un grand nombre de marchands européens se mirent en mouvement pour exploiter le neuveau champ offert 🖺 leur activité. Trébizonde était l'une des portes par lesquelles ils y pénétralent. De là, un certain nombre gagnaient immédiatement Tauris ou même s'aventuraient encore plus loin au cœur de l'Asie; d'autres s'y arrêtaient et y prensient livraison des marchandises apportées de l'intérieur par les caravanes. On v trouvait, comme à Lajazzo, les épices des Indes, les drogues de la Perse, les soieries de la Chine.<sup>6</sup> Chose curleuse, les premiers marchands que nous rencontrons sur ce terrain sont deux Marseillais, mu is tous deux de lettres de recommandation de Charles d'Anjou (signant en qualité de comte de Provence) pour l'empereur de Trébizonde; l'une de ces lettres ponvait être remise également au khan des Tatars: celle-ci est datée du 7 décembre 1966; l'autre porte la date du 13 janvier 1267.º Les Provençaux furent-ils dans la suite expulsés de ce marché par les Italiens, ou bien leur marine continua-t-elle de 🔝 fréquenter, mais sans laisser de traces de son passage? Je l'ignore; quant à moi je n'en ai plus trouvé. En général, tout ce qu'on sait de relatif au séjour des Occidentaux à Trébizonde s'applique à des individus originaires de trois villes italiennes, Génes, Venise et Florence.

Bugenicus, à la suite des Enstathis opuscula, éd. Tufel, p. 878; M. Fallmerayer la également fuit des emprants (Gorch. des Enstethums Tropesson, p. 881). Dans les traités és commerce, ces étoffes sont désignées sous les appellations suivantes: "panni aurei aut les appellations suivantes: "panni aurei aut les arico, veludi, cassocha, sendadi, bocarani", ou encore, dans le texte grec du traité de 1864. "florette, sele-, gépusa".

<sup>\*</sup> A Bailtourt, suivent le texte ramusien de M. Polo: v. Yuie, M. Polo: I, 48; Ritter, Arieo. N. 272.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans l'intérieur du pays, se arrière de Cérasonte; v. l'art. Alun, dans le chapiere relatif oux articles de commerce.

<sup>&</sup>quot;Spenerie grosse e minute": Pegol, p. 18. Pour aller cherchet les épices, les galàres vénitiennes dépassient parfois Tréhimme et poussaient jusqu'é Batoum (Vadi, cf. Thomas, Periphus des Postus Elapinus, Op. cit., p. 268): on en trouve un exemple dans les Comment, II, p. 100, no 568. Ce détail démontre l'existence d'une route secondaire syant également son point de départ à Tangle.

<sup>\*</sup> Fallmerayer, Gesch. c. Trapexunt.

<sup>\*</sup> Del Giudios, Cod. dépl. de Cardo d'Angrio, I, 319 et n.

Nous verrons dans le prochain chapitre que, des les dix dernières années du XIIIº siécle, un certair nombre de Génois étaient établis à demenre en Perse et faisaient des apparitions passagères en Occident neur y remplir des missions au nom des khans. Il est intéressant de rechercher le chemin suivi par eux à l'aller et au retour. D'après tout ce qui a été dit au chapitre précèdent, le lecteur doit naturellement être porté à admettre qu'ils passaient par Laiszzo. Ce serait peut-être une erreur, car il existait une autre route plus courte qui pourrait bien être celle qu'ils adoptaient de préférence. C'est ce que nous apprend un document récemment retrouvé, le compte des dépenses de voyage de Galfried de Langele (1991—1998) 1 cavoyé comme ambassadeur en Perse par Edonard I., roi d'Angleterre. Le premier acte de Langele fut de se rendre à Gênes; c'était là évidemment qu'il comptait pouvoir recueillir meilleurs renseignements sur la route à aulyre et trouver peut-être des compagnens ayant désà fait ce voyage. Il rencontra ce qu'il cherchait: un certain Buscarello de Chisoifi (Guisulfi), qui était entré au service d'Argonn-khan (1284-1291) et venait de visiter au nom de ce souverain les cours de Rome, de Paris et de Londres, faisait, avant de repartir, un séjour dans sa ville ustale. Il devait remmener avec lui son frère Percivalle et son neven Corrado. La mission de Langele était précisément la réponse à celle de Buscarello : c'était, pour le chevalier anglais, une chance toute particulière, que de pouvoir faire route en sa compagnie. Le voyage d'aller et de retour se fit par Trébizonde. Nos voyageurs s'approvisionnérent dans cette ville de divers objets pour la route; entre autres choses, ils achetérent un cheval à un marchand génois nomme Benedetto (le document ne le désigne que par ce prénom) et laissèrent une partie de leurs bagages dans la maison de Niccolo-Doria. Cea détails sont autant de preuves de l'existence d'une colonie génoise à Trébizonde: ce sont les plus anciennes que l'on connaisse. Ce Doria était-il, comme le suppose M. Desimoni, consul des Génois à Trébizonde? c'est une question que nous devons laisser indécise; mais rien ne nous autorise à nier l'existence d'un consulat génois dans cette ville à cette époque. En effet, les Italiens dont on constate d'abord la présence à Trébizonde sont les Géneis: nous en avons pour témois un passage de l'historien byzantin Georgios Pachymérès: à propos J'un événement de l'année 1306, dont nous reparierons en son temps, il note que les Génols y étaient établis depuis une époque déjà reculée



l sonti dell' ambasciata al chan di Purvia nel 1397, pubbl. da Cora. Detimeni, Atti della Soc. Lig., XIII, 687 —688.

<sup>\*</sup> Roid p. 659 at m., 567 at m., 591, 594—598, 695, 607, 617, 687, 641 at m.

<sup>&</sup>quot; Bid. p. 608, 614.

<sup>\*</sup> Did. p. 558.

(il dovelou). Un autre fait qui nous amène à la même conclusion, c'est que, dans les traités conclus entre les empereurs de Trébizonde et Veniae, les privilèges des Génois sont pris à plusieurs reprises comme types des fayeurs à accorder aux Vénitiens. Le concession d'un quartier spécial devait remorter, pour sux, aux environs de l'an 1500; en effet, dans une correspondance échangée, en 1345, entre les doges de Gênes et de Venise. A propos d'un certain terrain sur lequel les Vénitiens faisaient exécuter des travaux comme s'il leur appartenait, nous voyons que le premier en réclame la propriété et appuie sa réclamation sur une bulle d'or, publiée plus de cinquante ans aunerayant en langues grecque et latine, par laquelle Alexis II, empereur de Trébizonde (1297-1331), aurait fait don de ce terrain aux Génois; le doge ajoute qu'en accordant cette faveur à ses compatriotes. Alexis n'a fait que suivre l'exemple de ses prédécesseurs, auxquels les Génois sont redevables d'autres concessions. Cette phrase nons ouvre une perspective assez étendue sur les premières années du XIIIº siècle et nous fait regretter la perte de toute une série d'anciens diplômes donnés par les empereurs de Trébizonde en faveur des Génois. Deux des diplômes d'Alexis II ont en le même sort: le premier est cette bulle de concession, sur laquelle se basait le doge de Gênes dans sa contestation avec celui de Venise; tout ce que nous en sayons, c'est qu'elle avait été le résultat d'une mission confiée à Pietro Ugolino; le second est une bulle rapportée par un autre ambassadeur. Oberto Cattaneo della Volta. Le terrain accorde I Ugolino pour ses compatriotes et occupé effectivement par eux était situé au Châtean des lions (Léontocastron) appelé anssi Châtean on Cap du Meidan. Ce nom de Meidan était et est encore donné à use place

Pachyna, ed. Bonn., IL, 448.

<sup>9</sup> La colonie gónoise poméda également bonne houre oon tribunal (logia iis que regitur curia Jamuentiami; la preuve de se fait se trouve deia dans une charte du 6 oct. 1800; Desimoni, Atti della Soc. Lig., XIII, 558, not. 2.

"Prout constat instrumentis publicis periptis grace et latine imperialibus sigilia aureis roboratis per manus notarii publici in terra Arzeroni dioti imperii Trapesundo:" Atti della Suc. Lig., XIII, 500; Tal. et Thom., IV, 289. Le non 🖿 la localité où a été donne le diplôme de 1814 revient à plusieurs reprises dans li taxte: Marin (VI, 86) Ⅲ M. de Mas Latrie (Archieus des missions soientifiques, II,848, note) pensent

qu'elle n'est autre qu'Erzereum, mais celaest abschment inadmistible, car cette ville ne fut jamais comprise dans les limites de l'empire de Trébisonde; à l'époque de son plus grand développement il s'4tendait a peine, du obté de l'Arminie, jusqu'à Balbourt (Fallmerayer, Goods, c. Transcent, p. 800).

\* Yoy. Atti della Sec. Lig., XIII, 515. 521, 522, 528, 580.

Le traité de 1814 entre Cônes 🕮 Trébisonde parte d'une "concessio, denatio ser mentio facta de castro Maydani Trapesondo"; celui de 1816 nomme la localité "Cavum de Maidano, quoi dicitur seu dici consuevit Leo Costro\*: Atti della Boc. Lig., XIII, 515, 580. Catte

ez forme de rectangle allongé, située sur le plateau qui domine le port de Trébizonde. Le Château des lions, contigu à cette place, formait une avancée sur la mer et commandait le quai appelé Danhuas. On voit encore, an cet endroit, de puissantes substructions qui passent peur être l'œuvre des Génois.1 Par sa situation dans le voisinere du port et sur une hanteur d'ou l'on dominait la ville, ce terrain offrait de nombreux avantages et nous verrous tout à l'heure à quel point les Génois y tensient. Cels ne les empêcha cependant pas, quelques années après l'avoir obtenu, d'élever de nouvelles prétentions. Ils trouvaient ridicule qu'un si petit prince les obligett de soumettre leurs marchandises à la visite de ses douaziers, quand le souversin d'un grand empire comme celui de Byzance leur avait garanti l'exemption de tous droits. Ils envoyèrent une ambatesde avec mission d'obtenir un dégrévement pour leur commerce. L'empereur Aleris II n'était nullement disposé à des concessions de ce genre. Les Génois firent mine alors de vouloir rompre toutes relations avec Trébisonde; tous ceux qui avaient des établissements dans e ville firent à grand bruit leurs préparatifs pour embarquer tous leurs biens mobiliers sur une fotte marchande ancrée dans le port. Alexis ne se laissa point intimider par cette démonstration; il comprenait parfaitement que la rapture de ce trafic serait plus préjudiciable au commerce des Génois qu'à son trésor; il déciara donc qu'il les laisserait partir bien volontiers, mais seulement quand its auraient pavé les droits restant à acquitter sur les marchandises précédemment importées. Les Génois répondirent par un refus formel et n'en mirent que plus de hâte à procéder à l'embarquement de leurs colis. L'empereur fit marcher des troupes pour les contraindre à l'obéissance; il en résults une échauffourée où le sang coula et où les Génois farent fort maltraités. Ils tentèrent de faire une diversion en mettant le feu au faubourg; malheurensement pour eux. l'incendie atteignit les marchandises entassées pour eux sur les quais: il y en avait assez pour charger completement les douze navires qui les attendaient dans le port. Ces pertes en hommes et en matériel les décidèrent à faire la paix et à sabir les droits de donane juaqu'à nouvel ordre.\(^\) Ces événements se passaient en 1306. Mais les difficultés ne tardèrent pas à renaître. Dans sa chronique de Trébironde, Michel Panarétos rapporte qu'en 1811 les Latins se muti-

localité n'était, en réalité, qu'un faubourg de Trébisonde; cependant, l'*Atlante Lactoro* l'indique à part, sous III nom de Molan: *Atti della Soc. Lég.*, V, 189, 965. Orient, I, 48 et a.; da même, Orig. Frague., Op. cit., p. 88, 84, 89 et a.; Hamilton, Reiss in Eleisanim, I, 229.

Pachymeres, II, 448—410.

7



Pallmerayer, Fragmente sun dont

nérent et que, dans la chaleur de II lutte, ils incendièrent l'arsenal maritime.¹ A mon avis, ces Latins ne pouvaient être que des Génois. En effet, les années suivantes furent marquées par une série de conflits armée entre Gênes et Trébizonde. Pour venger l'incendie de son arsenal, Alexis II organisa, en 1313, de compte à demi avec Ghazi Tchélébi, seigneur de Sinope, une expédition en Crimée; les Génois de Casta et d'autres localités de ce pays furent très maltraités en cette occasion. Des vaisseaux partis de Trébizonde donnaient la chasse aux navires génois dans la mer Noire; de leur côté, Ottaviano Doria, Acellino Grillo, Megolio Lercari III autres marins génois coulérent un certain

Panareton, dans Fallmerayer, Orig.

Fragm., Op. cit., p. 15, 45.

<sup>a</sup> Au nom de Megolia (on Domenico). Lercari se rattache une histoire: Bartolomee Senarga (mort après 1614) la raconte dans une lettre écrite au célèbre Pontanes (ed. Desimoni, Atti della Soc. hig., XIII. 495 et sa.), et Agrost, Ciuntiniani († 1686) l'a insérée dans ses Assadi di Ganova, A Pannée 1880 (éd. de 1587. j. 148 et e.). La voici en résumé: Un certain Megollo Lercari avait gagné la confiance de l'empereur de Trébisonde et ionissait d'une haute situation à la cour: insulté gravement par un courtimp gree, son ennemi, qui s'était même oublié jusqu'à le frapper, il demanda, mais inutilement, a l'empereur, la punition du coupable : déterminé à se faire rendre estlefaction lui-même, il partit nour Gênes: là, see parente et see amis lui fournirent les moyens d'équiper deux valmença avec lesquels il mit a la vode pour Trebizonde; mais c'était en canemi qu'il y reparaisseit: malheur à tout habitant indigens de Trébizonde qui lui tombait sous la main; il n'était mauvais traitement qu'il ne lui fft subir, jusqu'à ce que l'emperenz se fût éécidé à lui livrer calui qui l'avait insulté. Mais ce n'était plus de cela qu'il s'aglasait: Lorcari le renvoya avec le plus profond mépris et s'adressant directement A l'empereur, il déclara renoncer à toute estimación pour lui-même, et la contanter III faveure pour la colonie commerciale de ma paya. Tella est l'histoire que Giun-

tiniani rapporte dans ses Annales: il est évident que c'est un morceau à part, qu'il y a intercalée de force sans se préoccaper de rompre l'unité de son résit. Enenre fandrait-il navoir s'il a su raison de 📓 placer à l'année 1880: M. Desimoni en doute, quoiqu'il soit prouvé qu'il existait deux Megollo Lercari à la fin 🖏 XIV\* slècle. Le savant histories préférerait reconneître le héros de cette histoire dans le Lereari cité dans notre texte, ce qui obligerait à 🔳 meuler juiqu'à une époque comprise entre 1814 et 1818. Effectivement, lans le traité de 1816, l'empereur Alexis II promet l'oubli des mans cansés à ses sujets par un certain Megollo Lercarl. Quant à moi, tout cela me fait Peffet d'un petit roman historique ch il n'y a de vrai, tout au plus, que les courses exécutées dans 📗 mar Noire, vers 1816 per un Megolio Lercari. Si l'histoire disait crai. Lereari annait été le principal auteur des nouvelles faveurs accordees aux Génois; er, on na peut découvrir rien de semblable dans 🖺 traité 🖿 1816: en outre, si som cherchons la nature de la nonvelle faveur accordée ann Génois, nom trouvons que Senarega et Giustiniani parient d'un fondaco à construire aux frais de l'empereur, avec on mass bain et four à pain, tandis que, dans 📗 traité, il est question d'un terrain sù les Génois pourrunt constraire un quartier formé. Autre chose: d'après l'anecdate en question l'empereur aurait du consentir à l'humiliation de faire exécuter dans l'intérieur du

nombre de bâtiments de Trébisonde. Après s'être fait bien du mal des deux côtés, on se décida à faire la paix; on voit dans les traités de 1314 et de 1316 les deux parties réclamer des indemnités. pazaît qu'en cours des hostilités l'empereur avait repris aux Génois leur quartier du Leontocastron; à la paix, il leur downa en échange l'emplacement autrefois occupé par l'assenal maritime set leur permit de l'entourer de murs, de tours et de fossée. Il y mit cependant diverses conditions: interdiction aux sujets grees d'habiter 📰 quartier; cette interdiction également applicable à tous les étrangers, sauf autorigation du consul, les églises déjà construites dans le quartier restant néanmoins, pendant le jour, à la disposition du clergé grec pour l'exercice du culte, et le quai adjacent à ce quartier demenrant à la disposition exclusive des Génols; défense aux navires grecs ou étrangers d'y aborder à l'arrivée ou au départ. Les deux traités : présupposent, comme nous l'avons déjà dit. l'existence d'un consulat génois à Trébisonde; la juridiction du consul y est délimitée conformément à la coutume, à l'égard de celle des tribunaux du pays.

La date relativement ancienne de l'établissement des Géneis à Trebizonde, la raideur de l'attitude adoptée par eux à l'égard des empereurs, n'étaient que les conséquences naturelles de la forte position acquiee par cette nation à Galata et de la prépondérance que lui assuraient dans les eaux de la mer Noire une colonie aussi florissante et une station navale aussi forte que celle de Caffa. Avec ces deux solides points d'appui, Gênes pouvait s'occuper de fonder et d'entretenir d'autres colonies le long des côtes de la mer Noire. Elle était

femineo des fresques, suivant Senaroga, des has reliefs mivant Giustiniani, représentant teutes les péripéties de son conflit avec Lercari. Cela, c'est évidenment du romas tout pur. Pour en finir avec la relation de Senaroga, je me permettral de ne par la suivre en faisant coincider l'origine du consulat génois de Trébisonde avec l'affaire Lercart: es consulat étalt certainement plus anciennement établi et il est encore difficile d'admettre que ce poste nit jamais été occupé par un fonctionnaire envoyé de Caffa, comme le prétend Senaroga.

Atti della Bos. Lig., XIII, 513 et sa.,

\* "Dahmnam Trapesonde": ibid. 514: "Totam illud territorium in Trapesonda, quod dicitur Darsena": ibid. 530. Les

femineo des fresques, suivant Senaroga, des l'Apsenal un nutre empineement de teutes les péripéties de son conflit avec l'apsenal un nutre empineement de teutes les péripéties de son conflit avec l'apsenal un nutre empineement de teutes les péripéties de son conflit avec l'apsenal un nutre empineement de la ville qu'il leur plairait et également man tout pur. Pour en fair avec la relation de Senarega, je me permettrai de mais ils ué-firent goint usage de ootte ne pas il suivre en faisant coincider l'ori-

\* M. la prof. Joseph Muller, de Turia, a bien voulu me donner communication d'une copie du traité du 26 Oct. 1814, prise aux archives de Turin; M. Cambe en a donné un extrait dans la 1<sup>ère</sup> édit de son Histoire de Génes, IV, 358 et s. Du donnéme traité, conclu à Trébisonde le 9 juin 1315 et ratifé il Génes le 16 (24?) mare 1316, je se commis que ce qu'en donnent Camale, op. cit., IV, 354, et Palimerayar, Orig. Fragm., op. cit., IV, 84.



d'autant plus sûre d'être écoutée que, s'il était besoin d'avoir recours à la force pour appuyer ser demandes, elle t'avait pas besoin de faire venir des troupes d'Italie; c'est été trop loin; elle les avait tontes prêtes Il Galata ou à Caffa. Par une antre conséquence du même ordre d'idées, la colonie géneise de Trébisonde était rattachée directement à l'autorité centrale à Gênes; Il y avait la une administration nommée Officiem Gasarice (littéralement Bureau de la Crimée), chargée de la direction des affaires coloniales dans le Bosphore et le Pont et du service de la novigation vers ces deux destinations.1 Ce bureau rédigeait des instructions pour les capitaines de navires qui devaient toucher à Trébizonde et pour les caravanes expédiées de 🔳 sur Tauris; il donnait des ordres sur consuls de Trébisonde.º Par suite de l'importance de ce dernier poste, la nomination de l'agent chargé de l'occuper était réservée à l'autorité centrale au lieu d'étre laissée au consul de Caffa: celui-ci, en sa qualité de chof de la plus considérable des colonies du Pont, avait le droit de nemination à une série de fonctions coloniales d'ordre inférieur, même au debors de sa résidence. Tant pour seconder les consuls dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives et judiciaires que pour former, conformément aux principes démocratiques, un contrepoids à leur puissance, Il leur était adjoint deux conseils: un petit conseil et un grand conseil, composés, l'un de six membres. l'autre de vingt-quatre, tous choisis dans la colonia ella-mana.4

Les Vinitions ne prirent jamais pied dans la mer Noire au même degré que les Génois; en tout cas ils ne formèrent que beaucoup plus tard une colonie à Trébizonde. Ce n'est que par suite d'une erreur manifeste qu'on a pu citer des traités passès entre Venise et l'empereur de Trébizonde en 1303 et 1306. Pour le premier, tout se réduit à une faute d'impression dans l'édition de Marin et à une négligence commise par Depping. Voici la vérité: l'un des traités passès entre Venise et Trébizonde est daté de l'an du monde 6827 qui correspond exactement à l'année 1319 ap. J. C.; dans l'édition de Marin, par suite d'une faute d'impression, ce chiffre a été remplacé par le chiffre 133 (sie); au lieu de se donner la peine de faire un calcul pour rétablir la véritable date, Depping a substitué au chiffre 133 la date 1303; puis, trouvant dans l'envrage de Fallmerayer un traité

¹ Оff. Өвж, р. 807.

<sup>\*</sup> Bed. p. 887, 850, 846, 886; Canally, Della Crimon, I, 940, 895, 880.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chanle, Della Orimon, I, 241, 849 et c., 876 et c.

<sup>\*</sup> Off. Gaz., p. 887, 850. Le constil

den flix apparaît dijik dans les izvitës de 1814 et de 1816.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. Marin, IV, 145, et Depping, Hist, dis communes entre le Levané et l'Europa. II, 49—01.

identique avec la date de 1319, il a admis que ce dernier n'était que 🖿 reproduction littérale de celui de 1803; dans le fait, les deux textes sont identiques, mais il n'y a qu'une date vraie, c'est celle de 1919. Pour le prétendu traité de 1306, il n'a pas davantage existé. Suivant M. Joseph Muller, il aurait été conclu par Giacomo Gussoni au nom du dore Pietro Gradenire et de la République. En citant ce traité, il prétendait s'appuyer sur les documents rassemblés par M. Tafel; j'ai en cette collection sous les yeux; or, dans la pièce en question, il n'est init mention ni de doge, ni d'empereur, reste donc menlement la question de date et celle-ci est, non pas 1306, mais 1396. Donc, le plus ancien diplôme connu, accordé par un empereur de Trébizonde aux Vénitiens. est et reste celui de 1319. Ce diplôme, remis, en 1319, par l'empereur Alaxia II à Pantaléon Michiel, ambassadeur de Veniae, a. d'ailleurs, ce caractère particulier, qu'il pose les bases d'une situation nouvelle, on y voit que l'empereur accorde pour la première fois aux Vénitiens l'autorisation d'organiser une reliche (scalam facere) E Trébizonde comme les Génels; il leur assigne pour la première fois un terrain pour la construction d'un entrepôt, d'une église et de maisons d'habitation; il leur permet, enfin, d'établis là un balle jonissant des mêmes attributions que ceux de Romanie. On ne peut, par conséquent, faire remonter qu'à la date de ce diplôme, tout au plus, l'ouverture du service de navigation desservi par les "gales Trapanende", service dont il ne neus est malheurensement plus possible de suivre la trace autrement que dans les tables des matières des livres perdus des Misti. Nous devous également sumettre que les Vénitiens ne commencérent pas avant cette date de 1319 à jeter les fondements de leur colonie de Trébizonde: effectivement, ce fat scalement entre 1820 III 1829 que le Sénat envoya III baile de cette résidence une somme de cent livres pour la construction d'une loggia, d'un fondaco et de maisons d'habitation. Il résulte de la description contenue dans le texte du truité que ces constructions furent élevées, tout au moins en partie, sur 📓 terrain cédé par l'empereur aux Génois en 1800 et repris par lui en 1316. Il est impossible de ne pas reconnaître dans le Londocastrum du document (mauvaise variante: Bondocastrum) le Châtean des Lions (Leontocastron). Nous

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Situangaberichte der Wiener Ahnd., Philos. hist. Ci., VII., année 1861, p. 884.

<sup>\*</sup> Ce diplime a été publié dans le supphiment du Discorno sulle relaxioné commerciali dei Venazioné con l'Armenia e sun Trebisonda, de Canestrini: Arch. storitel, App., IX, 874—876; dans la Coll. du dec. étéd., sed. hist., III (1880), p. 60

et en; et enin dans Tuf. et Thom., IV,

<sup>\*</sup>Archiv. Vac., XVII, 255, 259, 951; XVIII, 68, 829—882, 885—386; XX, 995; Commune. reg., II, p. 100, nº 565.

<sup>\*</sup> Ibid. XVIII, 897: "pro includo in-

verrous que ce fot la cause d'un conflit entre Venise et Génes. Le premier beste des Vénitiens à Trébisonde fut Giovanni Sanudo: en peut l'admettre sana hésitation. Le doge Giovanni Soranzo le chargea, en 1920, de lever sur chaque membre de la colonie un impôt de quinze sols pour cent de son avoir : conformément à ses instructions, Sanudo emplova un tiers de la somme ainsi percue I la construction du pouveau quartier (pro laborerio cavasers — du caravansérail — cause laborandi domos); quant au reste. Il 🐽 remit une partie, pour ses frais de route, 🌢 Michele Delfino, ambassadeur de Venise, an moment de sou passage à Trébizonde pour se rendre à Tauris, et une autre au marchand Gioyanni Priuli, pour l'aider dans son commerce, et à condition de rembourser au bout de deux mois capital et intérête entre les mains du doge.1 De tout ceci il ressort: d'abord, qu'à cette date la colonie ca était encore à construire ses édifices d'intérêt commun (cavasers) et ses habitations privées (domi); en second lien, que, bien qu'elle me fit pas encore sortie de sa période de formation, elle det contribuer aux frais occasionnés par les démarches à faire pour ouyrir le trafic avec la Perse, ce qui était d'ailleurs assez natural, puisque les Vénitiens résidant à Trébizonde devaient être les premiers en profiter. Mais revenous à notre diplôme, nous n'on avons pas encore épuisé la matière. Nous y voyons qu'Alexis place les Vénitiens absolument sur le même pied que les Génois. Comme ceux-ci, ils sont autorisés à se servir de leurs propres poids et mesures, à avoir des courtiers de leur nationalité, et les taxes imposées au commerce des deux nations doivent être, dorémayant, exactement identiques. A ce sujet. Il est d'abord parlé des marchandises que les Vénitiens apporteront sur leurs navires. S'ils les réexportent par caravanes vers l'intérieur de l'Asie, le droit de transit sera fixé à 20 aspres par charge de bête de somme. S'ils les importent dans l'empire pour les y vendre, l'état prélèvers, tant sur le vendeur que sur l'acheteur, une taxe variable, suivant que l'acheteur sera ou non un sajet vénitien, ou suivant que l'article se vendre au poide ou à la mesure. En cas de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taf. et Thom., IV, 171 et z. (Opposesse reg., I, p. 295, nº 265). L'expression envantra on envarante ne se rencontre que dans cette colonie: voy., en dehors du passage cité ici, Archio. Venet., XVIII., 580, 584, III une charte inédite de 1844, qui sera cité ples lein.

<sup>\*</sup> Un détail corrélatif à ces faits est l'ordre donné, en 1896, au cansul de Venise à Tana, d'enveyer de l'argent au

haile de Tribisonde pour les traveux de fortification de la citadelle: Canale, Della Orimes, II, 448 (outr. des registres des Missi).

<sup>\* 28</sup> aspres, suivant Pegoletti, p. 18; ce chiffre était same donte celui de la tame applicable aux non-privilégiés: suivant le même ecrivain, il y avait encore à ajouter une tame aupplémentaine d'un aspre poer le commi.

vente à des individus non Vénitiens, le vendeur aura à payer 3 %. plus une taxe additionnelle de 1 1/2 ou 2 1/4, Il l'article se vend au poids. Si le vendeur et l'acheteur sont tous deux Vénitiens, chacun devra payer 1 1/2 on 2 % (les lectures varient encore sur ce point) dans le cas où l'article se vendrait su poids et rien dans l'atttre cas.1 L'importateur qui voudrait réexporter un article dent il n'aurait pas trouvé le placement, pourra le faire sans payer de droits. Les matières d'or et d'argent, les pierres précieuses, les ceintures et autres objets analogues importés par des Vénitiens III mis en vente dans li pays, seront admis en franchise; s'ils sont réexportés par caravance, ils seront soumis I un droit de 20 aspres. Le diplome traite en second lieu des marchandises amenées par les Vénitiens de l'intérieur de l'Asie. Ces articles scront frappés à l'entrée d'un droit de 13 aspres : par charge de bête de somme; en outre, sur tous ceux de ces articles qui se vendront dans l'intérieur de l'empire, il sera perçu un droit d'accies de 1 %.

Le règne d'Alexis II acquel les deux nations commerçantes étaient redevables des plus importants de leurs privilèges et de leurs biens avait été fort et prospère. Mais après lui, et surtout après la mort de Basile I<sup>m</sup>, son second fils (1340), des dissensions intestines amenèrent la perte de quelques parties du territoire. Deux grandes factions, de forces à peu près égales, se disputaient le pouvoir; les révolutions de painis se succédérent à courts intervalles; les émeutes, les scènces de pillage désolèrent II plusieurs reprises les rues de la capitale. Il y avait pour l'empire, dans cet état de guerre civile, une cause de faiblesse que les Turcomans d'Amid (Diarbékir) mirent à profit pour l'attaquer; dès la première invasion, en janvier 1341, ils pous-uèrent jusqu'à la capitale et l'incendièrent. Les colonies partageaient, naturellement, l'état de souffrance générale. Le quartier vénitien fut réduit en cendres comme tout le reste de la ville, et il est très probable, bies qu'aneun document n'en face mentlon, que le quartier

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pegol., p. 18: <sup>4</sup>(hi porta mercatannia in Trebisonda o rendela nella terma a passano, si paga all emperadore di Trabisonda il per cente, ma se la vendesse a' Genovesi o altre genti lutine, non paga miente.<sup>4</sup>

<sup>&#</sup>x27; 56 aspres, suivant Pagol., l. e.; c'est probablement le taux pour les non-privilégiés. Icl encore, il mentionne le droit supplémentaire d'un aspre pour le consul. En 1814, c'est à dire cinq ans seulement event il date de notre diplême, 15 aspres

communates (ils avaient cours à Trébisonde) valaient i béant hyperpre (Atté delle Soc. Lig., KRII, 626); d'après les calcuis faits par hi. Desimoni (Eld. 651 et sa., 675 et a.), nous arrivons à cette conclusion, que 21 aspri = 1 florino.

<sup>\* &</sup>quot;In nostro cavamera (Ouravanairaii), quod captum et dirruptum et combustum fuit per Turchou", est-il dit dans le procës-verbal d'une séance du Sénat du 20 nev. 1844: Tuf, et Thum, int.

génois eut le même sort. Mais ce fut surtout à l'occasion de l'un des soulèvements populaires. Il fréquents dans Trébisonde, que les marchands france traversèrent une crise des plus pénibles. L'histories byzantin Nicéphore Grégoras prétend qu'un meurtre, commis en 1343, à Tana, par un Vénitien sur un Tatar, avait surrexcité les esprits des gens du peuple de Trébizonde; pareil accident pouvait leur arriver chaque jour, pensaient-ils, vu l'extrême arrogance des Italiens; poussés par ce sentiment, ils tombérent sur les Latine, en massacrèrent le plus grand nombre: les antres demandèrent grace. 1 Il est fort possible que ce massacre ait été un coup monté par un parti ultrepatriote; il ne nous semble nullement nécessaire d'en rechercher la cause déterminante dans le meurtre de Tana rapporté pur Fauteur. Quoi qu'il en soit, après cette alarme, les Vénitians arrêtèrent provisoirement leur trafic avec Trébizonde. Cependant, des 1344, avant recu de meilleures nouvelles de ce côté, le Sénat se risqua à expédier deux galères 🛘 titre d'essai; comme le baile et ses conseillers n'avaient pas quitté Trébizonde, ordre leur fut donné de prendre livraison de la cargaison, mais les patrons des galères avalent mission de se rendre à la cour pour y remettre des présents à l'empereur et lui faire part de l'intention de leur gouvernement d'y envover de nouveau des navires et des marchands.º Nous ne saurions dire si les Vénitiens s'occupérent dès ce moment de reconstruire leur quartier incendié, ou même s'île ne s'étaient pas déjà mis l'œuvre avant le soulèvement populaire qui avait fuit tant de victimes: la chose n'est pas clairement étable. La chose seule est certaine, c'est que cette reconstruction donna lieu à un conflit avec les Génois. En prévision du danger toujours imminent d'un retour offensif des Turcs, les Vénitiens considéraient comme une nécessité d'entourer leur quartier de fossée et d'autres ouvrages fortifiés. Ces travaux s'étendaient sur le terrain originairement concédé aux Génois; bien qu'il leur eût été repris depuis et qu'en leur oût donné en échange, en 1316, l'emplacement de l'arsenal maritime, ceux ci n'admettaient pas que leur droit sur ce terrain fut périmé; quoique l'empereur eut donné l'autorisation nécessaire, ils protestèrent contre l'exécution des travaux et obtineent de lui le retrait de la permission. Le vice-baile rendit compte de ce contretemps à son gonvernement; le doge de Venise. Andrea Dandolo, envoya à Gênes la notaire Niccolino de Fraganesco avec mission d'aller se présenter à Giovanni di Murta, doge de Génez, et de se plaindre à lui de l'attitude hostile adoptée par les Génois de Trébizonde, attitude d'autant

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Niosph. Greg., II, 687. Voy. Pall<sup>2</sup> Délibération du Sénat, du 15 avril
merayer, Gesch. v. Traparant, p. 188 et u. 1846; Taf. et Thom., IV, 575 et u.

moins justifiée qu'à un moment donné les fortifications projetées pourraient leur être tout aussi utiles qu'aux Vénitiens cex-mêmes. Le doge de Gênes accueillit favorablement la réclamation de l'envoyé vénitien et, tout en faisant ses réserves quant aux droits de sa nation sur le terrain contacté, il expédia à ses compatriotes l'ordre de ne pas mettre davantage obstacle aux travaux de terrassement entrepris par les Vénitiens.<sup>1</sup>

Les Génois, de leur côté, n'avaient pas reponcé à tirer vengeance du massacre des colons francs et à obtenir la restitution de leur ancien quartier du Léontocastron. En 1348, ils s'emparérent par force de Cérasonte, la deuxième ville de l'empire, la livrèrent au pillage et la réduisirent en cendres: 1 l'année suivante, deux navires de guerre, partia de Caffa, vinrent se présenter devant Trébizonde même et offirir le combat à la marine impériale: bien que victorieux dans cette affaire. ils se retirérent sans même tenter un débarquement. Ce farent les France habitante de la ville qui explérent cette tentative: leurs malsons furent pillées et eux-mêmes jetés en prison. Mais, un mois après, les Génois se montraient de nonveau sous les murs de la villa: cette fois, ils amenaient trois galères de Caffa et une barque d'Amisos (Samsoun): l'empereur Michel alors régnant était affaibli par l'âge; effrayé par ce déploiement de forces, il céda. Remis par lui en possession du Léontocastron (1349), les Génois le conservèrent depuis lors sans interruption jusqu'à la chute de l'empire.' Dès la même année, la république de Vanise envoya en mission à Trébizonde Nicolò Quirini: 4 ce qu'elle voulait, il est facile de 🖿 deviner, car, par le fait de la restitution consentie aux Génois, sa concession à elle était réduite, si même elle no lui était pas complétement enleyée; mais ces démarches échonèrent. Soit pour ce motif, soit par le fait de la guerre acharnée que se firent à cette époque Gênes et Venise (1351---1355) A arriva que, pendant tout ce temps, par suite de la prépondérance exercée per les Génois dans la mer Noire, les Vénitiens ne purent plus naviguer qu'avec des vaimeaux armés en guerre, set le

Instructions pour in notaire, du 20 nov. 1844: Tat. et Thom., IV, 880 et a. Dépôche du même, écrite de Génez, serivée à Venise avant le 24 janv. 1845: 264. 889; neuvelles instructions envoyées en réponse à m dépôche, datées du 7 févr., itid, 882 et a.; Lettre de Murta pour le régisment de cette affaire et de Éverses autres, du ID févr., ibid. 287 et m.

Depping (L 180) prétend qu'ils mirent

dans cette rille : c'est une mégrise. On ue trouve mille part rien qui indi que qu'ils en aient en un.

Mich. Panaretos, dans Falimerayer, Orig. Fragms, 2º soot., p. 22 et s., 51.

<sup>&#</sup>x27; Barchet, Del commercio del Veneti well Acia, p. 108.

<sup>\*</sup> En 1852, des gulères vénitiennes surprirent les navires génois à l'ancre devant Trébisonde et les brâlément: Passavios, 1 c. p. 26, 60.

trafic entre Trébizance et Venise subit une longue interruption.1 Enfin. le gouvernement de Trébizonde avant fait les premières avances à celui de Venise et prouvé son désir de renouer des relations par l'envoi d'une ambassade (1360), le doge Lorenzo Celai envoya Guglielmo Michiel avec mission de saluer l'empereur Alexis III en son nom et en celui du baile de Constantinople, Andrea Quirini (1364), d'annoncer le consentement de sa pation à l'expédition de nouveaux navires vers Trébizonde, et de demander la concession d'un terrain pour sa colonie. L'empereur lui assigna le terrain situé au dessous du monastère de S. Théodore Gabras: en outre, il accorda une réduction (de 1%) sur la droit d'accise exigé des Vénitiens pour les ventes faites par eux dans l'intérieur de l'empire." Le terrain assigné n'était nullement à leur convenance, à ce qu'il semble, et c'est pent-être dans ce détail qu'il faut chercher la cause d'une querelle violente qui éclata l'année suivante entre les chafs des colonies vénitionne et génoise, en présence de l'empereur, un jour que celui-ci se trouvait au Meidan avec sa suite, à l'occasion des fêtes de Pâques; le chroniqueur ne le dit pas, mais on se trouvait sur le terrain disputé et il n'y surait rien d'impossible à ce que cette pensée ent monté la tête du baile, jaloux du consul, l'heureux possesseur du Léontocastron. En 1367, un nouvel ambassadeur, Pietro Dalmer, envoyé par le doge Marco Cornaro, arriva à Trébizonde sur une galère bien armée; il obtint de l'empereur le retrait de la précédente concession et la cession de la pointe dite III la Ste. Croix, d'après l'égliss de ce nom qui s'y élevait; il était autorisé à créer sur ce point un quartier, protégé par une muraille dont l'empereur promit de faire construire à ses frais un pan et une tour, entouré d'un fossé et relié à l'extérieur par des ponts. L'ambaseadour réclama encore un changement dans les taxes imposées su commerce: mais l'empereur maintint fermement les anciens droits de transit et ne consentit qu'à une faible réduction de 1/2 % sur l'accise. Ce qui fait l'importance de ce diplôme de 1367, c'est qu'il mit les Vénitiens en possession du terrain qu'ils habitérent depuis lors sans interruption jusqu'à 🔳 chute de l'empire de Trébizonde. C'était un plateau formant pointe sur la mer, comme le Léontocastron; comme

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> H A (ale) Tourstofferes view Beverieur novieurus Menos: ee sont len expressions du traité dont il va être question.

<sup>\*</sup> Pălasi, Mora dei Feneri, VI, 2, p. 917; cet écrivain este une chronique de Paole Morosini, que je n'ai pas yu me procutat.

Privilège du mois de mars 1864, dans Pasini, Codé, maor Biél, Tourés, I, p.

<sup>222</sup> et m., et dans Miklosich et Muller, Acis et diplom. grase madéi avel, III, 180 et m. La traduction de l'original grac en latin par Pasini est très défectueux.

<sup>\*</sup> Panaretos, L c., p. 42, 60.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Taf. et Thom., inéd.; on trenvers. un résumé dans les Comment. rep., EL, p. 67, n° 800.

celui-ci, il se trouvait à la partie postérieure en communication avec la rue où s'élevaient, sur deux longues lignes, les magasins de dépôt et de vente des colons. Ces deux quartiers n'étaient point renfermés dans l'enceinte de la ville; ils faisaient partie du faubourg des Jardins; mais ils étaient entourée de murailles et protégés par de fortes tours.\(^1\) Vues de l'extérieur, elles leur donnaient une apparence imposante à laquelle ne correspondaient déjà plus ni l'activité ni la prospérité du commerce. La période la plus ni brillante dura tout au plus juaqu'en 1340; à partir de cette date, l'empire commence, comme la Perse sa voisine, à montrer les signes d'une décadence qui n'était rien moins que favorable au développement du trafic.

## 4º LA Perse.

L'un des résultats de la destruction de l'empire des califes par Houlagon, khan des Mongols, fut d'enlever à Bagdad et aux villes voisines une grande partie de leur importance. Jusqu'alors, situées au centre de la vie politique et commerciale du monde musulman, elles vivaient en pleine prospérité; I partir de ce moment, la décadence commença. Il est vrai qu'elle ne se produisit pas tout d'un coup; après avoir visité Bagdad, Marco Polo pouvait encore s'étendre en termes admiratifs sur ses vastes dimensions, sur l'importance de l'industrie des soieries et des brocarts d'or dont elle était III siège, sur l'activité de son trafic avec l'Inde par la Tigre et la golfe Persique, sans être accusé de répéter une tradition et d'attribuer à cette ville un éclat dont elle n'avait joui qu'à l'époque des califes. Un autre voyageur, qui vit Bagdad au commencement du XIVe siècle, Chemecddin-Dimichki la dépeignait également comme le rendez-vous des navires de la Chine, de l'Yémen, de l'Hind et du Zendj (côte orientale de l'Afrique) venus par le Tigre et des mariniers de l'Euphrate qui lui apportaient les produits de l'Arménie, de l'Aderbeidjan, de la Grèce, de la Syrie, de l'Égypte et de l'Occident.\* An temps de Marco Polo, on ne songeait pas davantage à reléguer parmi les grandeurs passées la corporation des marchands de Mossoul, spécialement adonnée au commerce des épices et des étoffes précieuses, qu'elle expédiait au loin. In commerce n'abandonne pas

<sup>&</sup>quot;C'est aimi que les décrit le castillan Clavijo qui passa par Tréhizonie en 1404, se rendant en ambassade à Samarkand; p. 88, 84 (éd. de Madrid, 1782). Cf. Fallmerayer, Proguessie, p. 48, 97.

<sup>&#</sup>x27; Ed. Pauthier, p. 47 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. een Manuel de coemographie, trad. Mehren, p. 118.

<sup>&#</sup>x27; M. Pole, ed. Pauthier, p. 45 et a.

tout d'un coup des routes qui relient des pays lointains; il ne brise pas en un moment des relations solidement établies. Cependant, ces deux grands marchés n'étaient déjà plus seuls: une rivale avait surgi depuis quelque temps. Tauris, autrefois chef-lieu d'une province importante, habitée par une population nombreuse, enrichie par l'industrie et 🔚 commerce, avait échappé par une soumission volontaire à la rage de destruction des Mongels; les conquérants en firent la métropole de leur empire occidental. La population s'accrut des lors avec une extrême rapidité et bientôt paquit, à côté de 🗷 vieille ville, une ville nouvelle qui fut appelée Ghazanièh illi nom de Ghazan-khan, auguel elle était surtout redevable de sa création.º En 1305 et pendant les années sulvantes. Oldjaitou, successeur de Ghazan, fit construire une deuxième résidence, Soultanièle, au sud-est de Tauris, dans la province d'Irak-Adjemi."

Ces deux villes acquirent vite une grande importance commerciale. On y trouvait sur le marché, d'abord de magnifiques soieries, des brocarts, des tapis fabriquée à Tauris même, puis un beau choix de pierres précieuses dont elles avaient la spécialité, et enfin tons les articles imaginables de toutes les parties du monde: Tauris avait effectivement les relations les plus étendues: 6 Marco Polo n'en indique que la minime partie quand il dit qu'on y volt arriver des marchandises, d'une part de Bagdad et de Mossoul, d'autre part de Germair (Cremesor) et de l'Inde." Le nom de Germeir (traduction littérale: pays chaud) désigne ici assurément le littoral méridional de l'Iran qui s'étend le long du golfe Persique et de l'Océan Indien, et était connu pour la température extraordinairement chande de son climat; " c'était par 🔼 . qu'arrivalent dans l'intérieur de la Perse les produits de l'Inde et les perles du golfe Parsique. La résidence d'été des khans profitait largement des relations de Tauris; peuplée d'abord de marchands qu'on avait obligés par contrainte d'y transporter leur demeure, elle n'était d'abord, comme place de commerce qu'une création artificielle; o cependant elle prospéra et ses bazars toujours bien approvisionnés acquirent de la réputation.10

Les produits les plus recherchés W l'empire tatar octidental étaient

Taquat, = 139-184.

D'Ohsson, IV, 276 et as.; Raschideddin, éd. Quatremère, p. zvil.

<sup>\*</sup> D'Ohsson, IV, 486; Rammer, Geschichte der Behans. II. 185 et u.

<sup>&#</sup>x27; Yaqout, p. 188; M. Polo, p. 89 et a. M. Pelo, p. 60; Inn-Betouta, II,

<sup>199</sup> at a.

Oderico da Pondenone, p. ii, iii; Pegek., p. 7-8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. Polo, p. 60.

Ritter, Brdh., VIII, 798.

D'Ohmon, IV, 467.

<sup>20</sup> Oderico, p. iii.

les pierres précieuses, turqueises, rubis, lapis-lazuli, puis les peries du « rolfe Persique, enfin la soie des côtes de la mer Caspienne et l'indige du Kerman. L'industrie indigene, particulièrement celle du tissage, déià dorissante l'époque des Sassanides, fabriquait aussi des articles très estimés à l'étranger. Sous ce rapport, la ville de l'and primait toutes les autres; ses habitants, presque tous tisserands, travaillaient la plus fine soje du Taberistan; leur habileté était tellement connue qu'on recherchait les étoffes sorties de leurs atchiers dans toutes les parties de l'Orient depuis la Chine jusqu'à l'Asie Mineure: 1 ces étoffes portaient son nom r et le répandaient dans tout le monde commu. A côté de ces tissus hors ligne, les soieries et les cotonnades de Nichabour. de Merv. d'Isnahan, de Chouster, de Chiraz conservaient leur antique réputation. Mais une énumération des centres manufacturiers de l'empire tatar occidental sarait incomplète si elle s'arrêtait à ceux de 📕 Perse proprement dite, car les limites de cet empire s'étendedent beaucoup plus loin à l'ouest et embrassaient encore le Kurdistan, la grande Arménie, la Mésopotamie. La aussi l'industrie du tissage était florissante: on connaissait partout les brocarts et les cotonnades de Bagdad, de Mossoul, de Mardin, de Mouch et d'Erzinghian.

Il nous serait impossible d'énumérer toutes les villes grandes et petites qui se livraient à cette industris. Un grand nombre de leurs produits, fabriqués spécialement pour II dimat de ces régions ou dans

M. Polo, p. 70; Clavijo, p. 114; Contarini, p. 70; Gios. Eartero, Viaggio de Pursio, p. 43; Mohammed Medjidi, cité dans Yaqont, p. 611, not. Nous verrons plus loin qu'Yezd était située sur une route de caravanes très fréquentée; c'était une ville de commerce importante et ses marchés jouissaient d'une grande réputation: Ibn-Batouta, II, 68.

<sup>2</sup> Saivant M. Polo, op. cit., ces étoffes étaient désignées sons le nom de Zasdi.

<sup>2</sup> Bu Hacukal, dans to Jouwest of the Bongal Scottey, IX, p. 158 et a.; Instantri, p. 121; Ibn-Batcuta, III, 81.

<sup>4</sup> Ibn-Haonkal, ep. ett., p. 157; Instachri, op. ett.; Yaqont, p. 596.

 Bu-Hacekal et Karwini, dans Uylenistoet, Descriptio Iracas persica, p. 6, 26;
 Birisi, H. 167; Yaqoui, p. 390.

<sup>4</sup> Instachri, p. 59; Edvizi, I, 383. Môme après que Bagriad hei out calevé une grande partie de ses timerands, Chouster (Touster) conserve, jusqu'au milieu du XIV- siècle, de florissantes manufactures de velours et de entin; c'est ce que démontre M. Karabacek dans un article des Mitthellangen des KK. cesterr. Mineuma für Kunst and Industrie, 15° année, 1990, p. 78 et m.

<sup>7</sup> Clavijo, p. 114.

\* H. Polo, p. 87 et s., 45, 48; voy. sussi le passage ajouté probablement par M. Pelo lui-même, et, un tout ess, emprenté à une bonne seurce, qui se trouve dans le texte ramusien, éd. Baldelli Boni, p. 82; Yule, p. 67; l'exactitude de ce que dit est écrivain au sujet de la ville de Mardin est confirmée par les passages d'Inn-Batouta, II, 148, et m Barbare, Viaggéo ée Persia, p. 26, b. Inn-Batouta, II, 284, vante la beauté des étoffes fabriquées à Erzinghian — qui portaient le nom de cette ville.

le goût des habitante de ces pays, ne sortaient pas de l'Orient; il n'eût pas été possible de les importer tels quels en Europe. Mais d'autres avaient acquis droit de cité en Occident: nous n'en voulons pour preuve que le grand nombre d'étoffes dont les noms, d'origine orientale. se trouvent dans les documents de l'Europe du Moyen-Age et dont nous reparlerons plus loin en détail. En tout cas, la soie grège fut toujours très demandée par les marchands occidentaux, et les riches Européens recherchaient les peries et les pierres précienses avec la même passion que les Orientaux.

Dés que l'Asie centrale s'ouvrit au commerce, les nations commercantes d'Occident se hâtérent d'envoyer des explorateurs dans les pays qui renfermaient de pareils trésors.1 Parmi les Italiens qui se fixèrent à Tauris, le premier nom que nous rencontrons est celui d'un Vénitien. Pietro Viglioni (Vioni). Son testament, écrit à Tauris le 10 déc. 1264. a été conservé jusqu'à nos jours, et c'est 🕷 ce hasard qu'il doit d'ouvrir la série.<sup>2</sup> Parmi les objets dont il dispose, les uns sont des articles de fabrication occidentale, des draps de Venise, de Lombardie, d'Altemagne et de Flandre (stanforti di Melana = Malines); d'autres sont des produits naturels d'origine indubitablement orientale, tals que des perjes et du sucre, d'autres anfin, jeux d'échees, selles, coupes, chandeliers, verres à boire, sont de provenance douteuse. Tous ces objets n'appartensient pas en propre au testateur; il semble qu'il fût là plutôt en qualité d'agent d'une compagnie, ou de commissionnaire opérant nour un certain nombre de ses compatriotes. S'il y en avait eu d'autres établis I poste fixe à Tauris et formant une colonie régulièrement organisée avec un chef, il serait difficile de comprendre pourquoi Viglioni ordonne que ses marchandises ou les sommes produites par leur vente seront remises en garde au balle vénitien d'Acre; mais il était probablement un des premiers plonniers. connus de commercants européens établis au Perse nous sont fournis par des relations de missions catholiques: c'est une coîncidence qui ne surprendra personne, si l'on se souvient de ce qui a déjà été dit précédemment. Sous le règne d'Argonn-khan (1984 — 1991) protecteur et ami des chrétiens, vivais à Tauris, évidemment en qualité du commerçant, un poble Pisan dont le nom, Jolus ou Ozolus, ne nous est parvenu que sous une forme altérée; il prétait aux missionnaires sou assistance matérielle et morale et prenaît lui-même part à l'œuvre de

Nous possédons un témoignage de l'antiquité des relations entre l'Europe et la Perse, dans un ouvrage volumineux, nons traiterens des voyages à travers les le dictionnaire latin-perma-cuman écrit en 🤁 pays tatara. 1306 par un génods, cartout en vas de

rendre service nex commercante. Nous en reparterons avec plus de détails quand

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Archie. Venet., XXVI, 161-165.

la mission en cherchant à obtenir des conversions dans son entourage. On a conservé des lettres que ini écrivit, m 1989 et 1291, m pape Nicolas IV.1 pour le féligiter et lui recommander en même temps des missionnaires franciscains. Si ces lettres avaient été perdues, on ignorerait absolument que les Pisans aient jamais été représentés sur ce marché. C'est également par des relations de missions que nous connaissons les faits relatifs aux premiers temps de l'apparition des Génois en Perse. Guillielmus Adæ," qui fut dans la suite le deuxième évêque de Soultaniéh, narle de projets grandioses formés par enx d'accord avec Argoun-khan. Ils se proposaient de créer un port dans le gelfe Persique et de détourner vers ce point le courant du commerce de l'Inde: on aurait posté à Aden des croiseurs chargés de barrer la route et d'empêcher les navires marchands d'aller en Egypte par la mer Rouge. Malhenreusement, en jetant la division dans les range de la population génoise. La grande querelle des Guelfes et des Gibelins la réduisit à ' l'impuissance et ces beaux projets s'évanouirent.

Ce fut peu de temps après la mort d'Argoun-khan que les trois Polo passérent par Tauris, au retour de leur voyage de Chine (1293 ou 1294); à cette occasion, Marco Polo ne m fait pas faute de noter qu'il vient dans cette ville un grand nombre de marchands, Génois pour la plupart, qu'y atthrent les beaux bénefices à faire et les bazars bien approvisionnés en pierres précieuses et autres articles. Un peu plus loin, il signale, comme un fait récent, que les Génois ont organisé un service de navigation sur la mer Caspienne. Les débuts de ce service et leur apparition à Tauris étaient des faits à peu près contemporains. S'il faut prendre au pled de la lettre les expressions de



Mosheim, Hist. cott. Tartar., app., p. 97, 105.

Dans son ouvrage inédit: De mode exchipment Scrucence: je n'en connaît que les passages qu'e bien voulu me communiquer M. Desimori, de Gênes; il doit être publié dans le Recueil des hist. des crois., slot. comém., T. H.

<sup>\*</sup>En tant que le but de ces projets était l'abaissement de l'Égypte, ils rentraient dans les vues des khans de Perse; esux-ci, on la sait, travaillaient sans cesse à entraîner l'Occident dans une guerre contre cette puissarce. Deux Génels étrangers au mende des affaires léur servirent d'agents: le premier se nommait Buscorello de Ghécofé; il était attaché ce qualité de garde-du-corps à la par-

some d'Argonn-khan et de Ghazan-kan et fut employé par sun à diverses missions diplomatiques en Occident; voy. Abel Rémassa, Mém. de l'Acad. des Inver., VII (1824), p. 118, 862 et sa., 388, 480 et me.; Hanomer, Hohame, I, 394 et s., II, 148; M. Pole, II, 777; Atti della Soc. Lig., III, c., IV, ct.; Giorn. liquet., 1874, p. 346. Le deuxième, Tommaro degli Anfossi (de Anfusis, surnommé Bascherius, ou. per corruption Banchrei) viat & in cour de Rome en qualité d'ambassadeur d'Argoun-khan et y fit des edjours en 1285 et 1266: voy. Abel Rémusat, Mom. de l'Acod. des tiver., VII, 858 et a : Desimoni, Arok. stov. skal., 1878, 4º sêrie, I, 805 st L

<sup>4</sup> Et. Punthite, p. 60.

Marco Polo, les Génois faisaient passer leurs propres bâtiments dans cette mer intérieure: 1 pour cela, il fallait leur faire remonter le Don jusqu'an point où son cours est le plus rapproché de celui du Volga, les transporter par voie de terre d'un fieuve à l'autre et enfin leur faire descendre le dernier. Après avoir parlé de ces débuts de la navigation, M. Polo ajoute: "et d'illet vient la sole gesle" (du Ghilan):" ces expressions démontrent que le but poursuivi par les Génois était l'exploitation des côtes méridionales de la mer Caspienne, où 🖫 production de la soje se faisait sur une grande échelle. Il n'est guère croyable qu'ils partissent de là pour pénétrer au cœur de la Perse, par exemple pour atteindre Tauris: la constitution géographique et politique du pays? no s'y prêtait guère. Le commerce de la mer Caspienne semble avoir en pour unique objet le commerce de la soie. D'ailleurs, pour arriver en Parne, il v avait des chemins plus commodes que les défilés de l'Elbeurs. Nous allors revenir à l'instant sur ce suiet.

La Petite-Arménie d'une part, l'empire de Trébizonde de l'autre, deux pays où ni les Génois, ni les autres nations commercantes n'étaient absolument des étrangers, étaient reliés à Tauris par des routes de caravance très fréquentées. Commançons par la route commerciale de Lajasso à Touris, celle que suivaient d'ordinaire les marchands italiens au temps de Pegolotti. Cet écrivain en a laissé une description accompagnée d'une longue nomenclature des localités qu'elle traversait et bien faite pour intéremer tous ceux qui s'occupent de Phistoire de la géographie: cependant, jusque dans les derniers temps, on ne lui avait pas accorde l'attention qu'elle mérite. Comme cette route avait son point de départ en Petite-Arménie, deux savants français, qui ent fait de l'histoire de ce pays l'objet de leurs études, MM. Victor Langlois et Edonard Dulaurier ont, il est vrai, consacrè quelques lignes au Routier de Pegolotti, mais ils se sent bornés à la partie de la route qui rentrait dans leur cadre spécial; en debors de cela, ils se sont contentés d'indiquer quelques points principaux

de faire II rapproclument entre cet itinéraire III le commencement III la deuxième route du Cathay indiquée par l'auteur anonyme du Libro del covospimento de todos los reynos; cette reute part de Chypre, passe ser III continent en Petite-Arménie, traverse la ville turque de Sivan, passe d'abord l'Euphrate à Argot (?), pais l'Araxe, et atteint enfiq Tauris; l'auteur se beme à cen indications sommaires (p. 89).

<sup>\*</sup> fid. Pauthier, p. 44; "Et ore nonvellement les marchans de Geanes nagent (c. à d. naviguent) par ceste mer, par nefs qu'ils y ent porté #1 mis dedena."

Voy., on supplement, l'article our lacoie.

<sup>\*</sup> Junqu'en 1806 les princes de Ghilan étaient indépendants: c'est seulement & cette date qu'Chdjaltou-khan les réduisit sous son obéissance: Hammer, Gench. dur Robone, II, 206 et es.

<sup>\*</sup> Pegel, p. 9-11. Il est intéressant

dont la détermination n'offrait aucune difficulté. Un savant anglais, M. Yule, a fait sur ce routier une étude d'une valeur infiniment supérieure: moi-même, dans l'édition allemande de cette étude, j'al fait mon possible pour arriver à éclaireir certains passagee, mais, parmi tous les travaux auxquels il a donné lieu, les meilleurs sont ceux de M. H. Kiepert. Cependant il reste encore beaucoup à faire avant qu'en n'ait fait la lumlère sur tous les noms qu'il renferme, d'autant plus qu'une grands partie de la route en question traverse des pays qu'a rarement foulés le pied d'un Européen. En tout cas, il suffit d'un coup d'œil pour reconnaître que les plus importantes des stations intermédiaires étaient Sivas, Ersinghian et Erzeroum. Partant de là, nous ponvons diviser la route entière en quatre sections.

Dans la première, nosa lisone les nome suivants: Ajazzo, Colidara, Gandon, Casena, Gavazera dell' amiraglio, Gadue, Gavazera di casa Jacomi. Perolotti passe malheureusement sous silence les localités que traversait le voyageur dans la partie basse de la Petite-Arménie. Colidara et Gandon étaient les stations voisines des frontières des états respectifs du roi d'Arménie et du khan de Perse. La première, située sur la frontière arménienne, était probablement la forteresse de Gobidar. l'une des plus anciennes possessions des Arméniens dans cette partie de l'Asie-Mineure, à ca qu'il paraît; mais il est inutile de la chercher sur les cartes modernes, on ne la trouverait pas; elle se trouvait dans la partie de 🖿 chaîne du Taurus qui borne la Cilicie au nord.4 Quant à Gandon, où l'on perceyait pour le khan des Tatars un droit d'entrée de 20 aspres, personne n'a encore pu en déterminer l'emplacement, Pour la station suivante, an contraire, celle de Cacena, on peut reconnaître sous ce nom, avec une certitude suffisante. 🖹 Coxon des croisés. le Gogison des Arménieus, le Genksun des Tures.<sup>6</sup> Pour bien nous rendre compte de chemia parcouru jusqu'ici, arrêtons-nous un instant, prenons la carte d'Asie-Mineure de Kiepert, et jetons un comp d'œil sur le terrain compris entre Lajazzo et Genkeun; cet examen nous de-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Langloin, Trisor des chartes d'Arminée, introd., p. 97; Dulaurier, Recueil des hist des croisades, documents arméniese. I, introd., p. ci.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cathay, II., 299-801.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Étude sur l'Itinéraire de l'Asie occidentale, de Pegolotti, par M. Kiepert, dans les Sitzangeberichte der philos. hist. Cl. der Berliner Akod., 1881, p. 901 et sa. (avec carté).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mathieu d'Édeme, dans la Bibliothèque arménieure, éd. Dulat es, p. 216, 482; Dulaurier, Curmologie arménieure, p. 168; Recueil des vist. des crois., doc. armén., éd. Dulaurier, I. 30; Langlois, Trésor des chartes, p. 58, 97.

Hitter, Asien, XIX, 22 et au., 270 et au.

montre que taès probablement, en quittant Lajazze, les marchands occidentaux longeaient le Djihan jusqu'à Anabad; là, ils s'écartaient de ce fleuve pour suivre son affluent l'Anabad-Sou; ce chemin les faisait passer sous les murs de Geben ou Gaban. Précisément, un diplôme de l'empereur Léon II, du mois de mars 1201, nous apprend que les Génois payaient un droit entre les mains du maitre de co châtean-fort. au passage du Djikan; c'était le point où ils passaient de la rive droite du fleuve sur la rive gauche; puis, ils continuaient leur route le long de l'Anabad-Son dont la bassin était sous la domination du seigneur de Gaban. De ce bassin, on gagnait Genkeun sans difficulté. 1 Des trois stations que nomme encore Pegoletti entre Geuksun et Sivas, deux ne sont que de simples caravansérails (gavasera): seule, Gadue, située entre les deux, est une bourgade. Il est extrêmement probable qu'à partir de Geukeun III route s'infléchismait vers le nord-onest pour atteindre la bassin du Sarus, qu'elle suivait le cours de cette rivière jusqu'à sa source, traversait le contrefort de l'Anti-Taurus et entrait enfin dans 🗎 bassin de l'Halys, qu'elle ne quittait plus jusqu'à Sivas.

Deuxième section: Salvastro, Dudriaga, Greboco, Mughisar. Il est très carieux que M. Langlois n'ait pas reconnu Sivas sous in nom de Salvastro, car cette appellation a beaucoup de ressemblance avec Sébaste, le nom de Sivas dans l'antiquité, et avec in nom de la même ville en

par des tribus qui pe vivaient que de brigandage, furent, de tout temps, 🖩 terreur des voyageurs. Endn, il est impossible de faire entrar dans ce cadre les noms de Colldara et de Casena, tant qu'il subsistera une incertitude aussi complète qu'elle l'est jusqu'izi sur la cituation de Gobilar (voy. la note finale 📓 M. Kiepert) et qu'en n'eum. pas démontré dans 🖿 district du Kozen l'existence d'une localité de ce non. Je reconnaîs que le tracé de M. Kiepert a l'avantage de se rapprocher davantage de 🔛 ligrae droite, mais sé pout-on pas-admettre que, pour éviter de passer par les gerges mai famées du Seres, les marchands prolongeaient leur marché dans la vallée de Diihan, sur la route qui aboutit à Marach, jusqu'au point où la vallée a'infléchit vers le col de Gaban, at ne prennient qu'à partir de ce point la direction du nord?

Jusqu'ici, je n'ai fait que reproduire. la description de 📰 route que j'avais donnée dans l'édition allemende de sette étude. Suivant M. Kiepert, les caravanes italiannes parties de Lajazzo n'autaient suivi le cours du Djihan que jusqu'aux environs de Missis (Massista); de la, elles autaient fait un crochet au nord, pour attaindre Sia. la capitale de l'Arménie; au dalà de cette ville, alles auraient passé par les gorges où coule 🖩 Sarus et fini par aboutir, dans la région montagnesse du Kessen, à une station de même nom, la Casena de Pegoletti. Pevous qu'il m'est difficile de croire que la ville de Sie ait on avoir un attrait suffigunt pour déterminer les marchands italiens à prendre cette direction, car elle na jouissait que d'une importance commerciale médicore, et, en tout ess, moindre que celle de Lajamo. de Massinsa 🖼 d'Adega ; d'autre part, les défilée du Taurus, au nord de Sis, habités

langue arménienne, Sevandia, Sevand.º que Marco Polo \* rend par le mot Savart, la Carte catalane et le Franciscain espagnol anonyme apar Savasto, et enfin Langele, dans ses comptes de voyage, par Savaste ou Sevastam. Dadriaga, I station suivante, doit, à mon avia, être le village actuel de Todourge (Todorag), à dix lieues E-N-E de Siyas, dans la partie supérieure de la vallée de l'Halya.º Ainsi, à partir de Sivas, la route suivait en général la direction de l'est, avec légère inclinaison an nord. En prolongeant cotte ligne jusqu'à Enzinghian, nous rencontrous dans les cartes modernes une localité nommée Moschar (ou Mehar) qui pourrait bien être le Mughisar de Pegolotti. Retrouver la station de Greboco (entre Dudriaga et Mughisar) semblait être un problème à peu près insoluble, car il est bien impossible de trouver rien d'approchant sur une carte moderne; mais M. Kiepert a donné la une fois de plus une preuve de sa science et de sa sagacité; en suivant sea indications et parcourant à sa suite la carte des frères Pizigani (1367), on n'est pas peu surpris de trouver également entre Sivas et Erzinghian une station d'Agrebore qui, bien probablement, n'est autre chose que l'Arauraci des Romains.

Troisième section: Arzinga, Gayasera sulla montagna, Ligurti, Ponte, Gavazera fuori d'Arzerone, Bangni d'Arzerone. La ville d'Erzinghian eat bien connue, inutile de nous y arrêter: notons sealement, en passant, qu'Ibn-Batouta vante la bonne organisation de ses marchés. Dans tout le reste de cette section, nous ne trouvons que deux caravansérails, un pont (gur l'Emphrate) et un seul nom de bourgade, celui de Ligurti, qu'il est impossible de retrouver dans l'état de non connaissances actuelles. De nos jours, la route ordinairement sulvie par les caravanes traverse l'Emphrate II peu près à moitié chemin entre Erzinghian et Erzeroure, à Mamakhatoun, ser 🖿 vieux pont bien comm de Korgeun. Comme il faut chercher le Ponte de Pegolotti plus près d'Ermeroum, M. Riepert admet avec raison qu'il existait alors une route plus septentrionale. qui traversait l'Euphrate tout au plus à Aghala. Entre ce pont et la ville d'Erzeroum, il g'y avait plus que deux points d'arrêt, un caravansérail et un bâtiment renfermant à la fois un établissement de bains et un bureau de douane, situé probablement dans le fanbourg d'Ergaroum,

° П, 994.



<sup>\*</sup> Brant, dans le Journ. of the geogr. Soc., VI (1896), p. 214, not. 1; Yule, M. Polo, I, 45.

<sup>\*</sup> Ed. Pauthier, I, 87.

Not. at sestr., XIV, 1, p. 100.

<sup>\*</sup> Libro del conospiniento, p. 89.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lég., XIII, 594 et s., 596.

<sup>\*</sup> Voy. les Rinéraires de Tehihatcheff, dans la 20° livraison supplémentaire des Pétermann's Mithellungen, p. 18, avec la carte spéciale de Kiepert

Dans la description qui précède, j'ai suivi entièrement les données de M. Kiepert. M. Yale voulait lire à la glace du Dudringa de Pegelotti, Duvriage, en grec Théphriké, en ture Divrigi. Il existe, en effet, une route sur Erzinghian par Divrigi et la vallée de l'Euphrate, mais alle est plus longue et plus pénible.

Quatrième section: Arzerone, Bangni d'Arzerone verso Torisi, Polorbecch, Sermessa calo, Aggia, Calacresti, Tre chiese, sotto Larcance, Scaracanti, Locche, Piana di Falconieri, li Camuzoni, Piana del Fiume roeso, Condro, Sandoddi, Torisi. En poursuivant sa route d'Erzeroum vers Tauris, le voyageur rencontrait d'abord li faubourg oriental d'Erzeronm, où se trouvaient, comme dans l'autre, un établissement de bains et un bureau de douanes; après une marche de peuf heures environs, il atteignait l'Araze, à un point nommé, en langue arménienne. Polorabahag, c. a d. la forteresse ronde (le Polorbecch de Pegolótti): là, il traversait le fleuve sur un pont de sept arches dont le nom actuel est Tchoban-Keupri. Au bout de la plaine arrosée par l'Araxe, il s'engagezit dans les montagnes pour arriver au col de Delibaba; c'est sur ces hauteurs qu'était située à ce qu'il semble, la localité maintenant disparue que Pegolotti indique sous le nom de Sermesea. calo et Oderico da Pordenoue sous celui de Sarbisacalo. Après avoir dépassé le col et la station d'Aggia dont la situation est inconnue, on rencontrait sur le hant Mourad deux gîtes d'étape qui sont encore actuellement connus et très fréquentés par les caravanes : Karakitissè (le Calacresti de Pegolotti) et Utchkiliasé (c. à d. Trois églises, le Tre chiese de Pegolotti). 1 La halte suivante se trouveit dans les environs de la ville actuelle de Diyadin sur une crète (sotto Larcanos de Perolotti) d'où l'on spercevait, an sud-ouest le pic de Massis, auquel on donne, à tort, le nom d'Ararat. Non loin de la, on atteignait la ville actuelle de Karakand (le Scaracanti de Perolotti). Pour les trois stations suivantes, on n'est pes encore arrivé à découvrir le signification des noms que leur attribue Pegolotti. Au reste, on a pu remarquer jusqu'ici que la route parconrue par les caravanes au Moyen-Age, à partir d'Erzeroum, suivait, à peu de chose près, la même direction que celle des caravanes de nos jours; on peut donc admettre qu'il en est de même pour la seconde moitie. M. Kiepert fournit un argument excellent à l'appui de cette hypothées: c'est que 🖿 Finne rosso <sup>2</sup> de Pegolotti n'est autre chose que le "Fleuve rouge" (Kiril Tchaī), affluent de l'Araxe qui baigne les murs de la ville de Khoī; ceci établi, il ne reste plus rien dorénavant de l'hypothèse de M. Yule qui

Delaurier et Langlois out cherché beaucoup trop loin dans le direction de nord les Tre chiese, qu'ils ont voulu retrouver dans la localité nommé Etchmisdain: il est certain, m. tout cas, que les Turcs III connent également le nom d'Utchikilimé; Eitter (Evolt, X, 850) nous avait déjà mis en garde contre cette con-

fusion et M. Yule, arrivé à ce point dans es discussion sur le Reutier de Pegolotti, a reconnu l'exactitude de ce que nous avançons: Cisthey, II, 201.

Oderico da Perdenone pana amai le flume romo entre le mont "Ararat" et Taurie; voy. Yule, Cathoy, II, 2º append., p. zliv.

vonizit voir dans l'adjectif Rosso une corruption du mot Aras, Ras (nom arabe de l'Araxe), hypothèse dont la conséquence est été de nous forcer à admettre que les caravanes qui se rendaient à Taurie faisaient un détour pour gagner les bords du fleuve. Ajoutons que la ville de Khoi n'est point si moderne que le croit M. Kiepert, car elle existait déjà au Moyen-Age, et que si la route que nous étudions l'avait traversée. Pegeletti eût indiqué le nom de la ville et non pas celui da ficuve. Entre 🖹 point où la route traversait le Kizil-Tchal et Tauris, but final du voyage, Pegolotti note eucore les deux stations de Condro et de Sandoddi. La question est de savoir 📓 l'on doit chercher la position de ces localités sur la rive droite du lac d'Ourmia, on dans l'intérieur des terres : d'une part il existe entre Khoi et Tauris une reute qui longe de lac; d'autre part les deux villes sont également reliées par une route très fréquentée qui passe par Marand et Sofian. M. Kiepert se prononce en faveur de la première par la raison qu'on y voit encore d'anciens bureaux de douane dans les villages de Chanadan et de Chahnadian ; mais alors, comment établir l'identité entre Chanadan et Condro, entre Chahnadjan et Sandoddi?

Nous avons parlé jusqu'ici d'un Routier de Pegolotti; à preprement parler, ce que l'auteur a eu ca vue, c'était de dresser, à l'usage des commerçants occidentaux, un tableau des dépenses obligatoires pour les voyageurs qui vondraient se rendre avec des marchandises de Lajamo à Taurie. Au passere des frontières, à l'entrée de certaines grandes villes, le voyagenr était contraint de payer un impôt au souverain de pays ou à ses représentants. A un grand nombre de stations ou voit reparaître un droit, toujours le même, d'un demi aspre par charge de bête de semme, anquel l'anteur donne le nom singulier de tantau-Suivant MM. Canestrini ot Langlois, oc nom serait formé des mots tant (tant) a (par) auna (aune); et, d'agrès cela, les marchands occidentaux auraient du acquitter, à chaque station ainsi désignée (et il n'y en a pas moins de quatorze entre Erzeroum et Tauris), un droit d'un demi aspre par aune de toile renfermée dans leurs bagages! Mais un impôt sussi lourd cût équivalu à une prohibition absolue! aussi ne s'agit-il nullement ici d'un droit fixé par sane d'étoffe. En effet, Pegolotti ajoute chaque fois expressément que cet impôt d'un demi aspre est perçu pour chaque charge de bête de somme. En outre, l'explication que nous discutons pêche par la base, en ce sens que ces sa-

<sup>&</sup>quot;Cotte ville est nommée Ceye dans les Comptes de Langele, 1 c., p. 610, Hoy dans Chavije, p. 107, Choey dans Ghietele, p. 805, Khowyy dans Aboulféda, Géogr., II, 2, p. 149, 158 (dans ces per-

sagos il cito d'autres géographes arabes plus anciens).

<sup>\*</sup> Archés, stor. stal., 1 in strie, append., IX, 848, not.

<sup>&</sup>quot; Trésor des skartes, p. 94.

vanta font dériver d'une racine romane le nom d'un impôt qui n'existait que dans l'intérieur de l'empire tataro-persan. Il semble qu'on est. dù rechercher tout d'abord si cet impôt n'était pas d'origine orientale. et il est suffi de prendre en main II petit vocabulaire place par Pegolotti en tête de sa Pratica della mercatura, pour apprendre qu'en langue tetare tantanllo signific Guet (quardia.) 2 D'après cela, on doit admettre que le fantaulaggio était un droit payé aux postes établis sur différents points pour la protection des caravanes. En effet, il existait en Perse, au temps de la domination des Tatars et peut-être même déià ayant eux, une organisation de ce genre pour la police des routes. Sous le régue d'Argoun, le quatrième des khana tatars (1284-1291), le commandement des hommes chargés de ce service était confié à un émir aussi sévère qu'intelligent. Par la suite, il s'y introduisit de graves abus; au lieu de réprimer l'andace de jour 🖿 jour plus grande des voleurs de grand chemin, les hommes de piquet les favorisaient sous main; eux-mêmes exigeaient des voyageurs plus que leur dû et des individus étrangers au service revêtaient leur uniforme pour rancouner les passants. Les grandes routes devenant trop dangereuses, les voyageurs commencérent à les shandonner nour les chemins de traverse : là, ils échappaient tout au moins aux exactions des "Tanganis" et, sons le rapport du danger des mauvaises rencontres, ils ne couraient pas beaucoup plus de risques que sur les grandes routes. Ghazan-khan (1295 - 1304) porta remède à ces désordres avec l'énergie qui faisait le fond de son caractère. Non content de faire mettre à mort tous les briganda qui se lalmaient prendre et tous les individus coupables de connivence avec eux, il rendit les pestes de garde et les habitants des villages situés sur la route responsables de tous les vols commis. A côté de chaque poste, il fit dremer, pour le faire reconnaître, une colonne de pierre à laquelle était appendu un tableau indiquant l'effectif du poste et le chiffre de la taxe réglementaire: de la sorté, les voyagenra ne couraient plus risque d'être volés par des individus quelconques ou exploités par les gardiens des postes eux-mêmes: ce tabless se nommait la table de justice.\* La taxe était d'un demi aktché par quaire

<sup>&</sup>quot;Le système dounnier de l'Arménie consistait, dit M. Langiois, dans la perception de certains dreits appelée tantaullagia;" mais cet auteur aurait de la peine à prouver l'existence d'un impôt de ce non dans le royanne de Petite-Arménie.

Pegul., p. xxiii. Le dictionsaire latin-person-comman de 1808, publ. pay

Klapreth, Môre, rolat à l'Arie, III, 229 (éd. Géza Kunn, p. 105), attribue au mot persan tataulla eignification de placerius (greffier). Dans Rachideddin ce mot est écrit tantôt tangaul, tantôt teteganl.

On trouve une trace de cette disposition dans Pegolotti: au bas de la p. 10 il inscrit un droit d'un demi sepre "per tavela cioù per une segnale del Signore."

charges de mules ou par deux charges de chameaux. Au tamps de Ghazan-khan, il n'y avait pas moins de dix mille Tangauls constamment sur pied, rien que pour assurer la sécurité des routes. Ces mesures ne manquèrent pas de produire leur effet. Elles furent, d'ailleurs, maintenues sous les successeurs de Ghazan-khan; nous en avons la preuve par Pegolotti, car il écrivait le passage cité plus haut du vivant d'Abou-Said-khan (1316—1336), et aussi par certains passages du traité conclu par les Vénitiens avec ce même khan, en 1320. On y trouve reproduites les ordonnances concernant les Tangauls: responsabilité partagée avec les autorités et les habitants des localités voisines de leur poste, pour tous les vols commis aux dépens des caravanes; défense d'exiger pour le "tamtaulaco" une somme supérieure à la taxa réglementaire. D semble que cette taxe était alors plus élevée que du temps de Ghazankhan, car il est certain, d'une part que les mois aktché et aspre désignent une seule et même monnaie (valant environ 60' centimes de la monnaie actuelle), et d'autre part que l'un et l'autre mot ont la même signification: "blanc". Au tamps d'Abou-Saïd-khan, on pavait pour chaque charge la même somme (un demi aspre) que du temps de Ghazankhan pour deux charges de chameau ou quatre charges de mulet. Un marchand se rendant de Lejazzo à Tauris avec une bête de somme pouvait compter sur une dépense moyenne de 163 sapres à payer aux receveurs des donancs et aux postes de garde sur les routes, plus 🕅 aspres environ pour les bandes de Mongels, coureurs de grand chemin (Moccoli cioè Tartari scherani), qu'il risquait de rencontrer en route, seit un total de 203 aspres (Pegolotti dit 209, mais c'est une erreur d'addition). Cette somme correspond 🕷 environ 120 france de notre monnaie.

En voici assez sur le tracé de la route de Lajazzo à Tauris et sur les taxes qu'on y percevait. Occupons-nous maintenant de celle qui lui faisait concurrence, c'est à dire de la route de caravanes de Trébizonde à Tauris.

Il n'existe malheureusement point pour celle-ci comme pour la précédente une description spéciale. Pegolotti se borne à dire que les marchands isolés voyageant à cheval parcourent catte distance en douze à treise jours, et les caravances en trente à trente-deux jours. Il ne cite ancune des villes traversées par cette route. Giosafatte Barbaro donne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce qui priobbe est emprenté à Rachiel addin. M. Bernhauer a reproduit co pussage dant sun Mémoire sur les écutitutions de police chez les Arabes, les Persaus et les Turce, dans le Joseph, asial., 5º cérie, T. XV, p. 486 et et; son texte

set meilleur et plus complet que celui de d'Obssen. Hist. des Mangole, IV, 470 et st.

<sup>\*</sup> D'après les tableaux comparatifs des monnajes, de M. Desimoni, dans son édition de Langele, l. c., p. 647—680.

<sup>4</sup> Pagol, p. 11.

bien le tracé d'une route, mais celle-ci s'écarte tellement de la ligne droite NO-SE, qu'il nous paraît impossible qu'elle ait jamais pu servir, d'une manière rénérale, on trafic entre les deux marchés; tout au plus pourrionsnous admettre que des voyageurs isolés lui eient quelquefois donné la préférence.1 Reste Clavijo qui fit aussi le voyage de Trébizonde à Tauris; mais il fit tant de détours, la durée de son voyage (du 📰 avril au 11 juin) a dépasse tellement la moyenne indiquée par Pegulotti, que, pour lui aussi, il nous est impossible d'admettre qu'il ait suivi la route ordinaire. Ce n'est donc pas dans ces deux journaux de route que nous pourrous découvrir la direction de la route commerciale: nous en dirous autant pour le chemin suivi, au retour de sa mission, par le chévalier Langele: pour revenir à Trébisonde, il passa par Khoï, Erdjich (sur la rive septentrionale du lac de Van), Helazkert et Erzeroum. 1 est cependant bien probable que, pendant le Moyen-Age, la route des caravanes ne devait pas s'écarter beaucoup du chemin suivi de nos jours. par Balbourt, Erzeroum, Divadin, Khol. Cette ligne est déjà tracée jusqu'à un certain point par la nature elle-même, et le total des journées de marche indiqué par Pegolotti pour les caravanes allant de Trébisonde à Tauris correspond exactement au temps employé de nos jours par les caravanes pour faire, par la route que nous venons d'indiquer, les cent cinquante lieues qui séparent les deux villes. 5 Pour les deux premières journées, nous pouvons prouver, pièces en main, l'identité des deux trajets: en effet, nons possédons un diplôme de l'an 1314, dont nous avons déjà donné précédemment une analyse, et les comptes de voyage du chevalier Langele. Dans le diplôme, l'empereur de Trébizonde Alexia, fait défense II tous les sujets grecs de se joindre aux caravanes génoises jusqu'à une localité désignée sous le nom de "Cabanum"; sous cette forme il est impossible de ne pas reconnaître le village de Kara-Kaban (le Kaban noir), situé dans le montagne, à neuf lieues de Trébizonde, et où font encore halte de nos jours les caravanes qui se dirigent de là sur Balbourt et Erzeroum. 7 Nous retrouvens le nom

Viagrio nella Perria, p. 48, 49. Cette route prend des l'origine, d'une manière trop marquée une direction méridionale; elle va tout droit sur Ereinghian et Karpourt.

<sup>\*</sup> Viage, p. 86-108.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., XIII, 610-614.

<sup>\*</sup> Voir description de cette route dans Blan. Die commercielles Zustände Paraiene, p. 210 et sa.

<sup>\*</sup> Dans un rapport sur la route comnerciale de la mer Noire (Mittheilungen

sièer Handel, Unerrie und Vertehromittel, 1610 année, Vienne 1850), M. R. Godel, commit d'Autriche à Trébizonde, écrivalt que, pour parcourir catte distance, ies caravanes mettent au moins de vingt-sept à trente jours quand la route est en parfait état, et qu'il leur en faut quarante quand elle est en manvaix état (p. 119).

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., XIII, 817.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Hamilton, Beisen in Kleinaulen, Pontus und Armenian, I 168; Ritter, Enlk., XVIII, 906.

de ce village dans les comptes de Langele: ce fut sa première étape an départ de Trébisonde vers Tauris. Bailourt fut la troisième: 1 saivant Mº Polo, dans l'édition de Ramusio, c'était un château-fort sous lequel on passait, en allant de Trébizonde à Tauria. On retrouve sucore, dit on, dans les anciennes fortifications de Baïbourt, d'Erzeroum, de Hassan-Kalèh, de Bayézid, les restes de châteaux-forts élevés sur ces divers points par les Génois, pour la protection de leurs caravanca, et l'on rencontre, le long de 🔣 grande route actuelle, des khans (caravansérails) dont la fondation remonte au Moven-Age et qui auraient été élevée par cette nation: c'est, du moins, la tradition populaire.º M. Brant, consul d'Angleterre à Erzeroum, l'a acceptée sans hésitation comme un fait historique, quoiqu'il n'existe pas trace de fondation de ce genre dans aucun document. M. Brant ya jusqu'à direque les Génois avaient obtenu des "rois d'Arménie" l'autorisation d'élever ces châteaux-forts: c'est une affirmation qu'il anrait eu de la peine à prouver, car. à l'époque où les caravanes genoises parcouraient la rente de Trébizonde à Tauris, c'est à dire au XIVe et au XVe siècles, il y avait déjà longtempe que ces pays ne dépendaient plus des rois d'Arménie; tout le pays, jusqu'à la frontière du petit empire de Trébizonde, appartenait aux khans de Perse. Mais, nous l'avons vu, ces khans tatars veillaient à la sûreté des routes, ils entretenaient à ceteffet des postes nombreux; en outre, ils étaient trop jaloux de leur autorité pour permettre à une nation étrangère de construire sur leur territoire des châteaux-forts et des caravansérails. Ce qui subsiste encore de ces constructions présente si peu le caractère de l'architecture occidentale, que le voyageur Hamilton, très expert en cette matière, reconnaît positivement dans les unes le style sarrazin et dit, que dans les satree, il peut être tout aussi bien byzantin que génois.4 Quand on sait avec quelle facilité les Turcs d'Asie-Mineure attribuent la qualification de génoise à toute construction tant soit peu ancienne, on attache, dans le cas présent, peu de prix à la tradition populaire. Cela n'empéche que si, pour prouver que la route commerciale au Moyen-Age et de nos jours

Hamilton et traite avec raison, de légende la tradition en question; en ne comprend pas comment, après cela, il peut, au cours du même ouvrage (XVIII, 966) revenir dire que les Géacis obtinrent des "rois d'Arménie" l'autorisation de countraire des postes fortifiées de din en dix lieues sur la route commerciale de Trébisonde à Bayésid, et d'y placer des garnisons.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Atti della Sec. Lig., XIII, 608: Cabanum montanum — Papertum; cf. p. 595, Papertum.

<sup>\*</sup> Ramus., II, p. 6, b.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> James Brant, Journey brough a port of Armenia and Lois Minor, tank le Journ. of the geographical Society, VI (1686), p. 188, Hamilton, op. etc., I, 177.

<sup>\*</sup> Op. cit., I, 175—177. M. Karl Ritter (Erck., X, 201) site ces remarques de

est toujours restée la même, il faut renouver à la preuve par les monuments, le fait de l'identité n'en subsiste pas moins. Les caravanes parties de Trébizonde gagnaient Ernevoum par Baïbourt en sept ou huit jours de marche; Il partir de là, elles suivaient exactement le même itinéraire que les caravanes parties de Lajazzo et profitaient comme elles des mesures prises par les khans tatars pour la sécurité des routes: les taxes à payer sux postes échelonnés sur le chemin coûtaient ausurément moins que ne l'eussent fait la construction de châteaux-forts sux principaux gites d'étape et leurs réparations, ainsi que l'entretien de leur garnison.

Nous en avons fini avec les reutes commerciales de la Perse; si, maintenant, nous cherchons à quelles nations appartenaient les voyageurs qui les fréquentaient, nous rencontrons en première ligne, et laissant les autres bien en arrière, les Vénitiens et les Génois.

Le premier acte publie émanant d'un khan mongol de la dynastie de Houlagou en faveur des Pénitiens, paraît être un décret dont un messager du "Souverain tatar (domini Tartari)" remit au doge de Venise, d'abord le texte original en langue tatare, puis une traduction latine. Le texte original a, malheureusement, été perdu ; la traduction indique, comme date, le commencement du mois de nevembre 1306. Elle commence par ces mots: Verbuer Quei (Var.: Zuei) Soldani duci Venetiarum.1 Ici se pose déjà une question: existait-il, à cette époque, dans un des royaumes tatars, un souverain portant le nom de Djoudji ou un autre nom de consonnance analogue? Le grand khan résidant en Chine était Timour, petit-fils du grand Koubilai (1294 - 1307); le khan du royaume d'Ogotal se nommait Tchapar (1301 - 1309?), celui du royaume de Tchagatai avait nom Doua (mort en 1307); le souverain de Kiptchak était Toktaï (1991-1313); en Perse régnait Oldjaïtou (1304-1316),2 Pas un de ces noms ne rappelle par sa consonnance le mot Cuci, et cependant nous devons retrouver sous cette forme celui d'un souverain tatar, cela est incontestable, car le date du document est également indiquée d'après le cycle tatar des animaux; c'est l'année du Serpent. Voyons si le nom du lieu d'où il est daté ne nous rapprochera pas de la solution. Facta in Mugantis, dit le texte. Sous ce nom I faut, très probablement, entendre le district de Moghan, au sud du Kour,8 territoire dépendant des khans de Perse et où ils résidaient

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taf. et Thom., IV, 47 (Comment. reg., I, p. 66, at 200).

<sup>&</sup>quot; Oldjattou fui-même donne, dans une fettre il Philippe le Het les name des khans de la race de Gengis-khan qui régnaient il la même époque que lui:

voy. d'Ohman, Hist. des Mongols. IV. 488; Hammer, Gesch. der Rehans, II, 144 et a., 188.

<sup>\*</sup> Plus exactement: le district de Moghan, situé dans le triungle formé par la mer Caspienne, le cours inférieur de l'A-

de préférence.1 C'est précisément de la qu'est datée la lettre d'Oldjaltou à Philippe le Bel, roi de France, dont il a délà été question,2 et cette lettre est de la même année que le privilége accordé aux Vénitions dont nous cherchons l'auteur. De là à supposer que le sultan Caci et Oldjalton ne sont qu'un seul et même personnage, il n'y a qu'un pas. Un détail vient à l'appui de notre hypothèse: c'est ce titre de Soltan, que l'on ne voit nulle autre part accolé au nom d'un khan mongol; Oldjaltou l'avait adopté en 🗰 convertissant à l'islamisme. " II n'en reste pas moins une différence du tout su tout entre les noms Carl et Oldjalton: il faut donc quelque chose de plus solide pour appayer notre hypothèse. Cette base, je la trouve dans le fait suivant: le messager qui remit au doge la lettre du sultan était, en outre, chargé de porter à un citoyen de Venise, pommé Pietro Rodulfo, de la part d'un certain Khodja Abdallah, une déclaration écrite en langue tatare; l'auteur de la déclaration renonce à toute autisfaction pour un tort à lui causé par ce Pietro et promet de n'en faire retomber la responsabilité sur aucun autre sujet vénitien. Cette promesse est confirmée par deux témoins, deux Occidentaux, Balduccio Buffeto (Buffero?) et Tomazo Ugi de Sena (de Sienne), évidemment établis dans la localité habitée par Abdallah: tots deux signent en italien et la dernier précise sa situation par ces mots: "Alduci (Ilduci) del Soldano". Or, nous savons qu'Oldjaktou envoya, en 1305 — 1306, son "iulduci" (Jouldoutchi, porteur 🚻 sabre) 5 nommé Tomaso, porter des lettres à Philippe le Bel, roi de France, à Edouard II, roi d'Angleterre, et au pape Clément V, pour solliciter leur alliance contre l'Egypte." Il est clair que le Thomas témoin d'Abdallah et le Thomas porteur des lettres du sultan, ne font qu'un. Mais alors le martre de l'un et le maître de l'autre ne sont également qu'une seule et même personne; en d'autres termes : l'auteur du privilége accordé aux Vénitiens est Oldiaiton. Dans ce privilége, il est dit expressement que, depuis une époque déjà reculée, les marchands vénitiene ont contume de fréquenter la Perse, et défense est

Para et le cours laffrieur du Kour: voy. Aboulfèda, Géogr., II, 2, p. 158 et a.; d'Ohason, Des peoples des Canocre. p. 156; Dern, Caspia, dans les Mém. de l'Acad. de St Pétersé., 7° atrie, XXIII (1876), passages cités dans l'index au mot Megan: v. aussi la carte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abel Rémussi, Second noise, me la valui polit, des princes shritiens avec les empereurs mongols. Mém. de l'Acad. des huer., VII (1894), p. 879, 896; Hammer. Gueh. der Rehme, II, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Abel Rémant, l. c., p. 488 (du moine d'agrée la traduction italienne contemporaine); l'original est daté d'Aliyan (village de la plaine de Moghan?); voy. M. Pele, ed, Pauthier, H., 761.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D'Obeson, I. c., IV, 480, 488.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Car deux attestations se trouvent tane Taf. et Thom., inid.; regeste du premier volume des Commonoriali, p. 54, nº 260.

<sup>4</sup> Hammer, op. sit., 11, 249.

Abel Remarkt, I. c., p. 898-401, 487.

faite d'inquiéter l'un d'eux sons prétexte qu'un de ses compatriotes aurait laissé des dettes dans le pays ou causé un tort quelconque à l'un de ses habitants. La déclaration d'Abdallah, on le voit, est la conséquence directe de ce décret. Pour en finir sur ce point, il ne nous reste plus qu'à rectifier la date que porte le document dans la piece qui est parvenue jusqu'à nous. L'année du Serpent du cycle tatar de douze années, correspond non pas à l'année 1306 de notre ère, chiffre indiqué dans la traduction latine, mais à l'année 1805.1 On peut admettre que II Siennois Tommaso Uzi, garde III corpa d'Oldiaiton, remplit sa mission en un seul voyage et fit au fur et à mesure la remise des dépêches dont il était chargé peur différents princes, de la lettre écrite par son maître su doge et de la déclaration d'Abdallah, contresignée par lui-même. Il est vrai que ces diverses plèces portent des dates assez éloignées les unes des autres: 13 — 💵 mai. 13 sentembre, commencement de novembre 1305; mais on peut admettre que Tommaso était resté en Perse jusqu'après la rédaction de la dernière, car nous ne constatons son arrivée à la cour de Rome qu'an commencement du mois de mars 1306, et à la cour d'Angleterre que pestérieurement au 7 juillet de la même année.<sup>2</sup>

La mission de Tommaso Ugi (et de son compagnon, un oriental, nommé Mamalak) marque le début des relations diplomatiques entre l'empire tatar occidental et Venise; à partir de ce moment, le Sénat commença à diriger ses vues du côté de la Perse, et il semble que l'objet des premières négociations fat l'envoi d'une ambassade dans ce paya. Michele Dolfino accepta cette mission en 1820. Il avait à choisir entre les deux routes que nous avons décrites: un détail nous fait connaître celle qu'il prit; c'est que le baile vénitien de Trébizonde, Giovanni Sanuto lui remit, à son passage dans cette ville, une somme de cinquante libres grossorum. Cette mission aboutit à un traite que nous possédons,

Unio. Nibingen 1877: on y tronvera le texte de la lettre d'Oldjaftou au doge.

<sup>\*</sup> Voyes les considérations sur la chronologie, dans Abel Rémuent, l. c., p. 397; sur ce cycle en général, voy. Ideler, Zoitrachrousgen son Chain and Jane, Abh. der hist. phil. Cl. der Berk Abed.. 1800 part., p. 370 et st.; du même, Zoitrechnung der Chinesen, dans la même publination, année 1837, p. 203, 376 et se.

<sup>\*</sup> Abei Bémusat, I. c., p. 899 – 401. J'ai traité ce sujet avec plus d'étendue dans l'article: Contributions à l'histoire du commerce du Levant na LIVe siècle, inséré dans le Festechrift dur K. biffenti. Bibliothek au Statigart van Jubelfeier der

Berchet, La republica di Veneria e la Pervia, Nuovi documenti e republi. Venise 1866 (extr. de la Raccita Venera, T. I), p. 86. Le regeste "1820—1896. Deliberazioni del Senato veneto intorno ad una ambasciata in Tauris" resume plusicare actes qu'on peut lire maintenant aéparément dans l'Archéo. Venet, XVII, 186, XVIII. 887, 880, muis qui me fent pas plus de lumière sur ce point.

<sup>4</sup> Taf. et Thom., IV, 171.

nais que, pendant longtemps, par suite d'une fansse lecture, on a pris pour un traité entre Venise et Tunis: au lieu du mot Turisium (Tauris) qui se trouve dans le titre, on lieait Tunisium.2 Mais, dans le texte même: il n'y a rien qui puisse instifier cette confusion. Le prince avec lequel traite Venise se donne le titre d'imperator Monsait: or, à cette époque, le souverain de Tunis était un prince de la famille des Hafsides. nommé Abou-Yahya-Abou-Behr, et ni la qualification d'empereur ni le nom de Monsait ne peuvent s'appliquer à ce personnage. Au contraire, nom et titre conviennent parfaitement à Abou-Said-khan (1316-1336) qui régnait alors en Perse; son nom se trouve parfois dans les auteurs crientanx et sur les monnaies sous la forme Bon-Said, s et les écrivains eccidentaux en font, par corruption, Boussay Bosseichan (Bousaid khan), Mussayd, Bonsait, Bonsaet; de ces dernières transformations à Monsait il n'y a qu'une nuance. Dans le traité en question, l'ambassadeur réclame la restitution des biens laissés par un sujet vénition nommé Francesco da Canale, mort à Arsenga, et usurpés illégalement par un certain "Badradin" Loulou. Arsenga, c'est, naturellement, Erzinghian; Bedreddin Loulou est le nom d'un grand personnage person qui jouait, précisément à cette époque, un rôle assez considérable: 6 enfin, nous trouvons dans les registres des Mish pour les années 1896-1398, qu'un deuxième ambassadeur envoyé à Tauris eut encore a s'occuper de l'affaire de Francesco de Canale.º Chose très curieuse, le texte ne porte pas l'indication du lieu où il fut rédigé, mais nous possédons assez de pointa de repère pour remplir cette lacane et inscrire le nom de Tauris. La suscription placée en tête du traité dans le Liber pacterum 10 de Venise est d'une écritare plus récente que celle du texte et porte positivement Pactues Turisii; j'en possède un facsimile très exact que M. le prof. Muller a en la bonté de me communiques: c'est par erreur que M. de Mas Latrie, en publiant cette pièce, qu'il a prise précisement dans la Liber pactorum, a la Pactum Tunicii. Mais les nome propres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marin, Storic del commercio dei Veneziani, IV, 286-288; Taf. at Thom., Der Doge Audres Dandolo, p. 187.

<sup>&</sup>quot;Je l'ai déjà fait voir dans men ouvrage: Colonie commercials degle Balians in Oriente nel medio evo, II (1868), p. 32. Dans son étude sur le: Privilége commercial accordé en 1320 à la république de Venise par un roi de Perse (Bibl. de l'école des chartes), XXXI (1870), p. 72 et al.), M. de Hus Latrie revendique à tort le mérite de la découverte, car il commissait parfeitement mon ouvrage.

<sup>\*</sup> D'Oheeon, IV, 716 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Livre de l'estat du grant Cuan, p. 69, 65.

Arch. de l'Or. lat., I, 268, 270.

Arth. Venst., XVII, 270; XXVII, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pegol., p. 9.

Hammer, Ocsch. der Echane, II., 277, 281.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Archic. Fond., XVIII, 988.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Lib. IV. fol. 84. Il set possible que la transformation en Tunisil se soit faite dans les Index, qui sout de date plus récente.

ne sont pas les seuls indices qui tranchent la question en faveur de Tauris contre Tunis. On reacontre ca et là, dans le texte, des noms de fonctionnaires de toutes sortes ou d'impôts dont la forme turco-mongole décèle irréfutablement que le traité n'a pu être passé qu'en pave tatar : nous en citerons quelques-uns: corchaçi ou yargoutchi, juge; ! thilomaci, drogman; \* totouli \* et charauli, \* gardiens des routes, gendarmes; tomgaci, percepteur des donanes on des impôts; stamoga, impôt (à proprement parler, goutte, sceau, timbre); a toulaço (tamtoulaço), droit parçu nour la protection des vovageurs sur les grands chemins. 7 Enfin. M. de Mas Latrie insiste avec raison sur ce que, dans le diplôme, tout indique que 📗 pays dont il s'agit est situé dans l'intérieur du continent. Bref, tout concourt pour démontrer qu'Abou-Saïd-khan est bien l'auteur du diplôme. Nous pouvous le résumer en quelques lignes.º Les Vénitiens jouiront de la liberté absolue d'aller et venir sur toute l'étendue des états du khan; ils pourront s'arrêter où lis voudront et auront droit de faire pâturer leurs bêtes de somme pendant trois jours à chaque endroit. On n'exigera d'eux, de leurs drogmans et de leurs serviteurs ancun autre impôt que les droits de douane et la taxe pour les gardiens des routes; on ne pourra exiger rien de plus que les taxes. réglementaires; le taux en sera dorénavant le même qu'an jour de la conclusion du traité et elles ne seront perçues qu'aux gîtes d'étape accontumés. Les Vénitiens auront le droit de requérir les gardiens des routes pour les escorter; I l'un d'eux s'y refuse, il sera responsable du dommage qui pourrait résulter de son refus. Au cas où un Vénitien viendrait à être pillé on volé en route, les autorités, les gardiens des routes et les habitants de la localité on du district seront tenus de retrouver les objets volés, ou, si non, de payer une indemnité. Sur la réquisition du consul vénitien, tout chef de district est tenu de fourpir aide et assistance aux Vénitiens ou à leurs carayanes. Ni leurs courriers ill leurs conducteurs ne pourront être arrêtés sons quelque prétexte que ce soit. On ne pourra se saisir de la personne d'un sujet vénitien pour cause de crime commis ou de dette laissée par un de ses compatriotes:

<sup>\*</sup> Ibn-Batouta, III, 11; Eachid eddin, ed. Quatrumère, p. 122; Breezet, Addit. et éclairoise. à l'hist. de la Géorgie, p. 439.

Pegol., p. sxitl.

V. plus bent.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hammer, Gosch. der Behane, L. 38; II, 189.

<sup>\*</sup> Ibid. I, 878, 364.

<sup>\*</sup> Yambéry, Uigurische Sprachmontsmarte, p. 289; Hammer, op. cht., II, 179;

Pepol, p. zz: "Tamunga in Tunial (tiene Turizi) et per tutta Persia . . . a Caffa e per tutte terre di Tartari == comercio, dazio, gubella."

Voy. plus haut.

<sup>\*</sup> I c., p. 74 et m., 88 et a.

Le texte en a été publié par M. de Mas Latrie, l. c., p. 95-109, et dans Tef. et Thom., IV, 178 ° m.

chacua n'est responsable que de ses propres actes ou de ses propres dottes. Les autorités devront se montrer serviables à l'égard des Vénitiens et contraindre leurs débiteurs II s'exécuter. En cas de décès d'un Vénitien, il est interdit à tout autre qu'à son consul de toucher aux objets lui appartenant. Au cas où un Vénitien portarait plainte devant un tribunal persan, la cause sera entendue par le juge du rang le plus élevé. Dans les causes civiles et criminelles entre Francs (Vénitiens), les parties ne seront justiciables que de leur consul. Enfin, concession très importante, les moines latins remplissant les fonctions de ministère ecclésiastique auprès des marchands vénitiens sont autorisés à établir des missions sur tous les points du territoire à leur convenance.

Nous savons déjà que Michel Dolfino n'était pes le premier Vénition qui fit le voyage de Venise en Perse; entre les deux pays, le trafic remontait déjà loin. Nous avons constaté précédemment que les Vénitions s'étaient montrés de très bonne heure à Tauris; il est inutile de répéter ici ce que nous avons déjà dit à ce sujet. Vers 1320, un voyage de Venise à Tauris par Trébizonde ne paraissait à personne un fait extraordinaire: 1 les Vénitiens y possédaient déjà un certain nombre des comptoirs. Aussi avaient-ils dès lors leur consul ou, pour le désigner sons le titre que lui attribue le traité que nous venous d'analyser, leur Maçor (chef de la colonie) et la colonie reçut peu de temps après des réglements d'administration dont l'observation était confiée à ce consul et à ses quatre conscillers.2 Parmi ces consuls, le premief nom connu est calui de Marco de Molino; le 6 juin 1324, il écrivit au doge de Venise une lettre qui présentait la situation de la colonie sous un jour assez peu favorable. Il avait interdit aux Vénitiens, dans leur propre intérêt, de trafiquer avec un certain Sarrasja. En dépit de sa défense, un nommé Francesco Quirini et deux de ses compatriotes s'adressèrent à ce Sarrasin pour acheter des épices. Cette désobéissance occasionna ana quarelle entre Quirini et quatre de sea compatriotes, dans le caravansérail dit delle Telle: battu jusqu'an sang. Quirini, pour se venger, alla se plaindre à la mère du khan: à force de paroles et aussi d'argent distribué parmi les gens de la mite de la princesse, il obtint l'arrestation et l'incarcération de ses adversaires; 🖿 consul ne put obtenir leur mise en liberté qu'en payant une somme de 270 besants. Ainsi, dans toute cette affaire, on avait yn des Vanitiens. mer de violence contre un de leurs compatriotes pour se faire justice eux-mêmes, et celui-ci faire cause commune avec des étrangers pour se venger; et, comme si cela n'ent pas suffi, la communauté se trouvait



Arch. Venet., XVII, 968; XXVII, 94. Bel. XVIII, 861; XVIII, 270.

sons le comp de devoir payer 5000 besants pour convrir les dettes d'un agent de la maison Marco Davanzo. Cette réunion de circonstances fâchenses inspirait au consul de tristes pressentiments pour l'avenir. Il dépeignait Tauris comme une place pen sâre, qu'il faudrait peut-être abandonner, à moins que le doge ne prit certaines mesures, sur l'opportunité desquelles il pourrait être renseigné par les commerçants au courant de la situation. En 1328, le gouvernement vénitien envoya Marco Cornaro à Tauris, avec mission de porter remède aux vices d'organisation qui lui avaient été signalés et de régier les dettes pour lesquelles les marchands vénitiens avaient été mis en prison; il y fut lui-même mis en état d'arrestation; quant à as mission, les résultats en sont incompus.

La colonie n'en avait pas fini avec les difficultés pécaniaires. Un habitant de Tauris, nommé Hadji Soliman Taïbi lui réclamait une indemnité de 4.000 besants et réussit à la faire condamner: il failut lui permettre de lever sur tout Vénitien, à l'arrivée et au départ, un impôt de quatre besants par bête de somme, jusqu'à concurrence de la dette entière. Il est vrai, que pour une raison quelconque, sur les quatre besants. Talbi devait subir une retenue de trois annres en faveur de deux Vénitiens de la maison Sanuto, mais cela p'allégeait pas la charge imposée à la masse. Au même moment, le Sénat de Venise autorisait le baile de Trébizonde à lever sur chacun des marchands de sa nation, à son départ pour Tauris, un droit d'un aspre par bêts de somme: le produit de cet impôt devait constituer un revenu en faveur d'un drogman nommé Avachi qui avait, paraît-il, randu des services à Veniae dans ces parages. 5 C'était une charge de plus imposée au commerce et qui allait enrichir un étranger; mais il existait, sans doute, une corrélation entre cet impôt et l'eutre, car Avachi était aussi le nom du drogman de Hadji Talbi.

Après la mort d'Abou-Saïd-khan (1836), il ne tarda pas à se produire un arrêt dans le trufic entre Venise et la Perse; les charges imposées an commerce y contribuérent d'ailleurs moins que la défaut croissant de sécurité des routes. Le khanat de Perse s'était subdivisé

I Tail of Thom., IV, 182 et se.

<sup>\*</sup> D egiste dans les registres des Misti (Arch. Venet., XVIII, 382—335, 838) diverses notes relatives à cette ambassade. La présence de Cornaro à Tauris en 1828 ressort d'un pessage des Cornmen. reg., II, p. 26, 1° 155.

Voyen for doux documents dans Taf. et Thom, IV, 229 et s.

<sup>&</sup>quot;Pre qualibet bestia, que ibit Torisium et redibit Marunam:" ce dernier nom est, probablement, estropié; Maria est assex contumier du fait.

Décret du Sénat, du 16 juin 1889, dans Marin, IV, 179.

en principantés indépendantes, dont les souverains, perpétuellement en guerre les uns contre les autres, étaient impaissants à réprimer l'anarchie dans leurs propres états. Malgré la difficulté des tamps, Venise ne perdait cependant pas de vue le marché de la Perse. Ainei, en 1344, on y apprit qu'une ambageade persane, envoyée par le prince djoubanien Echref, était en route pour Gênes; sur le champ, ou expédia à Marco Foscarini, baile de Constantinople, et qui venait précisement d'entrer en fonctions. l'ordre de se mettre en rapport avec cette ambassade et de lui faire des onvertures dans l'intérêt du trafic entre Venise et la Perse. 1 Il est doutoux que cette démarche ait amené un résultat; mais, du côté des Persans, on était tout aussi désireux de reprendre les anciennes relations commerciales. Nous possédons deux lettres adregsées au baile de Trébizonde et aux Vénitiens de cette ville par le sultan Oveïs qui régna, de 1357 à 1374. E Tauris et sur l'Aderhaldian: il invite en termes presents les marchande vénitions à revenir à Tauris, comme an tempe d'Abou-Said; il garantit que les routes n'offrent aucun danger et que rien ne sera négligé pour y maintenir la sécurité; il promet que les marchands trouverent en Perse le meilleur accueil et qu'ils y paieront moins de droits qu'autrefois. Dans la réponse des marchande de Trébizonde à la première de ces missiyes, en voit qu'ils ont peu de confiance et se tiennent sur la réserve; depuis deux aus disent-ils, des marchands, arrivés à Trébizonde avec une flotte nombreuse, y attendent la récuyerture des voies de communication, mais, avant de s'y risquer, ils veulent voir arriver de Tanris une grande caravane; ce sera la prenye que tont danger a disparu; ils consen-.. tiront à se joindre à cette caravane quand elle reprendra le chemin de sa patrie. Le fait est qu'ils n'avaient que trop de motifs de se montrer si prudents; quelques marchands vénitiens plus hardis, s'étaut risqués à partir isolément, furent pillés en route; le khan fit bien arrêter et punir les voleurs, et promit d'indemniser les victimes, mais on savait à quoi s'en tenir sur ses promesses. A partir de ce

est: Chelkh (e'est le "Sich" de la lettre) Ovele Behadir khan.

<sup>1</sup> Taf. et Thom., IV, 276 et a.

D'Ohmon, Hist. des Mongole, IV.
742 et se.; Rampoldi, Annal. musulm.,
X, 82, 90, 94, 96, 104 et s., 180; Repbelet, Biblioth. orient., s. v. Avis. Nous
ne possédons, de ces deux lettres, qu'une
traduction en dislecte vénitien: nous y
treavons le nom du prince transformé,
dans la première en Sichuniukum, dans la
seconde en Vayrohan. La forme véritable

Common. ray., III., p. 81, nº 496; p. 86, nº 529; m 111, nº 710. Les lettres ne sont pas datéen; l'éditeur estigne aux deux premières la date de 1869, à la dernière celle de 1878, mais avec un point d'interrogation.

moment et pendant tout le reste de la période que nous étudions, nous ne tronvons plus aucune trace du passage des Vénitiens sur la route de Trébizonde à Tauria.

Il nous faut maintenant revenir aux Génois, et suivre 🔳 développement de leurs relations commérciales avec la Perse postérieurement au voyage de Marco Polo. Entre temps ils avaient créé un consulat à Tanris: dans le but d'éviter des frais considérables. Il fonctionnaire nommé à ce poste n'était relevé que tous les aix mois, au lieu de l'être tans les trois mois comme dans les autres. Le consul était assisté d'un conseil de vingt-quatre membres, mais il sufficait de la présence de douze ou seize membres pour qu'une délibération fût valable: il y avait, en outre, à côté du consul, un tribunal de commerce dont les membres étaient repouvelés tous les quatre mois. L'autorité du consul et de son conseil s'étendait sur tous les citoyens génois résidant en Perso à titre temporaire ou permanent; car Tauris n'était pas la la seule ville qui les attirât: il y avait aussi une colonie de marchands à Sonitanièle et d'autres villes étaient tout au moins visitées par leurs carayanes. Ces carayanes étalent, à ce qu'il semble, sans cesse en monvement entre Trébisonde et Tauris, et réciproquement. Comme les marchands auraient pu être exploités par les conducteurs, les autorités coloniales géneixes de Trébizonde et de Tauris avaient chargé des individus connaissant parfaitement le pays de la location des bêtes de charge et de leur répartition entre les caravanes. D'un antre côté, les réglements arrêtés par le gouvernement de la République génoise montrent une préoccupation constante de maintenir en Perse le crédit de la nation et de prévenir toutes les causes de confita. De là, la défense d'admettre des étrangers (à l'exception des Vénitions et des Grecs, qualification qui désigne ici les citoyens de Trébizonde) dans les caravanes ou dans les maisons génoises; de la le réglement établissant que, pour tout achat effectué par un Génois en Perse, l'échéance ne pourrait être reculée au delà de quatre mois, et encore ce délai ne pouvait-il être demandé qu'avec l'autor ation du consul et du conseil, qui devaient avant de l'accorder s'assurer de la solvabilité de l'acheteur.

Quelles que fument les précautions prises pour parer à toute complication, il était bien difficile de traverser sans quelques chocs la bourrasque qui suivit la mort d'Abou-Said et qui se termina par la dissolution de l'empire des Ilkhaniens. La province d'Aderbaïdjan, dont Tauris était la capitale, échut au prince Djoubanien Hassan-le-Potit, et après lui,



¹ Ordinacio Taurinii, dans l'Off. Gun., obdente, p. 847 et a. p. 848—850, ≡ les deux paragraphes pri-

à son frère Echref, tyran sans foi ni loi. Parlant du souverain qui régnait, en 1344, sur Tauris et le territoire environnant (qui imperator cocabatur Toris et circumstantium provinciarum),1 le chroniqueur génois Stella rapporte, sans le nommer, qu'il envoya, cette année là, un ambassadeur chargé d'une lettre adressée au doge et la la commune de Gênea, per laquelle il affirmait son désir de vivre en paix avec les Génois et promettait de leur restituer tout ce qui leur avait été volé; les Génois, ajoute le chroniqueur, eurent la faiblesse d'ajouter foi à ces promesses, mais le prince tendit une embuscade aux marchands trop conflants dans sa parole, tua les uns, fit les antres prisonniers et s'empara de marchandises pour une valeur de 200,000 lirbe grossorum en monnaie génoise. Cet acte ne peut être attribué qu'à Echref, car c'est lui qui réguait à Tauris à la date indiquée par Stella, et son caractère cruel et sournois le faisait détecter de ses sujets enx-nêmes. Il s'agissait pour les Génois de ne plus s'exposer à des surprises de ce genre; comma, Cautre part, Tauris fut, à cette époque, assiégée et prise plusieurs fois, ils se déciderent à chercher en dehors de cette ville un point suffimanment fortifié qui pût leur fonrnir un astle pour leurs personnes et leurs marchandises en cas de danger. Clavijo raconte que leur choix s'arrêta sur une hauteur nituée à une lieue de Tauris, qu'ile avaient résolu d'y élever un château-fort et avaient déjà acheté le terrain au souversin du pays, qu'il nomme Soltanyays; mais ce dernier le leur aurait défendu sous prétente qu'il ne convenait point à des marchands de bâtir un châtean-fort." Sons ce nom de Soltanvays, il est aisé de reconnaître le sultan Ovéis, dont il a déjà été question précédemment. Peu de temps après sa mort, les hordes de Tamerian submergérent la Perse et, sous leurs fiets pressée, toute trace de colonie de commerce génoise et occidentale en général disparut pour longtemps.

On le voit, pour tout ce qui concerne les rapports des nations commerçantes d'Occident avec la Perse pendant cette période, ce que nous savons se borne à bien peu de chose. A notre connaissance, il n'en

Ginetinical (Annali di Genose, fel. 181) tradult maladroitement or passage de Stella: "l'imperatore del Tartari nominate Toria." M. Oderico (Lett. liguat., p. 178) suppose qu'il n'y a là qu'un lapeus calami et qu'il fandrait lire Tanm., de sorte qu'il s'agizait loi du bhan de Riptschak, de qui dépendait Tana: c'est une hypothèse bien risquée et d'autant moins adminible, qu'en 1844 les Génois avaient évacué Tana à III suite d'un conflit avec

le ichan; Tauris, au contraire, est parfaitement à m place, car, cette amée la précisément, cels ressert également de documents Vénitiens (v. plus haut), une ambassade persone était es route pour Génes.

<sup>\*</sup> Voyen la relation de Stella, p. 1981, et le pertrait d'Echref dans Hammer, Gench, der Hebens, II, 887 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chylis, p. 109.

reste que deux priviléges, de sorte qu'une foule de questions intéressantes, particulièrement celles qui ont rapport à la situation des marchands européens dans l'empire tatar, restent forcément sans solution. Il est cependant un point sur lequel Perolotti nous fournit tous les éclair cissements désirables, c'est calvi des droits de donane, on, en langage turco-tatar, de la Tamgha ou Tamogha: 1 voici ce qu'il dit: 1 "pour les objeta vendus ou achetés an poids du pays (pero di Torissi) on país cinq besants (à 6 sepres le besant), moins un demi-aspre par quintal Pour le drap, la toile, les fourrures, les camelots, l'étain, et, en général, pour tous les articles qui se vendent par petites quantités et à la mesure, on paie quatre besants moins un tiers par quintal. L'argent et les peries sont entièrement exempts de droits à l'entrée et la sortie." La modération de ces droits, surtout en comparaison de coux qui se percevaient en Égypte, l'énergie avec laquelle le gouvernement pourvoyait à la sécurité des routes tant que la dynastie d'Houlagou occupa le trêne, anfin la liberté d'aller et de venir dent les marchands étrangers jouissaient dans tout l'empire, devaient necessairement faire une impression favorable sur les Occidentant et ex exciter un grand nombre à aller chercher fortune en Ferre. Quelques-uns plus aventureux, ne considéraient même ce pays que comme une base d'opérations et comme le point de départ de voyages encore plus lointains. Dès cette époque, en tout cas, les missionnaires ne s'arrêtaient pas à la Perse; plusieurs poussèrent de là jusqu'à l'Inde et à 🖼 Chine; citons entre autres, Jean de Montecorvino, en 1291, et Oderico da Pordenone, en 1320. La voie était complétement libre. Tandis que les sultans, guidés par un caprit de défiance, ne permettaient à ancon Européen de traverser leur territoire pour aller dans l'Inde, les souverains tatars de la Perse ne suscitaient aucune difficulté aux marchands occidentaux qui, de chez eux, voulaient aller visiter cette péninsule.

Tauris était reliée à la côte du golfe Persique par une route de caravanes passant par Kachan, Yezd et Kerman.<sup>5</sup> A l'époque de Marce

<sup>&</sup>quot;Tamminga" Pegol., p. xx, "tamenga", p. 9, "camanoca", p. 8 et s. Sar la signification primitive de ce mot voy. plus hant.

<sup>\*</sup> P. S. 9.

<sup>\*</sup> H. Polo, p. 69, signals déjà les servises que le gouvernement Mongol rend au commerce par le sein qu'il prend di réprimer les voleurs de grand chemis, sans quoi les voyageurs auxsient beaucoup à souffrir : néanmoins, il conseille aux

marchands de se munir d'armes pour lour défense contre les brigands.

<sup>4</sup> Sexut., Seer. fidel. erus.; p. 28.

<sup>\*</sup> M. Polo, p. 70 et se.; Oderico da Pordenene, p. ill. Il semble qu'Oderico abandonna la grande route à partir d'Yent et qu'il gagna la côte du goife Persique par des chemins de traverse. Les commentateurs surort encore beaucoup à fixe pour déterminar l'itinéraire suivi par lui dans cette partie de son voyage.

Poio, la partie de cette route comprise entre Kernan et la côte était infestée de volcurs; lui-même, au retour de son voyage, tomba dans une de ces bandes et no lui échappa que par une fuite précipitée; il put se réfugier dans un château-fort da voisinage, mais, de tous ses compagnons de route, sept seulement eurent le même bonheur; le cependant, cet état de choses s'améliera, probablement au commencement du XIV siècle, quand les princes indigènes eurent été remplacés par des gouverneurs mongola. Abstraction faite des dangers qu'y couraient les voyageurs, cette partie de la route était des plus pénibles; la traversée de la province aride et montagneuse de Kerman était pour sur une source de fatigues inoules et ils pouvaient, Il bon droit, se réjouir au moment où ils débouchaient enfin dans la plaine du Laristan et pouvaient apercevoir dans le lointain le golfe Persique et Ormous, le plus grand marché de cette région.

À l'époque où nous sommes arrivés maintenant, ce n'est que par exception que l'on rencontre encore le nom de Siràf, et Aboulféda est le seul écrivain qui parle encore (au XIV siècle) de la nombreuse population de cette ville, de la richesse de ses habitants, de l'animation dounés à son port par l'entrée 🖫 la sortie des navires; il est évident que, dans ce passage, il copie un auteur ancien.º Déjà, Pile de Kich. sprès avoir hérité de l'important marché de Sirat, commencait à s'effacer devant une rivale plus heurense. A ce moment, le nom d'Ormons brille d'un éclat qui efface tous les autres et elle le conservera jusqu'à la fin du Moyen-Age. Au commencement de l'ère moderne, il apparaîtra encore plus grand que jamaia sons la demination des Portugais. Ce nomd'Ormoux n'avait pas toujours été celui de l'île qui le porte aujourd'hui. Au commencement du Moyen-Age, elle s'appelait léroun; mais, sur la côté voisine, \* quelques lienes de la, \* s'élevait une ville du nom d'Ormozz, dont en voit encore les ruines à six ou sept milles anglais au sud-orest du fort Minah. Reliée au golfe Persique par un canal maritime encore navigable en partie à l'époque actuelle, mais accessible alors aux navires de tout tourisge, l'antique Ormonz pouvait être considérée comme un port de mer. Au Xº siècle, elle était encore peu peuplée, ses marchands habitaient dispersés dans les environs; cependant, ses marchés étaient des lors pour alle un motif de grandeur et une source de richesses: " mais,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Polo, p. 88 et a.; cf. p. 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hammer, Gwoh, der Hoheme, II, 49.

<sup>4</sup> Aboulf., Gdogw., II, 9, p. 96.

<sup>\*</sup> Bu-Batonta, II, \$90, estima estimates à trois parasanges; El colonel Pelly (voy. la note suivante) confirme non appréciation.

Voyes les renseignements fournée & M. Yule (M. Polo, I, 106) par le colonel Polly, résident anglais à Bashire.

<sup>\*</sup> letachri, p. 19, 78, 79. Dana see remieignemente statistiques, Kedama (morten 948) désigne sund Ormous comme la port du Kerssen: voy. Journ. carat.

des le temps d'Edrisi, es voyagent pouvait en parler comme d'une grande et belle ville. C'était l'entrepôt des produits du Kerman, parmi lesquels II fant citer en première ligne le sucre et un indige de qualité supérieure. 1 Pronostic de bon augure, des vaisseaux de l'Inde y venalent décharger les articles destinés au Kerman, au Sedjestan et au Khorassan.\* Kich prétenduit conserver le monopole III trafic avec l'Inde et ne pouvait voir sans inquiétude Ormouz détourner à son profit une partie des produits de ce pays; de là une source inévitable de conflits. Chacun des princes de qui dépendaient les doux marchés voulant contraindre les capitaines marchands à fréquentes uniquement son port aux dépens de l'autre, 🖿 guerre entre eux était l'état normal.\* Ormouz sortit victorieuse de la lutte. A ce qu'il semble. car Marco Polo, qui la visita vers 1999, la décrit comme une place commerciale très importante. Les marchands de l'Inde y apportaient alors sur leurs navires des épices, des pierres précieuses, de fines étoffes, des brocarts d'or, de l'ivoire et autres articles qui repartaient de là dans toutes les directions (les portent par universel monde). A leur tour, les marchands d'Ormouz expédiaient vers l'Inde, sur des navires à eux, divers articles et surtout des chevaux.º Le pouvoir des princes d'Ormouz s'étendait sur quelques points de la côte orientale d'Arabie. entre autres sur Khalat et sur une autre place forte que Marco Polo ne nomme pas, Mascate probablement; ces possessions leur fournissaient des occasions de multiplier leurs relations avec l'Inde. Khalat recevait des produits de l'Inde et y expédiait en échange des chevaux arabes."

En dépit de cette concurrence, Kich, continua, pendant tout la XIII<sup>a</sup> siècle,<sup>7</sup> a prendre une part considérable au commerce de l'Inde. Partageant le sort de plusieurs autres îles du golfe Persique et d'une partie des côtes de l'Arable qui forment la partie méridienale du golfe,

<sup>5</sup>º série, KX, p. 168; de mêmo Aboulisda. (trad. Beinead, II, 29).

<sup>\*</sup> Katriel, I, 494.

Yaqout, p. 595.

<sup>\*</sup> Ika-Alathir (éd. Temberg, XII, 154, 199), cité par H. Defrémery dans ses notes ser le Guidan de Sadi, p. 178. Iba-Alathir mourut en 1258, seus aveir vu cesser les hostilités.

Chemseddin (p. 989) dit tont an moins que des marchands vanaient joter l'ancre dens son port.

M. Pole, p. 85—88, 714 etc.; voy. anad p. 68, 614, 641 etc. Ex nommant Ormons, M. Pole entend designer in ville de terre-

farme; ceia me peut faire l'objet d'un doute. Il faut se garder de se laisser lafuire en erreur sur ce point par le texte ramunien (Yule, M. Polo, I. p. cutifi).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Pole, p. 718. Voy. anni ce que dit Ibn-Batouta (II, 195) sur Kalhat, et les citations d'In.-Alathirper II Defrémery, dans se traduction du Gudicton de Sedi, p. 74, not.

As commencement du siècle suivent, Sanuto (Sacr. fidal. evec., p. 99) nomme meore Kish à côté de la ville d'Ormonz en terre-forme, comme entrepôt des épices de l'Inde.

elle avait été conquise (1989—1930) par Abou-Bekr-ben-Stad, prince de la famille des Salgouriens, attaché aux khans mongols de Perse par les liens d'une dépendance presque appainale, et qui gouvernait la province du Fars, comme ses prédécesseurs, avec II titre d'Atabek (1926—1960). Après sa mort et celle de ses fils, qui lui survécurent peu, la province du Fars, les îles et la côte d'Arabie retouraèrent aux khans Mongols et ceux-ci les firent administrer, à partir de ce moment, par des gouverneurs et des intendants. L'un de ces derniers, Djemaleddin, originaire de Schirax, joua un rôle considérable, de 1996 Il 1806; à la dignité spirituelle de Cheik-ul-Islam Il joignait celle de fermier-général (Mélik-ul-Islam) des provinces du Fare et de l'Irak. Possesseurs de Kich, Abou-Bekr et, après lui, Djemaleddin se trouvèrent mécassairement en rapport avec l'Inde et nouèrent, par Il force des choses, des relations avec quelques princes de ce pays.

L'élève des chevaux n'avait jamais existé dans la partie occidentale de l'Inde: on les y faisait venir de toutes parts, de la Chine et de l'Indochine, des environs d'Asov, du pays des Turcs, de l'Yémen, de l'Hadramant et de l'Oman, et surtout des côtes et des fles du golfe Persique, de Bahreïn, de Kich et d'Ormouz. Les marchands persans et arabes les expédiatent en nombre immense un tirsient de ce commerce d'énormes bénéfices. On pouvait, d'ailleurs, en expédier autant que l'on voulait sans arriver à suffire aux besoins; soit incapacité de supporter le climat, soit mauvais traitements, les meilleurs chevaux y périssaient vite. Wassaf, écrivain bien informé, rapporte qu'à l'époque d'Abou-Behr, on expédiait des fles et côtes dépendant de ses états, un Manhar (sur la côte de Coromandel), à Cambaye et vers d'autres parties de l'Inde, dix-mille chevaux par an. Plus tard, Djemaleddin, fermier-général du Fars et Soundara-Pandi, il rei le plus puissant de la région de Manhar. conclurent un traité

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hammet, Gesch. der Schame, I., 287

Manuser, Op. cd., I, 240—244; II, 26, 60 et a., 68 et a., 193, 197 et at.

M. Polo, p. 895, 429.

<sup>\*</sup> Ibn-Batouta, II, 871-374.

Chahabeddin, p. 178.

Ibn-Batouta, II, 374; Chehabeddin,
 C.; M. Polo, p. 704, 711, 713.

<sup>&#</sup>x27;Chehabeldin, p. 178, 184; M. Polo, p. 67—69, 88, 614 et a., 641.

M. Polo, p. 614 et s.; Wannel, dans Effict, History of India, III, 84.

Wassel, Op. off. M. Hammer (Gesch.

der Hebene, I. \$40) insiste également, d'après Wassel, sur l'attitude humble du sultan de Cambaye à l'égard d'Abou-Bekr; le besoin d'obsenir de lui des chevaux était assurément un des motifs qui la lui impossiont.

<sup>&</sup>quot;C'est II Sonder Bandi Dawer de M. Pole (p. 598). Il sómble que le district de Tandjore formait le centre de ses domaines, mais que son pouvoir s'étendait jusqu'aux pêcheries de perles du golfs de Manaar (Pule, M. Pole, II, 268 et au.). Il mourut (suivant Wasset) en 1996.

en vertu duquel les deux princes s'engageslent, le premier à fournir annuellement 1400 chevaux arabes de Kich et 10,000 chevaux des autres îles dépendantes du Fars, et le second à les prendre au prix de 220 dinars d'or par tête et à payer la valeur de chaque bête morte pendant la traversée.

Ce commerce nécessitait un mouvement incessant de navigation vers l'Inde: on peut être certain que les vaisseaux qui avaient transporté des chevaux n'en revenaient pas à vide. Le pays de Maabar, sur leguel la plus grande partie était dirigée, fournissait déjà par luimême des produits variés et, en outre, il recevait en grandes quantités les " articles les plus précieux et les plus reres de la Chine et III l'Indochine. Pourquoi les marchands de chevaux n'auraient-ils pas échangé leurs bénéfices dans les basars du Masbar contre des épices, des pierres précieuses, des perles, pour en charger lours navires au retour? Suivant Wassaf, toute la richesse des îles un golfe Persione et une bonne partie des objets de luxe dans d'autres pays, depuis l'Irak et le Khorasuan jusqu'à l'Asie-Mineure et à l'Europe, provensient du Maahar. Si l'on a la curiosité de snivre le courant des marchandises expédiées de Kich vers l'Occident, les textes nous le montrent remoutant en partie iii golfe Persique et le Tigre, vers Bagdad, et traversant d'autre part la Perse, pour aboutir à Tauria.4

Mais ne nous écartons pas du golfe Persique: il est intéressant d'étudier la transformation de l'un de ses principaux marchés. Quelques années après le passage de Marco Polo, Ormouz fet investie par une armée ennemie; reconnaissant la résistance impossible, vu sa supériorité numérique, le roi et la plus grande partie des habitants se sauvèrent sur des vaisseaux et cherchèrent un refuge provisoire dans l'île de Kichm (Broct); au bout de quelque temps, le roi se décida à fixer sa résidence et celle de son peuple dans la petite fie de l'éroun, voisine de celle de Kichm: l'ancienne Ormouz fut abandonnée à son malheureux sort et, à partir de cette époque, ses ruines ne furent plus habitées que par une population clairsemée et misérable. Suivant Tourau-Châh, qui fut plus tard prince d'Ormouz (1947—1878) et écrivit l'histoire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachid-eddin et Wassel, dans Elliet, Hist. of India, I, 69; III, 83 et a.; à rapprocher la relation absolument contemporaine de M. Pole, p. 614; tous se confirment matuellement. Aboulfeda (Géogr., II, I, p. 116) paris déjà du grand commerce d'importation III abevaux qui se faisait dans le Maabar et particulièrement à Biyyardawal (Birdhul), capitala da re-

yaume; M. Yule démontre (M. Folo, II., 272) qu'il fant chercher cette ville non loin de Tanjore.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bachid-oldin, dans Effict, I, 69; Wassef, field, III, 89,

<sup>\*</sup> Elliot, I. c., III, 42, 35.

<sup>\*</sup> M. Poio, p. 47; Samuto, Secr. fidel. orac p. 22 et s.

de ses prédécesseurs en langue persane, le prince sons lequel se nassèrent ces événements se nommait Mir-Beha-eddin-Ajas-Seifin; il indique comme date de l'émigration l'année 700 de l'hégire, c'est à dire l'an 1300-1301 de l'ére chrétienne. Pedro Teixeira donne un extrait de l'œuvre de Touran-chah dans su Breve relacion del principio del regno Harmes y de sus Reyes,1 et reproduit es renseignement, mais avec une erreur: il suppose que l'année 700 de l'hégire correspond & l'année 1302 après Jésus-Christ. Des écrivains postérieurs, parmi lesquels nous citerons Ahmed Ghaffari (mort en 1567) et Mohammed Medjel (1598), ont attribué su roi d'antres noms et indiqué des dates différentes; d'après eux, il fandrait faire reculer la migration des habitants d'Ormonz dans l'île jusqu'à 1310 ou 1315; mais Touran-Châh vivait une époque bien plus rapprochée des événements et son affirmation doit peser dans la balance d'un tout autre poids que la leur. Il en est autrement pour Hamdallah Moustoft, de Kazwin, (mort en 1349); celui-ci vivait à une époque plus rapprochée de l'évènement que Touran-Châh, et, comme historien, il mérite généralement toute confiance; or, d'après M. Ouseley, 4 il dit que la fondation de la nouvelle Ormotte est lieu sous le règne du prince Kouth-eddin, son contemporain. Il sera malheureusement impossible de contrôler l'affirmation de M. Ouseley jusqu'au jour où l'on aura donné une édition de l'œuvre de Hamdallah. Mais, à supposer même que cet historien ait avancé ce qu'on lui prête. et nous permettons encore d'en douter, nous verrions dans l'obligation de lui donner tort sur ce point. Touran-Châh devait être assez exactement renacigné sur l'histoire de Kouth-eddin, son prédécomeur et son père, pour savoir si réellement l'émigration des habitants d'Ormouz avait en lieu sous le règne de ce prince on seulement plus tard Or. il place cet événement dix-neuf années avent l'avénement de Koutheddin et, dans sa relation du règne de ce dernier, il se borne à dire qu'il défendit l'île ayec succès contre des attaques venues de l'extérieur et fit diverses conquêtes dont nous aurous à reparler. Il est évident qu'un indigêne, surtout un homme placé dans une haute situation, pouvait en savoir plus à cet égard qu'en auteur étranger, alors même qu'il avait vécu avant lui. Il existe, Cailleurs, un autre argument, moins décisif, il est vrai, à opposer à coux qui voulent placer l'émigration sous le règne de Kouth-eddin; c'est que, dans sa Géographie, terminée au mois de septembre 1321. Aboulféda, s'appuyant sur 🖿 témeignage



<sup>&#</sup>x27; Dans sem ouvrage intitulé: Roiseion de los Reges de Poreia y de Horman. E, 167, 178. Amberes, 1610.

Bid. p. 10.

<sup>\*</sup> Quarley, Trapels de surfous countries sioner del origen, descendencia y succes- of the Rust, more particulary in Parale, 4 Biel p. 157.

d'un témoin oculaire, parle déjà de la destruction de l'ancienne Ormons et de la fondation de la nouvelle ville du même nou. On pourrait. il est vrai, concilier les deux choses en plaçant l'événement en question. dans les premières années du règne de Koutb-eddin, car son avénement remonte à l'année 1319 : mais alors il faudrait mettre absolument de côté la relation de cette émigration faite par Wassaf dans le troisième livre de son histoire de la Perse: elle tranche positivement la question. en faveur de l'affirmation de Touran-Châh. Wassaf termina son œuvre en 1311; Il en avait même déjà dédié les trois premiers livres, entierement achevés, à Ghazan-khan, en 1303, par conséquent longtemps avant l'avénement de Konth-eddin au trône d'Ormous. Il est maiheureux que la partile où se trouvent relatés les faits que nous discutous soit précisément celle qui n'a pas été traduite, car les emprunts faits per M. Hammer A Phistoire d'Ormonz cont en partie très confus' et le reste a plutôt rapport aux faits antérieurs à l'émigration. qu'à cet événement lui-même. Nous devous donc nous borner à dire que Wassaf place, comme Touran-Châh, la destruction de l'ancienne Ormouz aux environs de l'année 1300. Les faits ainsi placés concordent très bien avec l'histoire du sud de la Perse à cette époque. Tout II pays, jusqu'à II côte chaude (Germeir), fet alors ravagé par les hordes du prince Kotlogh-Chih, descendant de Djagatai, maître des provinces situées au sud-est du khanat de Transoxiane. Il est vrai que, suivant Touran-Châh. l'armée qui détruisit l'ancienne Ormous aurait été composée de Turcs venus du Turkestan; mais le pays que les indigênes appellent Turkestan est celui anquel nous avons continué de donner le nom de Transoxiane. 2 Aboulféda parle de Tatars et, sa cela, il est également dans le vrai, car les Tatars étaient la nation prépondérante dans la Transoriane, et Kotlogh-Châh était de la race de Gengis khan. Mentionnous encore que, suivant d'autres chroniquettes, les habitants d'Ormons auraient été attaqués par des hordes de brigands: estte manière de présenter les faits s'applique également bien à l'invasion de Kotlogh-Châh, car ce prince était allié aux Karaounaha, tribu de brigands établie à l'est de la Perse et toujours prête II se jeter sur les provinces voisines, plus favorisées de la nature.

<sup>&#</sup>x27; Giogr., II, 2, p. 104.

<sup>\*</sup> Hammer, Gesch. der Schane, II, 199 et a., 151 et s., 948.

<sup>1</sup> Bid. II, 50 et s.

<sup>\*</sup> M. Yule (M. Polo, E, 228 et a.) les caractérise très exactement en ces termes: "incomparable muddle."

D'Ohsson, Hist. des Mongole, TV, 968 et m.; Hammer, Hobens, II, 96 et m.

<sup>\*</sup> Teixeira, p. 11.

Vanhtey, Guch. Biohara's oder Transcomion, p. 155.

Bilv. da Suny, Antiquétie de la Perse.
p. 277; Yaqout, p. 595, not.

Not. et extr., XIV, 1, p. 982 et m.; Yule, M. Polb, I, 94.

On doit reconnaître que le choix de l'emplacement de la nouvelle résidence était des plus heureux. L'île de léroun n'était, à vrai dire, qu'un rocher stèrile, mais elle commandait l'entrée du golfe Persique 🖷 celui qui en était maître pouvait à 📭 volonté arrêter au passage les navires qui pénétraient dans le golfe nour gagner Kich. Les sonversins de Kich ne tardèrent pas à s'aperceveir de la manœuvre opérée à leur détriment par les princes d'Ormous; ils armèrent plusieurs expéditions pour mettre fin à cette rivalité désastreuse, mais toujours sans succès: 1 et même, avant qu'il fiit longtemps, ce fut le roi d'Ormouz, Konth-eddin, qui s'empara de l'Ile de Klch, de Bahrein, l'Ile sux perles, et de la partie des côtes de l'Arabis voisine de cette dernière. Tourse-Châh, ou du moins son abréviateur, Teixeira, ne fixe pas positivement la date de cet événement, mais, d'après son récit on peut s'arrêter å peu près à l'année 1330.º En tout cas, en 1332, époque en 📓 voyagear Ibn-Batouta rendit vinite à Kouth-eddin, ce prince, qui ne régnait autrefois que sur l'ile d'Ormous et sur une partie des côtes d'Oman, avait déjà arrendi ses anciennes pomentions et jouissait de ses nouvelles conquêtes.\*

A partir de ce mement, la nouvelle Ormous n'eut plus de rivale dans le goife Persique. Malgré les désordres intérieurs et les compétitions au trône dont fourmille son histoire, sa prospérité suivit sans interruption une marche progressive. Quand Ibn-Batouta la visita, il y trouva une grande et belle ville, des bazars regorgeant de marchandises; des vaisseaux venus de toutes les parties de l'Inde y faisalent escale; les cargaisons qu'ils y déposaient étaient réexpédiées vers le Fars, le Khorassan et les deux Iraks, c'est à dire l'Irak Adjémi, province centrale de la Perse avec les villes d'Ispahan, de Hamadan, de Soultaniéh, et l'Irak Arabi on Mésopotamie, capitale Bagdad. Les Occidentaux Oderico da Pordenone et Jean Marigaola parient également des quantités de marchandises et du grand nombre de commerçants qui affinaient sur ce point de teutes les parties du monde.

Parmi ces "merculores tatius orbis", les Européens n'étaient point des exceptions: pour ceux qui faissient route vers l'Inde ou la Chine, Ormous était une des principales étapes; nous citerons, entre autres,

<sup>&</sup>quot; Teixeira, p. 20 et m.

<sup>&</sup>quot; This. p. 26-38.

Ten-Batouta, II, 194, 296, 220, 288,
 265 et a.: voy. sund Hamdalish Moustoft,
 dens Hammer, Release, II, 391.

<sup>4</sup> II, 280 et s.

<sup>&</sup>quot; Yule, Otthoy, II, append., I, p. iv.

<sup>\*</sup> Ed. Dolmer, p. 128.

Maundeville, p. 195, mentionne spécialement les Vénitiens et les Génois.

<sup>&</sup>quot;Maundeville dit, p. 338, que les marchands qui vont de Perre en Chine traversent, un partant d'Ormous, un bres de mer et vont toucher barre à Colleche

Petrus de Lucalonge, compagnon de voyage du célébre missionnaire Jean de Monte Corvino qui fat plus tard évêque de Pékin. Qu'ils vinçuent de Bagdad ou de Tauris, tous passaient par l'île située à la acrtie du golfe Peralque; c'était pour eux le vestibule de l'Inde, le pays des merveilles.<sup>1</sup> Il existait bien, dans l'intérieur des terres, des routes de caravanes par lesquelles passait une partie du trafic entre la Perse et l'Inde: Kaboul 🗏 Ghasna pouvaient, à bon droit, tout comme Ormouz, être appelées les portes de l'Inde; mais, à l'époque que nous étudions, nous se saurions citer un seul exemple d'Européen qui ait suivi cette voie. Abouiféda i cite, il est vrai, les deux villes que nous venons de nommer; il parle de leur importance pour le commerce de l'Inde, mais, pour Kaboul tout an moins, il ne fait que reproduire des sources plus auciennes. Ibn - Batouta, 2 son contemporain, plus jeans que lui, parle aussi de l'antique grandeur de ces deux villes, mais quand il les visita. Chazna n'était plus qu'une ville à demi ruinée et Kaboul qu'un petit village; on peut donc conclure de son témoignage que, de son tempe, elles avaient perdu toute importance pour les marchée de l'Orient.

## 5º L'Inde.

Le prenier fait que nous rencontrons dans l'étude des relations de l'Occident avec l'Inde pendant la période qui nous occupe en ce moment, est une expédition d'un grand intérêt entreprise par quelques Génois; elle remonte précisément Il l'année où le commerce du noude entier, atteint par la chute d'Acre, s'agitait à la recherche de nouvelles voies. En 1991, trois Génois, Tedisio Doria, Ugollno Vivaldi et l'un des frères de ce dernier, associés à plusieurs de leurs compatriotes, équipèrent deux galères ermées en guerre. Les deux Vivaldi prirent le commandement de l'expédition et se lancèrent au-delà du détroit de Gibraltar, à la recherche d'une route des Indes à travers l'Océan. Tant que les asuls

(var. Gobatha). Sous as man, il semble qu'il vent désigner Kalhat; il est possible que les vaisseaux d'Ormeus y fissent fréquenzaent relâche.

détails qui démontrent qu'elle a été compasée au moyen de relations des époques les plus divernes.

' Géogr., II, 2, p. 306 et s.

<sup>3</sup> III, 88, 89.

Dorin ne faimit per partie de l'expédition; Giustiniani et Fogliatta n'ent pu l'affirmer que par une fausse interprétation du texte des Ausse. Just.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Corte catalone, p. 193, qualific Ormous "comentament de les Indies" et fait, il sette occasion, la description des naviros indicas. Elle place encore la villo sur la terre-ferme; s'est un des nombroux

historiographes de cette expédition ont été des annalistes génois relativement modernes, tels que Giustiniani et Foglietta, on leur a, parfois, refusé toute créance. Mais depuis. MM. Canale et Pertz, mal satisfaits de l'édition. des anciennes annales génoises publiées par Muratori, où ils constataient par trop de lacanes, se sont livrés à une étude approfondie des manuscrita les meilleurs et les plus complets, et, au cours de ce travail, ils out mis au jour un témoignage absolument contemporain et incontestablement authentique en faveur de la réalité de ce voyage de déconvertes. La véracité de ce document est d'autant moins attaquable. que Jacopo Doria, auteur de la relation, était proche parent de Tedislo Doris. l'un des associés intéressés dans l'entreprise. Or, il le déclare formellement : l'expédition avait moins pour objet d'étendre les connaissances géographiques de l'époque, que de reconnaître s'il n'était pas pessible de faire venir les produits de l'Inde par mer et sans transbordementa. Cette tentative échoua, et l'on ne revit jamais les hardis explorateurs: dans leurs propre patrie, à l'époque où écrivait Jacopo-Doris (1294), on ne connaissait leur itinéraire que jusqu'à Gosora, c'est à dire jusqu'à la région déserte située dans le Maroc au sud de l'Atlas, vers le cap Noun, et connue encore sons les noms de Gazula, Gozola, Gazolla, etc.; a partir de là, en perdait leure traces. Environ un demi-siècle plus tard, on apprit en Espagne que l'une des deux galères avait fait nanfrage près de la ville d'Amenonan, tandis que l'autre avait continué sa route dans une direction inconnue. Ceux qui, de la galère échouée, avalent pu gagner le rivage, avaient, dissit-on, été pris par les indigènes et emmenés dans l'intérieur du pays. Un bruit analogue dut se répandre de bonne heure jusqu'à Gênes, car l'un des fils d'Ugolino Vivaldi, nammé Sorleone, organisa une expédition pour

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Associ. Jan., dans Perts, 88., IVIII. бів. Sur се рашаде, тоука Веідтаво, Degli annali Geneveri di Coffero, dans l'Archio, ster. stol., & série, II, 124 et m. Dija. la découverte de cette relation avait été portée à la connaissance du monde savant, par M. Canalo, antérienrement à la publication de la nouvelle édition des Annales génoises, dans sa brochure intitulea: Degli antichi navigatori e scopritori Genovesi; il l'avait dédice, à titre de Meuvenno, su hnitième congrès des Bayanta italiena tenu dans sa ville natale en 1846; trois ans après Il l'insérait 🕮 mogresa daga le troiritme volume de sun Histoire de Gânes. M. Pertz n'avait pas en

commissance des travaux de M. Canale, quand il serivit, beaucoup pius tard, son stude intitutée: Dur dileste Varanch sur Enticeliung des Surveys mach Octiodien, Berl. 1859.

<sup>\*</sup> La propagation des missions venalt en seconde ligne; c'est ce qui axplique la présence à bord de deux translamins: Annal, Jan., L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Voyes l'ouvrage capagnel dent il sam parlé en detail à la note el-denseus, p. 48, 57, et, en fait de cartes, calle des frères Piniguni, où se lit la légende: copus fierie Genole (Cap Noun), la Carte catalinae et celle de Bartel. Pareto (d'après les Memor. della Soc. geogr. étal., I, 57).

aller à la recherche de son père. Supposant qu'il lui serait plus facile de le rétrouver en partant de la côte orientale d'Afrique, que de la sôte occidentale, il se rendit à Magadoxo; mais là; on l'empêcha de poneser plus loin, sous prétexte qu'il s'exposait à trop de dangers. 1 Plus heureux que le jeune Vivaldi, un autre Génois, Antoniotto Usodimare, avant entrepris un voyage au Sénégal, en 1465, pour y charger de l'ivoire, y fat mis sur la trace de l'unique et dernier descendant des naufragés de 1291. Une relation fut rédigée d'après le témoignage d'Usodimare, mais nous y relevons tout d'abord une erreur: les deux Vivaldi se nommetent Ugolinus et Vadinus; elle leur donne pour préneme Vadinus et Guidus; quoiqu'il en soit, voici, d'après elle, l'historique de l'expédition: dans la mer de Chinois. l'une des gulères s'échous sur un banc de sable : Pantre continua asule le voyage et poussa jusqu'à une ville d'Ethiopie, nommée Mena, située près de l'embouchure du Gihon (ad mariname prope flumes Gios); loin de faire bon accuell aux étrangers, les habitants se salairent d'eux et ne voulurent jamais les relâcher. Comme l'anteur de cette relation écrivait plus de cent cinquante ans après l'expédition des Vivaldi, il est permis de douter de sa véracité. Ce-

Magadoxo ait été le but; mais cala n'emplehe que c'était alors une floriamente colonie arabe, que des Occidentaux pouvaient en avoir entendu parler par ées marchands revenus de Perse ou d'Égypte, et que ce pouvait être un point de départ bies ahoisi par un explorateur qui se proposait de pénétrer au centre de l'Afrique; voy. Devic, Le page des Zondj (1986), p. 60 et m.

\* Voyas es lettre du 19 déc. 1465, dans l'Biocrarium Antonii Unusmarie, publ. per Griberg di Hemsi, dans les Annali di geografia e di statistica, II (Genova 1809), p. 287.

"Cette relation est enfoule au milieu d'une quantité de ligendes préparies par un géographe du XVº siècle pour une carte qu'il se proposait de dresser, eu systemites d'une carte de l'époque par un amateur de géographie. Le texte entier a été publié par M. Cedine, dans le Bulletin de le Soc. de géographie, d'ans le Bulletin de le Soc. de géographie, XV (1878), p. 414, not., et par M. Belgrane dans les Atté delle Soc. ètg., XV (1881), p. 830; il est meilleur que celui de Grâberg de Hemmé, ep. oit.

One donn empidificas sout prooptiga par l'auteur anonyme du Libro del comospirmiente de todos los reynes, etc.; d'était un moine franciscain de Séville. Il prétend avoir appris our place les faits qu'il relate, an cours d'un voyage à travers l'Afrique: parti d'Ameneuan, sur la otte socidentale, il aurait atteint la côte orientale & Magadoxo (p. 68, 67 st s.). None no voulous pas discuter 📗 question de ativolt si cetto traversio de l'Afrique data le seine de la largeur est ausel réelle que les autres voyages recontés par le même anteur. Sou récli présente beaucoup de points Bables; c'est à la critique à les découvrir; mais il fast reconnaître que cei suvrage renferme un graind manbre de renseignements pricious, permi lesquels on delt compter l'histoire de Serieone à la recharche de son père. Ugolino avait effectivement un file de ce nom; le fait set étabil par un document publié par Balgrano, Nota sulla spedicione dei fratelli Vicaldi: Atti della Sec. Lig., XV, 998. Il est vrai que nous no connaissons pas d'autre example de voyages entrepris par des Génois ou autres occidentaux, dont

pendant il n'est pas impossible qu'il est effectivement recteilli de la bouche de l'un des descendants d'un des membres de l'expédition les restes d'une tradition de famille, et, d'autre part, son récit a beaucoup d'analogie avec celui de l'Anonyme franciscain espagnol qui vivait, lui, cinquante ans à peinc après l'événement. La ville que ce dernier nomme Amenouan est, évidemment, la même que la Mena d'Usodimare, D'après le routier du franciscain, on doit admettre qu'elle était située dans le golfe de Guinée. Quant à la mer de Ghinoia, où la première galère fit nanirage, ce doit être celle qui baigne la cète de Sénégamble.

La passion du voyage des Indes semble avoir été héréditaire dans la famille Vivaldi. Il se forma, sous cette raison sociale (Rogione Vivaldi), une compagnie pour l'exploitation du trade avec l'Inde. Donz membres de la compagnie, Benedetto Vivaldi, parti de Génes, en 1815, sur une galère commandée par Angeline de Mari, et Percivalle Stancone se fixèrent aux Indes; Vivaldi y mourat à une date antérieure à 1821, laissant à ses héritiers de l'or et des marchandises: l'administrateur de ses biens demanda au tribunal que Stancone fût rappelé à Génes pour y prendre la direction de la maison et continuer les affaires.

Quelle route avait suivi Benedette Vivaldi? La galère d'Angeline de' Mari l'avait-elle porté jusqu'aux Indes en faisant 🖹 tour du cap de Bonne-Espérance? Assurément non : elle l'avait déposé soit à Lajazzo, soit à Trébizonde, et, de là, il avait traversé la Perse pour aller reprendre la mer à Ormous. Nous savons que l'empire tatar était ouvert a tous les Européens et qu'un grand nombre profitaient de cette liberté à l'aller et au retour, s' tandis que les difficultés opposées aux voyageurs par le gouvernement de l'Égypte leur barrait ce chemin; quelques-uns seulement s'y risquaient de temps à autre, en cachetta. Il n'est dit nulle part dans quelle partie de l'Inde Vivaldi et Stancone avaient établi le siège de leurs opérations commerciales. A cette époque, les étrangers ne pénétraient pas encore dans l'intérieur du pays; par conséquent, étant donné un trafic hypothétique ou constaté entre Indieus et Européens, si nous voulons déterminer les points où les échanges out pu s'effectuer directement, nos recherches peuvent et doivent se borner aux côtes de l'Inde proprement dite.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> C'est es que démontre M. d'Avenne dens les Nous. semal. des voy. 1960, EH, 270 et m.

Co détail, empranté à des actes juridiques génois par M. Balgrano, a été publié par lui dans l'Arabio, stor, étal., 3º série,

II., 197., et dans son étade: Delle vita private dei Grecoveri (Atti della Soc. Ligur., IV, 186).

<sup>\*</sup> Sanut., Secr. fidel. crues, p. 28; Petr. de Abano, Conciliator differentiarum, l. c.

## 144 Deuxième période. — II. Développement du commerce du Levant.

Pour plus de facilité, nous diviserons cette étendue de côtes en trois parties: la première ira des bouches de l'Indus à la ville actuelle de Goe; la deuxième, de Goe au cap Comorin; la troisième, du cap Comorin au nord, en remontant la côte de Coromandel.

Dans la première zone, nous rencontrons d'abord, après l'antique et célèbre Daybal 1 la ville plus moderne de Lahary (actuellement Larry Bender), grand port où abordaient les navires marchands de l'Yémen et du Fara.\* Dans la rresqu'ile de Goudjerate, la ville de Somnath, autrefois lieu de pélerinage fameux, conservait son importance commerciale, malgre la perte de ses idoles, abattues par les Mahométans. Mais la vie commerciale se concentrait surtout dans le gelfe de Cambaye. Les nema de Soufara (Suppora) et de Barotch (Barygasa) n'appartenaient pas encore à des villes mortes. En face d'elles, sur la presqu'ile de Kattyvar (Gondjerate) s'élevait la ville de Koukak (actuellement Ghoghe) avec ses vastes marchés. Lais, de tous les entrepôts échelonnés sur les rives du golfe, le plus animé était Combaye. Une grande partie des marchands venus dans l'Inde par Ormouz terminaient là leur voyage, car ils y trouvaient déjà tous les articles à leur convenance. En effet, indépendemment des produits des environs, parmi lesquels l'indige et le coton tenaient le premier rang, et des tissus et des cuirs fabriqués dans le ville même, les produits des pays éloignée, comme des pays voisins, y affinaient en quantités immenses, grace à l'activité de la population indigène et d'une nombreuse ectonie de marchands étrangera: l'aspect extérieur de 💵 ville témoignait à lui seul de sa prospérité, car les riches commerçants rivalisaient entre eux de luxe dans la construction de leurs habitations.9 Plus au sud, sur la côte de l'Re Salsette, faisant face au continent, à environ douze milles anglais de la ville actuelle de Bombay, \* s'élevait Tome (Tannah), l'ancienne

<sup>1</sup> Aboult, Giogr., II, 2, p. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ihn-Batouta, III, 112; ef. Yule, dans Physican Assignary, III (1874), p. 115.

<sup>\*</sup> Aboult, L. c., p. 116 at a.; M. Polo, p. 666—468.

<sup>\*</sup> Supera, était conflée, comme Parocce, sa velaine, su cèle du missionnaire dominicain Jordanus: citée à plusieurs reprises dans sa lettre fu 19 oct. 1821, dans Quêtif et Behard, Script ord. Preside, I, 549 et a.; Abouiféda, l. c., p. 119, ne commait la ville indianne de "Sofala", qu'il nomme Boufara, que par des sources plus anciennes. V. encore Judice Antionors, I, 821.

Bas-Batouta, IV, 60 st s. La lettre

sités dans la siste précédente est datés de là (Gaga, ou misux Coga): v. Yele, Cuthey, I, 228. C'est la Goga ou Goghe di Cumbate (lis. Cambais) de Giov. da Empoll, p. 39, 41.

<sup>&</sup>quot;Hayten, dans Grynania, Novem sebis, p. 404 et s. Sanuto (Sec. Adel. seuc., p. 23) no cite que cette place de commerce pour toute la côte occidentale de l'Inde et, pour la côte de Coromandel, Mahabar, qu'il prend pour un nom de ville: c'est un détail rignificatif.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Pols, p. 666.

<sup>&</sup>quot; Iba-Batouta, IV, 58 at as.

<sup>1</sup> M. Polo ad. Panthier, p. 669 et al.;

capitale de la province de Concan: encore animée par un grand. commerce d'importation et d'exportation, ses abords offraient plus d'un danger aux navigateurs, infestés qu'ils étaient de pirates protégés sons main par 🛮 souverain du pays: Il en était du moins ainsi au temps de Marco Polo.2 Aux Occidentaux M nom de cette ville rappelait, en outre, un souvenir funeste: en 1391, quatres moines franciscains qui se rendaient à Koulam, préchant les populations le long du chemin, y avaient été saisie et décapités par ordre da gouverneur mahométan. L'histoire de leur martyre a prouve, d'ailleurs, qu'il y avait des Occidentanx établis jusque sur ce point d'une côte en apparence si inhospitalière: en effet, lorsqu'un des membres survivants de la mission, le dominicain Jordanus, voulut s'occuper de recusillir les restes des martyrs pour les ensevelir à Soufara, il fut eccondé dans ce soin par un jeune Génois.\* Il est tout naturel de supposer que ce jeune homme devait appartenir à une famille de marchands génois établie à Tana. Outre cette relation, nous possédons deux lettres de Jordanus, datées Pune de Konkah (Caga., v. plus haut) le 19 octobre 1321.5 l'autre de Tana, le 90 janvier 1324. Dans la pramière, il relate la mort de ses compagnons et présente un rapport sur la situation des travaux de la mission qui vont dorénavant incomber à lui seul; puis il sjoute que, du lieu où il écrit, les missionnaires catholiques penvent gagner l'Éthiopie sans difficulté: Il le tient, dit-il, de la bonche des marchands latina avec qui il est en relations (a nostris mercatoribus latinis). Ainsi, vers 1320, il y avait, dans les ports échelonnés autour du golfe de Cambave, une colonie de marchands occidentaux, pen nombreuse, il est vrai, mais enfin elle existait: les renseignements fournis par les colons A Jordanus étaient puisés à bonne source, car le villes qu'ils habitaient avaient de fréquentes relations avec Aden; or, ce port n'était péparé de la côte orientale d'Afrique que par un étroit bras de mer, et, pour le recrutement des équipages des navires marchands en partance vers l'Inde, on y recherchait de préférence les guarriers abyasins,

Yalo, Cathay, I, 57; du même, notes à Jord, Catal., p. vi, et & M. Polo, II, 881.

Albirouni, dans Belmand, Joseph. erick,

49 atrie, TV, p. 251.

M. Polo, p. 689 et m.; Aboulf., Gáogr., II, S, p. 118; Oderico da Porde-B086, p. v.

MM. Kunstmann, dans les Historischpolitiche Blatter, XXXVII (1854), y 28 -86, et Yale, dans son Cathog out été amenés à parler en éétail de ce marture, on

commentant Odorico da Perdenene. Vey. sumi Germann, Die Kiroke der Thomasobrielen, p. 186 👫 et.

 Voyez la lettre du Pissa Franciscos, dans Wadding, Annal ord minor, 6. 2. 1821, nº L

4 Quittif at Bahard, Norigh and prodio, I, 540 et a.

Wadding, Annal, VI, 859—861.

Ilin-Batauta, H. 177.

10

dont la présence à bord inspirait aux pirates upe terreur salutaire.' Avant d'en finir avec cet épisode de l'histoire des missions aux Indes, nous voulons mentionner encore un petit miracle qui s'y rattache. La légende rapporte qu'un certain "Joanninus filius Hugelini Pisani mercatoria" avait en sa possession la tête de l'un des martyrs de Tana et que, grâce à cette relique, il s'échappe des mains des pirates. Quelle que soit la part qu'on doive faire à l'invention dans cette étrange anecdote, il n'en reste pas moins, pour nous, qu'au XIV° siècle on pouvait hardiment introduire dans une légende un marchand pisan voyageant dans les mers de l'Inde, sans provoquer chez le lecteur incrédule un haussement d'épaules.

La deuxième zone, comprise entre Goa et le cap Comorin.º correspond à la province de Malabar: sous cette appellation nous entendons, non pas la province actaelle de ce nom, mais la région beaucoup plus vaste à laqualle l'appliquaient les géographes arabes de l'époque. Les villes maritimes de cette partie de la côte les plus remarquables par l'activité de leur commerce étaient les suivantes: Kinaur (actuellement Honore), Mangalore, Hili on Eli, anjourd'hai disparae, mais dont la situation est déterminée par la montagne visible au loin qui forme le promontoire de Mount Dely, Djorfattan, probablement la Cananore des époques postérieures,\* Boddfattan et Fandaraïna, situées entre Cananore et Calicut's et disparues toutes deux maintenant. Calicut même et enfin Koulam (Quilon). Toutes ces localités étaient mises on relations avec les pays d'outre-mer, soit par leurs propres marines, soit par les marchands étrangers qui les visitaient. Il n'y a pas tieu de s'étonner de ce grand nombre de piaces de commerce, si l'on songe que le Malabar était par excellence le pays d'origine des produits naturels de l'Inde les plus recharchés à l'étranger. Un de ces produits, le plus important de tous, il est vrai, le poivre, mettait à lui seul en

I Ilm-Batouta, II, 60.

<sup>\*</sup> Wadding, Annal. ord min., VI, 859.

M. Yule a donné, dans l'Indian Antiquary, III (1874), p. 208 et s., un commentaire du voyage entrepris par Ibn-Batouts E long de cette côte; nous l'avons pris comme guide pour tout ce qui va suivre.

Aboulf, Géogre, II, 2, p. 116 et a; Ruchid-eddin, dans Elliot, History of Padés, I, 68; Ihn-Batouta, IV, 71; ef. Yule, Cuthey, II, 450; Yule, M. Polo, II, 826.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Thu-Batouta, IV, 65 et es. (Aboulf, L. c., p. 110).

<sup>\*</sup> Ibo-Batouta, IV, 79 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rachid-eddin, Op. cet.; lhu-Batouta, IV, S1; M. Polo, p. 647 et sa. Saz la altuation de cette ville, voy. Yule, M. Polo, II, 821 et s.; Cathay, II, 451 et s.; fed. Antiq., l. c., p. 209.

<sup>\*</sup> The-Batenta, IV, 82; cf. Yele, Cathon, II, 458.

<sup>&</sup>quot;Thu-Batouts, IV, 87, 88; sur leur cituation, voy. Yule, Cathay, II, 468 et s.; I, 75; le même, dans l'Indian Astiquary, L.c., p. 210. Fandarains devait être située à 20 milles anglais environ en nord de Calicut.

nonvement une quantité innombrable de navires. Ajoutons le gingembre, la cannelle, le cardamome, l'indigo, le bois du Brésil; et nous n'aurons encore nommé qu'une partie des principaux preduits de cebienheureux pays. Les ports, les rades, si nombreux sur la côte, offraient aux navires marchands toute facilité pour aller prendre leur chargement près des plantations, et partout ils trouvaient des indigênes ou des colons adonnés au commerce, qui leur servaient d'intermédiaires. Nous n'avons I nous occuper ici que des relations des marchands occidentaux avec le pays de Malabar. Pour eux, les porte que nous avens énumérés plus haut n'étaient pas d'égals importance. presque tous arrivaient par la Perse, il est certain qu'ils fréquentaient de préférence les villes de l'Inde reliées à ce pays par des services de navigation et parmi elles. Ibn-Batonta cite particulièrement Mangalore et Calicut 1 Mangalore était alors une des plus grandes villes do Malabar; 1 quant à Calicut, si Marco Polo II la Carte catalane ne la mentionnent même pas, il ne faudrait pas conclure de là qu'elle n'est aucune importance à cette époque, car Ibn-Batouta dit positivement qu'elle était fréquentée par des bâtiments III tout pays et qu'elle expédiait elle-même des navires à l'étranger." Disons, pour rester dans la vérité, que la fréquentation de ces deux ports par les Occidentaux, au XIV<sup>o</sup> siècle, est un fait vraisemblable, mais que nous ne pouvons l'avancer que par voie de déduction. Il en est tout autrement en ca qui concerne Koulann. Cette cité, la plus méridienale des villes du pays du poivre, attirait d'autant plus les regards de la chrétienté d'Occident, qu'une partie de sa population avait fait, de toute antiquité, profession de la religion chrétienne. Les chrétiens thomistes ou nazaréens y composaient un excellent élément sur lequel les missionnaires comptaient s'appuyer pour prendre pied dans le pays et y gagner du terrain. En 1329, le pape Jean XXIII érigea la ville de Koulam en évêché et nomma à ce siège le moine dominicain Jurdanus Cathalani, auquel il remit diverses lettres de recommandation, entre autres pour les rois de Koulam et de Deli. Jordanus prit possession de son siège peu après 1330. Obligé quelques amnées après d'abandonner cette mission. il y fut remplacé, pendant un certain temps, par 🔳 moine récollet Jean Marignola, qui fit à Koulam un séjour d'un peu plus d'une année

i iv, 80, 89.

<sup>4</sup> Aboulf., l. c., p. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> IV, 89; II, 177, 198.

<sup>&#</sup>x27; Aboulf., l. c., p. 116.

<sup>\* &</sup>quot;Christiani, liquali erano rimesti sin dal sampo di S. Thommeso . . . . chiamati

Namereni: Giov. de Empeli, dens Ramus, I, 146; de noi jeure encore, les chrétiens thomistes de l'Indo méridionale sont appelés Natrania. Germann, Die Kirole der Thomaschristest, p. 206.

Archie, de l' Or lat., I, 275—279.

à son retour de Chine (probablement de 1348 à 1349). 1 Si l'église remaine ne réussit pas à implanter dédnitivement les missions dans cette ville, celles-ci y laissérent, du moins, un témoin de leur passage; pendant langtemps encore on y voyait une église cathelique (eccleria S. Georgii Latinorum), fondée, sans doute, par Jordanus. 1 Cette église constituait évidemment un attrait pour les marchands occidentaux, mais, en outre, ils étaient poussés par le désir de faire des affaires avec les chrétiens themistes. Tout commercant était d'ailleurs obligé, qu'il 🔳 voulût or non. d'entrer en relations avec eux, car, en vertu d'un ancien privilège, les chefs de cette communauté, désignée par Marignola sons le nom de Medilial. avaient marde du poids légal (statera), usité dans les ventes et les achais pour tout le poivre, et, en général, pour toutes les épices et pour les aromates. Marignola les nomme pour cette raison les "Maîtres du : poivre", et par là il entend dire, non pas qu'ils possédaient toutes les plantations de poivre des environs, mais qu'on ne pouvait pas vendre une once de poivre sans avoir affaire à eux et sans verser entre leurs mains une redevance sous forme de taxe de pesage.\* Il va de soi qua, parrei toutes les causes qui pouvaient engager les Occidentaux à fréquenter Koulam, celles que nous venons d'énumérer ne devaient entrer qu'en seconde ligne. Ce qui constituait le principal attrait de ce marché, c'était l'énorme quantité et 🍱 variété extraordinaire des articles qui donnaient à ses solendides bazars un éclat tout particulier. 6 Marignoia exagérait assurément, quand il prétendait que tout le poivre répandu dans le monde entier provenait de là; mais il est vrai qu'on le cultivait en grand dans le pays et que le produit y était de bonne

de Marignola (p. 89, 111, 118); avant lai-MM. Dobner, Meinert et Kunstmann rendaient le mot "statera" par taxe d'expertation, an lien de peids. On reconneftrala véracité de Marignola, si l'on prend la peine de rapprocher sa relation d'un antique privilège des chrétiens du Malaber, gravé sur culvre, dont le Journal de Moderas a dound is description, XIII, 2, 1844, p. 119: dans l'un des passages de oe privilège, un chrétien notable de Cranganore est désigné à la fois somme banquier et comme percepteur des taxes leyées sur tous les objets vendus à la mesure, au poids, à la pièce on à la charge, tels que le sel, le sucre, le maso, etc.: Tule, c., II, 878; Germana, Opi. oil., p. 969.

\* Ibn-Betouts, IV, 19.

<sup>&</sup>quot;Je deis renvoyer coux qui disinamient plus de détails il Kunstmann, Des Missions in Columbo (Hist.-polit. Bl., XXXVII, 186 et sa.), et à Germann, Op. est., p. 210 et sa. Le premier admet l'identité de Columbo avec Cael, sur la côte méridionale de l'Inde: c'est une errour; X. Yule preuve, d'une manière irréfutable, (Cathoy, I, 71 m s.) que Columbo n'est autre chose que Konham.

Marignela, dans Dobn., p. 89.

<sup>&</sup>quot; Moutheli, mouthelijar, le premier, est le titre, en laugue tamoule, de la caste de cultivateurs des Vellals et d'autres castes élevées. Note de M. Germann (Op. cit., p. 212) sur ce passage.

<sup>\*</sup> M. Yule (Chibay, II, 848) est le premier qui est blen communi les passages

qualità. Koulars donnait son nom aux espèces les plus fines de bois du Brésil et de gingembre. En outre, les Chinois y apportaient lle la Chine et de l'Indo-Chine des articles rares dont nons aurons à reparler. Nous avons dit que ce marché était fréquenté par des marchands occidentaux; nous possédons à cet égard le témoignage de deux voyageurs. L'anglais Maundeville, dont la relation contient, au milieu d'histoires plus ou moins fabuleuses, plus d'un renseignement véridique, affirme que des Véniticas y allaient fréquemment charger du poivre et du gingembre. Marignola met en scène indirectement un Génois qui, nécessairement, devait avoir voyagé dans ce pays. Étant I Koulam, ce missionaire se trouve en relations evec un Hindou qui, tombé un jour entre les mains des pirates, et revendu par eux à un Génois, avait été converti au christianisme il baptisé par son maître.

Notre troislème zone part du can Comorin: elle correspond à peu pris à la région nommée Mashar par les géographes arabes et côte de Coromandel par les géographes modernes. Nous avons déjà dit que le Maabar recevait du gelfe Persique et particulièrement de l'île de Kich d'énormes envois de chevaux, et que ce commerce était réglé par des traités passés entre les souverains des deux pays. Les navires affectés à ces transports déposaient leur chargement un Manhar dans le port de Cail (Cael); de nos jours ancun hâtiment n'aborde plus au point où . s'élevait cette ville; ses ruines, qui portent encere le nom de Vieux-Kayl. se voient dans l'intérieur des terres à un mille et demi de l'embouchure da Tamraparni, dans le district de Tinnevelly. Suivant Marco Polo. le port de Cail na recevait pas exclusivement des chevaux; on y déchargeait encore d'autres produits de l'Arable et de la Perse; il se faimit là un trafic considérable et le voisinage des pêcheries de perles du golfe de Manaar contribuait à donner de l'animation à ce marché. De temps à autre, quelque marchand d'Occident arrivalt-il jusqu'à Cail, à bord d'un navire persan? il ne nous serait pas possible de le démontrer. mais cela n'aurait rien d'invraisemblable. En tout cas, ceux qui passaient per l'Inde pour se rendre en Chine faissient relàche en passant sur la eôte de Coromandel et visitaient quelques-une des points principaux, tele que le pélerinage de Méliapore (près de Madras), e illustré par le

Mariguela, p. 68; Oderico da Pordenoma, p. xl.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous reparlerens de cela dans le chapitre relatif aux articles de sommerce.

M. Yule (Onthoy, I, 79) conprante co étenti à Marridoville. Je tois copandant faire remarquer que j'ai entre les mains que édition de Maundeville (Lend. 1787)

et que, dans le pessage ch cet écrivain parle de Koulam et dit que le pays preduit le gingembre, il nomme les commerpants en épices seus indication de natiomalité (p. 205).

<sup>4</sup> M. Polo, p. 641.

<sup>\*</sup> Yula, M. Polo, II, 807 et ut.

<sup>1</sup> M. Polo, p. 629 et m.; il dit, il est

tombeau de II Thomas, et le marché aux diamants de Moutfili (Motoupalle, au sud-ouest de Masoulipatam); ces deux villes sont portées sur la carte catalane sous les noms de Mirapor et de Butifilia. Nous ne suivrons pas plus loin les voyageurs dans leur navigation à travers le golfe du Beagale vers les côtes et les fles de l'Indo-Chine, cur ni Pierre de Lucalongo ni aucun des autres marchands qui firent après lui le voyage de Chine par mer, pendant la période que nous étudions, ne neus en a laissé de relation.

Beaucoan, voyant qu'ils trouvaient dans l'Iude les produits de la Chine, s'épargnaient la fatigue de ce pénible voyage. L'époque du plus grand éclat de la dynastie mongole, vers la fin du XIII siècle et au commencement du XIV<sup>a</sup>, correspond à une période d'actives relations politiques et commerciales entre la Chine et l'Inde proprement dite. Le grand khan Koubilai prétendait faire reconnaître sa suzeraineté par les princes souverains des côtes de l'Inde ; il y réussit. Il y eut un échange réciproque d'ambassades; les unes allant au nom du grand khan sommer les princes de faire leur soumission, les antres lui portant les hommages et les présents des princes de Maabar, de Konlam et d'antres pays de l'Inde.\* Dés lors, les marchands chinois ponyaiert aller dans l'Inde sans crainte d'y être inquiétés, et ils profitérent de ces conditions favorables pour y expédier un grand nombre de jonques. Nous verrons, quand nous parlerons de la Chine en particulier, quels étaient les ports d'où ces flottes partaient de préférence. Pour le moment, nous n'ayons à rechercher que les provinces et les villes de l'Inde qu'elles visitaient. D'après Rachid-eddin et Wassaf, les "grands navires marchande de la Chine" abordaient d'habitade dans les ports du Maabar. Il est tout naturel de songer d'abord I ceux du delta du Kaveri (Negapatam, Kaveripatam) car, dans la pensée de ces historiens et géographes, quand lis parlent du "royaume" de Maabar, Il s'agit non pas du pays entier auquel cette dénomination est applicable, mais seulement du territoire appartenant aux princes de la dynastie des Pandya, dont le centre était dans les plaines de Tanjore. En l'an 1300, ce royaume obélissait à un vizir tout puissant, l'arabe Taki-eddin-Abderrhamen: il no reservait le droit de faire faire un choix par nes agents et ses facteurs, avant toute autre personne, parmi les marchaudises apportees par les bâtiments chineis. Après leur visite, il était permis aux marchands de faire leurs achate, mais pas

vini, que le nombre des marchands qui visitaient criste potite localité était fort restroiat.

M. Pole, p. 997 et se.; Tule, III Pole, II., 997.

f Carte eatel., p. 186.

<sup>&</sup>quot;Voyen les extraits de seurons oldnoises, dans Pauthier, M. Polo, p. 606 et sa., 645; Yule, M. Polo, H. 278, 814 et s.

avant. Ce que ceux-ci ne prenaient pas était transporté jusqu'à Kich par les navires qui avaient apporté des chevaux et attendaient l'occasion de charger un fret de retour.

Mais les jongues chinoises doublaient aussi le cap Comorin et allaient dans les ports du Malabar porter leurs marchandises: soie brute et étoffes de sois, cendals et brocarts d'or, or, argent et cuivre, ce dernier expédié comme lest, enfin clous de girofie et autres épices fines. Notons cette particularité de la présence de clous de girofe parmi les articles qui composaient la cargaison des jonques chinoises: c'est Marco Polo a qui signale le fait et il est intéressant, parce qu'il démontre qu'après avoir pris une partie de leur chargement en Chine, elles III complétaient dans l'Indo-Chine. Le fait est que sur leur route, elles longeaient les côtes de cette presqu'île, puis les îles de Java et de Sumatra, et partout elles trouvaient des articles d'une vente facile dans l'Inde proprement dite; je me bornerai à citer l'aloës et le bois du Brésil, la gomme-laque, le camphre, la racine de galanga, puis les ! produits que les petites îles de l'archipel envoyaient sur les marchés · de Java et de Sumatra, en particulier les clous de girofie, la noix muscade et le bois de santal. On pent dire, sinon que le trafic entre Findo-Chine et l'Inde était entièrement entre les maine des marchands chinois, du moins qu'il se faisait uniquement per des navires chinois; effectivement, on a signalé la présence de marchande javannis à Calient par exemple, ' tandis qu'on ne connaît pas d'exemple que des valesaux de l'Indo-Chine aient norté des marchandises dans l'Inde. Comme fret de retour, les jonques chinoises chargeaient les drogues de l'Inde et particalièrement du polyre; pour cet article d'espicerie groue, comme l'appelle Marco Polo, les Chinois étaient de beencoup les plus gros achsteurs et cenx aussi qui payaient le mienx; aussi s'en éconlait-il vers lour pays dix fois plus qu'il n'en passait à Aden pour arriver en Occident. Parmi les villes du Malabar, Koulam était pour enz la plus repprochée et amusi celle qu'ils fréquentaient III plus habituellement. Cest là que le missionnaire Oderico da Pordenone trouva la jonque sur laquelle il s'embarque pour la Chine; elle portait environ sont cents passagers, parmi lesquels un grand nombre de marchanda ' Quand Ibn-Batouta se décida il faire le même voyage, il se trouvait il Calicut; et comme ca

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elliot, Eletory of India, I, 69; III, 26, 85, et les communicies de Yule, M. Polo, II, 260 et cs.

<sup>3</sup> M. Pelo, p. 454.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Pelo, p. 561, 567; Carte estal., p. 187; Em-Batouta, IV, 298 et s., 960 et m.

Bu-Betouts, IV, 89.

M. Polo, p. 664; af. p. 581.

A Ren-Ratouts, IV, 100; M. Pole, p. 644. Le nom de cette ville en okinoù était Kulan: Bretechnelder, On the impoisign, etc., p. 11.

<sup>1</sup> Yule, Cathon, II, append., p. zil.

port était également très fréquenté par les Chinois, il est le choix entre treize jouques. ¹ Toutefois, pendant le saison des pluies, les navires chinois relâchaient de préférence à Fandaralea; ° certaines sources chinoises citent "Fantalaina" comme une ville maritime avec laquelle les commerçants en gros du pays étaient en relations. ³ Enfin, les navires chinois faisaient encore escale à Hili (Mount Dely); mais c'est le point le plus avancé vers le nord jusqu'où il nous soit possible de les suivre, et ils n'y faisaient jamais que de très courte séjours à cause de la manvaise qualité du fond à l'ancrage. ³

Ainsi, à leur arrivée dans l'Inde, les marchands eccidentant y rencontraient déjà des Chinois et, avec eux, les produits de leur pays et ceux des groupes d'ilés échelonnés par leur route; mais ils s'y trouvaient encore plus frequemment en contact avec les Mahométons, car il y en avait des groupes I peu près dans chaque ville de la côte. Depuis l'époque de leurs premières conquêtes dans le bassin de l'Indus, leur puissance politique n'avait ceseé de se développer dans la péninsule. Le plus puissant des états soumis à leur domination, l'empire des suitans de Delhi était, il est vrai, avant tout, un état continental et les parties des côtes vers lesquelles le courant commercial se portait le plus activement se trouvaient en dehors de sa dépendance. Il ne touchait à la côte occidentale que par le Sindà et le Goudjerate; il est vrai que dans cette section etalt comprise, (depuis 1998), la ville très importante de Cambaye, dont les riches marchands professaient, naturellement, pour la plupart, la religion mahométane. Mais, à partir de cette ville jusqu'à 🖿 pointe méridionale de la péningule, s'échelennait une série de petites principautés gouvernées par des rajahs appartenant peur la plupart à la nationatité et à la religion hindouse. On a quelque raison de supposes que, dans con principantés indépendantes, l'élément indigène prédominait, dans le monde du commerce comme dans les autres classes. A propos du royanne de Lar, situé dans la région où s'élève actuellement Bombay, Marco Polo a nomme des marchands indigênes de nationalité hindons; particularité singulière, il les qualifie de brahmanes (Abraimane), et donne à l'appui de son dire, des détails sur leur manière de vivre; il est cependant connu que les brahmanes ne pouvaient s'occuper d'affaires de commerce que par exception et en violation de la règie stricte de leur caste; il est permis de croire que les gens dont parle ainsi Marco

<sup>4</sup> Bhy-Batouta, IV, 60 ot sa.

<sup>\*</sup> INA. IV. 68, 96.

Histoire efficielle de la dynastie mongole, à l'année 1996, citée par Parthier, M. Polo, p. 582.

<sup>4</sup> M. Polo, p. 849; Do-Batouta, IV, 81.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> P. 884 et as., et remarques de M. Pusthier: Yuls. M. Poio, II. 808 et ≡

Polo étaient tout simplement des Banians, qui, eux, sont récliement comma comma essentiellement commerçants, et que c'est par suite d'une confusion qu'il leur attribue le nom et les mœurs des brahmanes; d'ailleurs, an point de vue de la question qui nous occupe, il importe peu de savoir si ces gens étaient réellement des brahmanes ou des Bamiana. D'un autre côté, Ibn-Batouta distingue, dans III population commerçante de Koulam, les Mahométans, les Chinols et les Soulis; suivant lui, ces derniers tenaient un rang à part à cause de leur richesse: il n'était pas rare que l'un d'eux fit en mesure d'acheter et de frêter un navire I lui soul. Le nom de Scali rappelle celui du Tchola, antique royaume de la partie méridionale de la côte de Coremandel (Masbar) dont Marco Polo dut avoir connaissance, car il parte d'un royaume de Soli dans le Maabar.\* Il n'y a rien d'impossible 🕸 es que les marchands natifs de la ville même y frasent en minorités et que le plus grand nombre fussent des étrangers originaires du roysume voisin de Tchela. Quoi qu'il en soit, si, ça et la, quelques marchands hindous arrivaient à une situation notable, cela n'empêche que Tole principal appartenait aux Musulmans. De nouveaux arrivants venaient à chaque, instant renforcer leurs anciennes colonies et, si les Hindous évitaient tout contact trop direct avec eux, ils se gardaient cependant de les molester, car ils avaient intérêt à ne pas provoquer " la colère des puissants et belliqueux sultans de Delhi et à ne pas se faire des ennemis des Musulmans de Perse, d'Arabie et d'Égypte, dont la clientèle était précieuse pour l'écoulement de la plus grande partie des produits indigènes.\* Ibn-Batouta compta il Mangalore jusqu'à quatre mille de ses coreligionnaires; à Fandaraina, ils formaient la population de trois quartiers, dont chacun avait sa mosquée; à Calicat et li Koulam, une grande partie de la classe commerçante et non la moins notable, était composée de nectateurs de l'Inlam. Je passe soms silence les villes de moindre importance, pour ne pas m'arrêter indéiniment our ce soint.

Je pourrais clore III ce chapitre, si je ne croyais intérement de discuter un passage des actes du sénat de Venise, sur lequel MM. Remanin est Berchet se sont appayés pour affirmer l'existence. Il Siam

<sup>1</sup> IV. 99 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Md. Pauthier, p. 684 et a., not.; éd. Yule, II, 200, 208.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ten-Batouta, IV, 79, 78, 100. Il payalt que les brahmanes de Boddfattam (Fouderstrown, dans Koumas, v. Journal assist, & sário, VIII, 185; Yele, Outhay, II, 456) no tolimient pas la prisonne des

Musulmans dans la ville (Ilm-Batouta, IV, 87) mais s'est une exception unique sur la côte de Malabay.

<sup>&#</sup>x27; Du-Betouta, IV, 80, 66, 69 a., 100,

Sonato Misti, XLL fol. 124 v. (217 v.)

<sup>\*</sup> Storia di Venezia, III, 340.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relationi dei opundi sambi nella Siria, p. 14—16.

(Indo-Chine), vers in fin du XIVe siècle, d'un consulat vénitien et par conséquent aussi d'une colonie de commerce de cette nationalité. Sur quoi repose cette affirmation? Le sénat avait reçu une pétition de Nice. Bredani, "consul noster Sigmi", dans laquelle co personnage demandait à être relevé de son poste par le motif qu'il y était resté bien au-delà du terme réglementaire et dans des circonstances particulièrement pénibles. Le décret du sénat peut se résumer en quelques lignes: par décision du 99 janvier 1391 (le document porte 1390 ancien style), il accepte la démission de Bredani en considération des troubles qui régnent dans ce pays, mais à la condition qu'avant de g'éloigner. le consul rassemblera son conseil et fera élire un vice-consul, de sorte que son poste ne reste pas inoccupé. C'est de là que part M. Berchet pour prétendre que Bredani était réaliement consul à Siam: pour toute démonstrátion, il rappelle les voyages entrepris par des Pisans vers l'Inde par l'Egypte (1175) et les relations nouées par les Italiens pendant la première moitié du XIV siècle, tant par mer que par terre, jusqu'en Chine, pays bien plus lointain cependant que l'Inde. Fai déjà démontré que la preuve authentique de ces voyages des Pisans dans l'Inde est encore à faire. Il est certain que bon nombre d'Italiens trafiquaient avec 🖫 Chine, mais on peut démontrer que ce trafic n'eut pas une durée suffisante pour qu'il soit possible d'en conclure à l'existence d'un consulat vénitien à Siam vers la fin du XIV siècle. Ou us trouve non plus nulle part un mot qui indique que des voyageurs, se rendeat en Chine par mer, se scient arrêtée en route dans l'inde-Chine t et y aient rencontré des compatriotes. D'autre part, toutes les traditions historiques concordent I dire qu'avant l'arrivée des Portugais, jamais les Occidentaux n'y avaient fondé de colonie. Bref. la preuve en question se heurte à des difficultés inextricables. Mais, dans la table des matières du livre des Misti qui renferme notre décret, nous voyons qu'il est placé sous la rubrique: "Cypro, Armenia, Syria:" ceci nous met sur une autre voie. On sait qu'en langue arabe le non de la Syrie et de Damas, sa capitale, est Cham. Ce nom était également passé dans le langage courant parmi les Occidentaux; fai déjà cité, à ce propos, des passages de Sanuto l'ancien et de Pegolotti, et l'on a des exemples nombreux de traductions de documente arméniens et arabes, dans lesquels les traducteurs en laissé ce mot tel quel,

<sup>.</sup> I Jei exposé l'opinion contraire, avec plus de développements que je ne puis je faire ioi, dans le deuxième des études intituiées: Beilrüge zur Geschichte des Lexantehandels im XIV. Johrh., qui se trouvent en tête de la Festechrift der K.

öffentlichen Bibliothek in Stuttgart zur Jubilfeier der Universität Tübingen (1877).

<sup>&#</sup>x27; Surtout pas à Siam, qui es trouvait tent à fait en debors de la route.

<sup>&</sup>quot; Amari, Dipl. aret., p. 481.

lorsqu'il se présentait à eux, précisément par 🖺 motif qu'ils avaient ia certitude d'être compris de leurs lecteurs.1 Cels étant donné, quoi d'étonnant que ce nom se soit glissé, sous sa forme orientale, jusque dans des documents de la chancellerle vénitienne, à la place des noms plus usuals, de Siria on da Damasco? Je prétende donc pour ma part que Nicc. Bredani était consul de Dames. M. Berchet affirme que cela est impossible, et il eq donne deux raisons. La première, c'est que se poste ne pouvait être occupé que par un patricien et que les Bredani, exclus précèdemment de 🛄 classe patricienne, n'y furent réadmis qu'en 1385: or. Nice Bredani appayait as demande, en 1390, sur M fait qu'il était resté à son poste longtemps après le délai réglementaire: la durée habituelle de ces fonctions étant de trois années, il en avait donc certainement été revêtu antérieurement # 1395; mais, à cette époque, un Bredani ne pouvait pas être nommé consul I Damas puisqu'il n'était pas patriciea. A cette objection voici ma réponse: étant donnée la régularité avec laquelle 📗 gouvernement vénitien procédait d'ordinaire au remplacement des consuls, le cas d'un consul laissé en fonctions une année ou même seulement six mois au-delà de la période triennale était uns exception: rien ne nous oblige donc de faire remonter la nomination de Bredani au-delà de 1386, et, à cette date, il était déjà dans les conditions requises. Mais M. Berchet met en avant un autre argument, plus décisif en apparence: en 1390, dit-il, le consul vénitien pour la Syrie se nommait Giovanni Morosini. Je me reporte à la liste des personnages qui ont successivement occupé ce poste, liste dressée par M. Berchet lui-même (p. 55), et ma surprise n'est pas petite en yoyant que ce nom de Morosini ne s'y trouve point. En effet, je lis: 1384, Franc. Foscolo; 1386, Glov. Mocenigo, 1405, Franc. Foscarini. On le voit, nons sommes ici sur un terrain bien peu solide; les données sur lenquelles sont bâtics les listes de ce genre proviennent généralement de documents écrits à des dates éloignées des événements; leur exactitude est douteuse; les lacures aboudent; il suffit, de les rapprocher des documents authentiques pour faire ressortirtout leur néant. Dans le cas particulier qui nons occupe, nous n'en connaissons pas qui démontrant l'existence d'un Giov. Morodni en 1390, ni d'un Giov. Mocenigo en 1386. Donc, il ne suffit pas de m'opposer ces dates pour me faire renoncer à l'opizion que fai ámise, à savoir que, dans la personne de Nice. Bredani nous avons affaire non pas à un consul de Siam, mais à un consul de Syrie. Le considérant du décret où il est question des troubles (novitates) qui



<sup>&</sup>quot;Of. Laugheis, Trécor, p. 161; an lieu Mas Latrie, Fluités, suppl., p. 81; "in de "Instem", il faut lire "in Sem"; de comilbut terrie et partibus de Seme."

déchiraient le pays sur lequel porte la discussion, correspond parfaitement à la situation de la Syrie à cette époque: c'était le moment où l'atabeg Mintach et le sultan Berkouk se disputaient le prépondérance en Égypte; Il Syrie eut particulièrement à souffrir de cette rivalité; diverses batailles furent livrées aux environs de Damas; Il ville même vit paraître l'ennemé à ses portes, des émeutes ensanglanter ses rues; un consul vénitien avait le droit d'écrire qu'on ne vivait en ce pays que "caux maximo incomodo"; il ent pu l'écrire à moins.

## 6º Les colonies de la côte septentrionale du Pent.

Le revirement produit dans le demaine du commerce, comme dans celui de la politique, par l'avénement des Paléologues an trône de Byzance, fit sentir son influence jusque sur les côtes de la mer Noire. Un certain nombre de Vénitiens y avaient fondé des comptoirs; la nouvelle de l'entrée de Michel Paléologue et des Génois, ses alliés, à Constantinople, tombe sur eux comme un coup de foudre. Aussitôt, seit de leur propre mouvement, soit par ordre de leur gouvernement, ils se hâtèrent d'évacuer les ports cù ils s'étaient fixés; dans le nombre. nous pouvons désigner celui de Soldafa comme un des plus importants. Déjà la ligne de retraite leur était fermée et il fallait forcer le passage du Bosphore. Leurs marchandises formaient le chargement de trois galères et d'un valescas. En vue de Constantinople, deux galères génoises et plusieurs galeres grecques tentérent sans succès de leur barrer le passage et durant rentrer au port après un engagement essez vif. Malheureusement pour les fugitifs. Il la hauteur d'Abydos ils tombérent dans une flotte de dix galères génoises; les forces étaient trop inégales; ila succombérent après une résistance héroique. Le transport couls bas su moment où les vainqueurs mettaient le pied sur le pont. Faits prisonniers, les équipages furent envoyés par l'amiral génois à l'empereur qui les in crueltement mutiler, à quelques exceptions près."

Jalour de s'assurer la jouissance exclusive du commerce du Pont, les Génois avaient fait de la fermeture de cette mer aux Vénitiens l'une des conditions du concours promis à Michel Paléologue. Par le traité de Nymphasum, l'empéreur s'était engagé à n'y laisser naviguer aucun marchand d'Occident, sanf les Génois et les Plans ou ceux qui auraient à bord de l'argent ou des matières pour son service particulier. Il tenait

Well, Grech der Chahle, à la fin du 4º vol. et au commencement du 5 °.

<sup>\*</sup> Annel Jon, nd uz. 1968, p. 864. \* Eli. jur., I, 1966.

dans sa main la clef de cette mer depuis le jour où il avait repris Constantinople ann Latins. Il est vrai que ses possessions sur le littoral se réduisaient à bien peu de chose. La plus grande partie de la côte occidentale était au pouvoir des Bulgares; les villes de Sozopolis. d'Anchialos et de Mesembria marquaient 📓 frontière entre eux et l'empire gree, et les deux nations s'en disputaient la possession avec des alternatives de succès et d'insuccès, mais jamais les Grecs ne réussirent. à reprendre pied au nord de Mesembris. Sur la côte de l'Asie-Mineure, il ne leur restait que quelques villes. 1 Il s'était formé à Trébizonde un neuveau centre politique, autour duquel était venu se grouper, du moins tant que dura la domination latine à Constantinople, tent ce qu'il restait, sur la côte méridionale de la Crimée, d'éléments grecs confondus au milieu des descendants des Goths et d'autres races barbares. Il est douteux que jamais les Paléologues aient réussi I reformer les liens politiques qui unissaient antrefois à Constantinople les Grecs de Crimée. d'autant plus que la ville qu'on pourrait nommer leur chef-lieu. Cherson, jouissait, en vertu de ses privilèges municipaux, d'une indépendance à peu près complète. Par suite, si l'alliance conclue avec Michel Paléologue assurait au commerce génois d'énormes avantages dans la mer-Noire, en lui garantissant ses condées franches, elle ne lui servait de rien, moment qu'il s'agissait de prendre pied sur le litteral et d'y fonder des comptoirs on des colonies. Au reste, les Génois avaient fait une étude préalable des ports les plus le leur convenance et elle s'était portée de préférence vers ceux qui pouvaient, condition essentielle à leur point de vae, leur assurer un accès facile dans l'intérieur du continent asiatique: ils avaient donc, naturellement, jeté les yeur sur la partie orientale du Pont; mais la puissance de l'empereur ne s'étendait pas jusque ià; pour s'y faire une place, il fallait entrer en relations avec d'autres souverains.

Si, par exemple, nous considérons la plus belie et la plus vaste des baies découpées dans la côte septentrionale, elle as trouvait entièrement en dehors du carcle d'action de l'empire byzantin. C'est là que, bien des siècles auparavant, les gens de Milet avaient fondé leur colonie de Théodosie, maintenant détruite depuis longtemps déjà; à sa place s'élevait un fort, nommé Capha (à Karpār), construit peut-être par un des rois du Bosphore; au commencement du IV siècle, il marquait la frontière entre le territoire grec de Cherson et l'empire du Bosphore; son nom apparaît d'ailleurs très rarement. Edrisi, en particulier, ne le nomme même par parmi les localités de la côte méridiquale de la Crimée qu'il énumère; s



Aboult, Giogr., trad. Reinaud, II, 80:
 Constant. Perphyrog., De administr. du Moyen-Aps, III, 198 et a.
 Super-Aps, III, 198 et a.

il est donc certain qu'au XII siècle c'était une localité sans importance et peu fréquentée. Néanmoins, avec leur vieille expérience, les marins génois jugérent que cette baie était précisément ce qu'ils cherchaient. Assez vaste pour contenir un grand nombre de bâtiments, le elle offrait un ancrage excellent, un accès facile en toute saisen et un abri contre les vents du nord qui sont les vents dominants dans le mer Noire. Le port de Caffa avait encore sur celui de Soudak, jusqu'alors rendezvous préféré des Occidentaux, l'avantage d'être plus rapproché de la mer d'Azov, et cette considération avait bien sa valenr, étant donnée l'importance de cette voie pour le commerce du Nord et du Levant. Enfin, on pouvait faire entrer en ligne de compte en sa faveur le voisinage de la ville populeuse de Solgat, qui, à l'époque de la domination tatare, joualt jusqu'à un certain point le rôle de chef-lieu de la Crimée.

Il n'existe, dans les archives modernes, aucune charte de concession qui puisse nous apprendre de quelle manière et à quelle époque les Génois obtinrent la possession de Caffa. On a cru, mais c'était une illusion, qu'un document de ce genre, ou tout au moins un extrait recueilli par un ancien chroniqueur russe, avait pu passer sous les yeux de Siestrzencewicz de Bohusz, archevêque de Mohilew, auteur d'une Histoire de Crimée, ouvrage d'ailleurs dénué de critique et entaché de nombreux récits de pure imagination. Effectivement. il donne, entre guillemets, le texte d'un traité; mais, en étudiant de près ce document, on reconnaît que c'est tout simplement la copie littérale d'un passage de Formaleoni, historien vénitien du siècle dernier, passage qui luimême n'était déjà sutre chose qu'une traduction libre de la relation bien connec de Nicèphore Gregoras sur les origines de Caffa. Dans la relation en question, il chroniqueur byzantin cherche à donner à ses lecteurs une idée de la méthode suivie d'ordinaire pur les Occi-

<sup>&#</sup>x27; Strabon (éd. Krumer, II, 87) jugenit qu'il y avait place dans cette rade pour cent navires; Ibn-Batouts, qui la visita à l'époque la plus brillante du commerce génois, n'y vit pas moins de donz cents pavires de guerre et de commerce (II, 858).

Neumann, Die Hellerten im Seytheseland, I. 468; Taithout de Marigny, Pilete de la mer noire et de la mer d'Azone (Opie. 1850), p. 84; Hommaire de Hell, Les steppes de la mer Campienne, III, 104 et s.; Pegol., p. 89.

C'est l'opinion de M. Canale, Della Oriman, I, 156.

<sup>\*</sup> Histoire du regausse de la Charac-

nèse leurique, 2º éd., 8º Pétersb. 1824; voyez, sur cette histoire, le jugement de M. Kuhne, dans les Mém. de la Soc. d'arabloi, et de maniane, de S. Pitersb., III (1849), p. III et s.

<sup>&</sup>quot; L. c., p. 812 et a.

<sup>&</sup>quot;Steria della navigazione, del commercio e delle colonie degli anticki nel mar nero, II (Venez. 1799), p. 78. La seul différence entre ce texte et celui de Formaleoni, c'est que ce dernier contient encore une troisième chause, que l'historien russe na reproduit pas.

<sup>1</sup> Ed. Bonn., II, 688 et a.

dentanx pour la création de legra colonies de commerce : d'après lui. ils commençaient par faire une reconnaissance des places maritimes les plus avantageusement situées; ce travail préliminaire achevé, ile entraient en relations avec les maîtres du pays sur lequel ils avaient jeté leur dévolu. Ils leur promettaient d'acquitter ponctuellement des droits de douane à déterminer par un traité en bonne et duaforme, et de contribuer au bien-être des habitants de la région en important des articles des provenances les plus diverses; ils obtenaient sinsi l'autorisation de construire sur le terrain de leur choix des habitations pour leurs personnes et des magasins pour leurs marchandises. Les choses ne s'étaient pas passées autrement à Caffa; le souverain "Scythe", auquel ils s'étaient adressée, avait permis aux Génois d'y former une colonie, aux conditions énumérées plus hant. Formaleoni, nons l'avons dit, donne de ce passage de N. Grégores une traduction libre, où il applique spécialement à Caffa ce que le chroniqueur byzantin dit en termes généraux de 📗 création des colonies de commerce des Occidentaux, et il présente les choses de telle façon que l'on doit croire qu'il a en sons les yeux, soit 📗 texte original d'un traité passé entre les Génois et le souverain du pays, soit un extrait de ce truité; comme Siestrzencewicz le copie presque mot pour mot, il produit la même illusion. et cependant ni l'un ni l'autre n'ont jamais vu la première lettre d'un traité pareil. Mais cette discussion nous écurte de 🔳 question: quel était le souverain qui avait autorisé les Génois à s'établir à Caffa? Nicephore Grégoras l'appelle "grand chef des Scythes" (5 zon Enu9on in (mar); ou premier about, ces termes assez vagues semblent laisser place à une fonte de suppositions. En effet, à cette époque, il nom des Scythes n'existait plus que dans le language archaïque des Byzantins: par conséguent, on pourrait croire qu'on n'a que l'embarras du choix entre les divers peuples qui ont successivement dominé en Crimée. Formaleoni, par exemple, fait du "grand chef des Scythes" un prince des Khazares. Effectivement, la Crimée portait, au Moyen-Age, le nom de Khazarie ou Gazarie, ce qui démontre qu'à un moment donné les Khazares avaient été maîtres tout au moins d'une partie de la presqu'île; d'antre part, le fait de cette possession est confirmé par les sources byzantines en termes assez précis pour qu'il soit permis d'affirmer hardiment que la domination des Khazares s'était étandue sur toute la partie des côtes occupée plus tard par les Génois. Mais ce serait une erreur grossière que de faire remonter la fondation de la colonie génoise

Théophance, I, 571; Niceph. Cpol., thice, dans les Act. SS. Bott., 26 juin,



Brevierium revem post Mouritium gee- p. 191. terum, p. 46; Vila & Joannie spiso. Ge-

de Caffa à l'époque de la domination des Khazares, c'est à dire à une époque comprise entre le VIII et la X siècles, puieux ators les Génois n'avaient même pas encore mis le pied à Constantinople. Siestrzencewicz et M. Canale 1 veulent à leur tour voir dans "le grand chef des Seythes" de Nicéphore Grégoras un prince des Cumans on Polovians. Les Cumana, peuplade de race turque," habitaient, depuis 🖿 milieu du XI° siècle jusqu'au commencement du XIII°, la région des atappes comprise entre le Don et le Duiester. Leurs principales agglomérations se trouvaient, à ce qu'il semble, au nord de la mer d'Azov; mais leur domination s'étendait jusque sur la Crimée et spécialement sur la côte méridionale de la presqu'île.4 La ville grecque de Cherson ne les conaut iamais qu'en qualité de marchands; mais, en allant de cette ville veru l'est, le long de la côte, on recontrait leur frontière à l'alta: il est très probable que, de ce point, cette frontière s'étendait jusqu'au détroit de Kertch, pais s'infléchissait vers le Nord. Il est donc à pea près certain que, pendant une période donnée, Caffa fut comprise dans le territoire des Cumans. Il n'y aurait, par conséquent, rien d'impossible à ce que l'autorisation d'y fonder une colonie sût été accordée aux Génois par un prince de cette penplade; et, en plaçant cet acte dans la deuxième moitié du XII siecle. M. Canale se dérobe à une première objection: c'est que dans l'ordre des temps, la fondation de la colonie de Caffa n'a pas pu précéder celle de la colonie de Constantinople. Mais on peut lui en opposer une autre très sérieuse et qui concerne également la chronelogie. Dans sa chronique écrite vers l'an 1360, Nicéphore Grégoras dit que la fondation de la colonie de Caffa ne datait que de quelques années; d'un autre côté, vers 1400, un Génois, Giorgio Stella.<sup>5</sup> composa des annales sans même connaître la chronique de Grégoras et il rapporte qu'au dire de vieillards de sa connaissance, l'établissement des premiers colops génois à Caffa était un fait récent. Or, à l'époque de Nicéphere Grégoras, il s'était déjà écoulé cent quarante ans, cent quatre-vingts par conséquent au temps de Stella, depuis que les Camans avaient été chassés de la Crimée par

<sup>1</sup> Delle Drivers, I, 189 et m.

<sup>\*</sup> Voy. en particulier, Blan, Über Vollethum und Spruche der Kumanen, dann in Zeitschr. der DhiG., XXIX (1876), p. 556 et m.; et Schlüser, Krit. Sammhangen zur Grack, der Deutschen in Siebenbürgen, II, 226 et s.

<sup>&</sup>quot;Les cartes du Moyen-Age indiquent dans cette région un district de Comania; c'est de ce sôté égulement qu'il faut cher-

oher les villes de Comanis-la-blanche et. Comanie-la-noire mentionnées par Edrisi (II, 400).

<sup>4</sup> Guill. de Rubrouch, p. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Anna Comaêne, éd. Bonn., II, 7.

Edrini, II. 895, et Blan, op alt.
 p. 563.

T Della Grinca, I, 140.

Murat., 88., XVII, 1095.

la conquête tatare; ce n'est donc pas encore sons le règne d'un prince Cuman, que l'on peut placer l'origine de la colonie génoise de Cafa.

Ja sain bien qu'à ce propos en cite l'histoire d'un collier conservé dans le trésor impérial de Moscou: suivant la légende, ce collier aurait appartent A un gouverneur génois de Caffa, vivant en l'an 1100 et qui fut vainen en combat singulier par le grand-duc Vladimir Monomagne; celui-ci rapporta dans son pays, comme trophée, le collier de Génois. Je n'annais point paris de cette légende . M. Canale ne l'avait récomment. remise au jour. 1 avec la prétention de 🕍 faire passer pour une vérité historique. Or, al loin qu'on remonte, on ne la trouve chez anona Serivain, avant l'ambassadeur autrichien Sigmond de Herberstein et le chroniqueur-géographe polonais Strykowski aqui, tous deux, appartiennent au XVI siècle: pas une des sources historiques des tamps. antérieure no la confirme; elle ne se base sur aucun des faits connus de l'histoire de Viadimir; aussi a-t-alle déjà été rejetée par Chtcherbatow et Karamain: ce collier est un bijou artistique, sorti des mains d'un jouillier gree, et il se trouvait, sans doute, au milieu d'autres présents envoyés de Constantinople à la cour de Russie; en tout cas. jamais il n'a orné le con d'un Génois.

Revenous au "grand ches des Scythes". Il me parait suffissumment démontré que les historieus cités dans les pages précédentes ont été malheureux dans l'interprétation de ce titre; pour arriver à la vérité, il faut considérer à la fois l'ensemble du récit de Nicéphore Grégoras et ses habitudes de style. Dans la pensée de ce chroniqueur, surtout lorsqu'il s'agit d'évènements contemporains, le nem de Scythes s'applique avant tout aux Tatara. Déjà, dans sa bouche, l'irraption de ces peuples, sous il conduite de Gengiskhan et de ses fils, pread la qualification d'invasion des Scythes. Précisément, dans le passage que

mono or Google

н

Delia Crimer, I, 101 et c. Il est ficheux qu'il h'ait pas, en cette escarion, suivi l'exemple de son compatricte, M. l'abbé Odarico; calulci a fait preuva de plus de critique; dans ses Lettere liquatiche, p. 191, il primente les faits sous leur jour viritable: as lieu de cela, M. Canale a copié filestramentewiex, dent la récit, dans cette partie de son œuvre, est un fouillis de légendes et d'inventions.

<sup>\*</sup> Communication of the Communi

<sup>\*</sup> Cité par Sitestratacewica, L. c., p.

<sup>\*</sup> Rues. Goods., trud. Hate (Bannig, 17:0), 2º part., p. 548 at m.

George der ruse. Beight (trad. allem.), Il. 390 et s.

<sup>\*</sup> La description en a été faite pur Chicherhatow, op. oil.; en peut en voir le dessin dans les Antiquités de l'empire resses, Se série, planches.

Niceph. Grag., I, 86 ob se.; of EII, 18 of a.

nous cherchons à expliquer, il est évident que c'est d'eux qu'il entend parler. Pour le voir, il suffit de lire quelques lignes plus loin; racontant le conflit survent, en 1848, entre les Génois et le khan des Tatars, il parle d'une rupture entre eux et la prince des Scythes qu'il nomme, cette fois, à ápant à l'époque où Caffa tomba au pouvoir des Tatars, aucune source ne l'indique; ce fut probablement au même moment que Soudak, c'est à dire pen de temps avant la bataille de la Kalka.

An cours de cette campagne et de la suivante, qui fut poussée jusqu'au cœur de l'Europe, les Tatars jetèrent les fondements de leur khanat de Kintchak: à l'époque de son plus grand développement, il embrassait les territoires compris entre E Sihon à l'est et le Duiester à l'ouest \* et renfermait la ville de Sarai, construite par Batou-khan sur les bords du Volga pour en faire sa résidence et 🖹 centre de son gouvernement. La Crimée faisait aussi partie de cet empire et Génea, la flère république, désireuse de fonder un établissement sur la côte, devait bien, sous peine d'échouer, se résoudre 🛘 envoyer des ambassadeurs à Saral, à la cour des khans de la "horde d'or." Cette démarche, d'ailleurs, n'était pas sans précédents: défà, à diverses reprises, les khans avaient concédé des úcis en Crimée. En 1965, par exemple, Excedúin, sultan d'Iconium, fuyant l'Asie-Mineure devant le flot envahissant des Tatara, finit, après une série d'aventures," par aller demander azile à Berkékhan (mort en 1266); il obtint de lui, à titre de flef, les villes de Soldiad (M. Hammer lit Soldiak) et de Soudak (Soldaja),4 tandis que les nombreux Seldjoucides ses compagnons étaient investis d'antres pos- sessions dans la même région. A son avénement, Mangou-khan (1266) -1981), successeur de Berké, donna Caffa et Krim en flef à l'un de ses parents, Ouran-Timour. Si le fait est yral, cette dernière concession aurait annulé, au moins en partie, celle de Berké en faveur d'Izz-eddin; car, s'il s'agit ici de la ville de Krim située dans l'intérieur de la presqu'ile, 🛮 quelques lieues de Caffa, ce n'est autre chose, sous un autre nom, que la ville de Soldjak, plus connue sons celui de Solgat;

<sup>1</sup> Ehill II, 666.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hammer, Gerchichte der gekleren Horde, p. \$, 806.

Pachym., I, 181, 184, 299, 289; Niceph. Greg., I, 69, 100 et a.; Aboulf., Annal. muslem., IV, 478; V, 11, 18, 27.

Pachym. (II, 611) se borne à dire qu'inzeddin trouve un acite des τά τοῦ Εὐξιίνου βάρεια. [III] nom des villes qui les farent données en def se trouve, pour

la première fois, dans une seurce relativement moterne, l'Ogéoux name: cl. Suid. Locmani, En libre turcice que Oghanneme inscribitur, accorpia, 64. Lagun, Heltingfore, 1854, p. 10--13; Rammer, Garch. der gold. Horde, p. 174--180.

Aboul-Ghari Behadour khan, Histories Mongola et des Tutures, ed. Desmaisons (écrite en 1665), II, 183; cf. Hamper, op. eit., p. 249.

par conséquent, la ville de Krim en Solgat, donnée en fief par Berké à Lizzeddin m 1965, aurait été donnée par Mangon à un prince Mongoi en 1266, du vivant de ca même Iszeddin, car celui II ne mourut que plus tard à Saral, à la cour de Mangon. Mais peu importe, nous ne voyons pas là un motif suffisant pour nier le fait même de la denxième concession: l'auteur qui le garantit, Aboul-Ghazi, vivait, il est vrai, beaucoup plus tard, mais il est généralement bien informé sur les événements des temps qui l'out précédé. Si nous admettons l'exactitude des renseignements qu'il fournit, nous sommes obligés d'en conclure, d'abord que Cafa était restée jusqu'en 1266 dans la dépendance directe des khans et, en second lieu, qu'elle forms, à partir de cette date, une sorte de flef entre les mains d'en prince mongol.

Maintenant, on admet généralement qu'Ouran-Timour ne conserva pas longtemps son fief et qu'il se hâte de céder la propriété de Caffa aux Génois, soit par une vente, soit tout autrement; d'un autre côté, Nicéphore Grégoras affirme positivement que le khan des Tatars en personne a été l'auteur de la concession accordée aux Génois, car c'est bies lui qu'il entend désigner toutes les fois qu'il se sert des expressions in quoir et de la Scythes. Il y a peut-être moyen de concilier ce différend, en admettant que les Génois firent les premières démarches auprès d'Ouran-Timour, mais que celui-ci les renvoya an khan, seul compétent pour prendre une décision aussi grave que l'autorisation de fonder une colonis d'Occidentaux. Donc, ce fut probablement Mangou-khan qui donne aux Génois la permission de former leur établissement de Caffa, et la date de cette concession doit être de très peu postérieure à 1966.

On arriverait encore au même résultat en coordonnant diverses autres dates. Ainsi, par exemple, la fondation de la colonie ne peut pas rementer beaucoup plus haut que l'époque à laquelle nous nous sommes arrêtés, car les Génois n'obtinrent une situation prépondérante à Constantinople qu'à partir de 1261 et, sans s'être assurés au préalable de cette base d'opérations, ils leur était impossible de se lancer

31\*



Pachym., II, 611; Aboulf., V, 47; Hammer, op. cel., p. 180, not. 6.

Oderico, Lattere liquatione, p. 127 et a.; Hammer, Op. ett., p. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Niceph. Oreg., II., 686; III., 19.

Dans in statut du 80 août 1816, qui fixe les droits et les devoirs du contel de Cuffs, M. Canale (Orimes, I, 289) relère un paragraphe (Off. Gas., p. 800)

qui, d'après lui, dois avoir été » vranté il un autre statut pour Caffa, d'une opoque antérieure. Ce paragraphe présupposait l'existence de "consules placitorum" à Génes, catégorie de fonctionnaires qui avrait été, suivant lui, définitivement supprimée en 1257. Mais il est demontre maintenant que ces fonctions existaient encure plus tard.

evec quelque sécurité dans la mer Noire. Elle ne peut pas non plus être très postérieure, car le premier acte dément constaté par lequel la colonie de Caffa donna signe de vie est de 1869, et la vigueur dont il témoigne n'est pas le fait d'une commune nouvellement constituée. La nouvelle de l'extrémité à laquelle se trouvait réduite Tripoli de Syrie, la plus importante des colonies génoises en ce pays, par le suitan Kelavoun, avait produit une vive émotion à Caffa, et les habitants avaient témoigné le désir de secourir leurs frères de Syrie. La colonie était alors administrée par le consul Probino Devic; une assemblée de marchands et de bourgeois de la ville, convoquée par lui, résolut d'affrêter trois vaisseaux armés en guerre qui venaient d'amener des marchands de Gênes, d'y embarquer des tireurs de balistes et de les envoyer à Tripoli sous le commandement du consul. Un an plus tard, un statut (du dernier octobre 1290) nous montre la colonie parfaitement constituée, avec consulat, grand et petit conseil, etc.

Dans la mère-patrie comme dans la colonie, il se forma de benne heure, au sujet des origines de la colonie de Caffa, des traditions populaires qui toutes avaient pour point de départ une idée certainement erronée; on voulait qu'un Génois est été un jour se fixer là seul, et que d'autres finsant venus peu à peu se grouper autour de lui, tandis qu'en réalité, les choses durent assurément se passer tout autrement. En effet, il n'est pas douteux que le gouvernement génois, sussitôt la concession obtenue, ne se soit hâté d'expédier un nombre d'individus suffisant pour constituer une colonie. Une des plus an-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. C. Desimeni, directeur des archives de Grênes, a bien vouin ses faire sevoir, par une lettre, qu'il a trouvé des actes actas inclusife de l'année 1289, provenant de la celenie de Caffa, dans lesquels Pacifico Deria est nommé en qualité de commit; il y est encore fait mention d'un autre consul de Caffa pius ancien.

<sup>\*</sup> Americ. Jon., p. 884. None avone ve précédemment que cette expédition arrive trop tard; au reste, la mère petrie en remboures postérieurement les fruis à en celenie. M. Brunn (Not. Aistor. et topogr. concernant les colonies étalieures su Gustarie, p. 34) a émis l'hypothèse que l'expédition cavayée au secoure des habitants de Tripoli avait été organisée son pue par les colons de Caffa, dans la mer Noire,

mais par ceux de Calfa, en Syrie. Mais les Asmalar indiquent la direction srivin par cette expédition, à l'aller et un retour, en termes tels, qu'il est absolument impassible d'admettre qu'elle seit partie da Calfa. Pai donné les preuves à l'appul de mon apinion dans le première de mon lettres à M. Bruun sur Les Baliere dans le vier Noire, instrée éans le Builetin de l'Acad. de S. Pélerebourg, XIII (1860), p. 260 et m.

<sup>&</sup>quot; Il n'existe, malheurement, que les titres des paragraphes de se statet, il encore sont-ils incomplete, à ce qu'il comble: voy. Onnale, Dolle Chieses, I, 227.

ciennes parmi ces légendes, relevée déjà par Giorgio Stella, désigne comme premier colon de Caffa un certain Baldo Doria; suivant M. Capale, on peut lire une meztion de ce genre dans un arbre généalogique de la famille Doria, où le nom de ce Baldo, ou Sinibaldo, est accompagné des dates 1911 - 1963. Suivant une autre tradition, répandue à Cafa même et recucillie par Agostino Giustiniani, le nom du premier colon serait Antonio dell' Orto. Il est certain que 🖫 famille dell' Orto ionissait à Caffa d'une nituation à part. On peut voir dans le plus ancien des statuts de la colonie que l'on connaisse et que nous signalions niss hant, ainsi que dans un autre, plus récent, de l'année 1818, que, par privilége exceptionnel, les descendants de Bonifazio dell' Orto avalent le droit de lever une taxe sur le commerce de Caffa. La colonie payait, sans douté, de cette manière, une dette contractée envers cotte famille, pour la rembourser des frais de premier établissement. M. Canale attribue à ce privilère une autre origine : suivant lui, la commune de Caffa n'aurait pas joui tout d'abord d'une organisation républicaine; elle aurait appartenu aux Orto comme une sorte de propriété féodale; à l'appui de son opinion, il cite deux brefs du pape, de l'année 1340, où le chef de la famille alors vivant, Petranus dell' Orto, est qualifié de clim dominus de Caphe. Mais tout ce que nous savons de Caffa. depuis 1989 nous fait connaître cette colonie comme une commune avec un consul à sa tôte; on ne peut donc prétendre que le Petranus qui vivait en 1340 ait jamais pu être seigneur féodal de cette ville: d'est une affirmation insoutenable; tout an plus la chose agrait-alle une apparence de possibilité s'il était question de son père ou de son grandpère. Il est beaucoup plus vraisemblable que, par ces termes asses vagues, le S. Père entendait simplement rappeler que Petranas avait été autrefeis revêtu des fonctions de consul. Telle était déjà l'opinion d'Oderico, mais il n'a pas osé inscrire ce personnage sans autre preuve dans la liste des consuls de Caffa; MM. Elie de la Primandaie, Koshae et Canale lui-même ont été plus hardis; ce dernier, sans doute, ne s'est point aperçu de la contradiction dans laquelle il tombait."

es privilège exceptionnel. Miss. di stor. patr., II, 776.

\* Elie de la Primandale. Etudes mer ie-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> P. 1806: "Baldue de Auria Caffre non habitatus dominitia primitus flari fecit et primus fuidem habitavit."

<sup>\*</sup> Osnaio, Della Crimen, I, 163.

<sup>\*</sup> Annali di Genora, fol. 109, h.

<sup>\*</sup> Onnaio, Della Griman, I, 152 et a., 297; Monum biel, pair. Leges susmicipales (Off. Con.), p. 296. Un réglement général de l'apuée 1894, à l'asuge des fonctionnaires solanieux génée, reproduit

<sup>\*</sup> Onnelo, Dellis Oriones, E, 188; M. Brunn est du même avis, op. est., p. 89.

<sup>\*</sup> Wadding, Annal. and source, VII, 927, 929.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Voyes dans Canale, Della Grinca, I, 811, un exemple enalogue, où le titre de "égigneur" remplace selui de consul.

La colonie de Caffa une fois fondée dans les conditions que nous avons dites, le marché de la mer Noire devint pour les Génois l'objet d'une préférence marquée. Le constrante qu'offrent à ce point de vue le XIII et le XIII siècles est extrêmement curieux. Nous possédons, pour la deuxième moitié du XII<sup>e</sup> siècle (1165 et ss.) une serie d'actes constitutifs d'associations formées entre marchands génois en vue de voyages d'affaires à entreprendre en commun; le but du voyage, pays ou ville, y est toujours indiqué; or, si nombreux que soient ces documenta, on n'y relève pas une seule fois le nom de Caffa ou de Tana. A partir du règne de Michel Paléologue, au contraire, les Génois mirent la main sur la mer Noire comme sur un bien à eux, et leurs capitaines de navires acquirent une telle expérience de II navigation dans ces parages qu'ils ne craignaient pas d'y lancar leurs tarides au milieu des tempétes de la saison d'hiver." Ils firent si bien qu'ils finirent par en expulser entièrement les Grecs, au grand détriment de ces deraiers.4 D'ailleurs, sous le règne d'Andrenic l'Ancien, II marine grecque tombs dans un tel état de décadence que toute concurrence devint bien vite impossible. Les objets les plus nécessaires à la vie n'arrivèrent même plus à Constantinople par navires grees; c'étaient, pour la plupart, des bâtimente génois qui y apportaient les blés et les poissons salés du Pont, et nous avons déjà vu, en racontant l'histoire de Galata, comment, plus d'une fois, les Génois ayant arrêté ce trafic par manyaise volonté ou par force majeure, la capitale de l'empire grec se trouva à deux dolgts de la famine.

Parmi les concurrents possibles que leur prospérité ne pouvait manquer de susciter aux Génois, les Pisans etaient les moins redoutables. Ils possédaient cependant, eux anssi, une colonie ou plutôt une escale avec factorerie, dans les eaux de la mer Noire: c'était le Posto Pisano qui se trouve indiqué, dans les cartes italiennes, sur la côte septentrionale de la mer d'Azov. D'après le Manuel des commerçants, de Pegolotti,<sup>4</sup>

commerce au Moyen-Aga, p. 280; Kashas, Description du musis du prince Katschou-Zey, I, 314; Canalo, Della Oromez, II, 282. encore une ordennance portant défense à tout navire, fût-ce une galère ou un vaisseau d'deux pouts, de faire voile de Père pour le mer Noire depuis d'commencement du mois de décembre jusqu'au milieu du mois de mars, et de quitter les ports de la mer Noire avant le milieu du mois de mars: Missail de meres potrés, XI, 762.

Mon. Aiot. patr. Charter, 11, 287 — 386.

<sup>\*</sup> Hemarquens qu'à cette époque Mamusi leur interdimit escore l'accès de Matrucha et de Roussia.

<sup>&</sup>quot; C'est, du moine, se que dit l'historien gree Pachymérée dans le passage dont il va être questiou: au reste, en 1800, Gavino Turtare, représentant de la répubilque dans la Romanie et le Pont, public

<sup>4</sup> Panhym., I, 419 at a.

Niceph. Grég., I, 175, 209.

Perol. s. 39.

le Porto Pisano était le premier que l'on rencontrait en remontant la côte à partir de Tana ou pour employer le nom actuel, à partir d'Azov. Les cartes italiennes dont nons parlions concordent toutes à cet égard; sculement, entre les noms des deux ports elles intercalent d'ordinaire ceiul de Magromissi, 1 probablement pour Macronésce, appellation qui désigne sans doute l'ancienne île d'Alopékia, disparue, par la suite des temps, au milien des atterrizzements du delta du Don.\* A l'axemple de Potocki, de Lelewel et d'Élie de E Primandaie, je cherchais autrefeis l'emplacement du Porto Pisano aux environs de Taganrog: \* mais denuis, il m'a para démontré que le port indiqué sur les cartes immédiatement après lui, celui de Kabardi, avait plus de titres à être considéré comme ne faisant qu'un avec Taganrog: cela admis, il ne reste qu'un point qui puisse correspondre à la situation du Porto Pisano: c'est Siniayka, autrement dit l'antique Tanaïs, à l'ancienne embouchure du Don actuel.\* Les chroniques et les chartes pisanes sont complétement muettes sur ce marché lointain. On ne sait rien de l'époque de sa fondation, sinc que la première carte où ce nom soit porté remonte à l'année 1318. En tout cas. Il fut encore fréquenté par les Occidentaux pendant un temps assez long après cette date; nous en avons pour témoins le manuel de Pegolotti et un document vénitien de 1373, où il est question de trois Vénitiens qui, ayant pris à leur bord, à Porto Pisano, quelques passagers Tatars avec promesse de les transporter à Caffa, s'en étaient saisis traîtreusement et les avaient vendus comme esclaves. Le nom de Porto Pisano se trouve jusque dans les cartes du XVI<sup>e</sup> et du XVII<sup>e</sup> siècles; reste à savoir quelle fut la durée de la colonie pisane établie sur ce point. Pent-être fut-elle enveloppée dans 📓 grande catastrophe de 1343, à 🔈 suite de laquelle les Génois et les Vénitiens se virent expulsés de Tana; ces deux derniers peuples farent assez puissants pour venger leur échec et restaurer leura colonies de Tana, mais la puissance maritime de Placétait des lors sur son déclin, et il peut bien se faire qu'elle ait dû reaomeer à réoccuper Porto-Pisano. 2 Ses revers dans la mer Noire ne

<sup>\*</sup> Lelewel, Portulan, p. 18; Peripine Ponti Busini octuplus, dans Tulek, Constant. Porphyrog. Europa, p. 40 et m.

<sup>\*</sup> Brunn, Colon. ital. on Gazarie, p. 81; Durimoni, Nuosi studi suil Atlante Lazero, dans les Atti della Sco. Ligur., V. 267 et s.

Potoaki, Vogage dans les steps d'Astrobian, II, 867; Leierel, L.a.; Élis de la Primardale, Études, p. 261 et a.; voyamei, Bullet, de l'Acad. de S. Pitereb., V (1968), p. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Après avoir le Pegulotti (p. 89), il n'est pas permis de prendre os nom pour calui d'un peuple ou d'en pays.

Brum, I. o.; Desimonl, I. c.; Sarristori, Illustrazione di uno carto del marnero del 1351, p. 86; Hommaire de Kell, Les steppes de la mer Caprismas, III, 188.

Cibrario, Della schiavità e del vervaggio, I, 198.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> C'est l'opinion de l'ardenne, & c., p. ix.

se bornérent pas là. Le soul conflit engagé dans ces parages entre Génois et Pisans tourna au désavantage de ces derniers; en 1977, une galère pisans s'était mise en course, dans l'intention de piller les nombreux Génois établis le long des côtes de la mer Noire; elle avait déjà visité le port de Sinope, puis celui de Soldaja, quand, attaquée en vue de cette dernière ville par une galère génoise, elle fut prise et brûlée.

Les seuls rivaux canables de lutter sur ce terrain à armes érales avec les Génois étaient les Vénitions. Loin de renoncer au commerce de la mer Noire, ils ne se résignèrent même jamais à accepter dans ces régions un rôle secondaire. Entre Michel Paléologue et les Génois, les relations n'avaient pas tardé à se tendre et à aboutir à une rapture ouverte: dans ces conditions, l'empereur renoncs de lui-même à son projet de fermer aux Vénitiens l'accès de la mer Noire; quatre années s'étaient à peine écoulées depuis le traité de Nymphæum, qu'il leur offrait des établissements à leur choix sur les côtes," et la revirement était assez complet pour qu'un ambassadeur grec, au retour d'une mission auprès du khan des Tatars, n'hésitat pas à s'embarquer à Soldaja sur un navire vénitien.<sup>3</sup> Les Vénitiens continuèrent donc, comme astrofois, à aller charges des grains dans la mer Noire; entre eux et Pempereur, le désaccord ne subsistait plus que sur le point de savoir s'ils avaient le droit de se défaire de ces grains sur le territoire grec, ou seulement de les y faire passer en transit.4 Il semble même qu'aprée avoir évacaé précipitamment les côtes du Pont au moment de la restauration des empereurs grecs à Constantinople, les colons vénitiems aient mis un empressement à peu près égal I y revenir; des colonies se formèrent à nouveau, d'abord à Soldaja, puis sur divers points de la Crimée; en 1287. 🖟 consul nommé à ce poste était, en même temps, chargé des mêmes fonctions pour toute la Gazarie (nom que l'on donnait généralement à la Crimée). Néanmoins, il est plus que douteux. que la gouvernement de la mère-patrie ait organisé officiellement un service régulier de navigation entre Venise et Soldaja. On pourrait supposer que les "galece maris majoris", dont il est souvent fait mention au commencement du XIVe afécle,5 étaient précisément destinées à faire le voyage de Crimée; mais cette hypothèse ne reposerait sur aucune base solide, et il est, au contraîre, probable que ces "galese maris majoris" ne sont autre chose, sons un autre nom, que les "galea Trapesanda" dent nous avons déjà parié.

<sup>2</sup> Annal. Jan., p. 986.

Twite du 8 juin 1985: Taf. et Thom.,
 III., 70.

<sup>&</sup>quot; Ibid. III. 945.

<sup>\*</sup> Tal. et Thoms, III, 144, 171 et a., Venet. XVIII, 894 et es.

<sup>179</sup> et m., 109 et m., 837 et m., 940, 949, 266, 274, 376; IV, 126, 129, 141 et m. 151, 189 et m., 200 et m.

Registre des Misti, dans l'Archis.

Naturellement, Venise ne pouvait voir d'un cell indifférent les rapides progrée de la jeune colonie génoise de Caffa, la concurrence énergique qu'elle faisait à son commerce. En 1296, en dépit des clauses inscrites par les empereurs grecs dans divers traités : en vue de prévenir tout conflit armé entre les Vénitiens et les Géneis dans la mer Noire, l'amiral vénitien Giov. Scrango y fit irruption à la tête de vingt-cinq galères, captura un grand nombre de bâtiments génois, et finit par aller mettre le niège devant Caffa: la place succomba aurès une régistance prolongée; Soranzo profita encore de cette circonstance pour briller deux galères et quatre valesceux portant pavillon génois. Mais, tandis qu'il était ainsi occupé, il se laissa surprendre par la manyaise saison; obligé d'hiverner en Crimée, exposé à toutes les intempéries d'un climat rigoureux réduit à manquer de vivres, il perdit une partie de son armée; a son retour à Venise, en 1297, il ne ramenait que seixe galères." La présence de ca flotte était la condition indispensable du maintion de sa conquête; lui parti, ou, an plus tard, an moment de la paix de 1999, les Génois reprirent possession de Caffa. On a soutenu que, dans ce traité de paix, Venise avait pris la double engagement de payer des indemnités pour les actes de piraterie commis à Péra. À Caffa et # Acre, et de n'envoyer aucan vaissess de guerre soit dans la mer Noire, soit en Syrie, pendant un délai de treize années. La première de ces deux prétendnes clauses du traité de paix de 1999 est historiquement inadmissible, et ce qui le démontre, c'ust l'introduction du nom d'Acre, qui, à cette date, n'existait déjà plus depuis huit and. D'ailleurs, ni l'un ni l'autre point ne sont même effigurée dans le texte original dit traité et l'on pout remarquer encere

II., 844 et m.; un reste, Laur. de Monach (p. 206), Navagero (p. 1011) et Marin (V, 197 H m.) en avadent déjà douné des extraite plus ou moins longe; aussi eston en dreit de s'étonner de se que les indications same valeur de Villari aiust trouvé si longtemps créanes chan les historiens. K. Canalo avait sons les yeux le decement original of PL ospié à per près littéralement (Storie de Conove, II. 148 -144); aussi a-t-il rajeté avec raison le récit de Villani, ce qui ne l'a pes empéché de reproduire lui-même, plus tard (Della Orimee, I, 904), le passage qu'il avait rejeté en se contentant d'y faire un chasgement que rien ne motive d'ailleurs, calui de la data 1990 an 1806.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Taf. et Tham, III, 96, 141, 209.

Danielo, p. 407; Sanuto, Vile del Doys, p. 878; Navagero, p. 1009; Jacques de Voragino me paraît rabaleser par trop las succès de Soramo; il dit que l'amiral ne pet faire aucun mal et s'en retourna avec un courte houte (Atté della Boc. Lég., X, 408).

Le deuxième de con articles du traité se trouve dans Giov. Villani, éd. Dragomani, II, 80, et a été reproduit d'après cet auteur par Muratori, Assaci d'Bolia, VII, 594 (a l'amée 1999), par Fanneci, I tre popolé moritiesé, III, 188, m autres: Serre (éd. Capolago, II, 212) danne les écen.

<sup>\*</sup> Il a été publié dans la Lib. jur.

que pas un mot n'y a trait aux relations des deux paissances dans la mer Noire. Il est donc faux de prétendre que Venise ait payé des indampités pour les dommages causés à Caffa; loin de là, les deux puissances renencèrent expressément à toute réclamation réciproque de ca chef.

A peire sortie de la tearmente, la colonie de Caffa se vit en butte II de nouveaux périls. Ayant appris que les Génois de Caffa et d'autres Occidentaux enlevaient des enfants de race tatare pour les vendre comme esclaves aux Mahométans, Toktal, khan des Tatars (1991—1313) fit saisir les marchands génois à Sarai, sa capitale, et sur toute l'étendue de son territoire, confisqua leurs biens (1307) et les relégua à Solgat, oit presque tous moururent en captivité. La même année, une armée de cent mille hommes, conduite par son fils, se présentait devant Caffa et en commencait le siège. Défendue par trois cents Génois et trois cents Grecs, la place tint bon pendant huit mois; mais, à la fin, jugeant une plus longue résistance impossible, les défenseurs mirent eux-mêmes le feu à la ville et se sauvèrent sur leurs vaisseaux (20 mai 1808).

Gênes ne négligea rien pour relever sa colonie des ruines causées par ce double décastre. Après la mort de Toktal, elle envoya auprès d'Ouzbek, son neven et successeur, deux ambassadeurs, Antonio Grillo et Niccolo di Pagana, chargés de demander l'autorisation de reconstruire les maisons et les remparts: le prince l'accorda et l'on se mit sur-lechamp à l'ocuvre. Le relèvement de Caffa était, pour le république, une question d'honneur, mais le relever n'était pas tout, il fallait encore l'enteurer de bonnes fortifications: il y allait il la sécurité du commerce génois dans la mer Noire. Pour cela, il fallait de l'argent; en conséquence, on imposs à tous les propriétaires et capitaines de navires génois, tant à ceux qui faisaient voile 🔝 Constantinopke vers la côte orientale de la mer Noire, qu'à ceux qui redescendaient de la mer d'Azov vers les pays soumis à l'empereur, l'obligation de toucher en passant à Caffa et d'y relàcher pendant un jour au moins; là, ils avaient à payer un droit proportionnel, calculé, pour une partie, sur le poids de la cargaison. Il pour l'autre sur la fortune des marchands embarqués. Pour accroître l'affluence des marchands dans les murs de la ville, on interdit aux commercants génois de prolonger leur séjour sur les marchés voisins: puis vinrent, comme corollaires de cette mesure, la défense à tout Génois, sous peine d'une forte amende, de rester plus de trois jours à Sel-

<sup>&#</sup>x27; Voyez la Contin. de Jacq. de Voragine (Atti, l. c., X. 500) et les extraits de Nowalri, dans d'Ohmon, Ellet, des Mongole, IV, 757.

<sup>\*</sup> Contin, de Jacq. de Voragieu, I. 0., p. 809.

daja, de passer l'hiver à Tana ou d'y acquérir une maison d'habitation; l'ordre à tous de considérer Caffa comme le premier des marchés; l'interdiction de vendre ou d'acheter n'importe quoi à Soldaja, de débarquer des marchandises ou un objet quelconque sur un point de la côte compris entre Caffa et Soldaja, au détriment de Caffa. Les amendes infligées par le consul de Caffa aux contrevenants devaient être versées à la caisse des constructions. Enfin, dans le but de hâter les constructions sur les terrains inoccupée, il fut décidé que l'achet d'un terrain à Caffa entrainerait, pour le propriétaire, l'obligation d'y bâtir une maison dans les dix-huit mois.

Toutes ces mesures émanaient de l'administration des colonies et de la navigation créés, en 1814, sous le nom de "Octo somientes constituti super factis navigandi el maris majoris" et plus connue à partir de 1941, sous celui de Officiem Gasaria; ces deux dénominations dénotent d'ellesmêmes l'immence intéret que l'on attachait, dans la mère-patrie, à la navigation de la mer Noire et aux colonies de Crimée. Cette administration des colonies jonissait des pouvoirs les plus étendus; les consuls de Caffa étaient ses délégués, renouvelables tous les aus. Le texte des instructions qu'elle leur envoyait était arrêté en conseil, et elles ne se bornaient pas à des prescriptions d'ordre général; elles entraient, au contraire, dans les plus petits détails de l'administration locale. Ainsi, nous lisons dans les instructions remises à un consul au moment. de son départ pour Caffa, à l'automne de l'année 1316, qu'il devra construire un abattoir sur pilotis dans la mer, en face du magasia communal (fonticum), établir autour des murs un glacis sur une invgeur de cent aunes, réserver, du côté de Solgat, un emplecement pour un marché aux victuailles et au bois etc. Le consul de Caffa était assisté d'un grand et d'un petit conseils, composée d'habitants de la ville; il ne pouvait faire aucun acte important de ses fonctions sans leur assistance. Dans chacun des deux conseils, la moitié des membres était choisie parmi les nobles, l'autre moitié parmi les plébéiens; dans

quam (?) pens dacite ses collecte imposite super rebus et merolbus que addatentur. vebentur ses mittentur de terris sobdicis elim imperatori Ostay (plus exactement Totay, i. c. Toctai) et nunc imperatori Usbech, scriptum manu Enrici III Castiliono notarii MCCUXIII die . . . . . ; son existence n'est, d'ailleurs comme que par deux decrements de J'année 1848, cencermant Piru: voy. Atri delle Soc. Lig., XIII, 284, 811 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Nous reviendrons sur un décret analogue, relatif au traile avec Solgai.

Statuts pour Caffa, de l'année 1816, dans les Hist patr. momens. Leges manicipaies (Off. Gas.), p. 878—883, 406 et s. (reproduits en partie dans les Miscell. di storia patria, XI, 764 et s.). Si, d'après cas statuta, les parries marchands géneis de passage à Caffa étalent tenus de payer na impôt, il en étalt de même a Péra pour les navires renant de la Crimée; cela ressert de l'Unstrumentare vendicionis

tous deux, les Génois, en qualité de citoyens (circs) étaient assurés d'une majorité écrasants aux dépens des autres habitants, considérés senlement comme bourgeois (burgenses): ainsi, dans le petit conseil, composé de six membres, les burgenses n'étaient réprésentés que par un soul, et, dans le grand conseil, qui comptait vingt-quatre membres, il ne pou-

voit y en avoir que quatre au plua!

C'est que, ni les Génois entendaient rester maîtres II Caffa, ce qui était bien naturel, s'ils y formaient, au point de vue politique, l'élément le plus considérable de la population, le reste, numérionement plus nombreux peut-être, se composait d'Individus de nationalités diverses, les uns originaires du pays même, les autres attirés plus on moins récomment par la dévelopmement du mouvement commercial: ou v trouvait notamment des Russes, des Grecs et des Arméniens.\* Ces derniers, la choso est du moins très probable, faisaient partie de ces malheureux qui, chaesés de leur patrie par l'invasion des Tatars, obligés d'émigrer de gré ou de force, s'étaient d'abord fixés aux environs d'Astrakhan; de lè, ile étalent passés en Crimée en si grand nombre, que certains historieus erméniens du XIIIe et du XIVe slècle ne la désignent que sous le nom d'Armenia maritima." En 1816, le consul de Caffa fut avisé d'avoir à céder en location, aux Arméniens, Grecs et autres chrétiens non Génels, un certain emplacement situé hors des murs; nons commaissons, d'antre part, l'existence d'un traité passé entre le consul génois et l'évêque arménieu, pour l'entretien d'une conduite d'ean construite par ce dernier. Dans une population composée d'éléments aussi divers, les confessions religieuses les plus diverses devaient nécessairement se trouver en présence. La religion chrétisme y était représentée par trois groupes, dont le plus nombreux, et de beaucoup, était, naturellement, le groupe cathelique-romain. Avec leur justesse de coup d'œil ordinaire, les papes saisirent tens les avantages que présentait cette ville, par le développement rapide de sa prospérité, par sa richeme, par sa nombreuse population, pour en faire un centre de propagande. Déjà, dans une bulle du 28 mars 1318, le pape Jean XXII parlait de l'évêché de Caffa comme d'un siège de création récente; le 26 février 1322, il fixait les limites du diocèse an déterminant deux points extrêmes: Sarai, capitale des Tatars, à l'est, et la ville bulgare de Varna, à l'ouest. Le premier évêque de Caffa

los Archices de l'Or. tot., I, 205, nº IV.

Bullo, publice par M. Wadding, Arnul.
ord. mes., VI, p. 548 et a.: Raynald, a.
h. a. nº 45 lui attribue in date de 1822:
suivant M. Blant, l. a., p. 269, nº XXXV,
elle est exacte. Sur le tracé de diocice,
voy. Dunimoni, Atti delle Soc. Lig., XIII.
568 et en.

<sup>1</sup> Off. Gas, p. 888 et s.

<sup>1</sup> Ibid., p. 407 et u.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Spint-Martin, Mém. cur l'Arménée, I, 114; Journ. cuica. II, 28 et a.; Argutinski-Dolgoruki, dans Siestzzenosvicz. p. 200; Ritter, Frdt., X, 441, 597.

<sup>\* 77.</sup> Gat., p. 407. 408, 880.

Riant, Dipositionent de Suurat, dans

fut le moine franciscain Hieronymus, 1 l'un des missionnaires désignés pour évangéliser les pays tatars; cette nomination assignait, des l'abord, à l'éveché. E caractère d'une mission. C'était, en même temps, un champ ouvert aux efforts de l'Église pour ramener l'union. Plus les sectes religieuses étaient nombreuses, plus s'imposait aux évêques de la nation prépondérante la devoir de travailler à les faire rentrer dans le giron de l'Eglise catholique-romaine. Leurs efforts furent couronnée d'un succès vraiment extraordinaire. Hieronymus recut bientôt la sommission des habitants arméniens de Caffa et, plus tard, quand le pape, désireux de faire avancer par un acte éclatant la réconciliation des églises d'Orient et d'Occident, réunit le concile de Florence, des députés arméniens allèrent, sur les instances de Paolo Imperiali, consul de Caffa, y porter, au nom de leur patriarche, la déclaration d'union de leur église à l'église catholique-romaine. Des particuliers même travaillaient par leurs efforts anprès des Arméniens à cette cenyre de réconciliation: on cite, entre autres, un Génois, nommé Battista. de' Gentili, bourgeois de Caffa, dont le pape Engène IV parla avec éloges, pour ce fait, en 1443.5 De la part des évêques, il faut bien le dire, cette propagande n'était pas purement désintéressée; plus d'une foia, ce fut pour eux l'occasion de s'immiscar dans des questions étrangères à leur compétence. C'était un abus que les autorités génoises ne pouvaient tolèrer, sous peine de rendre le séjour de Caffa impossible pour les chrétiens orientaux.\* Faut-il faire remonter à un fait de ce genre l'origine du conflit qui brouille Hieronymus avec les autorités génoises, et à la suite duquel il fut contraint de resoncer à son siège et de retourner en Occident? On l'ignore. Ce qui est certain, c'est

<sup>&</sup>quot;Sur ce personnage voyes Marcellino de Civena, Storio delle missioni france-cone, III, 885 — 408, et Vigna, dans le Cod. clipi. delle colonie toure-liquri, Atti-delle Soc. liq., VII, 2, p. 684 et m; sen lleux terivalna sont très complete: on trave excora quelques traite de se vie dans les Latires de Sanado l'ancien: voy. amai: Archiv. de l'Or lot., l. o., p. 266, n= XXIX, XXX; Cod. des dec. inid., Mil. heit., III (1880), p. 90.

<sup>\*\*</sup>Cafa, ubi multarum acctarum sunt Christiani: Marignola, dans Dolmer, II, 86. "Kafa ict cine michtige Statt und sint enchenzieg Scienham dezin:" Schiltberger, p. 167.

<sup>\*</sup> Haynaid, ed. a5. 1818, nº 18, 1821, nº 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Asia convil. Florent. ab Horat. Justinium collecte (Bana 1688), fol. 848 et a.; Atti della Soc. Lig., XVII, 206.

<sup>\*</sup> Theiner, Monant. Size. meridional., p. 881 et a.

<sup>4</sup> On aveit, notamment, tourse sortes de raisons pour éviter de mécenter les Arménieus: un consul de Caffa écrivait Il leur sujet, dans un rapport: "acitie enim terram intam populatam ense in senjori parte Ermenia, qui must nobis déclierimi et boni mercatores dantes civitati magnum beneditium:" Atti cicle for. Lig. VI, 865.

que la conduite de plusieurs de ses successeurs à ce point de vuo occasionna des plaintes et des mesures de répression.

Outre l'église cathédrale, dédiée à Ste. Agnès, où oficialest les évêques catholiques romains, les sources génoises en nomment plus de douze autres, dont une partie devait appartenir tant aux Arménieus qu'aux Grees, car il y avait dans la ville un évêque et un clergé de chacun de ces deux rites. Il l'on y rencontrait des moines d'origine orientale à côté des Franciscains et des Dominicains.º Cassa avait, en outre, des Juis, divisés en deux sectes, les talmudistes et les karaltes.º Enfin, l'islamisme y avait ses représentants: Ibn-Batouts trouva avec boaheur à Cassa un cadi et uns mosquée, preuves de l'existence d'une communauté musulmane; elle était assez nombreuse pour inspirer de la défiance à la population chrétienne; aussi était-il désendu aux "Sarrasius" d'avoir des armes dans leur demeure."

On voit en combien de races, de langues, de sectes religieuses sa partageait la population et quel spectacle varié devaient présenter la ville et ses faubourgs. S'il fallait tant de temples pour les besoins des habitants, c'est que le nombre en était assez considérable. Les environs étaient assurément peuplés de Tatars, surtout vers l'intérieur des terres. A quelques lieues de Caffa vers l'ouest, s'élevait, dans une large vallée, au pied du mont Agharmich, la résidence des émirs tatars qui gouvernaient la Crimée au nom du khan de Kiptchak, du moins ansai longtemps qu'elle fit partie de l'empire tatar. C'est de son nom, Krim, qu'est dérivé calui III la presqu'ile entière; cependant, elle est plus connue sous celui de Solgat (Solcati). On voit encore, sur l'empiacement qu'elle occupait, d'immenses espaces couverts de ruines qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Baynald, ed. all. 1480, nº 17; Statut peur Caffa de l'année 1449, et dépôtebre des consuls de l'année 1465, dans les *litté* délie Sec. Lég., VII, 2, p. 600 et s.; VI, 845.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Vigna / Atti della Soc. Lép., VII, fl., p. 681 et m.) donne beaucoup de détails sur la mitmation de la colonie au point de vue religieux.

<sup>\*</sup> Schilthergrer, p. 106.

<sup>&#</sup>x27;Ibm-Batouta, II, 867 et n.; Statut de 1449. Atti della Soc. lig., VII, S. p. 179 et n.

<sup>&</sup>quot;Burgi vel sateburgi Caffan" statut do 1449, op. oft., p. 511, 615 et a., 620 et m., 685.

<sup>\*</sup> Au commencement du XVe siècle,

Schiltberger compta 6000 maisens dans la ville intérieure, 11000 dans la ville extérieure, 4000 dans le faubourg. Au cours du même siècle, les Génois prétendaient que Caffa était presque anni populeuse que Constantinople, ninon plus: Raynald, Annal. eccl., ad. af. 1445, nº 84. Le voyageur Tafur un trouva la population au moins aussi nombreuse que celle de Séville, p. 18, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Neumann, Die Völker des südlichen Russlands, p. 7, nat., 7.

Aboulé, Glogy, II, 88, 390; Gion, Barbero, dans les Viaggé alla Torco, p. 17; Tafur (p. 163) écrit "Corease:" L'explication donnée par son éditeur à propos de ce nom (p. 207 et a.) est famese.

font l'étonnement du voyageur; 1 on comprend, après cela, que les historiens et les géographes arabes sent pu, sans exagération, parler en termes admiratifs de l'étendue de la ville, de la richesse de see habitants, de la beauté de ses mosquées. Les Génois y avaient un consulat, et les fonctions de cet emploi étaient remplies de droit par le consul de Caffa.º En affet, Caffa avait à Solgut des intérêts de premier ordre ; les émirs, maîtres effectifs du sol sur lequel s'élevait la ville, en étaient aussi les plus proches voisins; les khans de Kiptchak, souverains officieis, étaient au contraire bien loin, et l'on comprend sans peine que les colons devaient attacher plus d'importance à rester en bonnes relations avec les premiers qu'avec les seconds. D'une ville à l'autre régnaît un trafic entrémement actif, et il en résultait pour maint Génois l'obligation de faire des séjours plus ou moins prolongés à Solgat. L'ordonnance de l'Officium Gazarise du III mars 1316 fut donc une arrent: dans le but d'amener une concentration du commèrce sur la place de Caffa, on interdisait à tout Génois de porter des marchendises I Solgat ou d'y faire des achats dépassant les quantités que chacun ponvait expédier de là en huit jours, limite extrême des permis de séjour accordés: dès le 30 août de la même année, on reconnut le tort que ces dispositions faisaient aux habitants de Caffa et on y apporta d'importantes modifications. Par exemple, c'était à Caffa que Solgat s'approvisionmait principalement de certains articles de consommation, tele que le vin et les fruits; on rétablit pour ces objets le régime de la liberté. D'un autre côté, on laissa tember à pen près en désuétude la limitation de séjour à Solgat; on ne maintint, en ce qui concernait les marchands Génois, que 📦 défense d'y fonder des établissements permanents et d'y emmagasiner leurs achats; en les obligeant à faire partir dans la buitaine les articles achetés sur ce marché, en youlait les empêcher de dégarnir ceivi de Caffa.

Ces ordonnances nous font connaître qualques-uns des articles dont les commerçants Génois s'approvisionnaient à Solgat: c'étaient princi-palement des cuirs, des fourrures, de la sole et des marchandises fines (merces subtilles), appellation qui désigne d'ordinaire les épices. Mais comment ces articles se trocyaient-ils à Solgat? Les fourrures prove-

Dubein de Montphreuz, V, 807 et m.; Palles, Roies in die midichen Statthalter-schaften des sussischen Reichs, II., 267 et an.; voy. aund Broniovius, Descriptio Tartaria, p. 9.

<sup>\*</sup> Voyes, notessment, dans Deguignes, Biel. des Eures (trad. allem., III, 872 et n.). les citations extraites de serves agabes.

Certaine suitans d'Égypte firent countraire à Solget de magnifiques mosquéen: voy. Deguignes, l. c.; Makrizi, *Hist. des suitans mamboule*, éd. Quatramère, II, 1, p. 91; Ibn-Batouta, II, 869.

<sup>2</sup> Off. Gas., p. 390.

<sup>&</sup>quot; Zbid., p. 879, 408 et n.

nant en grande majorité du nord, et la soie ainsi que les épices étant des produits de l'Asie, nous sommes autorisés à admettre que le mouvement commercial les avait d'abord amenés à Saral, centre de l'empire de Kiptchak. Solgat, chef-lieu d'une province de cet empire, étant nécescairement en relations fréquentes avec la capitale, les faisait venir de la par des routes de caravanes, et comme les Tatars, on le sait, n'étalent point un peuple maritime, comme, d'autre part, la marine grecque était à peu prés réduite à l'impuissance, tout ce qui ne se consommait pas sur place était revendu aux Génois qui l'exportaient de Caffa dans toutes les directions. Nous trouvens la confirmation de notre hypothèse dans un passage de la biographie de Tamerian par Ahmed Ibn Arabchab (mort en 1450); cet écrivain y parle d'une route de caravanes partant du Khowaresm (Khiva) et aboutissant en Crimée sans quitter la voie de terre, route antrefois très fréquentée, mais abandonnée depuis longtemps à l'époque où il écrivait.1 Ce qu'il appelle autrefois, c'est probablement la période pendant laquelle les Italiens fréquentaient d'abord Soldaja, pais Caffa, période qui dura jusqu'au jour où ils eurent découvert que, per Tana, l'accès des pays Tatars était plus facile; autrement dit, c'est le premier siècle illi la domination tatare au sud de la Russie. Après la fondation de leur colonie de Caffa, les Génois, dans leur ardeur commerçante, ne tardérent pas à entreprendre des voyages jusqu'au Valga, et ils suivaient précisément cette route de caravanes: cels explique comment Toktaï-khan put, vers 1307, faire saisir à Saraï même des marchandises appartenant à des marchands de cette nationalité. C'est par cette route qu'ils gagnaient le rivage de la mer Caspienne, 🚻 ils s'embarquaient pour aller chercher la soie du Ghilan. A 🖿 que rapporte Marco Polo qui avait appris ce détail en Perse, vers la fin du XIII siècle. Caffa paraît avoir été le point de départ de ces expéditions à l'aller et le point d'arrivée au retour. On pouvait cependant s'en dispenser: ceux qui tenaient à s'épargner les fatigues de longs voyages par caravanes n'avaient pas besoin de dépasser Solgat; ils y trouvaient les produits du Nord et de l'Orient.

Pour les produits de l'Asie, la route dont nous venons de parier constituait, en tout cas, un détour, et devait, avec le tempe, tomber mu désuétade. Le jour où la colonie de Caffa fut reliée à celle de Tana, et ce jour ne se fit pas longtemps attendre, elle se trouva en mesure de recevoir les produits de l'Inde et de la Perse par mer aussi facilement et plus facilement que par terre. Au reste, il ne fandrait pas se figurer que les articles précieux, tels que la sole, les épices, les fourrures fines, fussent les seuls, ni même qu'ils tinssent le premier rang

Vita Timori, &c. Mangur, I, 278, 375.

<sup>\*</sup> Tafur, p. 168.

sur le marché de Caffa. Les articles communs, le blé, le sel, les poissons etc. etc. formaient au contraire la grande masse. Dans les plaines du nord de la mer Noire et de la mer d'Azov, la trace des ravages causés par l'invasion tatare ' s'était vite effacée et la production du blé y avait repris son essor de manière à rivaliser avec celle de la Thrace et de la Bulgarie. En Crimée, plusieurs ports d'importance moindre que Cafa exportaient comme elle le froment et l'orge: nons citerons entre autres celui de Lifetti (ou Alifetti), situé dans le voisinage de la ville actuelle d'Eupatoria (Kesloy). Cependant, le blé de Lifetti passait pour être de qualité inférieure à calui de Caffa; ca dernier ne le cédait qu'à celui de Rodosto (sur la mer de Marmara); il était coté sur le même pied que celui d'Anchialos (près de Mesembria). La plus grande partie de ce blé s'expédiait vers Constantinople, de même que le poisson des mers et des fleuves du Nord. Le produit des salines de la Crimée 5 était très recherché sur les côtes de la région du Caucase où le sel manque complétement.4 Enfin, les bois de construction des forêts de la presqu'ile s'écoulaient II Constantinople, en Syrie, en Égypte et dans les autres pays du nord de l'Afrique. Les côtes méridionales de la Crimée produisaient du vin, ' mais nous ne saurions dire s'il s'en exportait de ' orandes quantités: il paraîtrait, au contraire, que la production ne suffisait pas à la consommation et qu'il fallait importer des vins étrangers; nous voyons en effet, en 1291, deux Génois prendre à Marseille un chargement de vins à destination de Caffa. A tous les articles de commerce que nous venous d'énumérer, il faut, malheureusement, en ajouter encore un qui faisait à Caffa une réputation de manyais aloi: c'était là que les agents des sultans d'Egypte allaient acheter les esclayes qui servaient au recrutement de la famense troupe des mamelouks. l'élite de leur armée. Les Génois n'avaient pas honte de se faire les fournisceurs des sultans, et ils poussaient même la désinvolture jusqu'à mener eur-mêmes des convois d'esclaves en Egypte. Ce pays n'était, d'aitleurs. pas leur seul client; les valsseaux génois et vénitiens emportaient aussi

<sup>3</sup> Chehab-cddin, p. 265, 268,

Pegul., p. 26.

Die Hellenen im Scythenland, I, 414 et et. A l'époque III ta domination génoise, III vendange occupait tous les bras disponibles aux alentours de Caffa; s'était au point que, tent qu'elle durait (du 15 cept. au 16 cet.), le consul devait renoncer à tenir audience dans son tribunel: And della Soc. lig., VII, 2, p. 699. Sur la culture de la vigne à Soudah, voyez plus lois.

11

<sup>\*</sup> Pegol., p. 25, 69; Hammer, Wiener Labro, LXV (1834), p. 10; Thomas, Ps-réplus des Pontes Eurines, p. 241 et s., 268; Lelowel, Portuine, p. 18.

<sup>\*</sup> On an trouve un exemple dans les Comment, I, p. 261, nº 889.

Rube., p. 919; Broniev., l. a., p. 18

Vieggi alla Tone, p. 16, 44 et s.

Dès l'antiquité la vigne était cultivée per les Grece-en Grimée. Neumann,

<sup>\*</sup> Camala, Crimea, I, 815 et m.

en Occident beaucoup d'esclaves du sexe masculin et plus encore du sexe féminin. C'étaient, pour la plupart, des enfants de familles tatares, teherkesses on russes, vendus par leurs parents eux-mêmes on enleyés dans des razziss et cédés aux marchands occidentaux pour un morcean de pain. Comme cette question du commerce des esclaves est d'une portée plus vaste que celle de l'histoire de Caffa, nous avons cru devoir lui consacrer un chapitre à part que l'on trouvers dans le supplément et auquel nous renvoyons le lecteur.

Caffa n'était pau le seul marché d'esclaves de la région: il wen avait encore un autre, situé près de l'embouchure du Don; c'était en même temps l'un des plus vastes entrepôts III monde: nous avons nommé le célèbre port de Tana. La ville qui florissait sous ce nom au Moyen-Age n'a aucun rapport avec l'antique Tanais ou, pour mieux êire, avec les deux villes de ce nom qui ont existé l'une après l'autre et dont on voit encore de nes jours les ruines éparses sur la rive droite du vionn Don (Donetz), entre Siniafka et Nedvigofka. An Moyen-Age, Taraks était à peu près tembée dans l'oubli. Le Vénitien Giosofatte Barbare, qui habita pendant de longues années la ville de Tana, ne dit qu'un mot de la zituation relative de Tana et de Tanaïs; c'est que l'emplacement de la ville antique se trouvait dans la plaine entrecoupée de collines et de ravins qui s'étendait autour de la ville du Moven-Age sur un rayon de dir milles. Barbaro se fait ici l'écho d'une tradition qui avait cours, parmi ses contemporains, et qui probablement n'avait jamais été scientifiquement contrôlée; il y fait allusion d'une manière tout à fait incidente et le passage où il la rapporte est conqu en termes al peu clairs que l'on ne peut y reconnaître sur quelle rive du Don l'auteur plaçait l'antique Tanaïs. Nous y gagnerona au moins de n'en être pas embarrassés en cherchant à nous orienter sur la situation de Tana d'après une relation de voyage du même écrivain.4 Vers 1438, Barbaro suivit, à partir de Tana, une campagne axécutée par une armée tatare: cette armée, venue de Circassie, avait défilé en vue de Tana et se dirigeait vers le pays des Busses où elle allajt opérer. On était en hiver; pour la rejoindre, il

Canale, Crimea, II, 404 et a.; Miscell. di storia lial., I, 49].

<sup>&</sup>quot;Voyez la lettre de Stemphowski communiquée par Klaproth, Noue, journ. acial., I (1896), p. 56-59; Grafe, dans les Mém. de l'Acad. de S. Pétereb., 64 série, VI, p. 24; Boeckh, Corpus mars. grac., II, 1006; Baer, dans le Bulletin de l'Acad. de S. Pétersb., V (1868), p. 75.

Poici, d'après les Fingge alle Tasse, p. 6, b, le texte de la parenthèse cu question: "per esser la Tassa fra monticelli di terreno a fosse assai per spatio di 10 miglia interne, eve già fu la Tassa antica."

<sup>\*</sup> Total p. 6-10.

<sup>\*</sup> Dans son étude, d'ailleure très instructive, sur Tenals et Tana, op. ed.,

dut passer sur la glace trois différents bras du Don. Ce détail démontre, on ne peu plus clairement, que Tana n'était pas située au nord du Delta, et le témoignage de Barbaro est confirmé par une note: ecrite de la main de Giov. Bembo († 1545), dans laquelle ce dernier dit qu'à partir de l'embouchure du Don on remonte le cours du fleuve juoqu'à une distance de dix-huit milles avant d'atteindre Tana qui cat zituée sur la droite, c'est à dire du côté de l'Asie. Il n'est pas besoin d'insister pour faire remarquer que la rive que le voyageur a sur sa droite en remontant le cours du fieuve est ce qu'on appelle dans le langage usuel la rive gauche. Il ressort donc du rapprochement de ces denz passages que le delta du Don était situé an nord par rapport à Tana et que cette ville était construite sur la rive gauche du bras méridional, c'est à dire du côté de l'Asie. Les auteurs des cartes du Moyen-Age ne sont pas d'accord sur ce point: les uns placent la ville sur la rive droite du fleuve, les autres sur la rive gauche. Cependant il est bon de dire que ce sent les plus anciens et les plus antorisés qui la placent sur la rive gauche: je citeras entre autres Pietro Visconti (1818), les frères Pizigani (1867), III Carte catalane et l'Atlas de la Laurentiana de 1351; en comparaison de ces témoignages, ceux du groupe opposé, dont les principaux représentants, Fra Mauro et Grazioso Benincasa d'Ancône, appartiennent au XV. siècle, ne sauraient être d'un grand poids. Il faut donc nom en tenir li ce que nous avons dit: Tana était située sur la rive gauche du bras maridional du Don. Mais, au point ainsi déterminé, des géographes arabes, tels qu'Aboulféda et Ton-Batouta, placent une ville qu'ils nomment Azak. D'après la description qu'ils en font, c'était une place de commerce; des marchands, génois et autres, y amenaient leurs cargaisons;

p. 64, Klagroth se fait une idée faune de la direction suivie par cette armée, et, par suite, il arrive à un résultat absolument contraîre à la réalité.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Thomas I's extraite du Cod Monesc. Int., wo 10,801, fol. 188, et citée dans ses Portplus des Postus Buzzinus p. 266 (tirage à part, p. 44).

<sup>&</sup>quot; "A banda drieta nell' Asia."

<sup>&</sup>quot;Hommaire de Hell, Les stepper de la mer Cospienne, III, 185 et a (passage reproduit dans le Belletin de la Soc. de géogre, 8° série, VII (1847), p. 301 et s.); il part de la pour tirer estre conclusion tout à fait erronée, que Tana n'était qu'une factorerie insignifiante.

<sup>4</sup> On en trouvers entere d'autres dans le Bulletén de la Soc. de péopr., L. c., p. 304 et s., et dans les reproductions de cartes du Moyen-Age, contenues dans l'Atlas de l'ouvrage de Hommaire de Hall.

Zuria, Z mappamendo di Fra Menero,
 24; Hommaire de Hell, I. c.

<sup>\*</sup> Aboulf., trad. Reinard, II, 81, 891; Ibn-Batouta, II, 868 et se. Ce dernier mivit tout le tempe la voie de terre de puis la Crimée jusqu'à Amb; un peu avant d'y arriver il dut traverser deux grands fieuves, dans lesquels il est impossible de ne pas reconnaître les deux grands bras du Don.

en 1889, Il métropolite russe Pimen¹ y vit des Vénitiens et des Génois. Voici maintenant un nouveau témoin, Schiltberger:¹ la ville que les Orientaux appelient Azak porte, dit-il, ches les chrétiens le nom de Tana; après ce que nous avons dit, ceci n'a rien qui doive nous surprendre. Les nous d'Azak et d'Azov s'appliquent à une seule et même ville, cela est absolument certain; donc Sigmond de Herberstein² avait raison: la ville qui s'appelait autrefois Tana (chez les Occidentaux) est devenue la ville moderne d'Azov.

Nous avons déterminé la situation de Tana; il s'agit maintenant de fixer l'époque de la naissance d'une colonie italienne dans cette ville: mais, apparavant, il est essentiel de rechercher II ouel moment les navires marchands italiens commencèrent à naviguer dans la mer d'Apoy. Rappelons encore une fois que Guillaume de Rubreuck, les frères Niccolo et Mafflo Polo, et enfin les ambassadeurs envoyés, en 1983, par le sultan Bibare à Berekeh-khan abordèrent tous sur le territoire tatar, à Soldaia; le but de leur voyage était cependant la résidence du khan III celleci se trouvait sur le Volga. Il semble qu'ils auraient pu prolonger leur voyage sur mer, traverser la mer d'Azov de bout en bout jusqu'à Pembouchure du Don et enfin remonter ce fleuve jusque vers le milieu de son cours, d'où il leur restait peu de chemin à faire pour atteindre le Volga: ils se scraient ainsi épargné en grande partie les fatigues d'un voyage difficile par terre. Pourquei donc ne procédaient-ils pas ainsi? Guill de Rubrouck va nous fournir III réponse et en même temps un renseignement précieux: c'est, dit-il, qu'alors les marchands de Constantinople, et, sous cette appellation, il faut comprendre nen senlement les Grecs, mais les Occidentaux en général, n'osaient pas s'aventurer sur la mer d'Azov avec des vaissesux de haut bord; ils s'arrêtaient. Il Matrêga, d'où ils envoyaient des barques chercher le poisson séché à l'embouchure du Don. Si la navigation de la mer d'Azov était encore à ce point dans l'enfance au temps de Guill, de Rubrouck, il ne peut évidemment pas être question de l'existence d'une colonie commerciale à Tana au milieu du XIII<sup>a</sup> siècle. On sait d'ailleurs que le nom même de Tana est complétement absent des œuvres de Guill de Rubrouck et de Marco Polo. Cependant, de Caffa les Génois avaient mainte occasion d'exécuter des reconnaissances dans la mer

Brunn, Colon, ital. en Gasarie, p. 48.

<sup>\*</sup> Publ. per Neumann, p. 106: \*Anach
— die heiment die Christen Alathene
(alla Tam).\* En etcl ies Occidenteau
prensient, mus doute, modèle sur les Grecs,
qui donnalent i i ville du Moyen-Age,
comme à la ville de l'antiquité, le nom

du fisure qui la baignait, c'est I dire 🛲 Tanala

Dage Staronowski, p. 45.

<sup>\*</sup> Makrizi, Hiet, des suitzes montioule, I, 1, p. 214.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ruby... p. 215.

d'Aroy et de se rendre compte de la possibilité d'y faire naviguer des vaisseaux à grand tirant d'eau. Aussi est-ce, à ma connaissance, sur deux cartes génoises que se trouve porté pour la première fois le non. de Tana: ce sont: une carte dressée en 1306 par Jean, curé de l'église. de St. Marc è Génes 1 et une carte de 1818, dont l'anteur est Pietro Vesconte.º En dehors de ces deux cartes, je trouve encore dans les statuts de l'Officium Gazarise une pièce de date ancienne mentionnant le nom de Tana: au moment de sa création (1318), cette commission des colonies recut dans ses attributions la surveillance du trafic maritime avec Tana et la réglementation des relations entre Gênes et cette ville. Ne nous hâtons nas de conclure de la à l'existence d'une colonia génoise; cela alguide seulement que Tana était des lors un des ports fréquentée d'une manière habituelle par la marine marchande: quant à une colonie génoise, il est bien difficile d'admettre son existence à l'époque de la création de l'Officium Gazarize, quand en songe qu'un décret de 1316 interdit encore à tout citoyen génois d'hiverner à Tana ou d'y acheter une maison, sous peine d'une amende de cinq cents hyperpres d'or." Cependant, 🖫 fondation de la colonie ne saurait être bien postérieure à cette date, car Ouzbek-khan concéda aux Vénitiens, en 1332, un quartier dans Tana 🚛 il est spécifié, sinon dans le brevet de concession lui-même, du moins dans des diplômes de confirmation donnés en 1349 et en 1347, que ce quartier était distinct de cohi des Génois. Par consequent, la fondation de la colonie génoise avait III précéder celle de la colonie vénitienne et elle se place entre 1318 et 1339.

Puisque nous parlons des Vénitiens, voyons, pour eux aussi, ce que furent à l'origine leurs relations avec Tana. Comme chez les Géneis, elles se bornèrent d'abord à l'enyoi de navires marchands. A

Delictio de la Soc. de géogr., 1. c., p. 805; et. Giorn. Ugust., II, etc.

<sup>2</sup> Off. Cas., p. 806, 881.

d'années la cancordance des amées du cycle mungol et de l'ère chrétienne. En continuant, pour le XIVO siècle, la série communées par cet autéur, et j'ai pu, pour cinq exemples différents, faire la preuve de l'emetitude de ses caloule, il se trouve que, ches les Tutars, l'année 1838 était une année du singe. C'est donc cette année là qu'a du être rédigé le diplôme, et il a été traduit l'année suivante en latin, pour être anvoyé au gouvernement vénition. A Venise, on n'avait pas attendu d'avoir cette traduction pour presdre toutes les dispositions relatives à l'arganisation de la celonie: v. plus loin.

<sup>7</sup> Voy. la première table des cartes historiques dans l'Atian de Hommaire de Hall, Les steppes de la mer Corpienne.

<sup>&</sup>quot;Je reviendral plus loin our co diplème, mais je dois, des à présent, en discuter la date. Il a été dondé dans une "année du singe". On esit que le cycle des Tatam comprenait douse années dont chacane était désignée par le nom d'un maimal: la neuvième année du cycle était l'anaéed minge. M. Erdmann/Tommulachin, p. 450 et a.) a établi pour une cérie

partir de 1822 environ, les commandants des flottilles expédiées à Trébizonde reçurent régulièrement l'ordre de détacher une on deux galères sur Tana. Ce n'était pourtant pas une règle absolue, et l'on pourrait citer des exceptions.1 Après cela, ce furent quelques Vénitiens qui allèrent individuellement y fonder des comptoirs; vint II moment où l'on jugea à propos de leur donner un consul; à partir de 1325 environ, il existe des preuves de l'existence de ce fonctionnaire." Mais tout cela ne pouvait se faire sans une ontente préalable entre le gouvernement vénitéen et les souverains tatars; aussi faut-il peut-être voir dans les "ambazatores missi ad Tortarum" dont la mission se place entre 1293 et 1303,2 les premiers pionniers qui ouvrirent cette voie su commerce de leur patrie. Le premier brevet de concession que nous connaissions et dont nous allons reparler dans un instant, se réfère déjà à des conventions antérieures qui sont perdues pour nous; en verta de ces conventions, les pierres précieuses, les perles, l'argent, les file d'or étaient, suivant un usage "de toute antiquité", exempts de droits, tandis que les navires devaient acquitter à leur arrivée une taxe proportionnée au nombre de leurs mâts. Après avoir relevé ces indices d'antiques relations, il est intéressant de citer le premier témoignage authentique connu d'une mission diplomatique. En 1332, Andrea Geno, ambassadeur de la République de Venise auprès d'Ouzbek-khan, exposa au prince, au nom de son gouvernement, le désir d'obtenir à Tana un terrain propre à la construction de maisons d'habitation. Ouzbek résidait en ce moment aur les bords du Kouban non lein de Tana; il mit à son consentement 🔳 condition que les Vénitiens paieraient un droit de 3 % pour leurs marchandises; le terrain qu'il leur concéda se trouvait dans la ville et s'étendait depuis la rive du Don jusqu'à la chapelle de l'hôpital. Le diplôme relatif a cette concession fut rapporté à Venise, au mois de novembre 1388, par Niccolo Giustiniani, consul de Tana, dont les fonctions venaient d'expirer (olim consul); \* 🖿 moine dominicain polonais Dominicus l'avait traduit, au mois d'août de la même année, de l'idiome cuman, c'est à dire du ture, usité chez les Tatars, en latin.<sup>5</sup> Ce diplôme est l'acte de naissance du quartier

Begietres des livres perdus des Misté.
 dens l'Archér. Fenet., XVIII, 889, 881,
 806, 887 et e.; XIX., 106; XXVII., 96;
 Canale, Della Crimea, II, 445.

<sup>1</sup> lbid. XVII., 267; XVIII, 881, 888; XIK, 167.

<sup>4</sup> Ibid. XVIII, 894.

<sup>&</sup>quot; L'ambamadeur A. Geno vensit précirément de le relever de ses fonctions

après avoir réuni une amemblée des marchauds présente à Tana, pour procéder à l'élection d'un nouveau consul: Arch Fenet. XVIII, 888.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. de Mas Latrie a publié un texte très correct de ca diplôme dans la Bibl. de l'École des chartes, 5° série, IV (1908), p. 568 M. a.; de même, Taf. et Thum, IV, 248 et a. B y a. dans les registres des

vênitien de Tana. Aussitôt en possession de cette pièce, le gouvernement de la République prit ses dispositions en conséquence. Au lieu de chercher à convrir immédiatement de constructions tout le terrain concédé, on te horna à en occuper effectivement un bon tiers et l'on commenca par bâtir la maison du consul, puis divers bâtiments d'utilité publique et, enfin, des habitations particulières, le tout aur pilotis, à cause de la nature marécareuse du terrain (locus lutosus). Pour assurer su consul les ressources nécessaires, l'état fomnit une première mise de 200 libra grossorum et chaque Vénitien fut tenu de payer. à son arrivés dans la ville, un impôt spécial. Pour les constructions à faire sur le rests de la concession, on s'en remit à l'initiative particulière; seulement, on innosa à chacun de ceux qui demandaient un terrain a bâtir l'obligation de payer à la commune une rente annuelle pour son terrain et de donner à sa maison une élévation égale à celle des bâtiments censtruite avec les deniers publics. Le budget des recettes de là colouie se composait, & ce qu'il semble, uniquement des produits des rentes payées pour les terrains concédés, du loyer des maisons construites aux frais de l'état, de certaines amendes et d'une taxe levée à titre provisoire sur les marchands nouvellement débarqués. La constitution de la colonie était copiée sur celle de la colonie III Trébizonde. Toute la différence, c'est qu'au lieu d'un baile c'était un consul nommé pour deux ans qui était chargé de l'administration et de la justice. Il devait être assisté de deux conseils, s'il y avait assez de nobles pour les constituer : dans le cas contraire, il devait gouverner seul, conformément aux instructions qui lui étaient remises à son départ de la mère-patrie.

Au moment où les Vénitiens jetaient l'ancre dans le port de Tana, la visite des agents des douanes tatares leur faisait sentir d'une manière palpable qu'ils arrivaient en territoire étranger; quand leurs marchandises étaient de celles qui devaient être pesées, l'opération était soumise à la fois au contrôle d'un mandataire du consul et d'un agent de la douane tatare. Au cours de leur séjour à Tana, quelle qu'en fât la finrée, ils se trouvaient fréquemment en contact avec les Tatars, en majorité dans la population, et qui faisaient profession de la religion mahométage. En cas de contestation entre eux et des indigénes, l'affaire était portée devant un tribunal où leur consul siégait à côté des

Misti, doux passages relatifs à l'ampassade de Geno: Arch. Fenet., EVII, 140; EVIII, 888.

feusee du 14 juill, 1809, une seconde fois (IV, 91—98), comme des erdomances de l'année 1888; depuis iors, le texte entier a para dans Tef. et Thom., IV, 949 et sa M. Canale (Crissea, II, 444 et s.) donns les regestes d'antres ordonances par ordre des dates.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce qui précède est emprunté à des décisions du conseil des Pregadi, des 9 et 18 févr. 1884. Marin en a publié des extraits, une première fois avec la date

hauts fonctionnaires tatars (com dominis terre).1 A l'époque de la naissance de la colonie, le fonctionnaire tater le plus élevé était un émir nommé Mohammed Khedja al-Kharezmi;\* il gouvernait, au nom de khan, la ville de Tana et un vaste district aux environs. Quoique le diplôme de concession accordé par Ouzbek lui ent été communiqué en premier" el que le sénat de Venise lui eut adressé des lettres de recommandation en fayeur des Vénitiens établis à Tana et spécialement de leur consul,4 ce personnage faisait tout son possible pour les empécher de construire ser le terrain qui leur avait été assigné; il n'y avait megures oppressives ni manvais traitements qu'il leur épargnât en général, tant qu'ils séjournaient sur le territoire de Tana. Les choses en virrent an point que 📗 gouvernement vénitien dut, en 1840, envoyer à Ouzbek un ambassadeur chargé de réclamer de meilleurs traitements pour ses compatriotes et un autre terrain, au cas où il serait impossible de conserver celui qui avait été primitivement concédé.6 Était-ce la haine religieuse qui dictait la conduite du gouverneur tatare? avait-ilrecu 🚟 son maître des instructions secrètes? on bien subissait-il des influences génoises? Nous serions tenté d'admettre cette dernière hypothèse, car. vers la même époque, les colons vénitiens se virent en butta. de la part des Génois, à des actes d'une hostilité si marquée, qu'ils reçurent de leur gouvernement l'avis de placer leurs habitations de manière à éviter toute communanté avec celles des Génois; en même temps, le sénat de Venise adressait un doge de Gênes une plainte en forme contre le consul génois de Tana.\* Ainsi exposés à des tribulations de toute sorte qui rendaient des plus pénibles leurs tentatives d'établissement, les Vénitiens ne pouvaient qu'accueillir avec joie une proposition adressée au sénat par l'émir de Solgat (Krim) Togtiouktimour. Co personnage offrait de leur céder la ville de Vosporo (Bosporus, actuellement Kertch)\* avec son port et un territoire d'une certaine étendue, pour en jouir en tonte propriété, comme les Génois de Caffa, à charge pour eux de payer à see agents on à ceux d'Ouzbek-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ces détails sont encore empruntés au diplôme d'Ousbek. An XVo siècle, le bhan de Kiptebak avait encore un receveur des dousnes à Tana: voy. Barbare, op. cit., p. 15.

<sup>\*</sup> Per-Batouta, II, 888.

<sup>2 &</sup>quot;Ad Machinisticoja principaliter." La lecture "Machinisticia" n'est pas admissible.

<sup>&</sup>quot; "Che si ecrive a Maometto dominatore della Tana": Canale, II, 444.

Ibid. p. 445—447.

Ibid p. 448-461.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn-Batouta, II, 869, 968.

<sup>&</sup>quot;Un luogo dette Chern, il quale da noi si chiama Bosphoro cimmerio": Glos. Barbaro, dans les Viaggi alla Tuna, p. 17. Juaque dans les temps modernes, les fadigènes ont conservé dans leur langage la nom de Vospor pour designer Kartchvoy, Clarke, Foyages en Russie, etc., II, 208.

khan une redevance de 3%, sur leurs marchandises. Yospero était une ville riche et populeuse; ce motif avait engagé le pape Jean XXII à l'élever au rang de métropole, ce qu'il fit en 1832, et il lui avait donné pour pasteur un moine dominicain. François de Camerino; ceci nous autorise à supposer que, lorsque Toglouktimour fit l'offre dont nous venora de parler, il y existait déjà depuis un certain temps une communanté d'Occidentaux (marchands). Le port était splendide et la ville située à l'entrée même de la mer d'Azov; c'étalent là des conditions tellement avantageuses pour le commerce que les Vénitiens se hâtèrent d'accepter la proposition de l'émir sans attendre la formalité de l'approbation d'Ouzbek-khap." Il est probable qu'ils s'y établirent pour un aertain temps, pent-être jusqu'an réglement des difficultés qui s'opposaient leur installation à Tana; du moins, les sources mentionnent fréquemment des marchands vénitiens faisant le cabotage le long des côtes de la mer d'Azov, entre Panticapée et Tana; or, Panticapée ou, pour employer l'abréviation usitée dans les cartes du Moyen âge, Pontico (Pondico), était une ville située an voisinage de Kertch du coté d'Iénikale; on lui avait transféré le nom de la ville grecque de Panticapæon, dont les ruines se voient au-dessus de Kertch, sur la mont Mithridate. Je ne connais point d'autre preuve certaine que Kertch ait été colonie vénitienne. Pallas raconte, il est vrai, que l'on voyait autrefois sur III fronton de la porte (maintenant démolie) de la ville un lion qui, selon lui, était le célèbre lion de St. Marc, ce qui surait constitué une trace de la domination vénitienne; mais il faudrait savoir zi ce n'était pas simplement un des lions antiques qui se trouvaient à l'origine à Phanagoria, dans 🔳 presqu'ile de Taman, et dont il existe encore plusieurs exemplaires.

Mais revenons à Caffa. Ouzbek-khan, l'auteur du premier privilège accordé sux Vénitiens, mournt en 1340. Ayant qué la question de la

<sup>\*\*</sup>Bur oot évêché et la part prise par pour premiur titulaire aux missions du Camean, ainsi que sur ses efferts pour ameant l'union religieuse à Constantinople, voy. Haynaid, Annol. eccl., ad. añ. 1888, ma 17 et et., 86, 87; ad. añ. 1884, nº 4; Nloéph. Greg., I, 501, et la note de la p. 1947; Lib. jest., II, 487, 445; Theiner, Morean. Poion. et Lithuan, I, 846 et m., 568 et m.

Canale, II, 447 et a.

Canala, II, 458. On y rappolle une

ordennames de 1889 (Archiv. Venat, XVIII., 888) : Tuf. at Thom., IV. 641.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur les cartes du XIV<sup>9</sup> et du XV<sup>0</sup> siécle, les noms II Vorpere et de Pontim se trouvent l'un à côté de l'autre.

Pallan, Reise in die stillichen Statthalterschaften der ruseischen Reiche, II., 272; Mouraview-Apoetol, Reise church Taurien, p. 208; Dubois de Montpértux, Voy. autour du Camoane, V, 60, 208; Neumann, Die Hollemen im Soythenland, I, 501.

succession au trône ne flit réglée, il y out un long interrègne, i pendant lequel l'autorité des gouverneurs de la province s'affaiblit, à ce qu'il aemble, ou bien certains personnages hostiles aux Vénitiens en profitérent pour exercer le pouvoir. Anfreone Passio, consul de Génes, un de la latitude qui lui était laissée pour assouvir sa haine à l'égard des Vénitiens; encouragés par lui, ses compatriotes se porterent en masse sur le quartier vénitien et y firent beaucoup de dégats. Le doge de Venise se plaignit de cet attentat à celui de Génes; celui-ci fit des excuses et annonça qu'un nouveau consul, nommé Beltramine Morello, venait de partir pour relever à Tana le consul incriminé, emportant des instructions aussi pacifiques que possible. Malgré ces assurances, les Vénitiens ne 📰 sentaient pas en sûreté contre le retour d'attaques semblables: l'idée de changer de quartier et d'en demander un antre éloigné de celui des Génois fut d'abord mise en avant à Venise, puis en la soumit aux colons de Tana pour la mûrir.2 Entre temps, Djanibek, fils d'Ouzbek, s'était emparé des rênes du gouvernement. La seigneurie de Venise se hâta de lui envoyer ses félicitations par une ambassade. Le khan répondit à cette avance par un privilage (1342) qui n'était, sur un grand nombre de points, que la reproduction de celui qu'avait accorde son père en 1332; mais, en comparant dans les deux documents la description du quartier assigné SEE Vénitions, on s'aperroit qu'ils ont demandé et obtenu un changement de place. Le nouveau quartier était à une certaine distance de celui des Gézois et sur le versont d'une colline. Djanibek autorisait de plus les Vénitiens à la fortifier, en dépit d'une protestation des Génols. Les clauses relatives aux droits de donane restaient les mêmes qu'auparayant. A leur retour, les ambassadeurs aignalèrent dans leurs rapporta deux genres d'abus passés en coutume à Tana. D'une part un grand nombre de marchanda vénitiens fraudaient aux dépans du khan le droit d'accise du sur leurs ventes; pour couper court à 🗰 mal, la Seignettrie prescrivit au consul, par mesure préventive, de faire comparaître chaque marchand de sa nation à son arrivée, et d'exirer de lui l'engagement sous serment de payer ce droit. D'autre part, quand les marchands vénitions voulaient repartir, il arrivait fréquemment que les employés du gouvernement tatar s'opposaient à leur départ on retonaient leurs

Diblicathèque de l'École des chartes, 6° série, IV (1968), p. 584 et se., et par Taf. et Thom., IV, 961—368 (ces darniers indiquent les divers ouvrages où il avait été déjà inséré). Voy, des extraits d'autres pièces relatives il cente ambassade, dans Canale, f. c., p. 452, 454.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Extraits d'actes vénitions, dans Canalle, Orienes, II, 448, 459.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Chuele, L. c., p. 448 et a.; Taf. et. Thom., IV, 269, 981.

<sup>\*</sup> Canale, Orimus, II, 448 et s.

<sup>\*</sup> Le meilleur texte de ce diplôme a été publié par M. « Mas Latrie dans la

marchandises, et ne leur délivraient leurs passeports que contre une somme remise de la main à la main: la Seigneurie tâcha encore de remédier à cet abus en interdisant aux marchands de se laisser ranconner ainsi.1 En 1343, survint une catastrophe dont les conséquences devaient être également désastreuses pour tous les Occidentaux établis à Tana, et qui allait creuser pour longtemps un foasé profond entre l'Europe et l'empire du Kiptchak. Pour des causes restées inconnues,<sup>2</sup> des querelles surgirent à Tana, entre les Tatars et les équipages des galères vénitiennes qui se tronvaient à l'ancre en face de la Marine: au cours d'une de ces échauffourées, un Vénitien, Andreolo Civrano, tus un Tatar nommé Khodja Omar. Ce fut le signal d'une bataille générale entre les Tatars et les colons occidentaux: 5 Vénitiens, Génois, Florentins (ceux-ci sont mentionnés par Villani), se virent en butte, sans distinction de nationalité, aux attaques des indigènes; leurs maisons et leurs magasina farent livrés au pillage. Les pertes des Génois se montèrent à trois cent cinquante mille écus d'or, celles des Vénitiens, à trois cent milie; beaucoup furent tués, d'autres (Villani en fixe le chiffre à soixante) farent jetés en prison; le reste dut se sauver sur les valesceux. Djanibek-khan, outré du meurtre commis sur un de ses sujets dans son propre pays, résolut d'en finir une fois pour toutes avec les colonies d'Occidentaux. Il commença par signifier aux Vénitiens et aux Génois de se garder derenavant de paraître 🛮 Tana; \* puis, il se mit luimême en marche sur Caffa avec tout un équipage de siège. Mais là,

Canale, I. c., p. 459—454.

Saanto (Vite dei dogi, p. 611) attribue la catestrophe à une "inginzia fatta a un Veneziano;" cet-il bien impartial?

<sup>&</sup>quot; ('music, l. c., p. 466: Giov. Villani parie numi d'una "mila tra Venezioni e' Sarrecni (IV, 54, 64. Dragom.).

Jusqu'ici tons les historiens, prétandant se baser sur le témoignage de Cantacuzéne (III, 191), se sont accordée à attribuer à un Génois II meurire, cause occasionnelle du conflit. Rémarquons d'abord qu'à l'ancienne lecture: vai vais de l'escolur, le texte de l'édition de Benn a substitué solle-ci : vai vais la Besenfay. D'un autre côté, dant des instructions rédigées vers cette époque pour un ambasedeur génois /Mon. List, pair.. X. 75d et ».), è est dit, comme une chose généralement course, "quod pro-maleficiis Venetorum Januesses es omnes Christi-

colos, qui in illo loco Tanas tuno temporio se invenerunt, faerunt mortei et spulisti." La locture des seuroes aities dans les deux notes ci-dessus amène su même résultat. Lorenzo de' Monaci (v. Marin, VI, 58) dit d'une manière encore plus positive, que le meurtrier appartenait à la famille vénitienne de Civrano et le fuit est mis hors de doute par un document découvers par M. Canale (Crimes, II, 456) dans les archives, où l'ou voit que la peine du banimement est prononcée contre Andrealo Civrano, précisément à cause de ce meurire. Ni le continuateur de Dandele, ni Stalia ne semblent connaître les détails de l'affaire: suivant Niceph. Greg. (II, 060) le conflit entre 📕 "Latin" et le Tutar sursit éclaté à Cuffu, ce qui est faux.

Cantacus, L. c.

Dandolo, p. 418; Stella, p. 1090.

il se heurta à une résistance énergique; les Génois avaient recruté d'excellentes troupes mercenaires, leurs navires ravitaillaient sans cesse la place, tandis qu'ils barraient l'accès de la côte aux convois destinés - aux Tatars; ils jetaient à terre, tantôt sur un point, tantôt sur un autre, des partissas qui exécutaient une rassia et remportaient un gros butin. Finalement, les arciègés exécutérent une sortie de nuit dans laquelle ils détruisirent tontes les machines du khan et lui tuèrent plus de cinq mille hommes: ce désastre l'obliges à lever définitivement le siège.

Casa du moins était sauvée, mais, pour les Génois et les Vénitiens la perte de Tana était déjà un coup assez rude. Les conséquences s'en firent sentir immédiatement dans toute la Grèce et jusqu'en Italia. Dans toutes les villes de l'empire byzantin, il v eut disette de ble et de poisson salé, deux articles d'alimentation dont l'approvisionnement leur arrivait d'ordinaire par la mer Noire et par l'entremise des Italiens. En Italie, le prix des épices et de la soie doubla subitément. Ces deux exemples démontrent jusqu'à l'évidence que la chute de Tana avait obstrué l'une des grandes artères par où le commerce pénétrait au cour de l'Asie. En effet, on se fait parfois une idée bien fausse de l'importance commerciale de cette colonie; c'était autre chose qu'un simple entrepôt de fourrares du Nord, de poissons du Bon, de la mer d'Azov ou de la mer Caspienne, de caviar, de blé ou d'esclaves. Ce n'est pas que les Italiens ne prissent volontiers des chargements de ces articles, afirs qu'ils étaient de les écouler facilement à Constantinople, sans même parier de l'Europe; mais leur but principal était d'entretenir des relations directes avec un marché d'où partaient des routes de carayanes qui pénétraient jusqu'au cœur de l'Asie. On avait bien dejà cenu de Trebizonde, de Lajazzo, de Beyrout et d'Alexandrie; mais c'était encore peu et l'on savait par expérience qu'une complication quelconque ponvait toujours fermer à l'improviste l'accès de l'un ou de l'autre, et cela parfois pour des années; d'autre part, châcune des routes commerciales du Levant avait la spécialité de certains articles, ou, tout au moins, pour un article donné. 🍱 meilleure qualité arrivait par telle voie, par telle autre on le recevait 🛢 meilleur compte; par conséquent, plus on s'ouvrait de portes sur l'Asie, plus on s'assurait d'articles variés à importer en Occident. Ainsi, l'on se procurait à Tana comme à Alexandrie les produits de l'Inde et de l'Indo-Chine auxquele s'applique, à proprement parler, la quali-

Pegol., p. 5, 690. canuto (Vite dei dogi. p. 656) mentionne un naviro qui faisait le voyage de Tana à Venisc avec un chargement de peaux et de poisson salà.

A Stella, p. 1000 et a.; Nicéph. Grég., II, 666; Cantacua, III, 102; Mon. hist. pair., K. 757.

<sup>3</sup> Hindul, Grog., L. c.

<sup>4</sup> Giev. Villani, IV, 55, ed. Dragom.

fication d'épices, tels que le poivre, le gingembre, la noix muscade, le clou de girofle; I lis y arrivaient par denz voies: soit par Kaboul, de Kaboul à Ourgendj par l'Oxus, puis de nouveau par voie de terre, d'Ourgendi à Tana par Astrakhan; soit à travers la Perse jusqu'à Astérabad, d'Astérabad à Astrakhan par bateaux et de ce dernier point A Tana par carayance. D'autre part, aucun port ne peuvait être mienx place que celui de Tana pour recevoir la soie des côtes de la mer-Caspienne et particulièrement du Ghilan, centre de production des qualités les plus fines. En somme, 📕 trafic des Occidentaux avec 🖿 Perse par la mer Caspienne et Astrakhan, ouvert par les Génois au tampo de Marco Polo, recut, sans doute, une nouvelle impulsion à partir du jour où les Italiens se furent établis à Tana. Mais, comme nous le verrous dans 🔳 chapitre sur l'Asie centrale et 📖 Chine, Tana était le point de départ d'une des plus longues routes suivies par le commerce: elle passait d'abord par Astrakhan, puis, après avoir longé au nord la mer Caspienne, elle coupait les bassins de Gihon, du Sibon et de l'Ill. ou en d'autres termes, elle traversait le Kharezm, le Turkestan et la Dzoungarie en passant par Ourgendj, Otrar et Almaligh et enfin elle allait aboutir en Chine. On ne peut établir qu'approximativement l'époque où les marchands italiens commencèrent à s'adjoindre aux carayanes qui suivaient cette route. Un détail significatif à ce point de vac, c'est que, dans ses Secreta fidelium crucis, écrita entre 1306 et 1313, Sanuto l'ancien ne dit pas un mot d'elle. Or, la pensée fondamentale de son œuvre est celle-ci; étant admis que l'Égypte est le foyer de l'Islamisme, pour la combattre, la chrétienté n'a pas de meilleur moyen que de tarir la source de ses revenus; pour cela, 📗 faut qu'elle s'arrange de facon à ne plus recevoir les produits de l'Inde par son intermédiaire. Pour échapper à cette servitude, il ne connaissait qu'une route, aboutissant à la Méditérannée en Asie-Mineure: s'il en avait connu une autre, il est certain qu'il n'est pas manqué de l'indiquer; ou bien fandrait-il donc admettre qu'ayant connaismuce de la route de Tana il l'aurait passée sons silence parce que, de son temps, elle était au pouvoir des Génois et non des Vénitiens, ses compatriotes? Ce serait la preuve d'une telle petitesse d'esprit que nous nous refusons à y croire, surtout sachant qu'il se faisait l'intreprête de toute la chrétienté. Pegolotti est le premier parmi les Occidentaux qui fasse la description de cette route de Tana à Pekin: elle forme le début de son livre, ce qui démontre que, de son temps, elle était fréquemment snivie per les marchands italiens; notons, d'ailleurs, que l'époque de son ablour en Orient correspond à celle de la naissance des colonies .



Pegel., p. 4, 146.

Italicanes à Tass. Quoique Pegolotti füt florentin, on peut admettre que la majorité des voyageurs qui profitaient de cette route étaient de nationalité génoise ou vénitienne, car il avoue lui-même que ces deux peuples jouissaient à Tana de faveurs apéciales; ainsi pour les vins et pour les peaux, ils ne payaient qu'un droit de 4 %, tandis que tous les autres pavaient 6 %/0.1 C'étalent aussi, autant qu'on pent le savoir. les seules nations qui avaient dans Tana leur quartier spécial, condition extrêmement favorable pour l'organisation d'un voyage qui exigeait de grands préparatifs, et grand avantage sur ceux out n'avaient d'antres magazins que leurs vaisseaux. Tana perdue, ces voyages devinrent impossibles, mais pas pour longtemps, ainsi que nous le verrona. Mais, avant de reprendre la suite des événements qui marquèrent le conflit engagé entre Djanibek et les Occidentaux, il faut jeter un coup d'œil au sud et au sud-est de Tana, car un certain nombre de points du littoral arrivérent, pendant les premières années du XIV<sup>a</sup> siècle, à un degré d'importance relativement assez considérable pour le commerce génois.

En suivant, sur les cartes du Moyen-Age, la côte de la mer d'Azov I partir de Tana dans la direction du Sud, nons rencontrons les noms de treia localités dont les géographes n'ent pu avoir connaissance que par des marins occidentaux, trois escales fréquentées par eux; les cartes ne les indiquent pas en cette qualité, mais elles sont signalèes dans le Mannel de Pegolotti: ce sont: Balzimachi ou, pour mieux dire, Bacinachi (ancienne colonie petchénègue peut-être) actuellement leisk, à ce que l'on suppose, Tar, et enfin Pesce à l'embouchure du Bei-Sou. Comment, sinon de la bouche de marina et de marchands, Pegolotti anrait-il pe recueillir des informations assez précises pour être en état dire, à propos de checun de ces trois points, la distance à laquelle les navires ponyaient approcher de terre et les mesures en usage sur la place? Signalous cependant un oubli singulier de sa part: il s'agit d'une autre localité située encore plus au sud que les précédentes et portée sur les cartes sons le nom de Copa. En tout cas, c'est le nom d'une ville située sur le Koaban, probablement sur le bras septentrional du delta qu'il forme à sen embouchure (le Protok ou Kara-Kouban), soit au point où il se jette dans la mer, soit plus haut, comme semble l'indiquer la Carte catalane, au point où se bras se détache de la branche principale et où se

Perel, p. c.

Pegel., p. 39 et a. Je passe sous silence le quatrième port, S. Giorgio, par la raison que Pegelotti lui-même le déclare inabordable. Sur ces localités, voy. Lelewel, Porteilan, p. 13, les éditeurs de l'Atlante Le 2000 dans les Atti della Sou. lig.,

V, 129, 258, M Broun, Octos, stat. en Gazario, p. 16. Il semble que les Génols avaient des pécheries à Pescs, car l'expéditio organisés par le parti guelfe contre le parti gibelin et commandée par Grimeldi, dont il a été déjà parié, penses "usque Tannam III Piscium."

Pegelotti déjà, des navires marchands génois devaient y venir chercher des chargements de poisson salé, qu'ils portaient à Constantinople; en affet, en 1398, nous l'avons vu, Venise ayant à tirer vengeance de divers actes de piraterie commis par les Génois, l'amiral Giustiniano Giustiniani alla mettre le blocus devant Galata; en même temps, un détachement de sa flotte croisait dans le Bosphore pour caisir su passage tous les batiments génois venant de la mer Noire; dans le nombre, il l'en trouva quelques uns qui avaient été charger du poisson salé sur les côtes de la mer d'Azov, à l'embouchure du Kouban et dans le Delta du Don.<sup>2</sup> S'il nous faliait d'autres preuves, nous ne saurions citer mésux qu'un passage de M. Desimoni, où le savant écrivain nous apprend que la caviar de Copa est un des articles dont il est fait fréquentment mention dans les documents d'origine génoise et que les Génois fondèrent un consulat dans cette ville; nous aurons à reparler de ce consulat.

Continuous notre revue de la côte, mais laissons provisoirement de côté presqu'île de Taman; notons sculement en passant que l'antique Matréga subsistait toujours et que nous la retrouverons plus tard devenue la résidence d'un consul génois. Les cartes du Moyen-Age démontrent que les Italiens de cette époque connaissaient dans leurs noindres détails le litteral du Cancase et de la Colchide; les noms de localités, de cours d'ean, de cape et de bales y fourmillent littéralement.

3 Atti, L. o., p. 250.

Lolewol, & c., p. 14; Atti, L.c., p. 129, 250; Bruun, & c., m. 6; Dubols de Montpéreux, Voy. auteur du Gracate, V., 16.

Niciph. Grig., I, 417: "cur di Spur. estelgy ömbon yengyoùn Munas Kunalder re not Mossérodes not morquet Tomátdes!" Autrefois on admettast constamment our le premier des noms propres énumérés dans ce passage désignait le lac Ropais (voy. Boivin, communtaire de co passage de Niceph Greg., II, 1287, et Sauli, Guista, I. 286; Canalo, Nuovo istorio di Genova, III, 217, et même Kuhler, dans m célèbre étude sur le Tousson, dans les Mêm. de l'Acad. de St Pétersbourg, 8º. série, I, 879 et note 268). Mais faut-il vraiment croire que Constantinople reçût du poisson d'un luc intérieur situé en Béotie? Les vaisseaux chargés de ce poisson ne pouvaient-ils pas arriver à Constantinople cans difficulted, quand les ga-

lères de Giustiniani gardaleut "vie zgè seè Ίερου πορθμόν, 🖿 🖎 τον Πόντον επίπθους abréva"? Le rapprochement des noms propres contenus dans le passage de Nicéph. Greg, n'indique-t-il pas suffissemment qu'il fant chercher les Meses Kustatilis dans les environs des l'épres Masériées et des zorapoi Taratire? Involontairement je pense au Kouban, qui forme à son embouchure tant de lacs et de marécages. Si d'autres auteurs Byzantins appellent on douve Koopis ou Kopys, Nicephore Gregoras ponyait donner à son embouchure le nom de Muren Kenratdic, surtout s'il pensait à Kopa, localité que les cartes du temps placent sur ce fleuve. Jui déjà émis cette hypothèse en 1861 (Tib. stautes. Zeitechr., XVII, 489), et j'ai en, depuis, plaisir de la voir adoptée par MM. Desimoni, Belgrano (Atti, II a., p. 199, 269) et Brown (L c., p. 6).

La liste en est trop longue pour la reproduire ici; nous nous contenterons de citer le nom de Cavo Buxo, localité située dans 🖹 voisinage de Pitaunda, parce qu'il rappelle les grandes plantations de buis dont le bois faisait déjà à cette époque et fait encore l'objet d'un grand trafic sur la mer Noire. Non loin de N . dans la baie de Sonkhoum-Kalé! s'élevait la ville de Sobastopolis, encore importante alors, florissante autretois sons 📗 règne de Justinien, plus tard place forte de premier ordre sous la domination byzantine. A devenus à l'époque que nous étudions la résidence d'un prince géorgien. Là, au milieu des Grece schismatiques, des Musulmans et des Juifs, subsistait encore, en dépit des persécutions, au commencement du XIVe siècle. une petite communauté catholique-romaine. En 1330, le pape lui avait donné un évêque; c'était un Anglais, nommé Petrus Geraldus; vivant dans une situation voisine de la misère. I pen près sans influence, il se lamentait de voir sons ses yeux des chrétiens vendus comme esclayes aux Sarrasina et de ne pouvoir mettre un frein à ce commerce. Il serait intéressant de sayoir ai les "Latins" dont se composait son troupeau étaient tous des Géorgiens-unis, comme semble le donner à entendre la settre citée en note, on si, dans le nombre, il y avait aussi des Occidentaux. Il y cut là, par la suite, un consul génois; le premier titulaire compu était, en 1354, un certain Ambrogio di Pietro: il pourrait se faire que la fondation de ce consulat remontât à l'époque de l'évêque Petrus Geraldus: nous aurons occasion d'y revenir.

Le conflit engagé avec Djanibek-khan était une gêne pour les nations connacrçantes. Mais Il pesait surtout sur les Vénitiens comme un remords, car c'était un de leurs compatriotes qui y avait donné lieu, et d'autres avaient profité des scènes de pillage de Tana pour faire

Lelewel, L. c., p. 14; Atti, L. c., p. 263; Yule, Polo, I. III; Dubeis de Montp.,
 I. 269, 271 et a.; Hahn, Oulterpflouzen,
 8a &d., p. 208.

Neumann (Die Hallemen im Soythentored, I, 577) et Hannadre de Hell (Les
steppes de la mer Cuspierne, III, 115 et
s., not.) avancent de bots arguments pour
défendre cette position contrairement à
l'opinion de Dubois de Montpéreux (Voy.
I, 806 et sa.). L'Atlante Lieroro (L. 0.,
p. 266 et sa.), samble fixer avec plus de précition encore la situation de cette ville au
nord de la baie. M. Techernjäwski en a
découvert des ruines recouvertes par l'eau
de la mer: voy. Gott gel. Ann., 1978, p. 980.

Procop., I, 269; II, 476 et a.; III, 261.

<sup>&</sup>quot;Princepo militim in tota Georgiania:" tel est le titre qui lui est donné dans une lettre (p. 199) dont il sera question dans III note oi-après. Il s'agit sens doute de Dadian Mamia, qui pomédalt d'une façan à peu près intépendante, de 1998 à 1845, le district situé aux alentours de la baie de Scalchoum-Kalé: Brosset, Hist. de la Géorgie, II part, trad. I, 945 —947.

Baynald, Ann. cerá, ed. ad. 1880, nº 57. Veir une lettre El ce personnage, également de l'année 1880, sur la situation du paye, dans Kunstmann, Sessole der Africe, p. 192—198.

leur fortune aux décens des Tatars ou pour quitter le pays sans remplir leure engagements. Dès le 30 octobre 1943, c'est à dire quelques mois après la catastrophe, le Sénat s'occupa de préparer des instructions pour une ambassade que l'on songeait à envoyer an khan; elle devait être chargée de reprécenter à ce prince qu'en somme ses sujets avaient sasamé une part de culpabilité en recourant de suite aux voies de fait an lieu de saisir de leurs doléances les autorités vénitiennes, et que, dans l'intérêt des deux parties, il ferait mieux d'oublier le passé et de rendre ses bonnes grâces aux marchands vénitiens.1 Onelohes jours après (8 novembre), on décida qu'avant d'expédier l'ambassade, il serait prudent d'envoyer deux courriers en éclaireurs à Tana et à la cour de Disnibek; on leur prescrivit de prendre la voie de terre par Lemberg; 1 ces courriers devalent tâcher d'obtenir du khan des laissez-passer pour l'ambassade" et cortainement aussi de recueillir des renseignements sur le sort des marchands restée dans le pays et qu'on savait avoir été jetes en prison. En attendant, on interdissit à tout sujet Vénitien de mettre le pied dans l'empire de Kiptchak on d'y expédier des marchandises: Caffa même était comprise dans cette prohibition.4 Pendant tout l'hiver, on attendit en vain des nouvelles et on remit de jour en jour le départ de l'ambassade; enfin, vers la fin d'avril 1344, on vit revenir les courriers. Ils avaient va Djanibek, son épouse et ses barons, et leur avaient donné les lettres de la Seigneurie : en fait de nouvelles, ils rapportaient que les marchands restés dans le Kiptchak étaient en vie et qu'en pouvait compter sur un arrangement amiable; et comme preuve ile affirmalent que déjà des marchands vénitions tranquaient dans le pays aussi librement que par le passé. C'était le moment de mettre l'ambassade en route: on choisit pour cette mission Marco Ruzzini et Giovanni Steno: ils devaient emporter des présents d'une valeur de 2500 ducats destinés à Djanibek, mais on leur donna pour instruction de demander avant tout la mise 🖿 liberté des prisonniers et de réclamer des indemnités pour les sujets Vénitiens dont les biens avaient été séquestrés. En vue de leur aplanir les voies, on banuit, pour cinq aus, de Venise e de son territoire, Andreolo Civrano, cause première du conflit, et en lui interdit I perpetuité l'accès des pays baignés par la mer Noire.

On avait appris que Gênes se disposait également à envoyer

Canale, Crimos, II, 454-457.

<sup>\*</sup>Per viam da Lalleo (la Lao):" of.

in "cintat de Lee", on Lemberg (Lwow) en Pologue, dans la Civit enfalere, p. 19.

Taf. et Thom., IV, 266.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arrêtê du 10 fêvê, 1844, dan Canale, î. c., p. 457 et a.

<sup>\*</sup> Taf. of Thom., IV, S21 of se.: of enpartic dans Canalo, II, 457 of se.

Canale, II, 456 (1 juill, 1866).

une ambassade à Dianibek. Sur ces entrefaites, arriva an message de Simone Boccanegra, doge de Génes, proposant d'adopter dans cette circonstance une ligne de conduite commune; à le sénat accepta (9 Juin). En conséquence, des commissaires déléguée par les deux républiques arrêtérent (18 Juin) le programme suivant: 2 les ambassadeurs de Venise débarqueront à Caffa, où ils retrouveront ceux de Génes; ils feront routs tous ensemble pour se rendre à la cour de Djanibek, lui sonmettront leurs demandes ensemble, lui offriront leurs présents ensemble. Si le khan oppose à leurs demandes d'indemnités des contre-demandes semblables, les ambassadeurs des deux pulsames se déclareront prêts li payer pour les objets dérobés par des sujeta vénitions en rénois, en tant que la réclamation paraîtra justifiés. Si le khan ou see barons réclament des Génois leur renonciation à la poesession de Caffa, les ambassadeurs vénitiens useront de tous les moyens en leur pouvoir pour obtenir le retrait de cette exigence; si le khan insiste, on romora les négociations et les Vénitiens se retirerent comme les Génois. La même conduite sera suivie par les deux parties au cas où l'on posserait aux Vénitiens des conditions absolument inacceptables. Disnibek se montrait résolu à rejeter leurs conditions 🗷 à maintenir les siennes, les ambassadeurs quitterent sa cour et retourmeront à Caffa. Dans le but de donner plus de poids à l'action commune que les deux puissances se proposaient d'exercer sur le khan, elles conclurent une alliance pour une année et l'on inséra dans le traité une clause portant que, tant que cette union ne serait pas rompue, chacane d'elles s'interdissit tout trafic commercial avec l'empire du Kiptchak.

Munia de ces instructions, Ruzzini et Steno se rendirent à Caffa, ch ils retrouvérent leurs quatre collègues Génois; ils y passèrent le mois d'août et proclamèrent la prohibition du trafic avec les Tatars; mais, il faut le reconnaître, ils n'arrivèrent pas à faire appliquer cette mesure dans toute sa rigueur. Ils poussaient aussi la prétention un pen trop loin; ne voulaient-ils pas suspendre toutes les affaires d'Caffa même, sous prétente que cette ville faisait partie de l'empire de Kiptchak? Leurs plaintes étaient plus justifiées quand ils signalaient dans leurs dépêches les habitants de Caffa qui continuaient à faire des échanges avec les ports de l'empire tatar. Sur leur rapport, Venise adresse à Gênes une protestation contre cette violation du traité et

<sup>1</sup> Taf. et Thom., IV, 278 et a.

<sup>\*</sup> Ibid. IV, 279 et st. Ce programme est absolument conforme aax propositions apportées par les envoyés géneis (12 juin.) Ibid. IV, 397 et st.

<sup>\*</sup> Instructions remines & un notaire, & sen départ pour Gênes, 20 nov. 1844: Tat. III Thom., IV, 329 et III.; voy. aussi Canale, II. 459 et I

le doge de Génes, Giovanni Murta, envoya aux autorités de Caffa Fordre d'avoir à supprimer tout trafic avec le Kiptchak.<sup>1</sup>

On s'était figuré que cette prohibition rendrait plus souples les Tatars et leur khan; mais l' fallut s'avouer que la chose n'était pes si facile. Les ambassadeurs des deux puissances se vovaient menaces de rester indéfiniment à Caffa inactife et sans pouvoir même prévoir quand on arriversit à s'entendre avec Djanibek. Ils eurept même la surprise désagréable d'assister à l'arrivée d'une armée tatare qui vist pour la deuxième feis se montrer sous les murs de Caffa et en recommencer le siège. Comme Caffa était le centre de missions qui rayounsient de la dans toutes les directions, cette colonie avait sur year. du pape une extrême importance; aussi Clément VI mit-il tout en couvre pour lui faire parvenir du secours. En un seul jour, le 18 décembre 1345, il expédia deux brefs dans ce sens. Dans le premier, il recommandait Caffa I Humbert, douphin de Vienne, qui avait pris la croix et entreit précisément en campagne contre les Turcs dans l'Archipel; dans le second , il'adjurait les Génois de secourir énergiquement la ville assiègée et promettait à ceux qui partiraient pour la défendre les mêmes indulgences qu'aux croisés. Les Génois n'avaient pas besoin de ces enconragements: La conservation de leur colonie leur tenait déjà assez à cour. Ils votèrent des sommes considérables pour 🗪 défense. L'One expédition commandée par Simone Vignosi mit à la voile vers cetta époqua; armée à l'origine pour la protection des colonies du Pont, elle usa malheurensement ses forces à la conquête de Chio et n'arriva pas jusqu'à la mer Noire. Le dauphin Humbert ne réassit pas davantage à s'ouvrir un passage jusque la : cependant, ni le nombre ni 🖫 valeur des défenseurs ne firent défaut

du 15 mars 1844 (Taf. et Thom., IV, 391). Parmi les tours de Caffa qui existent encore du côté de la terre, il en est une qui fut construite au moyen de subsides fournis par le pape Clément VI, comme le térucigne une inscription placée dans le musée de Féodosie: on eroyait autrefois y lire la dete 1806 (Dubois de Montp., Ad., 8° estre, pl. 48): Jurgiewicz (Ocess, Gup., V, 1800 et sa.) y lisait 1846; mais tent récumment M. Rémondini (Géora, légast., II, 59) a déchiffré le nombre 1848, qui paraît être le véritable. Cela démenterrait que la tour un question au fat schevée qu'après le danger passé.

187



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Séamon du Sémat, du 7 févr. 1846; Tof. et Thom., IV, 668 et a. Réponet de Maria, IV févr. même amés: Taf. et Thom., IV, 988; v. passi Marin VI, 66; Romania, III, 168.

On an reput la nouvalle d Venisa, le 10 jaill. 1845, per une dépêche des ambasesdeurs, dette de Caffa: Tuf. et Thom., IV, 884. Cantacusème (III., 198) dit must que Djanibek mit à deux reprises le siège dévant Caffa.

Raynald, ad. all. 1945, no 7.

<sup>\*</sup> Cantacus., III, 199; Nicoph. Grég., II, 486. Une gultre génése chargée d'armes partit pour Caffa au courant de l'adver II 1848—1844: document véaitien

à la colonie, et la tentative de Djanibek échous encore une fois. Il dut finalement lever le siège sans esprit de retour (1346). Et pourtant il avait en recours à tous les moyens. La poste, qui faisait alors de grands ravages dans teut l'Orient, s'était abattne sur les troupes campées devant Caffa et y faisait des milliers de victimes. Dans l'espoir de communiquer le fiéau aux assiègés et de les réduire par l'excès de souffrances à capituler, les Tatars lançaient leurs cadavres par dessus les murailles au moyen de leure machines de guerre. Les habitants de leur côté se hâtaient de les recueillir et de les jeter à la mer; néanmoins l'infection se répandit dans la ville. Malgré tout, les défenseurs ne capitulèrent pas, nous l'avons vu, mais les vaisseaux qui quittaient le port emportaient la peste et ils la répandirent en Sicile, en Toscane, à Génes, à Ragues, à Spalato, à Venise. Telle fut l'origine de la "grande mortalité" ou "Peste noire" qui ravages la moitié in l'Europe; funeste conséquence des relations commerciales de l'Occident avec l'Orient.

Dess l'intervalle, les deux Républiques avaient renouvelé leur alliance. Il III Juillet 1345; le maintien de l'interdit contre l'empire tatar en était la base. On renouvela la défense faite à tout navire génois ou vénitien d'aborder dans le port de Tana ou sur tout autre point de l'empire tatar, et, en général, de dépasser Caffa à l'est. Le doge de Gênes invita les Vénitiens I fonder à Caffa une colonie de commèrce avec un baile ou un consul et leur garantit la liberté absolue de leure mouvements et de leur commèrce, la franchise de tous droits, même après l'expiration du traité d'union, et des prix de location modérés pour les maisons et les magasins dont ils auraient besoin. La République géneire s'afforçait, on le voit, de parer aux circonstances

<sup>&#</sup>x27; Pai emprenté ces détails à la relation de Gabriele del Muni, notaire de Plaisance. Il fut timola de la promière invasion de la porte dans la haute Italie, et ecrivit cette relation, intituies "Ystoris do morbo 🔳 mortalitato que fuit a. 1848". M. le professour Hentchel, qui le prémier l'a publiée (Archée file die geomente Modicin, herousg. v. H. Hater, II, 20 50), admettate que de Muni s'était trouve en personne un siège de Caffa, était rentré ensuite dans es patrie sur un navire infesté et avait sinni contribué pour sa part à répandre le terrible fiéau. Il s'est laissé jeduire en erreur par le ten déclamatoire de ce morcean. M. Toponi l'a fait réimprimer (Giorn. Houst., 11º année, 1884,

p. 189 m es.) et u démontré par des actes notariés, que de Musai n'avait pas quitté Plaisance à cette époque. Tout se qu'il suit sur la région du Pont, il l'a pris dans des relations faites par d'autres. C'est ainsi qu'il racoute que les Tatars out "assiègé" Tana avant Cuffa: c'est une arreur qu'il n'est pas commise u'il avait été lui-même dans le pays; un autre détail qui m trahit et démontre qu'on n'a point affaire à un témoin coulaire, c'est qu'au lieu de dire que Caffa u subi deux siègés en trois ans, il parie d'un siège de trois ans.

Taf. et Thom., IV, 800—806. Sur les délibérations qui curent lieu à Venise avant la conclusion de ce traité avec Génes, voy. Taf. et Thom., IV, 838 et m

défavorables qu'en traversait en concentrant dans sa colonie de Caffa la vie commerciale de la partie septentrionale du Pont. Les Vénitiens, de leur côté, n'étaient sans doute que médiocrement tentés d'aller s'établir en qualité d'hôtes dans une colonie rivale, et leur confiance dans la durée de la bonne entente avec les habitants de Caffa devait être asses faible, car, pour éviter les frottements possibles, on fit défense aux enpitaines des galères vénitiennes de laisser descendre leurs hommes à terre. Cependant, à titre provisoire, comme Djanibek était toujours inaccessible et que l'espoir de rentrer II Tana devenait de jour en jour plus problématique, ils acceptérent la proposition qui leur était faite.

Ruzzini et Steno, désespérant d'arriver à un arrangement avec II khan étalent, semble-t-il, rentrés depuis longtemps dans leur patrie, quand, au mois de juin 1347, le bruit se répandit à Venise que Gênes venait de faire sa naix avec Dianibek. La Seigneurie prit aussitôt ses dispositions pour faire partir une ambassade; il s'agissait de ne pas laisser des rivaux se substituer à ses nationaux sur le marché de Tana d'obtenir en outre, s'il était possible, une station commerciale à leur usage exclusif, soit Vosporo, soit quelque autre port de l'empire du Kiptchak. La même ambassade fut chargée de complimenter en passant l'empereur Jean Cantacuzène, récemment monté sur la trône de Constantinople. Admis en présence de Djanibek, les ambassadeurs eurent occasion de parler de la punition infligée à Civrano; cette déclaration produisit l'effet désiré; le khan promit qu'à l'avenir il s'abstiendrait de faire tomber sur le premier sujet vénitien venu la responsabilité d'un crime commis par un autre. Il expédia à Sichi-bev, alors i gouverneur de Tana, et à l'agent des douanes, Acoza. l'ordre d'assigner aux Vénitiens un quartier de cent pas de long sur seixante de large, contigu au Don par un de ses côtés. Le droit sor les ventes fut dorénavant porté à 5 %, au lieu du tanz ancien de 3 %; ce point excepté, tous les détails réglant le trafic des Vénitiens sur la place furent rétablis à peu près sur l'ancien pied. Le diplôme

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. matri Cardacus., III. 109.

Oamale, II, 460.

Leur rappei fut décide en séance du stant, IU II nov. 1845, peur le printemps de l'année 1846, à moins qu'il ne se fut produit dans l'intervalle des faits de neture à donnée lieu d'ospérer un résultet favorable (Taf. et Thom., IV, 884 et a.).

<sup>\*</sup> Las chroniques génoises sont musties

ent de point.

Azzité du sénat, du IV juin 1847: Tuf. et Thom., IV, 800 et su : en abrègé dens Camalo, II, 440 et s. Dijé, empare-

vent, le fil avril de la même samée, le némat avuit levé en partie l'interdit du commerce, en autorisant certains Véultiens à siler charger du blé sur le territeire de Djanibek, décider motivée par la disette qui régnait à Venise. Thé et Them., IV, 886.

<sup>\* 14</sup> juil, 1947; Taf. pt Thum., IV, 610.

<sup>&</sup>quot; Il était encore gouverneur de Tana. en 1849 (Chemman., II, p. 177, nº 810), et l'était déjà en 1842 (Tef. - Thom., IV, 202).

auquel nous avons emprenté tout ce qui précède est absolument must en ce qui concerne la cession d'un autre entrepôt.<sup>1</sup>

Ainsi, vers la fin de 1347, les Vénitiens alisient pouvoir rentrer dans l'empire de Kiptchak. Mais il comptaient sans leur hôte: ils avaient promis que leurs vaisseaux n'iraient plus à Tana, que d'une manière générale, ils ne dépasseraient pas Caffa, et les Génois entendeient les obliger, même par la force, à tenir leur promesse; ils saisirent des bâtiments vénitiens qui franchissaient la limite et confisquèrent leur cargalaon. Sous l'influence de la confiance orgueilleure oue leur inspiraient les brillants débuts du régime démocratique, inauguré par une série de doges remarquables, lours succès à Chio, lour situation omnipotente à Galata, ils poussèrent la prétention encore pius loin et leurs efforts tendirent dorénavant à expulser entièrement les Vénitiens de la mer Noire et à se réserver le droit exclusif d'exploiter cette région. Dans ce but, ils s'emparèrent, dans le Bosphore, du détroit d'Hiéron où s'élevait dans l'antiquité un temple (d'où son nom) dont la légende attribuait la construction aux Argonautes." C'est la point où le Bosphore, jusque-là assez large depuis la sortie de la mer Noire, forme un premier étranglement. Des hauteurs qui commandent le détroit, on était en excellente position pour arrêter les vaisseaux au passage et pour les empêcher de continuer leur route: de nos jours on voit 🖺 deux forte turcs, situés l'un en face de l'autre, et dénommés, celui de la côte d'Asie, Anadoli Kawak, celui de la côte d'Europe Roumili Kawak; \* à cette époque, deux châteaux forts s'élevaient déjà au

\* Ce diplôme a été publié dans Hammer. Ouch der goldenen Horde, E 517-519. Canala, Crimes, II, 469-471, Mas Latrie, dans la Biblioth, de l'Écolo des chartes, 0" cerie, IV. 567-569, carin Taf. et Thom., IV. 311 m m. Il out daté de Gulistan. localité voluine de Saral, château de plaimace des khans (Grigoriew, dans l'Elemane Archir für die Kunde Russlands, V. 39); elle use fréquemment citée comme lieu de Cabrication de monnaies: en 🔚 trouve mentionnée, pour la première fois à ce point de vue, en 1851 (Frechn, Milason des Ulus Dachutschii, p. 48; Rammer. Op. sel, p. 9, 815, 828). Le date est répétée cous treis formes concerdantes, suivent l'ère chréticane (1847), l'ère arabe (748) et l'ère tatare (année du porc); il y m une arreur dans la colletion des mois: le 10° jeur de ramadan, sorrespend au 98 décembre III non su mois de fêvr. comme il est indiqué. Ce traité de paix est encore mentionné par Dandolo, p. 418, Semuto, p. 611, 618, Mattee Villani, I, 100.

\* La pomination d'un nouveau consul de Tana fut décidée en conseil au meir de junvier 1848: Taf. et Thom., IV, 840 et a

Taf. — Thom., IV, 840; Baynabl, ad. all. 1847, nº 29; Cantacon., III, 198; Obron. Estones, dans Murat., XV, 459 et s.; Bomanin, III, 188.

\* Dandelo, m 420; Senuto, p. 631; Navagero, p. 1084.

Müller, Geographi provi minorus, II, 75 et m.

Of. Bazamer, Constantinopel and der Bosporus, II, 202 et m., 290 et m.; Dethier, Der Bosphor und Constantinopel (With 1878), p. 78, 78.

dessus de l'emplacement occupé par les forts modernes; tous deux étalent indiquée sur les cartes du temps sous le nom de Giro, mais Clavijo les distingue en Guirol de la Grecia et Guirol de la Turquia; il n'est pas difficile de retrouver sous cette transformation Fantique nous d'Hiéren. Clavijo raconte qu'à l'époque où les deux rives du Bosphore appartenaient à l'empire grec, le détroit était barré par ans chaîne tendre de l'une à l'autre et supportée au milieu par une tour élevée sur le fond de la mer; les pavires n'étalent autorisés à contiguer leur route qu'après avoir payé l'impôt." De cos deux châteaux-forts il 📰 subsiste plus que des ruines; on a prétendu attribuer leur construction aux Génols, mais le fait est douteux. Sur les restes que l'on voit encore sur la rive d'Asie, on a placé une inscription, d'après laquelle le Génois Vincenzo Lercari les anrait restaurés (en . . . ? la date est illisible); mais Prokeech von Osten a recornu que ces constructions appartenaient "évidemment au type byzantin." On peut admettre, en tout cas, que les Génois trouvérent là un bureau de donane protégé par un envrage fortifié. Quei qu'il en soit, ils s'an emparèrent en 1348, au mépris de l'antorité impériale. et y stablirent en permanence une station navale: tous les navires mentant ou descendant le Bosphore devaient payer un droit de passage, et ceux de nationalité grecque ou vénitienne qui se dirigesient vers les ports de la côte septentrionale du Pont ne ponyaient continuer leur route qu'avec une permission spéciale.

Les Vénitiens n'étaient point d'humeur à luisser entraver ainsi par des rivaux leur liberté commerciale. Ils en appelérent aux armes : dans leur exaspération, il ne parlaient de rien moine que d'une guerre il mort; ils annonçaient hautement l'intention d'anéantir la colonie génoise de Galata et d'exclure les Génois de la mer Noire. Ils avaient entraîné dans leur parti l'empereur Cantacuzène. Cependant, peu de temps après la bataille du Bosphore (février 1859), l'événement le plus important de cette guerre, les Génois firent séparément il paix avec ce dernier (6 mal); dans le traité, ils introduisirent une clause stipulant que les navires grecs ne pourraient aller à Tana, ou, en

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lelewel, Portulan, p. 15; Thomas, Periphus des Pontus Euxinus, p. 267, 274; Atlante Luzoro, p. 165, 268 et s.

<sup>\*</sup> Clarijo, p. 78.

<sup>\*</sup> Santi, Colonia di Galeta, II., 42; Sensa, Storia dell' antica Liguria e di Genera, III, 179.

Derhertirdigheiten und Brinnerungen ein dem Origni. III., 209 pt s.

Nicéph. Grég., II, 844, 677. D'après ce dernier passage, les Génois avaient établi leur bureau de perception à l'androis et s'élevait autrefois le temple de Séranie; c'est Rounsili Kawak.

Dandolo, p. 490.

Convention entre Carinounine et Venice, 1851; Taf. et Thorn, inéd.

grénéral, dans la mer d'Azov, qu'aux mêmes époques que ceux des Généis; mais on ajouta cette réserve que l'empereur pourrait, s'il le jugeait à propos, envoyer une ambassade à Gênes en vue d'obtenir du doge la liberto de III navigation pour III marine grecque. Trois ans plus tard, Gênes et Venise faisaient la paix à leur tour (1= Juin 1355); mais pour l'obtenir, Gênes avait III singulièrement rabattre de ses prétentions primitives. Les deux phissances s'engageaient mutaellement à ne pas envoyer de navires marchands à Tana pendant une durée de trois ans; ce délai expiré, elles devaient reprendre leur liberté." Ainsi, Génes renonçait pourtant à son projet de ruiner définitivement ce marché et de faire de Caffa le centre unique du commerce da Kiptchak, et Venise reconvrait le droit de reprendre son trafic avec Tana à partir de 1350. Ce traité fut assurément exécuté à la lettre. car nous voyens, précisément en 1358, deux ambassadeurs, Giov. Quirino et Francesco Buono, partir de Venise pour aller demander an nouveau khan de Kiptchak, Berdibeg, le renouvellement des anciens priviléges. Berdibeg accueillit leur demande: 🗈 diplôme 🕻 par lequel il confirma les traités antérieurs est daté du mois de septembre set de sa résidence sur l'Aktouba, c'est à dire, sans doute, de Sarai." Le seul article nouveau est le pouvoir attribué au gouverneur de Tana, Tolobey (ou, plus exactement, Toghloubeg), de lever sur chaque navire vénitien,

Thomas a bien vonto mettre à un dispesition une copie prise par lui-même et où quelques passages sont plus clairs que dans les éditions précitées. Voy. asest Marin. VI, 141, not.

<sup>1</sup> Lab jur. II, 60a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ziö, jur., II, 490; cf. Dandolo, p. 496; Sannt., p. 689.

<sup>\*</sup> A titre d'allie des Vénitiens dans cette guerro, le roi d'Aragon voulut, parait-il, s'immiscer dans 🖩 débat pendant entre Venise et Génes en sujet de la navigation de Tana, et proposa de prendre le pape pour arbitre; mais les Génois repoumèrent cette intervention et refusèrent de démordre de leure prétentions: à les entendre, la fréquentation de Tana était un danger matériel et moral pour les Chrétiens, d'où qu'ils vinssent, de Giònes sussi bien que de Venice, et al les gens de Venise prétenduient passer outre, ils pouvaient toujours s'attendre à avoir affaire à eux: Mon. hest. patr., X (Cod. dipl. Sord., I), p. 757 (Charte same date, entre 1652 et 1865).

<sup>&</sup>quot;Hammer, Goldens Horde, p. 518 et m.; Canale, Orienas, II, 471 — 478; Mas Latrie, dans la Biblioth, de l'École des shortes, 9° série, IV, p. 598 et m. M.

La date est à la fin de la lettre et ainsi conque: "a li VIEI di de la tena, in le mese de Sival." El l'on admet, sens discussion préalable, avec MML de Mas Latrie et Hanmer que la date ainsi indiquée est le 8 Chevval (reste à savoir s'ile out raison) alla correspond an 18 septembre de notre calendrier. Dans toutes les éditions, l'entête du diplâme dunque scalement le mois (mensis Septembris): dans la copie de M. Thomas m lit: 94 sept.; de même, dans le regeste des Comment, 17, 287, no soc finer une date plus précise que le mois.

<sup>\*</sup> L'Aktouba est le tres oriental du Volga sur lequel écait zitaés Saral.

<sup>1</sup> Hammer, Goldens Horde, p. 814.

à son arrivée, outre les droits de donane ordinaires, une taxe de trois "secum" (environ quinze écus d'or). Voici l'origine de cet impôt: pendant la rupture, divers Arméniens sujets de l'empire du Kiptchak, embarquée sur des navires génois, avaient été pris par des Vénitiens avec les vaisseaux qu'ils montaient, et les vainqueurs avaient saisi leurs marchandises, en promettant toutefois de les indemniser; mais les indemnitées n'avaient pas été payées; il y en avait pour de grosses sommes; Taidola, femme de Djanibek, émue de leur malheur, était venus à leur aide en leur avançant une partie des sommes perdues: l'impôt extraordinaire était destiné à faire rentrer magnitées et il devait être supprimé le jour où il aurait produit la somme avancée.

La paix de 1855 laissait également aux Vénitiens toute liberté de renouer leurs relations commerciales avec les parties de la Crimée possédées par les Tatars. Le gouverneur de la province se nommait alors Ramasan et résidait a Solgat. Andrea Venier, envoyé en mission suprès de lui par son gouvernement, obtint d'abord un diplôme (du 2 mars 1356), puis une lettre (du même mois). Par cette dernière, Ramazan confirme une partie des concessions énoncées dans le diplôme et donne plus d'extension aux autres; il ouvre aux capitaines de navires et aux marchands vénitiens le port de Provanto (ou Provato), les satorise à y relâcher, leur promet d'y faire construire des maisons pour leur mage et de leur y céder des propriétés; enfin, il leur permet d'y stablir un consulat et décide que les affaires litigienses seront portées devant le consul dans le cas où un indigéne porterait plainte contre un sujet vénition, et devant les tribunaux du pays dans le cas inverse. Les marchandises importées par des Vénitiens seront soumisses i un droit de douane (tamega, à proprement parler, droit de timbre) de 3%, mais seniement dans le cas où elles seraient vendues par leur propriétaire: l'anteur de la lettre ajoute en remarque, que son but, en fixant un taux si peu élevé, est d'engager les marchands à s'abstenir de 🔳 fraude; il les prévient en même temps que si, malgré cela, quelqu'un d'eux se rend coupable de ce délit, il encourra la peine de la confiscation. Les cabaratiers établis dans la colonie vénitienne seront

i Co fait est mentioned dans trois pièces relatives nu traite antocient (Tes. et Thom., inéd.; Canale, II, 467; Comsess., II, p. 288, nº 61; p. 288, nº 64, 65). On donne à l'impératrice le nom de Thaydels, necompagné une fois de l'égithète "cuten" (thatous, princesse): ce nom

se retrouve encore dans le traité avac Berdibeg, meie transformé en "Tay de Lacaton" (liesz Taydela-Khatoun, ou, mivant la version des Commune. II, p. 177, nº 310, Thaytalucatón). Sur cette fommévoy. Hammer, l. c., p. 311.

٠.,

exempts d'impôts. Les vaisseaux chargés pour retourner dans leur patrie seront soumis avant leur départ à la visite d'un délégué du souverain, assisté d'un commissaire désigné par le consul et chargé de s'assurer qu'aueun ésclave fugitif ne s'est glissé parmi les passagers. Tel est le contenu du diplôme et de la lettre de Ramazan; il lettre se termine en outre par une réclamation d'indemnité adressée au doge en favour des Arméniers dont il a été question plus haut.

Cette lettre fut suivie, à très peu d'intervalle, d'une autre, sans date; mais cette dernière fait si évidemment suite au diplôme accordé par Berdibeg en 1368, que nous n'hésitous pas à lui attribuer la même date. Dans l'intervalle, Ramazan avait été remplacé comme seigneur de Solgat par Cotaletamer. Faut il écrire ce nom Kotlough-Timour. comme le veut M. Hammer. ou Cothloudomour, nom donné par Ibn-Batouta à l'un des fils d'un précédent gouverneur de Solgat, Toloktomour? c'est une question que je ne me charge pas de résoudre. Ce gouverneur, quelque soit son nom, confirmait dans sa lettre les tarifs de douane arrêtés par Ramazan, et désignait deux nouveaux ports où les Vénitiens pourraient dorénavant faire escale, Caliera et Soldadia, ce qui, avec Provante, en portait le nombre à trois. De ces trois localités, l'une, Soldadia (Soudak), est bien connue. Les deux autres sont situées entre Soudak et Caffa. Dans cet espace, nous lisons sur les cartes,

On trouve un extrait du diplôme dans les Comment, II, p. 242, nº 140; 🕦 de Mas Letric, l'a pubilé en entier une première fois dans les Archépes des missions scientifiques, I, 845 et a., en outier une douzières fois avec la lettre, duan la Bill. de l'Évole des chartes, 80 obrie, IV, 569 et au., 590 et as. (Commonn., II. p. 346 et a., nº 152). Ce que donne Marin, c'est cette lettre, avec quelques couperes; mais cet auteur admet la concordance de l'an 757 de l'hégire avec l'année 1883 de l'ère chrétienne, es qui os: inexact. Le diplôme porte en tête in date vraie, 1856. Les deux pièces portent également la date du 1er Robi, d'après le calendrier arabe: oz, en 1864, or mois communicals le 4 mars; per consécuent, la date 9 mars imperite ou tôte du diplôme n'est pas tout à fait exacte. Le lieu d'où le diplôme est daté, est nouviné, en tête du diplôme Ak-Beral, et. dans le contexte, à la fin., Calusta, c'est

il dire, man doute Alousta sur la cête méridionale de la Crimée, nom qu'Edrisi écrit Chalousta. Naturellement, quand il y a doute, s'est le contexte qui fait autorité.

<sup>\*</sup> Goldens Hords, 🗉 255.

<sup>\*</sup> Ibn-Batouta, II, 839 at es.

<sup>4</sup> Le diplome a été publié plusieurs fois: Marin, VI, 7k et a.; Hammer, Op. cit., p. 521 et s.; Canale, Orimes, II, 476 et a.: Mas Latrie, dans la Bibl de l'École des chartes, L.c., p. 599 et s. Les Comment on contiguant un extrait, II, p. 289, nº 65 (la date, 2 sct., est probablement celle du jour où la traduction u été faité). Dans les chartriers vénitions, il est classé immédiatement après le diplôme de Berdibeg; il est daté du même liou (Lordo, la résidence du khea) de même mois. Chevral (le 16, ce qui sonrespond an 90 cept.), et remerque constielle, il est couffé aux mêmes ambamadeurs.

en allant de l'ouest la l'est, les noms d'Otous, de Koktebel et de Tekié (Porto genovese). J'admettais autrefois 1 l'identité de Caliera et d'Otous : M. Thomas écrit ce nom Calibra et on trouve cette ville indiquée sar diverses cartes du Moyen-Age, sous les appellations de Caletra, Callitra etc., à l'est du cap Meganome; mais comme on trouve délà sur une carte de 1461 un Otusié locus (accompagné, d'ailleurs, de la mention que cette localité est de construction nouvelle), je penche maintenant à croire que c'est plutôt Koktabel qui aura pris la place de Calitra." Jusqu'ici le nom de Provate ne s'est retrouvé que sur une seule carte, celle d'Andrea Bianco (1436), à la Bibliothèque de St. Marc: sur les autres on lit., à l'emplacement indiqué, les noms de Pefidima, Pecfidima etc. Cette localité, évidemment très voisine de Caffa, se trouvait sans doute dans la baie de Tekié.ª Ainsi, les Vénitiens avaient dorénavant 🛘 leur disposition, sur la côte méridionale de la Crimée, trois ports en communication facile avec Solgat, de sorte qu'ils pouvaient se dispenser de passer par Caffa, la colonie génoise, et, au point de vue de la douane, ils y trouvaient des conditions plus favorables qu'à Tana.

Les Génois ne se montrèrent point jaloux de la faveur accordée à leurs rivaux; en ce moment, précisément, les relations entre les deux nations étaient es plus amicales et, dans les instructions envoyées aux autorités coloniales du Pont, leurs gouvernements insistaient énergiquement en ce sens. Les Génois, d'ailleurs, conservaient toujours l'avantage, en ce sens que le siège de leur colonis était leur propriété; ils l'appréciaient maintenant d'autant mieux que par deux fois, en 1344 et en 1345.—1346, quand les Tatars étaient venues l'assièger, ils avalent été sur le point de la perdre. Vers l'époque où nous sommes arrivés, on s'occupait activement de compléter les fortifications de Caffa. Buivant une tradition recueillie par l'annaliste Giorgio Stella, un des promoteurs les plus zélés de ces travaux firt le consul Goffredo di Zoagli (1362—1353). On ne tarda pas à en reconnaître l'utilité, car, en 1361, la ville fint assiégée. Il la fois par terre et par mer, par les Tures de

<sup>&#</sup>x27; Suivant Dubois & Montpereux, V, 815.

<sup>&</sup>quot;Cotte opinion, mise en avant par M. Brunn, Colon. ital. en Gaz., p. 42 et a... est appayée par M. Desimeni, All. Laz., g 262: dans ce dernier ouvrage, à la p. 266, l'auteur constate que II nom d'Otone est celui d'une localité qui existait au Meyenâge.

Brum, L. c., p. 48: Lelewel, Portu-

<sup>\*</sup> Commune., II, p. 817 et e., no 228, 227, 326; III, p. 7, no 16, 17; p. 17, no 79.

<sup>&</sup>quot;Voy. Stella, p. 1195, ad. ad. 1957: il se contente d'indiquer approximativement l'époque (circiter hoc tempus), mais alle est précisée par deux inscriptions: el. Odarico, Letters légustiche, p. 178 et n., 196—196. Planch., 1 et 9; Jurglewica, Mémoires (en russe) de la Société d'orchéologie d'Odesse. V, 162 m. s. Cet inscriptions étaient, à l'origine, suspenduse aux nurs de l'église de Ste Madeleine à Caffa, elles sont maintanant en Musée de Féodorie.

Sinope : l'ennemi fut reponné, mais le mérite en revint surtout, il faut le dire, aux galères de Caffa et de Péra. Peu de temps après cette alerte, les Génois ne se contentaient déjà plus de défendre leur bien; ils devenadent conquérants à leur tour. La période de désordre et d'anarchie où tumba le Kipichak après la mort de Berdibeg-khan' kour offrait, il est vrai, une occasion favorable. Le 19 juillet 1385, sons le consulat de Bartelommee di Jacope, ils s'emparèrent de Soldaja\* et des dix-huit bameaux (casaux) compris dans son territoire. Cette conquête n'était pas seulement une acquisition territoriale; les intérêts du commerce y avaient leur part, car Soldaja était un marché important, très fréquenté, et rival de celui de Caffa; moins de sept ans auparavant, le gouverneur de la Crimée avait invité les Vénitiens à mréorganiser la station qu'ils y avaient ene au siècle précédent. A un antre point de vue, cette conquête était un bénéfice pour la religion chréticane, car, depuis le jour où les Tatars y avaient établi leur autorité, l'islamisme y avait pris le dessus. En 1320, Ouzbek-khan avait interdit aux chrétiens de la ville l'asage des cloches; cette mesure n'avait pas encore satisfait les Musulmans; ils avaient enlevé de force les cloches des églises, transformé celles-ci en mosquées et expulsé les chrétiens hors des mura.º En 1834, Ibn-Batouta y avait trouvé une population à peu prés exclusivement mahométane : la communauté chrétienne, réduite à qualques ouvriers grees, était insignifiante; il y avait en précédemment un grand nombre de chrétiens de religion grécque; mais, vaincus dans une guerre civile, la plupart avaient été massacrés ou chartés. Aboulféda, contemporain d'Ibn-Batouta, ne mentionne même

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hatt. Villani, 6d. Dragon., II, 259.

<sup>\*</sup> Hammer, Goldene Horde, p. 885 et sa.

M. Canale, (Orthoga I, 269, IL, 545). n cra devoir admettre que les Génois evaient dejà pris possession de fioldaia. avant cette époque: il s'appuyait sur le témoignage du De Cassreto, qui avait visité les roines des fortifications de cette ville et distrit avoir la sur une inscription latine encartrée dans la maraille, la date 1882. L'abbé Oderico ayait en, lui aussi, sous les year, des fac-cimile d'inscriptions provenant de Soudak, our lesquelles on voyait les dates 1236 et 1514. Mais M. Junglawica (Op. ed., p. 169 et as.) s'est donné la paixe de relever exactement les enne inscriptione murales de l'époque génoise qui subsistent encore à Soudak.

L'inscription que Campeto avait en vue, est celle qui porte le 10 VI, dans l'ouvrage de M. Jurgiewicz, et la date véritable qu'en y lit est 1892. Quant à l'abbé Oderico (L.c., p. 182), il a tanis lui-même la supposition que est les inscriptions qui lui étalent communiquées, au lieu de 1986 et 1914, il fallait tire: 1985 et 1414, ou qui est parfaitement exact, comme on le voit en rapprochant ses planches 11 et 12 des inscriptions I et X de l'ouvrage de M. Jurgiewicz. Pas une des inscriptions génoises de Boudak commun janqu'à na jour ne remonte cudelà de 1996.

Aboulf., Giogr., trad. Beinaud, II, 1, p. 319.

<sup>\*</sup> Raynald, ad. ali. 1305, av ili

<sup>\*</sup> Do-Batouta, II, 415.

pes l'existence de chrétiens à Soldaja; il donne, avec une exagération évidente, la population comme entièrement mahemétane, et il ajonta même que, le christianisme avait été la religion dominante à l'époque d'Ibn-Said (mort en 1274). Avec les nouveaux maîtres, il était permis d'espèrer que les choses changeraient.

Acquérir de nouveaux territoires n'était pas tout, il fallait enegre les conserver. Précisément, les Tatars avaient en ce moment un chef énergique, Mamai, qui, de 1360 à 1880, jous en quelque sorte dans le Kiptchak le rôle de maire du palais (Major domus) 🔣 finit par prendre ini-même le titre de khan; sous sa conduite, ils tentérent d'arracher aux Génois leurs conquêtes et de fait ils réussirent I leur reprendre, ainon Soldais même, du moins ses dix-huit dépendances.\* Mais cet échec ne fut que provisoire, et par la suite, les Génois, favorisés par le sort des armes, gagnèrent de plus en plus de terrain sur la côte méridionale. Non-seulement le traité qui mit provisoirement fin à la lutte les laisse. en possession de Soldaja et de ses dix-huit dépendances, mais il les reconnut comme maîtres légitimes de tout III district de Gethie, compris entre Soldaja et Balaclava (Cembalo) et habité par des Goths chrétiens. Les commissaires charges de la rédaction de ce traité étaient, d'une part, pour "la grande commune" de Génes, 🗐 consul de Caffa, Giannone del Boeco, assisté de deux autres fonctionnaires coloniaux; d'autre pari, Jarkase, seigneur de Solgat, agissant au nom an khan et en son nom personnel; ils se réunirent, le 28 novembre 1380 (le dernier jour du mois de Chaban 782), dans un lieu nommé les "treis fontaines", en vue de Caffa. Nous possédons le document où fut inscrit le résultat de leur conférence, mais il ne porte aucune signature; il semble donc que ce ne seit pas une rédaction définitive. Effectivement, les termes n'en furent récliement arrêtés que dans une deuxième conférence qui eut lieu le 23 février 1981 (28 Zoul-Ca'ds 782); le personnage qui y

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aboulf., Géogr., L c.

<sup>&#</sup>x27;Hanmer, Golden Hovde, p. 216—326. Quand Mamal, buttu et écrasé par Tektamich, s'enfuit en Crimée, il paraitrait qu'il trouve un refuge à Caffe, mais qu'il y périt, traftreusement accassiné: Hammer, Op. cd., p. 826, d'après des sources russes.

La stale preuve à l'appui de ce fait est le passage suivant in traité de 1880, dont il étà question un peu plus loin: "quali dirote casai, il quali eran setonizi e rendenti à Sodaja, quando le comun prise Sodaja, pua Mannai segue ge li leva per force."

<sup>\*</sup> Cette forme semble plus exact que la lecture Bancasius: M. Bruun (Chi. ital. se Gax., p. 48 et a., et Giorn. isgust, I, 848) admet tout d'abord que ce Bharcases était un beg Toherhesse, puls remarquant que ce nom alterne avec un autre, lo Zicho, j' voit la une sorte de surnom qui indiquerait, par ressemblance, se patrie, la Zichie ou Circastie: je he suit pat si hardi et je me contente de croire, avec fillvestre de Sacy, que le seigneur de Salgat figure dans le traité, tantêt sous sem nom de Jarkase, tantêt par son titre ée Chrik.

assistait comme représentant des Tatars, en qualité de seigneur de Solgat, n'était plus Jarkass, mais Elias, fils de Cotolboga, tandis que les délégués génois étaient les mêmes qu'à la première réunion. En dehors des points principaux que nous avons indiquée plus hant et qui se retrouvent dans les deux documents, le deuxième en contient quelques neuvesux. Il est dit, par exemple, que les fonctionnaires tatars, jures III arents des douanes, qui probablement avaient été expulsés de Caffa, v reprendront leurs postes sans qu'il y soit mis obstacle; que les esclaves fagitifa réfugiés tant à Caffa qu'à Solgat aeront mutuellement livrée sans antre indemnité qu'une somme de 35 aspres allogée à titre de prime; que les marchands pourront de nouveau parcourir l'empire da Kiptchak en toute sécurité et sans avoir à payer de neuveaux impôts etc. Nous voyons encore, avant la fin de cette même année 1381, deux personnages, Corrado de Goascho et Cristoforo della Croce, partir de Caffa pour la cour du khan; il est permis de croire que leur mission avait pour but de faire sanctionner le traité par ce souverain; de même, on peut supposer que l'envoi de sept chevaux offerts par le khan. Il même année, aux Génois de Caffa, était la contre-partie des présents que luimême avait recus par l'intermédiaire de l'ambassade précitée." Cela n'empêcha pas les hostilités d'éclater de nouveau à peu de temps de là: au mois de mai 1387, la situation était tellement tendue que le dore le Gênes crut devoir faire ses préparatifs en vue d'une guerre sérieuse contre les Tatars: les mourtres, les incendies, les pillages so succédaient sans interruption : capendant, au mois d'août, on rénseit 🖺

<sup>&</sup>quot;Le texte du traité où Jarkass est nomme comme seigneur de Seignet a été publié par Silventre de Sacy, avec truduction at annotations, dans Not. of activ., XI, 50 et su. Ce sevent se demandait comment, dans ses Letters liquitiche. p. 180, Pabbé Churico avait pu arriver à attribuer su seigneur de Soigat qui sacista à la conclusion du traité, le nom d'Elian-bay. M. Olivieri a rain sur la vois on publiant le traité dans la forme qu'Oderico avait en cons les yeux /Carte s cronache manoscritte per la storia genepass, p. 72 et m.). Abstruction faite de cette différence de nom, les deux textes sout à peu pris identiques, et, dans les deux manuscrite qui out curvi aux éditeurs, ils portent la même date. Il y await it un seemed problème à récoudre: comment, à une même date, "dernier

Chaben 789", deux personnages, Jarkum et Ellias-bey porvaient-ils être tous deux seigneurs de Solgat? H. Desimont a bien voulu me communiques la solution: la pièce qui porte le nom de Jarkum ne doit être qu'une serte d'avant-projet et le texte définitif, celui qui porte le nom d'Ellias, doit être de trois mois postérieur: voy. Arch. stor. étal., 8º sér., EV., 1 (1872), p. 171.

Chrazio, Economia politica del medio ero, 41 61., p. 807, 529.

<sup>&</sup>quot;Il its préventr les marebands vinitions d'éviter de se trouvez prin entre les beiligérants, car ils pourraient s'és trouver mal; tant que cette situation derogait, ils feraient mieux, ajoutait-il, de s'arrêter dans les colonies génoises où ils seraient plus en streté: Obsesses, III, p. 167, nº 250; p. 188, nº 364.

mettre fin à cet état de choses. Le 12 août, trois plénipotentiaires de Toktamich-khan, parmi lesquels se tronvait Cotolboga, seigneur de Solgat, earent une entrevue dans la plaine de Solgat avec Gentile dei Grimaldi — Giannone del Bosco, ambassadeurs génois; le résultat de cette conférence fut la confirmation des deux derniers traités. Pun conclu directement avec le khan (en 1381?), l'autre passé entre Cotolboga et le consul de Caffa, Bartolommeo di Jacopo (en 1363?); en outre, meigneur de Solgat promit de faire frapper en quantité sufficante une monnais de même qualité que celle qui avait cours du temps d'Elias (Alias); cette promesse ne pouvait qu'être agréable au commerce de Caffa.

Le moment cet venu de passer en revue les nouvelles acquisitione des Génois en Crimée. En tête, nous trouvons la célèbre ville de Soldaja: sous ses nouveaux meitres, l'élément musulman ne tarda pas à s'y affaiblir au point que nous voyons, dans les Statuts génois, la population désignée comme un mélange d'éléments latins et grees. La viticulture était déjà florissante aux environs de la ville; le nom d'un impôt levé sur les vignes (ambelopatico) indique, par sa forme même, que c'étaient les Grecs qui avaient introduit cette culture dans le pays et qui continuaient à s'en occuper sous la domination génoise. A des distances plus ou moins grandes de la ville se trouvaient les dix-huit casaux avec leur population de race grecque: Il titre de "prots" attribué aux chefs des communes trahit leur origine. Les documents génois en donnent l'énumération que je me dispenserai de reproduire lei; ils nous apprennennt, entre autre choses, que les villages actuels

Bartolommeo di Jacopo figure dana une charte du 7 maps 1869, comme "electes in comulem Caffe": voy. Canale, Grimea, IE, 346. C'était la deuxième fois, qu'il occupait ce posts. Il était commi peur la première fois, comme nous l'avons va, au mossent de la prise de Soudak.

Cotologa fut, a ce qu'il semble, revêtu de cette dignité van 1882 et dut meséder à Rias: il occupait encore cette eltration en 1892, car c'est in date (et non pas 1892) de la charte citée dans l'Ermens Archir für Etaule Euselmale, I, 180 et a.; vey. Brunn, Colon. étal. se Gae., p. 50. Rais s'il fut seigneur de fielgut jusque vers la fin du XIVe siècle, il m'est impossible d'udmettre qu'il y ait Mentité entre lui et Inak Cotolloboga, pare de sen prédecesseur Elias (Olivieri.

<sup>1.</sup> c., p. 79) et puissant familier (c'est la nignification du mot Inch) de Djanfockkhan (mort en 1857), v. Kahrizi, Hist. de sultant mamiouks, éd. Quatresotre, II., 2, 815 et a. M. Bruun (l. c., p. 49 et s., ét Giova, liguet, I, 849) affirme cette identité cans motifs sufficants.

<sup>&</sup>quot;Ce dernier traité a été publié par Slivestre de Sacy, Not. et entr., XX, 01; voy. Olivieri, p. 75.

<sup>\*</sup> Statut de 1449, dens les Atti della Son lig., VII, 2, p. 458, 458.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Zood, VIII, 1, p. 860, 744 et a.; VIII, 2, p. 899, 802, 550, 659.

<sup>\*</sup> Post. VII, 2, p. 857; V, 254.

Il en est fait amer fréquemment mention d'une manière générale, p. ex. dans les Atté delle Soc. lég., VII, R. p. 906, 818, 880, 283, 518. M. Desimoni (Nuové etai)

de Koz. d'Ouskout' et de Taraktach, situés le premier 🗷 l'est, le denxième à l'opeat et le troisième en arrière de Sondak, étaient au nombre de ces casaux. Ensuite venait le district de Gothie, habité par une tribu, carieux débris de la race Gothe, restée attachée au sel de la Crimée, tandis que ses branches collatérales, continuant leur migration vers l'ouest, avaient fondé des royaumes en Italie, dans le midi de la France et en Espagne. On sait que chez cette petite pennlade. aussi loin qu'on peut la suivre dans l'histoire, c'est à dire bien en deck du Moyen-Age, la langue allemande fut toujours en usage. Au point de vue politique, elle fut l'alliée des Grecs dès l'époque des grandes invasions, leur prêta son aide pour la défense des frontières de l'empire byzantin contre les envahissements des barbares et resta incorporée à cet empire jusqu'à la conquête de Constantinople par les Latins; à partir de ce moment. la Gothie passa, avec le reste de la côte méridionale de la Crimée, de l'empire de Constantinople à celui de Trébizonde. Le traité de 1380—1381 nous fait voir qu'à une époque qu'il n'est plus possible de déterminer, les Gotha étaient devenus tributaires des Tatars, car ces derniers cédérent alors aux Génois leurs droits sur eux. Déjà

mil' Atlante Laurro, shid. V. 254 et a.) on a donné la liste complète, confrontée oux Cortolori della Massoria di Caffa; M. Bruan (l. c., p. 48) collationne cette liste avec une liste turco-tatare du XVIII abècle. Vey, encere Giorn. hg., I, \$47.

Dubois de Montpéreux, V, 316 et s. Co. nom était chez les Grecs Zusigns: Asta patriarch. Opol., 6d. Miklopich et Müller, II, 67, 148 et 6.; dans les cartes du Moyen-Age, Scutti, Stuta, Stoty (Lelewel, Portulos, p. 18; Atl. Lan., p. 959; Thomas, Periphus des Pentus Bun. p. 264); sur es cituation, voy. Palias, Reine in die stidlichen Statthalterschaften der ruse. Reiche, II, 202. None trouvons friquemment le nom de Souti dans des donders des années 1474 et 1475 : le consul de Soldaja soutenait alors un procés contre la familie génoise des Guasco, au miet des dreits à la juridicizon dans cette localité: Atti della Soc. lig., VII, 2, p. 299 et m., 506 et au.

<sup>2</sup> Dubois de Montp., V, 367 et s.

le Housts Zeitschrift für deutsches Allerthum, I (1841), p. 345 et m., l'autre dans les Monateborichte der Berliner geogr. Geselfsch., 18\* année (1852), p. 💷 et sa ; enfin un troisième dans la préface de sen édition d'Ulfilas (Stuttg. 1857), p. xxvii et a. Dubois de Kontpéraux (VI, 222 -- 238) parle longuement d'eux et de lours résidences. Voy. encore Hemchel, Die tetrapitischen Gothen, dans L'Anzeiger für Kunde deutscher Vorzeit, 1859, p. 18 et sa., 98 et sa. Le 94º vol. des Kémoires de l'Acad, imp. de St Pétersbourg, ouvrage écrit en langue russe, contient deux etudes sur ces Goths: la première, de M. Phil. Bruun a été traduite en allemand par M. F. Remy som es titre: Dis Gothes am Pontus (Odenn. 1879): La decrième, de M. Kunik, membre da l'Académia, sur le Toparque goth, n'est, malheureusement, pas encore tradnite. M. W. Tomarchek les a consultées toutes deux pour son excellente étude intituiéé. Dis Gothesin Thurist (18re livrain de ses Elimologische Forschungen über Ostenrope und Nordacien/, Wien, 1881.

<sup>\*</sup> M. Massmann e publié divers articles très étudiés, sur ces Goths de Crimés: l'un, imparé parmi les Gothées sussors, dans

les Goths avaient renoncé depuis longtemps à leur antipathie pour les villes fermées: c'est Procope qui signale chez eux ce trait caractéristique de la race germanique à l'époque de la plus haute antiquité: mais Guill. de Rubrouck apprit à Soldaia qu'il existait entre cette ville et Cherson quarante villages fortifiés i et dans chacun desenels, ou peu s'en faut, on parlait un idione particulier; dans cette population mélangée il y avait, d'après lui, beaucoup de Gotha qui parlaient l'allemand.1 De nos jours encore, cette partie de la côte méridionale de la Crimée est très peuplée et les nombreux restes l'antiques fortifications que l'on y retrouve démontrent la véracité de Guill de Rubrouck.º Pour ceux qui seraient curieux de connaître les noms de ces villages, il peut être intéressant de savoir que l'on en trouve, dans la "Gothie" des Génois, toute une série qui se sont conservés jusqu'à pous à peu près sans altération. Ainsi, en suivant la côte de l'est à l'ouest, nous retrouvons encore (abstraction faite de Soudak qui appartenait aussi à la Gothie dans l'acception la plus barge de ce nom): Alousta, (Lusce, Lusta), résidence d'un consul génoia. le grand et le petit Lambat (Lambadie), Parthenite (Pertenite, Pertenice).\* résidence d'un consul, Oursouf (Gorzovium, Gorzonium), également siège d'un consulat. Nilsta (Sykita, Sicita dans l'antiquité), Ialia

dans la pieine (v. Aboulf., p. 819), de norte qu'alors Djoufeut-Kalé représentait les quarante localités dont les habitants étaient réunis dans ses naurs?

Acumidee, dana Seymmun, da Calo.
Act. 88. Boll. feelin, p. 190: Γε τής περατικής τῶν Τπομοσαυστάν γῆς τῆς ἐπὸ τὴν χώραν τῶν Γότθων τιλώσης Εμπορίου λεράμουν Παρθονιτῶν.

14

<sup>&</sup>quot; Sur ce peint il thut voir Abonifetta, Glogr., II, 1, p. 289. LA annel, none brouvons se nombre quarante, car il dit que le district de Krim renferme anviron. quarante localités, dont les principales sont Solgat, Soudak et Caffe. Les "quarante localités" des environs de Soudale figurent encore dans un diplôme de Timour Kotloug khan, de l'année 1897 (Hammar, Fundyraban, VI, 869 et m.; Vambery, Digurinche Spraches numente, p. 172 et s.). Il s'agit de no point faire de confusion (a l'exemple de M. Bruun, Onl. etal. on Gan., p. 50; Gothen om Pontos, p. 56), car la nom de la fortereces de Djoufeut-Kalé, en langue turque, "Qirg-ler" /"Cherchiardo" dans Barbaro, Piagys alla Tana, p. 17; "Kerker" ou "Kerkri" dans Abouffeda, L. c., p. 819). signific également "quarante localités": voy. Barbaro, I. c.; Tomaschek, Op. oit., p. 43. On blem is colution 🖮 co prehitene semij-elle peut-être qu'en temps de guerre la fortateme servait de rafage aux habitants des grammte localités énarres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rabr., p. 219.

Les Génois trouvèrent il Aleusta et à Oursouf des fortifications du temps de Justinien: v. Procop., éd. Dindorf, III, 969; il nomme le première de ces localités cà Mariaves, la deuxième và le l'optentiense proéper; il parait que les Génois elecurpèrent de restaurer il de perfectionnes ces fortifications: Palias, Op. of., II, 175 et a.; Dubois de Montpéreux, VI, 84; Aseland, 1840, janv., p. 70. La tradition attribue encore aux Génois les anciennes fortifications de Limèné (près d'Aloupha, entre laita et Balachava), mais elles autiprobablement d'origine grocque: Dubois de Montp., VI, 84 et a.

(Ialita) 1 résidence d'un cousul, Orianda, Miskor (Musacori), Alounka, (Lupico), Kikineis (Chichineo), Force (Fori), et enfin, à l'extrême frontière du district, égulement d'après le texte du traité de 1380, Baladana, dont le nom était alors chez les Grecs Symbolon, chez les Italiens Cembalo, résidence d'un consul génois des 1357.2 Cette date est importante en ce qu'elle nous montre que les Génois possédèrent Balaclava huit ans plus tôt que Soudait. Il est probable que leur flotte avait calevé cette ville par un coup de main, et remarquons que ses possesseurs étaient alors, non pas des Tatars, mais des seigneurs grece. L'annexion de reste de la Gothie tributaire des Tatars fut postérieure. Comme ceaxci attachaient beaucoup moins III prix à la possession des côtes qu'à celle des vastes steppes de l'intérieur, ils ne front pas besucoup d'efforts pour la conservation de ce district, tandis que pour les Génois c'était une acquisition précieuse; les anges nombreuses dont la côte est découpée leur permettaient de donner du développement à un cabotage actif, et c'étalent autant de refuges assurés, même aux vaisseaux de haut-bord, en cas de mauvais temps. Entre toutes, celle qu'ils étaient le plus satisfaits de posseder était naturellement la rade (in Balaclava, protégée par une ceinture de rochers et extrêmement poissonneuse, ce qui n'était pas un détail à négliger au point de vue des bénéfices de la pêche.

Mais les résidences des Goths s'étendaient encore vers l'intérieur des terres, dans la ligne de montagnes boisées qui court parallèlement au litteral, au sud-ouest de la Crimée, M que coupent les vallées de la Tchernaïa, de la Belbek, de la Katcha, de l'Alma et du Salghir: c'est même dans cette région montagneuse qu'ils s'étaient établis, à ce qu'il semble, dès l'origine M qu'ils se sont maintenus le plus long-temps. C'est M que s'élève l'antique et curieuse forteresse de Mangong-

note de M. Dezimoni, dans sen édities de l'*All. Lur. (Atti, l. e.,* ₹, 264): il en a trouvé les éléments deux des Cartulaires de Caffa. Les plus importantes de ces localités cont égulement nommées dans Edrial, II, 800 (cl. Lalewel, Giogr. de Moyen-Age, III, 198 et a), dans les Acto patriorch. Opol., II, 67, 148, date les Portulans de Lelewel, p. 18, et dans Thomas, p. 241. Colles et résidait un consul cont indiquées dans un passage du statut de 1449, publié dans les Atti delle Soc. Mg., VII, 2, p. 598: voy. spécialement, ibid. p. 661 et se., "Ordinamenta Cimbali." M. Tomaschek (p. 70 et m.) en donne une description topographique détaillée.

\* Dubola do Mantmeroux, YI. 200 et an.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edrini (II, 895) écrit Djalita, les documents groco dans les Act. patriarch. Cpol. (I, 577; II, 68, Th et a., 249) tantét Taléca, tantét Fooléen.

<sup>\*</sup> M. Canalo (Crimero, I., 200 et a.)
aveit era peuvoir ténigner comme le plus
ancien consui de cette colonie Griffiotto
Griffiotti, qui d'après une note du premier
volume du registre de comptes de la
Massaria de Caffa, compait ce poste en
1874; mais, dans une inscription trouvée
à Balaclava, on lit la nom de Simone
dell' Orto, consul pour l'amée 1857; v.
Zapiski d'Odema, V. 178.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Ng., VII, 2, p. 666. Les nome de localités de la Gothio cummérés dans le texte sont empruntée à une

aul fut, ninsi que l'unt démentré les recherches de M. Dubois de Montpérenz, la capitale de la Gothie, et dont la situation commande les bassine de la Tchernala et de la Belbek. Les Génois out-ils été. à un moment donné, en possession de cette forteresse? Un grand nombre d'historiens modernes se sont prononcés pour l'affirmative; cenendant, les chroniques et les chartes d'origine génoise sont absolument. muettes à cet égard, et les voyageurs qui ont étudié avec le plus de acin les vastes ruines de cette forteresse sont d'avis qu'elle ne leur a iamais appartenu. M. Dubois de Montpéreux ne put y découvrir aucame trace d'architecture génoise et, avant lui, Mourawiew-Apostol avait déià remarqué qu'on n'y trouve nulle part ces écuesons que les Génois avaient coutume de prodiguer dans leurs constructions. Il en est de même pour les forteresses de Teberkess-Kerman (à l'ouest de Mangoup) et de Djoufout-Kalè (près de Baghtchèseral): en dépit de l'avis émis par Palles et par Clarke, il nous est impossible de croire qu'elles aient été construites par les Génois; pour combattre lour opinion. Il suffit d'étadier de près les restes encore debout et de s'en tenir strictement aux sources historiques digues de foi. " Il est d'ailleurs contraire à toute vraisemblance que les Génois fussent allés élever de somblables forteresses dans une région montagneuse que ne traversait aucune route comparciale tant soit peu importante, ou même seulement qu'ils aussent tanté de s'y établiz solidement.

Le domaine celonial de Gênes ne comprenait pas davantage la Chersonèse héracléotique, vaste promontoire qui s'avance dans la mer entre III baie de Balaclava et celle de Sébastopol. Lè, s'élevait encore l'antique Cherson; ruinée par la concurrence de Caffa, elle était en pioine décadence. Il ne suffit pas de rappeler l'érection de cette ville en évêché latin, en 1833, pour avoir le droit d'en conclure qu'elle devait politiquement dépendre d'une puissance occidentale. Ce fait démontre seulement la présence d'un certain nombre de colons appartenant II la religion catholique romaine et la sollicitude du pape pour leurs beseine spirituels. Cherson dépendait soit des empereurs de Trébinonde, soit des Seigneurs de Théodores (Theodori), petits souverains d'origine grecque, vassaux de l'empire de Trébisonde II son origine, mais devenus indépendants par la suite. Maltrès où non de Cherson, ces seigneurs de Théodores jouèrent plus tard un rôle tellement im-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. p. ex. Pallas, ep. eit., II, 190; Clarke, Voy. on Russ., II, 480; Serra, Storia dell' ant. Ligaria, IV, 66.

Dubois de Montpéreux, VI, 278 et m., 806; Monrawisw-Apostel, Roiss durch Tuerrim, trad. Oertei, p. 161.

Dub. de Montp., VI, 992, 348 et a.

Lib. jur., II, 487, 445; Theiner,
Moreum. Polon. et Lithuam., I, 847—950.
Le ressort de l'évêché gree s'étendait sur
une partie du territoire génois: v. Paspati, Suforment pelérus, p. 947.

portant dans l'histoire de la colonie génoise, qu'ils s'imposent à notre attention. Les origines de leur principanté, le pays d'où ils étaient portis restent plongés dans une obscurité également profonde. En tout cas, ils n'étaient pas de race gothe, mais de descendance grecque. Le nom d'Alexis, porté per le plus grand nombre d'entre eux, indique une parenté avec la maison impériale de Trébizonde: plus tard, le nom d'Olobel (Oulough-bey) i s'intercale de temps à autre : ceci décèle leur gituation de dépendance à l'égard des khans tatars, dépendance qui d'ailleurs n'entraîns pas pour eux le renoncement à la foi chrétienne. D'après une inscription, leur titre complet était: Seigneur de la ville de Théodores et du littoral: les sources occidentales les désignent habituallement sons celui da: Signori de la Tadoro et parfois sons celui de domini Gothia: 4 Souveraine de la Gothie, aux year des Génois ils n'étaient que des usurpateurs, puisque, suivant eux, cette province était une dépendance de Caffa. Il va de soi que, sous cette appellation de Gothie, nous entendons désigner non pas la bande de littoral que les Génois possédaient sons ce nom depuis 1390 en vertu des traités et qu'ils possédèrent sans interruption tant qu'ils enrent une colonie en Crimée, mais tout le district montagnenz qui s'étend en arrière de la côte méridionale; ce district, les Génois ne le possédérent jameis, mais ils se figuraient avoir des droits sur lui parce qu'il était, comme le litteral, habité par une population de race gotha, Réciproquement, les seigneurs de Théodoro se considéraient probablement comme les maîtres légitimes du littoral, aussi bien que des parties de la Gothie situées à l'intérieur des terres. Ce titre, "seigneur du littoral" qu'ils s'attribuaient, n'était-il qu'un titre de parade? Faudraitil croire que jamais leur principanté ne s'était étendus jusqu'à la mer?

mination à des empleis de la capitainerie de Gothie, qui vent junqu'aux derniere temps de l'occupation: il donne des listes de ces fonctionnaires dans le supplément, VIII, 2, p. 981 et m. Cependant, malgré la souveraineté exercée par la république de Gênes sur le littoral de la Gothie, certaine seigneurs, d'origine gethe, continuaient à jouir de leurs droits sur des villages enclavés dans ses possessions. Ainzi, & Alousta, nous voyons, en 1474, & ooto 🚐 consul génois un "dominus Lasto", nomma Derbiberdi, dont les autorités ginoises surveillajent d'un ceil médiant les acquisitione territoriales: Atti della Soc. lig., VII. 9, n. 419; cf. 819.

Atts della Soc. lig., VI, 118, 658, 682 (planche).

<sup>\*</sup> Instription de l'année 1427, dans Duboinde Montpérsux. Voy, quitour des Coueasse; Atina, 4° série, pl. 95; texte, VI, p. 957 et n. (— C. J. Gr. nº 8749).

<sup>\*</sup> Voy. Inc America pércéses de Stella, p. 1811; Fogl., p. 567; Ag. Ginstiniani, p. 151, b, e4 les passages empruntés à des chartes, insérée dans . Atté della Soc. lég., VI, 118, 655, 660, 811, 815 et u.; VII, 1, p. 490, 574, 769, 867 et a.

<sup>4</sup> Atti, L e., VI, 100; VII, I, p. 781.

<sup>&</sup>quot; Ami, a. a., VI, 616: "indebite occupant Gotiam ad urbom Caphre pertinentem."

N. Vigna a publié des brevets de no-

Suivant Martin Broniovius 1 qui visita la Crimée au XVI siècle et y recueillit une quantité de renseignements relatifs à l'histoire ancienne de la presqu'ile, avant de tomber dans la dépendance de Gênes, Balaciava appartenait I des seigneurs grecs dont les dissensions et l'indolence aplanirent la voie ann nonveaux conquérants. Il s'agit là probablement des seigneurs de Théodorc. Mais, à une époque postérieure à la prise de Balaciava par les Génois, leur territoire touchait encore 🛮 la mer m moins par un point. Nous les verrons, en 1465, s'occuper de créer à Calamita un marché rival de celui de Caffa. Cette ville de Calamita était située dans la baie de Sébastopol tout près d'Inkerman." D'après cela, le littoral dont il est fait mention dans l'inscription de 1947 serait selui qui renferme la baie de Sébastopol. Mais où retreuver Théodore ou Théodori, leur résidence? Ce nom a une certaine ressemblance avec celui d'Altedor (Hagios Theodoros), nom d'un promontoire de la côte méridionale, entre Aloupka 📰 Ialta; mais ce point appartenait aux Génois et l'on n'y tro ve pas trace de ruines d'une ville on d'un chiteau-fort. Le nom de l'antique Théodore est absolument inconnu des générations actuelles, et ce n'est pas de leur bouche qu'on pourrait recueillir quelque índice à son égard. Après bien des recherches, les savants se sont arrêtés particulièrement à deux localités. D'une part, M. Dubois de Montpéreux, suivant la trace de Thunmann, regardait à peu prés comme positive l'identité de la ville actuelle d'Inkerman et de la Theodori du Moyen-Age; M. Desimoni partage cette manière de voir: d'un autre côté, M. Brune pense que Théodori ne fait qu'un avec la forteresse de Mangoup qui se trouvait dans la montagne, à Pest d'Inkerman.º Il est certain que ces deux localités étaient comprises dans le territoire dépendant des seigneurs grect dont nous étudious l'histoire. 🔟 l'on songe aux ruince grandicece que virent dans l'une comme dans l'antre Broniovius au XVI<sup>e</sup> siècle et M. Dubois de Montpéreux au XIX<sup>a</sup>, on doit avouer que l'une comme l'autre a pu être la résidence de princes grecs; effectivement, parmi les débris qui

Descriptio Terteria, ed. Colon. Agrepp., tol. 7.

<sup>&</sup>quot;C'ert es que montrent les cartes du Meyen-Age: Barbaro (Vi.ggi alla Ibras, p. 17) invenire sunti, à la suite l'ene de l'autre, Oymbalo, Sermena (Chercen) et Calemita.

<sup>\*</sup> M. Fallmersyer (Abb. der Müncker. Abrel, Hiet. Cl., III., 110; IV. 1, p. 69) terit vir Orifopa; je n'al trouvé mulle part ne mom mon cotte forme, mais bien

el Grédages; Hist. pol. Opol., p. 45, bd. Bonn.

<sup>\*</sup> Voy. cut. dis Coussies, VI. 207.

Nuovi studi suil atlanta Laurero, dann len Atti della Soc. Lig., V. 940.

Oblom. Hal. on Gazarie, p. 64; Giorn.
 Hignet., L. 860 et =

Brontov, s. c., p. 14: "duces grucos, qui Mancopiu et ingermeni incombant" cela pourrait bien être une réminiscence d'un fait très unest.

ionchent as loin le vaste plateau our lequel s'élevait la forteresse de Mangoup. M. Dubois de Montpéreux put reconstituer un palais richement décoré, une chapelle grecque, des tombes également grecques, et Broniovius reconnut deux églises et vit des inscriptions grecques.1 Mais les ruines d'Inkerman, moins importantes peut-être, renfermaient anesi, au temps de Hroniovius, des inscriptions grecques et de magnifiques écussons; ses guides attribusient la construction du château à des princes grecs. L'Espendant, le rapprochement de quelques detes semble décidément devoir faire pencher la balance en faveur de Mangoup. En premier lieu, nous trouvous, dans des actes génois de 1471 et de 1475, 📓 nom d'un personnage avec lequel les colons entretenaient d'habitude de bonnes relations de voisinage: ils l'appellent Sciens ou Saichus, dominus Thedori on dominus Theodori et Gattie. En second lieu, certains documents d'origine russe nous apprennent qu'en 1474 et 1475, des régociations eurant lieu en vue d'un mariage entre un prince. russe et l'une des filles d'Isaiko, seigneur de Mangoup.4 Os Saik et cet lasiko sont évidenment un seul et même personnage et, par conséquent, Théodoro se confond avec Mangoup. Donc on servit en droit d'admettre que Mangoup était la résidence d'où les seigneurs de Théodoro régnaient sur la plus grande partie de la région montagueuse du sud de la Crimée et sur une partie des côtes de la baie de Sébastopol.\*

Sil est constaté que Cherson, Inkerman, Mangoup étaient restèce en debers du territoire possédé par les Génois, à plus forte raison la forteresse de Djoufout-Kalé n'a-t-elle pas pu leur appartenir. M. Dubois de Montpéreux l'a surabondamment démontré il l'encoutre des affirmations de Pallas et de Clarke. On peut déjà prouver qu'au XIV.

Dubole de Montpéreux, L. c., VI, 978 et se.; Broniovina, L. c., p. 7.

Broniovius, p. 5.

<sup>\*</sup> Atti della Sec. lig., VII, 1, p. 769; 2, p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Haramain, Gooch, der com. Roiche (trad. allem.), VI, (Riga, 1694) p. 69. M. Tomaschek donne plus de détails, syngtgu sous 160 year l'original russe, Op. 68., p. 58.

D'après une Chronique anonyme des khans de Crimée, Mengli-Geral se samit réfugit, peu de temps après la mort de sou père (1466), à Mangoup "qui appartenait alors aux Génole". Mais, comme Hangony a apparteux seu seigneurs de Théodere janqu'en 1478, il est difficile de

comprendre comment les Génels aureient pa la possider à l'époque indiquée; ceul dit contrairement à l'opinio de M. Braun (Obi, étal. en Gaz., p. 78).

On y a trouvé une épitaphe en hébren, ch'il est fait mention d'un siège fuit par las Génals, pendant lequal un certain Eliahou auxit succombé hérolquement; mais il n'est pas absolument démontré que in place assiègée fut Djoufout-Kaié; cesi mis à part, la date (1961) est absolument in-admissible, car l'inscription est de calles dont les dates out été falsifiées par le trop femeux Firkowitch: voy. Bruun, Colon. iloi. en Gen., p. 85 et n.; Géora. Kapuel., II, 878—878.

Poy. outpur du Cancose, VI., 848.

siècle, Kerkri,<sup>1</sup> (c'est le nom de Djontfont-Kalé pendant le Moyen-Age), était au pouvoir des Tatars;<sup>2</sup> au XVI°, elle devint la résidence de leurs khans.<sup>2</sup>

Conduces: il résulte de tout ce qui précède que les possessions des Génois en Crimée se bornaient à III partie de la côte méridionale comprise entre Cuffa et Balaclava; jamais elles ne s'étendirent profendément dans l'intérieur de la presqu'ile.

## 7º L'Asie centrale et la Chine.

Les premiers Européens qui aient, à notre connaissance, dépassé muraille de la Chine, étaient deux Vénitiens d'une famille patricienne. adonnée au commerce comme la plupart d'entre elles, les deux frères Niccolo et Maffio (Matteo) Polo. Avant ce voyage, ils firent un long sejour à Constantinople. Leur frère Marco (l'ancien) s'y était finé 🞮 y resta à demeure jusqu'au jour où il as décida à quitter les affaires pour aller finir sea jours dans sa ville natale. Cétait peutôtre là que se trouvait le principal siège de leur maison de commerce. Quoique marchant I grands pas vers sa ruine, l'empire latin aubeistait encore; les Vénitiens s'y trouvaient comme chez eux et pouvaient tranquillement y travailler à l'extension de leurs affaires. Les frères Pelo repartirent de Constantinople en 1260, emportant un assertiment de bijoux; ils commencèrent par traverser la mer Noire pour atteindre Soldaja en Crimée, où les Vénitiens avaient des comptoirs et où, peat-être, leur frere Marco possédait déjà 🌃 maison que nous voyons plus tard faire l'objet d'une disposition de son testament (1280). Leur projet primitif était de se rendre à la cour de Berké-khan (Berekèh) qui résidait alternativement a Sarai et à Boulgar. Après avoir visité les deux villes et s'être défaits de leur pacetille en la vendant an khan le double de sa valeur. Ile songèrent au retour; mais, dans Pintervalle (1262—1263), la guerre avait éclaté entre Berké et Houlagou. khan de Perse, et la route était fermée; ne pouvant retourner sur leurs pes, ils se décidèrent à pousser plus loin du côté de l'Asie, traversérent

Racker on Horizzi dana Aboulfide, Géogre, II, 1, p. 819; Charchierde dans Gios Barbaro, p. 17; Charcher dans Ambr. Centarini, p. 68; Carcheri dans Schiltberger, p. 106; Xofgogs dans les Act. patriarch. Opol., II, 148; Karker et Kirkel Sons M. Nouse, journ. actas.. KH (1886),

p. 954, 956; Ourobers deuts le Géores. Hgueri, 1679, p. 489, 484.

<sup>\*</sup> Cf. Brunn, Col. that. on Generals, p. 51, 55.

Ambr. Centarini, p. 68; Ag. Giantinisui; Annah di Genose, p. 227, b; ct. Atti della Sec. Ng., VII, 1, p. 426 et a.

le Volga, à Oukek, localité gituée à neu prés il moitié chemin entre les deux résidences du khan, non loin de la ville actuelle de Saratov,1 et, après un long voyage à travers les steppes, ils finirent par atteindre Bokhara. Tout le pays était en proje à la guerre et, pandant treis ans, ils se trouvèrent comme bloqués dans cette ville. Ils ne durent lenr délivrance qu'à un hacard qui vint bouleverser leurs projets et les décider I continuer leur voyage jusqu'en Chine. Des ambassadeurs tatars envoyés de Perse en Chine passaient par Bokhara; ils virent les voyageurs italiens et les engagèrent à les accompagner: nour les décider, ils leur affirmérent que le grand khan avait un vis désir de voir des Européens (Latine), qu'il leur ferait le meilleur accueil et que ce voyage ne pourrait manquer de leur faire gagner de l'argent. Les Polo ne demandaient pas mieux que de se laisser persuader: fla firent donc route en compagnie de ces ambassadeurs, ce qui leur évita novibre de difficultée et de dangers, traversèrent en un an l'Asie centrale dans toute con étendue, et arrivèrent enfin à la cour du grand khan.

Koubilal se montra effectivement heureux de recevoir les voyagenra vánitiens à sa cour et de pouvoir les interroger pour assouvir sa curiosité, ce qui lui fut d'autant plus facile qu'en route ils avaient appris la langue tatare. Ce prince avait une haute idée de la civilisation européenne et une vague intuition de la supériorité de la religion chrétienne sur celle de son peuple; sussi, son plus vif désir etait-il d'entrer en relations avec la Chrétienté d'Occident. Il demanda donc aux Polo s'ils ne voudraient pas se rendre I Rome en son nom, en qualité d'ambassadeurs et en compagnie d'un grand personnage de sa cour, pour demander au papé l'envoi d'une nombreuse mission (il la voulait de cent personnes au moins), composée d'hommes capabl s d'enseigner au peaple de Chine la Somme de la science occidentale (c. à d. les sept arts, ou le Trivium et 🔳 Quadrivium) et de lui démontrer la supériorité de la religion chrétienne sur toutes les autres. Les Polo se chargérent volontiers de cette importante mission, mais ils durent la remplir soule; leur compagnon tatar tomba malade en route et ne put les suivre. Il ne leur failut pas moins de trois ans pour regagner l'Europe (1969); estis fois, ils avaient pris par Lajaszo. Au moment de leur arrivée, le S. Siège était vacant et, comme l'élection du neuveau pape trainait en longuour, il se passa un temps assez long avant qu'il ne leur fût possible de s'acquitter de leur message. Enfin, à l'antonne de l'année 1971, Grégoire X ceignit la tiare. L'un de ses premiers actse comme

<sup>\*</sup> Frehit, Notice sur l'ancienne ville mongole d'Oukek, dans les Mim. de l'Acad. de St Pitersh., 6\* série, Soiences polit.,

kiet, et philoi., III, ill et m.; Mullén, Durstallung des Stromsystems der Wolge, p. 494 et a.

nane fut de remettre aux Polo sa réponse à la missive du grand khan et de désigner pour les accompagner deux savants moines dominicains, déia très an courant des choses de l'Orient: 📗 gouhait du souverair tatar se trouvait donc accompli bien que dans une mesure très restreinte. Mais il était dit que les représentants de la religion chrétienne et de la science occidentale, si pen nombreux qu'ils fuseent, ne devaient pas encore mettre le pied en Chine: ceux-ci à peine arrivés en Asiemineure, farent informés de l'approche d'une armée égyptienne et, pris de peur à la pensée des dangers auxquels ils s'expossient, ils retournerent sur leurs pas. Niccolo et Maffie poursuivirent donc leur route sans eux, mais, cette fois, quand ils se présentèrent devant le grand khan (1275), ils lui amenaient le jeune Marco, fils de Niccolo. Konbilai leur fit un accueil excellent, mais distingua particulièrement Marco; celui-ci out vite acquis la connaissance des divers idiomes et des diverses écritures ez usage dans l'empire du grand khan; il sut se plier avec une égale facilité aux un et contumes de l'Orient et fit d'année en année des progrès dans la confiance du souverain. Koubilai put retenir les trois Italiens en Chine pendant dix-sept ans sans avoir besoin d'user de violence. Pendant cette période. Marco exécuta, au nom du grand khan, plusieure tournées d'inspection dans l'empire, fit un séjour de trois ans I Yang-Chan comme gouverneur de province et finit par une ambassade dans l'Inde. Son père et son oncle rendirent également des services au prince, mais il ne semble pas qu'ils aient été, comme Marco, au service de l'état; ils e'occupaient pintôt d'affaires de commerce en surtout du commerce des pierres précieuses, leur spécialité. Enfin en 1994, tous trois quittèrent définitivement la Chine, prirent la mor, visitérent Sematra, Pinde, Ormouz, où ils débarquèrent, traversèrent la Perse, s'embarquèrent de nouveau à Trébizonde et, après une escale à Constantinople et une autre à Negrepont, ils rentrèrent enfin dans leur patrie en 1295. Au cours de ce long voyage, ils avaient en encore diverses missions remplir au nom de Koubilal: chargés par lui d'accompagner jusqu'en Perse une princesse tatare demandée en mariage par le khan de ce pays, ils avaient de plus à remettre divers messages au pape, aux rois de France, d'Angleterre, d'Espagne et à d'autres princes encore.

Ainsi, par l'effet d'une série de circonstances fortuites en apparence, un voyage entrepris par deux marchands vénitiens pour leurs affaires, voyage qui devait d'abord s'arrêter au Volga, les avait menés jusqu'en Chine, et son résultat fut d'ouvrir aux Européens la connaissance de ce pays et cels dès l'abord d'une manière complète et par des témoignages absolument dignes de foi. De toutes les descriptions de la Chine écrites par des auteurs arabes ou persans au Moyen-Age, depuis les premières découvertes des marins de Sirài jusqu'aux très intéressantes relations d'un



Iba-Batouta et d'un Rachid-eddin, aucune n'est à comparer, même de loin, à celle où Marco Pole a consigné le résultat de sen longues chservations personnalles et dépoint non pas seulement les villes les plus fréquentées et les plus importantes, mais le pays tout entier, su triple point de vue de l'ethnographie, de la statistique et de l'économie politique. En digne fils d'une nation de commerçants, il ne perdait jemais de vue l'étude des produits naturels et fabriqués des pays qu'il traversait, celle du trade grand et petit, des centres commerciaux et des routes; par suite, ses observations étaient d'un prix inestimable pour ceux à qui viendrait l'idée d'aller faire des affaires dans ces régions leintaines. Enfin, tout ce qu'il resontait de l'accueil plus que bienveillant fait en Chine à son père. Il son oncle et surtout à lui-même. de la paix et du bon ordre régnant dans ce pays, de la richesse et du bien-être de ses habitants, tout cela était de nature à lui susciter des imitateurs. Il est certain que ses descriptions firent une grande impression sur le monde des affaires. Et ici je ne parle pas de son livre, avec le système de copie seul encore en usage. Il ne pouvait se répandre que dans des cercles très restreints et les lumières nouvelles qu'il apportait devaient mettre bien longtemps à pénétrer dans la science géographique de l'époque; i je parle de ses conversations, transmises de bouche en bouche, tant à Venise, où elles ne rencontraient pas que des incrédules, qu'à Génes, où son livre fut écrit de la manière curon soit, et où l'influence de son auteur dépassait les limites de son étroite prison pour gagner de proche en proche jusqu'à la place publique. Mais comme, sur les milliers de commerçants qui courent le monde, ceux qui se donnect la poine d'écrire la relation de leurs voyages sont l'exception, les nous du plus grand nombre de ceux qui, sur la foi des récita de Marco Poio, prirent la route de la Chine, sont tombés dans l'oublé.

Nous connaissons capendant quelques-uns de ceux qui suivirent son exemple. Comme lui, un Génois, nommé Andalò di Savignous, une fois arrivé en Chine, sut se pousser dans la confiance du grand leban; chargé par lui d'une ambassade, il revint en Occident comme son représentant et profita, en 1388, du départ d'une flotte vénitienne pour retourner dans l'Empire du milieu (probablement par Tana). A l'époque où les trois Polo n'avaient par encore quitté la Chine, un grand comparçant dont la patrie est inconnue, mais qui était certainement italien, Putrus de Lucciongo, partit de Tauris (1291) en compagnie du moine fran-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Yale, M. Polo, I, introd., p. exi et es.
<sup>2</sup> Canale, Della Orimon, II, 448 (Maria, Y. 201). M. Desimoni suppose avec raises que es personnage est le même.

que le Prane Andreas dant le nom re lit dans une lettre du grand khon au pape Beneft XII (Bayn., a. n. 1806, n° 75): Arch. stor. dt., 4° 207., I, 1878, p. 207.

ciocain Jean de Montecorvino; calui-ci avait déjà évangélisé la Perse; il voulait aller semer la bonne parole jusqu'en Chine et avait obtenn une lettre de recommandation du pape Nicolas IV pour le grand-khan Koubilal. La China était aussi 📓 but que Petrus s'était proposé d'atteindre. Ils se rendirent d'abord dans l'Inde par Ormous,1 et, comme le missionnaire trouva là, sur la côte de Coromandel, à Méliapore et aux environs un terrain bien préparé pour récevoir fructaeusement sa parole, ils y firent un séjour de treize mois; après quoi ils reprirent la route de la Chine. Les chrétiens n'avaient en jusqu'alors, dans ce paya, que dos églises du rite nestorion; Jean de Montecorvino y laissa les éléments d'une colonie catholique-romaine; plusieurs églises et des monastères franciscaine, plusieure milliers de nouveaux couvertie en furmaient la base. Quand il construiait sa deuxième église, en 1805, il put l'élever dans Pékin même (Khanbaligh) en face du palais du grand khan Timour, t et l'entourer de couvents, d'ateliers et de maisons. Le terrain sur lequel se firent ces constructions était un don de son ancien compagnon de route, Petrus de Lucalongo. Voilà donc un deuxième exemple d'un marchand d'Occident ayant séjourné dix ans au moins en Chine.3

Continuous à suivre les développements des mismons catholiquesremaines en Chine; nous y trouverons à glaner des renseignements
intéressants pour l'histoire du commerce. Parmi les villes de province
qui virent s'élever dans leur sein des églises et des couvents, grâce
au zéle infatigable de Jean de Montecorvino, il faut citer une grande
place de commerce, Zayton, dent nous aurons à reparler avec plus de
détails. Elle pessédait une cathédrale et est successivement pour
évêques des moines franciscains, nommés Gerardus, Peregrinus et Audreas. Ce dernier écrivit, en 1396, une lettre destinée à Pérouse, sa
ville natale, où il racontait ses aventures et celles de ses compagnens.

" Kouhilal était mort en 1994.

<sup>&#</sup>x27;Ce détail resour d'une lettre de Manantillus de Spoiète, communiquée par M. Konstmann dans les Méluchener gelichete Anteigen, des 24 et 25 dec. 1855, p. 164 et m. Le véritable auteur de ces neuvelles de l'Inde n'était autre que Jean de Montecorvine; Menentillus n'est qu'un agent de transmission; er, il est évident que l'auteur des nouvelles commannist par expérience la traversée entre Ormons et le côte de Coromandel (Op. cit., p. 175); nous devuns admottre que Jean avait suivi cette voie: v. Fuie, Cathay, I, 167, 200—218.

Pour les origines des missions de la Chine, les meilleures sources à consulter sont les deux lettres écrites par Jean de Montecorvine, en 1805 et 1996; ja ne puis que renvoyer le lecteur à ce que j'ai écrit à ce sujet dans la Zeitseler. f. histor. Theol., 1858, p. 286 et m.; je me borne à citer ici le passage de la deuxième lettre où il est question du marchand Petrus de Lucakongo; elle a été publiée dans Monteim, Historia ecci. Forturerson, append., p. 119,

Nous y lisons, entre autres choses, que lui et ses collaborateurs reçoivent du grand khan un traitement annuel, ou, pour amployer l'expression indigène, une Alafa; des marchands génois qu'il a consultés pour connaître la valeur de ce traitement lui ont dit qu'elle pouvait atteindre jusqu'à cent écus d'or. Comme Andreas demeurs en Chine sans interruption à partir du jour où il avait commencé à toucher son traitement jusqu'à celui où il écrivit cette lettre, et que, pendant les huit dernières années, il résida à Zayton, il est évident que c'est dans ce pays qu'il a vu les marchands génois dont il parle. Ceci nous amène donc à ce résultat important qu'en 1326, des marchands génois faissient des affaires dans la ville chinoise de Zayton.

Un détail nous montrers u quel point les intérêts de l'Égliss et ceux du commerce marchaient de front dans cette ville: il ne sufficit pas aux Franciscains d'y avoir fondé des églises pour eux et pour les indigènes convertis par leurs soins à la foi chrétienne ils bâtirent encore un fondace pour les marchands (d'Occident) dont le séjour s'y prolongesit nius ou moins?

Ces particularités prouvent, en tout cas, une participation sesses active des marchands france au commerce de la Chine, au moins jusqu'au milieu du XIV siècle. C'est précisément pendant ce siècle qu'un voyageur dont le témoignage ne mérite d'ailleurs qu'une confiance très limitée, l'Anglais Maandeville, écrivit sa relation, et nous y lisons que des marchands de Génes, de Venise et d'autres villes de la Haute-Italie faisaiem le voyage du Cathay, soit par terre, soit par mer, et qu'ils mettaient de onze à donze mois pour y arriver; d'après ce qui précède, nous n'avons aucun motif pour douter de l'exactitude de cette information. Ne voyons-nous pas un écrivain autrement sûr. Oderice da Pordenous, nous dire, en nous faisant la description de l'immense ville de Quinsai, qu'il counsit à Venise beaucoup de personnes qui y sont allées et qui

<sup>&</sup>quot;C'est un met d'origine arabo-permen, passé dans la langue mongele: sa signification primitive était: fourrage. Certaine ambanadeure request également des Alafte: v. Ruchid-eddin, éd. Quatremère, p. 871; Clavijo, Fido del grue Tomories, p. 804: il rend ce mot par l'expression "mantenimiento". Cu le trouve sacore dans les Cartulaires de Chifa, avec la régnification de passion, ou quelque chose d'analogue: v. Desimeni, Asté della 300. Lég., XIII, 878, not.

Mocheim, I. s., append., p. 189.

Marignola, dans Dobner, Moresto.

<sup>\*</sup> The volage and truscale of Sir John Moundaville, Lond. 1727, p. 258, 198.

seront en meeure de confirmer ce que ses assertions pourraient sembler avoir d'exagéré?

Pour aller en Chine, les marchands occidentaux avaient le choix entre plusieurs routes. Jean de Montecorvino en cite : deux: l'una. la plus courte et la plus sure, suivant toujours la voie de terre à partir de la Crimée (par l'Asie centrale) et demandant de cing à six mois : l'autre, beaucoup plus longue, n'exigeant pas moins de deux années et par laquelle le voyageur restait presque tout le temps au mer. En décrivant la denzième route. Jean songe évidemment à son propre voyage: maig un autre missionnaire. Oderico de Pordenone suivit à peu près le même itinéraire: \* Marco Polo également, à son retour de Chine, avec cette différeace qu'il fit le voyage en sens inverse. Voyens donc un peu per ch passait cette route. Le voyageur mettait le pied sur le continent aciatique à Trébizonde ou à Laiazzo, se dirigeait de là sur Tauris nar-🔳 ronte de caravanes que nons avons déjà décrite en détait, puis traversait la Perse pour atteindre Ormonz par Yezd. La, il s'embarquait. fongeait la côte de Malabar, puis remontait plus ou moins haut le long de 🖬 côte de Coromandel, et s'en éloignait à un moment donné pour couper droit I travers II golfe du Bengale, dans la direction 🔚 Sumatra; enfin, il terminait le voyage en faisant le tour de l'Indo-Chine. Pour Jean de Montecorvino, la traversée entre Ormouz et 🖺 Chine s'était divisée en deux périodes, parce qu'il s'était arrêté en route et avait fuit un séjour de longue durée dans l'Inde; il n'en allait guère autrement pour les marchands; tous s'arrêtaient plus on meins dans l'an on l'autre port de l'Inde, car ils y trouvaient mainte occasion de faire des affaires et d'acquérir des connaissances utiles dans l'exercics de leur métier; du reste, la nécessité des transbordements entrainait toujours par elle-même beaucoup de lenteurs:

Por la voie de terre, la direction à suivre pouvait varier suivant le point de départ choisi. Supposons, par exemple, un marchand syant déharqué en Asie à Lajanzo et voulant de là pénétrer dans l'intérieur du pays, cas très crdinaire au temps de Marco Polo. Son premier objectif était, en tout état de cause, Tauris. Si, de là, tenant à éviter la mer, il voulait geguer la Chine par terre, la route de Bokhara et de Samarkand était tout indiquée. Rappelons-nous que ce fut à Bokhara que des ambassadeurs tatars, en route de la Perse pour la Chine, rencontrérent les deux frères Polo et les engagèrent à venir avec eux. Il est probable qu'après Bokhara, il première ville où ils firent un séjour était Samarkand, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En akrégé dans Ramus, II, 266.

<sup>\*</sup> Dans sa première lettre, celle de 1805: Mosbeim, *Hist. seel. Tartur..* sppend... nº 44.

<sup>&</sup>quot; Yule, Chthay, I, 201.

<sup>&</sup>quot; Ibid. II, append., 2, p. i et se.

M. Polo, 6d. Pauthier, I, 70 at sa.; Oderico, L. n., p. iii.

très possible que Marco Polo décrive estte ville d'après la peinture gu'il en à entendu faire par son père et par son oncle, car, lorsque, plus tard, il 🌆 lui-même le voyage de la Chine en leur compagnie, ils la laissèrent tout à fait en dehors de leur route; effectivement, partis du Badakhchan, ils traversèrent les hants plateaux déserts du Pamir pour déboucher dans le bassin du Tarim. Il est assez difficile de déterminer la direction suivie par Niccolo et Maffio Polo, après Bokhara et Samarkand. D'après Marco Polo, jusqu'à la fin de leur voyage, c'est à dire depuis Bokhara jusqu'en Chine, ils auraient suivi la direction N. et N. E. (par tramentaigne et par grec). D'après cela, on devrait natarellement conclure avec MM. Pauthier et Bichthofen que leur route était la voie commerciale qui longe le versant septentrional des monts Thian-Chan. Mais Marco Polo ajoute qu'il s'abstient d'entrer dans plus 🚂 détails, par la raison qu'il a visité lui-même plus tard tous les paystraversés par son père et par son oncle 🛮 l'occasion de ce premier voyage, et qu'il en donners la description au cours de son suvrage. Or, dans tout son livre, il n'y a pas un mot gur ies pays situés au nord des monts Thian-Chan; il ne paraît même pas en avoir jamais entenda parler. La route qu'il avait sulvie lui-même courait au sud des Thian-Chan et même à une assez grande distance. Nous devens, par conséquent, admettre qu'en tout cas, si, au cours de leur premier voyage, après avoir quitté Bokhara, Niccolo et Maffio continuèrent à marcher vers le nord-est, ils ne dépassèrent pas Khokand dans cette direction, et qu'à partir de là, ils marchèrent au sud-est, de manière à gagner Kachgar par le col de Térek. Entre Kachgar et le lac de Lop, Marco Poloénumère une série de villes qui marquent évidemment des étapes de son propre voyage, mais qui devaient, d'après ce que nous avous dit blus haut, avoir été déjà traversées par son père et par son oncle, la première fois qu'ils avaient été en Chine. Les premières, Kachgar, Yarkand, Khotan, sont connues et citées fréquemment; mais, pour les suivantes, Pein et Charchan (Siarciam dens Pauthier), on a su jusqu'id. bien de la peine à fixer leur position. Suivant M. Pauthier, Pein devait être la ville actuelle de Baï ou Paï, située à peu près sur le même méridien que Khotan, mais au delà du Tarine, sur le versant méridional des Thian-Chan; quant à Siarciam, d'après le même auteur, ce devait être Karachar, au nord-ouest du lac de Lop, ville dont le nom.

\* fili. Pauthdar, 📰 10.

C'est une route de caravanes praticible à per près toute l'année; il est vrai qu'elle est très accidentée, mais alle est, malgré cela, beaucoup plus facile que celle qui traverse les hauts piateaux du l'amir.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Note de M. Yule, M. Polo, I, 179.

<sup>\*</sup> Pauthier, introd., p. unvil; Bichthofm, Chine, I. 606.

<sup>&</sup>quot;Humbolit; Asia centrale, III, 886 et m.; Ritter, Anim, VII. 475 et m.

dans l'ancien dialecte chinois, est Si-tchéou. Mais le point de départ de Marco Polo était Kachgar, sou point d'arrivée la lac de Lep. et d'après le tracé de M. Pauthier, la première moitié de la route marquée par les stations de Yarkhand et de Khotan aurait suivi la direction In NO. an SE, pour rementrer tout d'un coup et se prolonger an nord da Tarim dans la seconde moitié! Il y a là une invraisemblance que nous ne saurions admettre. Il moins de raisons solidement établies. Mais heuremement nous pouvous nous dispenser de la discuter, car M. Yule a découvert, à force de recherchea, que la route suivie par Marco Polo, de Kachgar au lac de Lop, restait tout le temps au sud du Tarim. Il a démontré d'abord, en s'appuyant sur les sources chinoises, que, dans les pramiera tamps du Moven-Age, il existait, à l'est de Khatan, une ville nommée Pinte, dont l'identité avec la Pein de Marco Polo est très probable, et en accond lieu, d'après des informations requeillies de la bouche de voyageurs modernes, qu'il axiste encore acthellement vers l'est, du côté du lac de Lop, une localité appellée Chachan, dont le nom rappelle suffisamment le Charchan de Marce Polo.

Nons ne nons serious pas arrêtés si longtamps sur cette partie du journal de route de Marco Polo, s'il n'était question que d'un chemin perdu, suivi seulement par quelques rares voyageurs; mais ce qu'il s'agit de retrouver, c'est la partie moyenne d'une des grandes artères qui reliaient l'Asie occidentale à la Chine. Tout d'abord le chemin traversait un pays bien cultivé, habité par une population compacte, evec des étapes comme Kachgar, Yarkand et Khotan, cites florissantes, enrichies par le commerce et l'industrie; il partir de Pein, en avançait au milieu de steppes esblonneuses, dont la vue rappelait le voisinage le grand désert de sable; pourtant, dans cette deuxième moitié du chemin, on traversait encore des localités ansez populeuses. Un général, la région à l'est de Khotan était beaucoup plus peuplée autre-tois, de sorte que l'existence, au VII siècle, d'une route menant plus

<sup>2</sup> M. Pole, I, 145 et at.

<sup>&</sup>quot; A l'est, et non pur à l'ouest, comme l'indique la carte dressée par M. Vivien de Saint-Martin pour le Voyage de Héonesdisang; un reste, voyan le Mémoire qui accompagne la carte, II, 498, not. 1.

<sup>&</sup>quot;Yale, M. Pole, I, 176 et al. (cf. Journal of the geogy. Soc., XLVI (1876), p. 287); Richthofen, Chiese, I, 609, et la carte al. C'est cette ville de Charchan qui est nomble, à se qu'il samble, Che-li-Chang dans une relation de voyage chinoise du XIV- sitele: v. les notes de Palladius sur

le livre de M. Pole, publices en extrait dans le Magazin für die Lit. der Aust., 1876, p. 845. C'est encere la même, que Probewalski enteudit appeler Teberteben: v. Ruge, Zeitalter der Entdochungen, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le dire de Marco Polo (I, 184-144) se trouve confirmé par une description de ces villes extraite d'un cuvrage persan, intitué *Heft Iblim* (les sept climate) et publiée par M. Quatremère dans les Not et aute., XIV, 1, p. 474.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polo, I, 145-148,

<sup>\*</sup> Quatrembne, L a., p. 474, 477.

directement du Khotan à la Chine sans pamer par le lac de Lop 1 ne nerait pas une impossibilité: mais, dans les siècles suivants, on ne 📗 suivait plus qu'en cas d'absolue nécessité, comme le fireat par exemple les ambassadeurs de Châh Rokh à leur retour de la Chine pour échapper à la poursuite de leurs ennemis.2 Une tradition rénandue dans la petite Boukharie au XVIº siècle perpétuait encore le souvenir de ce raccourci et d'un grand nombre de villes et de villages qui avaient di convrir cette région, transformée depuis en décert et abandonnée sux chameaux sanvages. Quoi qu'il en soit, au temps de Marco Polo, oa passait habituellement par le lac de Lon. Les voyageurs faisaient d'ordinaire dans la ville du même nom un arrêt d'une huitaine de jours pour mettre leurs bêtes en état de traverser le grand désert de sable. Il fallait marcher pendant un mois dans ce désert, avant d'apercevoir Sha-Tchéon (Sacia), la première ville chinoise." On voit sur la Carte cetalone. À côté d'une carayane, une légende qui nom apprend qu'elle se rend en ligne droite (per la carera dreta) en Chine, par Lep, avec des heafs, des chameaux et des chariots. L'auteur de cette carte tensit-il ce détail de la bouche de marchands qui avaient fait le voyage. et faut-il au conclure que, pendant le XIV siècle, on centinuait à suivre la route de caravanes passant par le lac de Lob? la chese est douteuse; il me semble au contraire qu'il suit le texte de Marco Polo dont il se contente de reporter en abrégé sur sa carte le chapitre relatif à la ville de Lop.\* Un seul détail trahit l'influence des rapports de marchands d'une époque postérieure à Marco Polo, c'est qu'il fait partir sa carayane de l'empire de Saraï (du Kiptchak.) Il est bien vrai qu'avant de partir pour la Chine, les frères Polo avaient commencé par aller dans l'empire du Kiptchak, mais ce n'était certainement pas pour y rejoindre des caravanes et faire route avec elles: l'idée d'aller en Chine ne leur vint qu'à Bokhara. Il n'est question de caravanes aliant de l'empire du Kiptchak en Chine, ni dans la partie du récit de Marco Polo relative à ce premier voyage, ni dans aucune partie de son livre en général, ce qui n'empêche pas l'existence certaine d'un trafic commercial constant entre les deux empires tatars, celui du Kintchak

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hiowenthesag, II, 246 et s., 428.

<sup>&</sup>quot;Not. et entr., XIV, 1, p. 436. Cherefeddin (Histoire de Timurbec, III, 218) commissait austi deux routes du Khotan à Khanbaligh, l'une par Karakhodja (près Teurfan) qui presuit soinante et un jours, l'autre, qui passuit par un désert absolument inhabité et permestait d'atteinure la francière de la China en quayante jours acule-

ment. Le première semble être celle qui longeait le versant méridional des monts Thian-Chan; la deuxième serait la reuts du désert deut il est parlé dans la texté: cet écrivain ne connaissait la deuxième route que par une tradition qui, d'ailleurs, passe pour digne de foi.

<sup>\*</sup> Polo, I, 149-109.

<sup>\*</sup> Not. of easte., XIV, 2, p. 180-182.

et M Cathay (la Chine). Les marchands occidentaux n'eurent connaismance des carayanes par lesquelles se faisait ce trafic que quand les colonies italiennes de la mer Noire et de la mer d'Asov eurent acquie une certaine assiette qui leur permit de se mottre en relations avec elles. Encore restarait-il à savoir si des caravanes parties du Kiptchak (c'est à dire, saivant l'expression de Jean de Montecorvino, de l'empire des Tatara sententrionaux), avaient coutume de prendre une direction aussi accentuée vers le sud et de gagner la Chine, comme Marco Polo, par Kachrar, Khotan et Lop. Pour moi, je suis persaadé que ce ne peuvait Stre que par exception et que l'auteur de la Carte catalane commet une bêvne en faisant passer par Lop, c'est à dire par une route dont il avait trouvé l'indication dans la relation de Marce Polo, les caravanes du Kiptchak auxquelles allaient, de son temps, se joindre les marchands dent le point III départ était Caffa ou Tana. Nous alions voir dans un instant que, bien an contraire, lorsqu'il se rendait en Chine par Saral, le voyageur passait au nord des monts Thian-Chan.

Maig, ayant de nous occuper de la route du nord, faisons encore obastyer que, pour aller en Chine par Kachgar et la Petite Boukharie, comme l'avaient fait les Pole, on n'était pas nécessairement obliré de suivre le grand arc de cercle formé vers le sud par le chemin que nous avons tracé. Il existait, entre le Tarim et les monts Thian-Chan, une autre route plus directe, dont les étapes principales étaient Altsou, Koutché, Karachar; de ce dernier point, au lieu de s'inféchir au sud vers le lac de Lop, elle remontait au nord est, passait par Tourisa, rejoignait la route du nord que nous allons décrire et aboutiesait avec elle à l'oasis de Khamil. C'est le chemin suivi, m tout on en partie, par divers voyageurs à des époques très éloignées les unes des autres; par exemple, par le péleria chinois Hionenthang au VIII elécle. 1 par les ambassadeurs de Châh-Rokh en 1420,1 par le marchand de rhubarbe persan Hadji Mohammed vers le milieu du XVI siècle.\* Il est cependant douteux que jamais, au cours du Moyen-Age, des marchands occidentant aient longé le versant méridional des Thian-Chan; il est donc inutile d'entrer dans plus de détails sur cette route.

Revenous à la plus septentrionale des routes entre lesquelles le voyageur avait le choix pour aller en Chine: Balducci Pegolotti nous en donne un aperça sommaire; les renseignements qu'il fournit ne sont point extraits de ses notes de voyage, mais il les tenait de la bouche



<sup>\*</sup> A son retour de Chine; mais il n'alla pes jusqu'à Kachgar: Hionenthung, I, 1—10; II, 268—268.

Not at east, XIV, 1, p. 366 at a.

Ramunio, Piaggi, II, 14—16; ruy.
 Yule, Cathoy, I, coxy—cexx, et II, 578—576.

de marchands qui la connaissaient pour l'avoir faite. Il prend Tana pour point de départ. Il y avait effectivement avantage à partir III là. an lieu d'aller débarquer à Caffa ou à Soldaja; c'était autant de moins à parcourir par voie de terre. Remarquons, en passant, qu'à l'énoque où Guill de Rubrouck et les deux Pole entreprirent leurs voyages. les Occidentaux ne possédaient pas encore cette station dans la mer d'Azov; il était donc tout indiqué pour eux de partir de la Crimée. Jean de Montscorvino (1905) indique comme point de départ de la route de Chine. le pays des Goths, dépendance de l'empire des Tatars septentrionaux: 1 ceci désigne en termes suffisamment clairs la presqu'île de Crimée qui appartenait aux khans du Kiptchak, et où des restes de la race gothe s'étaient conservés, comme on le sait, sur la côte méridionale, Par la suite, quand les Italiens eurent créé à Tana des colonies où les marchands qui voulaient se lancer à travers l'Asie centrale trouvaient les mêmes facilités qu'à Soldaja pour les préparatifs de ce long voyage, il n'est pas donteux qu'ils durent lui donner la préférence. On employait dans ce pays des chariots à quatres roues, recouverts d'une bâche de fentre ou de toile, et menée par un attelage de bœufe, de chameaux on de chevanz, snivant l'importance de la charge et la nature du terrain à traverser. De Tana à Astrakhan, on mettait vingt-cinq jours avec un attelage de benfs, dix à douze seulement avec un attelage de chevaux." La ville d'Astrathan dont il est question ici n'est point la ville moderne de ce nom; c'est celle du Moyen-Age, située sur la rive gauche du Volga, à hait ou dix verstes plus haut que la ville actuelle; elle a été détraite par Tamerlan. Son nom, en langue turque, était Hadji-Terkhan, dont Pegolotti a fait Gittarchan, Barbaro et Contarini, Citracan, tandis que, sur quelques cartes du Moyen-Age, on trouve une forme qui se rapproche davantage du turc: Agitarcham, Azetrechan.\* D'après la description qu'en fait Ibn-Batouta, ce devait être une grande et belle ville, avec de vastes marchés: nous aurons à reparler de son importance an point de vue du commerce en général.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Per tetram Gothorum Imperatoria aquilonarium Tartarorum: Wadding, Anmai, orden, moisor., VI, 69 et a.

<sup>\*</sup> Pour plus de détails, v. Ilm-Batouts, II, 561 et a.

Dans les Véagyi alla Tuna, p. 88 et s., Ambr. Contariul ne compte que buit jours de marche.

<sup>\*</sup> Muller, Duratellung des Strameystoms der Wolge, p. 500, 507, 576 et m.; Dorn, Caspis, p. 75.

<sup>\*</sup> Ika-Batouta, II, 410.

Le nom est écrit Gintarchan à la première ligne, tandis qu'en lit Gittarchan à la quatrième; c'est probablement cette dernière forme qu'il faut adopter.

<sup>&#</sup>x27; Viaggi alla Tana, p. 18, 88 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Yule (Cathon, II, 287) a relevé toutes les différentes formes de ce nom

<sup>\*</sup> II. 411.

D'Astrakhan, au lieu de se diriger droit à l'est, notre route rementait vers le nord: il fallait, en effet, tourner le delta du Volga et ses nombreuses branches: d'un autre côté, Baraï, la principale résidence des khans du Kintchak, située plus au nord sur le Volga, ou, plus exactement, sur un bras secondaire de l'Aktouba, avait un poissant attrait pour les voyageurs et les marchands. On sait qu'il n'y a que deux localités, situées toutes deux sur la rive droite de l'Aktouba, qui puissent, tant par l'étendre des ruines qui s'y voient encore, que par leur aspect monumental, rappeler l'antique capitale des khans du Kipttchak: l'une est Zarey, à l'est de Zarizyn, l'autre, Selitrennoje (ou D'agit-Hadii) beaucono plus au sud. La première étonne davantage par les vastes proportions que décèlent des ruines qui couvrent la terre à perte de vue, la seconde frappe surtout par la luxe et l'élégance des constructions. Le vérité est qu'il existeit deux Saral. Si le nom de la Nouvelle-Saral : est celui qui as représente le plus fréquemment, c'ast qu'elle renfermait un atelier de monnayage; mais estte qualification de "nouvelle" suffit déjà comme preuve de l'existence d'une "vieille" Sarai. D'un autre côté, Ibn-Batouta, qui visita l'une des deux, dit qu'on l'appelait Sarai de Berekèh: ce n'était, évidemment, que pour la distinguer d'une autre Sarai, qu'on désignait par le nom d'un autre khan. Effectivement, la carte de Fra Mauro porte deux Saral. Reste à savoir seulement lesquelles, des ruines de Zarey ou de celles de Selitrennoje, sont les restes de la plus ancienne résidence des khans du Kiptchak.4

L'ancienne Sarai était une résidence d'hiver, fondée par Batou III achevée par Berekéh, son successeur. Guillaume de Rubrouch la visita du vivant de Batou. D'après son estimation des distances, on doit admettre qu'elle était plus voisine de la mer Caspienne que la ville actuelle de Zarev. Les termes dans lesquels en parlera plus tard Pegolotti ne correspondent pas non plus à il situation de cette dernière. En effet, dans l'hypothèse où Sarai aurait été située là où se trouve

Muller, Des Stromsystem der Wolge, p. 870-577; Yule, M. Polo, I, ö, ö (evec carte et plan). Il est facile de se rendre compte de la situation de ces deux localités, en consultant la carte du gouvernement d'Astrakhan publiée dans les Potermente Mitheilungen, 1808, pl. ö.

<sup>\*</sup> Frein, Die Minnen der Chane som Ulus Dechatzchi's, p. 44; Grigoriew, dans Ermone Archie, V. Bå at a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Лин-Batomte, II, 447.

<sup>\*</sup> Mon opinion bjen arrêtée est en faveur des dernières, et je suis, sur ce point, d'accord avec MM. Brun (La résidence des Rhans de la Horde d'Or. 1878, en russe), Desimoni (éd. de Langele, p. 25, not. 1) et Schmidt (dans l'étude citée à la note ci-densous).

<sup>\*</sup> Guill. de Rubt., p. 876. Pour plus de détails, voy. F. M. Schmidt, *Ueber Rubrules* Roise, dans la Zoitschrift der Gesetlschaft für Breitunds am Berlin. 1886, p. 234 et se.

maintenant Zarev, la première partie de l'itinéraire tracé par Pegolotti, Tana-Astrakhan-Saraï-Saraïtchik, aurait décrit un zig-zag dont il serait difficile de comprendre la raison d'être. Ce qui semble le plus singulier, ce n'est pes que III voyageur déviêt de la direction générale quest-est de sa route, pour faire une pointe aussi accentuée vers le nord : l'importance de Saral, la possibilité d'y rejoindre ill grandes carayanes. motiveraient suffisamment ce détour; mais on se demande alors ce qui pouvait obliger un voyageur allant de Tana à Sarai de passer par Astrakhan: c'est ce qu'on peut appeler décrire un triangle au lieu de tirer une ligne droite. D'un autre côté, Pegolotti estime la distance entre Astrakhan et Saral à un jour de route; les anciennes annales resses de Nikon parlent de deux jours; 1 mais en admettant même que l'Astrakhan du Moven-Age ait été située sur le Volga à un mille (huit kilomètres environ) plus haut que la ville actuelle, il n'en reste pas moins impossible de se rendre de là à Zarev en deux jours, Il plus forte raison en une journée. St, enfin, nous consultons Aboniféda, ce géographe nous dit que Saraï n'était qu'à deux journées de marche de la mer Caspienne." N'y a-t-il pas là un ensemble de circonstances qui sembleraient indiquer la situation occupée par Selitrennoie, à environ donse milles allemands (quatre-vingt-dix kilomètres) de la ville sctuelle d'Astrakhan? Pegolotti et Aboulfeda ne parlaient, il est vrai, que par oul-dire; mais Ibn-Batouta avait visité en personne les lieux qu'il décrivait. En quittant Astrakhan, il avait remonté 🔣 cours du Volga et atteint Sarai le troisième jour. Or, il voyageait en hiver: pendant cette saison, où les jours sont courts, ce n'était pas trop pour arriver jusqu'au point où se trouve Selitrennoie: pour gagner celui qu'occupe Zarev, il est fallu davantage. Au moment où Ibn-Batouta visita la Saraï de Batou, la même qu'ayait décrite avant lui Guil, de Rubrouck, elle était encore la résidence des khans. Mais de la visite de l'un à la visite de l'autre, son aspect avait changé. Guil. de Bubrouck la comparait à up "casal". Depuis lers alle avait du s'élargir pour suffire à une population saus cesse croissante. Celle-el était formée d'un mélange de mahométans et de chrétiens; dans le nombre des habitants sédentaires, on comptait des Mongols, nation des maîtres du pays, des Casètes, des Kiptchaks (Camana), des Tcherkesses, des Russes, des Grecs; dans le quartier des étrangers et des marchands se pressait une foule bigarrée, composée de l'ersans et de gens de la Mésopotamie, d'Égyptiens et de Syriens, etc. Les marchés étaient très vastes, mais le plus important de tous était

<sup>3</sup> II, 446.



<sup>1</sup> Muller, Op. ook, p. 569.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aboulf., trad. Reinaud, II 328.

le marché des esclaves.<sup>1</sup> Pen de temps après II passage d'Ibn-Batouta, la cour transféra sa résidence dans la Nouvelle-Saraï, construite pour elle sur l'emplacement actuel de Zarev: ce changement entraîna, sans doute, le déplacement du marché. Une tradition, sans grande autorité, il est vrai, attribuait la fondation de la nouvelle résidence à Djanibeg-khan (1341—1357). Sa prospérité ne fut pas de longue durée. Tamer-lan la détruisit on 1396.

De Sarai, la route décrite par Pegolotti se prolongeait dans la direction de Saraitchik (Saracanco). On pouvait atteindre cette nonvalle station par voie de terre, mais les marchands vovageant avec des bagages préféraient aller par eau pour des motifs d'économie. Ce fut ansai celle que choisit le moine récollet Paschalis, de Victoria; il en donne une description un peu plus détaillée que celle de Pegolotti, car il divise le voyage en deux phases; navigation fluviale sur le Volga, insou'à son embouchure, et navigation maritime le long de la côte septentrionale de 🏬 mer Caspienne. Il mit en tout douze jours à faire voyage: Pegolotti n'en compte que huit. Ibn-Batouta, au contraire, parecurat la distance de Sarai à Saraitchik (Seratchouk) en dix jours, avec une voiture attelée de chevaux." Saraîtchik était située aur l'Iaïk (Oural), à cinquante-huit verstes ill son embouchure dans la mer Caspienne; on y passait le fleuve sur un pont de bateaux. Les khans de la Horde d'or y résidaient de temps à autre; c'est du moins ce que samble indiquer son nom qui signific Petite-Sarai, on petit-palsis. Le nom se retrouve assez fréquemment comme lieu de sépulture des khans et comme atelier monétaire. Les ruines sont encore suffisamment recommaissables et la station de cosaques de l'Oural qui se trouve dans le veisinage perpétue le nom de l'ancienne ville. Par exemple, les caravanes qui passent par 🏻 ne suivent plus la même direction qu'au

I ha-Batouta, II, 447 et s.; Chehabeldin, p. 967; Aboulf, h. c.

<sup>\*</sup> Muller, op. off p. 571.

<sup>\*</sup> Hammer, Op. cd., p. 369 ct. s.

<sup>&</sup>quot;Inde (de Serai) accesdens in queddam navigium cum Armenis per fluvium
qui vecatur Tygris (M. Pols empluie nami
ce nom pour le Volga, p. 8) et per ripam
maris Vatak nomine (mer de Bakou ou
mer Caspienne) usque Sarachue deveni
per deodecim distas: Wadding, Assad.
seasor., VII, 266 et s. Les Occidentaux
de l'époque connaissaient assai le nom
d'Atel (Itil), donné au Volga par les intigénes. Le "firmen Till" des chartes

vénitiennes publiées par Taf. et Thom.. IV, 825, 838, est le Volga et non le Don. comme l'admet M. Thomas.

Ш, 1.

Hammer, Op. ed., p. 11, 282, 280, 298, 818: Frahn, Die Münnen der Chone der Chan Dechetrehi, p. 44. On lit en légende sur la carte de Pinsignat: "torcal i. e. sepulcrum imperat "; cf. Asseignet, 1874, p. 612.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Charmoy, dans les Mém. de l'Acad. de St Pétereb., 6º série, polit. hist. et phi lol., III, 190 et s.; Muller, Der agrésales Volksetonem. 1ère part., 1ère sout., m 60 et st.

temps de Perclotti: elles vont maintenant de Khiva à Orenhourg. Ibn-Batonta laissa see chevanz à Saraïtchik pour prendre des chameaux, parce qu'an sortir de-la ville commencait la traversée d'un désert où les chevaux ne trouvaient rien à manger.1 Paschalis et les marchands qui ont fourni des renseignements à Pegolotti avaient pris également à partir de Saraitchik des voitures attelées de chameaux. Quand les marchands voyageaient sans bagages, ils préféraient se diriger en ligne droite, c'est à dire par le nord de la mer d'Aral, de Saraltchik vers Otrar, sur le Syr Daria; ils y arrivaient en cinquante jours; quand ils menaient avec eux des marchandises, ils visitaient d'abord Ourgendje grand murché où ils pouvaient trouver à s'en défaire avantageusement, de sorte qu'ils ne craignaient pas de faire pour cela un détour de cinq à dix jours; en effet, on comptait de Saraitchik à Ourgendj vingt jours de marche,1 et trente-cing à quarante d'Ourgendi à Otrar. Après avoir parcouru, sans rencontrer âme qui vive, le désert qui s'étend de la mer Caspienne à la mer d'Aral. le voyageur se trouvait subitement transporté au milieu des larges rues d'Ourgendj et de ses jolis marchés, remplis d'une foule si compacte qu'à peine pouvait-il s'y faire un passage; \* c'était un contraste frappant. Quand on voit les ruines éparses au milien d'un paysage inculte, à quatre verstes du village de Vienx-Ourdgendj, sur un bras très secondaire de l'Amou-Daris (Oxus), on a de la peine à se figurer qu'à une certaine époque, une ville. la plus grande et la plus belle ville des Turca, suivant les expressions d'Ibn-Batouta, s'élevait en cet endroit, sur les deux rives d'un fieuve profond, navigable encore jusqu'à Termeh (près de Balkh).5 Le nom sous lequel cette ville est connue en Occident est celul que lui donnaient les Mongols et les Turcs; A l'origine, les Arabes et les Persans la nommaient Gergandj on Djordjania, \* Comme 🛮 v avait deux villet

<sup>&#</sup>x27; III, 1; cf. II, 451.

Ibu-Batouta mit même trente jours à faire cette route, tout en ne prenant qua les temps de repos strictement indispensables: III, 2. Chehab-eddin (p. 287) estime la distance entre Sarai et Ourgendj; I taviron un mois et demi de marche; Ibu-Batouta (II, 450 et s.) admet quarante jours.

<sup>2</sup> Ibn-Batoute, HE, S et so.

Abbett, Narrative of a journey from Heraut II Khira, 20 6d., I, 204 et a.; Basiner, Reim durch die Kiryimmeteppe much Chiwa (Base et Helmerson, Beitrape var Komminies des Russ, Rejeks, vol. XV)

p. III et su.; Zimmermann. Usber den untern Louf den Ortes, p. 118.

<sup>\*</sup> Rapproches de cette remarque d'Ibu-Batouta le passage de Humboldt, Asir centrale, II, 246.

<sup>4 &</sup>quot;Organci", dans Pegol., p. 1; Corte catal., p. 125, 129. "Wrgant", dans Paschalia, L.o. Quatromère a caregistré d'autres fermes encore.

Ourgandj, d'après Michaud et Rachideddin: v. Quatremère, Okchebaddin, p. 989.

Chekabeddin, p. 232, 265, 269 et note de ce dernier passage; Sprenger, Dis Post- mul Reiserouten des Orients, p. 32

de ce nom assez peu éloignées l'une de l'autre, il faut se garder de confondre 🔳 Djordjania située sur l'Oxus, prés de l'extrémité méridionale de la mor d'Aral, dont il cet question icl. avec l'autre ville du même nom (son vrai nom est Djordjan) qui se trouve sur la petite rivière de Djordian, non loin de l'angle formé au sud par la mor Caspienne.1 La première de ces deux villes, celle qui nous intéresse, porte auxil le nom de Khawarism, qui est celui de la province dont elle était la capitale. Pendant les premiers siècles du califat, cette ville et sa province formaient en qualque sorte un poste avancé de la civilisation arabe et entretenaient un trafic actif avec les Gozzes turcs de la mor d'Aral et avec les Khasares de la mer Caspienne. Plus tard, elles tombérent sons la domination turque et firent partie du grand empire des Seldjoucides entin, elles atteignirent leur plus grand éclat au XII° siècle; Les descendants d'un général envoyé dans la ville comme gouverneur par les Seldjoucides y avaient conservé leur demeure; ils se déclarérent indépendants et conquirent un empire qui s'étendait de l'Inde à l'Euphrate. du golfe Persique 🖿 Volga. Ce fut l'empire des Chahs de Khawarizm, mais il n'eut qu'une durée éphémère. Gengis-khan lui porta un coup mortal (1220). Les Mongols exercèrent tout particulièrement leurs fureurs sur la ville d'Ourgendj,' et ce n'est pas sans étonnement que nous apprenons qu'un siècle après cette catastrophe, sous 💵 domination des khans du Kiptchak, la ville si éprouvée avait retrouvé la nombreuse population et la prospérité commerciale qui faisaient l'admiration d'Ibn-Batouta. Les marchands occidentanz savaient par expérience que c'était un marché où l'on trouvait à placer avantageusement ses marchandises; • c'est pourquoi Pegolotti 🖿 recommandait à ceux qui désiraient se défaire de leurs approvisionnements avant de passer outre.

Avant de quitter Ourgendj et de nous enfoncer dans l'est à la suite de Pagolotti, il faut nous arrêter un moment et dire quelques mots

<sup>—26;</sup> Aboulf., Giogr., II, 9, p. 909 et a.; Chemieddin, p. 810.

Abould, L. o., H., 1, p. 77, not.; H., 2, p. 18 et a.; Chemseddin, p. 814; Vivien de Saint-Martin, Hues Ephialites, dans les Amasi. des voy., 1849, HI, 9 et s. Le port était Aberkoun.

<sup>\*</sup> Le chroniqueur Albério de Trois-Fontaines (Pertz., SS., XXIII., 911) purle d'une "magna civitan Tornax (Ornacia), ad quam marcatores III longinquis partibes ibant" qui, d'après lui, aurait été détraite par les Tatare (aŭ. 1891); il r'agit, cans donte, d'Ourgendj.

<sup>\*</sup> Inn-Batonia, II, 889; III, 4; Vambing, Geochichie Bochana's oder Transcoamious, p. 149, 191, not. 1.

<sup>\*</sup> On peut se faire une idée des produits qui se trouvaient dans les bazars d'Ourgendi d'après un passage d'un envenge du KV° siècle, intitulé Segrati per solori et publié par Merrifield, Orig. tres tires, p. 876 et a.: "Lapis lazuli e petre che vene de Organia de passe de Tartaria et la se cava la dieta petra de le mentagne che sonno in quelli passi."

d'une autre vule de communication entre Tana et Ourgendi: les contemperains de Pegolotti la connaissaient et les voyageurs pour la Chine la suivaient de temps I autre. Elle traversait la mer Caspienne: l'anonyme franciscain espagnol, qui avait visité deux fois la région de la mer Caspienne. Il commaissuit bien et il en donne le tracé comme il suit: de la côte de la mer d'Agoy, on se dirige au sud yers l'Abkhasic, la Géorgie (le paya du roi David), la grande Arménie, et l'on atteint la mer Caspienne à Derbent (Porta del fierro); on la traverse d'outre en outre; on longe m passant l'île de Koulali (Janula) et l'on met le cap sur le golfe des Menuments (actuellement Mertycy Koultchook); en débarque enfin à Trestargo (ce nom se trouve sur la carte catalane), et de la, on se dirige sur Ourgendj per voie de terre. L'anonyme franciscain travailla, de 1340 à 1360, à réunir les éléments de sa description du monde: pour cette partie, il parlait de visu, car il avait suivi cette route pendant un certain temps, I son retour du Cathay: parti d'Ourgendj, il était allé s'embarquer dans le golfe des Monuments; mais, au lieu de prendre terre à Derbent, il avait débarqué sur un point plus méridional (Godaspa), d'où il était reparti pour Tauris. Il indique néanmoins la route dont nous avons marqué les jalons comme l'une des deux voies les plus sûres pour atteindre le Cathey,2 et, bien que nous sachiona avec quello prudente réacrye il fant accepter sea indications,3 nous devons reconnaître qu'il y a des probabilités pour que ce chemin ait été auivi de temps à autre par des missionaires et par des marchands : Il ne faut pas oublier que les côtes du Caucase étaient bien connucs. des Occidentaux et qu'une traversée de la mer Caspienne ne passait pas chez eux pour un événement extraordinaire.

Revenous à Pegolotti: immédiatement après Ourgendj, il nomme Ottroere. C'est l'Otrar des historiens et des géographes arabes, nommée dans l'antiquité Farab, l'une des villes les plus importantes du nord du Turkestan, a située en nord du Syr Daria (Inxarte); on trouve fréquemment ce nom cité en même temps que ceux de deux villes voisines: Ienghi et Taras (Talas). De même que ces deux villes d'Otrar était

<sup>&</sup>quot; Libro del comospinionto, p. 81.

D'après Ini, l'autre travezeit l'Anismineure, Sivas, Tauris et l'Asis centrale.

Toute la partie qui a trait à l'Asia contrale est précisément celle qui présente le plus d'assertieux hasardées, à côté de fuitaincontestablement exacta: parexemple, l'auteur prétend avoir fait balte dans les châteaux de Got et Maget, c'est à dire dans les forteresses de Gog et Magog!

Aboulf., Annal. mosters., II, p. 457, 619.

Abould. Ologr., II, 2, p. 218, 250 at a., 234; v. Quatramère, Chahaladdin, dans Not. et extr., XIII, 226, note. Le suitan Baber (Memoire, p. 1) et d'autres qui il copient, admettent à tort l'identité d'Otrar et d'Ienghi.

Hiouentheung, I, 50; II, 14; III, 967 et u.; Chehab-eddin, Op. cst. p. 224.

un lien de passage très fréquenté par les caravanes et les voyagents isolés, longtemps avant l'époque où les marchands occidentaux commencérent à se risquer dans ces régions. Le roi d'Arménie Héthoum I., par exemple, y passa à son retour de Karakoroum, résidence des khans mongola! L'histoire de Genghis-khan nous apprend encore qu'Otrar se trouvait sur le chemin des caravanes allant du Khowaresm vers l'Asle centrale, car la suppression de ce trafic, brutalement ordonnée par la gouverneur d'Otrar, fut le signal d'une guerre avec Mohammed, chah de Khawarizm (1919 et suivantes).

D'Oltrarre à Armalecco (Almaligh), il station suivante. Pegoletti compte quarante cinq jours de marche: dans son calcul, il tient compte de la nécessité de transporter les marchandises à des d'ane. Chehabeddin compte moins de temps pour une distance à peu près égale, car d'après lui, Il fallait yingt jours de marche de lenghi (la voisine d'Otrar) à Almaligh; mais il avait probablement un vue des voyageurs moins chargés de bagages. Aueun des deux, malheureusement, ne précise la direction de cette route. Il fallait d'abord traverser les steppes vastes et désolées où coule le Talas (qui donne son nom à la ville élevée sur ses borda) et le Tchoui; enfin, après une dernière étape, soit 🛮 travers les bas fonds qui se trouvent au sud du lac Balkach, soit plus au sud encore, à travers les montagnes qui forment une ceinture autour du lac-Essik-Koul, on débouchait dans la vallée populeuse de l'Hi qui, grâce à un terrain fertile et à un climat tempéré, produit en abondance de l'herbe et du blé, des truite et des légumes.\* L'Ili arrose toute la Dzoungarie avant d'aller se jeter dans le lac Balkach; c'est dans son bassin que s'élevait la ville nommée Almalech, Armalech ou Armalecco, ou encore Emalech® par les Occidentanx, Almaligh® par les Persons et les

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kirnou de Gaatrag, dans Brosset, Deux historieus neménieus, p. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Erdmann, Temadachin, p. 259 et at.; Fm-Batoute, III, 28 et u.

<sup>&</sup>quot; Not. et extr., XIII, p. 294 et s.

<sup>\*</sup> Pour plus détaile, voy. Bretschneider, Notes en chinese medievel travellers to the West (Changhai, 1676), p. 34 et ú., 60, 75, 115; du même, Notices of the medieval geography (Lend, 1676), p. 24—86, 296.

<sup>&</sup>quot;Ce las se voit déjà sur certaines cartes du Moyen-Age, telles que la carte catalane (éd. Buchen et Tastu, p. 189 et a.) et celle de Prà Mauro (Zurla, p. 84); l'auteur de la Carte catalane a mêma indiqué un aumantère arménica dans le voj-

sinage du lac; Il melliour moyen d'expliquer comment l'existence de ce lac était parveuse à la connaissance des géographes en question, c'est que, cans donts, il était longé par une route commarciale et que des Occidentanx y avaignt passé.

Le déscription des environs d'Aimaligh par Chehab-eddin (op. ed., p. 245) est confirmée et complétée por des relations modernes, russes m chinoless.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carte de Fra Mauro (ad. Zurla, p. 84)

<sup>\*</sup> Paschalls, dans Wadding, l. c.; Marignels, dans Dobner, p. 86.

Carte catalane, p. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Chehab-eddin, L c., p. 234, 245; Iba-

Arabes. Alimali a par les Chinois: les sources chinoises font avec raison dériver ce nom du mot alima qui signifie pomme dans l'idiome discungarien, car le pays est fertile en pommiera. On admet assez généralement on Almalierh ne fait on un avec Kouldia. C'est Klaproth om a le premier émis cette opinion et il la basait sur le témoignage d'un dictionnaire d'histoire et de géographie publié à Pékin, au siècle dernier. par ordre du genvernement. Mais les affirmations des savants charges officiellement de la rédaction de ce dictionnaire ne méritent pas la conflance aveugle qu'on leur a accordée jusqu'à ce jour. Klaproth laimême ne s'est pas eru obligé de les suivre toujours et en toutes choses, cur, dans la suite (1833), Il cherchait Almaligh dans le voisinage de Korghos, au nord-ouest de Kouldja, sur l'Alimaton, affinert de l'Ili.4 M. Bretschneider se borne à admettre que l'antique Almaligh se trouvait dans la même région que la ville actuelle de Kouldja.\* Il ressort évidemment des indications fournies par les journaux de route de voyageurs chinois et par diverses antres sources, qu'elle était située dans la plaine baignée par le cours moven de l'Hi: reste à savoir si ce fleuve passait près ou loin d'elle. D'après la relation faite par Cheref-eddin d'une campagne exécutée dans cette région au temps de Tamerlan, il semblerait qu'Almaligh s'élevait au sud du fleuve; d'après le journal de route d'Héthoum, roi d'Arménie, rédige au retour de 🖿 visite rendue par lui à Mangon, khan des Tatars (1254-1256), on pourrait, au contraire, conclure qu'elle se trouvait au nord." On a récemment prétendu reconnaître son emplacement dans le fort russe de Vernoye, mais cela est trop loin; \* construit sur un affinent méridional de l'Hi, l'Almatinka (le petit Almaty), le vrai nom de ce fort est Almaty, mais c'est un nom commun des l'antiquité à divers cours d'esu, montagnes et localités du bassin de l'Hi, et il se retrouve trop fréquemment" pour qu'il soit possible de partir de la pour fixer d'une

Batouta, III, 17 et a., 28, 41, 49; Bachideldin, p. 147 (6d. Quatremère). avoir en vue, dans le passage die par M. Bretschneider, Noticer, p. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yoy. l'Itinéraire de Chang-te (1959), dans Bratschneider, Notices. p. 71 et sa., et note de la p. 48.

<sup>\*</sup> Bretschnolder, l. c., p. 88, 50, 116; Baber, Memoirt, p. 1; Klaproth, dans le Journe, coest., 2º cérie, XII, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Klaproth, Belmohiung und Widerlegung der Ferschungen von J. J. Schmidt (Paris 1824), p. 81.

<sup>\*</sup> Nouv. journ. asial., XII., 983; af. Journ. asial., 4º série. VIII., 486. C'est mund outen position que Semenov camble

Notes on Chinese truscliers, p. 88; Notices of the mediacal geography, p. 140 at m., 154, not.

<sup>&</sup>quot;Cherefieldin, Hist. de Témour, éd. Pétis de la Croix, II, 67. Quatromère signale ce passage dans une neté qui mérite elle-même d'être lue, Rackis-eldin, p. 146 et s.

Bretschneider, Nation, L c., p. 226.

<sup>\*</sup> Petermann, MitthesTungen, 1868, p. 408, 404.

<sup>&</sup>quot; V. les relations chinoless sur la pro-

manière positive la situation d'Almalian. Arrivera-t-on ismais à déconvrir des restes de cette ville? c'est une question. An reste, c'était délà le chef-lieu d'une peuplade dans les temps antérieurs à Gongis-khan: 1 plus tard elle devint la résidence de la dynastie fondée par Diagatal, fils de Gengis-khan? et l'une des villes les plus considérables de l'empire rouverné par cette dynastie. empire auquel les Arabes donnaient 🔳 nom de Mayeran-nahr et les Occidentaux celui d'empire du milieu (imperium medium) on parfois, à contre-sens, celui d'empire des Mèdes (imperium Medorum, Medeia ).6 Au point de vue du commerce, Almaligh jouait un rôle de premier ordre en qualité de station intermédiaire entre l'Asie occidentale et l'extrême Orient. Les marchands musulmans en route pour la Chine s'y rencontraient avec des Européens qui faisaient le même voyage eu séjournaient là pour un certain temps: témoin ce marchand. qui périt en 1339, enveloppé dans une persécution dirigée contre les chrétiens. Le souverain régnant, Ali Sultan (Wadding le nomme Alisoldes), sectateur fanatique de l'Islam, détruisit à cette occasion une forissante mission catholique fondée depuis peu à Almaligh par l'évêque Richard de Bourgogne, avec le concours actif de frère Paschalis, de Vittoria (Espagne), dent le nom est délà revenu plusieurs fois sous notre plume; un marchand que Marignola nomme Gillotus et Wadding Guillelmus Mutinensis mercator Januersis, sonffrit le martyre en compagnie des missionnaires."

Reprenons l'itinéraire de Pegolotti où nous l'avons laissé. Après Almaligh, il saute tout d'un coup un espace qui ne comporte pas moins de soizante-dix jours de marche: la première station qu'il nomme appartient déjà à l'empire chinois.

Nous allons tâcher de combler cette lacune. Entre le bassin de l'Bi et la Chine, les communications sont assez difficiles; en ligne droite elles sont impossibles: il y a là une barrière formée par une ligne de

vince d'Ili, communiquées par Stanislas Julien, Journ. seint., 4º série, VIII, p. 894, 408, 495, 448.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Erdmann, Tonusdochin, p. 314, 889; Journ. anial., 60 occie, IX, 59.

<sup>&</sup>quot; Ru-Batoute, III, 41.

Chehalveddin, p. 1882, 284.

<sup>\*</sup> On désignait sons ce nom le pays compris entre le Cathay (la Chine) d'une part, la Parce et le Kiptebak d'autru part: v. p. ex. Marignola, p. 66: "Armalec imperit medit."

Paschalia, I. C.; Corts emisione, p. 185.
 V. d'extres exemples dans Yule, Cathop,
 I. 284 et s. Nous lisons dans le col. N

du Libro del conoccineiente, p. 90, not. 7: "Inperio de medio que es entre nori alevante que dizen juperio medorum."

Wadding (Annal. and min., no 7. II donne une relation de ce martyre plus exacte que celle de Keriguela (dans Dobuet, p. 86); seulement, le premier le place faussement en 1349, tandis que le second donne la date vraie, 1339. Les noms des prêtres martyrisés en cette circonstance se trouvent dans Marcellino da Civerna, Miss. francesc., VI, 13, et sont empruntés un Lés. conform. Sur Ali Sultan, voy. Khondenis, trad. Defrémery. dans le Josep. Asicit. 4º série, XIX, 974 et a.

montagues inaccessibles. Voulait-on tourner cet obstacle par le sud? il fallait traverser les monts Thian-Chan, et encore n'y existait-il pour arriver d'Almaligh en Chine qu'un seul passage, le col de Moussour-Daban on de Tchéparlé i situé à l'extrémité orientale de la chaîne. Il est vrai ou'à la sortie de ce col on tombait sur une route fréquentée qui longeait le versant méridional des Thian-Chan; mais, pour y arriver, il fallait commencer par traverser de vastes étendues convertes de neige et de glaciere: c'était un chemin absolument impraticable pour les caravanes. Il faut donc chercher one autre direction. En s'éloignant d'Almatigh. la grande route d'Asie occidentale en Chine commençait par remontér vers le nord: de ce côté, il y avait à passer les monts Taiki ou Borokhoro, mais cette opération ne présentait pas de grandes difficultés, grace à l'axistence d'un défilé appelé la Porte de fer.º Au-delà de cette chaîne de montagnes, la route longeait le lac Salram (Salrim) ou Soutkol (lac de lait), traversait la plaine arrosce par le Borotala, puis inclinant au sud-est, continuait sur Ouroumtsi, ou, pour employer le nom unité à cette épôque, Bichbaligh (cinq-villes). A partir de cette ville, le route bifurquait. S'il entrait dans le plan du voyageur de visiter Karakoroum, la grande capitale de la Mongolie ou de passer par cette province pour arriver en Chine, il se dirigeait vers le nord-est; mais s'il voulait aller an plus court, il marchait vers 📕 aud-est, passait par Karakhodja" et par l'oasis de Khamil ou Hami (en chinois); là il entrait dans le grand désert de Gobi, à l'extrémité duquel il rencontrait anfin 📗 frontière chinoise.

2º série, XII, p. 383 et s.; 4º sér., VIII, p. 445; Bretschneider, l. c.

But se passage, vey. en particulier le Jours. Ariet. 4º série, VIII. 248 et sa.; Ritter, Arien, I. 839 et m.; Humboldt, Arie contrale, II. 27 et sa.

Sur een defilés voy, Semenov, dans Petermann, Métihesiunges, 1858, p. 862.

Journ. asiat. 1. a., p. 418; Bretschneider, Notes on Chinese mediaval traseliers, p. 69 at a., III et a. On avait
travaillé, des une haute antiquité, à rendre
cette gorge encore plus praticable; on y
avait construit un grand nombre de ponts
et pent-être même percé des tunnels, al
c'est bien oc défié que Frà Mauro avait
en vue en traçant en carte aniverselle
(éd. Zuria, p. 83). D'après Tchang-tchoun,
(Bretscheider, 1. c., p. 82) ce fut Djagataï,
fin de Gengis-khan, qui ât enécuter ces
travaon.

<sup>4</sup> Sur ous legalités, v. le Journ. asiat...

Sur cette antique espitale, v. Klaproth, Mémoires relat. à l'Aris, II, 886 et sa.; Bretechneider, Notion of the modianal yeage., p. 188 et st.

Ville située dans in voisinage de Tourfan; v. Not. et entr., XIII, 284 et s., not.; XIV, 1, 389; Cheraf-eddin, Hist. de Timuréec, III, 217; Journ ariat., 4° sér., VIII, 241; Yule, Cathay, II, 276; Yule, M. Polo, I, 198; Bretschueider, l. c.; p. 187 et s.: id. Notes on chinese medicand travellers, p. 29 et s., not., 58.

<sup>&#</sup>x27;Sur cette casis, voy. Ritter, Asiem, 1, 857 et al.; Pauthier, M. Polo, I, 156 et a.; Yule, I, 189 et a.; Bretschneider, Notices, p. 100 et a. Le moias récollet Marignola y passe an 1840: Dobner, Monume. Mat. Boun., II, 66, 123.

Cette grande route existait, telle que nous venous de la décrire, denuis la fondation de l'empire mongol par Gengis-khan. Ce fut la route suivie par le célèbre philosophe Tchang-tchoun en 1221, quand Gengis-khan l'appela à Samarkand.' C'est par là que Hethoum I-, roi d'Arménie, retourna dans son pays pendant l'hiver de 1954 à 1955, après la visite qu'il était allé faire à la cour du grand khan Mangou, à Karakoroum ou aux environs; 1 c'est par là que passa, en 1259, le Chinois Chang-te, chargé des dépêches de Mangon pour son frère Houlagou. Cette même route vit aussi défiler de grandes armées; par exemple, celle que Houlegou mensit à la conquête du califat de Bagdad. Marco Polo en ignorait l'existence. Les Occidentaux ne la connurent qu'à partir du jour où ils se furent établis à Tans, et où leurs marchands et leurs missionnaires commencèrent à se joindre aux caravanes du Kiptchak. Les historiens et les géographes persans et arabes en font mention à partir du commencement du XIV<sup>a</sup> siècle. Wassaf avait appris qu'il fallait quatorze jours pour alter d'Almaligh à Bichhaligh et quatorze de Bichbaligh à Khanbaligh (Pékin).6 Ibn-Batouta n'était pas allé en personne à Almaligh, mais il avait entendu dire par des marchands de Mésopotamie (de Kerbela sur l'Euphrate) que, pour aller en Chine, ils passaient ordinairement par Kharezm (Ourgendj) et Almaligh a Enfin Chebab-eddin indiquant à grands traits (yers 1360) la route de Samarkand I la Chine, nomme comme stations intermédiaires, Otrar (Ienghi), Ahnaligh, Karakodja et Kamtcheou (v. plus loin):7 il tenait ce renseignement de marchands égyptions et syriens, car ceux-ci commencèrent également vers cette époque I suivre plus régulièrement la route du nord. Précédemment, c'est à dire tant que les princes et les peuples des pays traversés par cette route ferent attachés au paga-

<sup>&#</sup>x27;M. Bretschneider (Notes on chieses brezellers, p. 15—56) donne une traduction et un commentaire de la relation de ce voyage; son travail est meilleur que celui de M. Pauthier dans la Josepa point, 6º sér. IX, 49 et es.

<sup>\*</sup> V. cet itinéraire dans Brosset, Deux historiens armévieus, p. 176. M. Pauthier, (Nove. journ. aviat., XII, 278 et m.) et, tout résemment M. Bretschneider (Notices of the medievel geography, p. 288 et n.) out écrit sur ce veyage d'estimables études.

Bretnehnsider, Notes on chinese tranations, p. 57—96.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bien qu'en na connaisse par les détails de cette campagne, étape par étape, il est cartain que l'armée partit au prin-

temps de 1268 des environs de Karakeronn et pasta par Almaligh. Ce que M. M. Abel Rémusat (Nouveoux milanças asiatiques, l. 178 et m.) et Pauthier (M. Polo, p. craxiii. et m.) donnent sous le titre de "Campagne d'Houlagou" n'est autre chose que l'Itinéraire de Chang-te: v. Bretschneider, Notes en the chinese traccilers, p. 60, 62.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hist. de la Peres (achevée en 1811), trad. Hammer-Purgetall, I, 94.

<sup>&</sup>quot; Ibn-Batouta, III, 17. A un autre point de vue, cet voyageur confirme (II, 450) les données de Pegoisti, car il mentionne l'existence d'un trafic par caravanes entre Sarai et Khareum.

<sup>1</sup> Not. at entr., XIII, 228 at sa.

nisme, ces marchands n'y passaient qu'en cas de nécessité absolue; mais, à partir du jour où quelques princes eurent embrassé la religion mahométane et converti leurs peuples par la force, les choses changérent, et les marchands musulmans commencèrent à affluer en masse de ce côté à l'époque où Termachirin régnait à Djagatai (vers 1330); sectateur fanatique de l'islamisme, ce prince les accueillait avec tous les témoignages de la plus vive affection.

De tout ce qui précède, il ressort qu'an XIV siècle les marchands d'Occident, chrétiens et musulmans, choisissaient de préférence, pour aller en Chine, la route d'Almaligh, c'est à dire la route du nord, celle que les Mongels et les Chinois suivaient depuis un siècle déià. Il ne nous reste plus à parler que de la dernière section. Nous avons vu qu'on atteignait la lisière du désert de Gobi à l'oasis de Khamil (Hami); Pegolotti donne à la première station à partir d'Almaligh le nom de Camexu: MM. Forster\* et Karl Ritter\* peusent que c'est précisément Khamil: mais ils oublient que Perclotti estime la distance entre les deux stations à soixante-dix jours de marche. Pour arriver à quelque chose d'approchant, il faut nécessairement rejeter Camexu au-delà du désert de Gobi. Quand les voyageurs avaient laissé le désert derrière enz, ils entraient dans la Chine proprement dite: là, ils rencontraient d'abord, sur la limite du désert, Sha-tchéou (la ville du sable); pris un peu plus loin Kan-tchéou, chaf-lieu de 📓 province frontière (la province actuelle de Kan-Sou).\* Voilà le Camern de Pegolotti.' Il est évident que le mot Cameru présente beaucoup plus d'analogie avec le mot Khan-

Not. 2 eatr., III, 238 et 21.; cf. Hanner, Gerchichten der Hohans, II, 195, 270, 284; Journ. asiat., 4° sep., XIX, 279; Thu-Batouta, III, III et m.

Et non pas au lac de Lep comme III dit M. Penchel (Gesch. der Zeitalters der Ratdeckungen, p. 19); II falt confusion entre deux routes différentes.

Geschichte der Bridechungen im Norden, p. 189.

<sup>\*</sup> Apiers, I, 857, not. 78.

<sup>\*</sup> Marco Pole, éd. Pauthier, p. 168; Not. et extr., XIV, 1, p. 894 et s.; M. Prjevabski mit quatorze jours, y compris deur jouré de repos, pour aller de Hami II Sha-tchéou (Voyages ou Thibet trad. Stein-Nordheim) An Moyen-Age, les voyageurs passaient avant d'atteindre Sha-tchéou, devant un fort élevé sur la frontière, tout près III grande muraille de Chine: Cheref-

eddin (Hist. de Pienurber, III, 217) ini donne ii nom de Tetknoul, et Abderramak (Not. et entr., l. c., p. 898) celui de Karaul: cen deux mota eignificat "Corpa de gurdo."

<sup>&</sup>quot;Campision on Campichice", dans Marco Polo, ed. Pauthier, I, 165, ed. Yule, I, 197: "Kamtchéou", dans l'itinéraire de Samarkand à la Chine, de Chebab-eddin, Not. et autr., XIII, 226, et dans celui de l'ambassade de Châb-Rokh, ébéd. XIV, 1, p. 686: "Campion" dans l'itinéraire du persan Hadji Mohammed, publ. par Remusio, II, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Humboldt (Asie controle, II, 217) et M. Yule (Cathay, II, 266, et M. Pelo, I, 199, note) l'out dejà reconnu. MM. Bretschneider (Notices of the mediaval geography, p. 109) et Richthofen (China, I, 618) se rangent également à cette opinion.

tchéou qu'avec il mot Khamil; les distances indiquées par Pogolotti consordent également mieux dans la première hypothèse que dans la deuxième: sjoutons que Chehab-eddin évalue la distance d'Almaligh à Kan-tchéou à quarante jours de marche, ce qui est loin des soixante-dix journ de Pegolotti.

Suivant II même Pegolotti, en quittant Kan-tcheou, il fallait voyager succre quarante-cinq jours à cheval avant d'atteindre un fieuve dont la nom manque malheureusement dans l'unique manuscrit de son livre que nous possédions: il y a là une lacune à laquelle M. Sprengel' a tâché de suppléer par une conjecture; d'après lui, il faudrait lire en cet endroit le mot "Karamouren"; c'est le nom que portait le Hoang-ho au tamps de la domination moagule. M. Yale voit au contraire dans la "faumona" de Pegolotti le grand canal ou canal impériel. Il me paraît que c'est M. Richthofen qui a la premier découvert la vérité: sélon lui, il faut admettre que cette désignation s'applique au Tan-ho, souvet du Han; cette rivière est navigable, tout comme la Hoang-ho et le canal impérial, et la direction de son cours correspondait misur à celle de II route.

Effectivement, la route tracée par Pegolotti s'éloigne du grand cours d'eau en question pour atteindre une ville qu'il nomme Cassal. M. Peschel déclare qu'il est impossible de la retrouver. Le nom stévant, et en même temps celui qui clot la liste, est Khathaligh (Pékin) et le fait est que sur cette direction on chercherait en vain une ville dont le nom présente quelque analogie avec celui de Cassai. Mais n'oublions pas que le but de l'itinéraire que trace l'egolotti dans son "Avvisamento del viaggio del Cattajo", n'est pas exclusivement Khanhaligh; loin de là; il conseille au marchand, quand il aura atteint la rivière en question, de commencer par aller visiter la grande ville commerçante de Khinsai, après quoi il pourra remonter vers le nord pour se rendre dans la capitale. Si nous admettons l'identité de Cassai et de Khinsai, c'est d'une part que l'egolotti la qualifie de grande ville de commerce, ce qui, on le sait, s'applique parfaitement à Khinsai, et d'autre part, que l'on trouve dans d'autres ouvrages le nom de Cassai i indiqué comme

indique que, pour aller à Khanbaligh, il no fallait pas forcément passer par Cassal.

Gesch, der wichtigeten geogr. Entdechunger, 2º éd. Hulle, 1793, p. 255.

Marco Polo, 6d. Panth., II, 359, 450, 468.

<sup>5</sup> Oction, 11, 1998.

<sup>4</sup> China, E, 618 et a.; cf. p. 810, 894;

<sup>&</sup>quot; Gunsk. der Erck., p. 156, note 8.

L'expression: "passé andare in Camp!"

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cent ce que font numi MM. Sprengel, Op. eit., p. 265, Kunstmann, Hist. polit., Blatter, KEKVIII, 797 et a., Elie de la Primandeie, Études eur le commerce du Moyen-Age, Paris 1868, y. 188, Yule, Cuthay, II, 268, Richthofen, China, I, 618, Ce nom se trouve dans la Liere de

variante du nom de Khinsal, et comme dérivé de Khansal. Nous aurons occasion de parler de ce marché. De là, Pegolotti compte encore trente jours de marche jousqu'à Khanbaligh, but final et naturel du voyage, parce que c'était à la fois la capitale du royanne et le centre du trafic de tout le pava.

En faisant la somme des journees de marche indiquées par Pegolotti, d'une station à l'autre, depuis Tana jusqu'à la Chine, on trouve un total de neuf mois à peu près et même davantage si le voyageur se servait d'attelages de bœufs entre Tana et Astrakhan, et s'il faisait 🖿 détour par Ourgendj. Pour vérifier ces données, il nous faudrait une reiation écrite par un voyageur qui ent suivi exactement l'itinéraire tracé par Pegolotti: cet élément de contrôle nous fait malheureusement défaut. En moyenne, Pegolotti semble avoir calculé très largement le temps. D'enrès l'une des légendes d'une carte du musée du cardinal Borgia, dressée au commencement du XV<sup>a</sup> siècle, il n'aurait pas fallu autant: "de Organti (Ourgendj) ad Cathagium (le Chine) vadent camelli in quature menador". De même Chehab-eddin estime à quatre nois neulement la durée du voyage de Samarkand 🛮 Khanbaligh. En tout cas, les voyageurs isolés pouvaient atteindre la Chine plus vite que ne 📕 dit Pegolotti, surtout s'ils profitaient de la poste impériale tatare.\* Grace à ce moyen, le missionnaire Jean de Montecorvine (1805) qui devint plus tard archevêque de Khanbaligh, put parcourir en cinq à six mois la distance qui sépare la Crimée (terra Gotherum) de la Chine.

Il résulte des renseignements recueillis par Pegolotti de la bouche de marchands qui avaient suivi cette route, car il ne parle que par oui-

l'entet du grant Coan (éd. Jeoguet, deux Il Nouveau journal aniatique, VI) p. 66, et dans le Portulano Modiceo, d'après N. Yule, L. c.

<sup>1</sup> Oderico da Pordenena (Ynie, 1. c., II., app., p. zavi) et Mariguela (p. 95) acrivent Cannai et Campaai.

L'anteur du Mossolet al abpar compte quarante jours (v. Quatremère, Rachideddin, p. huxxix); Ibn-Beteuts (IV. 294) en compte soixante-quatre.

\* Pogol., p. 8: "ove riparano mercatanti.

o ove 
fa il force della mercatancia."

Santacem, Burai sur la cosmographie du Moym-Age, III, 277.

1 Not. of soots, XIII, 294 of m.

\* Sur cette poete impériale, voy. d'Obsnon, Hist. des Mongols, I, 406 et s.; II, 481; Kammer, Gesch. der Hebens, I, 68; II, 100 et s., 355; Not. of eastr., XIV, I, p. 895; Marco Polo, ed. Pauthiar, I, 885 et su.; Oderico da Pordenone, dans Yule, L. c., p. zuzili; Liore de l'estat du grant Caas, L a., p. 62. A côté de la peste à pied, qui no faisait que le service du transport des depôches, il existait une porte à cheval pour les courriers d'état, les finactionnaires, les ambassadeurs du khan su des puissances âtrangères. Il paraît que les marchands penvaiont acost obtenir l'autoriection de se servir des chavaux que l'on tensit teujours prêts à chaque station de posté. Sur le nom Yam ou Djam, donné à ses stations de posts, voy. Bretschneider, Notices of the med. geogr.,

Wadding, Annel ord min., VI,

dire, qu'on pouvait y voyager en toute sécurité de jour et de nuit, sauf dans la partie comprise entre Tana et Sarai, où l'on rencontrait queleuefois des bandos de cavaliers tatars, coureurs de grands chemins; 1 il sufficait de se réunir une soixantaine pour passer sans risques. En général, les populations sédentaires des pays que l'on traversait respectaient "les Francs"; on n'avait d'excès à redouter de leur part que dans les moments d'anarchie, par exemple pendant un interrègne. Pour pouvoir trafiquer avec les indigènes, il était indispensable de se munir d'un bon interprète; 🔚 marchand en voyage avait besoin de deux serviteurs; parfois il se faisait accompagner par une femme; l'un on l'autre de ces compagnons devait connaître l'idiome cuman, c'est à dire la langue turque (lingua cumanesca). En effet, les tribus de race turque formaient la majorité de la population de l'empire mongol. En Occident, on donnaît à leur langue le nom de langue cumane, parce que, de toutes les tribus turques, celle des Cumans, fixés au nord de 🖫 mer Noire et éparpillés dans la région du bas Danube, était celle qui avait pénétré le plus avant en Europe et celle par conséquent qu'on connaissait le mieux. On appelait encore cet idiome la langue ouigoure. Un diplôme écrit en Crimée en 1380, et dont nous reparlerons, nous apprend que ce nom (lingua ugaresca) n'était pas inconnu des Occidentaux. La langue des Ouigoures, dit Guillaume de Rubrouck, est la source et la racine des langues turque et cumane, et il dit vrai, car d'était la tribu la plus civilisée de toutes celles 👫 race turque, et c'est chez alle que l'ancienze langue turque passa pour la première fois dans la littérature ôcrite. ■ n'y avait pas dans tout 🗈 nord de l'Asie, de langue plus répandus que cette langue cumane ou onigoure; elle avait beaucoup de liens de parenté avec l'idiome parlé de nos jours par les Turcs orientaux. Ayant de se lancer dans les pays mongols pour y prêcher

Bonder Google

 <sup>&</sup>quot;Moccoli (Mogeli) cioè gente d'arme,"
 p. 1; ci. "Moccoli cioè Tartari acherani,"
 p. 11: Yule, Cothoy, II, 227.

<sup>\*</sup> M. Richthofen prétend (Chèsa, I, 508, et ailleurs) qu'à cette époque la langue persans était la "lingua franca" en Atie: c'est une estreur.

<sup>&</sup>quot;Un interprète la la commune de Coffin, mommé Luchino Culigepalli, fit la traduction de ce diplâme. Dans une autre occasion, une femme grosque "que legis lictoras ogurencha" (ele) traducit pour le commi de Caffa une lettre du laban des Tutoras: Atti delle Soc. Lig., IV, rendic., p. 61. En 1888, none l'avons déjà va,

un grimiounaire dominicain traduisis pour les Vénitions de Tana un diplôme d'Ouzbehkhan, écrit en "langue cumane".

de Carp., p. 661. Sur in langue et Péariture des Ouigeures, voy. Klapreth, Relecin den Caucasus, II., 487 – 576; du même, Verzeichniss der chinosischen und mandscheischen Blicher und Handschr. der K. Biblioth. zu Berlin (suppl.); du même, Poleuchtung der Forschungen J. J. Schmidte; Abel Rémusat, Recherches ner bes langues tartaves, I, 263 et m.; Vambéry. Uigerische Sprachmonumente und der Kadathu Blick (Vienne 1870), introd.

l'évangile, le meine récellet espagnol Pagehalis étudia à Surai la langue et l'écriture ouigoures; à la fin de sa carrière de missionnaire, il préchait dans le bassin de l'Ili en langue ovigoure et il n'est point douteur qu'il fût compris des habitants: il eût pu pousser jusqu'au pays d'origine des Ouigoures, c'est à dire jusqu'à la lisière du désert de Gobi, avec la certitude de s'y faire comprendre, quoique le langage unité dans cette région fut un autre dialecte de la langue turque.1 Il en était de même pour les marchands qui voulaient traverser l'Arie centrale: s'ils trouvaient trop de difficultés à apprendre enz-mêmes cette langue, ils étaient obligés d'emmener avec eux des gens en état de la parler. Il existe un lexique, \* écrit en 1803, où l'on trouve les noms des objeta les plus usuels dans la vie courante, en trois langues: le latin. le persan et le cuman. Le lexique était évidemment composé à Pusago des yoyageurs occidentanx et spécialement des marchands qui allaient dans les pays tatars et en Perse; effectivement, on y voit les nome d'une foule d'articles de commerce, non-seulement d'articles d'urigine orientale, comme les épices et les pierres précieuses, mais même de times fabriqués en Occident; ils ne peuvent se trouver là que parce qu'ils s'importaient dans l'Asie centrale. Ce n'est point parmi les nome des missionnaires qu'il faut chercher celui de l'auteur du lexique en question: 5 d'était assurément un marchand de la Haute-Italie, un Génois plutôt qu'un Vénitien;" certains idiotismes qui se sont glissée dans son latin trahissent l'habitude de l'idiome génois ; d'ailleurs, en 1908, il n'y avait guère que les Génois qui fréquentement les pays tatars."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Linguam chumanicam et litteram niguricam, que quidem lingua et littera utantur communiter per omnia ista regna a. imperia Tarturorum, Persarum, Chaldmorum, Medorum et Cathay: voy. la lettre de ce personnage, dans Wadding, VII, 266 et c.

Il that partie the in collection léguée par France Petrures à la république de Venise et est inscrit sons la rubrique: Cod. Marc. DELIX; il a été publié par Klaproth dans seu Mém. roles. à l'Assie, III, 118—256, mais cette édition est à la fois incorrecte et incomplète. Il existe une nouvelle édition qui estimait, aous on double rapport, à toutse les exigences: elle est intitalée: Codez Chemanions, bi-bifotèces ad templem divi Marci Penntiurem, et. comes Géta-Kanes (Budapest, 1890). Klaproth n'avait pu se pro-

eurer que la copie des cent dix premières pages du mansscrit; les cinquante-quetre autres contiennent, outre des glosse cumano-allemandes et cumano-latines, de longs morceaux en langue cumana.

<sup>\*</sup> Sur la langue cumano, d'après ce vocabulaire, voy. Blan, Vollechum used Sprache der Aumanen: Zolischrift der dautschen morpeni. Gen. XXIX, 566 et m.

<sup>4</sup> Cod. Commun. p. 91 et st., 105 et st. Je reparlerai de ce sujet dans le supplément.

<sup>&</sup>quot;C'est copendant de que fait le dernier éditeur; il tient trop peu de compte de la nomenclature variée des articles de commerce, et trop des citations hibliques, patristiques et liturgiques du supplément.

<sup>\*</sup> C'est l'opinion de M. Eculer, Romanusche Studien, p. 1888.

The arguments mis en avant par le

Revenous encure una fois à l'itinéraire de Parolotti. Sur teut le parecurs qu'il décrit, on trouvait des moyens de transport variés, chariots attelés de bourfs, de cheyaux ou de chameaux, cheyaux de selle ou ânes, Copendant, il conseille aux marchands d'éviter les bagages sucombrants et, à cet effet, s'ils ont amporté des draps de Génes ou de Veniss, de s'en défaire contre argent à Gurgendi et de ne conserver tout au plus que les plus fins. A part ces bagages, il fallait souvent s'approvisionner de vivres pour un certain nombre de jours. Pour un marchand voyageant avec un interprête et deux domestiques et portant avec lui des marchandises (ou de l'argent?) pour une valeur de (avere della valida di —) 2,500 écus d'er, les frais de route de Tana en Chine s'élevaient à trais ou quatre cente écus d'or. 1 Perolotti n'indique pas de chiffre total pour les frais de retour; il dit seulement que le prix de revient d'un chargement de chariot est de vint-cinq écus d'or. Dans ce chiffre sont compris les frais de nourriture et les gages des domestiques. Si l'on compte l'écu d'or à douze francs de la monnaie actuelle, on voit, que le voyage coûtait, à l'aller, de 3000 à 4,800 france, et, au retour, 300 france par charge de volture.

Quelle que fût woie par laquelle les marchands arrivaient en Chine, soit qu'ils y fossent entrés par le désert de Gobi, soit qu'ils

C\* Géza-Kuun on favour de la nationalité génoise de l'auteur du vocabulaire (Cod. Chomon., p. exxii et a., addit., p. 27) ont été repris et confirmés par M. Desimoni, chans son étude sur le Cod. Camen., dans l'Archiv. stor. stal., 1881.

' Pegelotti exprise d'abort la somme en "commi d'argento". Le somme, ou, pour misux dire. It somme était une petita barro d'argunt, du poido de 45 mggl, qui en monnaie de Tana valait 909 appres; sa valour courante était de 190 aspreu: cala représentait une valeur de 6 écus d'or an moumaie d'Occident: Pegel., p. 8, 5, 6. Par un décret randu en 1883, le sénat de Venise arrêta que 🖿 commo setuit çalcult à raison de 190 aspres pour les verrements faits à la caime communale da Tana peus droite de douane, 💥 à 150 aspres peuz le fret des pelleteries et des seies travalitées, et il fire se valeur à 19 tibre grosserum (Canale, Grimes, II, 444). Den-Batouta (II., 412, 414) parle de barres d'aggent (russe) dénommées dans la langue

du pays Saouma, plur. Saoum, qui servalent 📭 monnaie courante dans l'empire de Kiptehak; d'après lui, le poids d'une de ces barres était de cinq succes. M. Hammer (Gosch, dar goldenes Horde, p. 924) site un passage de Wassef, d'après loquel il aurait existé également des Saoum d'or, et il ajoute en remarque, que ce mot est encore unité dans le langage content ches les Osmanlin. Comme les Tuturs, les Russes du Moyen-Age se servaient communent de petites barres d'argent non frappèes (Resberwiein, Moscovia, dans Ramus, II, 150. 6d. de 1588). Sur les variations de la valour du commo, voy, les calcule établic par M. Desimoni, Archiv. stor. stal., 80 atrie, III., 109 et a., Atti delle Soc. lig., IV, rendic., p. 55 et su, et suppl. a l'ouvrago de M. Belgrano, Della rito prisata doi Generali, 2º 6d.

<sup>8</sup> Ce passage laisse à distince sous le rapport de la clarté; voy. Vulc. Ozthoy. II, 298.



enescut abordé sur les côtes après une longue traversée, ils devalent éprouver un sentiment de bien-être et de sécurité à la vue de ce pays si fertile, si bien cultivé, si supérieur à tous les autres par la variété de ses produits: 1 ils ne pouvaient que no confirmer dans ce sentiment en remarquant dans toutes les classes de la société une aisance rénérale et des mostrs élégantes, et en constatant le soin avec lequel le gouvernement veillait sur la vie et sur la propriété de chacun. A Pépoque où les Occidentaux y pénétrérent pour le première fois, la Chine, quoique gouvernée par des maîtres étrangers, les Mongola, jouissuit d'une prospérité croissante. Avant eux, le pays était divisé en deux parties: la partie septentrionale, gouvernée par des dynasties étrangères et connue dans l'Ouest sous le nom de Cathey, au sens propre de ce mot; 2 et la partie méridionale, restée aux maiss des empercurs indigènes et appelée Mantaou\* par les Chinois du nord; cette division n'existait plus depuis que le grand khan Koubilai avait résasi à réunir sous son sceptre les deux moitiés de l'empire et diverses provinces limitrophes. Rien ne faisait plus obstacle au trafic entre le nord et le midi: pour assurer les approvisionnements de Khanbaligh et les arrivages des blés et des riz du midi, Konbilai ordonna d'immenses trayeau pour la réparation et l'achèvement du grand canal et la construction d'une route parallèle à ce canal sur une longueur de quarante journées de marche; non-seniement ce but fut atteint, mais les liens qui unissaient autrefois les deux moitiés de l'empire s'en trouverent resservés. Koubilai stait un organisateur de premier ordre : en même temps qu'il fondait sur des bases solides la suprématie de la nation mongole, il conservait dans la mesure ill possible les traditions administratives de l'ancien état chinois et employait à des dépenses d'utilité publique les revenus immenses que la richesse du pays mettait.

<sup>1</sup> Shn-Batsute, IV, 954.

Le vest nom est Khitali, dérivé de celul de la tribu des Khitans: voy. Quatremère. Rachid-eddin, p. zei; Highthofen, Chica, I, 580 et s.

D'où le nom de Manni, denné à ce pays par Marco Pole, Oderice de Pordenone (Yain, L. c., p. Exiti) et Jean Marignels (Dobner, p. 110). Les Chinois du nord prétendaisnt faire remonter leur civilisation à une époque plus ancienne que celle de leurs frères du midi, et appelaient ceur-ci Man-tae, ce qui signific File des harbares: roy, Panthier, M. Polo, p. Ivii, 859, 452; Yule, Cathoy, I, 108; du

même, M. Polo, II, 106. Le mot Matchia, à proprement parter Mahatchin, le grande Chine, a une grande anniagie avec le précèdent, mais ne doit pas être confundu avec lui: on le trouve employé par Rachideddin, chtre autres: ce nom, mité aben les Indians et passé de leur langue dans celle des Persans, s'applique en général à II Chine méridiensle: voy. Quatremère, t. c., p. hexavi et su, soii; Yule, Carbay, p. exvisi.

<sup>\*</sup> Ruchid-eddin, Description de la Châne, trad. Klaproth, dourn. cefat., 2\* etric, XI, 841 et m.; Marco Polo, éd. Pauthier, p. 481.

à sa disposition. Les fransactions commerciales versaient délà, des sommes considérables au trésor: 1 il accrut énoure cette source de recettes par ta construction de routes et de cananx a plus commodes; nous en avons vo un exemple un peu plus haut. Des navires innombrables couvraient alors les fleuves et les cananx et répandaient dans toute la Chine les produits indicènes 🖪 les articles étrangers importés par mer." La grande majorité des habitants des villes était adonnée au commerce et à l'industrie. Des villes de l'intérieur même, telles que Taian-fout par exemple, de grands commercants partaient pour faire le voyage de l'Inde ou d'autres pays encore.5 On en eût naturellement trouvé beaucoup plus encore dans les villes du littoral, d'où des jonques se dirigaleut à chaque moment vers l'Inde. Réciproquement, les ports de la Chine recovaient des marchands de l'Inde.' A cette époque, l'empire du Milieu n'était pas fermé aux étrangers comme il l'a été depuis. Non-seulement Koubilai les tolérait sans s'inquiéter de leur religion, mais ■ les désirait, il les attirait à sa cour, il les élevait à de hautes fonctions : les exemples su sont nombreux parmi les chrétiens comme parmi les mahométans. En ce qui concerne spécialement le commerce, nous ayons déià en l'occasion de parler des Occidentaux qui faisaient 🖩 voyage de Chine, en petit nombre, il est vrai. Les marchands venus des pays mahométans! et surtout de la Perse étaient plus nombreur. Cet état de choses subit, il est vrai, des à-comps. Ainsi, un jour, quelques-uns de ces mahométans, invités à la table de Koubilai, refusérent, par scrupule religieux, de manger de certains plats: 🖿 grand khan, irrité de cet afront, tint pendant plusieurs années rigueur à leurs coroligionnaires; avani l'affinence des mahométans diminua-t-elle au point de produire une perturbation grave dans les recettes des douanes, et Koubilai finit par se décider à retirer les mesures vexatoires qu'il avait ordonnéea. Cet incident mis à part, tous les auteurs qui ent écrit sur la Chine à l'époque de la domination mongole sont d'accord pour dire que les mahométans formaient des colonies dans les plus grandes villes de la Chine et en partaient dans toutes les directions sans être jantais inquiétés. La plus : importante de ces colonies etait cans doute celle de Khingaï, car cette

<sup>&</sup>quot; Pelo, p. 477 pt s., 581 ct p.

<sup>\*</sup> Il fis planter des arbres le long de la route: Rachid-oddin, l. c., p. 844; Polo, p. 849.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Polo, p. 389, 489, 449, 468, 477 et a.

<sup>\*</sup> Thai-yea-fou, an and-enest de Pékin.

<sup>\*</sup> Polo, p. 858.

Da-Batouts, IV, 204; V 61, 88—91,
 100.

<sup>&#</sup>x27; Polo, p. 597, 529 et h.

<sup>&</sup>quot;Les ambassades d'Arabie, dont il est fréquemment fait mention dans les annales chinoises (Bretschweider, On the Knowledge etc., p. 11 et s., et ailleurs) n'étalent, pour le plupert, que des expéditions organisées par des marchands.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> D'Ohmon, Histoire des Mengola, Il. 490 et m.

ville renfermait trois mosquées; à Zeiteun, à Canton, à Khanbaligh, les mahométans avaient également leurs quartiers spéciaux où ils vivaient sous l'administration de leurs cheiks et de leurs cadis.<sup>1</sup>

Le commerce se concentrait particulièrement dans les villes situées sur le littoral ou tout au moins reliées directement à la mer. Tout al midi, Canton cuvrait son port aux navires marchands indiens. Il est vrai que ce nom de forme chineise (Konang-toung) ne se trouve pas dans les relations de voyage, mais on y trouve ceux de Sin-assin ou de Sincalanº qui désignent la même ville. On sait que, tant que la Chine méridionale forma un empire à part et même plus longtemps encore, les Indiens et les Persans l'appelaient la grande Chine, Mahatchin ou Matchin. Chez les Orientaux, il arrivait fréquemment que l'on attribuat le nom d'un pave étranger à sa capitale ou à l'ane des villes les plus importantes qui à leurs youx représentait tout 📙 pays. C'est ici le cas. Canton était in premier grand port que rencontraient les marins au midi de la Chine; ils lui donnérent le nom du pays, Sincalan qui signifie la Grande-Chine (en person Kolos, grand), ou Sinassin (Chine war' ¿ξογήν) et ce nom se transmit non-sculement aux Arabes et aux Persans," mais encore aux voyageurs occidentaux. Canton était des lors une des villes les plus considérables de la Chine: un grand nombre d'étrangers y débarquaient et s'y établissaient à demeure, et d'autre part, c'était, à ce qu'il semble, le point de départ de beaucoup de commercants chinois: Il r avait là un chantier de constructions navales et il se faisait par ce port un actif commerce d'exportation de la porcelaine. Quand Oderico da Pordenone le visita, le mouvement incessant des navires entrants et sortants fut pour lui un tel sujet d'étonnement, qu'il ne put s'empêcher de dire que toute l'Italie réunie ne pomédait pas un trufic maritime pareil à calui de cette ville toute seule 5

Un peu plus au nord s'élevait Zayton ou Zeitoun, la ville sotnelle de Tauen-tahéou-fou (Province de Fo-kien); autrefois son nom

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ber-Batouts, IV, 268, 269 et a., 378 et u., 379 et u., 384 et a., 294; Binaketi, dans Quatremère, Reschidedein, introd.; p. lunuviii, et note de la page suivante; Oderico da Pordemone, dans Yule, Cathoy, II, append., 1, p. nuvi.

L'identité de Sin-accin et de Sincalan avec Canton a été déjà admise par ME. Reinand (Relations, II., 94, note), Lemen (Indiacha Alterthamahande, IV, 890) et Dufrémery (Res-Batouts, IV, 99, 971); M. Yulo (Outhey, I, 106) est coini qui l'a le plus solidement démontrée.

<sup>\*</sup> The Batouts, IV, 92, 255 et s. 268, 271 et s.; Rachid-eddin, dans Elliot, Hist. of Bulig, I, 71: citations du même et de Wassef, dans Yule, l. c.

Oderico da Portenone, p. ariv; Marignola, p. 110 (dans Dobner). C'est d'eux sens donte que venait le nom donné à cette ville par l'auteur de la Corte ente-lace (p. 142): Marco Folo ne la nomme même pas.

<sup>\*</sup> Olerico, L. c.; Ibn-Betouta, L. n.

était Taé-thouar, mais les Persans et les Arabes Pavaient accommodé à leur façon et transformé en Zoitoun, mot qui dans leur langue signifie, comme on le sait, olive. Aboulfêde connaissait déià ce nom: il le tensit de marchands qui avaient fait le voyage: Ibu-Batouta, qui décrivit plus tard la ville, parlait de ce qu'il avait vu personnellement, car c'était là qu'il avait débarqué en Chine et ce firt là anni qu'il se rembarqua à son retour sur une jouque en partance pour l'Inde.3 Le port de Tsuen-tchéon-fou est maintenant ensablé, mais alors il était excellent4 et Ibn-Batouta le considère comme le plus vaste du monda. Il recevait un numbre immense de navires venant de l'Inde et des lles de l'archipel indien; 💹 y apportaient des épices et d'autres articles précienz et en particulier du poivre en telles quantités qu'on peut estimer qu'il en arrivait là cent fois plus qu'il n'en passait par Alexandrie pour aller en Europe. Les marchands de tout le midi de la Chine se donnaient rendez-vous dans ce port: c'est là qu'ils allaient chercher les articles d'outre-mer pour les répandre dans l'intérieur." La ville était immense et les Mahométans établis à demeure, les Occidentaax qui y avaient leurs dépôts (entre autres on nomme spécialement les Génois) y formaient un appoint notable de III population et premaient une part active au mouvement commercial."

Zayton n'était pas le dernier port fréques té par les navires de l'Océan indien; ils poussaient encore plus loin au nord jusqu'à l'embouchure du Taien-Tang où ils abordaient à Kan-fou,' port de Kinsaï, le chef-lieu de la province. Nous avons déjà vu que dés les temps les plus reculés, Kan-fou était l'objectif des marins arabes et persons; à l'époque de Marco Polo, sa rade etait littéralement remplie de navires marchands qui allaient et venaient entre ce port et l'Inde et réci-

acial.. 2º stric, XI, 457; Kiliot, Mai. of India, I, 71.

4 "Pertus maris mirabilis;" Marign. dans Dobner, p. 96.

<sup>5</sup> Marco Polo, p. 629—581: v. aumi la lógende de la carte de Prè Maure, dans Zuria, p. 88.

Ibn-Ratouta, IV, 989 et m.; Oderico da Pordenone, p. univ; Marign., L. c.

<sup>&</sup>quot;He systems raises jusqu'à un certain paint: il est vyai que l'olivier ne croit ni aux environs de cette ville ni dans la Chine en général (Den-Batenta, IV, 269), mais on y recueille les fruite de l'Eléctrose deifers, que les Chineis nommaient Thoung. Cette plante se trouve aux environs et son nom forme précisionent la syllabs finale de celui de la ville: Klaproth, dans la Journ. seist, V (1694): m 41 — 44; Fauthlux, M. Poio, p. 1685.

Obeger, II, 2, p. 198 et a.; cf. Richtheim, China. I, 696.

<sup>1</sup> IV, 209 et at., 304. Rachid-addin aussi parle souvent de Zeitoun: voy. Journ.

<sup>\*\*</sup> Klaproth set le premier qui sit di terminé la situation de Gamére: Journariet., V (1884), p. 85 — 41. Pour plus de détails, voy. Richthofes, China, I, 570, 574.

A Marco Polo, p. 498 et s.

proquement; les sources chinoises contemporaines signalent Kan-fou comme un des bureaux de douane les plus importants du paya. Ou pouvait au besoin ne pas s'arrêter là et pousser sans débarquer jusqu'à Khingal même, ville immense et l'un des principaux centres commerciaux de la Chine. Khinson, c'est la ville actuelle de Hang-tchéou-fou, chef-lieu de la province de Teé-kiang; elle fut longtemps la résidence de la dynastie des Song (1127-1276) et portait alors simplement le nom de King-see, c'est à dire la capitale (de la Chine méridionale), d'où les Persans, les Arabes et les Occidentaux ont fait Khinsai, Khansai, Khansa et même Cassal. D'après toutes les descriptions laissées par les voyageurs et les géographes du Moyen-Age, ce devait être une ville sax proportions colorsales. Hamdallah-Monstoff (vers 1340) 3 dit que c'est au moins la ville le plus considérable de tout l'Orient; quelques voyageura\* vont juaqu'à dire que c'est la plus grande du monde. Marco Polo et Marignola disent sans détour que c'est la ville la plus belle, la plus riche et la plus populeuse qui existe. Au témoignage d'Oderico da Pordenone. Khinsaï l'emportait sur toutes les autres villes par l'abondance et la variété des articles étalés sur ses marchés. Le commerce de la ville entretenait 🕋 vastes relations et possédait d'énormes richesses.7 Des marchands étrangers de divers pays et de diverses confessions religionses y avaient fondé des comptoirs on y faisaient des aéjours passagers.<sup>3</sup> Khinsal était redevable de cette prospérité, pour une part à son étendue même, à sa population accoutumée au bien-être, pour une autre part, à sa situation sur les bords d'un fleuve qui se divisait dans l'intérieur de la ville en une multitude de bras, circunstance qui facilitait extrêmement les communications avec la mer; pour une autre part enfin, au canal et à la route de quarante journées de longueur qui la reliaient à Khanbaligh, la nouvelle capitale du nord.

Cette nouvelle capitale du nord et la Chine entière était, elle aussi, une grande place de commerce. La Resiée directement par terre et

<sup>\*</sup> Panth'ur, Pole, p. 531 et e.

Pachideddin, dans le Journ. acidi.

2º atris, XI, 456 et u.; dans Elliot, Hist.
of Indea, I, 71; dans Quatremère, p. zaiii.
Binsketi, shid p. taxavii et z.; on trouve,
à la même page, d'autres citations d'écrivains crientaux. Aboulfééa, Géogr., II,
2, p. 192—194; Ibn-Batonta, IV, 982 et
us; Harco Polo, p. 491 et us; Oderico da
Perdemone, p. zavi; Marignola, dans Dobner, p. 86, 110; Le Sivre de Cestat du
grand Cassa, p. 66: Pegol., p. 1, II

Quatremère, Racchideddin, p. lxxxviii.

<sup>\*</sup> Dans II nombre neus pouvous compter le célèbre voyageur l'au-Bateuta; il déclare qu'il n'en connaît pas de plus grande.

Marco Polo, p. 499; Marign., p. 95.

<sup>\*</sup> Oderico, L. c.; et le Lierr de l'astat du grant Caon, L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Marco Polo, a 494.

<sup>&</sup>quot; Oderico, p. xxvii; Ibn-Batouta, IV, 284 et as,

<sup>&</sup>quot;Messalek alabsar, cité par Quatremère, Reschidektin. p. bankin; Resald eddin. dans le Journ. ariet., 2º sèrie, XI, 848.

Pegol., p. 8; M. Polo, p. 318, 318;

par eau avec les grandes villes du littoral où venaient débarquer les articles étrangers, elle recevait par les mêmes voies, avec la plus grande facilité, les nembreux produits du midi de la Chine. Les présence de la cour et d'un grand nombre de hants personnages y attirait beancorp de marchands par l'espoir d'y placer leurs articles. Aussi les produits indigénes et étrangers y affinaient-ils de toutes parts. Mais celui qui l'emportait sur tous les autres, c'était la sole: elle y arrivait en quantités fabuleuses: Marco Polo estime la totalité de ce qui entrait chaque jour par les portes de la ville, à mille charges de charjots.

Parmi les quantités de marchandises qui s'entassaient dans les magasins des grandes villes chinoises, y avait-il des provenances d'Europe? La chose est assez donteuse. En tout cas, on peut admettre out les Occidentaux qui sulvaient la route de terre n'allaient pas s'embarrasser de beaucoup d'objeta lourds; il est certain qu'ils devaient généralement suivre l'excellent conseil de Pegolotti et échanger leurs marchandises contre de l'argent avant de se lancer à travers les steapes et les déserts de l'Asie centrale. Quant à ceux qui passaient par l'Inde, il n'est guère probable non plus qu'ils se fissent suivre jusqu'au bout de leur voyage par les marchandises qu'ils avaient prises au départ; 📰 l'en étaient défaits en chemin et avaient pris en échange, soit de l'Argent, soit des marchandises d'un placement assuré en Chine. Le principal objet de leur voyage était d'acheter des produits chinois pour les importer en Europe. Mais à leur arrivée en Chine une déception los attendait; ils apprenaient que les métaux précienx ne servaient à rien pour faire des affaires. Le marchand indigène lai-même convertissait en barres et entassait sous cette forme tout son or et son argent. Pour ses affaires courantes, il ne se servait que de popier-monnaie. L'étranger devait faire de même et échanger tout son argent contre du papier-monnaie sous peine de rester inactif.1 Le papiermonnaie avait cours forcé: le refus en était considéré comme une réballion contre le gouvernement et puni de mort, car c'était le grand than lui-même qui faisait fabriquer ce papler-monuaie dans sa résidence et l'émettait dans tout le pays. Le papier était fait avec l'aubier," d'une espèce de mûrier. Le Morus paperifera Linu. Pour des sommes

Khanbaligh est en réalité le nom de cette ville en langue turque; le nom chinois stait Tal-ten (e. à d. la grande capitale): c'ést celui que lui avait impues Koubilai, sea fondateur. la même peine: ibié. p. 891, note: cf. Liere de l'estat du grant Cuan, p. 61.

<sup>&</sup>quot; Ibn-Batouta, IV, 259 m. s.

Marco Pole, p. 895. Coux qui mettaient en circulation des billets faux encouraient

Et non pas avec la feuille, nomme on le lit dans la description d'ailleure bien faite du papier-mennaie chineis, par Mahrini, dans Silvestre de Sasy, Christomethic arabs, L. 251.

<sup>4</sup> Marco Polo, p. 290 et su, et ses cam-

considérables, on faisait les billets en soie, mais ils n'entraient pas en circulation. On faisait au contraire, en billets de papier appelés Tchao, des coupons de toutes valeurs jusqu'aux plus minimes, calles qui, dans tous les pays, sont généralement représentées par des monnaies de cuivre. Peur marquer ces billets, on employait d'abord la gravure sur cuivre: les billets portaient des lettres et des chiffres de couleurs rouge et soire et ils étaient marquès au timbre du grand hhan. Coux qui veniaient remplacer des billets hors d'usage n'avaient qu'à les porter aux bureaux de basque du gouvernement où ils recevaient au échange des billets neufs, mais ils subissaient une retenue de 3 %. Jamais le

mentateurs; Chehabeldin, p. 226. Il pareft que out aubier arait l'apparence du coton, à la vue et au teucher; c'est ce que dit l'ancieu texte latin de Marco Polo, publié dans le Ros. de voy, et de mêm. publ. par la Société de géographie, p. 984: "(Magaus Kaan) facit accipi corticem cujundem arboris, qui vocatur gelaus .... et de iste cortice facit fieri carcas sicul de bambaco". Oderico da Pordanone parle anssi (t. c., p. xxvi) de "carte ad instar bumbycia". Cette particularité explique l'erreur dans inquelle est tombé Guill. de Rabrouck, 389: "velgarie moneta Cathals set caria de wambanio" (bambagia alguificacton et non bambon, comme traduit M. Pauthier). Jord. Catal. (p. 58) E Hayton (dans Grynmus, Noous orber, Has. 1565, p. 402 et s.) qualifient la metière de "papyrus", sans outrer dans plus de détails sur la fabrication du papier.

"Suivant Pegolotti (p. 1, 8) le papiermonnaie chincis s'appelait Balich (babisci
est une faute de copiete; d'après M. Yula,
Cutlog, II, 200, 204, il faut lire balisci...
Cela n'est par exact. Le mot Balich est la
designation d'une certaine valeur; il était
unité dans tout les pays sounis à la dominution mongole, même dans ceux qui na
commissaient pas III papier-monnaie. Il
semble qu'il s'appliquait à l'origine à une
barre d'or cu d'argent, puis qu'il designa
une comme d'or ou d'argent mounayé
de même valour: Quatremère, Rochidschie, I, 819, 800 et a.: Yule, Cu-

thoy, I, 115-117). Ainsi il y avait des balich-or, des balich-argent et des balichnanier. Pour distinguer oes derniers ou les nommait belieb-tchae (Not. et entr. XIV, 1, p. 502). The Batouta dit (IV. 260) que vingt-cinq hillets de papier-mospais fout un ballch et que il ballch vant un dinar d'or. Oderico da Pordenous (p. xxvi, xxix) rapports de son cété qu'il faut eing billets pour faire un balieb et que le balich vaut un ôes d'or et demi. Cola feralt dans les deux cas de 15 à 19 france. D'après son calcul, Pegolotti arrive à peu près au même résoltat (p. 1, 2); il compte que 4 balich valent cinq écus d'or. Nous sommes bien loin de l'appréciation de Wastef qui estime la valour d'un ballch-papier égule à cella de 10 dinara.

Pour le détail, voy. Marco Pelo, p. 203 et m., et les notes de M. Pauthier; Yule, M. Polo, I, 351 et a.; Biot, Min. sur le système monitaire des Orinois; Journ. Aniel., 8º série, IV, 446.

"encaustam nigrum": le Livre de l'estat de grant Cours (p. 66) est plus précis: il dit que la valour est marquée au centre en couleur rouge et que les iettres qui entourent ce chiffre sont de couleur notre.

<sup>4</sup> M. Polo, p. 834; Pegol., p. 8; Hayton, I. c.

"Hayton (op. ost.) no parle pas de estte retenue: Ibn-Batouin affirme nettement que le détenteur du bélet ne subit aucune parte au change. Mais Marce Pole

gouvernement ne payaét en monnale sonnante les billets présentée à ses bureaux ; il aurait été d'ailleurs dans impossibilité absolue de le faire, car, sous la domination moustole, la conversion des métaux précieux en monnaie ne merchait pas de pair avec l'énorme émission annuelle de papiermonnaie; an commencement, on n'en frappait pas de tout, et, quand on se décida par la suite à le faire, ce ne fet jamais qu'en quantités insignifiantes. L'impossibilité de changer le papier-monnaie contre de l'argent ou de l'or avait pour résultat de le déprécier: c'était au point qu'en 1997, par exemple, an moment même de l'émission, le cours n'atteignait que la moitié de la valeur nominale. Ce n'est point ici le ben d'exposer comment cette dépréciation alla toujours en augmentant et finit per amener la ruine du pays et la chute de la domination mongole. Le papier-monnaie était une création des anciens souverains de la Chine: la dynastie mongole n'avait fait que les imiter,1 mais elle en abuse. Merco Polo ne paraît pas s'être douté des terribles dangers auxquels cet abus la menait, on bien il n'a pas voulu l'avouer. Peutêtre avait-il été trappé de voir le grand khan acquitter ses dépenses avec une monnaio fiduciairo si facile à se procurer. 🔳 l'impression qu'il en avait conque troublait son jugement; pent-être ansai n'envisageait-il la question qu'au point de vue étroit des marchands. En effet, quand ceux-ci apportaient leur or et leur argent, ou même leurs pierres précienses on d'autres articles encore, à la banque centrale de Khanbaligh (Pegolotti la nomme improprement la Monnaie) on aux bureaux de banque des villes secondaires, ils étaient largement payés, en papier II est vrai, mais ce papier était une monnaie courante très commode à transporter et que personne n'osait refuser.<sup>5</sup> Pegolotti va jusqu'à assurer que l'usage du papier-monnaie ne créait pas une hausse du prix des marchandises.\* Il est probable que s'il avait consulté des indigènes qui avaient été en mesure de connaître les prix à une époque où l'émission du papier-monnaie était maintenne dans des limites plus rai-

p. 627 et le Liere de l'actoi de grant Cases, p. 47, sont absolument d'accord sur ce point: ils affirment que le gouvernement retient 3%. Chelub-eddin, l. c., parle également d'une légère parte. Harbaro (Viaggio alla l'erria, p. 44) mentionne l'imbitude adoptée plan tard par les empereurs de la dynastie des Ming, de remplacer tons les ans par de neuvenex billets les billets en circulation et de rettair à estte secucion aux porteurs 2%, à titre de provision.

<sup>1</sup> Peur l'histoire de parier-monnais en

China, Pétuda da M. Biet (Journ. oriet., 12 série, III, IV) et les notes de M. Penthiet (Murco Poio, p. 819 et es) ont antrement de valeur que la petite notice beaucoup trop vantés de Klapreth, Sur l'origine du popier-monnaie (Mim. relat. à l'Anie, I, 876 et es.).

<sup>\*</sup> Sur oes bureaux, voy. Pauthler, Pois, p. 581.

Marco Polo insiste expressiment sur ce point, p. 898.

<sup>4</sup> P. 4: "non si sopracompara la moncatanzia perche est monete di popiere."

sonnables, ils n'auraient pas été de son avis. Mais le marchand êtranger ne pouvait pas faire la comparaison, et les produits chinois pris sur place lui paraissaient très bon marché en comparaison de la valeur qu'ils atteignaient en Europe. La soie, par exemple, grâce à la fartilité du pays, était apportée sur le marché en telle quantité qu'elle y restait à bas prix. Ibn-Batouta pense qu'elle n'aurait aucune valeur, n'étaient les marchands: car, dit-il, les vers à soie qui la predaissat n'exigent pas besuccun de soins.

Le fait est que, de tous les produits de la Chine, la soie est le plus précieux et celui que les marchands d'Occident recherchaient avant tout. A chaque instant, au milleu de la description d'une ville, Marco Polo s'arrête pour parler de la culture du mûrier, de l'abondance des récultes de soie grège, des belles étoffes de soie ou de soie mélangée d'or que savent tisser sur leurs métiers les ouvriers chinois." La soie grège et les étoffes de sois, voilà les deux articles que les marchands d'Occident allaient chercher sur les marchés de la Chine. III le missionnaire Oderico da Pordenone sait qu'à Suzumato (Sinjumata dans Marco Polo, actuellement Tri-ning-tchéon, dans la province de Chan-toung), même en temps de cherté, les quarante livres de soie coûtent moins de huit solidé grossorum; si Pegolotti écrit qu'en Chine, pour un sommo d'argento (c'est à dire pour cinq éeus d'or: voy. p. 3), on peut avoir de dix-neuf à vinet livres de soie grège ou trois pièces et même trois pièces et demie d'étoffe de soie damassée (comocos), ou encore trois pièces et demie et jusqu'à cinq . pièces de brocart d'or (nacchetti), ces deux anteurs ne sont certainement que les échos des marchands italiens qui faisaient personnellement la commerce en Chine. L'auteur du livre "De l'estat du grant Caon." parlant des articles que les marchands étrangers exportaient de Chine. désigne aussi la sole grège, les soleries et les brocarts d'or.º Il cite de plus les épices, dénomination collective qui peut être très électique. On peut, par exemple, y comprendre le souse et la réaderée et même la racine de calanga. On trouvera des détails sur ces divers produits dans les suppléments, à la fin du volume. On pourrait être étouné que nous ne dizione pas un mot du thé qui est de nos jours un article si impertant pour le commerce d'exportation de la Chine. C'est qu'on n'en trouve pas trace au Moyen-Age, pas plus dans les livres de commerce que dans les tarifs de douane. A en juger même par 🗏 silence complet de Marco Polo<sup>†</sup> et des missionnaires, qui cependant décrivent dans les dé-

<sup>1</sup> IV, 256 % &

Pelo, p. 817, 359, 358, 369, 435, 487, 439, 441, 466, 460, 471, 488, 511, 524.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voy. Pauthier, Polo, p. 444: Yule, Polo, II, 100 et a. (Cuthen, I, 126).

<sup>\*</sup> Cashog, II, app. 1, p. sam.

Pegol., p. 4.

Rd. Jacquet, p. 67.

<sup>1</sup> M. Pauthier prétend que el, dens et description de la partie supérieure de

taile les plus minutieux les us et contumes des Chinois, on pourrait croire que la boisson par excellence du pays qui le produit y était encore incomme su Moyen-Age. Ce serait pourtant une erreur. D'après des sources indigènes, l'usage du thé remonte déjà, en Chine, à une époque plus uncienne; il n'était pas absolument incomma à l'étranger, seulement ce fut d'abord chez les Arabes et non chez les Européens qu'il se répandit. L'An Occident, on n'a commencé à prendre du thé qu'au XVIII° siècle.

l'Assum (prevince de Geindou) Marco Polo ne nomme pas expressement l'arbre à thé, il le décrit suffissement pour le faire reconnaître (p. 884, not., 386). Cala est, cependant, très problématique: v. Yule, Polo, II, 87 et s.

<sup>!</sup> Bolet., p. 40. Chan less Amber le thé se nomme chell.

<sup>\*</sup> Bitter, Avien, II, 220 et su., Mayer, Geschichte der Botanik, III, 276; Mayen, Planskangeoprophie, 460.

## Troisième période.

## Décadence.

Épuisement des nations commerçantes le la Méditerranée, obstruction des routes de l'Asie, à l'extérieur et à l'intérieur, Découverte d'une nouvelle route par les Portugais.



## Les Osmanlis, les Grecs et les Francs dens péninsule des Bulkans.

1881 - 1459.

La paix de Turin (1881) avait permis oux nations qui entretenaient des relations avec la Romanie, de reprendre leur trafic longtemps interrompu: elles pouvaient dorénavant garantir les intérêts de leur commerce, soit par des traités, soit par d'antres moyens. Mais, dans l'intervalle, la aftuation politique des pays compris dans cette région avait subi de profonds changements. Il devenait de jour en jour plus evident que l'avenir appartenait aux Comanies. D'Andrinople, où ils s'étaient solidement établis et out leur servait de base d'opérations. leurs bandes irrésistibles rayonnaient et portaient 🖿 désolation dans les pays encore possédés par les Slaves méridionaux et les Byzantina. Le centre de l'empire de Byzance était réduit à un petit triangle, compris entre la mer de Marmara et la mer Noire. Le peu de territoire que les empereurs conservaient encore en Macédoine, autour de Thessalonique, et 🖿 despotat de Misithra (Sparte), apanage d'une branche cadette de la maison de Paléologue, étalent séparés du centre par de vastes enclaves appartenant aux Turcs, aux Slaves, aux Francs; ajoutons quelques îles au nord de l'Archipel et nous aurons énuméré tout ce qui restait de l'empire. Entre des pomessions ainsi éparpillées, les liens administratifs se relachaient nécessairement; plus d'union, plus de cohésion: le vieil empire n'imposait plus le respect à personne, ni à ses amis, ni à ses ennemis. Et, pour comble d'humiliation, il avait perdu jusqu'à son autonomie depuis que, sur ses vieux jeurs, l'empereur Jean V était devenu le vassal du sultan et son subordonné au point de vue militaire.

Les nations commerçantes de l'Occident allaient-elles tourner le dos à l'astre sur son déclin pour courir au-devant du soleil levant? Dans cette question d'intérêt, la prépondérance militaire et l'étendue des possessions territoriales n'étaient pas les seuls éléments à consulter. Au point de vue de la politique commerciale, il en était d'autres encore

Manuella Google



qui méritaient d'être pris en considération. Les conquêtes des Osmanila embrassaient les plaines qui s'étendent au sud des Balkans, le pays par excellence de la culture des céréales. Mais les deux villes les alus importantes de la région, les centres de l'industrie et du commerce, Constantinople et Thessalonique, restaient aux mains des Grecs.1 Les nations commercantes y avaient leurs colonies, leurs quartiers, leurs consulata; elles y jouissaient, depuis des siècles, de priviléges de toutes sortes, elles y entretenaient des relations avec un peuple capable d'apprécier les arts 🔳 la paix. Le commerce d'Occident n'avait pas à compter eur les sultans enivrés par leurs victoires, ni sur leurs sujets à peine civilisés, pour obtenir des encouragements approchant, même de loin, coux qu'il avait reçus des Grecs; chez les conquérants, le mot d'ordre était: guerre à la chrétienté; entre eux et les Francs établis en Grèce, un conflit était inévitable un jour ou l'autre. Provisoirement, il est vrai, les quelques points de la côte occupés par les Italiens étaient seuls menacés; les îles semblaient moias exposées et c'était là surtout que les puissances commerçantes avaient concentré leurs efforts de colonisation. Elles recevaient bien, de tamps à autre, la visite de pirates tures qui y mettaient tout à feu . La sang, emmenaient les habitants en esclavage ou les contraignaient à s'expatrier; mais, tant que les Cemaniis n'avaient point de flotte à leur disposition, on n'avait pas 🛘 redouter de leur part une occupation permanente. L'occasion du premier choc entre les Osmanlis, les Génois et les Vénitiens, fut une guerre qui éclata entre Venise, l'Aragon et Byzance d'une part et Gênes d'autre part. Au cours des hostilités, qui se prolongèrent pendant les années 1361 et 1362, l'amiral vénitlen, obligé par les circonstances de faire un long séjour sur les côtes des provinces gouvernées par le grand-émir Orkhan, ne jugea pas à propos d'aller lui rendre visite et, par cette attitude méprisante, il 🖿 blessa profondément dans son orgueil; l'amiral génois, au contraire, se montra plein d'égards et conclut avec lui un traité d'alliance. La guerre terminée, Orkhau demeura l'allié et l'ami de la République génoise: ses damandes trouvaient toutours auprès d'elle un bon accreil, alors même qu'elles arrivaient dans un moment inoportun.\* Sons le règne de Mourad I", son successour, les relations entre les deux puissances restèrent les mêmes. Cette situation favorisait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les Osmania acciégirent une première fois Thescalonique en 1881, mais sans succès: dans la suite, ils s'en emparèrent à plusieurs reprises, en 1887, en 1891 et en 1401, mais chaque fois l'occupation ne fut que passagère: Séadeddin, Obronica della casa obtomena, trad. Bratutti. p. 190; Chalcoc., I, 47; Obron. bym.,

<sup>64.</sup> Jos. Muller (dans use Byzant. Amelekten, Situangsberichte der Wiener Akad., phil. hist. Ch., IX, 1869), p. 194; Ducas, p. 50; Hopf, art. Grischenland, Op. cit., LXXXVI, 71.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cantacum, ПІ, 298.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mil della Soc. Lig., XIII, 194—197.

les pregrès du trafic entre les Pérotes et les Osmanlis; en 1872, les choses en virgent au point de donner de l'ombrage au pape Grégoire XI qui agitait dans son esprit des projets de croisade. Il est certain que cette alliance devait être solide, car, dans un traité du 2 nov. 1382, ch ils prensient l'engagement de soutenir envers et coutre tous l'empereur Jean, son fils Andronic et son petit-fils Jean, les Génois stipulèrent une exception en faveur de Mourad et de ses Tures.\* Le premier des traités conclus entre Gênes et les Osmanlis qui nous ait été conservé porte la date du 8 Juin 1387. Alors se trouvaient a Péra deux plénipotentiaires de la République génoise Gentile dei Grimaldi et Giannone del Bosco. Après avoir signé dans le palais du podestat un traité de commerce aver des ambassadeurs bulgares, ils se rendirent au camp de Mourad qui se trouvait alors à "Mailtana." Là, ils entamèrent des négociations dont le résultat, rédigé d'abord en grec, ne fut traduit que plus tard en latin.3 Quelle différence avec l'époque où les marchands génois jouissaient dans l'empire grec d'avantages de toutes sortes! Maintenant Mourad acceptait pour ses sujets l'exemption des droits de douane à l'entrée et à la sortie de Péra, il consentait à ce que cet impôt fût remplacé par un simple droit d'accise de la carate pour cent hyperpres sur la valeur des marchandises, à l'achat et à la vente; a mais il n'en continuait pas moins à exiger des Génois le palement des droits fixés per les traités précédemment conclus avec son pere et avec lui-même; en fait de concession, il se bornait à leur accorder la même remise qu'anx Sarrasins, aux Grecs et aux Vénitiens, sur les achats de grains faita directement à lui ou à ses agents.

Le passage du traité turco-génois auquel nous venous de faire albasion démontre que les Pénitions avaient pris l'avance et obtenu déjà de la Porte des avantages pour leur commerce. Mourad I= s'était même montré disposé à leur céder sur son territoire une localité propre à l'établissement d'une colonie. Orio Pasqualigo, baile de Constantinople, reconnut que Scutari remplissait les conditions désirables; cette ville avait un bon port; en tendant une chaîne 🛮 l'entrée, en ajoutant à cela quelques travaux de fortification, on ponyait le mettre en état d'offrir aux navires un excellent abri. En 1368, le genvernement vénitien envoys un ambassadeur spécialement chargé de suivre cette négociation; il devait, par la même occasion, tachez d'obtenir pour ses

<sup>&#</sup>x27; Raynald, a. a. 1872, nº 29.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig. XIII, 188 et a.

<sup>&</sup>quot;Le texte a été publié en latin par Silvestre de Sacy dans Not. et extr., MI, 1, p. D et at., et par M. Belgrano dans les Atté della Soc. Rp., XIII. 148 et m.

<sup>\*</sup> Il avait à Péra un agent commercial à loi, auguel les habitants durent rembourner ce qu'il avait verné en excédent de celte taxe.

compatriotes la franchise de droits à l'entrée et à la sortie dans la localité cù serait établi l'entrepôt dont il demandait la concession, et en général tous les priviléges et les droits qu'il serait possible d'arracher su souverain. Ces négociations n'ont pas laissé de traces; d'afficurs en 1384, nous trouvons de nouveau des négociations pendantes pour le même objet, la cession d'une localité propre à la fondation d'une colonie. A cette époque, une ambassade turque étant venue à Venise, Marino Malipiaro fut envoyé par mesure de réciprocité à la cour de Mourad. En dehors de l'objet spécial de sa mission, il devait l'aire son possible pour obtenir en faveur des Vénitiens la suppression des droits sur les blés achetés par eux en territoire ture, ou, tout au moins, leur réduction un taux d'un demi-hyperpre (ducat) par boisseau et enfin les meilleures conditions possibles pour leure achats d'alun (lesses reche, lesses seinabses).

Tout en noment des relations avec les grands émirs des Osmanlis, les Génois, comme les Vénitiens, continualent de vivre avec les ampercars byzantine sur 🔳 même pied qu'autrefois. Les ambassadeurs envoyés à Andrinople étaient fréquemment chargés de remplir quelque mission à leur passage à Constantinople. Il est cependant curieux de constater souvent. à partir de cette époque, la raideur des ambassadeurs vénitiens dans leurs rapports avec les empereurs grecs. A mesure que l'insolvabilité de ces princes devenait de plus en plus évidente. I mesure que leurs appels la l'aide se multipliaient en Occident, à mesure que la ruine de leur empire apparaisesit de plus en plus prochaine, leur ancien prestige allait s'effacant. En veut-on des preuves? Es 1394, un ambassadeur, Luigi Contarini, se présente devant l'empereur Jean V, la menace à la bouche et lui déclare qu'il ne consentira à renouveler les traités, que si l'empereur s'engage au préalable à indemniser les Vénitiens aux frais du trésor pour toutes les saisies faites à leur détriment par l'empereur Andronic 🔛 s'il renonce à toute contre-réclamation pour son propre compte. Et, effectivement, l'ambassadeur repart sans avoir conclu de nouveau traité. En 1366, dans les instructions remises à Marino Malipiero, il lui est enjoint de présenter de nouveau les mêmes réclamations et d'abréger son séjour 🛮 Constantinople si l'empereur s'obstine dans son refus. Cependant, du vivant

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Movementa epectantia hist. Stav. merid., IV, 99 ≡ a.

Instruction du 29 juill. 1884: Taf. et Thom., inéd. Il existe un projet d'instructions pour Marco Giuntiniani; il porte la date du 19 mars 1876: elles avalent pour objet la demande de concession d'un

part dans III voisinage de Constantinopie; on trouvers se document dans Romania, III., 255: je me borna à en parier en nete, parcequ'on renouça à faire partir Giustiniani.

On qui précède est empresaté son documents d'archives encore inédits, donc

même de Joan V. en 1390, un habile négociateur, Francesco Foscolo, parvint à obtenir le renouvellement des anciens traités entre Venise et Byzance, en y introduisant seulement quelques clauses supplémentaires sans grande importance.1

Si pen que Venise se fit d'illusions sur le prestige de l'empereur gree, elle tensit cependant à ne pas laisser tember Constantinople aux mains des Turcs et elle veillait d'un œil ialour au maintien de son indépendance. Or, la situation était plus menagante que jamais depuis que Baiaset occupait 🖹 trône des sultans (1889).º Un de ses premiers actes parmit de juger des projets qu'il tramait dans son esprit: l'empercur Jean venait d'entourer de fortifications sa résidence: les menaces da sultan l'obligèrent à les raser sans délai. Le visil empereur en mourut de douleur, laissant le trône à son fils Mannel (1391); aussitôt, Bajazet, se rapprochant de Constantinople, en fit 🖿 blocus 🔳 étroitement, qu'elle se trouva privée III toutes relations avec l'extérieur et se vit réduite à la dernière détresse.\* Manuel s'adressa en termes suppliants à diverses puissances occidentales pour en obtenir du secours, et, pour donner plus de poids à ses démarches, il forma, en 1394, le projet de parcourir l'Europe en personne. La Seigneurie de Venise lui fit représenter les dangers d'une longue absence et la nécessité de la présence d'un chef pour le saiut de sa capitale." Mais un bon conseil ne sufficait pas: il cût fallu l'appuyer par une action énergique et par l'envoi de la flotte vénitienne. Au lieu de cela, la Seigneurie ne proceda qu'avec une extrême circonspection. C'est qu'un grand nombre de ses concitoyens se trouvaient sur le territoire du sultan pour affaires de commerce : une déclaration de guerre pouvait les exposer aux plus grands dangers, sux et leurs fortunes, qui représentaient des sommes considérables." Il est vrai que, peu de temps apparavant, Bajazet avait encore garanti la sécurité des guiets vénitiens sur toute l'étendue III

MM. Tol. of Them. priparent la publiontion. On on trouvers des extraits dans les Obremente, 1991, III., p. 148, nº 168; p. 171, nº 187.

' Kiklorich et Muller, Acts grack, III, 186; traduction latine dans Tal. et Thom., inéd. (Hogeste dans les Common., III, p. 207; nº 847).

On possède les livres de la Masseria do Pera pour les années 1890 et 1891 (Atti della Sec. lig., XIII., 151 et on.): malheurement il ne s'y trouve rien qui denne une idio des nigociations engagées entre la colonie et le nouveeu sultan; en

y constate seulement un échange actif d'ambanadours et de mamages et des relations amicales on apparence.

- " Ducas, p. 47 et a.
- \* Thid. p. 49 et a.
- 4 Thid. p. 60.

Mornen, Step, marid, IV, 841, 848.

<sup>\*</sup> Momen. Ster. merid., IV, 389 et a. En même tempe qu'il amponçait son départ. Manuel, sour se procurer les sommes nécessaires à la défense, faissit offrir à la Seigneurie de lui vandre l'ile de Lancnon: elle refus.

son territoire, soit qu'ils vinasent de Venise même, ou de Crête, ou de Négrepont, ou de Modon et Coron; il avait promis de leur laisser dans tout l'empire des Camaulis 1 les privilèges dont ils jouissaient au temps des "seigneurs de Palatia et d'Altoluego", maintenant dépossédés par lui; mais, en cas de guerre, il pe fallait pas compter sur des ménagements de sa part. La première pansée de la Seigneurie avait donc été de recourir à une intervention diplometique auprès de Bajazet en faveur de Manuel. Mais en ce moment, le roi de Hongrie, le duc de Bourgogne et d'autres seigneurs français, cédant aux instances de l'empereur grec, se préparaient à entrer en campagne contre les Tures, et, sur leur invitation. Venise dut consentir à équiper une petite flotte destinée à opérer une diversion sur mer, sons les ordres de Tommeso Mocenigo, tandis que l'armée coalisée envahirait le territoire turc par la vallée du Dannbe. En route, Mocanigo rallia encore des vaisseaux de Rhodes et de Lesbos (les Génois faisaient aussi partie de la coalition), dégages les Pérotes que les Turcs serraient en ce moment de si près qu'ils allaient être réduits à capituler, et arriva dans la

la flotta commandée par Mocanigo (9 sept.) : mais les vifs remerciments aéresés au doge par les autorités de Féra, les termes dont clies se servent en parlant de Moomigo, le "sauveur appara dans lear détresse" (Taf. et Thom., inéd.; Commune. reguel., III. m 241 et a., ma 40, 41). prement qu'il en était tout sutrement. Pendant le siège, Francesco Gattiludo, seigneur de Lesbos, se tanait avec une galère usz environs 💀 Péra (in portu Constantinopolitano justa Chignigho), mais il me commentit pas à débarquer un soul hozome pour venir en alde aux amiégés. Prières, objurgations, rien n'y ôt: les Pérotes, impatientés, lui rappelèrent le truité de 1888, par lequel le roi de Chypre, l'ordre de S. Jean, la mahene de Chie, at la colonie III Péra svaient pris l'engagement de se seconrir mutuellement en cas de guerre contre les Tures: peine inutile. Francesco déclara que ses hommes ne se jeindraient aux essiégés que dans is cas où ceux-oi tenteraient une sortie: Alli della Soc. lig., XIII., 953 et m., 965 65 88.

Traité canche, en 1890, avec Francecco Quirizi, ambassadeur vénitien: Taf. et Them, inéd. (Regest, dans les Commem., III, p. 207, nº 348: ef. nºo 341 et 349); ef. Morum. Sinc. marid, IV, 980. Le mission d'Andrea Bembo Ahid. 980 et a.) n'avait pas en lieu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le diplôme dont II s'agit ici, d'accord en cela avec III tradition générale, donne au seigneur d'Altoluogo le nom de Chedir Zelebi. Ducas (p. 18) l'intitula Χχηδής ὁ ἀρχηνός Ανδίως ποὶ τῶν Αἰολίδων πόλεων. C'est Khidrbeg. Le prince de Mantichè aveit ôté soigneur de Palatia.

Montem. Sign. merid, TV, 388—348, 869—361, 568, 374—376, 378 (on trouve a estre devaiere page in instructions by Meconigo; on preconnait la prudence caractéristique de la Bépublique); of Hopf, art. Gricolomiand, op. cit., LXXXVI, 61; Romanin, III, 381 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ducas (p. 51) rapports que Bajaset rappela le carpa occupé au blocus de Constantinople, pour renforcer l'armée qui opérait contre les Hongrois. D'après cela, en devruit croire que le blocus de Péra avait égulement été levé ayant l'arrivée de

mer Noire à temps pour recueillir à son bord le roi de Hongris fugitif! En effet, pendant qu'il opérait de sen côté, l'armée de terre avait livré et perdu la célèbre bataille de Nicopolis (28 sept. 1396). Le désastre avait été complet. Moins heureux que le roi Sigismond, un grand nombre de barous français du plus haut rang tombérent au pouvoir de Bajazet et fureut envoyés en captivité de Nicopolis à Brousse. On eut alors l'occasion de reconnaître l'utilité de l'organisation donnée par les Italiens aux relations entre l'Occident et l'Orient. Les divers pays coalisés avaient envoyé des agents chargés de s'informer du sort des barons disparus: la plupart passèrent par Venise; ils étaient manis de lettres de recommandation dans lesquelles leurs maîtres prizient la Seigneurie de leur faciliter leur mission et de faire passer aux familles intéressées tous les renseignements qu'elle-même aurait pu recneillir. 1 Quand il s'agit de réaliser les sommes nécessaires pour acquitter la rançon des prisonniers. l'opération put se faire dans les meilleurs conditions possibles, grace aux bons avis d'un Lucqueis nommé Dino Rapondi (les écrivains francais le nomment Digne Responde); \* c'était un gros marchand, fonrnisseur attitré des cours de France et de Bourgogne, qui avait des comptoirs à Paris, à Bruges et à Montpellier. La première chose à faire, dit-il, était de s'adresser aux marchands de Gênes ou de Venise, ou des fies sujettes de ces deux rép bliques, car ces gens-là étaient accoutumés à aller et venir pour leurs affaires dans tous les pays conquis par les infidèles. Lui-même avait à Chie un correspondant, le grand marchand Bartolommeo Pellegrino, qui entretenait des relations d'affaires en Asiemineure et était personnellement connu du sultan Bajazet; il s'agissait de l'intéresser à la réussite de la négociation : c'est ce qu'on fit. Il est vrai que son nom ne figure pas dans les arrangements pris spécialement pour parfaire la rançon des prisonniers; mais le roi de Hongrie Sigiamond y consacra une somme de cent mille ducats qui lui fut avancée

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sannto, Vite, p. 768; Commune., III, p. 245, n.™ 58 et as.

On trouvers une série de ces lettres dans la Coil des clos. énécl., mél. héct., III., 158 et en. La seigneurie fit passer en France les renseignements qu'elle avait pu se procurer: voy. Obsessess. veg., III., p. 267, nº 57 et s.

<sup>\*</sup> Pour trouver des détails sur ce Dince (Jedine) Rapondi, voy. l'art. Repondi, publ. par M. Vallet de Viriville dans la Noue. biog. glode, et Timerand, Parie et nec historieux su XIV\* et au XV\* sibeles, p. 200 et m. Son testament, daté du

Så fåvr. 1418, a été publié dans les 166. Mist, citis di-louras, III, 668 et sa

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Proissart, Giorres, éd. Kervyn da Lettenheve, XV, 856; XVI, 81.

Les arrangements pris en cette circonstance sont relatés tout an long per Froissart, IVI, 97 et su, et, plus superficiellement, per l'autour du Lière des faicts du mareschal de Bonetauet, et. Michaud et Poujoulat, p. 236 et su. Mais les reaseignements plus authentiques à ce mjet se trouvent tans une charte, datés de "Micalici in Turchia (Mikalid), A l'ouest du lac Ouloubad's 24 juin 1897", et com-

par ce Dino Rapondi; la après lai, les pins gros préteurs furent Francesco Gattilusio, seigneur de Lesbos (représenté par Ansaldo Spinola), puis son frère Niccolo, seigneur d'Ænos (représenté par Nicc Grillo); le reste de la somme fut parfait par un marchand de Péra, Gasparo de Pagani, et par le podestat de Foglia Nuova (la nouvelle Phocée), Niccolo Paterio, chacun pour une moitié. Le plus grand nombre des barons français recouvra la liberté, grâces à l'intervention des puissances financières de Gênes; mais, pendant qu'on négociait, un certain nombre d'entre eux étaient morts en captivité; quelques uns furent ensevelis dans les églises de Péra. Au moment de leur rapatriement, les coutes de Nevers et de Lamarche empruntèrent encore à la République de Venise, par l'intermédiaire de Dino Rapondi, une somme de quinze mille ducats.

Après la bataille de Nicopolis, Bajaset avait fait sommer l'empereur de lui remettre les clefs de Constantinople: cette sommation avait été repoussée. La Seigneurie envoya à l'amiral Mocenigo l'ordre de faire tout ce qui serait possible pour le salut de la ville et la sécurité de la colonie vénitienne; mais les menaces du sultan ne furent point suivies d'effet et Mocenigo reprit le chemin de Venise. Sur ces entrefsites, Manuel se vit menacé par un compétiteur au trône, appuyé par Bajazet; ce prétendant n'était autre que Jean, son propre neveu. L'empereur voyait déjà le moment où II serait contraint de sortir de Constantinople et, en prévision de cette éventualité, îl se proposait de remettre sa capitale aux mains de la République de Venise; il lui III également offrir, II de certaines conditions, les îles d'imbros et de Lembos. La Seigneurie refusa tout et l'encouragea à tenir ferme. En même tempe, alle lui procura une base de résistance en équipant des galères pour la protection de la colonie vénitienne. Gènes en fit autant

muniquée par M. Kerryn dans ses annotations de l'éd. de Proissart, IVI, 261 et an.; il faut rapprocher cette pièce du document de même date, pubi. dans Ducheme, Histoire des duce de Bourgegres, II, 421 (je n'ai pas pu le consulter moi-même). l'apostat, XVI, 268. M. Hoyf duane à ce personnage un autre présonne voy. art. Giustinique, dans Erach et Gruber, op. edt., LXVIII, 899.

<sup>\*\*</sup> Common. rep., III, p. 269 et s., n. 116; p. 270, n. 151—166; MS. heet., etc. III, 190 et se.

Duena, p. 58 et le Rabbi Joseph (Obvonicles, 64. Bialloblotzky, I, 252) donnest également le nom la seigneur de Lesbos; sur A. Spinola, voy. encore Fraiseart, IVI, 258 et a.

<sup>\*</sup> Projemet 👼 nomme Nicolas Pasté

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Clavijo, p. 72; Duose, Nobe, p. 559 et a., 6d. Bonn.

Common. reg., III, p. 367, nº 70:
 249 et s., nº 78—80.

<sup>\*</sup> En 1897, le podestat de Pére reçut il plusieure reprises, de son gouvernement, l'ordre de traiter avec Bajazet (Alli delle Soc. 169., XIII., 175); sur quelles bases devait-il traiter? Ces négociations aboutigent-elles? Nous l'ignorous.

¹ More star marid, III, 886 et ≡

pour la sienne; d'autre part, l'empereur tenta un nouvel appel à l'Occident : des personnages de conflance parcoururent l'Europe en son nom. et, cette fois, leur mission se fut pas tout à fait infructuense; le roi de France Charles VI envoya un corps commandé par le maréchal de Boucicaut, auquel se rallièrent en route des renforts venus de Génes et de Venise, de Rhodes et de Lesbos. Boncicant purges les environs de Constantinople des bandes turques dont ils étaient infestés (1399) et, en repartant, il laissa pour III défense de la ville un petit corps sous les ordres de Châteaumorant. On devait s'attendre d'un moment à l'autre à un retour offensif de l'ennemi, d'autant plus que Manuel allait faire lui-même une absence de longue durée: il partait pour l'Occident, où il espérait obtenir par son influence personnelle un appui moins éphémère. Il quitta Constantinopie le 10 décembre 1399, pour n'y rentrer qu'au cours de l'éte de 1403. Pendant tout ce temps, Gênes et Venise y laissérent quatre galères chacune pour la protection de la capitale et de Galata.ª Néanmoins, les deux villes seraient peut-être tombées des cette époque au pouvoir des Turcs, sans une diversion causée par l'apparition de Tamerlan. Parti du centre de l'Asie à la tête de ses hordes. le grand conquérant vint attaquer Bajazet, lui infligea une terrible déroute et l'emmena en captivité (1402). Cette invasion n'était point fortuite: elle avait été provoquée par les puissances chrétiennes d'Europe. Jean, neveu de Manuel, chargé de la régence à Constantinople pendant l'absence de l'empereur, et le podestat génois de Galata s'étaient mis en rapport avec Tamerian par l'intermédiaire de l'empereur de Trébizonde, lui avaient fait dépoindre leur détresse et l'avaient poussé à entrer en campagne contre Bajazet; ils s'étaient déclarés prêts à la seconder et à verser dorénavant entre ses mains le tribut que les deux villes payaient jusqu'alors à Bajazet. De son côté, Charles VI lui envoyait message sur message, et, dans leurs entrevues avec le khan mongol, les missionnaires dominicains qui servaient un cette circonstance d'agents au roi de France, ne tarissaient pas sur sa puissance et sur les guerres qu'il avait déjà soutenues contre les Turcs (bataille de Nicopolis,

Mon. Ster. merid. III. 395 et us. 409 et s. Au reste, pendant ces amées là Venise entema plusieurs fois, comme Génes, des négociations avec Bajazet; elle hésitait entre la paix et la guerre. Hopf, art. Grischenland, op. cit., LXXXVI, 64, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans le nombre se treuvait un Génele, nommé Bario Doria : *Doc. cullo relat.* fonc. p. 146 : Bymor, Fluderus, VIII, 65, 69 et a., 174 ; Raynald, a. s. 1899, nº E

<sup>\*</sup> Le lière des faicle du maraschal de Boucieous, p. 247—258; Stella, dans Murat., XVII. 1254, 1157, 1167, 1178.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy, la lettre envoyée par Tamerian au régent de Constantinople, à la date du III mai 1409, dans Sanute, p. 797 et a. (M. Fallmerayer en donne un bon commentaire dans Gesch. Trapezzente, p. 224 ~226) et la relation de Clavijo, p. 86.

envoi de Boucicaut à Constantinople). 1 N'oublions pas qu'en ce moment Charles VI receyait l'empereur Manuel à sa cour avec les plus grands égards et qu'il lui domnait l'hospitalité depuis l'été de 1400 jusqu'à l'automne de 1409; que, d'ailleurs il avait toutes sortes de raisons pour s'intéresser aux affaires de l'empire byzantin, puisque, par le fait de la soumission volontaire de Génes en 1396, il était devenu seigneur de cette ville et, par conséquent, anssi des colonies génoises; enfin, que les moines qui avaient porté à Tamerlan le cri de détresse des habitans de Constantinople et de Péra étaient en même tamps ses agents. Il nous est donc impossible de nous ranger à l'opinion de Silvestre de Sacy; ce savant écrivain ne veut voir dans les lattres de Charles VI à Tamerlan que de simples missives par lesquelles le roi recommandait à la bienveillance du puissant seuverain mongo) les missionnaires chargés de les lui remettre: certes, cela pouvait leur être utile, mais nous devons pourtant croire qu'il y était question de la guerre à entreprendre contre Bajazet: la traduction latine des réponses de Tamerian le prouve clairement. Tamerlan de son côté, au moment de s'engager dans une guerre contre un prince aussi pulseant et un général aussi habile que Bajazet, goccapait de se créer des alliances dans la chrétienté; en même tempe qu'il envoyait à Péra une ambassade chargés de présents, il conflait à un missionnaire dominicain. Jean, archevêque de Soultaniéh, des lettres peur Génes et peur Venise. Il se proposait, parait-il, de combiner son action avec celle des Italiens et des Grecs. cean-ci manœuvrant sur mer, tandis que lui-même opérerait sur terre; ceci peut expliquer suffisamment ponrquoi il demanda à Trabizonde de mettre vingt galères à sa disposition, tandis qu'il réclamait de Constantinople et de Péra un contingent de même force.\* En outre, les bâtiments de guerre de ces nations pouvaient lui rendre un grand service, en barrant aux troupes turques le pessage d'Europe en Asie: il

\* Silv. de Sacy. Mon. car una correspondence écédite de Tomerien cose Charles VI, dans les Mon. de l'Acad. des Inser., VI, 1822, p. 470 et se. vennti e hannord portato le vostre lettere<sup>4</sup>. Il est malheureux que de dany n'ait pas commu cette lettre, et que M. Fallmerayer n'ait pas en commaissance dus pièces publiées par lui.

'Il est vrai que cette traduction diffère beaucoup du texte original, mais 8. de Sacy lui-même reconnaît l'exactitude des dates qu'elle attribue mus principeux faite historiques.

\* Stelle, p. 1194; Sameto, p. 798.

<sup>&</sup>quot;Voy., dans les Documents, publ. par Silv. de Sacy, les passages ci-après: p. 474: "trater Franciscus predicator (dominicain) ad has partes venit litterasque regiss attells"; p. 478; "andrimes per fratrem Franciscus Santhru"; p. 478: "interim venit Franciscus Santhru": rapproches cos citations du début in la lettre di Tamerlan dans Sanuto: "fratre Francesco, le qualo voi mandaste con Suadron, cono

Silv. M Sacy, L. c., p. 479, 515.
 Sanut., L. c.; cf. Almod Archifedia,
 Vilo Pimeri, cd. Manger, II, 941.

paraîtrait que les Grecs et les Pérotes le lui promirent. Les habitants de Péra allèrent jusqu'à arborer son étendard sur la ville; a mais là se borna leur action : non-seulement ils no firent rien pour le seconder ou pour entraver les mouvements des Turcs, mais même, après la déroute de Bajazet à Aucyre (28 Juillet 1402), loin d'aider à anéantir les fayards turcs acculés au Bosphore, on vit les navires génois les recueillir à leur bord et les transporter de la côte d'Asie à la côte d'Europe; les navires vénitiens au contraire, ne donnérent, à ce qu'il paraît, asile qu'aux chrétiens grees obligés de fair. Victorieux, Tamerian somma la régent de Constantinople de faire acte : de sommission et de payer le tribut; 4 la sommation concernait aussi les habitants de Para: cala ne peut faire l'objet d'un doute, puisqu'ils avaient déjà d'eux-mêmes promis le tribut avant la guerre. Tamerlan n'ent pas besoin d'insister: une ambassade partit sur le champ de Constantinople: elle trouva le khan disposé à accueillir favorablement ses demandes et rapporta de cette entrevue la promesse d'un renfort de 5,000 auxiliaires mongole pour continuer la guerre contre les Tures. En attendant, Tamerlan avait poursuivi sa marche victorieuse jusqu'à la côte occidentale de l'Asie-mineure; Il prit Smyrne sur les chevaliers de Rhodes (décembre 1402), contraignit les deux Phocées 🛮 capituler et à lui payer tribut, reçut l'hommage des makons de Chio, e pula, tout d'un coup, il disparut avec Il même rapidité qu'il était venu, sans avoir mis le pied en Europe. W les traces de son passage ne tardérent pas à s'effacer complétement en Anis-mineure.

Lui parti, les Turcs se fussent promptement relevés des suites de leur désastre, sans les dissensions intestines qui déchiraient leur empire: les fils de Bajazet se disputaient in trône avec acharnement. L'aîné, So-léman (que les Grecs et les Occidentaux nommaient Musulman), rechercha l'appui des Grecs et des Latins. Sans attendre le retour de Manuel qui allait après une absence de plus de trois années reprendre les rênes du gouvernement, il s'adressa il Jean, la régent, et à la République de Venise. La République charges Pietro Zeno, seigneur d'Andres, de

<sup>4</sup> Clavijo, p. 86.

Stella, I. c.; Fogl., p. 534; Giustin., fel. 167.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sanuto, p. 795 et a.; Clavijo, p. 99; Ginstiniani, p. 169. La Chronique de Trésies, dans Marst., SS., KIX, 801, rappurte qu'un grand nombre d'habitante de l'Antomineure, fuyant devant l'invasion de Tamorian, passèrent en Grèce sur des navires géneia, vinitiens, estalans et grace.

deut he explicites four firest payer très cher es service.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cherefeddin-Ali, Hist. de Timour-bec, trad. Pétis de la Creix, IV, 87—89; Price, Mahommedan history, III, 404 et s.

<sup>\*</sup> Sumt., p. 860.

Cherefeddin, IV, 56—59; Price, i. c., 417 et a.; Duc., p. 75 et a.; Sanut., p. 799.

Hopf, art. Grischenland, op. cit., LXXXVI, 65.

négoder en son nom. En 1403, à force de démarches, l'habile diplomate rémait I faire accepter de toutes les parties un traité out rémait à la satisfaction de toutes les puissances de la Romanie leur rapports avec l'empire turc. Elles avaient formé une "ligue" (ligu) qui comprenait le régent Jean, Venise pour ses îlea, Gênea pour Chio, l'ordre des chevaliers de St. Jean pour Rhodes. Dans E traité, elles figurent collectivement. Le sultan donne d'abord des garanties applicables à tous les membres de 📠 ligue; toutes les échelles de l'empire turc scront ouvertes à leurs marchands; les droits ne seront pas relevés: entre autres, le droit d'exportation permanent sur les blés restera fixé à une byperpre per boisseau. En outre, le sultan consent I ce que les navires turcs ne puissent entrer dans les Dardanelles ou en sortir sans une autorisation de l'empereur grec et de toute la ligne. Après ceia, viennant les stipulations apéciales à chacune des puissances alliées. A l'empereur grec, le sultan restitue Thessalonique et ses environs, dont Evrenosbeg avait récemment pris possession, et il lui cède, su nord de la mer de Marmara, un territoire plus étendu que celui que Bejaset lui avait laissé; enfin, il supprime le tribut que l'empereur pavait à son, père. Aux Génois il déclare qu'il n'entend exiger d'eux sucun tribut pour leurs possessions de la mer Noire; la mahone de Chio sera déchargée du tribut de cinq cents ducats qu'elle payait jusqu'alors au seigneur d'Altohogo (Ephése), et, aur celui qu'elle paie pour Foglia nuova, il lui sera également fait remise de cinq cents ducats.4 A Venise, il promet la restitution de tous les territoires qu'elle pourrait avoir perdus au cours des guerres

Ooli, der doe, énéd., mél hist., III. 178 et sa.: malbeurensement, le document n'est pas daté. M. Hemmer l'a déjà pubité dans en Geschichte des cemanischen Resche, II, 607 et m., et lui attribue une date impossible: 1406. Le nouvel éditeur peuse que, pour la fixation de cette date, en pent chercher entre la mort de Bajasot (9 mars 1408) et celle de Tamerian (1 avril 1406); il admet la première limite par le motif que Soliman ne pouvait pas s'attribuer le titre de souverain des Osmanlis avant la mort de son père, et la seconde paycequ'à l'époque 📰 le truité fut conclu on ercyait II la possibilité d'un nouveau comfit avec Tamerlan. Mais Tamerlan rentra dès 1408 dans les profondeurs de l'Amo; en 1404 et 1405, personne ne pensait plus le voir revenir sur les côtes de

l'Asis-mineure. D'un autre cété, Jean Paléologue, que le traité qualitée de converain des Grece, ne remplit les fonctions de régent que jusqu'es retour de Manuel; à partir de l'été de 1408, il ne pouvait plus figurer dans les traitée, à côté de Manuel, son oncle, qu'à titre de co-régent: M. de Mas Latrie l'a cublit. Je place donc ce traité à l'année 1408, et non pas à la fin de l'année, comme le fait H. Hopf (Grach, p. Andros, p. 78; art. Gricoben-lonel, op. cit., LEXXIVI, 71), mais au printemps.

<sup>\* &</sup>quot;Poem justr de le booke ai de cora ni de coto."

Due., p. 78, exagère les concessions accordées par le sultan.

<sup>4</sup> Ser on dernier point, vey. Duess. p. 169 et s.

précédentes; en outre, la République sera mise en possession de la ville d'Athènes et d'un territoire mesurant cinq milles (mis, millia) de longueur vers l'intérieur des terres, sur la côte de la Grèce, vis-à-vis de l'île d'Eubée.¹ Quant aux protègés de Venise, le sultan s'engage à ne pas réclamer de Jacopo I<sup>m</sup>, marquis de Bodonitza, de tribut plus élevé que celui qu'il a payé jusqu'alors, et d'exempter le duc de Naxos de celui qu'il payait aux seigneurs d'Alteluogo et de Palatia (des dynasties d'Aïdin et de Mentêchè).

Ce traité est pour nous toute une révélation: il nous montre, au commencement du XV siècle, un nombre considérable de colonies d'Occidentaux dans le Levant déià tributaires des sultans Osmanlis et des princes turcomans d'Asie-mineure. Un allégement partiel de cette exyltude constituait un des avantages essentiels du traité, Quant à l'accreissement territorial consenti aux Vénitiens sur le continent gree, ce point demande quelques mots d'explication. Le désir de gagner du terrain au-delà de l'Euripe n'était chez eux que la conséquence du prix énorme que l'on attachait, dans la mère patrie, à la possession de l'île d'Eubée. Or, si déjà on avait su apprécier, à son origine, le valeur de cette colonie, elle s'était accrue doublement, depuis que les Turcs ensermient la capitale de l'empire grec et depuis que celle-ci était visiblement condamnée à tomber tôt ou tard entre leurs mains. Le rôle de la colonie de Constantisople, autrefois la première des colonies de sa nation en Grèce et leur point d'appui, s'effaçait peu à peu et passait à Négrepout. D'autre part, cette colonie avait gagné en importance depuis l'extinction des deux families de tierciers, les dalle Carceri et les Ghisi, et la sisuation des bailes avait grandi d'autant. Niccolo II dalle Carceri, prepriétaire des deux tiers de l'île, était mort amazeiné, en 1863, sans enfants légitimes; la République disposa comme elle l'antendit des deux baronnies dont se composait son héritage, se réserva la possession des châteaux-forts et exigea, en qualité de suseraine, l'hommage direct des vassaux. Le dernier des Chiei, propriétaire du troisième tiers, mourut en bas âge, en 1890. La République, se basant sur un prétendu testament pour faire valoir ses droits à l'héritage, supprima la baronnie et placa. 🖿 territoire sous l'administration directe du baile de Négrepont. 🛦 partir de ce moment, elle entendait être et fut la scule maîtresse de Pile: la progression des mesures prises pour la défense et la protection da territoire, 🖢 sonci constant de l'amélioration de la culture, du



Veyen Suthan, Doc. infel., II., 121. to Grice, II., 10, 52 et m., 76, 79; III.,
 Sathan, Doc. infel., relat. t Thiat. de 306 et m., 822, 544 et m.

progrès commercial.1 de l'accroissement de la population 2 que nous révelent ses ordonnances, prouvent qu'elle ne négliges pas ses devoirs de souveraine.3 L'île touchant pour ainsi dire au continent, il ne pouvait lui être indifférent que le territoire voisin fût entre telles ou telles mains. Elle ne put s'opposer par la force des armes à l'invasion de la Thessalie (1396) et de la Locride par les Turcs; mais elle conserva cependant sans interruption en Thessalle la ville de Phtelion, gonvernée par des recteurs à elle, et 🖿 famille vénitienne des Giorgio se maintint en possecuion du marquisat de Bodonitso (an sud des Thermopyles) qu'elle avait acquia par mariage en 1338. Le port de Bodonitza était l'un des débouchée des blés de la Thessalie; la petite seigneurie de ce nom ne dut d'ailleurs la prolongation de son existence qu'à la protection incresante de Venise qui 🖺 comprit dans les traités conclus par elle (1403, 1408, 1409) jusqu'au jour où les Tures s'en emparèrent de force, en 1410; ils en permirent cependant la restauration momentanée, mais, en 1414, ils la détruisirent définitivement. La République s'efforçait, pandant ce temps, de gagner du terrain de son côté au delà de l'Euripus et, par un concours de circonstances tout particulier, elle se trouvait être derenue maîtresse d'Athènea.

A l'époque dont nous parlons, le duché d'Athènes n'était plus aux mains de la Compagnie catalane. Une branche de la maison d'Accia-

A partir de 1400, il fut décidé qu'un raisseau ferait régulièrement chaque aunée, au mois de septembre, la traverage entre Venise et Négrepout, alles et retour, et farait escale en route à Corfou, Modon et Corou, pour y charger et y décharger des marchandises; mais il est possible que estte mesure n'ait pas été longtemps maistenue: Sathas, l. c., II, 9 et a., 22 et a. D'ordinaire Négrepout n'était pas tête de ligne; les galères de Romanie ne faisaient qu'y toucher berre et centinuaient, de là, ionr route sur Constantinople.

\* Les vides faits chaque sanée dans la population de l'île par les descentes répétées des Turcs étaient comblés par des acrivages d'émigrants de race albanaise: Sathue, l. c., II, 79; III, 287 et a., 319 et s.

\* Hepf., art. Grischenland, ep. cit., LXXXVI, 80 et sa., 188 et sa.: on trouvera la des détaits sur l'administration de cette colonie: en somme, elle était coûteuse pour la mère-patrie, car les éépenses y dépasmierat les revenus; voy. p. ez. Sathas, ep. eit., III, 98.

Hopf, L. c., p. 17, 26, 68; Bathan, L. c., I, 32; II, 55, 181, 264; III, 55, 120, 152, 226, 345, 430 et m., 451 et m., 451

Brechart, Adois directif. Coll. des chross belg., Namur, IV, 807. Hous treuvons là un port désigné sous le nom de Rondoninia: M. Mathewic (Mittheilangers der geogr. Cos. zu Wien, nouv. suit. XIII (1880), p. 487) vent y evoir II port de de Hendine (Hondine) en Macédonie, dans le polfe de ce nom; je maintiens ma correction: Bondonicia = Bodonitm.

\* Hopf, art. Gricehonland, op. oft., p. 71, 74, 75. Parmi les documents utilisés par M. Hopf, alguaique on particulier cour qui ont été publiés dopuis dans les Mon. Slov. marid. IX. 90, et dans Sathar, Doc., h.c., II, p. 210, 270 et a. Les chroniques vénitiennes fant le résit des érénoments.

inoli. famille de banquiers florentins, avait acquis d'immenses propriétés feodales en Morée et s'y était définitivement fixée; Corinthe était sa résidence; de là, elle avait jeté ses filets sur Athènes et sur Thèbes. En 1385, Nerio Acciaiuoli, gouverneur de Corinthe, comme l'avait été avant lui Niccolo, son père adoptif, expédia au-delà de l'isthme une armée de mercenaires avec mission d'enlever le duché d'Athènes aux Catalans; refoulés peu à peu, réduits à un dernier retranchement construit dans l'Acropole d'Athènes, les Catalans capitulèrent = 1387. A sa mort, arrivée en 1394, Nério légus la Béotie, avec Thébes comme résidence, à Antonio, son fils naturel; quant à la ville d'Athènes, par une curience disposition in son testament, il en fit don à l'église de la Madone du Parthénon et plaça en même temps cette église sous la protection de Vanise. C'est ainsi que la Seigneurie se trouva mise en possession d'Athènes et que la ville fat gouvernée successivement par quatre podestats vénitiens, de 1895 à 1402. Cet arrangement ne satisfaisait point Antonio: des le premier jour il avait déclaré sa résolution de reprendre Athènes: il finit effectivement par s'en emparer de vive force, mais il n'était maître que de la ville; l'Acropole tint encore pendant dix-sept mois. Le baile de Négrepont leva une armée pour aller à son secours et se mit personnellement à sa tête; il fut battu et fait priscunier. La garnison n'avait plus d'autre alternative que de capituler, ce qu'elle fit. Très affectée de cette serte, la Seigneurie profita des négociations engagées avec le sultan, en 1403, pour faire reconnaître par celui-ci ses droits sur Athènes. Antonio Accisinoli était le vassal du sultan; mais autant le seigneur suzerain mit de complaisance à accéder au désir de la Seigneurie, autant le vassal lui opposa de résistance, et finalement Venise dut se résoudre à lui laisser la ville. Il condition qu'il la reconntt pour suzeraina. A partir de 1407, Antonio vécut sur un pied de bon voisinage avec Venise et Négrepont. Dans le traité de 1403, on voit qu'outre Athènes le sultan cède à Venise un territoire sur la côte, en face de l'ile d'Eubée, sans autre désignation plus précise: à première vue, on pontrait croire qu'il s'agit d'un terri-

en désigne pour le remplacer, avec le têtre de provéditeur (provisor), Thomas Mocenigo: on lui donne en même temps pleins pouvoirs pour négocier avec Acoleisoli (80 oct.): II, 101; I, 4 et s.

'C'est l'objet du traité du 61 mars 1405: Commerc. reg., III., p. 809, nº 2. Il Allut montrée de l'énérgie pour le faire chierver par Accinimali: 11 mars 1406: Sathan II., 185.



L'envrage de M. Sethas contient (II, 3, 6, 7, 45, 75) cinq documents relatifs à l'occupation d'Athènes par les Vénitiess. Dans celui du 22 sett 1402, aons voyons que déjà l'ennemi occupe la ville; la citadelle neule tient encore; on lève III nouvelles troupes pour faire tête sur assiégeants; ibid. II, III et a.: le 7 octobre, on mit déjà, II Venise, que II nouvelle campagne a mul finé et que le balle de Négrepent a été fait prisonnier:

toire indéterminé I choisir postérieurement. Mais il ressort de documents officiels récemment publiés par M. Sathas, qu'il s'agissait de la Lycaonie. Ici, comme pour Athènes, la Seigneurie n'atteignit qu'il-complétement son but, car Antonio ne consentit à céder que les villes ouvertes et garda pour lui les places fortes. Au reste, même dans ces conditions, comme la Lycaonie était une contrée très fertile en céréales, ce n'était point une acquisition à mépriser.

A cette époque, la République de Venise tendait en général à étendre ses possessions territoriales en Grèce; elle se flait plus à ellemême qu'aux petits seigneurs grecs on francs, pour les défendre contre les sultana, car cenx-ci redoutaient d'avoir affaire directement 🖩 elle. Ce fut donc avec plaisir que la Seigneurie vit Pietre Cornare devenir seigneur d'Argos, de Nauplie - des territoires dépendant de ces deux villes, par son mariage avec la fille et l'héritière de Guy d'Enghien, dernier baron francais d'Argolide (1877); à sa mort, arrivée oage ans après, comme il ne laimait pas d'enfants. La République racheta ses domaines à se veuve: cette acquisition lui procurait un bon port sur la côte orientale du Péloponnèse, celui de Nauplie; alle en prit possession sur le champ. Quant I Argos, Théodore I", despote de Misithra, avait pris les devants et il en conta à la République plusieurs appées de luttes armées avec ce prince belliqueux, avant de réunir sous son sceptre toute la beronnie (1394). Les habitants du pays faisaient des vœux pour elle et ils n'eurent point à s'en repentir; entre ses mains, leur pays jouit d'une nouvelle ère de prospérité. L'exemple est contagieux et la complitité des habitants grecs de Monembasia contribua sans doute pour beaucoup à faire tomber cette place forte en son pouvoir (1419): mais ce fut une conquête éphémère.

La conduite de la Seigneurie n'était pas uniquement dirigée par le désir d'étendre la sphére d'action de la République ou d'enrichir son trésor: toujours les intérêts du commerce y entraient en ligne de compte. Ainsi, par exemple, sur la côte orientale de la Morée, l'élément grec, représenté par II despotat de Misithra (Sparte), avait domine jusqu'alors: pourquoi donc Venise avait-elle tenu II y acquérir, comme nous venous de le voir, les deux ports de Monembasia et de Nauplie? c'est que, dans

Doc., III, 6 et s., 900 et s., 418, 420, 455, 457.

<sup>1</sup> Ibid. II., 188.

Sar cette mérie d'événements et de mégociations, voy. Hopf, op. cit., p. 35 et s., 58—60, 70—79, 90.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. p. 95; Common. rog., III, p. 196, 2<sup>rog</sup> 891, 508.

Hopf, op. cit., p. 49—58; Common.
 rep., III, p. 206, nº 848; p. 207, nº 846;
 p. 200, nº 852; p. 228, nº 406.

Hopf. op. cit., p. 74.
 Ibid. p. 79, 86.

esite région, les articles d'exportation étaient nombreux: nons y trouvons les vins fins de Monembasia (Malvoisie), les scieries de Misithra, où cette industrie était florissante, le sel et les raisins secs de l'Argolide. Tant qu'elle fut maîtresse d'Athèdes, l'Attique fut ouverte à ses marchands, qui venaient y chercher les figues et les raisins secs du pays et, un peu plus loin, les soieries de Thèbes, à supposer, du moins qu'on en fabriquât encore dans cette ville, sous la domination des Acciaiuoli. Tous les produits des possessions vénitienses, soie, graine d'écarlate, cire etc., envoyés de Grèce à la mère-patrie, ne pouvaient être chargés que sur des pavires vénitiens. Les marchands vénitiens importaient sans donte aussi certains articles en Grèce, mais on est peu renseigné à cet égard: les draps semblent avoir formé in principal objet de ce commerce.

Outre les acquisitions territoriales dont nous parlions plus haut, la République en fit encore d'autres, de moindre importance, il est vrai, dans les lles de l'Archipel. A la mort de Giorgio III Ghisi, elle avait déjà recueilli son héritage: un tiers de l'île d'Eubée avec les îles 🖿 Tinas et de Mykonos. Ces îles produisaient du miel, de la cire et de la soie, mais les revenus du trésor y décroissaient d'unnée en année et devenaient de plus en plus insuffisants pour couvrir les dépenses. L'entretion d'une administration spéciale, dirigée par des recteurs, et d'un petit bâtiment de guerre chargé de pretèger ces îles contre les incursions fréquentes des Turcs, constituaient des charges supérieures aux bénéfices.<sup>7</sup> Les seigneurs des autres Cyclades, en majorité d'origine vénitienne, étaient de jour en jour plus convainces qu'en dehors d'une union étroite avec Venise, il n'y avait point de salut pour eux. Rien ne pouvait détourner ce courant d'idées: en 1383, un usurpateur, Francesco Crispo s'empara par un meurtre de la souveraineté du duché de Nazos: l'île d'Andros passa des mains de Pietro Zeno à celles des Sommaripa, de Vérone; ces événements secondaires ne changérent rien à l'opinion générale. A Naxos comme à Andros, on fut heureux que la République voulût bien, en considération de la aituation particulicrement exposée de ces iles, permettre qu'une galère stationnat, comme d'habitude, dans chacune d'elles, pour la protéger contre les Turca. Mais m qui contribusit le plus efficacement à rassurer ces princes insulaires, c'était d'être nominativement désignés dans les traités

<sup>&#</sup>x27; Hopf, op. cit., p. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Told. p. 86, 118, 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. p. 95, 57; Sathan, Doc., II, 194.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. p. 80, 82, 86.

<sup>5</sup> Sathus, III, 438.

<sup>\*</sup> Told. III., 380- et a., 423., 460.

<sup>&#</sup>x27;Ibid. I, 14 et a., 89 et a.; II, 55,

<sup>75, 145</sup> et a., 147 c. s., 163 et a., 168 et a., 178 et a., 192, 295; III, 4 et a., 144, 181 et a., 238, 261, 305, 362—365. 411—413, 414 et a., 489, 439 et a., 448 et a.

Les sentences judiciaires et ordon nances relatives à cette transmission « trouvent dans Sathas, J. 189—208.

passée par la République avec les sultans; c'est aussi ce qu'elle faissit d'ordinaire.

Tandis que Venise errondissait ainsi ses possessions en Grèce, taatôt par une politique à 🔣 fois habile et énergique, tantôt à prix d'argent, tantôt par la force des armes, le rôle de Génes allait s'effacant de plus en plus dans le Levant, jusqu'à se réduire à rien; c'était le résultat d'une série de révolutions intérieures, dont III dernier acte fut la soumission de 📓 République au roi de France (1896). Bien eatendo, il ne fut plus question pour elle d'accroissements territorianx. Au noment des invasions de Bajazet et de Tamerlan, les colonies de Péra, de Lesbos, de Chio, des deux Phocée, réussirent du moins à sortir saines et sauves de la tourmente, et nous avons vu que le traité de 1403 leur procurs quelque allégement au point de vue du tribut qu'elles avaient du consentir à payer à leurs trop puissants voisins. Pendant tout ce temps, les seuls actes de la mère-patrie en faveur de ses colonies s'étaient bornés, autant que nous le sachione, à l'envoi de quelques ralères nour la protection de Constantinople et de Péra, et à une petite ordonnance rendue, en 1398, sur la demande des bourgeois de Péra. Au moment 🔤 🖿 péril était le plus pressant, ce ne fut pas à une fiette génoise, mais à une flotte vénitienne que cette colonie fut redevable de son saint. En 1401, le maréchal de Boucicaut fut nommé gouverneur de Gênes pour le roi de France. Il avait déjà combatte les Turca, d'abord à Nicopolis, puis à Constantinople, où il commandait un corps suxiliaire; il allait trouver à Génes une excellente flotte toute prête: c'était une belle occasion pour donner suite la ses projets de croisade, car on le savait, il n'y avait jamais renoncé. Il commença par nommer le chevalier de Châteaumerant, son homme de confiance. capitaine-général des colonies génoises de Romanie et de la mer Noire." En 1403, au passage de l'empereur Manuel qui revenait de Paris pour retourner à Constantinople, il lui fournit une escorte de qualques galères destinées en même temps à défendre les colonies." Lui-même mit à la volle peu de temps après, à la tête d'une grande flotte, à laquelle la colonie de Péra, les Gattiluzi de Lesbon et d'Ænon et la mahone de Chio fournirent chacun un renfort de deux galères. Le but primitif de l'expédition était l'lie de Chypre, mais elle s'en détourne presqu'aussi-

<sup>1</sup> Atti della Soc. lig., XIII, 176 et sa.

<sup>\*</sup> Stella, 📻 1900. La pièce par laquelle le chevalier français et les conseillers génois qui lui étaient adjoints recurent pleins pouvoirs pour l'administration des colonias y désignées et la conclusion de traités à pagser avec d'autres prissances

da Levant, porte la date da 4 janvier 1408: on in trouvers dans in Coll. do doc. inid., Mil. hist., III, 179 et ec.

<sup>\*</sup> Stolle, p. 1196; Samut, p. 789; Le lieve des fesicle de Roussicons, p. 269.

<sup>\*</sup> La livra des faints de Elevericant. p. 270, 267.

tôt pour diriger ses coups sur les Serrasine en Asio-Mineure, en Égypte et en Syrie et aussi, à l'occasion, sur les Vénitiens: elle prit à ces derniers plusieurs valascaux et pilla, à Beyrout, des magasius remplis de marchandises de prix, qui leur appartenaient. A Venise, on s'était. défié de cette expédițion des le premier moment et l'on avait renforce les garnisons de Modon et de Coron. Quand Boucicaut, revenant de Syrie, passa en vue de la côte de Morée, il trouva un face de lui, à la hauteur de l'île de Sapienza, l'amiral vénitien Carlo Zeno qui lui infligea. une sévère leçon (octobre 1403)." A la suite de cet échec, la querelle ne fit que s'envenimer et les marines des deux nations eurent également. à en souffrir. Embusqués à Péra, les Génois capturaient au passage les bâtiments vénitiens qui revensient de Tana, de sorte que ceux-ci, pour éviter la traversée du Bosphore, se virent réduits à débarquer leurs cargaisons avant l'entrée du détroit, à Scythopolis, et à les faire transporter à Constantinople par terre. Cependant l'empereur travaillait. à faire su moins cesser les actes d'hostilité entre les Génois de Para. et les Vénitiens de Constantinople et ses efforts furent couronnés de succès. Gênes et Venise elles-mêmes firent la paix, le 22 mars 1404.2 Mais cette date ne marque que la flu de la période active des hosti!ités: la fixation des indemnités engendra encore des difficultés infinies, de sorte qu'en réalité le différend ne fut entièrement terminé que par les traités du 28 juin 1406 et du 30 déc. 1410.4

L'assajétissement de Gênes au roi de France fit surgir d'autres complications encore. Les mahous de Chio sortaient de la clause des popolaris; d'après leur centrat avec la mère-patrie, tous les droits de tenveraineté et de juridiction de Gênes sur l'île devaient cesser d'avoir l'eur effet, a jamais la république venait à se laisser imposer un régime autre que a régime démocratique. Invaquant cette chause, les mahous se soulevèrent au cri: "vivent le peuple et Saint-Georges!" déposèrent les fonctionnaires envoyés par Boucleaut et proclamèrent leur indépendance (déc. 1408). Cette insurrection de la colonie génoise ressemble jusqu'à un certain point a celle des colons de Crète coutre Venise une

<sup>\*</sup> Sether, Doc., II, 📗 106.

La biero des faicts de Bosciones, p. 206 et m.; Stella, p. 1196 et m.; Dandelo, p. 517; Samuto, p. 786 et m., 800 et m.; Piloti, p. 394—400. Bourdeaut raconte lui-même m. défaite en quelques lignes: Comment, III, p. 294, nº 275.

<sup>\*</sup> Clavijo, p. 62, 74, 78; Sanuto, p. 799 et a., 804, 886; Bomaniu, IV, 10. On trouven un commentaire de l'instrument

de paix dans les Commenn., III., p. 295, n° 276; veix encare les n° 277—286 et 292, qui y ont rapport, et Sathas, Doc., I, 9—11; II, 120, 189.

<sup>\*</sup> Sur ees traités voyes Commem., III, p. 814 et m., n° 18—97; p. 829 et m., n° 48 et a.; p. 848 m m., n° 79; p. 846 et a., n° 81; p. 847 et a., n° 125 et a. p. 886 et a., n° 220 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. jur., II, 568.

quarantaine d'années auparavant: de même que ceux-ci avaient songé à se jeter dans les bras des Génois, ennemis héréditaires de leur mère-patrie, de même les Giustiniani de Chio appelèrent les Vénitiens à leur aide, et ceux-ci les autorisérent effectivement à se fournir de vivres et d'armes en territoire vénitien. Mais cette situation ne durs pas plus de six mois; une flotte envoyée par Boucicaut et commandée par Corrado Doria eut bientôt mis fin à ces velléités d'indépendance la citadelle de Chio capitula le M juin 1409. En fait, dans cette circonstance, les mahons, en s'insurgeant, n'avaient fait que défendre leur droit strict; aussi le vainqueur se montra-t-il très doux dans la répression; mais les liens qui unissaient la colonie à la mère-patrie n'en étaient pas moins brisés et l'on avait usé dans une guerre civilé des forces dont M cohésion ent été bien nécessaire en présence des dangers extérieurs.

Pour le moment, il est vrai, les Osmanlis avaient assez à faire chez eux-mêmes, et les calonies occidentales pouvaient respirer. Tandis que le second fils de Bajaset, Mahomet, établi à Brousse, gouvernait d'une main ferme la patrie des Osmanlis et les provinces d'Asie, le flisaîné, Soliman, régnaît mollement sur les provinces d'Europe. Comme les principaux marchés du continent grec restaient aux mains des chrétiens, cette situation était favorable aux nations commercantes d'Occident. Grace à l'humeur pacifique de Soliman. Constantinople et ses environs jouirent d'une longue période de calme, et, par le traité de 1403, Manuel rentra en possession de Thessalonique, où il envoya son neven en qualité de régent. Le successeur de Soliman, Mousea (1410-1413), comme lui fils 🚻 Bajazet, était d'un tout autre caractère: ca prince belliqueux mit le siège devant Constantinople et devant Thessalonique, mais des deux parts il échous contre la résistance des Grecs.1 La République de Venise n'avait pas cessé d'entretenir d'actives relations diplomatiques avec les deux princes. En 1406, elle faisait porter à Soliman, par Francesco Giustiniani, des promesses d'inaltérable amitié et l'assurait de son désir de rester en paix avec lui, quels que fussent les ennemis qu'il pourrait avoir le combattre : en échange de ces promesses, elle lui demandait de garantir à ses marchands la liberté d'ailer et de venir dans son empire, le maintien an tanz actuel des taxes auxquelles ils étaient soumis et l'autorisation d'installer un consul vénitien sur son territoire (ed sua loca). Le traité conclu entre

<sup>&#</sup>x27; Stella, p. 1917 — 1920; Rojd, art. Ginstiriani, op. cit., p. 819.

Ducas, p. 79.

Ducais, p. 99 et a.; Phrantsis, p. 87; land, ep. cit., p. 74.
 cf. Sanuto, Vote dei dopi, p. 690. Venice
 Schaftrik, Acta

avait refané son concours à la défente de Constantinople, sous prétente qu'elle était en paix avec les Tures: Hopf, Griechenland, en, eft., p. 74.

<sup>4</sup> Schafterik, Auto archivi consti spec-

Soliman et cet ambaneadeur ne nous est pas parvenu, mais nous possédons le document par lequel Moussa 📓 confirmait. Calui-ci avait affaire à un agent du baile de Constantinople; il lui affirme ses bonnes intentions à l'égard des Vénitiens et sa volonté de rester en paix avec enx; il relâcha des navires capturés par ses corsaires, et, au cours d'une andience accordée à Jacopo Trevisano, envoyé pour le saluer au nom de la République, il lui promit de ne point hausser les taxes imposées aux marchands et de ne point inquiéter les possessions vénitiennes: dans la pièce à Isquelle nous empruntons ce ranseignement, nous relevons les noms de Coron, Modon, Argos, Nauplie, Phtélion (exemptée de tribut par faveur apéciale), Négrepont, Tinos et Mykonos (Micone).

La scission de l'empire des Osmanlis se prolonges au delà de dix années. Il était réservé à Mohomet In, d'abord restreint à sa principauté de Brousse, d'en restaurer l'unité et de lui rendre par là son ancienne importance. Pandant la guerra civile qui eut pour issue ce glorieux résultat. Venise avait observé une stricte neutralité; néanmoins ells fit porter ses félicitations au vainqueur par Francesco Foscari. Mais Mahomet avait reconnu en elle l'ennemi qu'il fallait combattre à tout prix, le seul capable de mettre des entraves à la grandeur croissante III l'empire des Osmanlis. Il envoya à diverses reprises sa flotte ravager l'île d'Eubée et les Cycledes: dans ces dernières il prétendait rabattre l'orgueil des seigneurs d'Andres et de Naxos, dont l'attitude arrogants l'avait irrité au plus haut point. Mais, le mai 1416, l'amiral vénitien Pietro Loredano livra à cette flotte une bataille décisive en vue de Gallipoli et lui infligea une déroute complète. Pendant longtemps, Venise et Porte avadent évité de se heurter directement; catte bataille était le premier acta d'hostilité ouverte entre les deux puissances. Venise possédait sur mer une supériorité incontestée qui lui garantisseit la victoire; dans les traités le paix de 1416 et de 1419, le sultan dut se plier à de nombreuses concessions; entre autres, il renonça à exiger un tribut du duc

kantia ed historium Serborum et reliquorum Stavorum meridionalium, 1st fue., Belgrade, 1880, p. 374; voy. anati Mon. slav. morrid, FX, 56, 109 at a., 105.

" Hopf, op. cit., p. 75; Benuto, Psis dei dopi, p. 898.

<sup>\*</sup> Sathas, II, 962 et sa ; Comessare. reg., III, p. 864, nº 187; dans cet extrait, il manque le nom de Phtélion, qui, copendunt, se treuve dans l'original. Au lieu de "Micone", M. Hopf (l. c., p 75) a adoptà la lacture "Nichone" et a admis par vaito que ce mem désignait les côtes de Lycacuie, en lieu 🔤 l'Re de Mykeuse.

On trouve dans Remania (IV. 71 et et.) les parties les plus importantes du rapport original de Loredano sur cette bataille : Sanuto l'a inséré en entier dans ses Vite dei dogi, p. 901 et st. Avant cet événements, on avait préparé des armsments dans l'Archipel, tout en continuant do négorier: sur ce point, voy. Monum. Sign. marid, XII, 190 of m.

<sup>\*</sup> Hosf, op. cit., p. 75-77.

de Nazos, en considération de sa qualité de Vénitien et déclara laisser aux Vénitiens toute liberté de traiter en ennemis les corraires turcs qui infectaient l'Archipel et les Dardanelles. Toute autre était à sou égard la conduite des Géneis. En 1415, il faisait la guerre L un ennemi mortel des Osmanlis, Djonneid, prince de Smyrne, et l'assiègeait dans sa capitale; parmi ses alliés, à côté de divers princes de race turcomane et du grand-maître de l'ordre S. Jean, nous voyons figurer Jacopo Gattilusio, prince de Lesbos et fermier de la vieille Phocée. Giovanni Adorno, fermier de la nouvelle Phocée, et enfin le podestat placé à la tête de la mahone de Chio. Il faut dire qu'ils avaient des motifs sérieux pour mettre leurs navires à 🖺 disposition de Mahomet: Djounéid était devenu un voisin par trop incommode. Après la prise de Smyrne, Mahomet en les congédiant, leur accorda gracieusement toutes leurs demandes. Les mahons obtinrent l'autorisation de faire le commerce dans toute l'étendue de l'empire des Osmanlis, et Mahomet leur promit de laisser eller et venir, sans entraves d'aucune sorte, tous ceux qui vondrafent trafiquer avec l'île de Chio, fussent-ils même des ennemis des Turca. Par contre, il est vrai, la mahone dut prendre l'engagement 🍱 payer un tribut annuel de 4,000 écus d'or,4 et, pour obtenir un nouveau bail de dix années pour l'exploitation des mines d'alun, le fermier mahon de la nouvelle Phocée, Giovanni Adorno dut accepter un loyer qui ne s'élevait pas à moina de 20,000 pièces d'or par an.

Le changement de règne n'altèra en rien la manière d'être des colons génois de ces régions: ils se montrèrent aussi humbles à l'égard de Mourad II qu'ils l'avaient été vis-à-vis de Bajazet I., son père. Certains membres de la colonie de Péra poussèrent même la servilité jusqu'eu point de mendier auprès de Mourad des matériaux et une somme d'argent (300 hyperpres) pour la construction d'une hante tour fortifiée, sur laquelle la commune promettait de faire peindre les insignes du sultan. C'en était trop; le gouvernement de la mère-patrie blâma en termes sévères l'indignité de cette attitude; Dieu merci, dissit-il dans sa lettre, il était encore assez riche pour faire exécuter à Péra les travaux de fortification indispensables. D'un autre côté, on vit deux Génois, tous u ux

<sup>1</sup> Tal. at Thom., inch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romanie, IV, 75.

Ducas (p. 106) est le seul qui signale ce fait; il nomme les deux premiers of vév funciés fingues, et le dernier é Xéss, un peu plus loin, p. 106, les mêmes personnages reparaiment: ce sont, el Xios soit alsafies ani Gurante. Le traducteur de Ducas semble avoir il dans il premier

passage si Xisa on si Xisa, car il terit. "Il Maonesi de Asio" (p. 404). Naturellement, dans ce cas, il ne s'agirnit que de quelques membres de la mahone.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fagiletta, p. 589. Cet écrivain avait la pièce originale cone les yeux.

Ducas, p. 164.

<sup>\*</sup> Atri della Soc. Ng., XIII., 187 (Lettre da 📰 avril 1424). A cotte époque. 🖫

ferniere de la mahone à la nouvelle Phoese, Giovanni Aderne et Percivalle Pallavicini, rendre au sultan des services signales et lui fournir dans les limites de leur pouvoir les moyens d'abattre ses adversaires et de consolider es puissance. Giovanni Adorno mit à la disposition de Mourad une flotte et un corre de troupes nombreux pour combattre l'usurpateur Moustapha (1421); Monrad avait déjà vaince son adversaire en Asie: avec la flotte il put le poursnivre de l'autre côté des Dardanelles; le corps de troupes prit, sous ses ordres, une part active à la conquête de Gallipoli et le suivit dans sa marche victoriense jusqu'à Andrinople. En reconnaissance de cas services, il fit remise à Adorno d'une somme de 27.000 pièces d'or que calni-ci devait encore sur son tribut, lui secorda, sa vie durant, la jouissance des revenus des douanes de la nouvelle Phocée et lui fit don du château-fort de Périthéorien, situé sur la côte de Thrace à l'ouest d'Ænos, en face de Thasos. Par le fait de cette cession, le commerce génois acquérait une nouvelle station avantageusement placée.1 Quelques années plus tard, Percivalle Pallavicini, successeur immédiat d'Adorno' à la ferme de 🖬 neuvelle Phocée, aida Mourad à réduire un autre adversaire, ce Dionnéid dont nous avons déjà parlé; celui-ci était acculé dans le château d'Hypaéla, situé sur la côte en face de l'île de Samos: c'était son dernier refuge; avec trois galères louées à Chio, Pallavicini l'investit du côté de la mer, tandis que 50,000 Qamanlis le bloquaient du côté de la terre.\* Quand Mourad victorieux traversa en triomphateur les provinces occidentales d'Asie, les mahons de Chio et le seigneur de Lesbos s'empressèrent à qui mieux mieux de lui faire présenter leurs félicitations,

Pour sauver son empire, Manuel avait ern blen faire de suivre use voie opposée et de sontenir les prétentions de Monstapha: cette attitude attiru sur sa capitale un nouvel orage. Mourad, vainqueur de son compétiteur et furieux contre l'empereur grec, vint mettre le siège devant Constantinople dans le courant de l'été de 1422. Les Grecs se défandirent avec le courage du désespoir, repoussèrent les assiègeants et brûlèrent leurs lourdes machines de guerre. Constantinople était encore une fois sauvée. Pour

geuvernement génois travaillait dans le but d'amener le suitan à faire la paix avec l'empereur grec. Ibid. IV., ressite. a. 48 et a. quelle utilité avait été pour licured le concours le la marine génoise dans se campagne centre Djouneid (Jannitus); (v. la suite du paragraphe): Atté délla Sec. lig., XIII, 264 et le

Duces, p. 164—181. Après la prise 44 Constantinople, le gouvernement génois chérche, à rentrer dans les boanes grices de Mahomet III et fit valoir angrès de lui le service rendu à son père en cette circonstance. Il lui rappele encore de

Hopf., mrt. Ginatindomi, op. cit., . 1891.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ducas, p. 194.

<sup>4</sup> Thid p. 194.

Les Vénitions prirent bravement part

se consoler de son échec. Mourad tenta de conquerir la denxième capitale de l'empire erec. Serrés de près par les Turcs, les habitants de Thessalonique pensérent que le seul moven de salut qui leur restat était de se jeter dans les bras de la République de Venise, et ils invitèrent la Seigneurie à prendre possession de la ville. Se voir offrir ainsi une ville maritime si grande. El peuplée, si exceptionellement bien située pour le commerce, c'était un coup de fortune; la Seigneurie ne pouvait la laisser échapper: elle accepta donc (1423) et promit d'expédier des troupes et des vivres; sous sa protection, ajoutait-elle dans sa décêche. Thessalonique na tarderait pas à devenir une deuxième Venise. La ville avait pour gouverneur le prince Andronic Paléologue. malade et dégoûté du pouvoir, il n'opposa à cette transaction qu'une molle résistance et finit par céder Thessalonique à la République contre palement d'une somme de 60,000 ducats. Venise y envoya immédiatament un duca et un cupifano et compléta son établissement dans le pays par l'annexion de Cassandria et de Platanes. Mourad fut très désagréablement surpris de voir les Vénitiens lui enlever Thessalonique pour ainsi dire sons la main et y remplacer les Greca pen belliqueux par des mercanaires «ceidentaux. Aussi, dans le commencement, la République eut beau multiplier les démarches pacifiques auprès de lui, il observa une attitude hostile. Quand le premier négociateur envoyé par elle. Nice Giorgio, se présenta, non-seulement il refusa de le recevoir, mais même il le III saiair et enfermer.4 Enfin. en 1427. il consentit à laisser la ville aux mains des Vénitiens, mais il y mit plusieurs conditions: 5 d'abord qu'il continuerait à perceyoir 10,000 ampres sur les revenus de la ville, outre le produit de la taxe sur le

à la défence sous la conduite de leur balle, Benedette Bine: Hopf, art. Oriectenique, op. cit., LXXXVI, 81. Le gouvernement de la République prit, à cette époque, des marures destinées à garantir la sécurité des galères vénitiennes en route pour Constantinopie et Trébisonde, et à mettre des vaiscems à la disposition des marchands établis à Constantinopie, pour leur assurer un refuge en eas de besoin: Sathas, Doc., I, 119 et m.

\* Elle comptait alors 40,000 habitants: Orom. Dolfino, cit. dans Sathas, l. c. IV, v. xx, not. 8.

"Le marché III Thesenienique avait de lors une telle importance pour le commerce des draps, que le commerce vénition avait encere avantage à faire les frais d'une galire chargée d'essorter les vaisseann marchande à partir de Négrepont, pour les protéger contre les cormines tures : Sathas, Doc., II, 176 et a., 218 et a.

Due., p. 197. Pour les préparatifs faits par Venise en vue de l'occupation de Thessalonique, voy. Sathan, Doc., I, 185 et sa., 141 et sa.

Sather, Doc., I, 168—177, 189—189.

<sup>&</sup>quot; A défaut du tente original du traité, qui est encore inédit, j'en donne ici le résumé d'après Romanio, IV, 99 et a. mais en faisant mes réserves sur la date du 90 avril 1496, que je tiens pour inexacte; en effet, le suitan ne donns qu'au mois ée nevembre son approbation provisoire aux préliminaires arrêtés à Gallipoli: Satine, i. c., I, 189 et se.

sel, suivant la coutume du s'était introduite dans les derniers temps de la domination grecque: en second lieu, qu'il y aurait à Thessalonique un juge ture chargé du réglement des contestations pour dettes entre les habitants de race turque, et que ce juge aurait sa résidence dans la ville: les affaires criminelles restaient réservées aux recteurs vénitiens; enfin, que les marchands turcs et les caravanes seraient reçus dans la ville gans difficulté. Les Vénitiens n'avaient probablement pas encore en le temps d'organiser des entrepôts et des établissements de commerce sur une vaste échelle, quand la ville fut investie pour la seconde fois par les Turcs: cette fois, c'était Mourad en personne qui conduisait les opérations du siège; la garnison latine était faible, la population gracque peu attachée à ses nouveaux maîtres; la domination vénitienne succemba avec une promptitude, à laquelle on ne pouvait s'attendre (29 mars 1430). Si courte qu'ent été l'occupation de Themalonique, alle avait cotté à la République plus de 700,000 ducats. En ce même moment, elle était fort inquiète sur le compte de Négrepont; aussi, quand la paix se ût. le 4 septembre de la même année, fut-elle encore très houreuse d'obtenir du sultan la promesse de laisser an repos toutes ses autres possessions et d'accorder la liberté du trafic à tous les marchands vémittens dans son empire."

Deux notifs avaient exercé une influence prépondérante à Venise dans la question de l'acquisition de Thessalonique; c'était d'une part le désir de soustraire à l'action envahissante des Osmaniis toutes les parties de l'ancien empire grec qu'en pourrait encore leur disputer; d'autre part le besoin de sauver tout ce qu'il était possible de tirer du naufrage de l'ancienne prospérité commerciale. Les mêmes raisons inspirérent au sénat de Venise la pensée de chercher à étendre ses possessions dans la Morée. En dehors des territoires gouvernés par les despotes grecs, en dehors des possessions de la République, groupées autour de Modon et de Coron d'une part, autour d'Arges et de Nauplie d'autre part, et dans lesquelles Patras même fut comprise pendant quelque temps, il y avait là le duché d'Achaie avec les baronnies placées sous sa dépendance. Il était bien déchu du degré de prospérité et de puissance auquel II était parvenu sous les Villehardouine; déjà, sous les princes d'Anjou, dont la plupart se faisaient représenter par des gouverneurs, la décadence avait commencé; à l'époque où nous sommes arrivés, la principauté était gouvernée, depuis 1404, par Centurione Zaccaria, précédemment seigneur de Damala.

Zinkeinen, Gerch, des coman. Reicher pétitions réclamant en termes tont particulièrement pressants as protection contre les Turce: Sathas, Doc., III, 808 et st.

ės Europa. I, 558—570; Hapf. art. Grisohanland, op. cit., p. 89, 67—69.

<sup>\*</sup> Duo., p. 201. En 1426, le gouvernement Vénitien reçut de Négrepont des-

Bonnain, IV, 286.

et de Chalandritsa; ce n'était donc qu'un ancien baron parvenu: depuis lors, tout allait à la débandade. Sans même attendre la mort de Zaccaria, les héritiers se mirent sur les rangs et parmi eux était Venise. En 1499, le sénat charges Dolfino Venier d'aller étudier sur place les ressources du paye au point de vue de la production et des facilités de la défense: l'enquête donns des résultats favorables. Le sénat entama alors avec les différents souversins de la Morée une série de négociations tendant toutes au même but: l'établissement de la domination vénitienne sur la partie franque du Péloponnèse. La République se réservait l'occupation de l'Hexamition, le fameux mur fortifié qui traversait de part en part l'isthme de Corinthe, ce qui impliquait de sa part le projet de a opposer à la marche envahissante des Turcs. Mais ce n'était pas là le seul objet des négociations: les intérêts du commerce y avaient leur part. Effectivement, Venier avait été chargé, entre autres choses, de se rendre compte des produits du pays st dans, son rapport, il signalait l'or, l'argent, le plomb, la svie, le miel, la cire, le blé les raisins secs et la volaille.1 Cependant Venise ne put venir à bout de la résistance de Théodore II. despote de Misithra; alle dut renoncer à sa tentative et, quelques années après, c'étaient les Grecs qui occupaient en maitres 🖿 partie franque de la Morée (1432). Le despote Thomas établit sa résidence dans Clarenza, l'ancienne capitale de cette partie de la presqu'île: il était séparé de Théodore II par les posacasions d'un prince belliqueux et énergique, Constantin, qui y ajouta encore, en 1442, le despotat de Misithra. Dès lors il n'y eut plus dans la Morée d'antres souverains que des princes de la maison de Paléologue, d'abord au nombre de trois, puis au nombre de deux; quant à Venise, alle conservait les possessions que nous avons énumérées plus hant, à l'exception de Patras.

L'acquisition de Theasalonique par Venise, ses efforts pour faire de la Morée une puissance unie et forte, étaient autant d'indices qui ne pouvaient échapper à la clairvoyance de Mourad; ils lui prouvaient de plus en plus clairement que le lutte contre les Osmanlis était le principal objectif de la politique de la République en Orient. Nous avons déjà vu que Mahomet I<sup>est</sup> la considérait comme sa plus dangereuse ennemie

Banuto, Vite dei degi, p. 948. Bessarion mentionne égulement une partie de ces produits, et il y ajoute encore le viu, in viande, le fromage, la laine, le soton, le lin, le cochenille et la pourpre: Wadding, Ameri erd sais., a. s. 1459. Le district de Patras était surtout connu pour la variété et la qualité de ses pro-

daits; aussi attirait-il constamment un grand cencoure de marchands vénitiess. Sathas, Doc. I., 41, 77; II, 268: III, 76, 159 — s.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sur ce qui précède, voy. Hopf, art. Grischenland, op. cit., p. 80 et s., 86 et s., 108--110.

et qu'il en avait eu la preuve à ses dépens. Dans ces conditions, le territoire terre devait nécessairement être pour le commerce vénitien un terrain semé de dangers et il fallait une dose de hardiesse peu commune pour en affronter les périla. A quoi pouvaient servir les assurances de liberté et de sécurité inscrites dans les traités en faveur du commerce, de quelle stilité pouvait être le maintien d'un consulat commercial à Thessalouique, formellement réservé par la République au moment de la remise de cette ville entre les mains des Turcs, quand les deux nations étaient en état de rupture déclarée? Ce qu'il y avait de plus fâcheux, c'était que les Turca, maîtres absolus du détroit des Dardanelles, commandaient la route de Constantinople et de la mer Noire. Ils n'avaient même pas besoin d'une flotte à eux pour la rendre à peu près impraticable aux puissances maritimes d'Occident. Les premiers sultans ne semblent pas avoir compris l'importance de la magnifique position de Gollipoli; ils avaient laissé ses fortifications tomber en ruines. Bajazet fut le premier qui s'occupa de les restaurer; Il construisit une grosse tour à l'entrée du pert. Par ordre de son file Soliman, un Génois de la famille de Negro, engagé au service de ca prince, ou éleva une semblable sur la côte d'Asie en face de Gallipoli, à Lampsaque." A l'abri de ces forti-Acations, Mahomet créa les premiers élements d'une fotte de guerre; Gallipeli servait à la fois de chantier de construction et de port. Dès 1416, les Vénitiens apprirent à leurs dépens ce qui se cachait là: une flottille de galères de commerce revenant de Trébizonde et de Constantinople trouva sa route barrée à la hauteur de Gallipoli par une flotte turque; elle réusait à s'ouvrir un passage de vive force, mais l'ennemi la suivit en la barcelant jusqu'à Négrepont. En 1427, trois navires marchands vénitiens en route pour la Romanie furent attaqués au même endroit par une nombreuse flotte turque qui en captura deux; le troisième put se réfugier à Chio.1 Ces accidents - renouvelèrent sans donte, toutes les fois que la guerre éclatait entre Venise et la Porte. Cependant il n'en résulta jamais dans le trafic des interruptions assez prolongées pour que Venise se vit dans la nécessité de ranoncer à ses relations avec les pays d'au delà des Dardanelles. En effet, dans les chroniques vénitiennes et particulièrement dans les documents publiés par M. Sathas, il est question I toute époque des galères de Tana et da Romanie (Constantinople et Trébizonde) et l'on voit qu'elles exécutaient leurs voyages comme d'habitude. Les sources dont nous vanons de parler n'indiquent

Néanmoine, il y avait excere à Andrinople des colonies de commerce vénitionne et gimeise: voy. la lettre du moine francisculus Bartholomous, de Gânes, en date du 8 fevr. 1448, dans Wavrin, Am-

chianna shroniques a Englatorra, 66. Dupont, II, 4; Tufur, p. 159 et s.

<sup>\*</sup> Duo., p. 19, 88.

<sup>\*</sup> Sumuto, Vite dei dogi, p. 819. 007.

pes le nombre de bâtiments dont se composaient à l'ordinaire ces flottilles marchandes, mais d'Angiure, pêlerin français (1896), rapporte que de son temps il partait annuellement quatre galères de Venis, pour Constantinople <sup>1</sup>

Le trafic avec Constantinople suivait donc son cours. La colonie vénitienne de cette ville subsistait toujours avec son baile et la République avait soin de faire de temps à antre confirmer à nouveau les anciens traités par les empereurs grecs. Il existe à notre connaissance des chartes de confirmation datées des années 1406, 1419, 1418, 1423, 1431, 1436, 1442 (1443?) 1447, 1450. La plupart du temps c'étaient les beiles qu'on chargeait de ce soin; en préférait éviter l'envoi de missions spéciales; comme l'empereur n'entretensit pas d'agents permanente à Venise. Il devait au contraire y envoyer des ambassades aussi souvent que besoin était.4 Les traités sont souvent copiés mot pour mot l'un sur l'autre; en tous cas, ils sont identiques pour le fond; ils n'ajoutent rien de nouveau aux anciennes conventions. Tout marchait suivant une routine déjà vieille : selon toute apparence, le trafic n'était pas assez actif pour qu'il r ent lieu de soulever de nouvelles questions ou de peser de nouvelles règles. De temps en temps, à propos du renouvellement des traités, l'empereur et la République discutaient quelque pen, le premier se plaignant des actes de contrebande commis par les Vénitiens, la seconde réclamant contre les impôts et les accises dont ses colons étaient, disait-elle, surchargés injustement, mais, en somme, il ne se produisait pas de nouveaux motifs de difficultés, assez graves pour amener une rapture. La Seigneurie se montrait en général bienveillante, serviable et seconrable. Quand, aux conciles de Ferrare et de Florence, les Vénitiens unissaient leurs efforts à ceux du pape Eugène IV, leur compatriote, pour amenar la réunion des églises d'Orient et d'Occident, MI travaillaient dans Finteret de l'empereur Jean VI (1425-1448). On sait que ce prince comptait sur cette réunion pour réveiller l'intérêt

Anglure, Le Saint soyage, p. 89.

Vers 1440, un fit des réparations Il l'église de S. Marc et au painis du baile, dont une partie était en mines: Hops, art. Gréchenland, op. cit., p. 110.

Le texte original en grec a été concervé pour la plupart de ces plèces: voy. Miklosich et Muller, Ada graco, III, 144 et m., 168 et m., 168 m m., 177 et m., 168 et m., 907 et m., 916 et m.: calls de 1493 e été égalament publiée en latin dans Sathan, I, 158; celles de 1406 et de

<sup>1419</sup> se trouven\*, som forme de regesten, dans les Commem., III, p. 513, p° 16 et p. 861, n° 161; je ne connais celle de 1450 que par une citation de Hept, Oriechenland, op. cit., p. 116.

<sup>\*</sup> Par exemple, Emmanuel Chrysolome en 1406, Nic. Menojani en 1416: Comment., IEI, p. 312, nº 14; Mon. Slac. meréd., YII 227

Sathas, I, 150; Mon. Stan. marid. KII, 161—168.

de l'Occident en sa faveur et en obtenir un concours plus actif pour 📗 défense de Constantinople. Il se rendit personnell ment aux deux conciles pour obtenir l'accomplissement de cette grande œuvre (1437---F440). Pour y aller, il quitta Constantinople sous l'escorte d'une flotte vénitienne. laissant sa capitale à la garde d'une troupe de mercenaires venue de Candie, et il en revint sur un navire vénitien; à l'aller et au retour. il s'arrêta à Venise et y fat recu avec toutes sortes d'honneurs.1 Les colons vénitiens de Constantinople montrérent, eux aussi, dans plus d'une occazion. l'intérêt qu'ils prensient sux négociations entamées en faveur de l'union." Mais ce fat surtout au point de vue de la coopération militaire que Venise donna à l'empereur des preuves de son bon vouloire elle mit à sa disposition trois galères an 1438 et dix un 1444, pour la défense de Constantinople.1 Elle était en droit de compter que les marchands vénitiens recueilleraient en témoignages de bonne volonté et en égards de la part des sujets de l'empereur les effets de cette politique.

Occupons-nous maintenant des Génois: quelle était à cette époque 🔚 nature de leurs relations avec les Turcs et avec les Grecs? Tout d'abord, nons constatons à cet égard une différence singulière entre la mèrepatrie et les colonies du Lovant. Dans celles-ci. Il existait un parti nombreux qui cherchait à vivre en aussi bons termes que possible avec les Turcs, dans l'idée qu'an besoin les colonies pourraient continuer à subsister tant bien que mal sous leur domination. Aussi ce parti n'y regardaitil pas à avoir des démêlés avec l'empereur grec et même, parfois, à entrer ouvertement en conflit avec lui: mère-patrie, qui voyait d'un mil inquiet l'ennemi surgir menacant de tous les points de l'horizon, trouvait au contraire ces querelles très inopportunes. Elle avait à cœur 📗 maintien du régime byzantin, car son joug lui était léger, et. à son ombre, elle ponyait en sureté exercer ses droits de souveraineté sur ses colonies. Or, dans la pensée du gouvernement génois, le meilleur moyen de conserver cette souveraineté était de se borner à leur fournir sans bruit des renferts, d'éviter une rupture ouverte avec le suitan et d'estretenir an contraire soignement avec lui des relations amicales.

Samut, p. 1048 et es.; Duc., p. 212 -215; Phrauts., p. 181 et sa.

Yoy., par ex., Zhishman, Die Unioneverhandlungen zwischen der orientalischen und römischen Kirche (Wien 1858), p. 11, 105, 119.

Sanuto, p. 1959, 1114.

<sup>&#</sup>x27; Atti della Soi. lig., XIII, 196,

<sup>&#</sup>x27; C'est poer cela qu'elle s'entremit avec tant de zèle, en 1494, pour le rétablissement de 📕 paix aptre 🖷 Porte 🖼

Byzance; car "discrimen et cinistrum arbie Cpolitane penetrat usque ad viscera terre Peyre et consequenter hujus reipublica":

<sup>\*</sup> En 1442, le gouvernement génois es placa à ce point de vue pour combattre les projets de croisade du pape : Atte, L.c., p. 2045 US 6.

<sup>\*</sup> Atti, i. c. p. 190, 197 et a., 207.

<sup>\*</sup> Atti, L a., p. 919; Laon. Chalesce...

Cette manière de voir menait parfois fort loin. Ainei, en 1431, les Vénitiens ayant attaqué Chio, il n'eut pas honte d'envoyer un message ■ Mourad II. pour le prier de prêter assistance aux habitants de l'île et d'empêcher les Vénitiens de relever les fortifications de Ténédos, en exécution d'une ancienne clause stipuiée dans le traité de paix de Turin.1 Un disaine d'années plus tard (1444), Ladislas, roi de Hongrie, étant entré en campagne contre les Turcs, la pape, pour l'appayer, envoya dans l'Hellespont une flotte chargée d'empêcher le saltan de faire passer son armée d'Asie en Europe : que firent alors les Génois? ils prétèrent leurs propres vaisseaux\* à l'ennemi du nom chrétien pour lui faciliter cette dangereuse opération. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de s'étonner si les marchands génois étaient les bienvenns chez les Turcs. En 1437, une compagnie, composée exclusivement de Génois, avait affermé les mines d'alun d'Asie-Mineure, de Grèce et de Lesbos, ce qui la mettait directement en relations d'affaires avec le sultan; 4 un grand marchand génois, nommé Francesco Draperio, qui faisait des affaires dans toute la Thrace et l'Asie-Mineure, était particulièrement bien vu de Mourad IL\*

Nous avons déjà en occasion de parler de divers conflits entre la colonie de Péra et les empereurs grecs. L'un de ces conflits éclats, en 1428, pour des motifs restés incomus; nous savons sculement que les colons de Péra équipérent deux galères, ce qui semblerait démontrer un état de guerre déclarée. En 1433, nouveau conflit à propes des droits de douane à payer à Galata. A ce moment, une flette de guerre partait précisément de Génes pour aller en Crimée reconquérir Balacelava; l'amiral Carlo Lomellino, qui la commandait, fut chargé accessoire-

1 Hopf, art. Giastiniani, p. 391.

la ville de Marrouse est désignée comme faisant purtes de cette province.

Atti 4olla Soc. lig., XIII, 198; al. 188.

Pour composer cette fotte, Venise fournit six galères, Candie quatre, Régre-pont deux, l'empereur grec six; c'est, du mains, ce que rapporte le Pélerin anonyme d'Augebourg, qui voyagenit, à cette époque, dans l'Archipel: voy. Archie son Herrie XL, 829.

M. Zinkeisen (Gasch, des some Reiche, I, 686) ne trouve per les témoignages des sources sufficienment probants: mais il n'a pas connu la Chronique de Worrin (éd. Dapent, II, 70 et m.): il suffit de la lire pour ne conservar aucun doute sur ce point.

<sup>&</sup>quot;Doc. sulle rejon. toso., p. 169: in "Gracia" du document est la Thrace, car

<sup>&</sup>quot;Oyrisone Anoonitamus, dans Targieni Tompetti, Relazione d'aloune vingyi futti in diserse parti della Tosomai, V., 418, 429, 450 et su. (Atti della Sou. lig., XIII, 977-966). Même an tempa lei Mahomet II, su personnage fit de fréquents etjours à la cour de souverein ture: Atti, l. c., XIII, 268.

Déjà, en 1498, le duc de Milan, alors acceverain de Génes, avait du, par suite des prétentions exagérées de la douane, faire entendre des protestations contre l'administration de l'empire gree: Ass., IV, rendic., m 40 et s.

ment, non pas de prendre Constantinople, comme le prétend Laonique Chalcocondylas, mais d'exercer une pression sur l'empereur pour le contraindre à se moutrer plus coulant. Effectivement, à son retour de Crimée, Lomellino jeta l'ancre devant Galata et s'entendit avec les colons ses compatriotes pour enlever d'assant les murs de Constantinople (1434); malheureusement pour lui, îl avait déjà éprouvé un échec en Crimée, d'où il était reparti très affaibli, et les Grecs se défendirent vigourensement; déscapérant du succès, il renonça à de neuvelles tentatives et reprit la mer pour regagner l'Italie. Les colons de Galata continuèrent seuls les hostilités et convrirent Constantinople de projectiles; les Grecs firent sabir le même traitement à Galata et finalement, les colons, assiégés dans leur ville, bloqués de tous côtés et privés de toute communication avec l'extérieur, furent réduits à subir les exigences de l'empereur dans la question des droits en litige et dans celle de la culture de la vigne en dehors de Galata, autre sujet de difficultée, à payer des dommages et intérêts pour les dégats causés par eux à Constantinople et à rendre hommage à l'empereur en arborant le drapeau gree sur les murs de Galata. Signalons enfin un autre conflit survenu entre Péra et Byzance à propos d'un Arménien fugitif; tout ce que nous en savons, c'est que Gênes comptait sur un changement de règne pour l'apaiser et comme, précisément à cette époque, la couronne impériale passa de Jean VI à Constantin Dragazès (1449),2 il est possible que son espeir ait été exaucé.

Nous voudrions connastre dans ses détails la altuation intérieure de la colonie de Péra, mais nous nous trouvous à cet égard en présence d'une déplorable pénurie de documents. Dans une lettre d'un caractère priyé, du 22 juin 1433, un marchand, nommé Imperiale Tonso, parle du calme des affaires et de l'état languissant du marché. Mais c'est un renseignement isolé; la situation fâcheuse que signale l'auteur de cette lettre n'était pent-être que passagère; il ne faudrait pas se hâter d'en conclure, sans nutres preuves, à une crise prolongée et encore moins de généraliser et d'admettre que la commerce génois fut des lors en décadence. Ni les Dardanelles ni le Bosphore ne lui étaient fermés; les pays acumis à la domination des Osmanlis iui étaient ouverts et les marchands génois y trouvaisut un accueil amical. A ces deux points de vue, les Génois étaient beaucoup plus favorisés que les Vénitiens. Le grand mal venait des attaques fréquentes des Tures contre Constan-

pas qu'il sit fait une démonstration contre Constantinople.

La neule source à consulter sur ce point not Chalcoo., p. 284 - 284 (in traduction latine est très défectuence). Les chroniques géneises parient bien de l'expédition de Lomellino, mais elles as disent

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Mg., XIII, 218 et s.

<sup>&</sup>quot; Dec XIII, 202.

tingole: le fauboury en subjessit unturellement 🖫 contre-coup. chaque nouveau siège, le trafic se trouvait arrêté pour un certain temps et, sans doute, l'incertitude de l'avenir n'était point favorable aux entreprises commerciales à longue échéance. Néanmoins, à l'extérieur rien ne décélait une période de décadence, au contraire. Un écrivain florentin. Buondelmonti, 1 parle encore, en 1420, de la beauté de la ville: Cyriacus d'Ancône E visita à plusieurs reprises et la trouvait chaque fois plus belle 🔳 plus brillante.\* L'espagnol Tafur vante 🗎 beauté de la ville et ses murailles imposantes: il en estime la population à deux mille habitants, Grecs pour la plupart; mais la prépondérance appartient, dit-il, aux Génois, tous marchands fort riches, qui font de grandes affaires avec les côtes de la mer Noire, la Syrie, l'Egypte et l'Occident: il sirnale dans le port la présence constante d'une quantité de navires en chargement ou en déchargement. Sous le gouvernement du podestat Borruele Grimaldi, les Turcs étant venus mettre le siège devant Constantinople, on avait élevé en avant des murs de Péra, pour convrir la place, une tour dédiée à l'archange S. Michel: son successeur. Baldessare Maruffo élargit et exhauses les marailles du côté de la mer. En 1447, sous le gouvernement de Luchino de Facio, en 1452, sous celui d'Angelo Giovanni Lomellino, le dernier des podestats, on travaillait encore aux fortifications.6 Vue du dehors, la ville présentait un aspect impossant dont on pouvait encore se rendre compte il y a quelques années, alors que les murailles et les tours étaient en bon état de conservation. L'administration intérieure de la colonie avait-elle dégénéré? s'était-elle maintenue au même niveau moyen que les précédentes? il serait difficile de le dire. A des hommes remarquables, tels que Spineta (1414-1416) qui jouissait d'un réputation universelle de sagesse et de droiture, on que Baldassare Maruffe dont les Pérotes inscrivaient les titres acquis par lui à leur reconnaissance sur une table de marbre qui se voit encore apprès de la porte Egri Kapeussi, suscédaient parfois des fonctionnaires qui acceptaient sous main de l'argent

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Liber insularum archipologi, éd. Sinner, p. 125.

L. c., p. 417: "ciariorem et conspiruis orgamentis auctam."

<sup>&</sup>quot; Tafur, p. 189, 186.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Brondelmonti, l. c.: le fait est confirmé par une inscription placés sur une des tours de la face occidentale de Galata: voy. Kan Latrie, Notes d'un voyage crobéologique en Orient: Bibliothèque de l'école du chartes, 2º série, II, 492.

<sup>&</sup>quot; Co detail ost égulement relaté par

Cyriacus d'Ancône, op. cit., et confirmé par denx inscriptions placées sur les portes de ce côté de la ville: voy. Mas Latris. L. e., p. 498. Ce même Marafio scheva la construction d'une tour sur la face orientale: voy. Mas Latrie, virid. p. 496.

<sup>\*</sup> Has Latrie, ibid. p. 494; Gugtielmotti, Storie della marina pontificie. II, 180.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Stelle, p. 1967.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, & o., p. 435.

des empereurs grecs ou qui pressuraient les malheureux. Le gouvernement de la mère-patrie était fréquemment obligé de se faire l'avocat des pauvres de la colonie, dont les cris de détresse arrivaient jusqu'à Gênes. Parmi les charges qui pesaient sur eux outre mesure, il faut signaler, en debors des concussions de certains fonctionnaires coloniaux, une taxe absolument exagérée sur les morts (gabella defenctorum): plus de cent familles émigrérent en peu d'années pour ce motif, et le gouvernement dut se décider à la supprimer en 1448. Il est évident, pourtant, que cette raison ne suffirait pes pour expliquer d'austi nombreux départs et qu'il faut tenir compte des dangers auxquels les habitants se trouvaient exposés par les fréquentes apparitions des Turcs: mais chaque départ faisait un vide dans le nombre des défenseurs.

Les navires qui, au sortir du détroit des Dardanelles, faisaient voile vers le sud, commençaient par longer l'île désolée de Ténédos et la première qu'ils rencontraient ensuite était celle de Lesbos, résidence de la branche ainée de la maison génoise de Gattilusio. Nous avens vu quel éclat les richesses et les grandes alliances de cette maison faisaient rejaillir sur le nom de leur mère-patrie. Le troisième prince régnant de Lesbos. Derino Gattilusio (1427 et sa.) étendit sensiblement ses domaines en se faisant céder les fles de Lemmes et de Thases à titre de fiafa de l'empire byzantin; en outre, les membres de cette famille étaient, de père en file, fermiers de la visille Phocée et ils conservèrent ce privilège aussi longtemps que la mahone de Chio en resta propriétaire. Une branche cadette de la même maison s'était établie à Ænor et suivait de près les traces de son aînée; le deuxième seigneur d'Ænos, Palamède (1409—1455), se fit donner à titre de fief, par l'empereur grec, les îles d'Imbros et de Samothrace. Les grandes îles de Il mer Égée se trouvaient donc aux mains de princes de race génoise. Dès lors, les marins de cette nation pouvaient s'aventurer en toute accurité dans ces régions, sous la protection de châteaux-forts occupés par des compatriotes;6 chaque port leur offrait, au besoin, un reflege contre la poursuite des consaires; enfin. Il commerce trouvait dans ces lles des facilités inconnues antrefois et, si panyres qu'alles fussent, il y

Marinean Google

<sup>&</sup>quot; Ath dalla Soc. lig., XIII. 185 et a.

<sup>\*</sup> Bil. p. 166, 164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. 212 et a.

<sup>\*</sup> Pour ces thits, voy. Hopf, urt. Grésshenland, op. cit., p. 150 et m.

On voit encore dans toutes cos îles les ruines de châteaux-forts et de tours de l'époque des Gattilusi; sur la plapart, il y s des écusions aux armes en aux

nomogrammes de la famille et, souvent, des inscriptions faisant connaître que ces monuments ont été construits par les princes cux-mêmes (Francesco à Lesbre en 1879, Palamède à Samothrane) ou par leurs lieutenante. Voy. Conno, Reine auf den fassels des throètisches Mosres, p. 87, 56 et a., 80—82, 108; du même, Reine seuf der fract Lesbot, p. 5.

trouvait toujours quelque aliment dans leur produits naturels. Au point de vue politique, il régnait entre la République genoise et les Gatti-lusi des deux branches un accord parfait; la République savait qu'en cas d'opérations maritimes à entreprendre dans le Levant, elle pouvait compter sur un renfort de galères fournies par ces princes et, de son cêté, elle n'oubliait jamais de les faire comprendre dans les traités de paix qu'elle signait avec d'autres puissances. Les Gattilusi payaient tribut aux sultans et leur grand soucl était de vivre en pair avec eux.

Le mahone propriétaire ill l'île de Chio était, elle ansal, tributaire des sultans, de serie que, de ce côté, es tranquillité était assurée. Pendant la première moitié du XV siècle, elle put, à peu d'exceptions près, s'occaper uniquement, sans préoccupations du côté de l'extérieur, de la culture du mastic et des fruits du midi, de l'exploitation des mines d'alun de Phocée (Foglia) et du commerce de ces produits; depuis que le prix du quintal de mastic avait été définitivement fixé à 46 livres (19 avril 1417), s' cet article seul donneit un bénéfice annuel d'environ 90,000 livres. Une seule fois, pendant l'hiver de 1431 à 1489, cette colonie courut un danger sérieux de la part des Vénitiens. A cette époque. Gênes r'était placée sous la protection des ducs de Milaa, et le due régnant, Philippe Marie Viscenti, prince dévoré d'ambition, était en guerre avec Venise; les hostilités s'étaient étendues jusque dans l'Archipel. La capitale de l'île de Chio fut alors assiégée par une puissante flotte rénitienne sons les ordres d'Andrea Mocenigo: le siège se prolongea pendant pius de deux mois (du 11 nov. su 17 janv.). le podestat Rafaello Mentaldo déploya dans la direction de la défense autant de bravoure que d'habileté. Mocanigo finit par être obligé de remettre à la voile et de renoncer à son entreprise. Gênes avait expédié une flotte un secours de sa colonie, mais à son arrivée tout était fini. Elle voulut cependant exercer des représailles; après avoir ravagé les îles de Naxes, d'Andres et d'Eubée, elle s'empara de la forteresse de Karystos, dont elle rapporta triomphalement les clefs à Chio.4

Documenti riguardanti alcuni dinasti dell' Arcipelago p. p Zucoro e Pinalli-Gentile, dans le Giorn. Eguet., I, 390 et s.; II, 96 et s., 90—98; III, 814 et s., V, 850, 854 et s., 859 et s., 855 et m.

Post II, 296: "consideramus, vos non immerito refugere, ut quicque committatia, quod regi Turco inclestum sit" . . . . : co sont III termes d'une lettre adressée, en 1440, par le doge de Génes il Dorino Cattilusio : en conséquence, il lui conseille de n'envoyer une galère an acceure de

Constantiacple que s'il peut invoquer, pour expliquer est envoi, un motif quelconque, tel que il désir de protéger Péra, ou tout autre semblable.

Hopf, art. Giustinione, op. cit., p. 188.
Pour plus de éétaile, voyas Hopf, op. cit., p. 1886 et a. Les Miscell. dés stories petries, VI, 548 et as. contiament un poème historique, de peu de valour d'ailleurs, composé par un mahon nommé Andriolo Giustiniani Banca et dent cotte guerre est le sujet.

Le Levant subissait ainsi le contre-coup de la rivalité des deux Républiques sous les yeux de l'ennemi commun, de jour en jour plus menaçant: le temps approchait où sa main puissante allait s'abattre sur les îles de l'Archipel.

On connaît maintenant la situation des deux plus grandes nations commercantes de l'Occident en Romanie; voyons ce qu'étaient devenues les pnissances de second et de troisième ordre. Au milieu du XIVe siècle, les Catalans avaient déployé de grandes forces militaires dans les caux de la Grèce: un moment ou put croire qu'ils allaient y acquérir une ultration analogue à celle des Vénitiens et des Génois; mais cet effort dépassait leurs moyens. Au XVª siècle, il n'en restait rien; mais ils avaient laissé derrière eux une nuée de corsaires qui infestaient les esur de la Méditerranée et de l'Archipel. Parfois, ces corsaires se rassemblaient de manière à former de véritables flottilles et opéraient des descentes dans l'une ou l'autre des lies de cette région, à Chie par exemple." Cependant, la nation catalane avait d'autres représentants dans le Levant: des navires marchands de Barcelone visitaient fréquemment les ports de l'Archipel et les Dardanelles. Les rois d'Aragon, nous l'avons vu, avaient des longtemps travaillé à obtenir des Paléologues des garanties de bon accueil et des avantages commerciaux pour leurs sujets à Constantinople. Depuis 1290, les droits de douane étalent réduits pour eux an taux de 3 %. Sous le règne de Jean VI, les agents grecs voulurent exiger 4 %. Les autorités de Barcelone réclamèrent : 🔳 rétablissement du tanz de 3 % fixé par les traités (1448). Il arrivait assez fréquemment que le gouvernement grec fit arrêter des marchands cataians ou mettre l'embargo sur leurs cargaisons, sous prétexte qu'un de leurs compatriotes s'était esquivé sans payer ses dettes: les autorités de Barcelone profitèrent de l'occasion pour protester contre cette manière de punir des innocents pour les coupables. Nous ignorons la suite donnée à ces doléances. Mais il n'y avait pas à Constantinople que des marchands catalans de passage, y réduisant leur séjour au temps

<sup>,</sup> Voy. p. ex. Duc., p. 882, 868; Chalcoc., p. 519 et a.

<sup>,</sup> Stella, a. a. 1411, p. 1288—1940.

Lettre du 34 mai 1448 Capmany, Misse., II, 272 et c. L'exposé des faits rélatif sux droits III donne et aux stipulations du traité de 1290 (?)., tel qu'il est présenté dans cette lettre, est un contradiction evec les termes d'un rapport adressé de Constantinople aux autorités de Farcelone par le consul Pierre Roca-

fort (ibid. p. 266): "Per antes ennes subditi domini austri regia solvabent Gracia comerchile (i. e. pro commercio) V pro centenario; sed majestas regia abtinuit a serenissimo imperatore, ili dicti sui subditi duobus pro centenario liberentar, quorum alterum mihi jussit dari ut consuli, alterum apud se detinere." L'abaissement des droits était donc autérieur aux négociations entre les deux souverains alors réguents.

strict ment nécessaire pour terminer leurs affaires,1 Les sources constatent la présence de marchands de cette nation constituée en colonie? et administrés par des consuls qui percevaient à titre de cotimo (suivant l'expression des Italiens) un droit de 1 % sur les articles importés par leurs compatriotes. Ces consuls avaient la hante main sur les Siciliens établis à Constantinople. On peut prouver par des lettres de provision et par d'autres documents historiques l'existence de consuis catalana à Constantinople pour les années 1426, 1434, 1437, 1445, 1446 et 1458; \* nous ne saurions faire la même constatation en ce qui concorne Péra, car, pour cette ville, il n'axiste qu'une seule lettre de provision, de l'année 1368.4 Il semble même que le consulat de Péra sit été supprimé par la suite et réuni à celui de Constantinople. Celui-ci avait dans non ressort, d'abord le petit territoire encore possédé par l'empereur grec, puis les principautés gouvernées par les despotes de Morée; une partie de la péninsule se trouvait pourtant en dehors de sa juridiction, car la place de Modon avait un consul catalan spécial. Il en était de même pour Candie.\* Les Catalans trafiquaient encore ayec l'île de Rhodes et l'on voit que des marchands de Barceione s'y étajent établis, moins peut-être pour y faire la commerce proprement dit, que pour prendre part aux mouvements de fonds qui se faisaient entre le centre de l'Ordre des Chevaliers de S. Jean et leurs baillages d'Espagne. C'était la même raison qui y avait attiré, à une époque antérieure, des banquiers de Florence, de Montpellier et de Narbonne.

Pendant la période que nous étadions, les Provençanz ne font plus guère parler d'eux dans toute la région de l'Archipel et du Pont. Même à Constantinople et à Péra, c'est à peine si, de temps à autre, on en trouve quelque trace. Mais il en est tout autrement pour deux villes situées l'une en face de l'autre, sur les deux rives de l'Adriatique: Ancône et Raguse; les sources nous les montrent, au cours des derniers temps du Moyen-Age, spécialement adonnées à un trafic des plus actifs avec les pays possédés par les Grece et par les Osmanlis.

P. 63. Capmany, II, 247.

Voyes entre axtres. Zhishman, Dis Unionaurhandlungen xwisshen der orientalischen und römischen Kirche, p. 118.

<sup>&</sup>quot;Capmany, II, 218, 281, 268, 278; append., 61, 66 m a.; Doc. suite relactions, p. 169—179 (logia, curia consulatas). On frouve smoore, en 1458, un consul catalan dans les range des défenseurs de Constantinopie: il out la tête ranchée par ordre de Mahomet II (Leon Chieneis, dans les Atti delle Soc. lèg., XIII, 246,

<sup>266;</sup> Phyantzie, p. 252 et a., 296). Il y avait aussi un navire entalan dans le port de Constantinopie au moment de la catastrophe: Phyantzie, p. 288.

<sup>\*</sup> Capmany, II, 168.

<sup>\*</sup> Ibid. II, 289 et a.; app., p. 59—60.
66 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. II, 276; IV, app., p. 5.

¹ Cependant, il y avait précisément un navire prevençal dans le port de Constantinople au moment de la prise de la ville par les Tures; Physnicès, p. 906.

Angène avait toujours en colonie de commerce à Constantinople: cile renonvelait les consuls de trois ans en trois ans, et, dans le choix 🖿 ces personnages, elle tensit parfois compte des préférences personnelles de l'empereur grec; cela ne l'empôchait pas d'ailleurs d'envoyer des ambassadeurs spéciaux (1880, 1892) chargés de prendre activement la défense de leurs concitoyens et d'obtenir le retrait des mesures nuisibles sur intérêts de leur commerce.1 Ses marins parcouraient constamment les eaux precoues: Ciriaco Pizzicolle, qui visita plusieurs fois Péra. d'abord comme marchand et plus tard comme antiquaire, ne montait pas d'antres navires que cenz d'Ancôna. Nous trouvons ici un exemple de l'influence exercée sur les marchands instruits par l'étude des humanités. alors dans tout son éclat: de longs séjours dans les localités classiques de la Gréce antique développaient en eux le goût des recherches archéologiques. Ce Pizzicolle parcourut en tous sens 🖫 Grèce, l'Archipel, les côtes de l'Asie-Mineure, pour découvrir des monuments de l'antiquité, relever des inscriptions, collectionner des monnaies etc. Il fot d'aillieurs poissamment secondé dans ses recherches par les nombreux Génois établis dans le Levent." Mais passons: il nons reste à faire connaître encore les Anconitains sous un autre rapport. Avide de rivaliser avec la grande puissance commerçante de l'Adriatique, mais réduite par sa faiblesse à un rôle secondaire. Ancône nouait volontiers des relations avec les ennemis de Venise. On comprend donc qu'elle devait, à l'égal de Gênes, prodiguer aux Turca les démonstrations d'amitié. Les marins anconitains leur fournissaient la contrebande de guerre et ce commerce prit de telles proportions, qu'au mois de septembre 1430. 🗎 gouvernement vénitien déclara que, dorénavant, il se vermit dans l'obligation de considérer comme ennemi et de traiter comme tel tout navire anconitain qui tenterait de passer les Dardanelles.<sup>5</sup> Au moment où cette déclaration fut faite. Venise était en guerre avec Mourad II et une flotte vénitienne opérait devant Gallipoli: nous ne savous si la menace fut suivis d'exécution, mais pen importe: I nous suffit qu'alle constate l'attitude amicale

<sup>&</sup>quot;Majousev, Moname, host. Size, morrid., I, I, p. 161—168. En général, on paraît avoir été nationait, Il Ancône, du traitement accordé à ses nationaux, à Constantineple; ce fut même le motif d'une réception solennelle qu'on y organiss, en 1490, pour fiter, à son passage, une suhamale de l'empereur grec: ébid. p. 169 et s.

<sup>\*</sup> Une partie des lettres écrites par lui au cours de ses voyages a été publiés par M. Mehas dans l'Esseruréess Oprinci An-

constant et par M. Targioul Tometti tana les Ralacioni d'alcuni viaggi fatti nella Tiscana, V, 406 et m. Ces extraits font désirer la publication intégrale de con lettres: l'intérêt bien connu que portent MM. Monumen et de Rossi à tout ce qui concarne se vieux collectionneur nous permet d'espérer que noure vous ne tarders pass à être example.

Makrasovi, L. o., p. 168 et s.

des Anconitains à l'égard des Turce. Elle devait avoir pour conséquence naturelle d'assurer aux marchands de cette nationalité un bon accueil sur le territoire ture, alors même qu'ils n'apportaient pas de matériel de guerre, et de leur ouvrir plus d'un marché fermé pour les autres.

Quant à Roguse, ses marchands ne se bornaient pas au commerce maritime. Depuis l'époque où nous nous sommes occupés d'eax, ils avaient multiplié leurs voyages et leurs relations sur les voies de terre qui traversaient la péningule de l'Hémus. Ils avaient eu l'habileté de conclure des traités avec les princes slaves et ne négligeaient point de les renouveler: 1 ils s'en trouvaient fort bien. De leur côté, les Osmanlis. qui cependant amplétiaent chaque jour sur le territoire slave, les laissaient traverser la frontière sans difficulté. Le motif de cette tolérance était que le gouvernement de Raguse saisissait toutes les occasions d'affirmer sa bonne entents avec la cour d'Andrinople. A cet égard, il était très heureux pour elle de ne plus avoir à sa tête un comte vénitien; cela la dispensait de l'obligation de conformer sa politique à celle de Veniss. Ce changement s'était opéré en 1858; Veniss avait, à cette époque, cédé Raguse au roi de Hongrie qui lui laissait une liberté d'action à peu près illimitée. Cette situation lui permettait d'éviter les occasions de conflit avec les sultans, et même de les mainienir toujours d'humeur bienveillante à son égard par des ambassades, par des présents envoyés au moment opportun. Elle dut, à la vérité, se récoudre plusieurs fois à augmenter le chiffre du tribut qu'elle leur payait, mais le sacrifice était amplement compensé par les bénéfices du commerce. Pendant l'époche que nous étudions, les Annales de Ragues font encore mention de divers traitée ou renouvellements d'anciens privilèges consentis par les sultans en faveur de Raguse. M. Miklosich a publié la traduction en langue serbe de deux de ces documenta, signés par Mourad II et remontant aux années 1430 et 1442.

Cette amitié avec les Turcs n'empêchait pas les marchands de Ragues de visiter Constantinople alors encore au pouvoir des Grecs, et Morée, d'où les Brancs avaient été expulsées, mais dont les principantés étaient restées aux mains de despotes de race grecque. Le gouvernement de leur ville natale entretenait partout des relations pour leur ouvrir la voie.

En 1451, c'est à dire deux ans avant la chute de Constantinople et neuf ans avant la conquête de la Morée par les Turcs, un certain Volzo Bobali reçut de son gouvernement la mission d'aller visiter successivement tous les princes de la maison de Paléologue ancore en



<sup>1</sup> Miklosich, Mon. Sorb, passim.

<sup>1</sup> Monama serb., p. 209 et a., 400 et su.

<sup>\*</sup> Luccard, L. c., p. 83, 88, 95, 95.

possession de leurs domaines béréditaires. Au mois de juin, il était à Constantinople, à la cour de l'empereur Constantin XI Dragazès : pendant les mois de juillet et d'août, il visita les despotes Thomas 🗷 Démétrius, frères de l'empereur: le premier avait sa résidence à Clarensa et gouvernait partie occidentale de la Morée; le second, fixé à Misithra. régnait sur 🔳 partie orientale de la péninsule (l'Achaïe).

Bobali exposa I l'empereur, au nom de la commune de Raguse, In désir d'établir un consul à Constantinople et d'obteuir la concession d'un terrain pour la construction d'une maison d'habitation (horrage), destinés au consul, et d'une église. Il obtint 🖿 qu'il désirait: l'empereur autorisa en outre les citoyens de Ragues II s'établir dans sa capitale en nombre illimité et il axa pour eux les droits de douane au taux de 2 % à l'importation et à l'exportation. Il décida encore qu'en cas de réclamations pour dettes, les sujets grecs qui auraient à porter plainte contre des citovens de Raguse devraient s'adresser au consul de cette nation, et réciproquement les marchands de Ragues devraient citer les sujeta greca devant les tribunaux indigénes. Dans le cas où un citoyen de Raguse viendrait à partir sans payer ses dettes, au lieu de s'en prendre à un de ses compatriotes, bien innocent de ce méfait, et de l'en rendre responsable, le gouvernement grec devrait dorénavant adresser une réquisition II celui de Raguse qui, de son côté, userait de contrainte pour forcer le coupable à se libérar.1

Le texte des concessions accordées par II despote Thomas aux merchands de Ragues est concu en termes analogues et même parfois identiques : elles s'appliquent aussi bien à ceux qui ne feront que visiter les places de commerce de son territoire, qu'à ceux qui voudraient s'y fixer: ceux-ci seront administrés par des consuls librement élus par eux. La seule différence, c'est que le prince n'exige le droit de 2 % que sur les vantes en détail; pour les ventes en gros, Il se contente de 11/, 1/01 Démétries, plus généreux, leur accorda l'exemption entière des droits de douane et des taxes locales.\*

Il suffit de jeter un coup d'œil sur la carte pour comprendre que la Morée devait être nécessairement un des premiers pays visités par la marine marchande de Raguse; c'est une question de voisinage: en somme, les traités dont nous venons de parler marquaient seulement la reprise de relations anciennes. Dès le XIV\* siècle, les marchands de

<sup>1</sup> Tef. at Thom., Grieck Orig. Ork. zur Gesch, des Freistaats Ragues, dans hen Sitzungsberichte der Wiener Akad., philos. hist. Ct., VI (1851), 529-531; Miklorich et Muller, Acta grava. III, 928 -200.

<sup>1</sup> Tat. et Thora, Grisch, Orig. Unk., L c., p. 581—548; Mikl. et Muller, i. c., p. 980—989.

I Tal. et Thom., Griech Orig. Brk., 1. c., p. 588 585; Mikl. et Mulier, l. c., III. 289-284.

Raguse importaient à Ancône de la sole de Clarenza ou des environs et des soieries de la Morée. Dans le document où nous relevons ce détail, nous voyons qu'il est encore question d'épices, de sucre, de soie, originaires de la Tatarie et de la Gazarie: ceci est fait pour nous donner une haute idée des relations du commerce ragusan et nous démontre qu'elles s'étendaient bien au-delà des pays dont nous parlions plus haut.

Toutes les nations commerçantes que nous avons citées jusqu'ici étaient depuis longtemps déjà en relations d'affaires avec les provinces situées dans la péninsule de l'Hémus. Il nous reste à parler d'une nouvelle venue: Florence. Perolotti nons apprend que. Il son tempa, les Florentins jouissaient délà d'une réduction des droits de donane dans l'empire byzantin: c'est une preuve incontestable de négociations préalables entre les deux puissances. Les marchands de Florence et les produits de son industrie, en particulier ses lainages, pénétraient jusque dans les contrées les plus reculées de l'Orient: il était donc naturel qu'ou les trouvât à Constantinople,2 en Morée et dans les fles de la Grèce. Mais Florence était située au cour de l'Italie et son territoire ne s'étendait pas jusqu'à la mer; pour exporter ses produits dans le Levant. elle était obligée d'avoir recours à des ports étrangers et plus ou moins éloignée, tels que Génes. Ancône, Venise. A la fin de ses jours, songeant aux immenses richesses de sa ville natale, le doge de Venise, Tommaso Mocenigo, dans une allocution devenue célèbre, disait aux hants fonctionuaires réunis autour de son lit de mort (1423): "Vous savez que les Florentins nous exvoient chaque année seize mille pièces de drap que nous écoulous dans la Barbarie, en Égypte, m Syrie, en Chypre, en Romanie, à Candie, dans la Morée et dans l'Istrie; ils nous livrent, en outre, des articles de toutes sortes, dont la valeur s'élève à 70,000 ducats par mois, ce qui fait 840,000 ducats par an, et ils nous achètent en échange des laines de France et de Catalogne, des drans cramoisis. des laines cardées, de la soie, des fils d'or et d'argent et des pierreries." Mais les Florentins n'étaient pas toujours obligés d'aller si lois chercher un port: plus près d'eux, en Toscano même, ils avaient à leur dispasition Port Pisan; dès une époque reculée, ils avaient fait passer par là une partie de leurs articles d'exportation. Des traités conclus en 1254 et en 1256 leur garantissaient le transit en franchise à travers la ville de Pise, pour les articles à destination de ce port. Si l'accord n'avait jamais été troublé entre les deux villes, les Florentins a'oussent

" Pegelotti (p. 20) y constate l'importation de "panni dorentini."

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce détail ressert d'un traité du 29 cet. 1879 entre Rageue et Anoîne. publ. p. Makuscev, l. o., p. 121 et ce.

<sup>&</sup>quot; Romanin, IV, 94 et a.

<sup>\*</sup> Ammirato, Stor. Ser., II., 101, 107. Le taxe d'estroi dons il est parié ne s'appliemant qu'una articles importés.

évidemment jamais songé à détourner leur trafic de Port Pisan et à confier leurs marchandises à d'autres qu'aux marins pisans. Mais la querelle des Guelfes et des Gibelins qui divisait toute l'Italie fit de Florence et de Pise deux ennemies irréconciliables. Pendant des périodes entières le Port Pisan était fermé san Florentins; tantôt la marine sisane leur refusait ses services, tantôt il paraissait imprudent de les lui demander: pour sortir de cette pénible situation, ils firant l'essai de louer des navires français, dont les capitaines venaient prendre leurs marchandises dans les rades de Motrone et de Pietrasanta; 1 mais ces rades étaient peu sûres: leur attention se tourna alors vers un port vaste et assez bien abrité, celui de Talamone, situé à environ huit milles au nord du promontoire de Monte Argentary, sur le territoire de Sienne: c'était pour cette dernière ville une bonne aubainc et elle entreprit avec ardeur l'amélieration du port et de la route qui y menait. En 1311, le célèbre Balducci Pagolotti demanda pour ses compatriotes. au gouvernement siennois l'autorisation de diriger leurs marchandises sur ce port, tent par terre que par mer; on pense si sa requête fat bien accueillie. Ce traité fut ancore reposyelé en 1356. Avec cette pièce en main, quand on voulait, au Port Pisan, violer leurs immunités (1321, 1343) les Florentins ponyaient répendre en abandonnant ce port et en transférant leur entrepôt à Talamone. C'était chaque fois un désastre pour la ville de Pise, car, d'une part Florence exportait dejà plus que Pise elle-même, de sorte que Pise et son port perdalent immédiatement une source de benéfices certains; d'autre part. l'exemple des Florentins entraînait des marchands d'autres nationalités et c'était Talamone qui en profitait. Furieux, les Pisans voulurent en interdire l'entrée et la sortie aux pavires de commerce: mais les Florentins et les Siennois faisalent bonne garde: ils prirent à leur service des galères provençales et génoises et, tandis que les premières tenzient les galères pisanes en échec devant Talamone, les secondes firent sauter la chaîne du Port Pisan. Les deux ennemies finirent pourtant par se réconcilier en 1364; en 1369, un homme animé de sentimente d'amitié pour Florence, Pietro de' Gambacorti, arrivait l' la tête du gouvernement de Pise; un de ses premiers actes fut de randre aux Florentins leurs anciens privilèges; comme le nort de Talamone. très incommode à cause de son éloignement et très malsain à cause de la malaria, n'était pour eux qu'un pis-aller, cette restitution volontaire les décida à l'abandonner pour toujours et le Port Pisan redevint leur entrepôt. Capendant, II désir d'avoir un port à eux devenait de jour en jour

\* Archie. stor. ilal., 🏞 strie. XII. 2" part, p. 79-74.

Storia della repubblica di Firenze, L. 268. -974: Pagnini, Della decima, II, 29-



Rezmont, Lorenzo de Medici, I. 94. \* Sur se transfert, voyer Capponi

plus vif chez les Florentins. Où le chercher? A l'embouchare de l'Arne. naturellement. Mais, pour atteindre ce but, il fallait commencer par amujétir Pise, déjà bien déchue de son antique grandeur et courbée, depuis 1399, sous la domination des Visconti, des étrangers. La conquête no fit pas difficile et il n'y est pas besoin d'un grand déploiement de forces, car ses propres maîtres la vendirent et la livrèrent par trahison. Le 9 octobre 1406, les Florentins y faisaient leur entrée. Malheureusement. pour la reste du territoire, c'est la dire pour la partie qui les intéressait 🖿 plus, le maréchal de Bouckaut, gouverneur français de Gênes, avait pris les devants; il avait mis la main sur le Port Pisan et sur Licourne (soft 1406) et les Florentins durent patienter encore seize années avant de retrouver une occasion propice. Elle se présenta enfin su bout de ce délai; Ili doge de Gênes, Tommaso da Campofregoso avait un besoin pressant d'argent pour faire face à ses ennemis; les Florentins offrirent de le lui fournir s'il consentait à leur céder les deux ports: le 27 juin 1491, les parties étant tombées d'accord pour une somme de cent mille ecus d'or. Il marché fut conclu. Le vieux Port Pisan commencait à s'ensabler et menagait de devenir bientôt impraticable, mais les progrès de sa décadence correspondaient au développement de celui de Livourne, son voisin et son héritier désigné. La possezion de ce port mit les Florentins en état de se rendre indépendante des marines étrangères? et d'en créer une pour sux-mêmes. Dés l'année 1421, le 28 novembre, on nomma de nouveaux fonctionnaires appelés Consoli del mare: leurs attributions comprenaient la création d'un arsensi maritime, l'organisation d'un service de croiseurs pour la protection du port, la construction, l'équipement et le recrutement des équipages de galères de commerce. Des décrets successifs (1422, 1423) leur conférèrent pleins pouvoirs, d'une part pour l'envol d'agenta diplomatiques à Alexandrie et à Constantinople, avec sussion d'aplanir les voies aux nouveaux services de navigation que l'on se proposait de créer, d'autre part pour la nomination de consuls chargés de veiller, dans les stations d'outre-mer, aux intérête de leurs nationaux (les postes d'Alexandrie et des Baléares sont nommément indiqués dans le décret).\* Il existait déjà de fait des colonies de commerce dans la plupart des stations importantes de l'Orient; elles n'étaient donc pas à fouder. La possibilité d'entrer en relations directes avec les débouchés du commerce procurs I Florence un surcroît de richesses et de prospérité; il est à

<sup>26,</sup> et surtout la belle étude de II. Leciano Banchi, I porté della maronima Sences durante la repubblica, dans l'Archés, stor. Rai., 8º série, X—XII (1869—1870).

Canale, Storia di Genora, IV, 145, 178 at s.; Pagnini, l. e., p. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bened Dei (p. 275) attribue à cette disconstance la haine des Vénitions centre les Florentins.

<sup>\*</sup> Doc. spile relax. tosc., p. 279—980.

<sup>1</sup> Dos. sestis releat tosc. p. 149 et s.

<sup>1</sup> Ibid. p. 208 at n.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 168 et s.: "cum ad presens statestint cives nostri nosmullas naves mercibus onustra ad civitatem Constantinopolitanam transmittero ac dare pria-

cipium hajusmodi navigationi atque commertio, quod speramus fore commodere et atile non colum nostrie, verum sulam hominibus vestris . . . . "

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 156.

pour la défense de la capitale pendant l'absence du souverain, et curit une avance de soixante à cent mille écus pour les frais du concile. Son désir avant été exaucé. Il prépara une brillants réception à tous les membres de concile, mais particulièrement II l'empereur Jean et aux Grecs en général. En témoignage de sa gratitude, l'empereur, au moment de son départ qui eut lieu au mois d'août 1439, laisse une bulle d'or contenant une série de faveurs accordées par lui au commerce florentia. Elle donnait aux Florentine la jouissance de l'église de S. Pierre à Constautinople, propriété des Pisans jusqu'au XIV-siècle, ainsi que de leur ancienne maison commune (λόντζα, loggia, porticus), avec autorisation d'y faire fletter la bannière florentine à côté de l'étendard grec. Elle leur permettait l'achat ou la construction de trois maisons destinées au logement des marchands de passage et prévoyait une augmentation de ce nombre en cas de besoin. Elle reconnaissait à la commune de Florence le droit de nommer à l'avenir à Constantinople des consuls chargés d'administrer la colonie sédentaire de leur nation et munis de pentvoirs judiciaires comme les antres consuls. Les droits 🔤 douane restaient fixée à 2 %. Ce décret fixe la date de la constitution régulière d'une colonie florentine à Constantinople; jusqu'alors les Florentina s'étaient abrités sons le drapeau catalan; le 15 nov. 1437, ayant besoin de faire enregistrer en justice un acte pour lequel ils comparaismient comme acheteurs dans un grand marché d'alun, c'était encore le chancelier du consulat catalan-florentin qui l'avait recu dans 🖿 maison commune des Catalans. Ce fut aussi seulement à partir de ce moment que le service de la navigation entre Florence et la Romanie commença de suivre une marche régulière.\* Une ordonnance du Consul de la mer, en date du 97 mars 1447, firait dans l'ordre suivant les points où les galères devraient faire escale sur la route de Constantinople: Modon, Négrepont, Gallipoli à l'ailer et au retour, et en outre, Chio et Rhodes au retour." Il m avait toujours un certain nombre

rence le droit de nommer des notaires impérieux: Mikl. et Muller, II e., p. 196 et m.; Doc. sulle relan. loss., p. 179 et se.

Les documents à l'appui des faits que mous rénons de resontér ent été publiés par M. Cocconi dans ses Sheif stories ent concilie thi Firence, et, depuis, ils l'ent été de nouveux dans les Doc. suits roign, tout, p. 169 et m.

On trouvers le texte original gree dans Miklorich et Muller, Acts groco, III, 200 et se, sind que dans les Doc. sulle relaz. tosc., p. 174 et m., et une traduction latine dans Pagnini, Della deciene, II, 200 et se. Par la même occupien Josa secorda à la commune de Flo-

<sup>&</sup>quot;In logia dominorum Catalanorum .... ago Petrus Sameyrageasis publicas notarius et curie consulatus dominorum Catalanorum et Florentenorum in regia urbe Canatantinopolis cancellarius:" Doc cullo relus. tosc., p. 169—172.

<sup>&</sup>quot;Il est question (ibid. p. 264 et s.) de l'erganisation d'un voyage pour l'année 1444.

Dec. emile releat. tonc., p. 201 at a.; of, Amari, Dipl. arab, app. p. 51.

de marchanda florentina fixés en permanence à Rhedes et la défense de leurs intérêts donnait lien à une correspondance active entre leur gouvernement et l'ordre des Chevaliers de St. Jean. Le trafic avec l'île de Chie n'était pas non plus absolument nouveau; mais, comme c'était une colonie génoise et que les Florentins tenaient de préférence avec les Vénitiens et les Catalans, il semble que de ce côté on ne leur fit pas un bien bon accueil; sans cela on ne comprendrait pas pourquoi ils devaient y payer des droits, même sur les marchandises non vendues, car ce n'était l'usage nulle autre part. Malgré ce désavantage, Chio était également avec Rhodes, Candie et Modon l'un des points où faisaient escalles galères florentines en route pour Alexandrie III Beyrout.

Tandis qu'à Florence l'organisation de services de navigation vers l'Egypte et la Syrie d'une part, vers la Romanie d'autre part, n'était pas encore sortie du domaine de la discussion, un priace d'origine florentine. zélé pour la prospérité ill son pays, Antonio Ascialuoli, duc d'Athènes. envoyait en mission suprés de ses compatriotes un certain Rinaido Mezzola et les faisait inviter à organiser un trafic commercial avec son duché. Le gouvernement florentin accueillit ces avances avec joie et chargea Tommaso Alderotti de porter ses remerciments au duc. On comptait bien que sa bienvieillance se traduirait pour les personnes en franchises et pour le commerce en privilèges au moine aussi étendus que ceux des Vénitiens et des Génois; l'ambassadeur devait le donner à entandre. L'Oct espoir ne fut pas décu: Antonio Acciaiueli déclara que son intention était de réduire pour les marchands florentins les droits de donane et les impôts à la moisie du taux habituel et de les traiter dorénavant absolument sur le même pied que les Vénitiens, les Catalans et les Génois. De la cour du duc d'Athènes, Alderotti dut se rendre à celle de Carlo I" Tocco, prince de Céphalonie, dont la mère était une Buondelmonti de Florence, pour y remplir une mission analogue. Ce prince était alors un très grand personnage: à sa principanté insulaire il avait réuni le d'potat d'Épire, ce qui lui permettait de prendre 📕 titre de despote des Romains: d'autre part, il était seigneur de Clarenza et de quelques autres territoires en Morée. La mission d'Alderotti dut évidemment être couronnée de succès, car les

Doc. mile relax. torc., p. 144. 151, 158; Fel. Brancscel, Diario, dans l'Archiv. stor. stal, 4° strie, VIII, 154.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voir des réclamations à ce mjet (3480) dans les Don seille relais tonn, p. 355 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Amazi. Dipl. orob., p. 448: app., p. 62.

Instruction du 22 et lettre du 25 juin 1422, dans les Doc. sulls relex test., p. 152 et a.; l'instruction se trouve anni dans Pagnini, Della decima, II, 238 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Diplime en gree, dans Miklosich et Muller, Arla graco, III, 251, et dans les Doc. sullo rolan. 2000, p. 158.

<sup>\*</sup> Doc. suite reign tees., p. 169.

lettres de la Seigneurie de Florence à Carlo sont remplies de remerciement pour les preuves d'amitié données par le prince à l'ambassadeur, pour les faveurs et l'assistance prodiquées aux capitaines de navires aax marchands florentins.2 Mais tout en cherchant à se mettre au mieux avec les princes d'origine forentine, la Seigneurie de Florence ne négligeait pas le soin de se faire des amis parmi les despotes de Morée, d'origine grecque. En 1446, elle recut un ambassadeur du despote Constantin que nous retrouverons à Byzance, dont il fut le dernier empercur; cet ambassadeur donna beaucoup de nouvelles agréables, dit III document augual nous empruntous au reussignement: dans le nombre Il y en avait sans doute plus d'une relative au commerce. Le successeur de Constantin, Démétrius, avait fait un séjour Il Florence à l'époque du concile et en conservait le meilleur souvenir; avant eu occasion d'envoyer en Italie, en 1450, un agent nommé Athanase Lascaris, il III charges, entre autres choses, d'aller se présenter su gouvernement florentin et de lui annoncer que, si les marchands de ce pays voulaient faire des affaires chez lui, son maître leur promettait une réduction des droits de douane à la moitié du taux ordinaire et l'exemption entière des autres impôts.4 Il n'est pas sûr que Florence ait eu le temps de profiter de cette offre, car tout ce qui restait de la domination grecque en Morée fut détruit par les Turcs en 1460, et Démétrius lui-même fut emmené en captivité | Constantinople.

Mais nous nous sommes laissés entraîner au-delà des limites dans lesquelles le présent chapitre devait être renfermé: il est temps de revenir à l'histoire de l'empire grec. En provoquant la réunion des églises grecque et romaine, l'empereur Jean avait espéré obtenir l'alde de l'Occident; il n'en fut rien. L'Occident était déchiré par des luttes intestines et ses princes avaient assez l'faire chez eux-mêmes; d'ailleurs, les projets de croisade les laissaient froids et l'on vit bien à quel point la question de l'empire grec lour était devenue indifférente, quand le neuveau maltan, Mahomet II, qui avait succèdé à son père Mourad II

pour 1489: se sont deux erreum, our Démétrius ne prit possession de son despotat de Morée qu'en sept. 1469, et la mission de Lascaris en Italie est de 1450: voy. Hopf, op. ett., p. 119, 116,

Bous os rapport, Philippe le Bon. dus de Bourgogne, semble seul faire exception: voy. de Barante, *Hist. des dues* de *Bourgogne*, avec notes par Gachard (Braz. 1888), II. 117.

<sup>1</sup> Don mille reliez, tone, p. 164 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> M. Hopf (art. Grésolomianel, op. cit., LXXXVI, 112) admet que ce "dispotus" n'était autre que Constantin: cetts opinion est très soutenable.

<sup>\*</sup> Doc. mille relax. tone., p. 178.

<sup>4</sup> Miklonich et Muller, Acta graca, 111, 205 et m.; Doc. culle relea, forc., p. 177 et s. Ce diplôme n'est pas daté: M. Muller, à la p. 207, lui avait attribué la date de 1869; à la p. 871 il change cette date

un mois de février 1451, commença des préparatifs dont le but, en ne ponyait s'y méprendre, était la conquête de Constantinople. Aux félicitations et aux hommages qu'étaient venus lui apporter à l'occasion de son avénement les ambassadeurs des princes chrétiens du Levaut, parmi leaquels on cite ceux de Lesbos, de Chio et de Galata, 1 Mahomet avait répondu par les assurances les plus pacifiques : sur la demande de Lorenzo Moro, ambassadeur de Venise (10 sept. 1451), il avait renouvelé les traités conclus par la République avec ses prédécesseurs, confirmé en particulier l'une des clauses de ces traités, l'exemption de tout tribut en faveur du duc de Naxoa. Cependant il ne tarda pas I jeter le masque et à dévoiler ses projets sur Constantinople. Son premier acte en ce sens fut, on le sait, la construction du château de Roumili Histori sur la rive suropéenne du Bosphore, pendant l'été de 1452.º Il donna pour consigne au commandant du château d'arrêter tous les valustaux qui passeraient à sa portée, qu'ils vinssent de Génes ou de Venise, de Constantinople ou de Caffa, de Trébizonde d'Amisus ou de Sinope d'exiger d'eux un tribut, et, en cas de refus, de les canonner III de les couler à fond.4 On pout se figurer ce que cette mesure avait d'onéreux pour le commerce italien. L'histoire rapporte le fait de trois capitaines vénitions qui, revenant de la mer Noire, passèrent en vue de Roumili Hissari en novembre et décembre 1452; tous trois refusèrent de répondre à la sommation des Turcs: deux d'entre eux eurent l'habileté de tromper l'ennemi et s'échappèrent sans avaries; mais 📓 troisième, nommé Antonio Rizzo, n'eut pas le même bonheur: son navire fut coulé à fond, lui-même condamné à être empalé, et la plupart de ses matelots eurent Le baile vénitien de Constantinople, Girolamo Minotto, envoya en toute hâte un agent auprès du sultan pour tâcher de leur sauver la vie, mais il arriva trop tard. En face de Roumili Hissari s'élevait 🖥 château d'Anadoli Hissari précédemment construit par Bajaset: 4 maître de ces deux positions. Mahomet pouvait à sa volonté fermer toute communication entre Constantinople et la mer Noire, c'est à dire affamer la population de Constantinople. Tous ses préparatifs étant achevés.

Dua, p. 988.

Gabriele Doria dénouçait dans la conseil de Gânes oe que cette construction avait de menecant pour les nations commereastes: Alti della Soc. lig., XIII, 222.

4 Ducas, p. 948.

" Hammer, Geschichte des assegneischen Reiche, I. 205.

Bomanin, IV, 245; Samto. Fife. p. 1154 -- 1156 (clause introduite dans le traité de paix de 1454).

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ducas, p. 987 et es.; Phrantsée, p. 258 et aa.; Chalcoo., p. 882; Critobulos, dans Kuller, Fragm. hist. gree, V. 1, p. et au.; Nic. Barbaro, Giornale dell' assedio di Constantinopoli, 46. Comet (Vienns, 1854), p. 1. Dbs le 18 mars.

<sup>4</sup> Barbaro, L. c., p. 9, 8, 5; Duc., p. 248; Zerni Dolfin, ed. Thomas (Miliochin. Situageder., 1868, II, 1), p. 8 et s.

il commença le siège de la ville le 6 avril 1458. Venise et Gênes comprenaient bien à quel point leurs intérêts étaient engagés dans les évènements qui se préparaient. Constantinople et son faubourg étaient devenus une seconde patrie pour des centaines de citovens Jes deux républiques; toutes deux avaient là des propriétés publiques et privées qui représentaient des sommes incalculables; III chute de Constantinople, c'était les communications avec les colonies du Pont supprimées ou peu s'en falluit, c'était donc 🖫 perte de ces colonies elles-mêmes. Aussi l'appel de l'empereur ne trouve-t-il aucune des deux républiques insensible. Constantin Dragasès fit d'ailleurs tout ce qui était en son pouvoir pour entretenir les bonnes dispositions des Vénitiens; ainsi, il supprime tous les impôts mis jusqu'alors sur le commerce des courtiers et des marchands d'esclaves vénitiens, il accorda aux Vénitiens l'exportation des vins en franchise etc. etc.1 Quand il envoya des ambassadeurs implorer l'assistance des prissances occidentales, les deux républiques appuyèrent leurs démarches de toute leur énergie mais avec assez peude succèa il faut le dire.2 Penise était alors engagée sur le continent dans une guerro contre le duc de Milan; néanmoins, elle équips, une fiotte de dix galères, qu'elle plaça sous le commandement de Jacopo-Loredano; malheureusement, craignant que l'envoi d'un renfort isolé ne produisît pas d'effet utile, on retarda son départ pour attendre des vaisseaux promis par le pape et par Alphonse, roi de Naples, et quand on 🖿 mit en route, 🖥 était déjà trop tard. L' Cependant deux galères vénitionnes se tronvaient dans le port de Constantinople depuis la fin de l'année 1452; leur commandant, Gabriele Trevisano, avait bour instructions, d'abord de coopérer à la défense de la ville et, en second lieu, d'escorter au retour trois grandes galères de commerce que l'en attendait de Trébizonde et qui arrivèrent effectivement. On s'attendait.

l'arrivée de la flotte commandée par Loredano; si l'en veut se faire une idée de la tension des esprits et des espérances que l'en fondait sur ce secours, il faut lire la relation du florentin Tedaldi: publiée au premier par dem Martène dans le Theo. cosced., I, 1819 et sa.; elle l'a été une seconde fois, sons une forme meilleure, par M. Vallet de Viriville, dans le supplément de son édition de la Chrowique de Charles VII par Chartier, III, 20 et sa. Notre citation est empruntée à la desuière édition: le pussage en quertion se trouve à la p. 90.

\* Barbaro, p. 8, 68-71.

Bernania, IV, 948, not. 8.

Bayanit, a. a. 1450, XXVIII, 000; Barbare, Giornale, doc., p. 71—78; Romanin, IV. 248; Atti della Sec. iig., XIII. 224, et a.

Sanat., p. 1148; Homanin, IV, 248, 254, 260, not. 1; Raynald, L. c., p. 610, 614; Barbaro, p. 66 A propos de con armements je prétenda, d'accord avec M. Vant (Le sièpe et la priss de Constantimople, Recus hint, mai et jain 1890, p. 14) que, malgré les appeis désempérés de l'emperent, Venise ne sertit pus de son inscrion. Barbaro (p. 34) gous montre la févreuse impatience des assièges attandant

à être assière d'un jour à l'autre: ces trois galères et les batiments destinés à leur ascorte formaient un contingent coasidérable qui pouvait être d'une grande utilité pour la défense de la ville. Tout ce qui s'y intéressait désirait les conserver: naturellement, la colonie vénitionne de Constantinople et le baile, son chef, partageaient ce désir, car la présence de ces navires dans le port était jusqu'à un certain point une garantie de sécurité pour les personnes et pour les marchandises. Une assemblée des plus hautes autorités de la ville, tenue dans l'église de Sainte Sophie, s'étant prononcée pour le maintien des navires dans le port, le baile convogua II grand conseil de la colonie pour le 14 déc. 1452 dans l'église de S. Marc. Le conseil, qui, soit dit en passant, rendit de grands services à la défense pendant le siège,\* décida de retenir les capitaines des cinq navires sous sa responsabilité, de protester contre leur départ et de menacer chacun d'eux, en cas de désobéissance, d'une amende de 3000 ducata. Les galères restérent donc; postées dans la Corne d'Or, elles combattirent avec succès les bâtiments turcs et purent même débarquer une partie de leurs équipages pour renforcer la garnison des murailles et des tours de la place. Le baile des Vénitiens, Girolamo Minotto, prit personnellement part à la défence : il occupait un poste situé dans le voisinage du palais de l'Hebdomon; la majorité des marchands, ses administrés, s'était rangée sous ses ordres; d'autres occuperent sur d'autres points des situations importantes.

Tandis que la République de Venise et sa colorie de Constantinople oubliaient tout pour la téfense de Constantinople, une grande partie des Génois jouaient un rôle extrémement équivoque. Il est vrai que les Génois de Péra avaient été bien souvent en conflit avec les Grees, mais cela ne les empéchait pas de reconnaître qu'il faisait meilleur vivre sous la domination faible et bénigne de ces mêmes Grees que sous le régime tyrannique des Turcs. Aussi donnérent-ils leur concours aux efforts tentés pour empécher ces derniers de s'emparer de Constantinople; seulement, comme malgré tout il était probable que la ville finirait par succomber, ils n'enraient pas été fâchés de couvrir leurs

monte of Google

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbaro: on lit à la p. 6, il Marco, à la p. 8, S. Maria; ces deux églises, nous le sevous, étalent les propriétés des Vénitiens.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thid. p. 16, 98, 87, 38.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 5—11; Duc., p. 245. Parantaès (p. 286) III Léonarde de Chio (p. 243) discut que l'empereur donna l'ordre de retenir ces naviron dans le port; cela est vrai, mais seulement en tant que ce fut lui

qui provoque la décision de la colonie. Au reste, nous n'avons pas énuméré tous les navires auxquels fut appliqué II même mesure: pour être complet, il faudrait ajouter encore trois bâtiments vénitiens III trois crétois: Barbaro, p. 3, 4; Phrants., p. 288.

<sup>&#</sup>x27; Yoy. Mortmann, Die Belagerung und Eroberung von Constantinopel, p. 45 et us. III ies citations de cet auteur.

derrières. Quand 🔳 sière devint imminent, ils firent demander du renfort I Gênes pour la défense de leurs fortifications: au cours des dix dernières années, ils les avaient considérablement augmentées et perfectionnées: la mère-patrie leur envoya des hommes et du matériel de guerre.1 Mais, au lieu d'accepter franchement la situation, les Pérotes envoyèrent une ambassade au sultan, pour lui faire savoir qu'ils désiraient conserver sa bienveillance et observer fidèlement les traités. Mahomet II les assura de ses sentiments d'inaltérable amitié, mais à condition qu'ils s'abstinusent de venir en aide aux habitents de Constantinople; en attendant, comme il ne se flait pas à cur, il établit un corre nombreux sur les hauteurs où s'élève la moderne Péra, pour surveiller le faubourg.5 tandis que lui-même attaquait la ville par le côté opposé. Il n'avait pas tort de se défier : les Pérotes se chargèrent de le lui prouver eux-mêmes; en effet, tandis que d'un côté ils allaient souvent visiter le corps d'armée placé en observation devant leurs mura, lui prodiguaient les démonstrations d'amitié, lui portaient toutes sortes de choses qui pouvaient être utiles ou agréables aux soldats, de l'autre, ils profitaient de l'ombre de la nuit pour passer à Constantinople et, le lendemain, ils combattaient à côté des Greca. Le sultan le savait: atasi. Sil arrivait parfois que son artillerie eût coulé à fond quelque navire marchand génois ou démoli quelque maison de Péra, il ne s'en inquiétait pas outre mesure, et, si les Pérotes portaient plainte, il refusait assez séchement de les entendre. Mais si le sultan avait des motifs de mécontentement contre eux. les Grecs et leurs amis en avaient bien davantage: un jour les Turcs entreprirent de transporter leurs vaisseaux par terre, de Bechiktach jusque dans le bassin intérieur de la Corne d'Or, où ils se postèrent ensuite tout près de l'arsenal maritime (navarchio) de Péra; on a accusé les Pérotes de les aveir aidés de leurs conseils et même plus activement encore.7 La chose n'a jamais

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fogl., p. 602; Giustin., fol. 206; Dac., p. 265; Barbaro, p. 20.

Duosa, p. 987; Zotni Dollin, Le., p. 15.
 Chalcoc., p. 688; Phrantz., p. 287.

<sup>\*</sup> Duc., p. 275; Leon. Chiene., i. c., p. 239; Zoral Dolfin, i. c., p. 15. D'accord avec ces écrivains, un témoir ceulaire, le florentin Jacopo Tedaldi, rapporte que, Pérm n'étant pas essiégée par les Turos, le plus grand nombre des habitants put prendre part à la éfense de la capitale. De sen côté, dans une lettre écrite après II chute de Constantinople, le podestat de Galata affirme qu'il n'a accune

négligence à se reprocher et qu'il a dirigé sur le ville, pour y prendre part à la défence, tous les mercenaires de Chio, toutes les troupes venues de Gênes II II plus grande partie des bourgeois de Galata: voy. Lettre écrite de Péra, dans les Not. et entr.. III, 75; Atti delles Soc. lig., XIII, 280.

<sup>&</sup>quot; Phrants., p. 259; Duc., p. 278 et s.; Barbaro, p. 85.

<sup>\*</sup> Barbaro, p. 97 61 a

Mordimann (p. 59) l'admet; mais Sazuto (p. 1148) se borne à dire qu'on a fait un reproche aux Pérotes de n'aveir

été prouvée : mais, quand le conseil de défense eut décidé de faire une sortie pour enlever ces yaisseaux, ce fut bien eux qui trahirent le secret et firent par 🔳 manquer 🔳 coup.1 Ceci dit, nous ne saurions assez insister sur l'assistance que les Grecs, dans leur détresse, recurent d'une admirable troupe de soldats accouras de Génes et de Chio: loin d'agir avec la duplicité de leurs compatriotes de Péra, ceux-ci se vouèreat corps et âme à l'œuvre de 🖫 défense. En première ligne, 🖩 faut citer Manrizio Cattaneo qui, à la tôte de trois navires génois et d'un bitiment grec, s'ouvrit de vive force un passage I travers III flotte turque, penétra dans la Corne d'Or et, dans la suite, défendit bravement une section des murailles de Constantinople.<sup>3</sup> Mais le héros dont le nom doit être proclamé entre tous, c'est Giovanni Guglielmo Longo, des Ginstiniani de Chio. Jusqu'alors, avec deux vaisseaux III quelques centaines de compagnons bien armés, il faisait le métier de corsaire et désolait les îles de l'Archipel; à l'approche des Turcs, Il alia offrir ses services à l'empereur grec. Chargé de la direction des travaux de défense, Il s'était réservé un des postes les plus importants, mais aussi les plus périlleux, celui de la porte de Romanus: il y déploya autant de science militaire que de bravoure pour arrêter les progrès de l'assiègeant. Il était véritablement l'âme de la défense: blessé à l'assant du 29 mai et vaince par la souffrance, il dut se faire transporter sur son valascan (il mourut quelques jours après à Chio); de ce moment, tout fut fini: la résistance était brisée.

En somme, toute la bravoure personnelle de l'empereur et d'un certain nombre d'autres Grecs n'eût pas empêché la ville de succomber beaucoup plus têt; s'ils purent prolonger la défense, ce fut grâce au concours des équipages exercés des navires italiens, des colons vénitiens,

pas empêché cette opération (es qui d'allleurs est été, ce nos semble, bien difficile, vu la ferce du corpe d'observation ture). Une note marginale de Barbero (p. 27) dit qu'un chrétien en donne le conseil nux Turce, et c'est tout; de même Leon. Chiena., l. c., p. 241; Zorsi Dolfa, p. 16.

Dec., p. 977; Barb., p. 99—33; Senet., p. 1149; Zerzi Dolfa, p. 90.

Moritmann, p. 45 🔳 st.

\* Leonard. Chiena., L. e., p. 241, 245; Barbare, Giornole dell' assedio, p. 28; Phrantshs, p. 247 et ss. Quelques bourgenie de Péra avaient loué l'un des vaisseaux de Cattames et payèrent la colde de l'équipage: par la suite, ils demandérent le rembournement de cette dépense et l'obtinzent: ASI, XIII, 270 et sa.

\* Critobulos, p. 74, 86 et a., 96 et a.; Loonard Chiomas, p. 987 at a., 948, 245, 947, 258; Phrantista, p. 841, 246, 968, 968, 968; Barbaro, p. 18, 56; Tedaldo, p. 28, 86 et autres. Comme sa présence à la tête des défenseurs était si indispensable que son éloignément entraîns III chute de la ville, les jugements portés sur lui par les contemporains (je mets même II part Barbaro, ennemi déclaré des Génois) lui sont généralement défavorables. Pour rétabile la vérité, voy. Mordtmann, p. 141; Eillesen. Auslettes, III, introd., p. 75 et a.; suppl., p. 86, 168.

20\*



catalans et autres, enfin des Génois qui sortaient secrètement de Péra pour apporter le secours de leurs bras: cela formait un contingent d'environ trois mille hommes qui s'employèrent héroïquement à la défense des marailles et du port. Constantinople prise par les Turcs, les marchands étrangers n'avaient plus qu'à fuir une ville devenue inhospitalière pour eux: les uns se sauvèrent sur des vaisseaux et de œux-là le plus grand nombre put s'échapper: les autres furent pris par les vainqueurs, soft des le premier moment, soft dans leurs cachettes," Girolamo Minotto, baile des Vénitiens et III consul des Catalans (Phrantzès le nomme Petros Gulianos) furent décapités le lendemain (30 mai) par l'ordre du sultan, avec leurs fils et quelques-uns de leurs compatriotes; si les exécutions se bornèrent là, ceux qui en étaient menscés ne le durent qu'à la cupidité du sultan ou de ses pachas auxquels ils purent faire accepter des rançons plus ou moins considérables. D'après les listes de Barbaro, trente-trois nobles vénitiens auraient sauvé leur vie en favant: vinet-neuf auraient été pris et vendus comme esclaves: cependant ces derniers purent tous se racheter et, moins d'un an après la catastrophe, ils étaient de retour dans leur patrie. Le pillage dura trois jours; il un de soi que les colonies de commerce y éprouvérent de grandes pertes. D'après Tedaldi, elles s'élevaient pour les Vénitiens à 46,000 ducats (une variante donne 50,000), pour les Florentins à 20,000, pour les Anconitains I plus de 20.000; celles des Génois étaient incalculables. En ce qui concerne les Vénitiens et les Génois, il y a lien de remarquer que les premiers firent eux-mêmes l'estimation de leurs

Leon, Chiene, p. 244.

¹ Un certain nombre de navirés de commerce vénitiens parent s'échapper au moment de la catastrophe; ou en compte un venant de Tana, deux de Caffa, un de Trébizonde: ils fataiant tous route pour Venise, male on les avait arrêtés en passage Il Constantinople: les Génois mavérent de même au moins huit l'âtiments marchande: Barbaro, p. 57—59.

Barbaro, m 55, 57—5 ; Tešaidi, p. 29 et n., 35; Dugan, p. 298—298.

Barbaro, p. 59, 66; Phrantzès, p. 998; Chalcoc., p. 899; Lesm. Chienz., p. 266; Le consul anconstain Angelo Boldoni fut mis en liberté: il dut cette faveur à ce qu'il avait été précédémment dans les bonnes guices du sultan: Guglielmotti, i. c., II, 197 et s. Ce renseignament se retrouve, égulement dans la Chronique

de Laxaro Bernabei (éd. Ciavarini, dans la Collexione di documenti storici della città e terre Marchigiane, I. 177 et s.): mais, d'après le chroniqueur, ce Boldoni aurait été non pas un consul, mais un capitaine de navire; cafin, d'après une indication de la Zeitschröft des histor. Versine für Niedersachsen, names 1874—1875, p. 188, not. 18, il y aerait lieu de croire qu'em moment de la prise de Constantinople le consul d'Ancône dans cette viile se nommait Benevenutus.

Barbaro, p. 40 et s.; Samuto, p. 1150 et s. Un document émanant du sénut de Veniss, publié dans Romanin, IV, 597, paris de quarante nobles prisonniers.

La guière vénitienne avec laquelle se muva Tedaldi put emporter une somme de 20,000 ducate.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Teialdi, p. 80 et s.

pertes et que, d'après eux, elles atteignaient un chiffre beaucoup plus élevé, soit 200,000 ducats, aunquels il faudrait ajouter encore 100,000 ducats pour celles des Candiotes, tandis que les Génois, qui habitaient presque tous Pèra, échappèrent au pillage: il est yrai qu'ils eurent plus que toute autre nation à souffrir des suites de la catastrophe.

En effet, en voyant Constantinople aux mains des Turcs et livrée par eux au meurtre et au pillage, un grand nombre d'habitants de Péra furent saisis de terreur: les bandes victorieuses, maîtresses de 🖿 capitale, pouvaient d'un moment à l'autre envahir le faubourg et lui faire partager le même sort. Pour détourner cette redoutable éventualité, le podestat Angelo Giovanni Lomellino<sup>1</sup> envoya az sultan une ambassade chargée de lui offrir des présents, de lui remettre les clafs de Péra et d'implorer sa bienveillance (bonam pacem). Comme il espérait une réponse favorable, il adjura les habitants de rester tranquilles et les capitaines de navires de ne pas quitter le port. Pour mettre un frein à une fuite générale, peut-être aussi pour empêcher les pillarde d'entrer dans la ville, il fit fermer les portes.5 Un des généraux turcs, Zaganos Pacha, était venu des le premier jour de Constantinople à Péra pour y proclamer la souveraineté de Mahomet; comme le podestat, il exhorta le habitants à rester: les Génois, leur dissit-il, étaient les amis et les alliés des Turcs, ils n'avaient rien à craindre. Malgré tout, les esprits étaient si frappés, qu'une foule d'habitants se réfugièrent sur les vaisseaux avec femmes enfants et profitèrent des ombres de la unit pour mettre à la voile. Le sultan s'en montra très irrité: il déclara ann ambassadeurs qu'il entendait que la ville se soumit à discrétion. (velle (crram liberam), ne leur cachant pas qu'il était parfaitement au courant des agissements des Pérotes pendant le siège. Les ambassadeurs ne purent qu'à grande peine lui arracher la promesse dépargner la vie et la fortune de leurs concitoyens. Dans ces conditions, les habitants de Péra n'avaient plus qu'à attendre es qu'il plairait au sultan de décider

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senuto, m 1151; Zorzi Delfin (fragment publić par M. Thomas) p. 41; Romania, IV, 300.

Après Ducas (p. 296 et a.) et Chalcocondylas (p. 400) les meilleures sources
Il consultar pour cette époque néfaste
sont: une lettre de Lomelline, du 28 jain
1458, publ. dans les Atté della Son lig.,
KHI, 220—298 (c'est identiquement la
Lettre écrite de Péra, publ. précèdemment
par Silvestre de Sacy dans Not. et extr.,
KI, 75—79), une autre lettre, d'une
date un peu plus récents, écrite par France

Giustiniani, ■ Calo (Atti della Sec. big.. VI, 19 — 91) et la relation de Leonardus de Chio (ibid. XIII, 257).

Ce détail n'est, à la vérité, mentionné que par Barbaro (p. 57 et s.) et le chroniqueur ajonts une insinuation perfide: d'après lui, le podestat aurait commencé par ressurer le commandant des galères vénitiques de Tana, puis il aurait fait farmer les portes pour l'empêcher de rejoindre sa fotte il de mettre à la volle, ce qui équivalait à la livrer aux mains des Tures.

à leur égard. Par son ordre, Zaganos Pacha rédigea un document<sup>1</sup> destiné à faire convaître ses volontés: il était conçu sous forme de arman on promesse jurée; en voici le résumé: la ville (casirum) de Péra ne sera pas détruite: \* les habitants conserverent leurs maisons et leurs magasine, leurs vignes et leurs moulins, leurs marchandises et leurs vaisseaux; leurs femmes et leurs fils ne leur seront point enlevés; ces derniers ne seront pas contraints I entrer dans le corps des janissaires; leurs églises resteront consacrées an culte chrétien, mais il est interdit d'en construire de nouveilles et de sonner les cloches de bronze ou de bois dans les anciennes: les Turcs n'habiteront pes au milieu d'eux. l'exception de ceux que le sultan chargera de fonctions de aurveillance: il sera defendu tant aux janissaires qu'aux esclaves du sultan de logerdons leurs maisons; ils seront libres de trafquer par terre et par cau; ils ne leur sera fait aucune difficulté et ils n'auront points de droits à payer: les marchands de Génes auront également toute liberté d'aller et de venir, mais ils seront soumis aux droits conformément à la loi; les Pérotes sont exemptés de corvées, mais ils paieront une capitation (kharadj); tes colons pourront désigner parmi eux un Ancien (Protogeros) chargé de veiller à l'observation des règles de droit et des contumes dans le traitement des affaires de commerce. Naturellement il n'est pas question du maintien de leur droit statutaire et de leur con-

Le texte original gree de ce decument we trouve dans Hammar, Goods, does osman. Reiche, L 675 et se (avec la traduction en allemand), dans Miklosich et Muller, Acta graces, III, 287 et a., et dans les Atti della Soc. lig., XIII, 226 et se., avec une traduction italianne de M. Belgrano. Il existe une traduction italienue plus ancienne que celle-ci. III dans laquelle le traducteur s'est permis de faire des additions et des suppressions; elle a été publite dans Zinkeisen, Gesch. des comme. Reiche in Europa, II. 26 et a. La Orrenique de Zorzi Dolfino (voy. les extraits publics par M. Thomas, p. 88-40) contient une plus exacts, mais avec une date fausse (29 mai): elle est faite d'après ane copie qui m trouve à la bibliothèque de l'Arsenal, à Paris: pollo-ci porte la date exacte: 867.

<sup>\*</sup> Le membre de phrase sú goldou sò sucreos sem n'a de sens qu'à la condition d'y énséres le mot pix, comme la font

MM. Mulier et Belgrane. On ne peut, d'ailleurs, y trouver une promoste spécials du suitan de ne peu abattro les murailles de la place; ici comme partout, le mot eastrum désigne la ville prise dans son ensemble: c'est ce que fait remarquer avec raison M. Desimoni, dans le Giorn. Egust, I, 223 et s.

Ben. Dei (dans Pagnini, Della decisus dei Florentini, II, 247) raconte que, plus tard, le sultan stant vanu en personne à Péra livra à ses gens les églises de la ville avec faculté de les piller, à l'exception de celle de 8. François: Il fit notamment enlever iss cloches, les reliques et l'argenterie; d'après le même auteur le sultan aurait fait démolir le couvent de Sainte-Claire et livré les religieuses à ses soldate pour en faite leurs femmes. Mais ce chroniqueur ne mérite qu'une conflance médiocre.

<sup>&#</sup>x27; D'après Dei, l. c., cet impôt âtait d'un duent par tête.

stitution; le seul passage qui pourrait prêter à une interprétation de ce genre me paraît signifier seulement que les promesses contences dans III présent document sont et resteront définitives. Il est même 4 remarquer que, des les premières lignes, on déclare qu'an point de vae logal. Pera est tout simplement assimilée à toutes les autres villes turques.

La date de ce document est malheureusement difficile à déterminer: d'abord, l'indication du mois est complétement fansse; au lieu de Djoumada II (da 9 juin an 7 juillet), il faut lire Djoumada I (du 10 mai au 8 juin). En second lieu la date, est remplacée par la désignation d'une décade, la dernière du mois en question. Il nous est donc impossible de savoir d'une manière certaine 🔳 ce firman fut publié le lendemain même de la prise de Constantinople (30 mai), comme on l'admet généralement, ou soutement dans le courant de la première semaine de juin,<sup>2</sup> qui se trouve également comprise dans la dernière décade du mois Djournada I. En d'autres termes: il est possible que ce firman ait été rapporté par les premiers ambassadeurs envoyés par le podestat Lomellino. et que le sultan retint suprès de lui jusqu'en lendemain, comme aussi il peut de faire que Babilano Pallavicini et Marco de Franchi, dont les noms figurent dans ce decament, aient fait partie d'une denxième mission; mais on ne peut affirmer ni l'un ni l'autre. D'après la lettre de Lomallino à laquelle nous avons emprunté les détails qui précèdent on serait porté à croire que le sultan congédia brusquement les premiers ambasasdeurs. Le podestat ajoute qu'à partir de ce moment il s'est complétement retiré de la direction des affaires et que tout s'est traité an nom de la bourgeoisie. D'un autre côté, il est dit dans le firman que Pallavicini et Franchi ont été délégués par les "Archoutes" de la colonie; oux-mêmes sont décorés de ce titre d'archontes. Il semble donc bien que l'époque de leur mission devrait être reportée su temps où Lomellino avait abandonné à la bourgeoisie la décision des démarches l entreprendre.

Cependant, la demission de Lomellino n'avait pas été tout à fait anesi volontaire qu'il lui plaît de le dire. D'après Chalcocondylas, Zaganos Pacha surait nommé, dès le 29 mai, un fonctionnaire chargé d'administrer Péra au nom du sultan. A côté de ce personnage, il n'y avait plus de place pour l'ancien podestat. Mais, à supposer même que

écrit: "dans la conie italienne du decument, la date fadiquée est le commencement de juin ;" et il pense que c'est mes erreur; je oroša na contraire, que cela doit être exact.

<sup>&#</sup>x27; Il est difficile de croire que la situation de Gaiata II l'égard du vainqueur n'ait pas été réglée avant le commencement de juliet : d'uilleurs, dans sa lettre du 93 juin, Lossellino fait les altudons les plus claires à ce firman.

M. Hammer (op. cit., p. 678, net. c)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chalcos., p. 401.

le sultan n'ait donné un gouverneur à la colonie que plus tard, quand il quitta Constantinople pour retourner dans son ancienne résidence, et c'est ce que Lomellino semble donner à entendre, il n'en reste pas moins que la proclamation de la souversineté du sultan sur Péra avait mis fin, par le fait même, aux fonctions remplies par la podestat génois.¹ Quand ensuite parut le firman qui ne laissait aux Pérotes qu'une sorte de tribunal de commerce, Lomellino quitta le palais des podestats et se retire dans une maison particulière, puis il y rentra sur les instances pressantes de la bourgooisie qui le supplisit d'y demeurer jusqu'an jour prochain de son départ.¹

Cinq jours après la prise de Constantinople, le sultan visita Péra en personne. Il y avait fait procéder à un recensement de la population et, à cette occasion, on y avait découvert un grand nombre de maisons fermées et abandonnées par leurs propriétaires. Il donna ordre d'inventorier les biens des absents et fixa un délai de trois mois pendant lequel fis pourraient rentrer et reprendre possession de leur avoir : passè ce délai, le tout serait confisqué à son profit. Un courrier du sultan partit pour Chio où se trouvaient un grand nombre de Pérotes émigrés, avec une lettre de Lomelline qui les adjurait de revenir. Le podestat fit égulement savoir à Venise que les marchands de cette ville pourraient encore, avant l'expiration du terme fixé, faire retirer les marchandises qu'ils avaient en dépôt à Péra.

Restalt à prévoir le cas où la colonie, soutenue peut-être par une flotte ou une armée envoyée par une puissance occidentale, tenterait de s'insurger contre la domination turque: le sultan s'appliqua à lui en enlever les moyens. Les Pérotes durent livrer leurs armes et leurs manitions; on emmena leurs artillerie (bombarda); leurs marailles ne restèrent intacte que du côté de la mer: du côté de la terre on démolit certaines parties essentielles de la fortification, on abattit des ouvrages avancés et des tours: on cite dans le nombre la tour de la Sainte Croix, située sur la hauteur; on combla les fossés, et, de ill sorte, la place se trouve mise, suivant toute apparence, hors d'état de résister à une armée de terre.

<sup>a</sup> Francesco Giustiniani écrit au doge : fortasse ut ajunt non «mniso liber:" Aui. Génes: "ad mede neque preter pro ' VI, 20,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Francesco Giustiniani écrit au doge de Génes: "ad mede neque preter prodominatione vestra et nostra inclita republica admittitur neque vir spectatus Angelus Johannes Lomellians aliqua fungitur juridictione nec vejuti officialia dominationis vestre ibidem amplius reveretur, quin ymo depositus et abdicatus est es

<sup>\*</sup> Il était, d'ailleurs, arrivé quand même à la fin de son temps; il quitta Péra au mois de septembre pour reatter dans sa patrie: Atti. XIII, 224; VI, 21.

<sup>\*</sup> Même du côté de la terre, les fortifications de futent, en somme, déssoltes

A partir de ce moment, Péra fut ravalée à peu près au rang d'un village ture, dent les habitants chrétiens payaient l'impôt de la capitation et vivaient sons l'administration d'un "esclave" du sultan. L'espoir de se soustraire jamais au joug semblait bien définitivement perdu.

## 2 Les Osmaniis. 1453 — 1512.

An retour de Mahonet II à Andrinaple, après la prise de Constantinople, divers personnages vincent is complimenter sur sa victoire: dans le nombre se trouvaient les représentants de la mahone de Chio et des princes de Lesbos.1 Ceux-ci n'avaient pourtant pas lieu de se féliciter des événements qui vensient de changer la face des choses sur le Bosphore. Tôt un tard ils devaient s'attendre à partager le sort peu enviable de Péra. Chaque fois que les Turcs équipaient une nouvelle fotte à Gallipoli, c'était un émoi général dans l'Archipel et dans le Pont.º Tous les petits princes de ces régions pensèrent que le seul moyen de prolonger leur existence était de payer tribut au sultan, et le premier soin de celui-ci fut de mettre à profit la terreur qu'il leur inspirait pour les pressurer à loisir. Dés les premières samaines qui suivirent la prise de Constantinople, on disait à Péra que Mahomet prétendait exiger des habitants de Chio le paiement de la capitation; mais la nouvelle était prématurée. Le sultan attendit d'être rentré à Andrinople et là, quand les ambassadeurs vincent lui présenter leurs compliments, il déclara que dorénavant Chio aurait à lui payer un tribut de 6000 ducats au lieu de 4,000, et Lesbos 3,000.4 H se borna là pour le moment et les princes de l'Archipel commencèrent à reprendre baleine.

Pendant ce temps, que faisait la mère-patrie en Occident? Y étaiton à la guerre, ou bien voulait-on essayer de la diplomatie? Il y avait beaucoup à dire contre la guerre: c'était une résolution désespérée. Elle ne pouvait évidemment manquer d'irriter le sultan; il ferait retomber sa colère sur tous les Génois qu'il pourrait atteindre et l'on risquait d'accélérer la ruine des colonies. Enfin, pour faire la guerre

qu'en partie: les Génois y avaient placé, à une certaine hauteur, des écuseons portant des inscriptions et des agmodries et, jusque dans les derniers temps, on les y voyait encore à leur placé.

Oritobul., p. 102; Duc., p. 814.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. lig., VI, 20.

Lettre de Lomallino, sted. XIII, 281.

Duc., p. 814; voy. aued in lettre du grand-maître de Rhodes, dans Paoli. Cod. diol. II. 181.

\* Ibid. VI, 21-28.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Atti della Soc. 149., XIII, 269 et m.

<sup>\*</sup> Field. XIII, 961 et ss.

qu'autant qu'ils auraient des raisons de croire que le sultan songe sérieusement à restituer Pers aux Géncia. Sil s'y refuse, il ne leur restera pas autre chose à faire que de recommander cette colonie à ses pentimente d'humanité et de lui transmettre les vœux des habitants eux-mêmes. Au cas où ils obtiendrajent la restitution sollicitée, les deux ambassadeurs tireront entre eux su sort: celui qui sera désigné restera à Péra en qualité de podestat et devra s'employer activement la reparation des fortifications et des fossés. Els n'oublieront pas qu'un des points essentiels de leur mission est d'obtenir du sultan l'engagement formel et par écrit, de supprimer dans son empire toute catrave à la liberté du commerce et de la marine marchande de Gênes et de leur laisser toujours ouverte l'entrée et la sortie de la mer Noire. lls demanderont encore au sultan, au nom de la ville de Gênes, la faveur de pouvoir tirer chaque année de son territoire une certaine quantité de blé à déterminer. Enfin, ils lui feront observer qu'il a disposé de propriétés particulières situées à Péra et que le paiement d'une indemnité de ce chef ne serait que de stricte justice. Mahomet, on se le rappelle, avait fixé un délai, passé lequel les biens des habitants de Péraémigrés seraient mis en vente; mais, sans tenir compte de ses propres prescriptions, il les avait fait vendre ou transporter à Andrinople.1

On comprend difficilement comment le gouvernement génois pouvait se fatter de l'espoir d'obtenir de Mahomet II la restitution de Péra.<sup>2</sup> Il est à supposer que sur les consells des Génois établis à Chio, à Péra et Il Andrinople, et certains à l'avance de l'issue de leur démarche, les ambassadeurs ne la tentérent même pas; on leur avait dit d'ailleurs de régler leur conduite d'après les conseils des habitants du pays. En tout cas, il est certain que la restitution n'eut jamais lieu. En somme, cette première ambassade n'eut aucun résultat: le sultan prétendit exiger un tribut pour Caffa: les pouvoirs des ambassadeurs n'allaient pas jusque là et îl est probable qu'ils profitèrent de cette circonstance pour rompre des négociations qui prenaient une mauvaise tournure.<sup>3</sup> Au retour, Maruffo mouvut en route et Spinola, qu'on voulait charger d'une deuxième mission auprès du sultan, se récusa en donnant pour prétexte de son refus l'état de sa santé.

Venise n'avait pas été moins atteinte que Gênes par la chute de Constantinople. Son baile mis à mort, plus de sinq cents citoyens ou sujets vénitiens faits prisonalers, des fortunes entières perdues par ses

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., VI, 20.

<sup>\*</sup> L'espoir dont en s'était bercé, à l'annonce des projets de croimde prêtée au dec de Eourgogne, n'était pas mieux foudt. *Told.* VI, 384 et s.

<sup>\* [</sup>bid. XIII, 267 et a.; VI, 118 et et., 128 et a., 298.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Romanin, IV, 597. Dans le nombre, il y avait beaucoup de Critole.

marchands: c'étaient autant de coups auxquels elle ne pouvait resterinsensible. Mais ce n'était pas tont: Il victoire avait singulièrement accru la puissance de l'ennemi, surtout sur mer, et dès lors la République avait tout à craindre pour ses propres possessions et pour ses protégés en Grèce. S'il faut en croire un littérateur. Filelfo.1 le doge Francesco Foscari proposa de prévenir les empiétements probables des Turcs par une attaque immédiate. Cette proposition fut discutée dans le senat, mais l'opinion contraire prévalut. Déjà, en envoyant l'amiral Jacopo Loredano à Constantinople avec une flotte destinée à protéger la ville, on lui avait donné nour instruction de mancenvrer de manière à éviter toute acte de nature à engager la République dans une guerre avec 🖿 sultan; en outre, on lui avait adjoint un diplomate, Bartolommeo Marcello, avec mission de travailler. Il la chose était encore pessible, à amener un accord entre l'empereur et le sultan.2 Constantinople prise par les Turcs, la situation était encore plus nette: il s'agissait de conserver la paix avec le sultan 📕 l'on ne voulait pas risquer de perdre encore davantage. En conséquence, on envoya à l'amiral Loredano l'ordre de couvrir les îles chrétiennes et particulièrement Négrepont, tandis que Marcello se rendrait auprès du saltan, d'abord pour demander la mise en liberté des Vénitiens prisonniera, puis pour préparer la voie à la reprise des relations pacifiques. Effectivement, Marcallo réussit, le 18 avril 1454, à arrêter les bases d'un accord: le dut de Naxos y était compris comme vassal de Venise seule et comme non tributaire du sultan. Nous ne relèverens dans ce document que les poiats qui ont trait au commerce et à la colonie de Constantinople. Ce qui frappe tout d'abord, c'est que la République est autorisée à entretenir comme autrefois, à Constantinople, un baile chargé de l'administration de la colonie vénitienne et de la juridiction en matière civile à l'égard de ses nationaux: ordre est donné au Soubachi (gouverneur de la ville) de prendre, à la réquisition du baile, les mesures nécessaires pour la suppression de tout obstacle qui pourrait l'entraver dans le libre exercice de ses fonctions consulaires. Il n'est pas question de quartier particulier ni de propriétés communales assignées ou conservées à la colonie administrée par ce baile.5 Il est seulement sons-entendu que les sujets vénitiens nourront se fixer, avoir des es-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cité dans Zinkeisen, Gerch. des osman. Reichs in Europa, II, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Romania, IV, 264, 697.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le texte de ce traité se treuve dans Romanin, IV, 528 et m., et dans Sanuto, Vite dei dogi, p. 1154—1158; Marin, VII, 283—267.

<sup>4 &</sup>quot;In civil reser et governar et justitis administrar."

<sup>\*</sup> Un codicille d'une date postérieure porte que les Vénitions pourrout prendre possession des magasins m des égiless qui avaient été jusqu'alors à la disposition des Assonitains. Hopf, Gricehenfund. Le., p. 116.

claves, mourir et tester dans la capitale ou sur tout autre point de l'empire turc. Ils pourront aller et venir; les navires vénitiens pourront entrer dans le port de Constantinople et en sortir sans difficultés et sans tracasseries; en cas de mort ou de naufrage, l'evoir des colons sera placé sous la protection des autorités. Les marchandises vendues par eux seront frappées d'un droit de 2 %, celles dont ils n'auront pas trouvé III placement pourront être remportées en franchise. Les articles achetés par eux pour l'exportation seront également soumis au droit de 2 %; l'argent en barres ou monnayé en sera exempt; mais les Vénitiens seront tenus de verser à la monnaie du sultan, pour y être frappés, tout l'argent non monnavé et tous les fragments de pièces d'argent qu'ils anraient apportés. Rien ne s'oppose à l'importation ou au transit d'esclaves chrétiens,1 venant de la mer Noire, mais pour ceux qui seront vendus dans l'intérieur, il sera payé un droit de 2 %. Au contraire, les Vénitiens ne pourront jamais détenir, pour en faire le commerce, des esclaves musulmans: ceux qu'en trouverait chez eux seront mis en liberté sans indemnité. Enfin, le sultan promet de contraindre les Génois de Péra, débiteurs de sujets vénitiens, de s'acquitter envers leurs eréanciers.

Telles qu'elles étaient inscrites dans le traité, les conditions de la reprise des relations avec le sultan enssent été tolérables: mais la situation était beaucoup plus belle sur le papier que dans la réalité. Chez les Turcs, prince et peuple étaient encore | loin de la civilisation. que les Vénitions obligés de vivre dans ce milieu se prenaient souvent 🛊 regretter 🖿 temps des Grecs aux mœurs 🖥 polies, aux manières si raffinées. Avec les sultans, il fallait s'attendre à tout moment à quelque emportement, à quelque sortie brutale, a quelque outrage au droit des gens; très épineuse, dangereuse même parfois pour tous les représentants des nations étrangères. La situation l'était doublement pour le baile vénition, à cause de la fréquence des conflits armés entre sa nation et les Turcs. Ceux-ci, fiers de la supériorité incontestable de leurs armes, dédaigneux des arts de la paix, n'avaient pour les marchands étrangers que morgue 🔳 insolence: c'était un contraste absolu avec les Grece, toujours mielleux dans leurs relations. Mais de toutes les nonveautés auxquelles les Vénitiens devaient dorénavant s'accoutumer, une des plus dures était la renoncistion aux privilèges, aux faveurs arrachés successivement à la faiblesse des empereurs byzantine: c'était une étude à faire, de nouvelles coutames, de nouvelles taxes



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Teste" set le mot juste : c'est celui qui se trouve dans Romanin et dans Marin; le texte de Sanuto porte "cosa" que

M. Zinkeisen (II, 25) a traduit par Eigenthum, propriété, ce qui n'offre aucus sens.

toutes plus pénibles les unes que les autres. Pour n'en citer qu'un exemple, pendant des siècles, au temps des empereurs grees, ils avaient joui de la franchise complète des droits de douane. Maintenant, il fallait reprendre l'habitude de les payer et cela sans illusions possibles sur II chance d'en être de nouveau dispensés.

La pair conclue dans les conditions que nous ayons exposées, les marchands vénitiens allaient donc reprendre leur trafic dans des conditions beaucoup moins bonnes qu'anparavant. Avec un peuple grossier, tonjours en guerre d'un côté on de l'autre, le champ des affaires était nécessairement restreint et, en outre, les bénéfices étaient diminués par l'obligation nouvelle de payer des droits. Avec cela, il était impossible de compter tant soit pen sur le maintien de la paix. L'humeur conquérante. l'ambition inestiable des Osmanlis devaient nécessairement devenir une source de conflits entre eux et celles des nations occidentales qui avaient des possessions territoriales dans le Levant. En tout cas, un duel décisif entre la première puissance maritime de l'Occident et la Porte était une éventualité à prévoir tôt on tard, car il devenuit de jour en jour plus évident que la dernière n'entendait pas se contenter de ses conquêtes continentales et prétendait acquérir la prépondérance maritime dans l'Archipel et dans le Pont. Mahomet II travaillait avec passion à la formation d'une marine imposante; le voisinage des ports de Constantinople et de Gallipoli était, à cet égard, un élément 🔚 succès; mais créer un centre de puissance militaire n'était pas tout: au cours d'une guerre maritime, une flotte ennemie pouvait, par un coup de main hardi, le surprendre et le détruire; pour parer à ce danger, il construisit à l'entrée du détroit des Dardanelles les deux châteaux de ce nom, et dorénavant tout navire, avant de traverser le canal, dut s'y arrêter et y subir la visite."

Venise évitait avec soin tout ce qui est pu faire éclater prématurément la lutte décisive. En vain les papes Nicolas V, Calixte III et surtout Pie II (Piecolomini) excitaient en termes pressants les puissances d'Occident à une croisade générale où l'un des principaux rôles devait naturellement être réservé à la marine vénitienne, la Seigneurie ne bougeait pas. Elle avait trop d'esprit politique pour ne pas discerner la vanité et le peu de fond de ces grands projets et pour compromettre, en s'y mélant, les intérêts de son commerce. Dans les diétes, dans les congrès, où l'on discutait sur la croisade, tautôt les ambamadeurs vénitiens se faisaient remarquer par leur absence; tautôt lik arrivaient trop tard, tantôt ils n'evaient pas de pouvoirs



Chalcon., p. 489, 539; Critoh., p. 127.
 Chalcon., p. 529 et s.; Critoh., p. 146.
 at s., 151.

suffisants pour prendre un engagement quelconque, tantôt la posaient des conditions impossibles. Calixte III put, sans faire sortir Venise de sa réserve, équiper lui-même une flotte et l'envoyer dans l'Archipel sous la conduite de Lodovico Starampi, patriarche d'Aquilée; Scarampi fit quelque mal aux Tures; il prit les îles de Naxos, de Samothrace et de Lemnos (1456) qui rentrêrent ainsi pour queique temps au pouvoir des chrétiens, mais il tenta inutilement de provoquer un soulévement de la population contre ses nouveaux maîtres dans les îles de Chio, de Lesbos M d'Imbros.

Si le gouvernement vénities évitait jusqu'aux apparences d'une provocation. Il n'en travaillait pas moins sans interruption à ses armements, car il savait que son tour viendrait et que ses possessions ne pouvaient échapper aux attaques des Turca. Mais le temps n'en était pas encore venu. Pour le moment, la marine turque avait assez à faire dans la partie orientale de l'Archipel. Elle entra pour la première fois en campagne au printemps de 1455; l'expédition était dirigée contre l'île de Rhodes: les chevaliers de S. Jean qui l'occupaient ne demandaient pas mienz que de vivre en paiz avec les Turcs et d'entretenir des relations de bon voisinage avec la Carie et la Lycie, mais ils se refusaient fièrement à payer le tribut que le sultan prétendait exiger d'oux.1 Ils se défendirent héroïquement. Avant d'arriver devant Rhodes, l'amiral turc s'était arrêté à Chio et avait réclamé aux habitants, au nom de son maître, une somme de 40,000 ducats dont la mahone était, prètendait-il, débitrice envers Francesco Draperio, ce fameux marchand si bien en cour chez les Osmanlis; les habitants ayant refusé de reconnaître cetto detto, il s'en était pris à leurs vignes et à leurs jardine et les avait complétement ravagés. Quand la fotte turque revint de son expédition manquée de Rhodes, ils craignirent la repétition des mêmes scènes de dévastation et préférèrent se racheter pour une somme de 20,000 ducata. Cela n'empeche pas le sultan d'organiser la même année une deuxième expédition dont l'île de Chio était l'objectif spê-

Voy. Voigt, Brea Silvio de Piccolomini, II, 109, 122, 185, 176, 186; III, 19, 64, 62, 69-71, 74, 75.

On trouve dés détails intéressants sur les préparatifs de cette campagne dans Gogliebmotti, t. c., II, 216 et su; cet écrivain en diagère tent soit pen les résultats. Voy, à ce sujet, Duc., p. 386; Chalcos., p. 469; Critabul., p. 118 et s. Le pape, ue sechant que faire des îles conquises par Scarampi, les offrit I la banque de S. Georges, de Génes; mais

celle-ci recula devant les frais qu'entraineralt la défeuse des fles, devant les centits avec le sultan, dans lesquels elle ne pourrait manquer d'être entrainée, et alle refuse le cadeau (Atti della Soc. lig., VI, 987 et a.; c'est par une erreur manifeste, que, dans ce passage, le nom "Samandrachi" est traduit par "Samos").

Duc., p. 819—827; sur ce paint il n'est pas d'accord avec Critchul., p. 107 et a.
 Atti della Soc. Eg., VI, 300.

cial; maltraitée par une tempête, a sotte ne put pas approcher de l'île, mais cela ne l'empêcha pas de faire à la mahone un mal irréparable; elle s'empara de la nouvelle Phocée et de ses célèbres ateliers de préparation a l'ahin (1° nov. 1455). Les marchands génois qui s'y trouvaient, surpris à l'improviste, furent déponillés de tout leur avoir, emmenés à Constantinople et vendus comme esclaves. Au printemps suivant, a sultan prépara une nouvelle expédition contre Chio, mais la mahone prévint le danger en consentant à élever à 10,000 ducats, le chifre de son tribut annuel, et à payer une indemnité de 30,000 ducats pour un vaisses u turc qui avait été coulé à fond dans une reacontre entre Chiotes et Turcs. Ces concessions assurèrent à l'île une longue période de tranquillité.

Cétait le tour de la maison princière des Guttilusi. En 1466, Dorino les, chef de la branche sinée, et Palamède, chef de 🖿 branche cadette, étaient morts tous deux. Dorino II, successeur de Palamède, ne devait pas jouir longtemps de sa principauté d'Ænos. Des cohéritiers dont il refusa de satisfaire les prétentions le noircirent dans l'esprit du sultan, en l'accusant de préparer un soulévement; d'autre part, des fonctionnaires turcs employés dans son voisinage portèrent plainte contre lui. Profitant de la présence de Dorino à Samothrace, sa résidence d'hiyer, Mahomet II dirigea une flotte sur Ænos, tandis que lui-même, à la tête d'une armée, investissait la place du côté de la terre (janv. 1456). Les habitants ne firent aucune résistance et acceptérent le gouverneur turc qu'on leur donna; le palais de Dorino et les maisons de ses familiers forent livrés au pillage. Dorino se hâta de quitter Samothrace et d'aller à Andrinople se présenter au sultan qui lui assigna un autre territoire en terre ferme ; mais, quelques jours après, il premait la fuite et se réfugiait hors de l'empire turc. A l'époque de l'empire byzantin, les îles d'Imbres et de Sametrace avaient dépendu de la principauté d'Amos: le sultan en avait laissé la jouissance au dernier seigneur, Palamède Gattiluzio, contre paiement d'un tribut de 2000 ducats pour chacune des deux flea. Après la reddition d'Ænos, l'amiral turc qui l'avait investie du côté de la mer mit aussitôt 🛮 la voile pour Imbros et y substitua le régime ture à celui des Gattilusi. Samothrace dut nécessairement partager le même sort anssitôt après le départ de Dorino II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Due, p. 881—884; Oritobul., p. 108; Hist. pols!. Opol., éd. Bern., p. 36; Bened. Dei, dans (Pagnini) Della decima dei Fiorentini, II., 250.

<sup>\*</sup> Duc., p. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pour ces événements, le mailleure nouvee à consulter est Critebal., p. 111

<sup>---114;</sup> Seadeddin (Smidino, Cromaca de' Threbë, trad. Bratatti) II, 168, donne également quelques détalls: Duc., p. 535 et Chalcot., p. 469, rapportent les faits brès brièvement.

Duess, p. 898; Critolini, p. 108.

<sup>\*</sup> Oritob., p. 114.

Ainsi, toutes les possessions de la branche cadette des Gattilusi, sumi bjez dans l'Archipel qu'en terre ferme, étaient au pouvoir des Tures. Avant terminé avec celle-là. Mahomet II s'occupa de la branche alade dont le chef était, depuis 1455, Domenico, prince de Lesbes: il lefit avertir one l'envoi pur et simple de son tribut ne suffisait pas et qu'il est I se présentar en personne à la Porte pour prêter serment. Domenieo obéit (sept. 1455) et, comme compliment de bienveaue, il recut l'injunction de payer pour l'lie de Lesbos le double du tribut qu'il acquittait jusqu'alors et de faire hommage au sultan de l'île de Thosos. Il obtint une réduction sur le chiffre du tribut out fut fixé à 4.000 ducata an Hen de 6,000,1 mais il dut faire le sacrifice de l'île de Thasos. Queiques mois plus tard, il perdalt encore la visille Phocée, qu'il pontidait à titre de fermier héréditaire de la mahone.2 Au printemps de l'année suivante, les habitants de l'Ile de Lommos : s'insurgèrent contre lui ou plutôt contre son frère Niccolo, qui l'avait reçue en apanage, et firent velentairement leur soumission au sultan. En général, dans la lutto soutenne par les Latins centre les Turcs, l'élément grec de la population insulaire jonait un rôle très suspect. Ainsi, dans les îles de Lamnes, de Samethrase et de Thases, reconquises, comme nous l'avers déjà vo, en 1456, par une fotte du pape, on put, dés le commencement, prédire une durée éphémère à l'œuvre de restauration de la domination chrétienne. Les garnisons que le cardinal-légat y avait jetées ne tardérent pas à être écrasées par les Turcs, et, dans l'îls de Lemnos, c'est à ces derniers que les Grecs prétérent leur concours.\* Les habitants de Samothrace et de Thases s'étant montrés d'humeur moins servile, le sultan les fit enlever de vive force et transporter à Constantinople avec coux de la vieille et de la nouvelle Phocée.

Pour en revenir aux Gattilusi, le sultan ne pardonnait pas au prince Domenico d'avoir denné asile dans son île de Lesbos II des corsaires catalans qui désolaient les provinces turques, enlevant les habitants le long des côtes: au passage de la fotte papale à Lesbos, ils s'étaient ralliés à elle et avaient fait campagne à sa suite. La conduite de Lesbos méritait une punition; en 1458, une fotte un que opera une descente, mais l'amiral qui la commandait dut se contenter de dévaster la campagne; toutes



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duc., p. 898-880.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thid. p. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Au commencement, Mehomet avait également laisse sex Getthuri la jouismace de cette lie, contre paisment d'un tribut de 2835 duante: ibid. p. 286.

<sup>1</sup> Bald. p. 895 et a.

<sup>1</sup> Critobal, p. 198 et s. Ospendani,

en 1456, un grand seigneur gree, nommé Georgies Dromohates offrit précisément à la république de Venise de lui livrer les fies de Lemass et d'Imbrus. Sathan, Doc., I, 331.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Laon. Chalcon., p. 470; Critchul., p. 100; Hint. polit. Opol., p. 96.

nos tentatives pour enlever la place forte échouèrent.¹ Cependant la darnière heure de la domination franque approchait. Le darnier des Gattilusi, Niccolo II, était arrivé au pouvoir en 1458 par un fratricide; assiégé dans sa capitale par Mahomet II et réduit à capitaler le 19 septembre 1469, il dut renoncer entre les mains du vainqueur à la possession de l'île, fut envoyé à Constantinople avec un grand nombre d'habitants choisis parmi les plus notables et les plus riches, et y subit le supplice de la strangulation.¹

Génes n'avait alus comme autrefois de grandes fottes de guerre à envoyer dans l'Archipel: il était pourtant d'un intérêt de premier ordre pour sa marine marchande, que ces lles fresent aux mains de princes civilisés et animés de sentiments amicanx. Deux cents mercanaires environ et deux galères, voilà tout ce que la mère-patrie put formir pour la défense de Chio et de Lesbos, et encore ce renfort dérispire n'était-il pas équipé par l'État, mais par la Banque de S. Georgea. La paissance de la République était paralysée par la longue guerre gu'elle avait soutenze contre le roi Alphonse d'Aragon, par les rivalités intestines des Fregori et des Adorni, par la domination étrangère à laquelle elle avait fait appel dans sa détresse; après s'être soumise au roi de France, elle s'était jetée dans les bras du duc de Milan. Lors même qu'il ne s'agissait que d'opèrer contre les Turcs de concert avec d'autres puissances, comme il fut question de le faire par exemple au congrès de Mantoue, en 1459,° elle se trouvait arrêtée tout autant par Pépaisement de ses finances que par le défaut d'indépendance politique.

A ce point de vue, on faisait beaucoup plus de fonds sur Verieu, car sa situation financière n'était pas encore atteinte aussi gravement; mais elle attendait prudemment, pour commencer la guerre, qu'il n'y

<sup>&#</sup>x27; Dun, p. 688; Chalcon, p. 519; Oritob., p. 126. Ce dernier terivain indique, comme syant déterminé cette campagne, des metifs qu'il est impossible d'admettre si l'on s'en tient à la chronologie.

Duc., p. 845 et c., 511 et m.; Chalcoc., p. 848 et cu.; Critch., p. 144 et m.; Leo-marden Chiennis, De Leabo es Throir capte spictole, éd. C. Hopf (publ. d'abord à part, Regim. 1866, pais dans les Chroniques guine-romance, p. 858 et ce.

<sup>&</sup>quot;Galcas in presenti non habemes!"
répondit le gouvernement génois au pape
Ple II., qui l'adjurait de prendre part à
une croissée générale: Aité delle Soc. lég.,
VII., une.

Atti della Sec. lig., VI, 617, 641.
200 et m.; VII, 77 et n. 106, 156 et n.
V, 429; Giustiniani, Americali Genom.
fel. 212; Hopf, art. Giustiniani, ep. cit.
p. 222. Voy. encore Giorn. ligant., 1978.
p. 254, 869 et m., 364 et m.; Atti della Sic. lig., VII, 1, p. 469 et n.

<sup>\*</sup> En 1464, les ambanadeux qui allèrent à Milan inviter le due François-Sform à acceptor la couvernincté sur teur ville lui firent remarquer qu'il deviandmit par le fait seigneur de Thesse et de Lesbon: c'était promotire plus qu'en ne pouvait tenir. Gjartigiani, Assant de Causen. ful. 220, la

Voigt, Bun Silvio Piegelomini. III.

côt plus moyen de reculer. On y prévoyait le moment et les Turcs voudraient mettre la main sur les possessions vénitiennes de l'Archipel et de la Morée, et l'on trouvait qu'il arriverait toujours asses tôt. Pour la République, la perte de ses possessions équivalait à la destruction de sa prépondérance dans les caux gracques, car cette prépondérance n'était pas uniquement basée sur l'excellence de sa marine militaire, mais acces et surtout sur le nombre et la qualité des stations qu'elle avait et l'habileté d'acquérir dans toute la région. Jetons un comp d'œil sur ces possessions en commençant par la partie insulaire. Nota avons déjà ya précédemment que, dans les Cyclades, deux ou trois les seulement dépendaient directement de Venise; mais plus la domination turque s'étendait et devenait menacante, plus la République pouvait compter sur 📗 dévoltment des princes insulaires, grands et petits, presque tous d'ailleurs issus de familles vénitiennes. Ses galères étaient toujours assurées de trouver chez eux le meilleur acqueil, et même ils ne se sentaient tant soit peu en sécurité que lorsowune d'elles stationnait dans leur port. Parmi les dépendances directes de Venise, les îles d'Eubée et de Crète avaient une importance exceptionnelle; elle possédait en cutre, depuis 1451, l'île d'Égine, qu'elle avait reçue en héritage de la maison de Caopena, i et, depuis 1453, celles de Sheror, de Sherikor et de Skopélos dans les Sporades septentrionales: alle avait établi sa domination dans ces lies à la suite d'un arrangement avec les habitants; ces derpiers privés de leur centre politique par la chute de l'empire grec, avaient voulu se placer sous la protection d'une puissance voisine." En terre ferme, la République possédait toujours la petite ville de Phtélion, an face de l'île d'Eubée, Argos et Namplés avec leur territoire et enfin Modon et Coron, sans parler des territoires échelonnés le long de la côte de la mer Adriatique et du gelfe de Lépante.

Les Turcs se rapprochaient d'un monvement ininterrompu. Le destruction du duché d'Athènes, dont Mahomet II avait longuement préparé le chute (1456—1460), il la mort du dernier des Acciainoli, Francesco II, assassiné par son ordre produisirent un changement dont le contre-comp se fit vivement sentir à Venise. Le voisinage du duché d'Athènes avait été pour Négrepont la source de relations agréables et d'échanges fréquents: nous y trouvois, vers 1450, un représentant de la maison Russini de Venise: peu de temps après. c'est un noble vénitien, Bar-

<sup>67;</sup> voj. ancore, III, 691, 702 et a., et Atti della Soc. lig., VII, 217 et al.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez le traité conslu z ce sujet, le 6 mars 1426, dans Sathes, III, p. 261 et a. <sup>5</sup> Hopf, art. Grischenium?. op. olt.,

p. 141 et n.; cet észivaju s'appule sur les Annalé de Stef. Magne; le passage en question e été publié depuis dans les Obress gréss-remance, p. 197, 198 et s.

telammes Contarini, que des affaires de commerce mênent à Athènes: la venve du duc Nerio II lui accorde na main (1453) et, grace à son infissace, il occupe passagèrement le trône ducal. Avet les Turcs, les relations de volsinage promettaient d'être moins faciles; et qui pouvait garantir qu'ils n'en profiteraient pas pour exécuter quelques incaraions dans Pilo d'Eubéo? Le danger devint autrement pressant quand ils curent poussé leurs conquêtes jusque dans le Péloponnèse. Venise s'était efforcée de prêcher l'union aux petits souversins du pave. comme le seul moyen de conserver la péninsule à la chrétienté; mais les despotes greca se refusaient à régler leur conduite sur la aienze, ce qui ne les empéchait pas de ne pouvoir s'entendre entre eux. Sept ans après la chute de leur ancien co-despote Constantin, dernier empereur de Constantinople, ils avaient disparu à leur tour. A partir de 1460, Venise restait absolument seule dans le Péloponnèse en face des Turcs. De toutes les villes précédemment possédées par les Grecs, une seule lui échat en partage, celle de Monembasia (Malvoisie), dont les habitants se placerent sous son protectorat en 1482; tout le reste était aux essine des Turcs. On ne tarda pas à s'apercevoir que cela ne leur saffisait pas encore.

Le 3 avril 1463, sous un prétexte quelconque, ils enlevèrent par un coup de main la place forte d'Argue. Ce fut le début d'une guerre qui se prolonges pendant seize années. Mais Venise était prête; elle n'avait pas attenda cette attaque pour prendre les armes. Il ne s'agissait plus seniement pour elle de défendre ses anciennes possessions; son ambition n'allait pas moins qu'à conquérir la Morée tout entière : pour un peuple commercant, c'était une proie tentante, cur III pays rapportait, rien qu'en droits de douane, un revenu de 200,000 ducata. D'ailleura, pour rester maître des côtes Il fallait de toute nécessité chasser les Turcs du carar de la presqu'ile. Au premier abord, tout marcha à souhait et la conquête se fit su pas de course. Mais la fortune des armes ne tarda pas à tourner; same se laisser arrêter par une moralle construite nor les Vénitiens en travers de l'istème de Corinthe, les Turcs inoudérent de nouveau la Morée et s'avancérent jasque sous les murs de Namplie, dont ils commencerent le siège. Les choses se passèrent à pen près de même dans l'Archipel. Loin de se borner à la défensive pure et simple, les amiraux vénitiens avaient conquis Lemmos, Imbros et Samothrace, attagné Leabos, mis Athènes à contribution, occapé Ænos.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hepf, art. Grindenians, op. ejt., p. 119, 126.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 180.

<sup>&</sup>quot; (Port, du moine, es que dit Pie II,

dens syn Communitarii (Financi 1614). n. 214 et a.

Dens une dipêche du 25 juin 1454, la Seignourie exprime le regret que cette attaque ait debrué: flathes, I, p. 944.

Mais l'apparition d'une fotte puissante envoyée par le sultan changes in face des choses; non-seulement les Vénitiens ne purent pas garder une seule de leurs conquêtes, mais encore cette guerre leur coûts l'îls d'Eubée. Il point d'appui de leur domination sur les îles et sur les mers de la région.

En 1470. Mahomet II se présenta devant les murs de Négrepont à la tête de forces de terre et de mer considérables. Quatre assants échouèrent successivement; conduite par des chefs résolus et expérimentés, entre les quals ils convient un nommer le baile. Paolo Erizzo, solidement établie derrière des fortifications réputées imprenables, la garnée n repoussa bravement toutes les attaques. Sa confiance reposait sur la flotte de Niccolo da Canale qu'en savait dans le voisinage. Le rôle tout indiqué de ce dernier était de rompre le pont de bateaux jeté par les Turcs entre l'île et la terre ferme, de couper l'ennemi de ses approvisiennements et de ses réserves, d'attaquer sa flotte et de la détruire. On avait tort de compter sur lui; il ne donna pas signe de vie; il attendait dans une lâche inaction l'arrivée de renforts: il attendit si bien que la garnison épuisée succomba à un cinquieme assaut dirigé sur la partie la plus faible de de la murajile (12 juillet).1 Quand les Turcs pénétrèrent dans la place, une lutte désespérée s'engages dans les rues : presune toute la population italienne, y compris les femmes et les enfants, fut massacrée; une partie de la garnison tint encore pendant quelque temps dans la citadelle. A la fin, réduite à capituler, elle fut traitremement passée par les armes. La chute de la capitale entraina la perte de toute l'île: sur la rive opposée, Phtélion capitula à son tour (14 juillet) après une courageuse défease. Canale fit une tentative inutile pour reconquérir Négrepout; le gouvernement vénities propose de la racheter à prix d'argent; il se hourte I un refus nettement tranché du sultan; d'ailleurs, celui-si était récola à ne faire la paix qu'à des conditions que la République trouvait trop lourdes et déshoporantes. La Seigneurie se vit donc contrainte de continuer la guerre hien qu'il en coutêt annuellement au trésor une dépense moyenne de 1,200,000 ducata.3 Sur la terre ferme. les hostilités se reportèrent, pendant les dernières années, plus vers le nord, du côté de l'Albanie et du Frieul; sur mer, au contraire, la fiette



An sujet de la conquête de Régrepent par les Tunes, il faut citer, parmi les relations italiennes contemporaines: 1º les trois relations réunies par M. Polidori dans l'Arch. etcr. étal., Append. IX, p. 896; IP Ginc. Rizzardo, La prese de Negroposie, éd. Cicogna (cun dot.), Venes. 1864; IP Lettern de Génomo Pugicor

dans Malipiero, Asmali, p. 56 et m.; P une relation officielle rédigée il Veniso pour le pape; l'autour se lamente sur le parte de ce "clipeus et propagnaculum comium obristianerum"; Monom. Homp. Juli, Acta autora, Y, 184 et m.

<sup>&</sup>quot; Maliniero, Armesić, p. 66.

véniticame porta, non sans succès, ses efforts par les porte de l'Asie-Mineure, tels que Sayrae et Satalia, Sequin, Korykos et Sélefice; elle leur fit beaucoup de mai. Ce changement de direction avait sa raison d'ôtre. Au cours de cette guerre, Venise soutenaît à peu près seule tout le noids de la lutte: les puissances occidentales ne la secondaient que fort pen et d'une facon irrégulière; dans ces conditions, elle n'attachait que plus de prix à l'alliance du puissant Ouseun-Hassen (Usum-Cassan), prince des Turcomans, le seul, il est vrai, des princes d'Orient qui fût en état de le mesurer avec le sultan des Osmanlis. Par des voies qu'un reuple de marchands comme le peuple vénitien pouvait sent connaître et pratiquer, des ambassadeurs de la République pénétrérent jusqu'au cosur de la Perse où règnait ce personnage, et Vertise recut on retour ses ambassadeurs. On se mit d'accord avec lui sur les opérations militaires à entreprendre et sur les conditions sazonelles ils serait possible de consentir à la paix; on lui fournit de l'artillerie de siège, on aida les princes de Caramanie ses alliés, à reconquérir les domaines de leurs pères en Cilicie. C'est au cours de cas négociations que la flotte vénitienne fit son apparition sur les côtes méridionales de l'Asie-Rineure; on n'était pas fâché de montrer à Cuzoun-Hassan de quoi elle était capable. Malhenrepsement, les espérances que l'on fondait sur les victoires de ce prince furent décues. Vaincu à la grande bataille de Tardjan (26 juillet 1473), il renonce à recommencer la guerre et refuss, des lors, toujours de prêter l'oreille aux instances qui furent faites auprès de lui en ce seus, tant au nom de la République de Venise qu'en celui da duc de Bourrogne.1

Venise finit par être tellement fatiguée de cette guerre qu'elle préfére accepter les conditions les plus défavorables plutôt que de la continuez.º Non-seulement elle dut renouver à l'espoir de rentrer en

gree, et une traduction en latin; mais le tente gree seul a été publié dans Mildonich et Muller, Acts grases, III, 205 et m. Divers autours en out indiqué les clauses, mais avec des différences asses sensibles: vey. Navagero, p. 1250 et a., Sanuto, p. 1210, Maliplere, p. 121, Sabellico, p. 802. Giev. Dario, ambassadeur vénition, y appose en signature le 26 janv. 1479. Le immlemain, le sultan signals un firman (v. le terte dans Mildosich ét Muller, III., 298) par lequel il déléguait Lutiy-boy pour aller à Venise procédes à la satification de traité, ce qui est lieu le III mái.

none; on en possède le texte original en

<sup>1</sup> On treaven un expeté excellent des abgociations qui enfent lieu entre Venise et Oranus-Rassin, dans Berchet, La rapubblion di Venezia et la Perria (Torine 1865), p. 1—21. Une partie des documents y relatifs a été publiée par M. Cornet dans les deux ouvrages intitulie: La guarra dei Veleti nell'Aria, 1470—1474, et Latiere di Giocofetto Barbaro, et le reste par M. Berchet lai-même, dans l'envrage cité un commencement de cette note. Peur le duc de Bourgagne, voyes: de la Conta, America Adorne, p. 280 et sa.; Messager des soisteme histor, 1861, p. 93 et a. Le traité de paix est parvens jusqu'il

possession d'Argos et de Négrepont, mais encore il lui fallut céder l'île de Lemmes: en Albanic, elle perdait Sentari etc. De son côté, le sultan voulut bien admettre dans le traité le duc de Naxos oni, depuis la chate de Négrepont, se trouvait très exposé dans son isolement. La République devait avoir, comme autrefois, à Constantinople un baile exerçant la juridiction sur ses nationaux. Le gouvernement vénitien devrait faire remettre, tous les ans, an suitan, par les mains de non représentant, une somme de 10,000 ducats comme compensation de l'autorisation de trafiquer sur son territoire. Un historieu vénitien, Marco Sabellico, a prétendu que cette dernière classe du traité de paix avait particulièrement trait au traic de la mer Noire; Marin va encore plus bain ; selon lui , cette somme était le prix imposé par le sultan pour rouvrir aux Vénitiens le marché de la mer Noire, que les Génois avaient été contraints d'abandonner depuis la chute de Caffa." Un écrivain très bien informé. Maliniero, nous apprend, il est vrai, qu'un certain passage des instructions remises au plénipotentiaire vénitien l'autorisait à offrir au sultau une somme de 6 à 10,000 ducata, pour obtenir l'autorisation de naviguer dans la mer Noire; mais le traité lui-même ne renferme rien qui rememble à la désignation d'un marché déterminé et il est évident que, s'il stipulait pour les Vénitiens la liberté du commerce dans toute l'étendue de l'empire des Osmanlis, cette clame entrainait, pour ces derniers, sans que cela est besoin d'être dit explicitement, le droit de visiter sans difficulté les échelles de la mer-Noire qui presque toutes appartenaient à cet ampire. Le chroniqueur Navagere a voult donner encore une autre interprétation de l'article an question; malon lui, cette somme de 10,000 ducats aurait été tout almplement une somme globale payée par l'ensemble des commerçants vénitiens, et, par contre, le sultan aurait fait remise à chaque individu en particulier des droits d'entrée et de sortie dans son empire.\* Je crois que cet écrivain fansse absolument le sens de l'article. Nous verrons plus loin, à propos des stipulations 👊 traité de paix de 1489, que les droits de donane n'étalent nullement supprimés.

En tout cas, le traité de 1479 assuré pour un certain temps aux marchands Vénitions la faculté de traverser sans entraves les Durdanelles

<sup>&#</sup>x27; "Limb vio spillo vis spoyantiles sivilo", lit-su dans le texte original: Malipiore traduit comme il suit: "per cento de mercanala."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sabell., I. e.; Marin, VII, 198, 197. Can doug nations no parlant que de 8,000 durants.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le traité de 1468 mentiones, comme

fréquentés par la marine marchande rénitienne, les ports de Constantinople, Galeta, Tréhisante, Caffe; mais et ne sont que des examples; Mikloriels et Muller, Acts graces, III, 814; v. aussi p. 846.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Navaguro, 1. c.; Hammer, H., 149, et Zinkeisen, II., 498 et a. no feat que le renreduire.

et le Bosnhore et la liberté d'aller et de venir sur le territoire tarc. Pendant la période comprise entre la paix de 1454 et les débuts de la guerre en 1463, soit en témoignage de reconnaissance pour l'attitude pacifique de Venise, soit en considération de ce que les premiers ennemis qu'il se propossit d'attaquer étaient les Génois (les Gattilusi), Mahomet II avait témoigné une certaine faveur aux marchands vénitiens; il leur avait conflé la ferme de l'alun de Phocée, des mines de cuivre, de la manufacture de asvon, des ateliere de mounaie de l'empire, et des donance. Les bailes vénitions, réinstallés à Constantinople conformément an traité, avaient pu remplir leurs fonctions sans difficultés autres que celles inhérentes à la situation nême.\* Dès le début de la guerre, la face des choses avait subitement changé. Pour commencer, la saltan avait fakt jeter en prison le baile Paolo Barbarigo et tons les Vénitiens dont il avait pu se saisir; beaucono y étaient morta et leurs biens avaient été confisquée par son ordre. Un certain nombre avait pa prendre la fuite et parmi ces derniers se trouvaient les fermiers de Palm. Baytolommeo Zorzi et Girolamo Michiel uni étaient alors débiteurs envers le sultan d'une somme de 150,000 ducats; dans les traités de 1479 et de 1483, la République dut en garantir le remboursement: A Constantinople, à Andrinople, à Gallipoli, à Phocée et à Brousse, beaucoup de maisons de commerce vénitiennes avaient fait faillite.5 Ouelque temps après, on avait en le lamentable spectacle de prisonuiers de guerre vénitiens envoyée du Péloponnèse à Constantinople pour y avoir la tête tranchée.\* Au cours de la guerre, Mahomet avait fait procéder à plusieurs reprises à des arrestations en masse de marchands vénitiens; il avait fait précipiter des nobles du haut de la tour où ils étaient enfermés etc." Dans des conditions parcilles, la colonie vanitienne de Constantinople g'était naturellement de plus en plus réduite; quelques individus seniement avaient tenu bon malgré tout: on cite, entre autres. Antonio Michiel qui avait, en 1466, la ferme de l'alun à Constantinople.º D'un sutre côté, il était à peu prés im-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benedetto Del, Cronies, dana Pagaini, II, 254 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staf. Magno, dans Hopf, Chron. price-rene, p. 199, 200, 201; Sanuto, Fite, p. 1168; Dier. Phren., dans Marat., XXII, 506; Romanin, IV, 800 et a., 284.

Dei, p. 264, 278; Navaguro, p. 1122; ce demier prétend que Barbarigo mourat en prison, ce qui est faux; il est évident, su contraire, qu'il fut renéu à la liberté su bout de queique temps, car il compait.

de norveau le poste de baile en 1485: v. Romanin, IV, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Navagero, p. 1189 (an lieu de "alcami", il fact lire "allumi"). 1145. 1159 et a., 1158; Dei, p. 969.

Ben. Dei (p. 255 et a.) mentionne ce fait at prétend que ces faillitse entrainèment celles de diverses maisons forentimes.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. p. 206 et a., 208.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibid. p. 258, 261, 242,

<sup>\*</sup> Malipiere, p. 80.

penible que la colonie se recrutat au moyen de nouveaux arrivants, car, dès le début des hostilités, la Seigneurie avait interdit les départs de grands navires marchands pour Constantinople,<sup>a</sup> et d'ailleurs l'effroi inspiré par la cruauté des Tarcs eût suffi pour arrêter le trafic.

A partir de 1479, on s'efforca des deux parts d'éviter les grands conflits: les occasions ne manquaient pourtant pas. Pendant les dernières années de sa vie. Mahomet II entreprit dans la mer louienne et dans la mer Adriatique des expéditions qui ne laissèrent pas que d'être inquiétantes pour Venise; d'autre part, les excitations venues de l'artérieur tentaient de faire sortir la Seigneurie de son inaction : mais, malgré tout, elle reculait devant la perspective d'une rupture. D'un autre côté, quand Mahomet mourut, il eut pour succement, dans la personne de Bajazet II (1481-1512), un prince d'humenr plus pacifique. En réponse aux compliments que lui avait apportés Antonio Vitturi au nom de la République, il lui accorda, le 16 janvier 1489, de meilleures conditions qu'elle n'en avait eu sons le gouvernement précédent: en premier lieu, il lui fit remise de la somme de 10,000 ducats : qu'elle devait payer annuallement; en second lieu, il l'autorisa à verser en trois termes une somme de 50,000 ducats, représentant le dernier tiers de la dette laissée au moment de leur fuite par les fermiers de Valan: enfin, il réduisit de 5 % à 4 % les droits (d'importation?) imposés jusqu'alors aux marchands vénitiens. Il garantit à nouvesa le maintien du baile avec tous ses droits et ses franchises traditionnelles; mais cette clause ne fat maintenne que pendant dix ans. En 1492, ayant appris que le baile Girolamo Marcello envoyait 🛮 son gouvernement des dépêches chiffrées, il lui fit signifier de quitter le pays dans les trois jours. En outre, il déclara qu'il lui était impossible dorénavant de tolérer à sa cour la présence de bailes vénitiens un d'autres résidents étrangers parce qu'avec leurs écritures mystérieuses, ils faisaient connaftre au dehors les secrets de son gouvernement. Il adressa d'ailleurs un appel aux marchands vénitions pour les engager à rester sans crainte dans son empire, et, comme la Seigneurie témoignait quelque inquiétude, il la resoura en affirmant qu'il n'avait nullement la pensée de rompre la pair. Le Seigneurie fit des démarches pour obteair le retrait de sa dé-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kaliniere, p. 11.

A l'occasion d'une révelte de junisetirus qui eut lieu avant l'avénement de ce prince, les maisons des riches marchande vénitions et forentins de Constantinople fazont pillées. Diariem Parmones, p. 376.

Miklosich et Muller, Acts grwes, III., 318-317. La traduction italianne went

pas encore publiée. Navagoro (p. 1168) résume les principaux passages du diplôme.

<sup>&</sup>quot;I cinque per cento a' mercatanti Veneziani siane ridotti in quattro:" Ravagero, p. 1168. Cet article me se retrouve pas dans le texte gree, ce qui au labre pas que d'étan ames carinas.

cision; elles le trouvèrent inflexible et la colonie vénitionne dut, pandant

one longue suite d'années, se passer de chef.1

Finalement, certaines puissances italiennes, jalouses de la prospé té de Venise excitèrent le suitan contre elle: le moment était bien chossi, car, depuis quelque temps. Venise gagnalt du terrain dans le Levant et le sultan se montrait inquiet. En 1498, la Seigneurie s'était substituée en Chypre à la reine Catherine; depuis la mort du duc de Naxos, Giovanni III, de la maison de Crispo, tombé sous le poignard d'un assassin, elle faisait administrer l'île et ses dépendances par des gouverneurs à elle.1 Le sultan commença donc des armements: ne se sentant plus en sûreté, les marchands vénitiens résolurent de quitter Constantinople et d'expédier une partie de leur avoir par la route de Raguet. Mais le gouverneur de Constantinople saisit la caravane organisée dans oc but et fit vendre son chargement; quant aux marchands sux-mêmes. il les fit arrêter, et enfermer dans un château, situé sur la mer Noire (juillet 1499).4 En attendant, les hostilités avaient déjà commencé en Grèce. Au cours de la campagne, une grande armée tarque se présents devant les murs de Modon; les fortifications de la place avaient une grande réputation de solidité; néanmeins, en quelques semaines la puissante artillerie des Tures y ent pantiqué des brèches par où les masses ennemies pénétrèrent le 9 et le 10 août.5 Le 16, Coron partagraft le même sort." Un petit succès consola un peu les Vénitiens de cette série d'écheca; on reprit aux Tures la place de Zonchio (Junch. le vieux Navaria); pendant qualque temps, on put se flatter de l'espoir d'en faire une base d'opérations pour reprendre Modon et Ceron; mais. le 20 mai 1591, on la reperdit définitivement."

\* Hopf, art. Grischmianel, sp. cit., p. 165. à son agent des lettres en recommandation pour le sultan et pour le cumul de Florence à Constantinople: Doc. sulle reloc. trac., p. 249 et n.; Miklonich et Muller, Acta grace, III, 889.

\* Sameto, Diarris, III, 15, 139, 131, 146, 161, 164, 1929, 1456, 1459, 1491, 1500, 1501, 1502, 1595, 1851—1558. The material relichés que le 2 cet. 1501, et emocre durent-ils payer une rançon de 10,000 ducate: foid. IV, 181, 243 et a.

On treuve dans les Décrei de Sumuto, à partir de la p. 445, une série de relations officielles et confidentielles sur la chuie de Moton.

Malipiero, p. 141 et s., 148, 152;
 Navaguro, p. 1900; P. Bembe, p. 27; Seunte, Diarii, I, 328, 399; II, 139, 700.

Le plus considérable de ces marchands était un certain Andrea Gritti; il temait le Seigneurie au courant de tout ce qui se passuit en Turquin (Samuto, Diarié, I, 880); Bajame le sevait et mtruite avec une rigueur toute particulière (P. Bembo, p. 158; Banuto, Diarié, III, 1656 et a.; IV, 954); la fortune de Gritti fut confequée, mais le sultan se déclaraprès à désintérement tous les créanciers qui présenteraient des titres en règle. Le maison Nani, de Florence, était dans se cut, et la gouvernement florentin donna

Santo, Disrii, III, 770.

<sup>\*</sup> José, IV, 47-49, 898.

Que l'on se rappelle ce qui a été dit précèdemment de l'importance. de Modon et de Coron pour la marine militaire et la marine marchande de Venise et l'on comprendra pourquoi le conseil des dix décréta qu'on fersit tout ce qui sersit possible pour li salut di ces deux places fortes. en motivant sa résolution sur cette considération qu'il y allait pour la République de la conservation de sa prépondérance maritime, et pourquoi les recteurs de la Morée entreprirent de se défendre contre l'epmemi jusqu'à la dernière extrêmité. Es avaient conscience qu'il s'arissait du salut ou de la ruine de la République vénitienne et même de la chrétienté tout entière. Plus tard, en notifiant aux puissances amies la perte de Modon, le gouvernement vénitien, dans su dépêthe, la nommait le "nid dans leonel se refugiaient autrefois tous les navires qui faisaient voile vers le Levant<sup>a</sup>. I Après toutes les pertes subles pendant cette malheureuse guerre, Venise dut encore, pour obtenir la paix, consentir à la cession de Sainte-Maure. C'était l'une des premières conditions pesées dans les préliminaires des 15-17 déc. 1502 qui servirent de base au traité de paix du 10 août 1503.º Ce traité contensit encore bien d'autres articles particulièrement durs à accepter pour une nation commercante comme les Vénitiens; mais Andrea Gritti, habile diplomate, parvint à y faire introduire rétreactivement quelques doucissementa.4 Par exemple, le sultan consentait au rétablissement d'un balle à Constantinople, mais la première rédaction stipulait le remplacement de ce fonctionnaire chaque année; Gritti obtant que M changement n'est lieu que tous les trois ans: en ce qui concernait la colonie, le sultan prétendait soumettre à la capitation tont sujet vénitien résidant dans l'empire des Osmanlis depuis une année. Gritti parvint encore à faire changer cette clause et II fut admis que cette obligation ne agrait applicable qu'après trois ans de résidence.

A son départ de Constantinople, Gritti y laisse en qualité de vicebaile Lunardo Bembo; les nouvelles instructions rédigées pour ce fonctionnaire lui recommandaient surtout de se rendre utile à ses administrés, de travailler II la délivrance des Vésitiess prisonniers et de

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hoyf, op. oct., p. 186 et a.; Samete, Diar., III, 445; Sathas, Doc., I, 818 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sanuto, Diorii, V, 42 et m.: texto gree dans Mildonich et Muller, Acia proce, III, 844 et m.

<sup>&#</sup>x27;Sanato, V, 77. La source la plus imperiante pour l'histoire de ce traité de paix est la relation d'Andrea Gritti (dans Albéri, Relex, degli ambase, senet, III, 3, p. 8 et ce ; en abrègé dans Sanuto, Dior.,

V. 449 et m). On trouve de nombreux détails sur les négreiations, et quelques correspondances relatives à ce même mjet, dans Samto, Diar., IV, 309, 319 et a., 329; V. 16 et a., 22, 26, 41 et a., 75—75 272, 451, et dans Miklorich et Muller, L. a., p. 540 et m.; v. aunt Bounain, V, 103—154.

<sup>\*</sup> Sanuto, Dior., V. 454; texte grad dans Miklasich et Muller, i. c., p. 885.

prêter, en cas de besoin, son amistance aux envoyés du duc de Naxos. Les malheureux qui rentraient de captivité, prisonniers de guerre en victimes des consaires, arrivaient toujours dans un état de dénuement complet, et l'obligation de pouvoir à leurs besoins constituait une lourde charge pour les bailes: Gritti recommanda en conséquence à son gouvernement de se montrer un peu moins avare sur le chapitre du traitement à donner à Bembo et à ses successeura. Malbeureusement, la question de traitement n'était pas tout: si élevé qu'il fit, cela ne changeait rien aux difficultés et aux dangers inhérents au poste luimême; aussi le gouvernement avait-il de la peine à trouver des candidats disposés à l'accepter et cette fois, par exemple, la nomination régalière ne nut avoir lies qu'en 1507.2 Contre toute attente, les relations entre Venise et III Ports no furent plus troublées pendant les dernières années de Bajazet. On put de nouveau songer à envoyer officiellement des galères de commerce à Constantinople. Cependant, une proposition faite en 1504 au conseil des Pregadi, dans le but d'organiser ce service avec stations intermédiaires à Zante et à Nauclie, ne put réunir la majorité des voix, et un certain Antonio di Polo qui allait mettre à la voile pour Constantinople avec une caravelle chargés de marchandises de prix, ayant demandé une escorte, on ne consentit à la lui fournir que juaqu'à l'entrée des Dardanelles. Des guerres intestines absorbaient toute l'attention du sultan; Venise, de son côté, était en lutte avec ses voisins, soutenus par une puissante coalition (la ligue de Cambrai) qui lui disputait ses possessions de terre-ferme; avec ses soules forces elle était hors d'étai de résister; aussi, bien loin de songer à recommencer la guerre contre le sultan pour reconquérir dans le Levant ses stations perdues, elle implora et obtint son secours contre l'empereur Maximilien.4 A l'avénement de Sélim I. fils de Bajazet, elle envoya pour le complimenter Antonio Giustiniani; le nouveau sultan youlut bien renonveler les anciens traités, mais refusa absolument d'accorder les nouvelles concessions que lui demandait l'ambassadeur. Il s'agissait du témoignage des chrétiens contre les sujets turce dans les affaires litigieuses, des testaments des sujets Vénitiens decèdés en territoire ture, et enfin de la durée des fonctions des balles,

Précédemment, l'empereur et Florence avaient offert au sultan de s'allier à sax et de partager à l'amiable le territoire vénities, mais il avait refusé: v. Romaniu, V. 258; Hawdon Brown, October of state papers, constion, II, p. 44, z° 100.

<sup>&#</sup>x27; Gritti, Bales., I. e., p. 48 et a.; Santo, Diarii, V. 77, 278, 448 et a., 720, 760, 780 et sa. etc.

Préface à la Relation d'Ant. Giustiniani, dans Albéri, l. c., p. 46.

<sup>\*</sup> Samete, Diarii, V, 858, 902.

<sup>\*</sup> Bomanin, V, 984, 955 et a., 365 et a.

que la Seignourie désirait faire prelenger d'une année (quatre au lieu de trois).1

Absorbé par des guerres en Parse, en Syrie et en Égypte, Sélim n'ent point de conflit sérieux avec Venise, mais si court que soit son règne (1512-1520), il renferme des événements d'une importance espitale pour II commerce de Venise et de l'Occident tout entier. En effet, ce fut ee prince qui étendit la domination des Osmanlis sur la Syrie et sur l'Égypte. A partir de cette époque, quelle que fût la direction sulvie par les navires marchands européens, soit qu'ils fissent voile vers le nord à travers le Bosphore et la mer Noire pour atteindre Caffa ou Trébizonde, soit qu'ils missent le cap vers l'est sur Beyrout, Tripoli ou Alexandrie, partout ils abordaient en territoire ture. Depuis la destruction des royaumes alaves méridionaux, les Vénitiens avaient, en outre, le décagrément de ne pouvoir plus gagner Constantinople comme autrefeis par voie de terre, sans passer per des provinces turques. Après avoir coupé en travers l'étroite bande de terre qui constitue la Dalmatie, les caravanes parties de Spalato, de Raguse ou d'un point quelconque du rivage de l'Adriatique entraient immédiatement en pays ture. Les routes suivies par elles ont été décrites dans des relations d'une époque postérienre: celle qui part de Raguse dans les trois livres Delle cose de Turchi, de Benedetto Ramberti (1534); celle qui part de Spalato dans la Descrisione del viaso di Constantinopoli, de Caterino Zono (1550). Les premiers gites d'étape étaient: sur l'une Trebinje et Fotcha, sur l'autre Livno (Climno) et Serajeve (Serraglio). Les deux lignes se rejoignaient à Plevije, cò une grande caravane vénitienne fut pillée par une troupe de brigands en 1599.4 De ce point, la route unique traversait Prepojje sur la Lim et Novibazar, où un certain nombre de Vénitiens avaient des établissements, à partir de Nich, elle se confordait avec la grande route de Belgrade à Constantinople et touchait en passant Sola, Philippopoli, Andrinople; comme marché, cette dernière place avait alors plus d'importance que Constantinople alle-même; enfin, après trente jours de marche, on atteignait la capitale de l'empire turc. Bien que le trafic des caravanes entre l'Adriatique et le Bosphore n'ait commencé à prendre une certaine activité qu'an XVI siècle, nous pouvous admettre sans hésitation qu'il remontait

sujvit à peu de chose près il même chemin, à son retour de Constantinople, en 1499.

Bemanin, V, 866; Relation de Gienetiniani, dans Albéri, I. c., p. 45 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dans les Vinggi fatti de Vinetia ulla Tona, etc., p. 100, b—143, a. Sur Pastur, qui conserva l'anonyme, vey. Agoltino, Scritteri consti, II, 500 et a. Le cheralier allemand Arnold de Harti

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Ed. Methovic, dans les Storine de la société philotechnique d'Agram. X (1878).

<sup>4</sup> Ramberti, p. 134, a.

<sup>&</sup>quot; Cat. Zene, l. c., p. 6 (du tirege à part).

<sup>\*</sup> Told. p. 16.

an Moyen-Age. Mais nous ne pouvens le suivre en-deça, car nous volci arrivés au seuil des temps modernes; cependant nous nous permettrons encore de suivre en quelques mots, jusque dans l'époque moderne, l'histoire des possessions que Venise conservait encore dans la Levant au moment où se ciôt le Moyen-Age.

En terre ferme, elle ne possédait plus que les deux places fortes de Nauplie et de Monembasia: les Turcs les prirent en 1540. De 1536 à 1538, le célèbre Khair-eddin Barberousse supprima bon nombre de principantés insulaires, gouvernées par des familles d'origine vénitienne. et enleva à Venise quelques-unes de ses possessions directes. Égine. Pathmos et, dans les Sporades septentrionales, Skyros, Skynthos et Skopélos, de sorte qu'au moment de la paix de 1540 il ne lui restait dans ce aroupe que les iles da Tinos et de Mykonos, qu'elle conserva jusqu'en 1718. En 1566, une nouvelle tempête se déchaîna sur les îles de l'Archinel. Pialeh pacha enleva l'Ile de Narca à Jacopo IV, dernier duc de la maison de Criapo, et l'île d'Andres à la maison de Sommaripa. Chaque île qui tembait au pouvoir des Turcs, alors même qu'elle appartenait à une famille indépendante, emportait un lambeau de la prépondérance maritime de Venise. L'île de Candie tenait encore, mais dans quel état! ravagée par les tremblements de terre et la peste, et ruinée par des impôts écrasants. Des 25,000 à 26,000 ducats que l'île versait encore an trésor vers l'an 1500, la plus grande partie provenait de l'exportation du viu que de maladroites augmentations d'impôts entravaient encore de temps à autre. Le plus grand mai était la rareté des arrivages de galères: ce n'était plus comme au temps des galères de Syrie: alors elles s'y arrêtaient en grand nombre, à l'aller on au retour. et y déchargeaient sussi leurs draps ou leurs épices.3 Le gouvernement. vénition laissa cette colonie pendant de longues années dans une sorte d'oubli; quand enfin, entre 1574 et 1577, le provéditeur général Jacopo Foscarini s'occupa d'y introduire des réformes, il était trop tard pour produire une amélioration durable. A diverses reprises. l'ennemi vint frapper aux portes, et les dépenses nécessaires pour la défense absorberent les finances mai équilibrées de la colonie. Enfin, en 1669, Mourad IV, bien décidé à en finir avec elle, entreprit une dernière expédition et elle disparut.

Relatione diplomatiques de la république de Venire avec la Turquie (Journ. asial., 1875, nov.—déc., p. 881 et m.) et enfin dans les ouvrages de MM. Hammer et Zinkchen : ce dernier a groupé ensemble tout ée qui a rapport aux balles (III, 630 et m.). \* Sannto, Diarié, II, 477 et m., III, 688.

Les personnes qui désireraient étudier ées relations diplomatiques de Venies et de la Porte après le Moyen-Age, trouverent des matérieux abordants dans les trois volumes relatife aux Tures, des Relactions degli ambacointors occasi, éd. Alhéri; dans l'étude de M. Beim intéralée:

Depuis le moment de la chute de Lesbos (1462), nous avons perdu de vue les colonies sétuées dans l'ancien empire byzantin: leur histoire peut se résumer en quelques lignes. Celle de Péra trainait dans l'obscurité une pénible existence. Un exemple fera connaître comment les sultans traitsient les malheureux survivants de l'ancienne colonie: en 1476, un navire chargé d'un riche butin récolté dans la mer Noire et destiné au sultan fit naufrage par la faute du capitaine, du moins à ce qu'on prétendit; sans plus ample information, le sultan fit appréhender au corps les compatriotes du capitaine, bien innocents pourtant de son méfait, et leur extorqua le remboursement intégral de la cargaison perdua. Trop faibles pour résister à ces actes d'arbitraire, ils n'avaient qu'à courber la tête; mais cela se les empêchait pas d'employer teut ce qui leur restait d'énergie à des intrigues contre les Vénitiens, leuss anciens rivaux, et de s'unir aux Florentins pour empêcher la paix de se faire entre la Porte et Venise.

La colonie génoise de Chio était, à la fin du Moven-Age, et resta encore pendant le premier siècle de l'ère moderne, dans une situation plus prospère que celle de Péra. Gênes, nous le savons, l'avait cédée anx Giustiniani; si la compagnie propriétaire n'en fat pas déponillée par les Turca, ce n'est pas qu'elle etit à sa disposition, pour imposer le respect, des forces militaires considérables; une troupe dont l'effectif variait entre trois et buit cents mercenaires et une unique galère composaient son armée et sa flotte, et les renforts que la mère-patrie lui envoya parfois dans des moments de détresse<sup>3</sup> se bornérent toujours à très peu de chose; les menaces, les vexations de toutes sortes, les descentes des corraires turca se succédaient; mais pour empêcher que l'idée ne vint aux sultans de mettre la main sur l'Ile, la mahone avait recours à deux moyens: d'abord, ma soin méticuleux de un rien faire qui pât troubler la paix; en second lieu, une ponetnalité extrême dans 📗 paiement de son tribut; firé 🛦 10.000 ducata en 1456, il avait été porté à 12.0004 vers l'an 1500 et finit par l'élever au chiffre de 14,000. Il est évident que la mahone n'effit pas été en mesure de payer de pareilles sommes si le trafic avait dimiané à Chio comme dans le reste de l'Archipel, mais cette ile se trouvait dans des conditions particulières. D'une part, la production du mastic se maintenait au même niveau et l'article était toujours aussi demandé qu'autrefois; pendant le XVI siècle, il procura annuellement à la mahone un revenu moyen de 20,000 duesta; estte spécialité de l'Ils

<sup>\*</sup> Bened. Del. p. 270.

Sasato, File, p. 1188.

Ginstiniani, Asmedi, p. 126, 260,
 Mil; Ani delle Sine dip., VII, 1, p. 24 et m.

Martin von Beungarten, p. 610.

<sup>&</sup>quot; Hopf, art. Giustiniani, p. 888.

enflicait pour y attirer constanment des marchands occidentaux. D'autre part, si le transit des arrivages de la mer Noire et de Constantinople allait en diminuant, l'Ile, grâce au voisinage de la côte d'Asie-Mineura, était en relation d'affaires constantes avec ce pays. Gênes, ou plutôt sans doute la mahone, possédait là un port populeux, celui de Passaggio, où venaient se concentrer les produits de l'Asie-Mineure et d'où ils passaient dans la capitale de l'Île. Il n'était pas fortifié; en 1471, an cours d'une croisière dans ces régions, l'amiral vénitien Mocenigo s'en empara par surprise et le livra au pillage; ses soldats en emportérent des tapis brodés, des soieries Il dessins de couleurs variées, des camelots et d'autres objets de prix pour des sommes énormes. Ce détail peut donner une idée de la quantité d'articles qui s'importaient dans l'île et que le commerce de l'Occident venuit y chercher.

La mahone aurait peut-être joui longtempe encore de cette situation, ai, en 1564, une crise ne l'avait mise dans l'impossibilité de payer sou tribut. C'était une de ces choses que les sultars ne pardomaient pas. A Pâques 1566, une grande flotte turque commandée par Pialèh pacha apparut à l'improviste en vue de l'île; l'amiral se fit livrer par trabisou les chefs de la mahone, de sorte que la colonie, privée de ses guides, fut réduite à se rendre à sa discrétion, à peu près sans résistance. Notons que, dans la crise qui provoque cette catastrophe, Gênes avait houteusement abandonné sa colonie à ses propres ressources.

Venise et la Porte, nous l'avons vu, étaient sans cesse en lutte, tentêt pour la prépondérance maritime dans les eaux de la Grèce, tantêt pour la possession de certains territoires que l'une prétendait conserver parce qu'ils servaient de points d'oppui à sa puissance commerciale, tandis que l'autre les réclamait comme parties intégrantes de l'empire grec: de là, dans le trafic entre les deux nations, des interruptions continuelles qui l'empéchaient de se développer. D'un autre côté, la politique de conquêtes des sultans ne ménageait pas davantage les possessions des Génois et des familles d'origine génoise dans l'Archipel et dans la mer Noire, de sorte que l'ancienne assitié de Génos pour les Turcs s'était changée en un sentiment de défiance embragease, de rancune violente, mais aussi impuissante, qui exerçait naturellament une influence désastreuse sur les relations connocreiales. Tout autre était à est égard la situation de Florence. Se prospérité était de date

Ceriel, Copio, Do Mossnici gestio (Banil, 1644), p. 8, 9.

<sup>&</sup>quot;Venise y catretint des consuls jusqu'ac XVI « sècle: Sanuto, Diarri, passina: voyes, particulièrement, dans les tables, en nom Giovanni di Tabia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce qui précède est expressé pour femi à l'article Génetiment, de M. Hopf. dans Brech et Gruber.

récente et, comme elle n'avait jamais rien possédé en Orient, elle n'y avait rien perdu non plus.1 Le Ture ponvait étendre ses conquêtes en Grece sans toucher jamais à un territoire florentin et si, sur mer, ses flottes rencontraient le pavillon florentin, ce pavillon n'était point arboré sur des navires de guerre; tout an plus convrait-il de petits convois de navires marchands. Il semble que les deux nations reconnurent vite la possibilité d'entretenir des relations commerciales durables. Dès 1455, la commune de Florence faisait exprimer à Mahomet II ses remerciements pour l'accueil bienveillant réservé à see nationany dans l'empire des Osmanlis, et elle le prisit de continuer à leur accorder 🕞 liberté du trafic, car, ajoutait le message, elle avait un vif désir d'entretenir des relations d'affaires avec ses sujets. Le service de navigation entre Florence et Constantinople, déjà organisé du temps des empereurs byzantins, reçut officiellement de nouveaux encouragements. Comme on conraît toujours risque de rencontrer des corsaires et qu'un bâtiment isolé pouvait être capturé, à la galère unique qui faisuit le voyage depuis l'origine, on en adjoignit une deuxième en 1457 et me troisième à partir de 1461. Les escales réglementaires (1460) étaient: à l'alter, Chio et Gallipoli; au retour, Gallipoli, où l'on chargeait du coton, Boglia et Chio; le commandant de la flottille était tenu de terminer ses affaires à Constantinople dans un délai fixe; s'il rémsissait à gagner du temps, il était autorisé à étendre son voyage jusqu'à Caffa et Trébisonde. On trouvait difficilement des armateurs pour les galères de Romanie; on ne pouvait cependant pas renoncer à se service; il y allait de l'honneur du pays et de l'intérêt du commerce. Le gouvernement commença par prendre à sa charge les frais d'équipement d'une des galères, et plus tard il accorda des subventions sux armateurs.8 Malgré ces avantages, on n'arriva jamais à obtenir un départ régulier chaque année: il est vrai que deux ou trois fais, on dut surseoir pour éviter d'exposer les galères à se trouver sur le chemin des flottes de guerre turques qui opéraient dans l'Archipel; mais, me général, c'étaient les marchandises qui manquaient pour compléter le chargement de deux on trois galères. Il faut dire qu'en debors de ces galères il partait encore pour Constantinople des na-

11

<sup>&#</sup>x27; Dens un certain sens, le duché d'Athères fat territoire florentin tant que s'y maintint la dynastie des Acciaisoli, et le commerce de Florence profita jusqu'an boat des eventages que lui assurait cette situation; c'est III la boache de compatrictes qui avaient séjourné pour leurs affaires dans le pays, que II chroni-

queur florentin Benedetto Dei temait le récit qu'il donne sur les événements qui marquèrent la fin de ce duché.

<sup>2</sup> Doc. sulls relex. toss., p. 183.

<sup>\*</sup> Thid, p. 998—818. A is p. 166, on trouvers use lettre de recommandation pour le sultan, rumise aux marchande forentias par leur gouvernement, en 1460.

vires marchands affrétés par des particuliers, car il ne manquait pas à Florence de commurcants assez riches pour faire fi des novens mis à leur disposition par le gouvernement. Quelques-une se rendaient par voie de terre à Ancône, s'y embarquaient sur des bâtiments de ce port et gagnaient Constantinople en contournant le Péloponnèse; 1 ou bien encore, ils se faisaient débarquer à Raguse, où ils trouvaient une route qui les menait au but, à travers la Turquie tout entière: 2 ce chemin 3 était celui que prenaient d'ordinaire, à l'aller et au retour, les consuls et les ambassadeurs florentins envoyés à Constantinople; il avait pour eux cet avantage qu'ils trouvaient à Raguse un consul de leur nation.4 Les marchanda florentina qui faisaient le voyage de Constantinople sur des bàtimenta anconitains se trouvaient parfois dans un certain embarras à leur arrivée: à qui devaient-ils payer la taxe 🛮 laquelle les consuls avalent droit à titre de cotimo? su consul de Florence ou à celui d'Ancône? Consulté à cet égard, le gouvernement florentin décida que, dans ce cas, il n'y avait à tenir compte que de la nationaltité du navire et non de celle de la cargaison et que, par conséquent, le cotimo devait être versé entre les mains du consul d'Ancône." Il existait encore une troisième route salvie par quelques marchande: après être artivée par voie de terre jusqu'à Lecce, dans la Pouille, ils s'embarquaient pour Avlona, mais là, ils avaient toutes sortes de difficultés avec les autorités turques.6 On s'étonnera sans donte de cette préférence des marchanda florentina pour les voies de terre: l'explication en est probablement qu'ils tenaient à éviter la rencontre des corsaires qui désolaient l'Archipel, ou des vaisseaux de nations rivales; ces rencontres donnaient souvent lieu à des collisions," et il en résultait chaque fois des pertes considérables pour le commerce. Peut-être aussi pensaientils trouver le placement de leurs marchandises dans les provinces turques.

Ce que nous venous de dire explique comment une partie du fret eur lequel sysit compté le gouvernement, lui échappait et pourquoi il se présentait al peu d'armateurs nour soumissionner le service des ga-

Doc stille relan ince, p. 900.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Parfois aussi ils s'embarquaient sur un navire ragusan, quand il s'en trouvait un dans le port, prêt à mettre à la volle pour Constantinople: éleid p. 260 et s.

Doc sulle retas, toec., p. 998; Makneev, Monam. hist. Slav. marid., I, 1, p. 468 et a., 467, 469, 474 et a., 477.

<sup>\*</sup> Bid. p. 468; cf. (Pagnini) Delle decora, H.:48.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 904, 916,

<sup>\*</sup> Ibid. p. 218, 288, 242, 253 st a.; Sanuto, Diarić, V, 615.

<sup>†</sup> P. ex., en 1464, à la hauteur de Ténédes, avec un corsaire espagnol: Doc. selle relex. tosc., p. 200 et e.; en 1464, à la hauteur de Populonia, avec des Vénitions, ibid. p. 266; en 1469, à la hauteur de Lemnos, avec des Génois, ibid. p. 269; en 1508, avec le capitaine turc Cammuli, ibid. p. 259; en 1510, entre le cap Kalés et Carigo, avec des Vénitiens. ibid. p. 260.

lèrea. Mais ce n'était pas tout : parfois les entraves vensient de l'extérieur. En 1463, la République de Venise envoya spécialement un ambassadeur à Florence pour tâcher d'obtenir de la Seigneurie qu'alle s'abstint d'envoyer, cette année-là, des galères dans le Levant. Le prétente invoqué était que les Tures pourraient bien s'emparer. les armer en guerre et s'en servir contre les chrétiens et particulièrement contre les Vénitiens, car Venise était en guerre avec eux et avait précisément une flotte prête à mettre à la voile. La Seigneurle répondit qu'on avait fabriqué beaucoup de draps et fait beaucoup d'achats on vue du prochain départ et qu'il était trop tard pour décommander les préparatifs; que, d'ailleurs, la présence de ces galères serait utile en Turquie pour la protection des nombreux marchands florentins qui s'y trouvaient, et qu'enfin l'époque de leur arrivée dans ces parages rendait illusoire le danger d'être incorporées dans la fiotie turque. L'intérêt qu'en cette circonstance les Vénitiens semblaient prendre à la marine florentine était trop peu naturel pour ne pas cacher une intrigue: ils voulaient tout simplement empêcher les Florentins de devenir maîtres du marché à Constantinople pendant qu'enx-mêmes seraiest occupés à faire la guerre aux Turca.

En effet, Constantinople était 🗎 théâtre d'une rivalité acharmée entre les Vénitiens et les Florentins, 🔳 cette rivalité sur 📕 terrain commercial se liuit étroitement à l'antagonisme politique des deux républiques: Florence était, en Italie, l'un des champions les plus ardents de l'équilibre menacé par les agrandissements territoriaux de Venise. Voir celle-ci engagée seule dans une guerre contre le Ture. était une chance inespérée et, au fond du cœur, les Florentins comptalent bien qu'elle n'en sortirait qu'absolument épuisée; mais, pour cela, Il fallait empêcher à tout prix cette guerre de devenir européenne. Comme le pape Pie II les pressait d'y prendre part, ils prétextèrent, pour colorer leur refus. l'impossibilité de rappeler promptement de Turquie leurs galères de commerce 🔳 leurs nationaux.º Quand Venise eut acquis en Orient un allié puissant dans la personne d'Ouzonn Hassan, ce fut pour eux une déception et ils mirent toutes sortes d'intrigues en jeu pour lui enlever les fruits de ce succès." Mais il ne suffissit pas d'isoler Venise, il fallait encore exaspérer le sultan contre elle et lui fournir tous les moyens de la combattre efficacement. Quelques Florentins prirent à tâche de détourner des lettres écrites par des marchanda vénitiens, pour les mettre sous les veux du suitan; plus ces



<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Rimerini, Ricordi, p. nei. Effectivement, troit guières partirent sons le commandement de Luigi Pirri; Del, p. 238.

Voigt, Brez Silvio Piccolomini, III, 78, 687, 891.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Malipiero, Annali condi, p. 87.

lettres respiraient de haine contre le Ture, plus elles dévoilsient les plans du gouvernement vénition, plus la satisfaction était grande. Le consul florentin Mainardo Ubaldini avait soin de faire parvenir au sultan tous les renseignements capables 🎩 nuire aux Vénitiens. Pour l'amour des Florentins, écrit Ben. Dei, le sultan fit jeter en prison les marchands vénitiens (au début de la guerre), et les maisons qu'habitaient ces derniers échurent à leurs rivaux. La prépendérance des Florentins A Constantinople était des lors établie d'une manière incontextable : ils siègeaient dans les conseils du sultan, ils témoignaient hautement leurs sentiments d'amitié à son égard en célébrant ses victoires par des réionissances publiques. Enfin. Ils avaient en l'habileté de le convaincre de l'importance acquise par leur nation sur le terrain du commerce et de s'introduire in bien dans sa conflance qu'ils finirent par exciter le dépit et la jalousie, non-seulement des Vénitiens, mais aussi des Génois de Péra et des autres nations d'Italie intéressées au trafic du Levant. En 1466. redoutant nour leur situation les résultats des négociations entamées dans le but d'amener un rapprochement entre Veniso et le sultan, ils travaillèrent sous main, d'un commun accord avec les Génois, à les faire échoyer.\* Capendant l'opinion publique commencait à s'amouvoir de cette intimité entre Florence et la Perte; de temps à autre un éclat déceluit la dispecition des esprits. Au fond de ce mouvement, il n'était pas difficile de reconnaître que la jalousie excitée par la prospérité commerciale de Florence était la cause dominante de toute cette émotion; néanmoins. Il gouvernement de la République crut devoir en tenir compte. Il arrêta provisoirement les départs de galères pour Constantinople et rappela les chefs des maisons de commerce établies dans cette capitale.5 Couformément à cet ordre, coux-cl encuissèrent toutes les sommes qu'ils purent toucher et s'embarquèrent avec leur avoir sur des bâtiments anconitains: attaqués à la hauteur de Modon par une flottille vénitienne (automne 1467), ils farent pris et complétement déponièlés. Par la safte, pour justifier cet attentat. Venise ne trouva rien de mieux qu'an prétexte évidenment faux: elle prétendit que les Florentins avaient mérité leur sort en soutenant le sultan les armes à la main.

Dei, Oronica fiorent., l. c., p. 254 et s., 259. Dei s le cynime de se vanter d'avoir fait ce mêtler, p. 257.

<sup>&</sup>quot; Par la suite, les Florenties témoignirent une joie craelle de El détreus ou Venise se trouve réduite par la ligue de Cambrai: v. Sanuto, Diarié, VIII, 145.

Del, L. c., m 964—969.

<sup>\*</sup> Malfoloro, p. 4h; Sanate, p. 1183.

<sup>&</sup>quot;Itaque intermitimus adaavigare Constantinopolim et societates quas ilile erant nostrorem hominum dissolvi convinus, jamque collectis corum rationibus prafecti societatum illarum retire in patriam properabant."

<sup>\*</sup> Doc. suile relax. tore., m 908—210. (Lettre écrite par le gouvernement forestin pour réfuter cette accountion, qui avait

Cette interruption de la navigation entre Florence et Constantinople ne fut pas de longue durée. En 1466, les galéasses florentines à destination de Constantinople étaient encore passées par Chio, et les termes de la lettre de remerciementa, adressée à la mahone par le gouvernement. florentin pour le bon accueil fait à ses marins, prouve que l'on songenit à envoyer une expédition semblable en 1466.1 Alors se produisit l'interruption dont nous avons touché un mot au paragraphe précédent; elle se prolonges jusqu'en 1472. Cette année-là, deux bâtiments mirent de nouveau à la voile pour Constantinople; comme wultan demandait des explications sur cette longue absence, on prétexts, entre autres raisons, les rayages exercés par la peste dans tout l'empire des Osmanlis et en particulier dans les ports fréquentés par les Florentina.1 D'ailleurs, le rappel des chefs des maisons florentines n'avait été suivi ni d'un arrêt du trafic commercial ni de la suppression de la colonie de Constantinople. Celle-ci continua de subsister avec son consulat; seulement. nendant ces quelques années, ses range furent grandement éclaircis par la peste ou par d'autres causes, et comme le nombre des morts ou des individus partis pour fuir l'épidémie était considérable. E gouvernement florentin dut prendre des mesures sérienses pour la conservation de leurs biens. Les maisons de commerce n'avaient pas été fermées, car, d'après une liste de celles qui se trouvaient sons la protection du consul Mainardo Ubaldini en 1469, nous voyons que le pombre s'en élévait pour la Turquie à cinquante; il faut, par conséquent, admettre qu'en l'absence des chefs, rappelés par leur gouvernement, leurs comptoirs étaient tenus par des représentants. Enfin, il y eut toujours un afflux de neuveaux arrivants, attirés dans le pays par le désir de chercher fortune.6 Entre 1470 et 1480, les départs de navires furent interdita encore une fois à Florence, mais cette prohibition n'arrêta pas le mouvement d'émigration: cette mesure était fondée sur la situation politique de l'Italie et le gouvernement florentin fournit à ce sujet au sultan des explications satisfaisantes. Mahomet II ne varia pan dans sa bienveilismes à l'égard des Florentins; il en donna une

été pariée devant Mathies, roi de Hongrie, par des ambassadeurs vénitiens.) "Ultimi Capitali cencesti dal Gran Signoro alli Florentini", publice dans (Pagnini) Delio decima, II, p. 281 et a., ne portent pas de dato: c'est dommage. Dans ses annotations aux Doc. suile relex. tocc., p. 496, M. Gius Muller pense pouvoir les attribuer à Mahomet II. On y lis que les Florentins sont autorisés à nommer un balle a Constantinople: en réalité, le chef de la celesis forentine ne porta jamais ce titre. Nous trouveriens nous la

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doc. mills relax. tops, 3. 206.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 217.

<sup>\*</sup> Bid. p. 208 et s. Lettres de 1467. En 1469, une autre épidémie enleva plunieurs Plorentins: Del, p. 262 et s.

<sup>4 (</sup>Pagnini) Della decima, II, 808.

Doc. sulfe relax. topo., p. 217, 267.

<sup>4 206</sup>d, p. 1000.

<sup>&</sup>quot; Blid p. 911, 917, 999 et s. Lee

preuve particulièrement seasible aux Médicis, en ordennant l'arrestation et l'extradition du meurtrier de Julien de Médicis. Cependant il se produisait au sein de la colonie des désordres qui faisaient peu d'honneur à la nation et qui même lui causaient un tort matériel. Un grand nombre de colons cherchaient à se sonstraire à l'autorité du consul et s'adressaient aux fonctionnaires tures qui, paraît-il, favorisaient leur insubordination. L'union el nécessaire entre colons faisait complétement défant; peut-être les querelles de partis qui déchiraient la mère-patrie avaient-elles étandu leurs ramifications jusque-là.

A l'avénement de Bajazet II (1481) la Seigneurie de Florence néclires de lui faire porter ses compliments par un ambassadeur. En 1483, le sultan en envoya un à Florence: cet ambassadeur se nommait Ismail: son maitre, dit-il, avait regretté de ne pas voir de représentant de Florence parmi ceux des puissances amies de son père; copendant, il désirait la reprise du service de navigation commerciale entre Florence et Constantinople et pour sa part il était diaposé à traiter les Florentins avec la même faveur que son père; il s'engagesit à leur acheter cinq mille pièces de drap par an et consentait à les exempter d'une taxe qu'ils avaient payée jusqu'alora.2 La Seigneurie fit le meilleur accueil à ces ouvertures, et, en 1488, pour répondre à la démarche du sultan, elle envoya en ambassade Andrea de Médicis. Azalysons les instructions remises à cet ambassadeur. Nous y voyons qu'avant tout il doit chercher à obtenir la confirmation des privilèges accordés par Mahomet II: il en trouvera le document original entre les mains du consul de Constantinople; si le consul et le corps des marchands lui montrent dans cette pièce des lacunes qu'il serait utile de combler dans l'intérêt du commerce florentin, il demandera pour ses nationaux des prérogatives plus étendues. Un point important qu'il ne doit pas perdre de vue, est l'obtention pour le consul florentin de la juridiction civile et criminelle pour toutes les affaires concernant exclusivement ses nationaux, du droit de produire librement des témoins pour la constatation des faits, dans tous les procés entre Florentins et sujets d'autres nations; enfin, du droit de prononcer la sentence dans les procès de cette nature, toutes les fois que les étrangers n'auront pas de consul à eux sur place. Au chapitre des réclamations nous relevons les points suivants: les

en fues d'un document contestant les premières organisme accordées par le sultan, selles qui précédérent l'établissement d'un chef de la colonie forentine?

Doc. stalle relax. tosc. p. 222 et a., 225 et a., 230 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibod. p. 910, 910, 984 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Doc. suile relax. tosc., p. 286, complétés su moyen d'un passage de la Chronique de Modème, de Jacopine de' Bianchi, dit de' Lanceletti (Monumenti di storia patria delle propincie Modemeni. Seria della Cronacia, I, Parma, 1861), p. 80.

Florentina qui font 🖺 traversée de Lecce à Aviena éprouvent 🤉 l'arrivée dans ce port toutes sortes de difficultés de la part des autorités turques: en pourrait leur éviter ce désagrément en les autorisant à s'embarquer sur des navires turcs. En second lieu, il arrive souvent que ces marchands sont obligés de transporter les mêmes marchandises de ville en ville et qu'on leur fait acquitter denx fois et jusqu'à trois fois les droits, tandis qu'il suffirait, pour les délivrer de cet abus, qu'ils passent produire un recu du percepteur de la première des localités per losquelles ils doivent passer. Enfin, l'ambassadeur devra se renseigner exactement sur la manfère dont le consul en exercice remplit ses fonctions et rappeler à l'ordre les colons dont la conduite désordonnée serait de nature à jeter une tache sur 🖺 nom forentin.º Nous ne savons malheureusement rien des suites de cette mission, car il n'existe dans les archives aucune trace all privilége que devait rapporter l'ambassadeur, pas plus que de celui qu'avait obtenu son prédécesseur. En effet, le doeder réuni sous le titre de Capitula consulum Romania ne contient que des lois et réglements spéciaux à la colonie, mais portant sur des points qui n'exigerient pas une entente préalable avec le sultan. En 1499, un nouvel ambassadeur, Geri Risaliti, se rendit à la cour de Bajazet, emportant des instructions tout à fait analogues I celles d'Andrea de Médicis. Il devait, lui aussi, demander la confirmation des anciens priviléges et rapporter la charte de concession rédigée dans les deux langues gracque et latina ou, tout au moins, en grec, car le grec était encore la langue officielle employée par la Porte dans ses transactions avec les autres nations. Ce document est perdu comme les autres; on sait sealement que l'ambassadeur fut parfaitement reçu. En général, les lettres de diverse nature adressées au sultan par le gouvernement florentin, et particulièrement les lettres de recommandation pour de nouveaux consuls ou des marchands, dénotent une grande confiance en son esprit de justice et sa bienveillance. L'Espendant en 1505, la Seigneurie dat réclauer contre l'application d'un nouvel impôt de 5 % ad valorem dans la ville de Castelnuovo, située à l'entrée des Bouches de Cattare. Cette lourde charge n'atteignait pas les voyageurs arrivant par mer, mais ceux qui faisaient route par voie de terre, et c'était le cas de la plupart des marchande ficrentins: \* c'est pourquoi le renvernement de Florence en

pour Constantinople aussitôt après avoir terminé es première mission.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doc. sudie refax. tosc., p. 288 et s. Les plaintes sur la mauvaise sonduite d'un grand nombre de colons se retrouvent encore à la p. 258 (année 1500).

<sup>\*</sup> Bid p. 242 et m., 345 et a. Voyes à ce sujet Makuscov, l. c., p. 448 et a.: d'après cet autour, Rimbili serait reparti

Doc. sulls relax. toso., p. 287, 240
 et s., 244 et s., 947—349, 951 et s., 254
 s., 246—258.

<sup>&</sup>quot;Considerato abe loro cosi, venendo per terra, hanno ad sopportare quanta ga-

de fréquentes interruptions le service de navigation créé par le gouvernement florentin avait fini par être supprimé tout à fait on peu s'en faut. En 1500, on annonçait encore au sultan l'arrivée d'un navire marchand, mais il n'était plus question depuis longtemps des galéasses de la République qui navigazient trois par trois. Le trafic commercial se faisait par bâtiments étrangers et la plus grande partie suivait la voie de terre. Il n'était, d'ailleurs, nullement en décroissance: en 1507, on comptait l'Constantinople de soixante à soixante-dix marchands florentins, dont les affaires atteignaient annuellement un chiffre de 6 à 600,000 ducats; leur richeme leur donnait une puissance énorme et fla faissient aux Vénitiens tout le mal qu'ils pouvaient.

Les principales maisons de commerce florentines avaient leurs comptoire a Constantinople ou à Péra, mais principalement dans ce faubourg qui, du reste, était le quartier habité par la presque totalité des chrétiens.<sup>3</sup> A partir de l'an 1500, le consul (C. Constantinopolis. c. Pere, a Levanie) dut, par ordre da sultan, adopter le titre turc d'émin. La durée de ses fonctions était en général de trols années. Tout sajet florentin établi en territoire turc on de passage avait droit à sa protection, mais, par contre il devait obéimance à ses ordres et il était soumis à sa juridiction. Le consul avait le droit de punir les actes de désobéissance ainsi que de livrer aux autorités turques et de faire expulser du pays les débauchés incorrigibles, les vagabonds 🔳 les blasphémateurs. Il jugeait les procès entre Florentins. Le chancelier du consulat, choisi parat les notaires immatriculés à Florence, était chargé de la réduction du procès-verbal des audiences, des séauces du conseil, des élections etc., et de l'inscription des recettes et des dépenses. Le consul avait le droit de percevoir certaines taxes (enclumenti consologgi) sur les articles importés par ses nationaux, et le tiers des amendes, mais le commerce lui était interdit. Il payait lui-même les traitements du chancelier et du drogman. Il administrait les finances de la colonie et sa comptabilité était révisée deux fois par au par une commission de deux vérificateurs choisis parmi les membres de la colonie de Constantinople on de Para. Un fonds spécial formé su moyen de droits perçus sur certaines marchandises était affecté au traitement du chapelain et à l'entretien du culte. Comme tous les sujets

bella, et men quelli che vengono per mare."

Dos. sullo relex. 1000., p. 256.

<sup>1</sup> lbid. p. 947.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rapport III Jaz. Centarini, dans Saauto, Diawii, VII, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ramberti, dans les Véaggi elle Zhuep. 117, 1—118, a.

Doc. sulle relea. toer., p. 346, 388, et, à partir de là, dans tous les documents pentèrieure.

des autres nations commerçantes, les Florentins jouissaient de la liberté du culte, et l'église de S. Michel (à Péra) était périodiquement à leur disposition.

Après Constantinople Péra, les marchés où les Florentins s'établissaient de préférence, étaient ceux d'Andrinople, de Gallipoli et de Brousse; le chroniqueur Dei cits ce dernier comme un des meilleurs parce qu'on s'y trouvait à portée des arrivages d'épices. Les marchands floreatins qui visitaient les marchés turcs touchaient en passant à Chic.4 Florence y entretenait un consul: de 1468 à 1470, ce poste fut occupé par un membre de la mahone, nomme Bernabo Paterio. Les relations entre Florence et la mahone étalent, à ce qu'il semble, généralement satisfaisantes. Nous ne connaissons qu'un exemple de conflit, en 1461; les agents des donanes de l'île saisirent des marchandises sur des navires florentins, parce qu'un sujet de cette nation, nommé Bernardo Salviati refusait de payer à un Chiote, du nom de Gabriele Giustiniani, une somme considérable qu'il lui devait, paraît-il.º Au cours de lours voyages, soit vers Constantinonie, soit vers l'Égypte on la Syrie, les Florentins passaient souvent par Rhodes; il y avaient trouve de tout temps des compatriotes établis soit comme marchands, soit comme banquiera. Le trafic y avait assez d'importance pour que le gouvernement florentin jugeat utile, en 1483, d'y envoyer Giovanni Gastani avec mission de demander au grand-maître quelques allégements. Cependant, Rhodes comme Chio ne furent jamais pour le commerce du Leyant que des stations intermédiaires d'une importance secondaire.

Nous avons parlé plus haut de bâtiments anconitains qui transportaient les marchands florentins à Constantinople" ou Il Raguse. Mais avant d'aller chercher les étrangers, la marine d'Ancône était au service du commerce national. Nous savons que cette ville entretenait déjà des relations très intimes avec les Turcs antérieurement à la chute de Constantinople; grâce à cette circonstance, la catastrophe n'atteignit pes

Voyes la remarque générale sur la tolérance des sultans, dans li Dior. Porm., p. 365.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce qui précède n'est qu'un abrégé des réglements d'administration décrétés pour la celonie, de 1486 il 1512, et publiée dans les Doc. suile rains. Insc., p. 914 et ps.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Veyez la liste des maisons de commerce forantines pour l'agnée 1469, dans Pagnini, Della decima, II, 368, Doc. sulle relat. tese, p. 244, 320—326. La localité de Montanes, désignée somme domicile

d'un Plotentin (ibid. p. 949), est Mordania. sur la golfe du même nom, nou lois de Brousse: v. Atti della Soc. lig., V. 494; VI, 841.

<sup>4</sup> Dei, p. 1006.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ibid. p. 207, 211.

<sup>&</sup>quot; On en trouve encore un exemple dans le bref du pape de l'en 1518, publ. dans Paoli, *Oct. dépt.*, IL 178 et a.

senziblement son commerce dans le Levant. Blen qu'elle fût placée sous 📗 domination des papes, cenx-ci ne cherchaient pas 🖥 troubler labonne entente entre la bourgeoisie de cette ville et les infidèles. En 1475 seulement. Sixte IV donna à ses sujets anconitains la conseil de suspendre le départ de deux grands bâtiments marchands qui se dispossient à faire voile pour Constantinople. Le sultan préparait en ce moment une expédition contre la chrétienté, de sorte que ces deux bâtiments coursient risque d'être saisis par lui et incorporés à sa flotte. Dans l'opinion du souversin pontife. Il valait donc mieux pour la moment s'abstenir d'expédier des marchandises à Constantinople, ou, tout au moins, ne les envoyer que par des bâtiments impropres à être transformés en navires de guerre.1 A maintes reprises, des guerres interron pirent le trafic entre Ancône et Constautinople, mais les marchands de cette ville furent toujours dans les bonnes graces des sultans; leurs intérêts étaient représentée on défendus tant par des consuls à poste fixe que par des ambeseadours spécianx. Pierre d'Anbusson, grand-maître de Rhodes, donns également aux Anconitains, en l'an 1500, un sauf-conduit destiné à favoriser leur trafic avec Pile.4

Jusqu'ici nous avons nommé les plus importantes des villes d'Italia. qui entretenaient un urafic avec les Osmanlis : mais l'énumération sersit incomplète si nous négligions Sienne. En général, les Sienneis laissaient à d'autres les voyages au long cours; ils fréquentaient peu l'Orient; s'ils avaient besoin d'épices, ils allaient les chercher à Venise ou en Sicile. Le tissage était leur principale industrie et ses produits avaient plus de débouchés en France, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne que dans le Levant. Cependant, vers la fin du Moyen-Age, ils reconnurent qu'on pouvait les écouler avantagemement en Turquis et, des lora, il y ent toniours à Constantinople un certain nombre de marchands de cette nation. De là à souhaiter d'y avoir un consulat à eux comme les autres nations commercantes. Il n'y avait qu'un pas et la Seigneurie de Sienne se fit l'interpréte de ce vora dans une jettre du 11 soût 1489 adressée au sultan: elle y désignait à son acceptation, comme premier titulaire, un certais Nicolas, médecin et philosophe (?), natif de Sienne.4 Cependant, après une expérience de trois années, alle dut s'avouer que la colonie était trop peu nombreuse pour avoir sa vie propre et que les affaires traites par elle n'avaient pas asses d'inportance pour justifier les frais d'un consulat apécial. En conséquence,



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Makuscev : Moreson, Step. merid., p. 171.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Total, p. 179, 176,

<sup>3</sup> Ibid. p. 29, 484.

<sup>\*</sup> Redd. p. 164 at a.

<sup>\*</sup> Leciano Benchi, I porti della resrenna Serce durante la repubblica; Arabia, etcr. étal., 8º strie, X, 1, p. 78 et a.; XII, 9º part, p. 58 et a.

elle pria la république de Florence d'autoriser les Siennois à s'adjoindre aux Florentins et le consul florentin I les prendre sous sa protection, ce qui fut accepté (1501).

A côté des Italiens, les marchands de Raguse surent se maintenir dans les bonnes graces des sultans. Ils en avaient obtens des passeports 1 qui leur assuraient le libre parcours des routes de caravanes jusqu'an Bosphore, & la mer Noire et aux bouches 🚻 Danube. De tous ceux qui firent ces voyages pendant le Moyen-Age, il n'en est malhemensement pas un qui nous ait laissé son itinéraire. C'est par un Vénitien. Ramberti (V. plus haut), que nous connaissons la ronte qu'ils suivaient d'ordinaire pour atteindre Constantinople: elle était dangereuse sur certains points et à peu près impraticable sur d'autres. A propos de l'un des gîtes d'étape de cette route, celui de Fotcha (qu'il nomme Cozza). Ramberti note expressément que les marchandises expédiées de Raguse à Constantinople ou réciproquement passaient par cette localité. Dans certaines grandes stations, particulièrement dans celles qui ac trouvaient situées sur un embranchement de routes importantes, les Regusens entretenaient des colonies parfois nombreuses, autour desquelles les autres Latins venaient habituellement se grouper. Citons, par exemple, celles de Novi-Bazar, de Sophia (Sredez), de Tatar-Bazardjik, de Philippopoli, d'Andrinople,\* 🛮 côté desquelles nous nous permettrons encore de nommer, bien qu'elles fussent situées en Bessurabie. celles de Kilia et d'Akjerman, où les Tures avaient déjà trouvé, au moment de la conquête, des Ragusans dont ils avaient pillé les magasins. Les Ragusans mettaient leur orgueil à fonder et à entretenir dans ces colonies des églises où l'on célébrait le culte catholique-romain." On comprend d'après cela qu'ils devaient trouver les papes bien dis-

Doc. mile reize. heet., p. 950 et s.
\* Pesseporte signés par Mahomet II.

l'un en 1480, l'antre mas dats, par Béjami II en 1481, par Sélim I<sup>st</sup> en 1817; Miklosich, Most. surb., p. 528 et m., 534 et a., 526 et m., 460 et m.; cf. Luccari, p. 94, 104, 187; Engel, Gesch. von Raguez, p. 196.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bamberti, l. c., p. 118, a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ramberti, p. 114, a; Catarino Zen, p. 8; Jirodek, Die Handelestrassen und Bergmerks son Ströten und Bornien arzihrund der Mitteleitere, dans les Athandlestgen der besimt. Gas. der Wissenschaften, 6° mite, X, 77.

<sup>4</sup> Ramberti, p. 115, a.; Oat. Zen., p. 10;

Luccari, p. 116; Jirečak, Die Heerstrame von Belgrad mach Constantinopel und die Belkanpäisse (Prag., 1877), p. 198. Il y avait II de grande magazine de drape appartenant & des Regusans.

<sup>\*</sup> Pour ces trois localités, voy. Jiroček. Die Heerstrass, etc.; p. 181-188.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Luccari, p. 116.

<sup>&</sup>quot;Par exemple, l'église de 8th Marie d'Andrinople; Luccari, p. 89 (a. a. 1481), Goudela Mattee, Rolanieux delle etate delle religione nelle parti d'Europa sottoposte al dominio del Turco, dans Banduri, Imperium prientale. II (éd. Parie), p. 104.

posés en leur faveur quand ils aliaient leur demander d'autoriser par grâce, leur trafic avec les Turcs mécréants; en 1469, Paul II leur

accorda, saas se faire prier, une licence à cet égard.\*

Parmi les articles que les marchands de Ragase allaient chercher dans les pays soumis au jong des Turcs, nous pouvons citer en particulier les pelleteries, la cire, le poivre, les objets en maroquinerie fine, spécialité d'Andrinople, l'or et l'argent des mines de la Serbie, que l'on transformait à Raguse en objets artistement travaillés.<sup>2</sup> Mais ce commerce d'exportation avait relativement peu d'importance: les Ragusans se livraient surteut à l'importation en Turquie des articles de fabrication européenne. Les soieries et les draps de Toscane arrivaient par Ancône sur le marché de Raguse, où, d'ailleurs, il ne tarda pas à se monter des fabriques; de là, ils se répandaient dans l'intérieur. Ce marché recevait également de divers points de la pénineule d'antres articles fabriqués spécialement pour la Turquie. De la sorte, Raguse était un centre assez important d'échanges entre l'Orient et l'Occident, et cette situation, qui était pour son commerce une source de beaux bénéfices, s'est maintenue jusque dans les temps modernes.

Enfin, parmi les nations qui conservèrent encore un consul à Constantinople sous la domination turque, nous trouvons les Catalans. Pendant les dernières années du Moyen-Age, Barcelone recevait directement des marchandises de Constantinople. Sa marine était toujours représentée dans les eaux grecques, mais il faut avouer que si les navires marchands étaient nombreux, les corsaires ne l'étaient pas moins. On peut affirmer que le consulat catalan de Chio n'eût pas été conservé jusqu'au dernier jour de la domination chrétienne dans l'île, si son maintien n'avait pas été nécessité par les intérêts lu commerce de Barcelone.

Il ressort de tout ce qui précède que ce n'était pes la fréquentation des marchands occidentaux qui manquait à l'empire des Camanlis; les mus parcouraient le pays par les routes de caravanes, les autres, venus par mer, visitaient les ports et les côtes. Y trouvaient-ils en retour les nombreux articles de prix dont la réunion avait formé pour eux l'attraît de ces régions? Autrefois, quand les Byzantins étaient les maîtres du pays, s'ils ne déployaient pas par eux-mêmes une grande

Pariati, Rhyr. seer., VI, 180.

<sup>\*</sup> Philippus de Diversis, cité dans Appendini, Notizée sulle autéchité de Regusei, I, 202; Bamberti, L. c., p. 117, a. Ce sujat est traité spécialement dans les §§ 7 m 8 de l'intéressante étude de M. Jirébek intitulée: Die Hamidissir-aussie

und Bergmerke in Serbien und Bounies.

Appendial, I., 1886, 1884.
 Phil. de Divera, 486d, 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Саризану, Мена., I, 9<sup>a</sup> part, p. 75: П, 838; крр., р. 69, 65.

activité dans le commerce, surtout dans le commerce maritime, ils laissaient du moins le champ libre aux Occidentaux et ils leur donnaient les movens d'appliquer leur énergie à toutes les branches du commerce et de faire venir les produits des régions les plus éloignées. Avec les Turca, c'était tout le contraire; non-seulement ils n'avaient aucun goût pour II commerce, aucune idée d'en faire leur occupation, mais leur innatiable passion de conquêtes était précisément une perpétuelle cause de confits entre eux et les principales nations commerçantes de l'Occident. Brutalement destructeurs, ils anéantirent les principaux marchés où s'exercait l'activité industrieuse des Francs levantins, réduisirent en esclavage un grand pombre de colons, en forcèrent d'autres à chercher leur salut dans la fuite et à retourner dans leur patrie, et enlevérent à ceux qui avaient le courage ou se trouvaient dans l'obligation de rester la liberté de mouvements et l'indépendance essentielles à la prospérité du commerce. Ils cherchérent à supprimer à leur profit la prépondérance maritime de Venise, qui est été 🛮 profitable au commerce, tandis que la leur était absolument improductive, et là où ils l'établirent elle finit par dégénérer en une piraterie effrénée. En favorisant les Ragueans, les Florentins et les Anconitains an détriment des Vénitiens et des Génois, ils accrurent dans leur pays l'importance de puissances de second ordre, condamnées à rester bien inférieures I ces dernières et par l'esprit d'entreprise et par l'étendue des ressources. Au temps de la prospérité de Jeurs entrepôts de Tana, de Caffa, de Trébizonde, c'était par quantités immenses que les Vénitiens et les Génois y accumulaient les articles les plus précieux de l'Inde, de la Chine, de la Perse, de la Russie, qu'ils les chargezient sur leure galères, les transportaient au-delà du Bosphore, et les amenaient, au moins partiellement, sur les marchés de Constantinople ou de Péra. Maintenant, ces entrepôts étaient déserts; seuls, les Arménions y entretenaient encore péniblement un trafic restreint. Les Florentina songérent bien, pendant quelque tamps à faire faire par une galère III voyage de Caffa et de Trébizonde, mais rien n'indique qu'ils aient donné suite à ce projet; il est permis d'en douter, d'autant plus que nous savons qu'ils ne purent jamais assurer d'une manière régulière marche du service de la navigation de Constantinople et qu'ils durent même finir par y renoncer complétement. Dans sa distribe contre les Vénitiens. Dei écrit d'un air de supériorité affectée, qu'en nouant des relations avec Brousse, les Florentins, ses compatriotes, avaient en 🖿 double avantage de s'y procurer plus facilement que les Vénitiens les épices, le coton et la cire et d'y ouvrir, en échange, un débouché à leurs drans, tandis mu'à Alexandrie les Vénitiens ne pouvaient se procurer



les épices que contre argent comptant.¹ Il est poedble qu'effectivement les Vénitiens n'enseent pas occasion d'échanger leurs marchandises contre des épices; mais Il est certain qu'au point de vue de l'abondance et de la variété de ces articles, le marché de Brousse no pouvait pas soutenir la comparaison avec celui d'Alexandrie et que les frais de transport par curavanes y élevaient énormément le prix des épices. Au reste, ici, Dei omet un fait qu'il avone dans d'autres passages,' et qui d'ailleurs ressort de diverses autres sources,' c'est que les Vénitiens visitaient également Brousse et y avaient des comptoirs.

Bien que fondé par un peuple de race asiatique, l'empire turc avait pen de relations avec l'Asie proprement dite, et particulièrement avec les pays dont les produits fournissaient au commerce son principal aliment. Comme nous l'avons déjà dit, les Occidentaux, par les mains de oni passait autrefois ce trafic, n'étaient plus là : les caravanes, qui seules, derénavant, transportaient les produits de l'Orient à travers l'Asie-Mineure, ne pouvaient pas remplacer les galères vénitiennes et génoises qui allaient auparavant les chercher dans le Pont pour les apporter dans le Bosphore. Enfin, les guerres à chaque instant renouvelées des sultans Osmanlia contre les princes de Caraman, la lutte acharnée qu'ils purent à soutenir contre le prince turcoman Ouzonn Hassan, la froideur de leurs relations avec les souverains persans de la dynastie des Sofis, étaient autant d'obstacles qui séparaient Constantinople de l'extrême Orient et y rendaient impossibles les arrivages réguliers des épices et des autres produits de ces régions.4 Malgré cela, ils n'y faissient point défaut d'une manière absolue, car, dans son manuel du commerçant. Pasi mentionne, parmi les articles qui se trouvaient sur le marché de Constantinople, la rhubarbe, le muse et la manne, et 🛮 note que c'était de là que Venise tirait ces articles ainsi que certaines autres drogues. Mais ils y devensient de plus en plus rares et les articles d'exportation de l'empire ture se compossient en majeure partie de produits indigénes fabriqués et naturels. Parmi les premiers, nous citerons les camelots d'Angora, les tapis, les maroquineries fines fabriquées par les artisans tures des deux rives du Bosphore; parmi les seconds, la cire (cere sugore, cire de Bulgarie), l'alun," la laque et la graine d'écarlate, le coton et surtout

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pagraini, II. 941.

<sup>\*</sup> Khid. p. 986.

<sup>\*</sup> Mildorich et Mulier, Asta grassa, III, 849.

<sup>\*</sup> Les Tures can-mêmes envoyaient des navires d'Alexandrie et à Damiette, pour y prendre des carguitons d'épices; mais ces anvires étalent auses fréquenument

errêtée par des comairée qui leur enlevaient leur chargement et le portaient à Rhodes, où ils trouvaient à s'en défaire à bas prix; Pari, p. 47.

<sup>\*</sup> Pasi, p. 45 et ec., 144.

Dans une lettre adressée au pape Pie II, Giovanni de Castro prétend que la valeur de l'alun contommé en Occident

le blé. Venise était accontumée à tirer de la Turquie des quantités énormes de grains et, sous ce rapport, le contre-coup des guerres avec la Porte s'y faissit vivement sentir dée qu'elles se prelongeaient tant soit peu.

En échange des articles qu'il tirait de la Turquie, l'Occident lui fournissait en quantités notables des produits de son industrie et, en particulier, des drans et des soieries. On sait que les Florentius excellaient également dans la fabrication du drap et dans celle de la soie. et que les articles sortis de leurs manufactures s'écoulaient facilement, non-seulement dans tout l'Occident, mais encore en Turquie et spécialement dans certaines villes telles que Constantinople et Pera, Andrinople, Gallipoli, Salonique, Brousse.\* Toutes les fois qu'il est question d'articles apportés à Constantinople par des navires fiorentins, les anteurs mentionnent immanquablement les drans, spécialement les drans fins et les soieries, brochées d'or on non. L'entourage du sultan, nous l'avons vu, achetalt volontiers les produits des manufactures florentines; mais les draps qui se vendaient en Turquie ne venaient pas tous de Floreges; ainsi, en 1509, 🖿 République de Venise, menacée de toutes parts et prés de succomber, se vit réduite à rechercher l'alliance turque. Au cours des négociations, elle essaya d'enlever aux fabricants de Raguse, de Florence, d'Ancône et de Gênes les commandes de draps que leur faisait le sultan, et pour arracher à celui-ci la résolution désirée, l'ambassadeur vénities lui exposa que les bénéfices qu'il procurait à ces républiques ne leur servait qu'à forger des armes contre Venise, et qu'il ferait mieux de s'adresser à celle-ci. où il trouverait les mêmes articles aux mêmes prin.

## 8 L'Asic-Mineure turque.

En seivant la marche victorieuse des Osmanlis à travers les provinces européennes de l'empire grec, nous avons pu constater que, des le moment de leur apparation sur le seuil de l'Europe, il s'était établi entre

pour la teinture des laines s'élève annuellement à plus de 800,000 ducats III que, jusqu'au jour où il écrit, tout cet argent a été versé entre les mains des Turcs. Il annoque qu'il a eu le bonheur de découvrir de riches dépôts d'alan à Tolfs (1462) et exprime l'espoir que dorénavant cet état de dépandance n'aura plus de raison d'être : Gobellinus. Comment., p. 185 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Guichardin, Stavia d'Halia, lib. VI, T. II, p. 51, 6d. Fribourg, 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dei, p. 240 et a., 275 et a.

Doe mile relax. toes., p. 906, 285, 286, 265, 824 et s., 327, 825, 338, 340, 842, 346, 349, 867—869.

<sup>\*</sup> Romania, V. 334.

eux et les nations commercantes de l'Occident des rapports de diverse nature, et qu'au nombre de ces rapports il fallait compter les relations commerciales. De là ce fait assez étonnant à première vue, que, dès la première moitié du XV<sup>ant</sup> siècle. Andrinople, leur première capitale, était visitée par des marchands vénitions, catalans, génois, florentins, et que même un certain nombre d'entre eux y avaient fixé leur demicile.1 Par un phénomène naturel, le contre-coup de ces relations se faisait sentir jusque dans les parties de l'Asie-Mineure primitivement habitées par les Turcs et en particulier jusqu'à Brousse, leur ancienne capitale. Et de fait, si Andrinople était ouverte aux Occidentaux, pourquoi Bronsse leur eût-elle été fermée? Quand Bertrandon de la Broquière, noble voyageur français, visita cette ville, il y tronvaplusieurs marchanda florentina et loges chez l'un d'eux. Il y rencoutra egalement des marchanda génois: il vit trois de ces derniers acheter à la caravane syrienne, avec lagnelle il avait fait route, des épices qu'ils se proposaient de porter sur le marché de Péra.2 Depuis une époque reculée, les caravanes de Syrie ont toujours traversé l'Asie-Mineure en diagonale, suivant la direction du sud-est an nord-ouest. Mais alors toute l'Asie-Mineure était au pouvoir de princes mahométans et les caravanes elles-mêmes étaient entièrement composées de musulmans. Leur but ne pouvait pas être Constantinople, encore occupée par les Grecs: c'était nécessairement Brousse, la capitale des Osmanlis. Pour se procurer les articles qu'elles apportaient, les gens de Péra devaient aller en personne y faire leurs achata. Un grand nombre de marchande, des Florentins en particulier y formérent des établissements. Cette place offrait d'ailleurs l'avantage d'être en relations avec l'Asie centrale. On y recevait, par exemple, assez fréquemment, des caravanes venant de Tanris.\* La ville pessédait deux bazars, l'un pour les soieries, les cotonnades, les pierres précieuses et les peries. l'antre pour le cotan brat et II savon blanc. Cétait un attrait pour le commerce de l'Occident.

Mais Brousse était un centre politique important: c'était la réddence de la plus énergique et de la plus belliqueuse des peuplades de l'Asie-Mineure; à ce point de vue, aucune autre ne pouvait se comparer à elle. Les petites principantés turcomanes de l'ouest de l'Asie-Mineure n'étaient pas en état d'opposer une longue résistance aux suvabissements

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bertrandou de la Beogulère. Poyage d'outremer, p. 589.

<sup>&#</sup>x27; Ibid. p. 550-559.

<sup>&#</sup>x27;Clavijo profita du passage d'une de con caravanes à son retour de Samarkand:

Clavijo, p. 215. Le voyageur Tafar (p. 185) parle aumi de l'importance de Brousse commo place de commerce.

<sup>\*</sup> Bertranden de la Broquiere, Fopoge d'outremer, p. 650.

des Comaniis. Une courte campagne avait suffi au sultan Bajaset (1390) pour rédnire les princes de Saroukhan. d'Aldin et de Mentéché 🛮 n'avoir d'antre alternative que la soumission en la feite. Il ne fallut rien moins que l'intervention de Tamerlan pour rendre à ces principantés une existence éphémère: les fils de quelques-une des princes détrônée, des ambassades enveyées par les seigneurs d'Altohogo et de Palatia,1 étaient allé implorer son aide contre le conquérant. Vainqueur de Bajanet à la grande bataille d'Angora (1402), Tamerlan rétablit sur leur trône les princes dépossédés par lui.2 Dans le nombre se trouvait Ilyas (Elfas) prince de Mentéché (Carie): \* celui-ci ent l'habileté de conserver jusqu'à sa mort (vers 1491), la principanté qu'il avait recue de son père et il la transmit à see héritiers, mais ces derniers n'en jouirent pes longtemps; en 1426, ils durent céder la place à un lieutenant du sultan des Oumanie. Jusqu'aux dernières années, la république de Venise maintint ses relations avec cette principanté: elle synit des intérêts engagés surla place de Palatia, où s'était formée une petite cologie surtie de son: sein. Nous possédons deux traités des années 1403 et 1414: les parties contractantes sont: d'une part Venise, au nom de laquelle figurent, comme signataires, dans le premier traité, Marco Falier, duc de Crête, représenté par Leonardo della Porta, son ambaggadeur, dans le second, l'amirai Pietro Civrano; d'antre part, dans les deux traités, l'émfr Elias beg (Aliasbeir, Aliesbei). M. de Mas Latrie a publié la premier de ces traités,4 mais il ne connaissait pas le second.5 Le titre de "dominus Pulatie", attribué à Elias beg dans la suscription du traité de 1403 n'est pas reproduit dans le contexte; le savant historiea a conclu de ce titre, qu'il s'agissait d'un petit prince dont le domaine, resserré entre la seigneurie d'Altologgo et la principauté de Mentéchè, devait se borner à la ville de Palatia, avec une étroite bande de territoire le long de la côte." C'est une erreur: cet Elias beg est le prince de Mentéché en personne; il régnait sur un vaste pays et la

Clavifo, p. 198.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Duess, p. 79 et a.; Leon. Chalcoc., p. 169.

<sup>&</sup>quot;Sar ce parsonnage, voyes Duens, p. 18, 80 et a., 106, 116; sur les derniers temps de sa vie, Hammer, Grech des ormen. Reiche, I, 484 et a. Laonicus Chal-coccadylas ne l'appelle pes autrement que Mertéché"; p. 66, 166, 244. M. Hammer le considére à tort comme le dernier des neigneurs de Mentéché: c'est ce que démentre M. Stenley Lana Poole, dans II

Journ. of the ariatic Society of Great Britain and Ireland, N. S. XIV, & part, p. 776, 780.

<sup>\*</sup> À la sin de son étude intitulie: Commerce d'Éphise et de Milet me mogenèpe, dans la Biblioth de l'École des chartes, 5º mirie, T. V (1864), p. 226 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Taf. et Thom., inéd.; regente dans les Commun., III, p. 874, nº 206.

<sup>\*</sup> Do Mus Latrie: Commerce et Sphène et de Milet ens moyen-âge, dans la Biblietie de l'École des chartes, in atz., Y, 182.

preuve en est qu'il pouvait mettre sur pied six mille hommes armés. Le deuxième traité ne laisse subsister aucun doute à cot égard, car Elias beg y est désigné formellement, une première fois comme seigneur de Menteche et une deuxième fois comme seigneur de Palatia et de toute la province de Mentéché. Octte principauté de Mentéché et les côtes voisines, véritables nids de corsaires, constituaient un deacer incessant pour la marine marchande et les possessions coloniales de Venice: la République avait un intérêt de premier ordre à garantir ces derajères contre leurs aggressions. Dans le premier traité. Elias ber donne sur ce point toutes les assurances et toutes les garanties désirables. La colonie de commerce vénitienne qui existait autrefois à Palatia était, paraît-il, tombée en décadence, et les maisons précédemment habitées par les marchands rénitiens avaient été occupées par des Tures; le prince accorde aux Vénitiens l'autorination de les racheter ou d'en construire de nouvelles sur un terrain qu'il leur concédera gratuitement; en outre, il leur promet de nouveau la jouissance de l'église de St. Nicolas, dont les traités précédents leur avaient assuré la propriété. La colonie aura administrée par un consul à la nomination du due de Crête. Pour les marchandises importées ou expertées par les Vénitions, le taux légal des droits de deuane est fixé à 2 %: les savons, les draps, la cire, les pelleteries et l'alun en sont entièrement exempts. Cétaient là de très bonnes conditions: le traité de 1414 n'y ajoute rien d'essentiel. Il est d'ailleurs peu prooable que ces conventions aient été respectées quand la principauté fut passée au pervoir des Osmanlis. Hyas lui-même n'en tenait compte qu'autant qu'il lui plaisait, et cela na l'empêchait pas d'envoyer ses comstires attaquer les Vénitiens, I Candis, à Modon et à Coron: pour les refouler. la République n'avait d'autre moyen que de faire faire de fréquentes croisières par ses navires de guerre sur les côtes de la principauté.\* A ce point de vue, le seigneur d'Altohogo ne restait pas en arrière de celui de Mentèché et il s'attira les mêmes mesures de répression.

L'histoire de la principonté de Tekté se termine comme celle de la principauté de Mentéché. Nous avons vu qu'après avoir perdu Satalia, na résidence, le prince de Tekké l'avait reconquise au bont de douse années sur le roi de Chypre (1373). Mais cette restauration n'eut qu'une durée éphémère: un adversaire plus dangereux ne tarda pas à surgir parmi ses propres corcligionnaires. Redoutant l'effet des menaces de Mourad I., sultan des Osmanlis, le prince jugea prudent de lui abandonner tout le pays, sauf les villes de Satalia et d'Istence.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duque, p. 01.

Sathan, Doo. intil., II, 948 et a.; Moreau, Ster. recribbon., XII, 199.

(1986); Bajanet en acheva la conquête en 1891. L'intervention de Tamerlan arracha pour quelque temps la principauté à la domination des Osmanlis; mais, au bont d'un quart de niècle, elle cessa définitivement d'avoir une existence propre. Réduite au rang de ville de province, Satalia vit peut-être diminuer l'affluence des marchands occidentaux, mais son trafic avec l'Égypte ne subit point de changement notable.

Au XV siècle, les ports de Palatia, de Satalia et de Candelore étaient ceux d'où s'expédiait la plus grande partie des produits de l'Asie-Mineure à destination d'Alexandrie ou de Damiette; dans le nombre nous relevons : la cire et le miel, le safran et le sésame, la noix de galle, la soie, la laine fine, le maroquin rouge et les tapis et aussi des ceclaves des deux sexes. Satalia avait la apécialité des bois de constructions maritimes et de la poix. Palatia n'avait pas de marine propre et les expéditions de ce port se faisaient par l'entremise des Génois qui venaient de Chio y prendre des chargements pour l'Égypte: mais les deux autres ports se suffissient à sux-mêmes. Satalia et Candelore possédaient des chantiers de construction où travaillaient des charpentiers chrétiens; il sortait de là des bâtiments comparables pour ieurs dimensions aux galères qui faisaient la traversée de Venise aux ports de la Flandre et, malhourensement aussi, des valescant montés par des corsaires et équipés pour donner la chasse à la marine marchande de l'Occident. Des trois marchés, celui de Satalia était de beaucoup le plus important. Les navires de ce port y rapportaient d'Alexandrie, le grand marché cosmopolite, des articles de prix, et il recevait la visite des marchands égyptiens et syriens: les magasins du faubourg élevé sur le port renfermaient constamment et en quantités considérables du polyre, de la cannelle, des clous de girofie, de l'encens, des tapia etc. En 1472, Pietro Mocenigo, étant venu attaquer la ville avec une flotte de guerre, tenta sur le corpe de la place un assaut qui échona, mais il emporta du faubourg un riche butin composé surtout d'épices.\* L'un des acteurs de cette expédition en a laissé une relation. où M. Zinkeisen croit trouyer la prenye que Satalia était à cette époque le principal entrepôt des épices de l'Inde et de la Perse.? C'est aller

23\*



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Hamzest, Gorde, des orman. Hoiche. I, 200, 291; Chalcos., p. 65.

Hammer, op. edt., 320, 343, 365,
 435; Stanley Lane Pool, L. c., p. 775, 779.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ghistele, p. 899.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piloti, p. 378.

Piloti, μ. 371; of Chemseddin, μ. 318.

<sup>\*</sup> Cepia, De Petri Monssioi gastis, (Basil. 1544), p. 26—29; Malipiero, Asmali seneti, I. III et s. On monate que les se-

siègés auraient fait sevoir à l'emiral vinitien que, s'il autorimit le pillage, es s'en vengendt sur les marchands venitions établis en Syrie: cette menace l'aurait décidé à abandonner le siège de la place: Bernahei, Chonaca aucomiana, dans la Collenione de documente staries delle oitté e ture Marchigiane. I, 189 et a

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Garch, der Oeman, Reicht im Berege, II, 404, not. 2.

trop loin; si Satalia était alors le plus grand marché des épices pour l'Asie-Mineure, 1 on ne saurait admettre qu'elle eût la même importance

pour E reste du monde et, particulièrement, pour l'Occident.

Quant à Condesore (Alaïa), c'est dans les mémoires de Boucieaut ou'll en est fait mention pour la première fois, an XVº siècle: le maréchal visita ce port an coura de son expédition dans la Levaat (1403) et il T vit des magazins abondamment fournis.1 Les habitants ne se bornaient pas à leur trafic avec l'Égypte: ils entretenaient également des relations avec Chypre; rien n'était plus naturel, vu le voisinage de l'île, mais ile avaient anad pour le faire des notifs d'intérêt politique. Grâce à la protection des puissants princes de Caraman qui, cantonnés dans leugs domaines au sud-est de l'Asie-Mineure, se défendaient énergiousment contre les Camanlis, Alais avait es la chance d'échapper à la domination de ces derniers. Les émirs qui la gouvernaient se rendaient un compte exact de l'intérêt que les rois de Chypre devaient nécessairement porter an maintien de son indépendance; ils savaient qu'en cas de besoin ce sentiment nouvait se traduire en actes. L'un de ces amirs. Loufty bev. conclut, en 1450, avec Jean II, roi de Chypre, un traité par lequel les deux souverains es promettaient mutuellement d'agir en bons voisins et garantissaient par voie de réciprocité, aux marchands des deux pays, un accaeil amical. Les rois de Chypre envoyèrent effectivement plusieurs fois des troupes au secours de Candelore; néanmoins, le sort final de la principanté était inévitable: elle fut rénnie, en 1471, à l'empire des Osmanlis.\*

Venise ne voyait pas avec moins de déplaisir que les rois de Chypre l'envahissement progressif de l'Asie-Mineure par les Osmanlis. Au moment même où Mahomet II venait de porter à l'empire byzantin le coup de la mort, un ambassadeur de la République, Giovanni Mocenigo, partait peur Iconium avec mission d'y conclure un traité avec Ibrahim beg, prince de Caraman, l'un des rares adversaires des Osmanlis encore debout: ce n'était peut-être pas un pur effet du hasard. A ne consulter

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Fa la maggior III la più ricca fera che se fassa in tutta la provincia:" Malip., l. c. p. 74.

Il paraitrait qu'il fandrait faire remonter encore un peu pius hant, c'est à dire juoque vers 1866, il début des relations commerciales entre Ragues et Cundelore: v. Lucouri, Ristratto degli areasii di Rames, p. 66.

<sup>\*</sup> Le tièrre des faicts du maréchal de Boucieunt, dans Michard, et Poujoulat. Coll de mém. IL 271.

Oc traité a été publié en langue originale (en gree) dans Millorich et Muller, Acta et diplom, graces medis avi, III, 284 et a., et avec traduction française en regard, dans Man Latrie, Hist. de Chypre-III, 64—66.

Malipiero, Annali veneti, I, 69; de Mas Latzio, Hist. de Chypre, IXI, 178, 591, 385; Hammer, Grech. des ceman. Reichs, II, 104.

que le texte du traité. Il ne semble, il est vrai, avoir accuse portée politique: c'est exclusivement un traité de commerce. Mais, dans la lettre d'Ibrahim qui l'accompagne, il est fait allusion à d'autres conventions verbales, visant un ennemi common qui ne peut être cue le sultan des Osmanlis. Sans une alliance motivée par un intérêt de défense commune, il serait impossible d'expliquer l'étendue des concessions faites par ce prince sur le terrain commercial. Il renonce à extrer des marchands vénitiens, dans l'intérieur de ses états, ancune taxe commerciale. Il les autorise à faire usage de leurs propres poids et mesures pour les marchés conclus avec ses sujets. Il consent à ce que la République installe, partout of II lui plairs, un consal jouissant du droit de juridiction et un fondaco (correspera over fonfece) nour les marchands, qui conserverent cependant la liberté d'habiter au dehors. On ignore dans quelles proportions les Vénitions ugèrent de ces concessions. Juaqu'à la mort d'Ibrahim bez, arrivée en 1469, la paix ne fut pas troublée dans la principanté de Caraman, et il est certain qu'ils durent mettre à profit une période de dix camées d'un calme favorable aux affaires. Mais, I la suite de deux guerres malheureuses contre le suitan des Osmanlis, les flis d'Ibrahim beg furent contraints de quitter le pays: en dépit de leur alliance avec Ouzonn Hassan, prince des Turcomans, et de la coopération d'une flotte réaltienne, il ne purent jamais rentrer en possession de leur héritage. La victoire décisive remportée par Mahomet II sur Ouzoun Hassan, à la grande bataille de Terdjan, es 1478, fixa le sert de la principanté de Caraman ; à partir de ce moment, l'Asis-Mineure tout entière passa définitivement sons la domination des Omanlia.

La côte septentrionale de l'Asie-Mineure avait déjà été engiobée dans le conquête par les Osmanlis victorieux. Mais, avant de parler de la fin des principantés échelonnées le long de cette côte, il nous fant remonter un peu plus haut. Au cours de la période précédente, nous avons déjà vu la domination des Osmanlis s'étendre sur toute la Bithynic. Alors régusieut sur une vaste étendre de pays, à l'est de cette province, dans la Paphlagonie. les princes de Masterioussi, de race turcomane. Leurs domaines entouraient deux enclaves grecques, les villes de Pouto-Heraklea (Punderekli) è et



Ce trafté, daté d'Iconium le 12 devr. 1456 (1454 d'après la chronologie génétale) se trouve dans Bonnazin. Storie de Venezie, IV, tité et m., et dans la Coli. des des intid, més Aistor., III, 200—219; la lettre d'anvel est également dans et demier surrage. p. 215.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sanato, dans Hopf, Ghrondguer greco-romenes, p. 145; Aboulfeda, Géogr., trad. Reinand, II, 1, p. 89; II, 9, p. 149; Wielph, Grég., I, 489; Cantucun, II, 840.

d'Amastria (Amasserah). Au commencement de la deuxième moitié du XIV siècle, ces villes dépendaient encore des empereurs byzantins, mais ceux-ci sentaient détà l'impossibilité de les conserver. Héraclée pasta au pouvoir des Tures en 1860, soit par suite de la mellesse de ses défenseurs, soit par le fait d'une vente en règle; Amastris partages le même sort, mais on ne sait plus ni il quel moment ni de quelle manière es changement de régime s'était produit. Vers la fin du XIVe stècle, cette ville était gouvernée par un émir que nous ne connaissons que sous le nom, évidemment défiguré, de "Dinos" que lui donne l'historien Phrantzès: dépossédé par Bajaset, en 1393 probablement, il alla comme d'antres chercher un asile auprès de Tamerlan. La république de Gênes se fit, à ce qu'il semble, donner Amastris par le suitan : peut-être avait-elle coopéré activement à la prise de 🖫 ville en lui fournissant une fottille. Quoi qu'il en soit, on trouve pour la première fois, en 1898, la mention d'un consulat génois d'Amastris,\* et ce consulat n'était pas considéré comme établi en territoire étranger, enr Clavijo, qui se trouvait dans cette ville en 1404, désigne positivement Samastri comme ville génoise: l'historien byzantin Ducas lui attribue la même qualification.6 Sur quelques cartes du Moyen-Age, on voit, à côté du nom de Samastri, un drapeau génois, et cette colonie ne devait pas être classée parmi les moins importantes parmi les colonies du Pont, car, à l'époque même où le gouvernement génois accordait à Caffa ane sorte d'hégémonie dans la mer Noire, il s'était réservé la nomination du consul de Samastri et de son secrétaire. On an fit une place forte et. de nos jours encore, l'ord le moins exercé peut reconnaître aux guirlandes qui constituent une ornementation caractéristique, aux armoiries qui surmontent les portes et à divers antres indices. l'origine génoise d'une partie au moins des fortifications.\* Le consul de Caffa fut longtemps chargé de l'entretien des ouvrages de fortification et de la garnison; mais nous verrous plus loin, qu'à partir de 1449, ce soin fut rattaché aux fonctions du podestat de Péra. De non jours, le double

Geogr. Acrop., p. 90; Cantesus., I. c.

On voit, sur un manuscrit de Puchymèrés, en marge, une ancienne glose qui fixe cette date; elle attribue la conquête sex Persens: meis sous ce nom en doit, mass deute, entendre les Turcomans. Clavijo, se trusvant sur les lieux en 1404 entendit meonter par les habitants que la ville avait été véndre une trentaine d'amaiss asparavant par l'empereur groc as père du prince abore régnant, Missi Mathelahi

<sup>(</sup>p. 79). Cf. Miklouich et Muller, Acter graces, II, 102 et a

Phrantais, p. 82, 69. Le campagne de Bajazet contre le prince de Kastemouni (Hammer, I, 227 et a.) dut avoir également des suites fhobeuses pour l'émir "Dinos".

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., XXV, 108, 110.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Clavijo, p. 80; Duc., p. 168.

<sup>6</sup> Ritter, Michagoine, I. 770 et a.

post de Samestri cet bien abandoané; il nous serait désormais impossible de dire jusqu'à quel point le trafic y était actif et si son principal élément était le transit entre Constantinople et Trébisonde, ou le transit entre l'Asie-Mineure et la Crimée. Le nom de cette ville se rencontre de ci de là dans les sources génoises, mais toujours à propos de questions étrangères au commerce.

Le voyagear espagnol Tafar parle aussi de Sinope comme d'une citadelle génoise, 2 mais ici il commet une erreur. Les princes de Kastemouni tenaient énormément à la possession de cette ville; quand déjà les Camaniis leur avaient arraché la cession d'une grande partie de leurs domaines, Sinope restait leur capitale: c'est là que résidait le dernier prince de la dynastie, quand il fut réduit à capitaler et il faire entre les mains de Mahomet II l'abandon des derniers débris de sa principanté. Il est donc bien certain que la domination génoise ne s'étendit jamais jusque-là, mais ce qui est vrai, c'est l'axistence d'une colonie génoise, peu nombreuse mais prospère, sous le sceptre des princes de Sinope: on trouve les nouse de quelques-une de ses consuls dans des chartes du XV° siècle. L'histoire est muette sur le sert de la colonie vénitienne.

Ainsi donc Samastri était une ville absolument génoise, Sinope une ville turque habitée par une colonie génoise: Samsoum-Simisso présentait un autre caractère. Elle se composait de deux villes, une ville turque et une ville génoise, situées à une portée de trait l'une de l'autre et entourées de murs. Les deux populations, vivant toujours eur un piéd de défiance réciproque, respectaient néanmoins matuellement leure possessiona. Quand Bajazet s'empara de la ville mahométane (Samsoun), il laisse subsister tranquillement la ville chrétienne (Simisso): sous ill règne de Mourad II, la ville tombait en ruines; le sultan permit de les relever. Dans certaines chartes génoises de la fin du XIV° siècle et du commencement du XV°, il est parlé du consulat de Simisso: le titulaire était nommé par le gouvernement génois; on y voit également que la garnison était formée de mercenaires génois.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> En dehorn des souvess déjà citées et de celles que nous altereus ancore, voyes : Olivieri, Cisrie e cronache manoscritte, p. 75, 195, Cisrale, Della Crimao, I, 246; II, 349; Atti della Soc. Lig., VII., 2, p. 596, 677; Agest. Ginstiniani, Annali, d. 129, 106.

<sup>\*</sup> Tader, p. 158.

<sup>\*</sup> Rantmer. Frech. des comm. Boiste, 1, 227, 878, 417 et a.; II, 61 et a.

<sup>\*</sup> Olivieri, Ourie e Oroneole, p. 75;

Atti della Sec. Lig., IV (Rendio.). p. 48:; VI, p. 189; VII, S., p. 676. Il résulte de la première citation des Atti que le tential Andres Usodimare surait reconstruit à sen frais les Miliments du consulat, vers 1428.

Ahmed Arabuindee, Vide Tienneri, &d.
 Manger, II, 287; Schiktherger, Roisson,
 Moumann, p. 68—66; Chavijo, p. 88.

<sup>\*</sup> Alti delle Sec. Lip., XXV, p. 200, 120; IV /BundioJ, p. 40; Canale, Delle

Le statut de 1449 garde un milence absolu au sujet de cette colonie; il y a là quelque chose de suspect: il somble qu'alors la colonie citi cessé d'axister.

En ce qui touche sux questions commerciales, nous ne suvens rien de plus ser Strope et sur Simisso que sur Samustri. Il est copendant certain qu'elles s'élevèrent du rung de simples stations, échelounées sur la route commerciale de Trébizonde, à colui de marchés indépendants. Elles répandaient dans les pays environnants les produits de l'industrie européenne et exportaient en échange les produits indigines, tels que les bois de construction, l'alun, le cuivre et l'argent extruits des riches mines de cette région, la laine et le poil de chêvre fournis par les nombreux troupeaux nourris dans le pays, le conrequin de Kastemouni etc.; il est certain que ce commerce d'exportation éconlait ses articles vers l'Occident et anné vers le Nord, car il existait un mouvement incessant de navigation des celoules méridionales du Post I Caffa, hear chef-lieu, et à Tune.

## 4º Les derniers temps de l'empire de Trébinende.

La première moitié du XV° siècle fut signalée, pour la colonie gémoire de Trébisonde, par une série de tourmentes. D'abord, sons le
règne d'Alexia IV, la guerre éclata entre Génes et Trébisonde pour des
causes qui nous sont restées incommen. An cours des hostilités, un
amiral génois, Cosma Tarigo, à la tête de trois galères, battit la flatte
d'Alexia, s'empara d'un monastère fortifié, le transforms en place d'arques
à son usage et, finalement, l'empereur dut se résondre à payer des dommages intérêts: on lui permit du reste d'acquitter sa dette en nature
(vin et noisettes) et par termen. Quelques années plus tard, la population de Trébisonde s'amentait contre les Génois, envalument leur quartier et le mettait à suc: l'empereur ne se décida à le leur rendre qu'après
avoir reçu du gouvernement génois une note menaçante et rédigée sur
un ton énergique. Jean IV (Kalojohannès) fils et successeur d'Alexia,
brissa arriver les choses au point que, dans diverses localités de l'empire,

Chimes, II, 840. Perud les écrivains lysoutine, Duces (p. 100) parient d'Augies (Maries), dit que le république de Génes a contame d'y envoyer des fonctionnaires.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chebahaddin, p. \$87, 250, 355 at n.;
Wine Bellione spec had, XXXI, 148,

Bielle, p. 1875 et la charte du der

nice Straige 1418, dans Not. of cut-, XI, 79—61.

<sup>\*</sup> En date de 16 july. 1465: juhite per M. Hopf dans les Situageforédie der Burlinar Alad., förrier 1960, p. 60 et a., et par M. Vigna dans les Atti della Sec. Lig., IV, rendia, p. 64.

et dans la capitale estere, des Géneis furest insultée et maltraitée. Le dore de Génes, Giano Fregues, hi adressa des remontrances sexquelles il répondit non sans raison, il faut le reconnaître, par des plaintes contre certains sujets génois qui refessiont de se soumettre aux lois de l'empire. Le doge l'ayant invité à envoyer à Génes un ambaquadeux, ain de travailler au redremement des torts réciproques, il charges de cette mission un certain Georgius Armiruzius; mais les prétentions exagérées de ce personnage firent echouer toutes les tentatives d'accommodement. Ce différend s'était pas encore aplant au moment de la mablication d'un nouveau code pour les colonies du Pont (1449): ce code concernait également la colonie de Trébisonde et il nous met à même de nous faire une idée de son organisation intérieure. A la tête de l'administration de la colonia était placé, comme toujours, le consul, nommé par la métropole et entouré d'un personnel permanent, composé d'un notaire, d'un drogman, de deux chapelaire, de deux huissiers (placerii) et de deux domestiques. Aussitôt entré en fonctione, le consul procéduit au choix de quatre "Anciens" qui devaient être ses coassellers effectifs nour ses actes officiels, de deux massiers auxquels incombait l'administration des finances et enfen de deux auditeurs chargés de feire tine enguête sur l'administration de son prédécesseur. Pour tous ces agents comme pour le consul, la durée des fontions était fixée à uno année noulement et, ce délai expiré, ils devaient faire place à d'antres. Sous le rasport des finances, la colonie devait se suffire à elle sobue, c'est à dire que le produit des impôts levés par elle sur les marchandises importées ou expertées par des sujets génois, impôts fixés à 1 % ou 1 1/2 % suivant le cas, mouté à celui des amendes, devait, en principe, convrir les dépenses ordinaires et extraordinaires, y compris les traitements des fonctionnaires; en cas d'insufficance, le délicit devait être comblé au moyen d'un impôt supplémentaire, payé par les membres de la colonia?

Ainel, perdant cette période, nons voyons des démôtés anglants so succéder entre les Génois et les empereurs de Trébésonde: les réclamations réciproques s'enchevétrent sans qu'on arrive à un accommodement. Du côté des Vénétiens au contraire, nons avons à algualer deux traités, et pourtant leux contenu ne semble pas indiquer qu'il aient en pour objet de mettre fin à une rapture. L'un est daté du 11 avril 1891 et fait rapporté à Venise pas Marco Giustiniani, capitaine des galères; l'autre,

Abbi abbis Sec. Lip., IV, traville.
 Abbi abbis Sec. Lip., VII, 9, m 600
 Abbis abbis Sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis abbis sec. Lip., VIII, 9, m 600
 Abbis a

de l'an 1398, fot couffé aux soins all baile Giacome Gussoni.1 Le premier stipulait une réduction de moitié sur les droits percus 4 la vente et à l'achat; le deuxième n'est, tout compte fait, qu'une résétition du premier. En 1416. Venine recut la visite d'un ambassadeur de Trébisonde, mais le but de cette démarche est malhoureusement resté inexpliqué jusqu'à ce jour. Le service de navigation organisé dès longtamps entre les deux villes guivit, pendant cette période, as marche régulière. Nons en trouvous la preuve dans le mancel du commercant du florentin Uzanto. écrit en 1449. L'auteur y indique la date du départ des galères vénitienzes pour la Romanie 🖷 Trébizonde (du 8 au 20 juillet). Ceptudant, nons devous signaler es fait remarquable que, dans les sources portérieures, il n'est pas rare qu'on ne parle que d'une seule galère de Trébizonda. L'une de ces galeres, 5 son retour de Trébizonde, ent la malechance d'entrer dans le port de Constantinonle précisément au moment ed les Turcs se disposaient à en faire le siège (1453); on l'empécha de continuer sa rente, et même ou la contraignit à coorderer avec d'autres navires à la définse de la ville.

A partir du jour où les Tures occupèrent Constantinople en maitres, les difficultés s'accumulérent naturellement pour les Italiezs sur la route de Trébisonde et les relations devinrent des plus diffiches entre les colonies établies dans cette ville et leurs mères-patries. Rien d'étonnant donc si, dans la suite, le poste de chef de colonie à Trébisonde ne fut plus des plus recherchés. Aussi voyons-nous, en 1454, Galcotto Spinols et, issmédiatement après lui. Leonardo Doria, désignés pour occuper les fonctions de consuls de Gênes à Trébizonde, refuser cet houseur; cels n'empêcha pas d'ailleurs de trouver d'autres candidats et le poste est un titulaire jusqu'an dernier jour de la colonie. Signalons cependant à titre de cariosité, le fait d'une ville commercante d'Italie nomant, pendant cette période décastrense, des relations avec l'empire de Trébisonde. Il existe un traité de commerce, daté du 14-15 décembre 1460, stipulant en faveur des Florentins le droit d'avoir à Trébizonde un foedaco et un consulat, fixant pour eux les droits d'entrée à 9.0% et les exemptant de droits de sortée etc. Ce traité fut conclu avec la commune de Florence, au nom de David, dernier empereur de Trébisonde, par un

initi. Il en existe un regerte dans les Comments, III, p. 226, nº 419: l'éditour fait romarquer que la pièce n'ent pus datée, mais qu'elle est probablement de l'année 1896.

<sup>&</sup>quot;Tall of Thom., inid.; regeste dans les Common, III, p. 944 et u, nº 54.

<sup>\*</sup> Sazuto. Fife del degi, p. 900.

<sup>1</sup> Wage, pt. 104.

Sether, Dor. érefel, II, 160, 161; III. 67, 109.

Barbare, America de Constantinopole,
 A. M.

<sup>4</sup>th della Sec. Lip., VI, p. 101, 198, 380, 299, 599, 584, 791 et c., 745, 886, 896 et s.; VII, i, p. 104; VII, i, p. 868 et s.

ambassadeur nommé Michele degli Aldighieri, ou, d'après le texte latin de la formule finale, Michael de Alighieria. Mais cet Alighteri étaitil bisa véritablement un représentant autorise, réel, de l'empereur de Trébizonde? La question peut se poser, car ce nom se retrouve dans d'autres occasions parmi ceux d'individus qui se donnaient comme les représentante de princes de l'Orient III que l'on III dans les derniers temps taxés d'imposture.<sup>1</sup> Ces individus avaient été amenés par le moine franciscain Louis de Bologne et parcouraient alors les cours de l'Europe en cherchant à proyogner une guerre générale contre les Osmanlis. A cette époque, on peut se le rappeler, le pape Pie II en Occident, et les deux derniers empereurs de Trébizonde, Kalojohannès et David, en Orient, firent des efforts pour organiser une grande coalition contre cette Buissance, dont les progrès devenuient effravants. Ces derniers avaient déjà rallié à leurs projets non-sculement les princes chrétiens de la Géorgie, leurs voisins, mais même des princes mahométans ialoux de 🖫 préposdérance croissante des Osmanlis.<sup>3</sup> Pendant ce temps, Louis de Bologne parcourait l'Orient comme agent du pape, avec mission de susciter des ennemis aux Turca. En 1460, il reparet en Occident accompagné de quelques personnages qui se donnaient pour des ambansadeurs de divers princes crientaux et présentaient, pour se faire accréditer, des lettres écrites en style emphatique, signées du nom de quelques-uns de ces princes.4 Après avoir traversé la Hongrie et l'Autriche, ils arrivèrent à Venise, où ils furent recus avec les plus grands honneurs: de là, ils allèrent se présenter au pape Pie II qui leur remit des lettres de recommandation pour divers souvernins." Au meis de mai 1461, îls étaient en France, à la cour de Charles VII: pendant ce même mois de mai, ils en repartirent pour aller à la recherche du duc Philippe de Bourgogue.

Doc. suite roine, tose., p. 166 et n.

\* Je démentreral plus loin que cette accusation n'est pas applicable au représentant de Trébisoude: je ne prétants par faire la même démenstration pour la autres; cependant je forai remarquer qu'il est difficile de comprendre comment le premier aurait pu se comprendre compagnie d'intrigants de cette espèce.

<sup>\*</sup> Fallmetagur, Gasch. von Trapectord.

3. 250 et al.

<sup>\*</sup> Sur es personange et ses compagnons voyen notamment: Goiellini (Pii II) commentarii. p. 197 et a.; Volgt. Enca Silvia

de Piccolemeire, III, 648 et co. MM. Palmerayer (op. cit., p. 268 et al.) et Browet (Hist de la Géorgie, addit. et échirciss... p. 487—411) out en la bouse fortune de retreuver les nomé des princes orientaux de qui ces personnages produissient des lectres en qu'ils prétendaient représenter.

<sup>\*</sup> Lettre d'introduction générale, dans Wadding, Annal minor, XIII, 156; lettre au duc de Bourgogne, dans les Aines Spiris spictous (Opp. Besil, 1651), n° 876; lettre analogue adremée à Florence: Doc. seile reies, tose, p. 186.

qu'ils trouvèrent à Saint-Omer.1 Es visitèrent Gand du 4 au 8 juillet ! et retournérent à Rome par la France au mois d'août. Dans les documente de l'époque, toutes les fois que revient l'énumération de ces ambeasadeura orientaux, on trouve indiqué en première ou en deuxième ligne, en qualité d'ambassadeur de David, empereur de Trébizonde, un certain Michel dont le nom, parfeis isolé, est d'autres fois accompagné da nom de famille Aligerius, de Algeurii, de Alguri, de Alchiere, de Aldigeriis. Il attira spécialement l'attention il Gand, et l'on y remarqua qu'il parlait bien l'italien: à Florence, il propones une harangue en latia. Il fut particulièrement bien acquelli dans cette dernière ville, parce qu'il était lui-même d'origine florentine et apparenté à la famille du Dante. Mais il avait remis au duc de Bourgogne une lettre de David. dout le texte fournit l'an des arguments sur lesquels se base l'accusation d'imposture. Étudiens la valeur de cette accusation. D'abord le texte original de cette lettre était, dit-on, différent de celuique nous possédons. Cela est possible; mais il ne faut pas oublier que ce texte original était écrit en grec et que, dans le travail de la traduction en langue latine, on a fort bien pu y gilsser des parties apocryphes à côté de parties authentiques; er. l'auteur de cette traduction est resté incomm. En second lieu, le traité conclu avec la république florentine au cours da même voyage, par le même Aligerius agissant en nom de l'empereur de Trébizoade, est au-dessus du soupçon de falsification; il reaferme des détails qui en démontrent l'authenticité d'une manière infaillible, de talle sorte qu'ils n'est pas permis de mettre en donte la qualité d'agent plénipotentiaire de David attribuée à ce personnage. Enfin, dans un autre document, parfaitement étranger au voyage des ambassadeurs orientaux en 1460 et 1461, nous trouvous le nom d'un chevalier (miles). Michael de Aligeri, grand commerçant de Trébizonde, qui vizitait en personne on faiguit vigiter par ses agenta les divers entrepôts de la mer Noire, et cala en 1470, c'est à dire à une époque où, depuis longtemps, Trébinondo était passée au pouvoir des Turca.\*

Dans une lettre du 15 déc. 1460, Florence remercia chandoment l'empereur de ses avances amicales et des avantages qu'il avait fait offrir par non ambassadeur un commerce forentin. Malhegremement, la République n'est pas le temps de mettre à l'égremes

Jacq. du Clercq, dans Buchen, Chrisde abroniques, VIII, p. 172; Documentâne archéves d'Epres, cité par II. Gacinari. dans les notes de l'Elist, des dute de Bourpegne de la Bazzario (Bruz. 1806), II, 170 et n.

<sup>1</sup> Deplois de Germale critaté sety.

deer Schapes (Gant. 1848), p. 441—448.

\* Phil. 1. c.; Doc. smile rains, toos, p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Americato, Stov. Screet., a. s. 1410.

<sup>-</sup> Mass Sylvii spietela, 10 877.

Astri della Sec. Ny., VII, 1, 477.

Dec. sells roles, feez, p., 100.

l'amitié de l'empereur. Une sanée ne s'était pas écoulée que Mahemet II, en une seule campagne (1461), entrait victorieux à Sinope, s'emparaît de Trébizonde, détruisait l'empire et emmenait le deraier empereur en captivité à Constantinople. Ce bouleversament porta un comp funeste au commerce italien et il disparut pour longtemps de ce marché.

## Fin des colonies de la rive septentrionale du Pont.

A la ruerre de conquêtes entreprise par les Génois en Crimée vers la fin de la période précédente, succéda une longue série d'années pacifiques. Néanmoins, il ne pouvait venir à l'idée de personne de se reposer uniquement sur la foi des traités et de négliger les mesures indispensables à la sécurité des colonies. Une des premières quasistait à élever des fertifications autour des points les plus importants et à les entretenir en bon état. Caffa, nous l'avons vu, avait en à subir plusieurs rièges di 19és par Djanibek en personne. Quelques années après le darnier, Goffrede di Zongli, qui exerça les fonctions de consul en 1352 et 1353, en avait complété les fertifications.º Jacopo Spinola. Pietro Gazaro et Benedetto Grimaldi, qui occuperent successivement le même poete de 1384 à 1386, entourérent les faubourge d'ane muraille. De nos jours encore, ces murs génois, avec leurs terre-pleius et leurs fomés, forment un vaste cercle autour de la ville moderne de Féodosie. Aux deux extrémités, sur le rivage de la mor, s'élevaient de puissants ouvrages; du côté du sud-ouest, une vante citadelle; du côté de Kertch un fort avec des murailles d'une énaisseur extraordinaire.\* Du côté de

Duc., p. 840 et m., Chalcon., p. 485 et m.; Critolul., p. 187—149; Mongo. Hang. hist., octo extere. IV, 83 et m., 101. Pour l'année, voy. Zinkainen. Geock. des comess. Reicks in Baropa, II., 685 et m.; Voigt, Enca Silvia, III, 656, not.; Berchet, La repubblics di Vonccia e la Parris (Turino, 1945), p. 100; Maller. 64. de Critobul., p. 137. Il est deuteux que les Florentina nient pu mettre à exécution le projet qu'ils avaient formé d'étendre leur service de navigation janqu'à Trébissende: Doc. suile reina. toro., p. 294, 809.

<sup>\*</sup> Stelle, dans Murat, SS., XVII, 1986. Opt derivain protond qu'emparavant les

définace de la ville se compositent uniquencent d'ouvrages en terre et en bois; mais Nicéph. Grég. (II, 684 et sa.) nous un fait une tout autre peinture.

Stella, l. c. Tour trois avaient étéenvoyée ensemble par le doge Leonardode Moutaido (1888—1884), afin qu'ils passent se suppléer mutuellement dans les fonctions du consul.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Palias, Roise in die siekichen Ballhalterschaften Russlande. II. 261 et t.; Dubais in Mantpireux, V. 285 et m. MM. Oderico (Latt. liguet., tav. 1—10), Waxal (Recoult des autiq. trouvées sur les bords de la sur noire. n<sub>es</sub> 20—22) et Jurgio-

la terre. la place était protégée par la tour dont le pape Clément VI avait payé la construction de ses deniers; il en a déjà été question: était-ce la tour de S. Antoine ou la tour de S. Constantin des gources génoises? il ne nous est plus possible de le savoir. Pour la garde de tous ces ouvrages, de ces murailles, de ces tours, il faliait des troupes nombreuses. En temps de guerre, teus les citoyens en état de porter les armes étaient astreints au service militaire; en temps ordinaire il y avait une garnison permanente, composée de mercenaires. L'arsenal (sabarboria) renfermait un approvisionnement de pièces d'équipement et d'armes, prevenant soit d'envois de la mère-patrie, soit d'achats faits par les autorités locales, soit de dons efferts par des consuls qui comprensient l'étendue de leurs devoirs ou par d'autres fonctionnaires à leur départ.

Soudak, la nouvelle conquête des Génois, offrait, bien plus encore que Caffa, l'aspect d'une place forte: Caffa restait avant tout chef-lieu. et ville de commerce. Suivant une inscription placée sur les murs de Soudak, l'année 1414 marque la date de l'achèvement des travaux de fortification.<sup>5</sup> L'ensemble se composait d'abord du corps de place, entouré de murs au haut desquels veillaient constamment des gardiens spécianz; les portes étaient munics de ponta-levis qu'on relevait chaque soir, de sorte que toute relation avec l'extérieur était supprimée pendant. la muit: le corps de place était protégé par deux citadelles, dénommées Pune Castrum S. Crucis, l'autre Castrum S. Elize. De nos jours encore, leurs raines présentent un aspect imposant. Le rocher calcaire sur lequel elles sont construites toutes deux, s'élève à pet près perpendiculairement au-dessus de la mer et n'est abordable que par la partie pectérieure, où il forme terrasse. C'est sur cette terrasse qu'est établie. 📕 citadelle basse, entourée d'une maraille flanquée de dix tours, les unes carrées, les autres rondes: au milieu s'élève la tour à travers laquelle est percée l'unique porte d'entrée et cette porte est protégée par un ouvrage avancé. Au-dessus de cette citadelle basse, la plus grande des deux, sur un roc à pic, on en apercoit une autre, plus petite : enfin. l'arête supérieure est couronnée par une tour carrée, reliée au reste de la fortification par une muraille qui suit la crète. A l'époque

wies (Sup., V, 159 — 168) ont relevé et publié des inscriptions et des armoiries qui se voyaient ser les tours de Caffa.

pour le service des balistes: Atté della Sec. Lég., XIV, p. 104.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., VII, 2. p. 606, 618, 627; cf. la note de M. Vigna. VI, p. 108

<sup>\*</sup> En temps de paix, ils fournimaient senlement en permanence cinquante homases

Asie della Soc. Lig., VII, 2, p. 612 et m. et dans beauerup d'autres passagen: Canalt, I, 261 et a.

Atti della Soc. Lip., VII., il, p. 686. 497; Off. Gaz., p. 409.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sap., V. 178 et s.

de la domination géncies, le consul de Soudak remplismait en même temps les fonctions de gouverneur de la place (contellores): aussi lui était-il formellement interdit de découcher, sous pelus de destitution; chaque des citadelles était commandée par un sous-gouverneur. Le soin de pourvoir à l'approvisionnement de la place en vivres et armes, ainsi qu'à l'entretien et à la réparation des ouvrages de fortification incombait à un conseil d'approvisionnement: pour subvenir à ses dépenses, il avait une caisse entretenne au moyen des impositions payées par les habitants et du produit des amendes.

Citors encore une troisième forteresse importante, celle de Cembolo (Balaclava). La citadelle proprenent dite (casivam S. Nicolai) était construite sur la hauteur qui limite le port à l'est; de cette hauteur descendaient, à droite et à ganche, deux murs reliés entre eux, su bas de la côte, par un troisième qui courait le long du port; aux extrémités de ce dernier mur s'élevaient deux tours, l'une située du côté du village actuel de Balaclava, l'autre bâtie à l'entrée même du port et le commandant complétement, vu son peu de largeur; ces deux tours formaient, à ce qu'il semble, en même temps, le flanquement de la citadelle basse, placée sous l'invocation de S. Georges. Le chiffre réglementaire de la garnison des deux citadelles était fixé par le statut de 1449.º

Toutes ces colonies avaient fini par former un ensemble assez considérable, et il était devenu nécessaire de créer une organisation intérieure: ce travail marchait parallèlement il celui de la construction des fortifications destinées à les protéger à l'extérieur. A Génes, les

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On pout se rendre compte de l'organication administrativo de cette colonia an temps de la domination génoise, en limat le Statut de Soldaja de 1449: Atti della Soc. Lig., VII., 3, p. 652 et m. Duhois de Montpéreux donne une description excallente de l'aspect que présents la ville moderne de Soudak avec les ruines de l'époque (Texte, V. 828 et su.; Atlan, 2º sário, pl. 45, 64; 8º sério, pl. 99); veyes encore Pallas, op. cit., II, 222 et et., et Mourawiew-Apostol, Roise nach Touries, 160 et s. Les inscriptions et les armoiries cocastrées éans les mars sont reproduites dans Oderico, Let. légust., tav. 11-14; Waxel, Record d'autiq., n= 17-19, Daheis de Moistpéreux, V, 869, 867 et a.; Jurgiewica, Sap., V, 189—275. M.

Phil. Brum a publié en langue rume des matériaux pour servir à l'histoire de Soudak (Odema, 1871).

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Leg., VI, p. 279.

Ibid. VII. 2, p. 661 et m. Los raines des fortifications de Balaciava aunt décrites dans Demidoff, Roise in die Krim, trad. Neigebaur, II., 44; Dubeis de Montpéreux leur conmere un chapitre particulier, VI., 116 et n. (avec une vue. dans l'Atlas, 2º série, pl. 64). Les pierres sur lemmalles étaient gravées des inscriptions et des armoiries ont êté pour la plapart transportées à Gênes; Canale, Crimos, II., 345—345. Voy. dans Sop., V., 175 et a. une inscription très aurienne, deut j'ai parlé plus haut.

personnages chargés de rédiger des statuts spéciaux nour les colonies de Pont n'avaient millement la présomption de croire qu'il fût possible d'atteindre du premier cons la perfection. On y empédia à plusieurs reprises des commissions charvées d'étudier sur place la situation et les besoins des colonies. La bourgeoisie de Caffa envoyait fréquemment des dépatés porter ses réclamations eu ses vœux; en les écoutait toujours avec une attention acrupuleuse. En 1398, deux de ces députés, Niccolo Dotto et Gaspare Spinola, se trouvaient à Gênes. Leurs plaintes portaient sur divers points: d'abord sur ce que les fonctionnaires de Génes toléraient ou introduisaient une foule de nouveautés au détriment de la colonie: en second lieu, sur ce que l'administration prétendait faire désintéresper par la commune les créanciers qui lui avaient fait des avances pour parer à des dépenses extraordinaires, et sur ce que cette même administration avait accueilli sans fondement des demandes à elle adresses par certains individus, à l'effet de se faire payer par la caisse communale etc. Mais le principal objet de leur mission était d'obtenir en faveur de Caffa. Pétablissement d'une sorte d'hégémonie sur les autres colonies génoises du Pont. Le 10 avril 1998, la commission des colonies de Génes, en réponse à ces réclamations, prit une strie de résolutions, tendant à la réforme de l'administration de la commune de Caffa et à l'exercise d'un contrôle plus sévère de ses actes: c'est ainsi, par exemple, qu'elle recounus aux bourgeois un droit illimité de porter plainte par devant le consul. Par contre, en accorda au consul la faculté de nommer, après entente avec son collège de conseillers et avec la commission d'approvisionnement, à une série de fonctions coloniales, soit II Caffa même, soit dans d'autres colonies du Pont. La commission des colonies de Génes ne se réservait le droit de nomination que pour les postes ci-après, dont il n'est pas besoin de faire remortir l'importance: III les consuls de Caffa, de Simisso, de Balaclava, de Trébisonde et de Samastri; un codicille du 28 oct. 1399 ajoute ceux de Tuna et de Soldaja; a 2º les massarii préposés I l'administration des finances de Caffa; 3" les chanceliers ou secrétaires attachés au consulat et à la trésorerie (massaria) de Caffa. Cette décision constituait pour les consuls de Caffa une grande extension de nouveirs : précédemment, sons le régime du statut du 30 août 1816,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le hourgooide n'avait pas besoin de Pagráment du consul pour faire des démarches de ce goure, et il était fermellement interdit à ce dernier de mettre des entraves su départ des départes ou de se mêter de la rédaction de leurs instructions: Atti della Sto. lig., VII., F. p. 699 et E. \* Atti dalla She. Lig., XIV, 101-130.

Canale, Della Crimes, I, 941.

Une ordonnance complémentaire, du 16 avril 1396, excepta formellement du nombre des fonctionnaires laisets à le memination du consul de Caffa, les secrétaires 4ce consulu de Simisso. Balaclava. Soldaju, Trébinoude et Samastrij: Atti della See. Lig., XIV. p. 109 et a.

leur droit de nomination était restreint à l'unique poste du consul de Solgat: dorénavant, ils pouvaient, avec une apparence de raison, s'attribuer, comme ils le faisaient parfois, les titres de "consul pour toute la Gazarie" ou de "consul de tous les Génois présents sur le territoire de la Gazarie", ou même de "consul de toute la mer Noire et la l'empire de Gazarie". En somme, ce dernier code colonial attribue à Coffe le rôle d'un centre politique et d'un chef-lieu, tantôt pour tout l'ensemble des colonies du Pont, tantôt pour une partie de ces colonies.

En 1434, de nouveaux réglements remplacèrent caux de 1399: ces réglements n'ont pas encore été publiés, mais peu importe, car nous devons parler maintenant avec plus de détails d'une œuvre législative beaucoup plus importante, émanée qualques années plus tard de la commission des colonies de Gênes. Si la bourgeoisie de Caffa envoyait de temps à autre des députés à Gênes dans le but d'y provoquer certaines réformes de la législation coloniale, réciproquement, la commission des colonies expédiait parfois à Caffa des commissaires chargés d'y réviser les réglements en vigueur pour les colonies du Pont. Barnaba dei Vivaldi, investi avec quelques antres d'une mission de ce genre, deposa, à son retour, sur le bureau de la commission des colonies un projet complet de réforme des réglements pour Caffa et pour les colonies voisines. Ce projet servit de base à une nouvelle législation et, après avoir entendu un certain nombre d'habitants de Caffa et de personnes versées dans cos questions, auxquelles on l'avait communiqué, 📓 commission des colonies publis un code complet, connu sous le nom de Statut du dernier février 1449.4 Il ne nous est pas possible d'en donner ici une analyse complète. Nous nous bornerons à lui faire des emprunts quand l'occasion s'en présentera. Il mesure que nous avancerons dans l'étude de l'organisation coloniale et sans nous astreindre à suivre l'ordre des matières. Cependant, avant d'ailer plus loin, il est bon de placer ici quelques observations d'une nature générale.

Pins les Génois étendaient leurs conquêtes sur la côte méridionale de L. Crimée, plus se multipliaient les occasions de contact avec des individus de nationalités II de religions différentes. Les autorités génoises de Soudair et de Cembalo ne pouvaient pas se passer d'un

en 1966, par M. Murzakiewitch dans ten Mémoires (Satpithi) de la Société d'histoire III d'archéologie d'Odessa. V. 631—887 (avec traduction russe en regard et notes) et, dopisis, un 1879, par le P. Vigna, dans les Atti della Soc. Lig., VII., 2, p. 567 —680,

minum Google

94

<sup>1</sup> Off. Gas., p. 880.

Oderico, Lettere Negari., p. 150 et a.; Canalo, Della Orimon, I. 345; Not. et extr., XI. 58 et a., 69.

<sup>\*</sup> Neus no les commaisseus que par les extraits publiés dans Canale, *Delle Crémen*, 1, 343 et su.

<sup>&#</sup>x27; Il a été publié pour la première feis.

drogman, versé dans la compaissance du latin et des langues graceue et tatare; en outre, dans ces deux localités, certaines lettres et certains documents devant être rédigés en grec, il y avait pour cela des commis spéciaux, fonctionnaires de l'État; à Soudak, par exemple, le consul avait besoin de ces commis pour ses relations avec les dix-huit casanx compris dans la bantieue de la ville. Dans la ville même de Soudak, l'élément grec était si fortement représenté que, dans certaines administrations dirigées par des commissions, celles-ci étaient composées par moitié de Latina et de Greca.' Nous avons ici un exemple de la confiance que les maîtres du pays témoignaient à cette partie de la population et anssi de l'attachement de cette dernière à ses maltres. Comme pendant à cet exemple d'égalité établie entre les Grecs et les Latins pour les détails de la vie municipale, nous pouvons montrer encore les évêchés latins, nouvellement créés à Soldaja et à Cembalo, vivant paisiblement côte à côte avec les anciens évéchés grecs de Soldaja et de Gothie. Le régime génois n'apporta aucune entrave aux relations du patriarche de Constantinople avec ses sufragants de Criméo; il ne le troubia point dans la jouissance des biens et des droits qu'il possédait à lalta; il n'empêcha jamais les évêques grecs de Crimée d'assister aux synodes de Constantinople ou de sonmettre au jugement du patriarche les nombreux litiges concernant la délimitation de leurs diocèses respectifs.

A l'égard de la population tatare, la situation offrait plus de difficultés. Comme la présence d'un si grand nombre de musulmans dans Caffa pouvait devenir un danger pour la domination chrétienne, il leur était défendu de conserver des armes dans leurs maisons.

Parmi ces musulmans, les Tatars étaient assurément les plus nombreux. Ils étaient placés, aiusi que leurs compatriotes des environs de la ville, sous l'autorité d'un fonctionnaire spécial, résidant à Caffa, auquel les documents et les codes un langue italienne donnent le titre

Acci, l. c., p. 655, 560, 664. Il y avait auni, à Caffa, un grand nombre de metaires grece: en 1449, on exclut quelques incapables, ce qui réduisit ce nombre Il dix: shick p. 677 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. 3. 656, 658.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Laquien, Oriens christianus, II, 1108 et sa.; Canale, Delia Oriensa, I, 271, 279 et s., 804 et s.; Asti, L.c., p. 655, 714 et sa.

Lequien, op. eit., I, 1844 et n.; Acta SS. Boll., 16 juin, p. 199 et en.; Acta patriores. Opol., éd. Miklosich et Muller, pamin, v. la table.

<sup>&</sup>quot;Acte patr. Opel., I, 577; II, 67, 69 et et., 74 et e., 146 et e., 249. On voit, par exemple, que les localités de Lambet, ill Parthénite et d'Alonsta, situées dans le district de Gothie, sont l'objet d'un litige en revendication des frontières, entre l'évêque de Cherson et celui de Gothie. M. Paspati a réuni dans ses Bi-Laurent peléson, p. 248—248, le peu que l'on suit sur l'organisation de l'église grecque un Crimée en temps de la domination généres.

de titono (-mar) on de sittoin (cittoin). Ce met dérive évidenment de la forme primitive Tudon, titre donné par les Avares, les Khazares et autres peuples de ruce turque (les Tatars se servaient de l'idiome des Turcs orientant) aux gonverneurs on lieutenants des sonverains.2 Ce Tudan jouait donc amprès des Tatars fixés à Caffa ou dans les environs le rôle de réprésentant de leur souverain; mais, après un an de séjour, tout Tatar habitant avec as famille Caffa ou son fanbourg cessait de dépendre du Tudun: il devenait sujet génois et passait sous l'autorité du consul.º Dans les procès entre Tatars et Génois, le consul ingesit ceux où le sujet tatar comparaissait comme demandeur, et réciproquement III Tudun prononcalt la sentence quand la citation venait du sujet génois.4 Il y avait, en outre, à Caffa, un agent des donanes tatares chargé d'encaisser les droits perçus au nom du khan de Kiptchak (3 % probablement). Ce droit était, en fait, le seul indice qui permît. de constator que le sol occapé par les Génois appartenait originairement aux Tatars; car il n'était pas question de tribut et le consul jouissait, pour tous les actes de son administration, d'une indépendance absolue à l'égard des souverains du Kiptchak. La commission des colonies de Gênes veillait avec un soin jaloux à ce que jamais un fonctionnaire ou un particulier me posât un acte quelconque qui pût faire supposerun devoir de dépendance envers ces princes, ou être considéré comme un précédent en ce sens. Dès 1316, on avait décrété l'incompatibilité entre la situation de vassal du khan de Kipichak ou de son épouse et les fonctions de consul." Plus tard, au XV siècle, des décreta interdirent à tout habitant de Caffa de vendre aucune marchandise soit à ce khan, soit à l'un des dignitaires de sa cour ou de ses barons, seit à l'un des agents de ses douanes, et de passer aucun contrat avec oux; défense était faite à tout Géneis d'afformer on d'acheter, an totalité on en partie, les salines de l'empire du Kiptchak on leurs revenus: défense également de se rendre adjudicataire de la ferme des donanes tatares; défense à tout habitant de Caffa d'accepter un cadeau d'un prince tatar, d'héberger un Tatar dans

1940



Not. at axiv., XI, 55; Olivieri, Corte e tronache, p. 75, 74; Atti, J. c., p. 650.

<sup>&</sup>quot;M. Kunik (Eurofung der schwedischen Rodeen. II., 258 et su.) a réuni, à titre de preseves, les citations les plus variées; le passage II plus significatif est extrait de l'Etymologiques magneme (Lips. 1818, I., 768); Tobéoura et romorgograt magé l'aigues. Voyes encore, en fait d'ouvrages récents: Tomaschek, Die Golen in Tourien.

p. 20; et Kunn, Addit. ad cod cuman...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ath, l. c., p. 650.

Not at east., l. c., Olivieri, l. c.

<sup>\*</sup> Not. at east. 1. c.; cf. Atti, 1. c., p. 497, 487.

<sup>\*</sup> Off. Gaz., p. 401.

Yigns, Atti della Soc. Lag., VI, p. 817;
 VII. 8, p. 53, 408, 413, 418.

se maison où d'avoir un entretien avec un envoyé III khan avant que le consul lui eût parlé.¹ Si, par des raisons politiques, le gouvernement faisait son possible pour mettre des entraves à tout ce qui eût pu amener des relations intimes entre les bourgeois de Caffa et les Tatars III Kiptchak, à Caffa même et dans les environs, les colons et les Tatars vivaient sur un pied de défiance mutuelle et d'hostilité plus ou moins déguisée, et la fréquence des guerres entre les Génois et les Tatars n'était pas faite pour détendre cette situation.

Au point de vue de la constitution intérieure et de l'administration des colonies. No rôle prépondérant de Caffa est encore mis en évidence par le texte même du status de 1449. Les syndies généraux de Caffa. component un tribunal auquel ressortit le jugement des actes et des fantes de tous les fonctionnaires des colonies génoises échelonnées sur le nourtour de la mer Noire et de la mer d'Azov; au besein, il traduit persannellement ces fonctionnaires | sa barre et prononce des peines contre les connables." Seul, le consul de Caffa est sonstrait à leur juridiction. Dans l'introduction, ce consul est qualifié de: "caput et primordium dicte civitatis (Caphe) et totius maris majoris in imperio Gasaria." Dans la detrième partie du statut se trouve une énumération des colonies placées dans la dépendance de Caffa (loci subditi civitati Capha); outre les autres villes de Crimée, Soldaja et Balaclaya, outre celles de la mer d'Azov, Tana et Copa, elle comprend Sébastopolis, Trébizonde 📰 Sinope. 1 L'est vrai que cette dépendance comporte des degrés. Pour les villes situées dans le voisinaire du chef-lieu. la sujétion est plus étroite. Les consuls de ces deux villes sont prévenus qu'ils ont à se conformer aux ordres de celui de Caffa, sons peine de destitution; si l'un de leurs justiciables pense avoir à protester contre un jugement proponcé par eux, ou à se plaindre de leur administration, c'est au consul ou aux syndics de Caffa qu'il deit porter aon appel ou sa réclamation. La ferme des impôts de Soldaja 🖿 de Balaclava se donnait à Caffa, mais, par contre, la calese du trégorier (massaria) de Caffa fournissait des fonds à ces deux villes pour les traitements des fonctionnaires, la solde de la garnison et l'entretien des fortifications.4 Leura garnisons et leurs fortifications étalent inspectées à époques fixes par des commissaires délégués par le consul de Caffa." Les villes plus éloignées jouissaient d'un peu plus d'indépendance. Ce-

les pièces sux syndics généraux de Caffa. Ibid.p. 671.

Canalo, I. Sitt; Atti. VII, 2, p. 58. 627, 484 et sa., 645 et s.

<sup>\*</sup> Asti della Soc. Lig., VII, B., p. 587 et m. Trébisoude avait des auditores (ou syndicatores) particuliers, mais quand ils avaient instruit une affaire ils devaient, somme les autres fanctiennaires, adresser

<sup>\*</sup> Ibid. p. 581, 859 of os.

<sup>4</sup> Told. p. 659, 664.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 584, 658, 661 et a.

<sup>&</sup>quot; Béglemento de 1484, dans Camalo, Della Orimon, I. 246; Atti, L.c., p. 104 et u.

pendant, le consul de Tana recevait une partie de non traitement par l'Intermédiaire du trésorier de Caffa; jusqu'en 1449, ce dernier payait également le consul de Sinope; les stipendiarit Simissi, d'est-à-dire les mercensires formant la garnison de Samsoun, se trouvaient sur 🖿 liste des individus auxquels les massorii de Caffa devalent fournir des rations pendant l'exercice 1423-1424.1 Pour ces colonies lointaines, la dépendance était plus marquée dans 🖿 domaine des finances que dans celui du droit. Samastri fut, précisément à cause de son éloignement, détachée III resport de Caffa. Une ordonnance de 1434 porte encore que le consul de Caffa devra avoir soin d'envoyer à Samastri des sommes suffisantes pour assurer la sokle, la nourriture et l'équipement de la garnison de catte place; la même ordonnance ajoute qu'il devra y envoyer des inspecteurs aussi souvent que possible, en tenant compte de la distance, et se faire remettre par eux des rapports sur l'état de la place. En 1449, un antre décret, rétablissant une disposition autérieure, rattacha l'administration de Samastri à celle de la colonie de Péra en considération de la plus grande rapidité des communications: à l'avenir, la caisse du trésorier de Caffa ne devait plus pourvoir qu'à la moitié des dépenses de la colonie de Samastri."

La possession d'un ai vaste empire colonial créait à Gênes une altuation exceptionnelle dans la mer Noire, et le sentiment de sa puissance inspirait aux chefs de la République une confiance en eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais ene jusque-là: aussi était-il assez naturel qu'il leur vint à l'idée, ainon de supprimer tout à fait, au moins de limiter la concurrence des autres nations commerçantes dans les ports de la mer Noire qui ne sé trouvaient pas sous leur domination directe. Après qu'ils curent, pendant plusieurs années, disputé aux Vénitiens, les armes à 🔤 main, la possession de l'He de Ténédos,º le fond de la pensée qu'ils avaient poursaivie se trouva tout d'un coup dévoilé au cours des négociatione qui aboutirent au traité de Turin, en 1381. Il ressort de l'argumentation développée par les ambassadeurs génois: il faut, disalent-ils, abandonner effectivement le marché de Tana: tant que les Vénitiens continueront à le fréquenter, les Génols seront bien obligés d'en faire autant; mais il ne peut en résulter que des conflits entre les deux nations, et leurs marchandises courent toujours risque d'être enlevées par les Sarrasins: il vaudrait beaucoup mienz poser en principe dans le truité de paix que les navires des deux nations rivales n'iront



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Atti, 1 c., p. 476, 676; Canale, Della. Orimea, II, 849.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Canale, Della Crémes, I, 245; Atti, 1. c., p. 595, 577.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette guerre entrava terribiament le trafic de Venise avec la mar Noire: vey. Dandolo, p. 448 et a.; Chron. Terrib. dans Marut., XIX, 754.

plus jusque-là, on mieux encore que, dordnavant, ils ne dépasserent plus Caffa: que les Vénitlens viennent à Caffa, ils y seront sussi bien traités que les Génois eux-mêmes. A ces propositions, les plénipotentiaires vénitiens répondirent très nettement qu'aucune force humaine n'enpëchersit leur marine de parcourir la mer Noire dans tous les seus, 🗷 mer appartenant à tout le monde. Le comte Amédée de Savoie, choisi pour arbitre, jugea les prétentions des Génois tout à fait insoutenables et, dans sa sentence, il se borna à mettre le port de Tana en interdit pour une durée de deux années, ordonnant que, pour éviter les occasions de conflit entre les deux adversaires encore dans l'échanfiement de la dernière guerre, cet interdit devrait être observé aussi bien par les Génois que par les Vénitiens. Cette suspension du commerce avec Tana, si courte qu'elle fût, causa naturellement plus de pertes aux Vénitiers qu'aux Génois, ces derniers ayant à Caffa un entrepôt voisin du marché abandonné: ils y gagnèrent même, car un certain nombre de marchands qui avaient jusqu'alors fréquenté Tana furent amenés à aller faire leurs achats à Caffa.2 Mais, en somme, leur plan avait échoné. car ils n'avaient pas rémai à farmer définitivement aux Vénitiens l'accès de Tans.

A l'expiration du délai fixé, les nations commerçantes reprirent leurs relations avec Tana. En 1386. Il métropolite russe l'imen, faisant le voyage Ili Moscou à Constantinople passa par cette ville, qu'il nomme "l'Anov welche", et y trouva leurs établissements en pleins prospérité. Quelques abnées plus tard. l'apparition de Tamerion allait marquer une date funeste dans l'histoire de la colonia. De 1387 à 1396, le farouche conquérant entreprit victorieusement trois campagnes contre Toktamich khan, l'un des plus grands et les plus puissants souverains qui aient jamais régné sur le Kiptchak. Déjà, au cours de la seconde de ces campagnes, en 1391, quelques détachements de l'armée victorieuse, en quête d'approvisionnements, poussèreat une pointe jusqu'eux environs d'Azov-Tana. A la fin de la troisième campagne, terminée par une

Osseti, La guerra di Chioggia, p. 191 et a., 200 et s., 234, 254.

Dan Chinamo, dans Murat., XV, 808.

Les Génois avajent organisé, pendant tout es temps, une croisière pour empécher aucus mavire d'approcher de Tana: Cibrario, Della sconomia politica del medio esp. 5º 66., p. 494 (extrait du cartalaire de la mameria de Caffa pour l'an 1881).

<sup>\*</sup> Karamsin, Gusch, der russ. Beisha, V. 16; Brunn, Ohlon, Halt en Gonzarie,

p. M. A une epoque natérieure, a l'eccasion d'un voyage en Grèce, Plmen avait conclu un emprunt avec des Génoin, pour Il compte du grand duc di Rumie: à non passage, on voulut l'arrêter et le mettre en prison comme manyaie payenz, male il se fit relâcher en payant rançon.

<sup>\*</sup> Charmoy, Expédition de Timour-t-Lont contre Toptomiche, dans les Min. de l'Acad, de S. Pitersb., 6° série, l'obit hist, et philol., III, 122.

défaits sanglants du khan de Kiptchak (automne 1396). Tamerlan reprit le chemin de son pays en faisant le désert sur son passage et s'arrêta en personne en vue de la ville. Les colons occidentaux, Vénitiens et Génois, Catalans, Biscalens et autres (nous copions ici l'énumoration qu'en fait la Chronique de Trevise), lui envoyèrent une députation chargée de présents; ils espéraient obtenir ainsi de lui la permission de demeurer dans leurs quartiers et de vaquer tranquillement à leurs affairea. Effectivement, Tamerian promit tout ce qu'on lui demandait et même davantage, et, au départ de la députation, il la fit reconduire jusqu'à Tana par un des principaux personnages de sa cour-La majorité des Occidentaux se laissa, paraît-il, abuser par ce déploisment d'amabilité; mais quelques-uns, moins confiants, apprenant que Tamerian allait arriver en personne, demandérent asile sux navires ancrès dans il port; par un heureux hasard, les gulères vénitiennes qui faissient régulièrement une fois par an. à époque fixe, le voyage de Tana, se trouvaient précisément être du nombre. 1 Ceux qui n'eurent pas la même prudence reconnurent trop tard à leurs dépens que l'amabilité de Tamerian n'était que de la dissimulation et le grand personnage de an cour un espion. L'entrée du conquérant dans la ville fut signalée par toutes sortes d'excès: on n'épargna que les sectateurs de l'Islam; tous les chrétiens qu'on put saisir farent réduits en captivité, leurs magasins et leurs maisons mis à sac et démohis. Un grand nombre de ces malbeureux mourarent dans les fers, d'antres purent se racheter moyennant rancon et revoir leur patrie, mais leur avoir resta naturellement entre les mains de coux qui l'avaient pris. M. Canale a publié. des extraits de documents vénitiens d'où il ressort qu'après 🛘 départ. de Tamerian la république de Venise travailla avec une fiévreuse activité au relèvement des ruines accumulées dans le quartier vénitien, particulièrement des monuments publics (églises, consulat) et des fortifications, et qu'elle y consacra des sommes considérables. Ces fortifi-

de Reduciis de Quero, tenait de lui et d'un certain Glov. Andres, genois, maint détail sur les événéments que nous veneme de rapporter: voy. Chronic. Turvie., dans Murat, XIX, p. 809 et es. J'ai également fait des emprunts à Cheref-eddin Ali, Hist. de Témourbel, trad. Pétis de la Creix, II, 866, et Il Sanuto, Fitz dei Dogi, p. 768. Sur cette guerre en général. voy. Rammer, Goldens Horde, p. 840—864; Well, Guech. der Chairf. V, 55 et c.

Della Orimea, II, 468—467.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Venire expédiait chaque année à Tune une fottille de six à huit galères de commerce: Marin, IV, 106; V, 198: Barbare, p. 16, b.

Trois des file de Giov. Miani, podestat vinition de Trivisie, farent faite prisonniere en cette circonstance et emmente en captivité; ils rentrèrent plus tard tous trois dans leur patrie, reals fils avaient de laisser 19,000 duents aux mains de l'unemi. L'un d'eux, Pietre Miani, avait fait partie de la députation enveyée à Tamerine; le chroniqueur trévisan, Andress

cations devaient présenter un ensemble très imposant, si nous en croyons la description de Giov. Bembo. Outre les murs et les tours qui entouraient leur quartier dans la ville, les Vénitiens avaient encore au déhors, sur une hauteur, une citadelle à eux, flanquée de deux tours, où ils pouvaient mettre à l'abri leurs biens en cas d'attaque d'un ennemi extérieur. Les Génois avaient aubi le même désastre : on peut être sûr qu'ils ne mirent pas moins de zèle à le réparer.

Mais le conquérant avait laissé de son passage d'autres traces qu'il n'était malheurensement pas aussi facile d'effacer. Pendant l'hiver de 1395 à 1396, il avait fait raser Astrakhan et incendier Sarai, la résidence des khans du Kiptchak.2 Cétaient pour Tana deux désastres pleins de conséquences irréparables. Avec le marché de Sarai, les marchands de Tana perdafent la principale source d'où ils tiraient les produits du nord et aussi les esclaves." En outre, Astrakhan et Saraï étaient les deux premières stations de la grande route de caravanes de Tana à l'Asie centrale et à la Chine. M. Élie de la Primaudaie affirme que Tamerlan avait encore détruit deux autres stations de la même route, Ourgendj et Almaligh. En ce qui concerne cette dernière ville, je trouve seulement qu'une des armées de Tamerlan posse suprès en 1390.3 Quant à Ourgendi, elle fat bien détraite de fond en comble en 1388, mais elle était déjà reconstruite en 1391, de sorte qu'on peut admettre que, s'il y ent interruption du commerce sur ce point, elle ne dura que trois ans. Il resterait encore à savoir si la route de Tana à Khanbaligh, décrite par Pegeletti, était encore aussi fréquentée à l'époque de Tamerlan: ceci est une autre question. Il est possible que le commerce l'eût déjà abandonnée auparayant; cela est même vraisemblable. M dès lors la destruction d'Astrakhan et de Sarai serait restée, au point de vue des produits de l'extrême Orient, sans influence sur le trafic de Tana. Mais, par le fait de sa aituation à l'extremité septentrionale de la mer Caspienne. Astrakhan avait une grande importance comme place de transit. Le trafic commercial avait pris aur cette mer un tel développement que la tentation était venue II quelques Occidentaux d'aller y faire III métier de corsaires.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Spistola ad Andr. Anesinam, (d. Monmess, op. cit., p. 600.

Charef-eddin, L. c., p. 880 et a.; Hammer, op. cit., p. 862 et a.

Burni surjout pomédait un grand marché d'esclaves: Aboult, Géogr., II, 1, p. 938; Chehab-eddin, p. 207.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Biodes our ■ communes on majoradge, (Parin, 1848), p. 158.

Chernfieldin, II, 67.

<sup>\*</sup> Told, p. 8-8.

Par exemple, ou 1874, un génois, nommé Luchino Tarigo, partit de Caffa sur une barque avec quélques compagnons, ne dirigea sur Tana, remouta le cours du Don, passa du Don dans le Volga et descendit le cours de ce finave jusqu'à la mer Caspienne. La, its entrèrent en cart-

En effet, il v avait là de bonnes prises l'exécuter, cur la chargement des navires marchands consistait principalement en soie des côtes méridionales1 ou en épices des Indes, apportées par des caravages juagu'à Astérabad. Comme nous le verrons plus loin, un nouveau marché s'était formé à Samarkand, la capitale de l'empire de Tamerlan; les produits de l'Asis y affinaient de toutes parts et, sans doute, il s'en écoulait de là une partie sur Tana, par Ourgendj et Astrakhan, aussi longtemps du moins qu'Astrakhan exista. Après la disparition de cet intermédiaire, toute une branche de commerce se trouva supprimée. Les épices des Indes e la seie de la Perse, qui arrivaient précédemment à Tana en quantités suffisantes pour fournir aux senis marchands vénitiens le chargement de six à sept galères par an, y devinrent de plus en plus rares et reprirent le chemia de la Syrie. Cependant, soit que le trafic avec l'Asie subsistat encore partiellement, soit que le commerce des produits du nord et des esclaves fût encore suffisamment rémunérateur. soit enfin que les pécheries du Don produigissent des bénéfices satisfaisants, ni les Vénitiens ni les Génois ne jugérent la situation asses désespérés pour abandonner ce marché.

Mais la situation s'empira rapidement: les attaques succédaient aux attaques. Le 10 août 1410, le khan de Kiptchak (Poulad beg) pénétrait de auit par surprise dans Tana à la tête d'une bande de ca-

pagne et remandrent bennoone de butie: il cot vrai qu'au retour, comme la suivalent la route de terre, ils en laimèrest une partie extre les mains de bandes de piliarda; capandant ila rapportèrent ancoreà Caffa une certaine quantité de pierres préciouses: voy, Grahere v. Hemet. Annati di geografia e di statistica, II (Os-2072, 1802), p. 289, m Olivieri, Carte e eronache, p. 66. En 1438, un Vénitien, nommé Giovanni da Valle, se rendit dans la mer Caspienne sur l'invitation de soigneur de Derbend et là, avec l'aids de quelques compatriotes, il captura des mavires marchands venent d'Astérahad: Gies. Barbaro, Viceggio alle Tones, p. 4, h.

<sup>1</sup> Clavijo recente (p. 114) que becacoup de marchanda, entre autres des Vénitiens et des Génois, allaient, de son temps, chercher sur place la sole de Chamaki; cela prouve qu'ils visitaient le district de Chirvin, au sud-ouset de la mér Cutpienne. <sup>2</sup> Barbaro, L. c., p. 18, b. 19; Ambr. Contarial, feld. p. 98, b. 84.

"Au XV° siècle, les Vénitiess evalent ensors, sur le cours du Don, en amont de Tane, des pécheries avec toutes les installations nécessaires pour calor le poissen; Barbaro, L. c., p. 6, k, 0, 10.

\* Les pièces publiées par M. Sathan (Dec. infd., II, 88, 72, 118, 261; III, 198, 196, 396) démontrent l'axistance du trufic commercial autre Venise et Tens. pour les samées 1401, 1409, 1409, 1411, 1415, 1419, 1480. Le voyageur belge Luanoy (Gueres, ed. Potvin, p. 64) vit à Caffa quatre galères vénitiennes venant de Tana (1499). Les événements de Tena en 1410 et 1418 nous fournirent la prouve que le consulat vénition y existait encore à ces dates; en en trouvers encore d'autres preuves dans les Comment. rag, 113, 🛒 189 et u., 🕾 974, dans Sathas, L a., III., 484, ot même encere dans Cunale, Della Griman, II, 461 et eu.

vallers, massacrait un grand nombre de chrétiens et piligit leurs maisons. Les chroniques vénitiennes rapportent que tous les marchands de cette nation, sauf le consul qui se sauva en chemise, furent emmenés en cartivité et que les pertes en marchandises et autres s'élevèrent pour eux seuls à plus de 120,000 ducats. Le successeur de ce khan, Timour-khan, als de Kotlogh-Timour, maintint l'occupation de Tana et y traita les marchanda vénitiens en prisonniers. Le chroniqueur qui rapporte ce fait ajoute que, pendant ce temps, les Génois jonissaient seuls de l'avantage de pouvoir faire du commerce: ce détail pronve que l'attaque de Poulad beg avait été uniquement dirigée contre les Vénitions et qu'il avait laimé les Génois parfaitement en repos, si même il ne les favorisait pas. En 1418, sous prétexte de g'entremettre dans des démâlés survenus entre les colons génois et vénitiens, le khan Lichebardo (c'est probablement . de Karimberdi qu'il s'agit ich se présenta sons les murs de Tana à la tête d'une armée de 100,000 hommes. Connaissant le sert qui les attendait, le consul Giorgio Capello et quelques autres se jetèrent dans une barque afin de gagner un navire qui se trouvait près du bord; mais la barque chavira et tous furent noyés. Pen après, le khau illirruption dans la ville, y mit tout à feu et à sang et la livra au pillage. Le nombre des marchands vénitiens qui périrent dans cette circonstance ne s'éleva pas à moins de six cent quarante: d'autres perdirent la liberté et leur avoir, estimé à 50 ou 60,000 ducats. La perte totale causée par cette guerre s'éleva à plus de 200,000 ducata.1 Comme nous l'avons vu plus haut, ces attaques des Tatars faissient pendant sux conflits lasus de la rivalité des Vénitiens et des Génois. A l'octazion d'un de ces conflits, un certain nombre de Véultiens qui se trouvaient à Caffa y furent jetés en prison: pour venger cet affront, le gouvernement vénitien expédia dans les eaux du Pont, en septembre 1432, une flotte de six galères commandée par Stefane Contavini : celui-ci avait pour instructions d'abord de causer tout le mai possible aux Génois de Caffa et de se faire rendre les prisonniers retenus dans cette ville, puis de guerroyer contre les Génois de Tana, à moins que, dans l'intervalle, les deux

leure magazine, les expédièrent à Constantinople; l'attaque de 1410 est également relatée par le Continuateur de Dandolo, p. 584, et par une chronique vénitienne dont il existe un manuscrit il Metr (Biblioth, cod. 519, fol. 77): cette deraière a été signalé par M. Aug. Prost dans une communication adrende à la Resur des guestions hésic-iques, XXII (1869), p. 586.

Sanuto (Vite dei Dopi, p. 854, 866, 888, 988) relate toutes ces attaques dirigies contre Tana par des khans Tatare; (Pai restitoé ou rectifié leurs nous d'après Hammer, Goldene Horde, p. 876 et sa.); il parle également d'une autre attaque, de la part des Turos celle-là, à propos de laquelle nous relevons ce détail singuliar que les colons, pour nauver la sole et les sutres articles que renformations.

nations n'eussent fait la paix sur ce terrain. Nous ne possedons auxun renneignement sur les résultats de cette expédition.

En dépit de tous ces malheureux événements, les Vénitiens consacrèrent des milliers et des milliers de ducats à la réparation de leurs murailles et de leurs ouvrages fortifiés de Tana; ils construisirent une nouvelle tour, de nouveaux magasins, de nouvelles maisons: chaque navire devait contribuer à cette œuvre et, à cet effet, il était teau de charger avant son départ deux tounes de chaux.<sup>2</sup>

Le consul génois de Tana recut également, en 1449, l'ordre de reprendre la construction des murailles que l'on avait précèdemment commencé à élever du côté du pays des Tcherkesses. Les Génois possédaient encore dans cette région, à Copa, une autre colonie de moindre importance, organisée surtout en vue de la pêche et du commeres des esclaves: ils v avaient un consul. Celui-ci récidait à Caffa, mais es rendait chaque année, au printemps, à Copa avec un cortêge de trésoriers et de conseillers, choisis en nombre égal dans les nationalités latine et grecque; là, après s'être au préalable entendu avec les souversins du pays (tatars on tcherkesses?), il fixait le prix du poisson pour la seison; ce point arrêté, ca commençait les achats et on s'occupait de la salaison du poisson et de la préparation du cavier: à l'automne, le temps de la pêche terminé, le compil rentrait à Caffa pour revenir an printemps suivant.4 et il y était probablement suivi par une grande partie des marchands génois. Pour la commodité de leurs relations avec les deux colonies de Tana et de Copa, les Génois attachaient un prix énorme au maintien de la liberté du passage dans le détroit qui forme l'entrée de la mer d'Azov. A cet égard, rien ne pouvait leur être plus agréable que de voir, comme cela eut lieu vers cette époque, une famille génoise, celle de Chizolfi (Guisulfi), occuper Mairega, ville depuis longtemes connue, et y fonder une seignenrie. A la fois tributaire d'une famille de princes tcherkesses ou tatars, dont la résidence est restée inconnue, et dépendants de Caffa, chef-lieu de toutes les colonies génoises dans le Pont, dont le gouvernement pouvait au bescin mettre à leur disposition ses ressources financières et militaires, ces Ghizolfi restèrent longtemps en possession de leur seigneurie. Matrega n'avait pas perdu toute importance commerciale et les capi-

<sup>1</sup> Sathan, Doo. med., L. 190 et m.

<sup>\*</sup> Cumile, Della Civimea, II, 469 et m.; Sethan, III, 877.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 670.

On en trouvera des prouves, pour les samées 1437, 1428 et 1448, dans Onmale, Delle Oriesea, I, 318; II, 858; Olivieri,

Carte e cromache mus., p. 75, 199: pour Paunés 1449, dans les *étés éstics Soc. Lég.* L. c., p. 607, 608, 671 et sa., 789 et s.

La population de Copa était melancée dans la même preportion.

<sup>&</sup>quot; Atti della Soc. Lig., VII, 3, p. 671 et at.

taines de navires occidentany faisaient volontiers escale dans ce port ami, en passant de la mer Noire I la mer d'Azov. On consait quatre générations de cette branche des Ghizolfi: Giovanni vers 1419, Simone vers 1494, pais les neveux de celui-ci, fils de Vincenzo, et enfin Zaccaria, petit-fits de Simone, qui fut expulsé par les Turca, comme nous le verrous alus loin.1 Sur l'autre rive du détroit. à Vosnoro, les Génois avaient encore, vers le milieu du XV siècle, une station avec consulat, dont nous aurons à nous occuper. Si la possession des stations intermédiaires de Vosporo et de Matrega procurait aux Gênois en général de grandes facilités de communication avec la mer d'Azov, ces facilités tournaient tout d'abord au profit des commercants de Caffa. D'autre part, leur trafic s'étendait dans la direction du sud-est jusqu'à 📓 Mingrétie, province riversine de la mer Noire, située sur le versant méridional du Cancase et dont les villes principales étalent alors Sebastopolis et Batoum: les marchands génois déployaient en général besucoup d'activité dans ce pave: Caffa v avait le monopole à peu près exclusif de la fourniture du sel et cet article donnaît la lui seul lieu à un trafic passablement actif. Leurs entreprises ne se bornaient d'ailleurs pas là. et vers 1400, ils poussaient jusqu'à Soultenièle, en Perse: si le voyage était plus long, il était assurément beaucoup plus fructueux, car cette ville était alors un des plus vastes entrepôts de l'Asie: ses basars regorganient de marchandises apportées par des caravanes parties de tous les points de l'horizon et l'on y voyait, particulièrement à l'époque des foires d'été, un grand nombre de marchands des pays chrétiens, mais surtout de Tana et de Trébizonde.\*

Si la Crimée n'avait pas en directement à souffrir des incursions de Tamerlan, elles n'en exercérent pas moins, d'une manière indirecte, une influence funeste sur sa destinée. Après la chute de Toktamich, le prince Edegou eut l'habileté de s'emparer de tout ce qui restait de furces vives dans le Kiptchak, sans cependant s'attribuer le titre de

où il so restille lul-milene sur beausoup. de relate.

Ou post reconstituer l'histoire ées prédécement de Zuccaria en relieant les négociations suivies entre ce dernier et la Banque de S. Georges, en 1472: (Atti, L. a., VIII, I, p. 941 et eu.), et une notine inscrite en 1416 dans les Libri delle men-esticali Coffe: voy. Canale, Delle Crimea, I, 811, et Giorn. liguet, I, 848. Nous reparisons plus loin de Zuccaria int-même. Ha général, sur ce sujet, il faut consulter Bruun, Noble. sur les col. étal. en Gazaria, p. 63-34; le même auteur a instré dans le Giorn. légest., I, 848 et es. une étade

Barbaro, Viaggio cilio Testo. p. 16; Ambr. Contarini, p. 64, 45, 78. Le conmina génois de Sevastopoli subeista longtemps: en trouve des témoignagus à est égard, pour les années 1-37 et 1-49, dans Camile, Della Crémen, II, 550; Olivieri, Carte, p. 75, 130; et, pour l'amée 1449, dans les Atti della Sec. Lig.. VII., 2, p. 607 et 4, 676 et a.

<sup>&</sup>quot; Clavile, p. 115.

khan. L'un des fils de Toktamich, ayant voulu lui résister, dut fair et alla se réfugier dans Caffa: Edegou le poursuivit jusque là et se disposait délibérément à attaquer la ville: les habitants, saisis de terreur, contraignirent le fils du khan déchu de chercher ailleurs un salle et suppliérent Edegou de faire la paix. Cependant, l'empire de Kiptchak tombait en dissolution: peu de temps après ces événements, les Tatars de Crimée s'en détachèrent pour former un khanat indépendant: ce khanat eut une existence séparée pendant quelques dizaines d'années, puis il fut incorporé à l'empire ture à titre de vassal. Le premier des khans de Crimée, Hadji Guerai, déclara la guerre à la colonie de Caffa et ne lui laissait pas un instant de repos. Les colons firent de vains efforts pour apaiser sa haine; il refusait absolument d'entendre ses ambassadeurs; dans leur détresse, ils n'eurent plus d'antre ressource que d'appeler Il leur aide II mère-patrie.

Au même moment. Gênes recevait de Crimée une autre flicheuse nouvelle. En 1438, la population grecque de Cambalo (Balaclava) avait. ourdi une conspiration contre le régime génois, chassé la garnison et fait sa soumission entre les mains d'Alexis, seigneur de Théodoro.2 Mais ce n'était pas tout. Pour comble d'embarras, la République se trouvait impliquée dans un conflit avec l'empereur grec Jean V, à propos des douanes de Galata. Pour en finir avec toutes ces questions, on expédia, en 1434, une flotte montée par un corps de débarquement fort de 6,000 hommes et dont le commandement était conflé à Corlo Lonclino: son programme était le suivant: d'abord réduire Cembalo à l'obéissance, puis contraindre Hadji Gueral à faire la paix avec Caffa, et enfin vider le différend avec l'empereur Jean. Effectivement. Lomelino se dirigea d'abord sur Cembalo et réussit à reprendre la ville et à étouffer l'insurrection; l'ordre rétabli de ce côté, il se transporta à Caffa, et sans s'y arrêter, se mit directement en marche sur Solgat (Vieux-Krim), qui était encore, paraît-il. la résidence du khan de Crimée. Ne s'at-

rion. Oderico (p. 184 et s.) termit déjà ces histoires pour très suspectes.

" Guillebert de Lannoy vinta la Ori-

<sup>&#</sup>x27;Chavije, 'p. 195—197. Sur Edegue, voy. Hammer, Goldene Horde, p. 345, 352. 353, 354 et an. Le fait rapporté ci-demun paraît avoir donné naiseance à une tradition d'après laquelle Caffa aurait été prise et pilée par un lieutement de Tamerian; elle n'a été acceptée sans discussion que par des annalistes dont l'autorité est discutable (Binar., Hist. reip. Gen., lib. IX, p. 900; Cambini, dans Sansovino, Dell' origine e imperio de Turché, p. 143); ils y jolgment l'histoire d'une rune de guerre que les Tatars arraient employée en cette occa-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est de ce personage qu'il est question dans l'inscription gracque de 1427 dont il a été parlé précédemment. Sa sour Karie devint, en 1426 ou peu après, épouse en premières nôtés di prince de Trébisonde qui fut plus tard l'empereur David: (Punarétos, dans Palimerayer, Trupes. Orig. Frages., dans les Abb. dev baper. Abod., hiet Ch., IV, 1, p. 60, 69, 100.)

tendant pas à une attaque, la colonne géneise marchait mas précautiente et s'allongeait sur la route; surprise en désordre par les Tatars, elle fut promptement taillée en pièces. La plus grande partie fut massacrée. Avec les survivants, Lomellino se rembarqua à Caffa pour Constantinople, où il arriva trop affaibli pour être en mesure d'exercer une pression effective sur l'empereur.

Mais tous ces revers étaient peu de chose en comparaison du coup le plus funeste qui put atteindre les colonies occidentales de la mer Noire: je venx parler de la prise de Constantinople par les Tures. Jusque là, ils avaient été maîtres de teute la rive asiatique du Bosphore: dorénavant. ila-occupaient également sans interruption tous les points de la rive suropéanne. Mahomet II avait garni d'une nombreuse artillerie les forts de Roumili Hissari et d'Anadeli Hissari, le premier de construction récente, le eccond déjà plus ancien, situés l'un en face de l'autre su point où le passage est le plus resservé; il pouvait II me volonté supprimer toute communication entre les républiques italiennes et leurs colonies du Pont.º Il n'est pas besoin de faire reasortir à quel point, dans de pareilles conditions, l'existence de ces colonies devenait précaire. Les habitants de Caffa en particulier ne se faisaient ancune illusion à cet égard. La pensée d'être menacés à coup sûr, tôt on tard, d'une attaque des Turca, les rempliasait d'épouvante. En effet, Il la ville ne recevait pas de accours de l'Occident, elle était bors d'état de résister à une armée tant soit peu nombreuse, et ces secours, les Turcs pouvaient facilement leur barrer le passage; en outre, la déplorable attitude des autorités n'était pas faite pour relever les courages. Les colons eurent beau chercher des alliés autour d'eux, ils ne trouvèrent de dispositions favorables que chez le seigneur grec de la Gothie, mais il était dans la dépendance des Tatars, et sa bonne volopté ae pouvait se traduire par des actes: quant au khan des Tatara. Hadji Guerai, il donna dès lors librement carrière à sa haine contre la colonie." A plusieurs reprises, il avait brutalement extorqué aux autorités de Caffa des présents pour les membres de sa famille, et la servilité avec laquelle il avait été obéi casque fois, lui permettait de supposer qu'un léger effort suffirait pour venir à bout de la résistance de la ville.

mée en 1491; il nomme le khan tatur qui réganit alors sur la presqu'île; "curpereur de Salhet." (éd. Potvin, p. 68.) la colonie de Péra avait fait una tentative pour récouper Cembalo. Ais éclie Soc. Lig., XIII, 201. Le vayagenz Tafur parle également de l'attaque dirigée par les Génois sur Solgut et de sen insuccès.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Les sources à consulter pour nette compagne de Louisline sont: Leon. Chalence, p. 284 et n.; Stelle, p. 1811 et n.; Ag. Giustin., p. 161, b, et encore Sunto. Vite dei Dogi, p. 1036. Die 1438.

<sup>1</sup> Atti della Soc. Lig., VI. 20, 83.

<sup>&</sup>quot; Mid. p. 100 et a.

Bid. p. 86 et s.

lour on wear's see fine, il conclut une convention avec Mahomet II: celul-ci devait attaquer la place par mer, tandis qu'une armée donnerait l'assent du côté de la terre; en cas de succès, la ville resterait au khan. mais les Turcs emporteraient sur leurs vaisseaux les habitants et tout le butin mobilier. Effectivement, pendant l'été de 1454, une fotte turone. forte de cinquante six bâtiments, mit à la voile pour la mer Noire, attaqua d'abord Moncastro, qui fit une régistance énergique, enleva d'assant Sébastopolis, sur 🗐 côte du Coucase, et alla enfin s'embosser devant Caffe. le 11 juillet: quelques jours sprés, le khan de Crimée arrivait sous les murs de la ville à la tôte de 6,000 cavallers. Pour cette fois, les alliée se bornèrent à des menaces; ils ne se sentaient pas en force: ils se contentérent d'accepter un ôtage que les autorités de Caffa s'offraient à leur livrer en garantie du paiement d'un tribut annuel de 600 sommi; \* les habitants terrifiés s'étaient déjà offerts à le payer au khan ayant l'arrivée de l'ennemi. Afte de détourner l'orage qui s'amoncelait sur leurs têtes. Pour les Turcs, le résultat de leur expédition se bornait dans ces parages 🛘 une reconnaissance, mais, avant de s'éloigner, ils levèrent encore une contribution sur la population sans défense de la Gothie. L'apparition de la flotte devant les murs de Caffa avait été précédée de l'arrivée d'un ambassadeur chargé de présenter aux autorités la sommation d'avoir à payer tribut au sultan :\* la fiotte partie, on lui répondit que la ville dépendait de la Banque de S. Georges et que le Sultan devait s'entendre avec celle-ci au sujet du tribut en question.

Pendant tout ce temps, Génes, engagée dans une guerre interminable contre Alphonse d'Aragon, n'avait pas donné signe de vie.º Si

ôté ravagé par les Tures au 1446. Chalcoc., p. 261.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> C'est la date indiqué par le chanceller du consulat de Cuffa: Affé, VI, 103. L'évêque de Cuffa (ébéd. p. 88) marque la date de l'arrivée III la flotte turque au 4 août et estime su furçe à soiraute ies.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Quelques Turca ayant pénétré dans la ville emayèrent d'y mettre le feu, mais lour tentative échous; ébét, p. 105.

Le valeur du somme était alors de deux ducatif deux tiets environ; par connéquent, ous six cents sommi équivalaient à pen de chose près à 1600 ducats, ou 19,140 lire de la momais actuelle: Desimoni, Atté della Soc. Lig., IV. rendic, p. 56, et VI, p. 86.

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., VI, 89.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 89. Co district avait dejà

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il y avait longterops qu'un prévoyais avec terreur, à Pèrs et il Génes, le moment où ill sultan réclamerait un tribut pour Caffa: Atté della Soc. Lég., XIII. 981. 267 et a.

<sup>1</sup> Atti della Soc. Lig., VI, 109.

<sup>\*</sup> A Génes, on était su courant de la détreure de la colonie. Le 18 mars 1459, dans une seance III la Seigneurie, Gabriele Boria avait déjà dit, en parlant de Caffu: "civitas ipse carere videtur combina quatuor elementis: nam nec viros habet defensioni satis idonese nec arma aliaque instrumenta defensionibus terrurum apta:" Atti della Ser. Lig., XIII, 229.

l'en veut se faire une idée de l'état d'épuisement de ses finances. Il auffit de savoir qu'elle était hors d'état de tirer de ses caimes 🔳 faible somme de 8.000 livres. à laquelle devaient s'élever les frais d'une ambassade qu'on voulait envoyer au sultan pour III ramener à des sentiments plus favorables: \(^1\) à plus forte raison lui était-il impossible d'éguiper une flotte pour la protection de ses colonies du Pont. Heureusement, il y avait dans la ville une puissance qui disposait de plus de capitanz que le gouvernement. Elle avait nom Uffisio di S. Cliorgio et prit plus tard celui de Banca di S. Giorgio, sons lequel elle est plus connue.2 C'était une grande société de créanciers de l'état, issue, en 1407, de la fusion des diverses associations ou familles qui, à une époque quelconque, avaient avancé à l'état, en vue d'entreprises d'intérêt général, des sommes dont les intérêts leur étaient garantis sur les revenus publics, soit dans la mère-patrie, soit dans les colonies. A la formation de cette société, ses membres avaient reçu un nombre plus on moins grand de titres 🖿 actions (leoghi), proportionnel à leur part dans la dette publique, et ces actions leur donnaient droit à toucher chaque année des dividendes variables. La direction de la société était confiée à un comité de huit membres appelés Protecteurs; la composition de ce comité se renouvelait d'année en année par voie d'élection. Par le fait des nombreux priviléges dont elle jouissait et de l'indépendance qu'ils lui assuraient vis-à-vis de l'état, de l'immense étendue de ses propriétés foncières, du nombre infini d'agents de toute sorte employés par elle à la perception des droits, des impôte, des intérêts cédés par l'état en garantie, à l'administration des sommes ainsi encalesées, à m répartition des dividendes entre les actionnaires, la société formait un véritable état dans l'état et, d'un autre côté, les énormes capitaux dont elle disposait, ainsi que la réputation de probité et d'habileté de son administration, lui assuraient un crédit illimité ches les particuliers. Dans ces conditions, il était assez naturel que la commission des colonies, chargée des intérêts des colonies de Pont, fit an doge la proposition

ront dane: Ant. Lobere, Memorie storiche della banca di S. Giorgio (Genore, 1889); C. Canco, Memorie sepra l'antico debito pubblico, mutui, compere e banca di S. Giorgio in Genora (ibid. 1848); et enfin, comte Adam Wiszniewski, Mistoire de la banque de S. Georges (Paris, 1886). M. Moland à tuni donné une étude sur l'origine et l'organisation de actte institution, dans les Archères des miss. scientif., 3º cèrie, VI, p. 81 et m.

Anti della Son Leg., VI., 8, 21—28.
2 Sur les origines et l'organisation de la Banque de S. Georges, voyez l'historique abrégé qu'en a donné Agostine Ginstiniani dans les Annali de Genora, p. 171; Faglietta, p. 529 et 2; Serra, Storia dell' action Ligaria, III, 59—72: IV, 995—313; Man Latrie, Hist. de Chapere, II, 566 et u. Les personnes curieuses d'étudier l'histoire des finances un Mayenage et qui roudraient plus de détails sur cette fatéressante institution les trouve-

de les céder I l'Uffario di S. Giorgio comme à la seule puissance financière en état de les préserver de leur perte. Une assemblée, composée des Protecteurs et des plus gros actionnaires, vota l'acceptation par 248 voixe ontre 27.1 et elle motiva son vote sur ce qu'un refus aurait pour résultat inévitable la perte de la colonie et, par suite, la suppression des grands revenus que la société en tirait comme avant hérité des droits de la Compera di Gasseria (société des créanciers de l'État en Criméc). En conséquence, le 15 novembre 1453, le dege Piero di Campofregoso et les plus hants fonctionnaires de l'État déclarèrent céder formellement III à perpétuité, à la banque de S. Georges, la colonie de Caffa et toutes les autres possessions génoires dans le Pont et ce, non à titre de jouissance, mais de propriété pleine et entière, lui reconnaissant dorénavant tout pouvoir de légifèrer pour les colonies, de nommer des fonctionnaires I son choix. d'exercer tous les droits de souveraineté et de juridiction, y compris celui de haute justice. Cette décigion, était-il dit dans la délibération, est motivée d'abord par la pleine confiance des cédants dans la loyanté des Protecteurs, parce qu'ils sont choisia d'ordinaire parmi l'élite de la bourgeoisie et que l'on peut compter sur eux pour ne nommer aux fonctions coloniales que des hommes honorables, et en second lieu par la considération des vastes ressources dont la société pourra disposer pour le mieux dans le cas présent avec sa promptitude ordinaire.

Les Protecteurs firent honneur à leur réputation de célérité dans les affaires, en veraant entre les mains du dogs, dès le leudemain du traité, la somme de 5,500 livres (14,310 lire), prix convenu pour li cession, et surtout en édictant une série de mesures prises coup sur coup en faveur des colonies. D'abord, pour s'assurer avec Caffa des communications à l'abri du caprice des Turcs, ils décrétèrent la création d'un service de courriers par voie de terre entre Génes et cette colonie, et ce service fut asses rapidement organisé pour y apporter la première nouvelle de la prise de possession des colonies par la banque de S. Georges, nouvelle qui y fut accueillie avec de grands témoignages de joie et y suscita de nouvelles espérances pour l'avenir. Pendant ce temps, les fondés de pouvoirs de la banque, Simone Grillo et Marco Cassina, partaient par mer avec un corps auxiliaire fort de 200 hommes et un couvoi d'armes. Les deux bâtiments lonés pour ce transport

IN.

<sup>&#</sup>x27; Atti della Soc. Lig., VI, 24 et m. Cette assemblée ent lieu le 12 nov. 1458.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canale, Della Crimer, II, 850 et al.; Ani della Soc. Lip., VI, 25; Wimniewski, I. c., p. 55 et ea, 86 et et.

<sup>\*</sup> Atti dolla Soc. Lig., VI, 23 et m.; (Not. et extr., XI, 81 et m.)

<sup>1</sup> Ibid. VI. 44.

Bid. VI. 44 et s., 26 et s., 87 et s., 100.

arrivèrent jusqu'à Péra; mais leurs capitaines ayant commis la faute de so laisser attirer à terre, les Turcs se saisirent traitreusement de leurs personnes; les équipages, privés de leurs chefs et divisés entre enx, résolurent de battre en retraite jusqu'à Chio et d'y attendre des temps meilleura.1 Ce malheureux incident priva la colonie de Caffa des renforts dont elle aurait en besoin au moment du danger. Plus leur arrivée se faisait attendre, plus l'angoisse grandissait, car on s'attendait à être attaqué au printempe suivant par les forces réunies et doublées peut être du sultan des Turcs et du khan des Tatara.\* Dans cette situation critique, les autorités de Caffa envoyèrent des ambassadeurs chargés de sonder les véritables intentions du sultan. Ils apprirent qu'il se contenterait d'un tribut annuel de 2000 ducats pour Caffa, et qu'il accorderait volontiers aux navires marchands la liberté de passage dans M Bosphore, contre paiement d'un droit raisonnable. Ils auraient bien accepté ces deux points, car, sons même parler de la possibilité d'une issue facheuse à la cituation dans laquelle on se trouvait, la prolongation de l'état de guerre avec les Turcs ne pouvait être qu'une source de difficultés et de dépenses, mais il en v avait un troisième qui leur parut dépasser leur compétence; 🔳 sultan exigeait qu'on lui livrât Samastri. Les ambassadeurs quittèrent Constantinople sans avoir rien conclu. D'autres les remplacèrent au mois d'octobre, mais, à Caffe, on ne fondait pas grand espoir sur leur éloquence ni sur les présents qu'ils emportaient pour détourner le sultan de ses projets de conquête. L'inquiétude gagnait de plus en plus les esprits: le 28 sept. 1454, une navire quitta le port, ayant li son bord des marchands génois résolus à risquer le passage du Bosphore: un certain nombre d'habitants quittèrent la ville en secret avec l'intention de regagner leur patrie par d'autres voies ; c'étaient autant de vides dans les rangs des défenseurs, délà trop peu nombreux en proportion du développement des lignes de fortification à garder; le découragement grandissait d'autant chez ceux qui restaient. Il est falle là un homme énergique, capable de mettre un frein à cette passion de fuite et de réprimer l'esprit de mécontentement qui se manifestait de temps à autre par quelque soulèvement du populaire: c'était encore un motif pour faire désirer vivement l'arrivée des commissaires de la banque de S. Georges. 5 L'incertitude de la situation, 🖺 suppression des communications maritimns avec l'Occident devalent nécessairement avoir pour conséquence l'arrêt des affaires. On vit alors, fait tout nou-

<sup>\*</sup> Atti della Son. Lig., VI, 106. In Gébarquarent pour III seconde fois à Chio le 2 juillet.

<sup>\*</sup> Rod. VI. 106. 119 et a., 116, 116.

<sup>\*</sup> Ibid. VI, 108 et a., 110, 115, 117.

<sup>\*</sup> Ibid. VI, 109, 114 et a., 116.

<sup>\*</sup> Poid. VI. 111, 117.

veau, le khan des Tatare empêcher les arrivages de l'intérieur de suivre leur voie ordinaire, les diriger sur des points de la côte situés en dehors du territoire génois, tels que Vosporo (Kertch) et Calamita (près d'Inkerman), et expédier par des navires à lui les marchandises et les esclaves soit vers Samsoun, soit vers d'autres marchés de la mer Noire.

Cependant, les Protecteurs de la banque de S. Georges ayant intimé à leurs commissaires l'ordre de ne pes prolonger leur actour à Chio et de se rendre à Caffa à tont prin, dussent-ils pour cela opérer un transbordement et laisser en arrière une partie de leur monde, ceuxci durent bien se décider à se mettre en route. Ils passèrent en vue de Constantinople le 3 janvier 1455, essuyèrent dans 🖫 Bosphore une canonnade à laquelle ils échappèrent sans avaries et atteignirent enfin Caffa: ils n'amenaient avec eux que cent hommes.\* Pendant ce temps, les Protecteurs empéraient encore arriver à un arrangement par voie diplomatique. Ils voulaient tâter le terrain augrès du sultan, voir 📕 l'on ne pourrait pas acheter la paix. Le prétexte mis en avant devait être 📗 nécessité de s'entendre au sujet du tribut à payer pour Caffa: c'est assurément dans ce but qu'ils désignérent Luciano Spinola\* pour remplir une deuxième mission à Andrinople. Mais Spinola refusa d'aller se prèsenter de nouveau au sultan et comme, d'un autre côté, on ignorait le résultat des démarches faites par l'ambassade envoyés de Caffa, les choses en restérent la pour le moment.<sup>5</sup> Finalement, on apprit qu'elle avait acheté la paix en consentant au paiement d'un tribut annuel de 8,000 ducats vénitiens, mais que Samastri n'était pas comprise dans la convention.

Ce traité de paix n'empêcha pas les Turcs de canoiner, à leur passage dans le Bosphore, deux navires expédiés à Caffa par les Protecteurs de la banque de S. Georges. Ils réussirent cependant à passer et, le 22 avril 1455, ils débarquaient à Caffa des armes, des munitions et cinq cents mercenaires dont une partie étaient destinés à aller renforcer la garnison de Samastri, car les Protecteurs étaient bien résolus à ne pas abandonner cette colonie au sultan sans la lui faire chèrement payer. Quelque temps auparavant, deux autres bâtiments, affrétés

<sup>\*</sup> Attl della Sec. Lig., VI, 111.

<sup>\*</sup> Hold. VI., 92 et m., 119 et m., 192 et m.

<sup>\*</sup> BM VI, 980, 290, 800.

A l'époque de se première ambassade, Spinola avait pour collègue Baldassare Maraffo: leurs instructions portaient que le mieux était de ne pas aborder le sujet de Caffa, mais que, cependant, si le sultan en parieit le premier et réclamait un tribut, ils devenient avoir l'air surpris de

cette prétention et se gurier de conclure: Atté della Soc. Lig., KIII, 987 et 2.

<sup>\*</sup> Bild. VI, 118-129, 138 et e., 208.

Ibid. p. 999.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Field p. 197 et a., 180 et ac., 184 et a., 180 et ac., 185 et a., 268 et ac., 270, 282 et ac., 287 et ac., 290 et a., 286 et ac., 297, 808 et ac., 812, 823 et ac., 286 et ac., 828 et ac., 541, 655, 887, 589.

à Chio par les Protecteurs, avaient déjà pu, à ce qu'il parait, gagner Cuffa sans accident. Un ingénieur, nommé Giov. Piccinino, envoyé par eux, s'occupa de remettre les fortifications de Caffa en état. tandis qu'à Soldais le consul nouvellement nommé réparait les forts de la place. Parallélement à ces soins de première pécessité, les Protecteurs travaillaient à réformer l'administration coloniale, en remplaçant les anciens fonctionnaires, vieillis, négligents, avides, corrompus, par des agents plus pénétrés du sentiment de leur devoir, plus honnêtes et plus désintéressés.<sup>8</sup> Leura efforts pour la mise des colonies en état de défense, pour l'amelioration de leur situation morale et matérielle, portèrent vita leurs fruits: les habitants reprirent confiances et une partie de ceux uni avaient fui se décidérent li rentrer sur l'invitation qui leur en fut adressée. Malheurensement, on ne tarda pas à entendre parker de visites d'un ambassadeur turc à la cour du khan. tatar; d'était la prouve que tout danger d'attaque n'était pas passé; en outre, la spectre de la famine apparaissait, menaçant, car les quelques norta chrétiena de la mer Noire, tels que Moncastro et Licostomo, dont le commerce des céréales faisait toute la fortune, souffraient eux-mêmes de la disette et les Tures barraient la route aux arrivages d'Occident.7 En 1455, un bâtiment parti de Gênes avec un chargement de grains fut coulé par eux à coups de canon; en 1456, un convoi portant 250 poldata et 7792 sacs de blé resta en panne à l'île de Chio par la faute des capitaines, trop laches pour oser pousser plus loin.\* Précisément, cet envoi avait été particulièrement coûtenx, car le blé était preson'aussi rare à Gênes que dans la colonie, et, en raison des dangers inhérents au voyage de Caffa, une expédition dans ces parages coûtait le double ou le triple de toute autre.º Avec tout cala, la banque de S. Georges se voyait obligée de restreindre ses dépenses pour les colonies to sous peine de mécontenter ses actionnaires, dont les dividendes étaient déjà réduits de 7 à 4.4/e.11 Il était argent de trouver un expédient. L'horison semblait s'éclaircir: n'était-il pas possible d'abandonner Caffa à ses propres ressources? Les

Atti della Soc. Lig., VI, p. 303, 367.

<sup>&</sup>quot; Bid. p. 804, 810, 891 et s., 869 et s.

<sup>\*</sup> Voy. ies lettres écrites par les colons en témoignage de reconnaissance. ébid. p. 318 et s., 314 et s., 319 et s., 344 et s., 661 et s. Colo n'empêche que cortains Protecteurs, plus rigoureux que d'autres, trouvaient encore à blamer.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 289, 296 et s., 396, 814, 887.

Bid. p. 109, 610 et a., 927, 980.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 849, 260, 864, 516.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> 2042 p. 506, 887, 843, 858 et a., 868, 879 et a., 883, 888, 518, 518, 582 et a., 584, 586 et a., 549 et a.

<sup>\*</sup> Noch p. 587, 544 et a., 546 et a., 544 et a., 544 et a., 564 et a., 590, 592 et a., 600 et a., 611 et a., 641 et a., 565 et a.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 514, 518, 587.

<sup>16</sup> Ibid. p. 888.

<sup>15</sup> Ibid. p. 478, 798; Cunso, I. c., p. 807.

consuls résistaient, il est vrai; ils objectaient la difficulté d'obtenir un acerolssement des recettes par une aggravation des impôts; il restait, disaient-ila peu de marchands dans la ville, et surtout peu de marchands aiséa. et ce serait une lourde faute que de surcharger les Arméniens, les Grecs, et, en général, les habitants non génois. 1 Mais 🖿 commerce ne pouvait pas refieurir : teat que les transports de grains courraient risque d'être coulés à fond dans le Bosphore; les marchands d'esclaves sarrasins ne se montraient plus à Caffa: et même, depuis que Marino Cicala avait capturé un bâtiment parti de Sinope avec un chargement d'esclaves, ils commençaient à abandonner Calamita (près d'Inkerman). Malgré ces observations, la banque de S. Georges décréta quelques impôts à titre provisoire, adopta le système de la vénalité pour certaines charges jusque là données gratuitement, et ordonna des poursuites rigoureuses contre les débitents des caisses publiques.4 En même temps, elle s'occupait de rédaire les dépenses, car les consuls se plaignaient dans leurs lettres de manquer du nécessaire pour faire face aux dépenses ordinaires, à plus forte raison pour les dépenses extraordinaires. Els demandaient trois cents hommes en permanence pour la défense de la ville: les Protecteurs décidérent que cent cinquante ou deux cents au plus devaient suffire; les consuls fixaient à trois le chiffre des bâtiments nécessaires pour le service de la colonie: les Protecteurs répondirent que c'était trop. Les tribute à payer au sultan et au khan des Tatars étaient leur grand grief; suivant eux, la banque de S. Georges n'avait rien à y voir et les habitants de Caffa devaient les prendre à leur charge; d'ailleurs, disaient-ils, on avait le droit, soit de les supprimer, soit au moins de les réduire, attendu que, du côté des Tarcs, on avait affaire à des ennemis toujours prête à attaquer dès qu'ils le pouvaient, et, du côté des Tatars, les agitations intestines semblaient devoir aboutir à une solution favorable aux Génois.7 C'est ainsi que, le premier danger passé, les dispositions générenses dont les Protecteurs avaient été

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Atti della Soc. Zig., VI. p. 867.

D'après un ordre de la banque de S. Georges, le preduit de la vante des céréales aurait du être expédié à Gênes aous forme de marchandises en nature; set ordre ne fut pas exécuté parce que ces céréales ne parvensient pas à Caffa, mais nous y relevons les noms des artisles désignés par la banque III S. Geòrges comme devant se trouver dans le pays: c'étaisent: la soie, la circ, des draps dessintes, l'or et l'argent. Dié. p. 500.

<sup>\* 2006.</sup> p. 2006 at h.

<sup>4</sup> John p. 661.

<sup>1</sup> Ibel. p. 866.

<sup>\*</sup> En 1450, il fut arreté que cetta charge seruit répartie anuel égulement que pomible entre les habitants: ésid p. 919; voy. encere VII, 1, p. 437.

Los Protesteurs ématient cette opinion dans trois lettres datées du 5 mars, du 99 mars et du 97—99 nov. 1456. Boid p. 596 et m., 585 et m., 657 et m. Los instructions du 9 févr. 1458 sont rédigées dans le même espeit: ééd p. 600 et m.

animés à l'égard des colonies firent place à un caprit d'économie exagérée. Certains cas de force majeure seule les décidaient de tamps l'autre à s'écarter de ce principe. De la sorte, un moment arriva où il devint difficile de pourvoir aux fonctions coloniales; les refus se multiplinient de plas en plus pour deux motifs: les dangers inhérents à la situation et l'insuffisance des traitements. On se décida en rechignant à augmenter celui le consul de Caffa et on confèra pour deux ans d'autres fonctions de moindre importance, afin de donner aux titulaires le temps de jouir plus longtemps de leurs appointements.

An reste, les efforts de la banque de S. Georges en faveur des colonies de la mer Noire n'étaient pas isolés. Les papes, et entre tous Calinta III, portaient le plus vif intérêt à ces avant-postes de la chrétienté. Ils ordonnèrent des quêtes dans le territoire génois et dans les pays circonvoisins, renoncèrent en faveur de la banque de S. Georges aux dimes dont le clergé de ces diocèses envoyait d'ordinaire le produit à Rome, et, tout en s'occupant des préparatifs d'une croisade générale contre les Turcs, ils ne pardirent jamais de vue les intérêts spéciaux des colonies génoises du Pont. Mais la croisade révée par Calinte III et Pie II n'eut jamais lieu; leurs préparatifs aboutirent à l'envoi d'une flotte qui, du moins, tint les Turcs en respect et assura le repos des principantés chrétiennes de l'Archipel pendant les années 1456 et 1467; quant aux colonies du Pont, elles attendirent vainement l'apparition de la flotte puissante et victorieuse qui devait venir d'Occident mettre un terme à leur détresse.

En 1459, on reçut à Génes une nouvelle déplorable: les finances de la colonie de Caffa présentaient un déficit énorme et il était urgent de porter remède à cette situation. Les Protecteurs expédièrent une somme de 1800 sommi (valant entre 6 et 7 lire génoises le somme) à titre de secours extraordinaire, et de nouvelles instructions sur les économies à réaliser: par exemple, réduction lu chiffre des mercensires entretenus, à cent pour Caffa, à trente pour Samestri, abaissement la chiffre des traitements, ntage de la contrainte contre les débiteurs de la commune etc. La réduction de l'effectif des troupes était une faute dont its comprirent vite d'eux-mêmes la portée, car, en 1460, à la nouvelle que le sultan se préparait à euvoyer une expédition dans la mer Noire, ils se hétèrent d'expédier à Caffa deux bâtiments avec cent cinquante

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Lig., VI, p. 785, 787 et a., 740 et a., 752, 790 et a., 905; VII, 1, p. 100, 207. Le traitement du suppléant (vienire) du consul de Caffa est augmenté et la durée de ses functions portée à trois candes: ébid. p. 800 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Voyen lee Listes de ous dimen, ébeil. p. 596 et m., 445 et m., 679 et m.

<sup>&</sup>quot; Ha 1465, le chiffre de la garnisen fut la nouveau porté à cent-cinquarie housses: shif. VII, 1, 279.

hommes de renfort. La nouvelle était prématurée et l'ennemi ne ne recentra pas. Souf une guerre avec le seigneur de Sinope pendant l'hiver de 1458 — 1459, guerre dont nous ne connaissons 🔣 l'origine ni Pissue, la colonie de Caffa ent en général, à cette époque, plus à souffrir de ses difficultés intérieures que des attaques de l'extérieur. Il en fut autrement de celle de Samastri. Celle-ci pavait depuis longtemps tribut aux Tures; néanmoins, en 1459 Mahemet II se présenta incpinément devant les murs de la place; elle se rendit, paraît-il, sans coup férir et le vainqueux transféra de force les deux tiers de la population à Constantinople.<sup>6</sup> En perdant Somastri, les Génols perdalent non pas leur plus importante possession de la mer Noire, comme le disent MM. Hammer' et Zinkeisen,' mais une bonne station navale et un refuge parfaitement place sur la route de Trébizonde et de Caffs. A Génes. on ne se dissimulait pas que, de toutes les colonies, c'était la plus exposée; aussi lui faisait-on toujours sa part dans les envois de troupes; d'armes ou de blés dirigés sur Caffa. Au cours des deux annuées sulvantes. Sinope et Trébigonde subirent à leur tour le même sort; nous l'avons déjà vu.

Les établissements des Génois au nord de la mer Noire étaient sauvés jusqu'à nouvel ordre. Provisoirement, il sultan se contentait du tribut que la ville de Caffa lui payait depuis 1454 et, à partir de ce moment, la banque de II Georges tint strictement la main il la ponctualité des versements. Les choses durérent ainsi jusqu'en 1465. Cette année-là, des fancons destinés au sultan et embarqués sur un vaisseau du port de Caffa ayant péri en route, le sultan eniges pour l'année un supplément de tribut de six cents ducats. Avec l'autre puissant voisin, Hadji-Gueral-khan, on sut encore moins de peine à maintenir

Assi della Sec. Lig., VII., 1, p. 88, 45 et s., 47 et s., 50 et s., 56 et s., 50 et s., 56 et s., 50 et s.

<sup>\* 4#4,</sup> VI, 900.

<sup>\*</sup> Jb4C XIII, 200.

<sup>\*</sup> Pour cette date, vey. Critobul., éd. Muller, p. 198 et a.

<sup>\*</sup> Chalcon, p. 480 et a.; Critobal, p. 196.

<sup>\*</sup> Goods, des comers, Reiche, II, 80.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Geech, des seman. Reiche in Purspa, II, 887.

<sup>4</sup> Atti della Soc. Lip., VI, 818.

<sup>&</sup>quot;Copendant, à Calla en était toujours inquiet et en cherchait tous les moyens de garantir la sécurité de la colonie: c'est ainsi qu'en 1462 Enfinels Monterosso, consul de Caffa, prin Cashuir, roi de Pologna, de la comprendre à titre d'alliée dans la traité qu'il négociait en ce moment aves le suitan et le khan: Giorra Fig., II, 678.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Atti della Soc. Lég., VII., 1, 270, 580, 781. Suivant Del (dans Pagnini, II., 940) il devait toujoure y avoir, dans le tribut payé annuellement au ralian, un lot de singuente fracuse de chant.

l'entente pacifique. I Quant aux princes de moindre importance, tels que Il Bendian de Mingrélie, à qui appartenait Sebastopolia, et Éticane. voivode de Valachie, dans la dépendance duquel se trouvait Moncastre, on évitait autant que possible tout cenflit avec eux pour ne pas s'exposer à une prohibition de commerce, ou se laisser entrainer dans que série de complications à l'infini : si les citoyens on les protégés de Gônea avaient des réclamations élever contre eux, en préférait les ajourner que d'avoir recours à la force pour les faire valoir, quelque bien fondées qu'elles fussent. A Caffa même, les Protecteurs s'efforçaient d'atouffer tous les genres de discorde entre les habitants et de maintenir les sujets greca et arméniens en bonne disposition: 4 en cas d'attaque de l'ennemi, il importait de pouvoir lui opposer une population parfaitement unie. D'un autre côté, les travaux d'achèvement et de perfectionnement des fortifications étaient activement poussés sons la direction d'ingénieurs occidentaux; on comblait dans les arsenaux les vides produita moins par les besoins de la guerre que par des soustractions et des détournements trop fréquents; on tenait les magasins de vivres toujours au complet; pour remédier au manque d'eau, on creusait une citerne. 4 Grace à toutes ces mesures, le sentiment de la sécurité rentra dans les cieurs; la situation matérielle g'améliora et le commerce luimême eut un regain de prospérité."

Ce qui avait le plus nui au commerce, c'était la terreur inspirée par les canons tures dans le Bosphore. A la date où nous sommes, il se produisait bien encore par-ci par-là quelque temps d'arrêt, mais, en général, à condition de se soumettre à des visites ennayeuses et de payer un droit de passage, les navires de commerce occidentaux faisaient li traversée sans accident. Voici un exemple qui le prouve. Les Protecteurs désiraient assurer la régularité des arrivages de blé de Caffa

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ani della Soc. Lig., VII, 1, p. 889. 848, 871, 401, 448.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 683; Gint. Barbaro, Viaggia alla Tima, p. 16.

<sup>\*</sup> Atti, VII, p. 888 et a., 857, 584.

<sup>\*</sup> Heid. p. 277 et sa., 347 et s., 362 et s., 874, 487; VII. 2, p. 30 et s., 85 et s., 101 et ss., 105 et s., 116 et s. En 1489, on ne comptait pas meins de 80,000 Arménisms à Caffa: Atti della Soc. Leg., V. 415. Vers 1476, ils formalent les deux-tiers de la population. Bid. VII. 2. p. 348.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 870, 374, 407, 419, 465 et m., 490 et m., 492. 529 et m., 588, 584, 780 et m. etc.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *litid.* p. 868, 889, 489.

<sup>7</sup> Ibid. p. 105, 419.

<sup>\*</sup> En 1460, le gouvernment floreatinces denner son consentement au départ d'une ou deux gulères pour le mer Noire; l'objectif du voyage était une visite aux ports de Trébiconde m de Caffe, en passant par Constantinople: mais et ce projet fut mis à exécution, ce qui n'est pas de montré, cette touraée fut, en tout ces, une exception, car elle sortait des limites dans lesquelles se renfermaient d'habiteée les navires de commerce florentins; Dec. suilé reiet, écec, p. 290.

à Génes. Mais comment arriver à ce résultat? Ils profitèrent de départ des ambassadeurs chargés de remettre au sultan le tribut de Caffa, pour lui soumettre la proposition suivante: s'il consentait Il laisser expédier annuellement, de Caffa à Génes, une quantité de 6 Il 10,000 simui de blé, eux, de leur octé, promettaient de faire prendre par les mêmes vaisseaux, comme fret de retour, des articles au goût de ses sujets on tout au moins soumis à des droits asses forts pour rapporter une semme considérable à son trésor. Les marchands de blé de Caffa faissient d'ailleurs des affaires partout où ils en trouvaient l'occasion, avec les musulmans comme avec les chrétiens, sans distinction; on peut se figurer que les marchands d'esclaves n'étaient pas plus scrupuleux. Les navires de commerce du port de Caffa parcouraient toutes les côtes de la mer Noire et, réciproquement, les échelles génoises de Caffa, de Soldaja et de Cembalo étaient fréquentées par les marchands de la Valachie comme par ceux de Trébizonde et de la Géorgie.

Les relations d'affaires avec la mer d'Azov subsistaient toujours. Cependant, le moment approchaît où le port de Vosporo (Kertch), situé à l'entrée de cette mer, allait perdre toute son importance. Les Génois s'étaient fait céder cette ville, antérieurement à 1499, par un khan tatar dont nous ignorous le nom. La seule condition posée par celui-ci avait été le maintien d'un bureau de douane pour son compte. Ila y établirent un consulat: ce fait ressort des statuts de 1449; mais nous ne connaissons que les noma de deux consuls, celui de 1455. Antonio Carato, 🖼 celui de 1456, Francesco Ficechi.\* Par la suite, la Bazque de 🗏 Georges juges. inutile le maintien d'un consul à ce poste et même, en 1471, on se demandait s'il n'y aurait pas lieu de démolir la ville pour l'empêcher de servir de point d'appui aux Turcs dans le can où ils prendraient l'offensive. Ainsi, le commerce des grains, qui autrefois donnait de l'animation à ce port, avait pris une autre direction et avec lui la vie s'en etuit retirée. Tono, an contraire, gardait une certaine importance comme entrepôt; ament les Génois comme les Vénittens y conservaient-ils leurs quartiers

avait abandounce, à ce qu'il parait, et qui restait à la disposition de qui voudrait s'en emparer. En effet, l'Iherezonde (Cheresonde) des documents, de même que la Girisonda de quelques cartes (Lelewel, Fortulars, p. 18), ne sont autre chose que Chereon et non pas la ville de Kiresons en Arle-Mineure, qui était depuis longtemps passée sons la domination turque: la domination hypothèse est une erreur du P. Vigna, Asté. VII, 1, p. 701; VII, 2, p. 876.

\* Roll, p. 788; Pegel, p. 20.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ani della Stot. Lig., VII., 1, p. 389 et a., 869.

<sup>&</sup>quot; *Bid.*, p. 401.

<sup>\*</sup> Ibid. VII, 1, p. 871; 2, p. 617, 677, 874.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 750; Otivieri, Corus e cru-

<sup>\*</sup> Att., VII. 9, p. 508.

<sup>6</sup> Bed p. 372 et c. 377.

Mod. p. 785, 879. On songesit, pour la même motif, à raver les murailles et les tours de Charson, que m. population

fortifiés et leurs consuls. Il est facile de rétablir la liste à peu près complète des consuls génois, tandis que pour ceux de Venise en ne retrouve, de temps à autre (1464, 1471), le nom de l'un d'enz, qu'à l'occasion de plaintes proyequées parmi les Génois par son attitude hostile et ses intrigues.2 Le marché de Tans recevait-il encore les produits de l'Orient, on bien était-il exclusivement affecté à ceux du Nord? on ne saurait plus le dire. Copa ne dut jamais être autre chose qu'une simple pêcherie, d'ailleurs très fréquentée par les marchands de Caffa qui allaient y chercher du poisson salé et du cayiar." Il y avait la nons le savons positivement, une colonie de commerce avec consulat, trésorerie, bureau des poids et meaures et chapellenie; ce n'était donc ras deià une si petita localité: malhenreusement, elle était entourée de peuplades de race tcherkesse, ou "gétique" pour employer les termes des documents génois, toujours prêtes à attaquer et à piller les navires marchanda: de temps en temps, il fallait envoyer de Caffa des bătiments de guerre pour les refouler." Pour leur infliger une leçon sérieuse, le gouvernement de Caffa interdit. - 1471. A tous ses sujets. l'entrée du port de Copa. Les indigènes s'en ressentirent bientôt, quand ils manquérent de sel pour encaquer leur noisson, cet article leur venant surtout de la Crimée. Cavalino Cavalo, envoyé de Caffa pour négocier un arrangement avec le seigneur de Copa et quelques-uns des autres petits princes de ces régions,<sup>8</sup> ent vite fait de s'entendre avec eux et obtint la promesse qu'on respecterait à l'avenir les marchands et les bâtimeats de commerce occidentaux. Cela n'empêcha pas 🗏 seigneur de Copa de molester, dans l'année même, quelques citoyens génois, 🗰 l'on fut obligé

\* But VI, p. 104, 980; VII, 1, p. 760.

5 Ibid. VII. 1. 527.

\* Ibid. VII, 1, 597, 784.

<sup>1 &</sup>quot;Centre.": Atti della Soc. Irig., VII, 1, p. 780. Les Protecteurs de la banque de S. Georges dounérent des instructions su sujot des réparations à enécuter à la "citadelle génoire: sòéé. VI, p. 201; VII, 1, p. \$61, 661; VII, S, p. 104; voy. anari Tahur, p. 166.

<sup>2</sup> Sur le consulat géneis à l'époque ch la colonie dépendait de la banque de S. Georges, voy. Atti della Soc. Lig., VII. 1, p. 965 et sa; on connaît les noms de quelques consuls vénitions: ibid. VII. 1. p. 888, 738, 780. La banque de 8. Gestges fairait tout son possible your le maintion de la saix outre les deux nations à Tunn, surtout pendant les aunées qui précédérent la catastrophe finale: ébid. VII. 9, p. 98.

<sup>4 16</sup>id. VI, p. 54, 90 et s., 200 et s., 846; VII. 1, p. 271, 527, 784.

<sup>\* 7868.</sup> VII. 1, 71. 186, 271, 651.

<sup>\*</sup> Ibid. VII, 1, 781, 779.

Cum domino Biberdi et Petrusoc domino Zichio se eum Belsaboe et secie demino Coparil": ibid. VII. 1. p. 784. On retrouve encore was fois le premier de ces nome; VII, 2, p. 212. Cf. Barbaro, Viasgrio alla Tona, p. 18, b: "Partendoni dalla Tana circa in riva del detto mare (d'Asor) fra tegra tre giornete ritroval use region chiamata Chremneh (Cromuc. d'après Interisso), il signor dalla qual ba nome Bibardi: costai fa figliacio di Chartabel", sto.

de lill dicter des conditions de pair. On lui avait fourni des matériaux pour la construction d'une forteresse: avec un personnage aussi peu sûr, c'était une fante grave et la banque de S. Georges, se proposait de la faire démolir, mais elle n'eut pas le temps d'exécuter ce projet avant la chute de Caffa.'

Le phénomère, si fréquent dans l'Archipel, de la fondation de petites principantés par des citoyens des républiques commerçantes d'Italia ent, bien que sur une moins vaste échelle, son pendant dans la région de la mer Noire. Ainsi, en 1455, un Génois nommé Plario de Marini en possédait une à Batiarium, le Bachter actuel, sur la côte de la mer d'Azov. Les habitants payaient l'impôt à Caffa, chef-lieu de la région; mais, en compensation, Marini avait droit la protection des autorités de la colonie; il ent occasion d'y faire appel, précisément en cette année 1455, pour expulser un usurpateur, ce qui fut fait. La principale source de richesse de la ville était le commerce du pulson et du caviar (coviolie schenel . . . . et alia).

La maison des Ghizolfi de Gênes avait à Matrega une situation analogue à celle des Marini à Betiarium. Simon Ghizolfi, dont nous avons déjà parlé, était mort, à ce qu'il semble, antérieurement à 1446; à l'époque où nous sommes arrivés, le prince régnant était son petit-fils Zaccaria. Il ent, encore jeune, à passer par deux crises terribles: en 1454, une flotte de soinante bâtiments tures fit une apparition menaçante devant Matrega; en 1457, la population, insurgée et soutenne par des princes teherhesses, fit une tentative pour rompre les liens de dépendance qui l'unissaient à Caffa. Dans la suite, il créa une foule de difficultés ann autorités de Caffa et leur coûts fort cher, en s'immisçant, d'une façon compromettante pour les Génois, dans les rivalités entre prétendants Tatars (1464, 1465). Vers 1470, pris à partie directement par le prince teherhesse Cadibeldi, il dut payer de sa personne: il fut vaincu, mais Cadibeldi, après avoir pris Matrega, ent la générouité de la lui rendre. Ce personnage était constamment en discussion avec les

Bur ose affaires, voy. Atti della Soc. Lig., VII, 1, p. 779, 784, 212, 888; VII, 2, p. 55, 57, 211 et ss. Ict et dans quelques autres passages (p. 627, 656, 780) en denna au seigneur de Cops les nems le Parablee (-ch), Parashoe(-bles), Berzibee, Bulseboe.

<sup>\*</sup> An sujet de cette localité, voyes les articles de H. Braun sur Schiltberger, dans les Sitesangeberiable der Lagarinal. Abad., 1879, I, 4, p. 447 et a. et dans le Géorn. Aigust, I, 548.

<sup>&</sup>quot;Statut de 1448: Atté, VII, 2, p. 687.

\* Atté delle Sec. Lég., VI, 858 et a.
On ette une barque du port de Cuffa,
partant avec une cargaism d'une valeur
de 50,000 aspres, pour Coparium (Copa)
et "Bactiarium", Atté, VII, 1, p. 846.

<sup>&</sup>quot; Canale, Della Ovimen, I, 811.

Atti della Soc. Lig., VII, 1, p. 846.

<sup>7</sup> Third p. 888 et a., 869, 489, 541.

<sup>\* 28</sup>id, p. 845.

consuls de Cassa et la banque de S. Georges: non content de requérir des marcenaires qu'il ne payait pas, il se permettait d'ajouter, de son propre chef, de nouveaux impôts aux anciens. Cependant, en 1479, ou arriva à établir une cote mai taillèe: Chizolft promit de ne pas refuser obélissance aux consuls de Cassa, à condition que cenx-ci n'exigeralent rien de lui en dehors des conventions.

Un peu plus loin, sur la côte du Cançase nous trouvons Maps ou Maparium, nommée de nos jours Anapa; Il devait y avoir encore là une colonie génoise (mais sans consulat), car les habitants payaient des contributions et des droits à Caffa, et, vers 1423, le trésor de catte dernière ville leur fournissait annuellement une somme pour l'entretien des fortifications.<sup>3</sup> Sur la même côte, une autre colonie génoise, celle de Esbastopoli, autrefois florissante, était alors entrée dans une période de rapide décadence. A peine commonçait-elle à réparer les raines causées par une flotte turque, en 1454, comme nous l'avens déjà rapporté, qu'elle fut surprise à l'improviste par une attaque des Abkhases; presque tous les Génois furent emmanés en captivité; ceux qui purent échapper au sort commun prirent la fuite: dans le nombre se trouvait le consul Gherardo Pinelli: il perdit tout ce qu'il possédait et alla chercher 🖿 refuge à Caffa (juin 1455). Les autorités de Caffa décidérent de supprimer, jusqu'à neuvel ordre, le trafic avec Sebastopell. Il y out bien encore, les deux années suivantes, des consuls désignés pour ce poste par la banque de S. Georges, mais il est douteux qu'ils soient réellement entrés en fonctions. Il paraîtrait cependant que, par la suite, il By reforma une petite colonie de marchanda génois: le consulat fut même réorganisé, et comme le consul de Caffa avait dans ses attributions la nomination des consuls pour les postes secondaires, il est probable que ce fut lei qui installa les titulaires."

Ici se termine l'histoire des stations in commerce et de pêche, des colonies et des principantés géneises échelonnées le long des côtes à l'est de la Crimée. Médiocrement protégées par la colonie de Caffa dont elles dépendaient, leur existence ne dépendait plus que du caprice d'un ennemi qui les cernait de toutes parts. Leur disparition importait peu au commerce en général: Tans même avait cessé de jouer un rôle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aibi della Soc. Lig., VII, 1, p. 581, 550, 341 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lalerel, Portules, p. 14.

A ma connaimance, le nom d'Anapa n'est mentionné que quatre fois dans les sources génoises: deux fois dans les cartulaires de la Messario de Caffa (suivant une communication de M. Deciment, in-

stric dans Bruun, Die Gelhan com Phillist, p. 68), une fois dans in statut de 1448 (246, 1. c., VII, 2, p. 687) et, emin, une fois dans un document de 1479 (ébid. VII, 1, p. 848). Il paraît qu'une famille génoise s'y maintint encore très longtemps.

<sup>\*</sup> Atti, VI, 817 et s., 966, 581, 549; VII, 8, p. 98, 967-900.

Male, avant d'en finir avec ce sujet, il nous reste le parler d'une possession génoise aitaée an nord-ouest de la Crimée. A l'embouchure du Daiéper s'élevait un antique châtean-fort dont le nom, castrum Ilicia. costello di Lerici,1 est dérivé de celui du fleuve lui-même, car, sur la plupart des cartes italiennes du Moven-Ace, le nom donné 📰 Duiéper ent Ellexe on Erexe: le voyageur Barbaro le nomme Elice, l'ambassadeur vénitien Contarini, Leresse. Un certain nombre de Génois y avaient formé un établissement à une époque incounue; puis, le château fut détruit, par les Tatars peut-etre, et le gouvernement génois décida l'abandon de cette station. Néanmoins, vers 1448, deux Génois, Julianus de Guizaldia et Gregorius de Turrilia, entreprirent la reconstruction du châtean. Le gouvernement génois prit des mesures énergiques pour empêcher l'exécution de ce projet a et II semble y avoir réassi. Mais, quelques années plus tard, les quatre frères Senarega achetérent le château ann Tatars, le restaurérent à grands frais et y offrirent asile aux chrétiens échappés des prisons tatares. Au besoin, ils payaient leur rançon. Au mois de mai 1455, il y avait au château quelques Valaques de Moncastro ainsi rachetés: en reconnaissance de ce bienfait. ces misérables profitèrent des ombres de 📓 nuit pour ouvrir les portes-I un certain nombre d'individus de Moncastro. La petite garnison était trop faible pour résister: deux des frères Senarega furent pris et emmenés en captivité à Moncastro; tout ce qu'ile possédaient tombe aux mains des traîtres. Les autorités de Moncastro avaient trempé dans cette conjuration: Pierre, voïvode de 🖿 basse Valachie et de qui par conséquent la ville dépendait, rendit la liberté à l'un des deux frères, l'autorisa à tirer vengeance de Moncastro et lui promit de le remettre en possession de son château; mais, le moment venu, il avait changé de maniere de voir et refusa de s'en dessaisir. Une galère expédiée de Caffa esasva de le reprendre par la force, elle échona dans es tentative. La banque III 8. Georges na jugea pas le motif suffisant pour commencer une guerre qui pourrait prendre de grandes proportions et les Senarege. ne remirent plus le pied dans leur château. Tant qu'ils l'avaient possédé, ils avaient profité de son excellente situation. A l'embouchure d'un fleuve navigable, pour faire du commerce. Le fait est certain, car, parmi le

Perspins des Pontus Encires. 1. c., p. 200

—202; Bruan, dans le Bulletin de l'Acad.
de 5. Pétereb., I (1860), p. 879; Viaggi fetti da Vindia alla Tana, p. 4, 62; le
mom de Lerexo qui se lit dans Malipieri,
p. 158, ost sans doute identique avec Lerici.

\* Atti della Soc. Lig., XIII, 219.



<sup>&</sup>quot;On cherchait autrefeis ce château sur la côte de la Bulgarie: c'est M. Desimoni qui a en le mérite de retrouver sa position vraie: Atti della Sec. Lig., V. 545, 248. Sanuto (Diorii, I, 757) en parle également seus le som de "castelle diete Lorez alla marina".

<sup>\*</sup> Lalewet, Portaless, p. 19; Thomas,

butin fait per les Valaques dans la nuit et ils s'emparèrent du château par surprise, en désigne spécialement "une grande quantité de marchandises" et les consuls de Caffa signalaient la perte de Lerici comme l'une des causes de la diminution des revenus de la douane.

Comme Caffa jouait à l'égard des autres colonies le rôle de chef-lieu, les Protecteurs de la banque de S. Georges fournissaient d'ordinaire à chaque consul nouvellement nommé à ce poste des renseignements sur ceux des pays voisins avec lesquels on entretenait les relations les plus actives; c'étaient: 1° le khanat des Tutars; 2° l'empire de Trébizonde; 3° le territoire du seigneur de Théodoro; 4° la basse Valachie et, dans cotte dernière, particulièrement la commune de Moncartre. Cette ville était surtout signalée, de même que celle de Licostomum, dans II delta du Danube, à titre d'entrepôt d'où Caffa pouvait tirer ses approvisionnements de blé. Les montagnes boisées de la Gothie, comprises dans les domaines du seigneur de Théodoro, fournissaient pent-être des bois de construction; les plaines tatares avaient la laine des troupeaux du pays, le sel de leurs marais, et les pelleteries du nord y passaient en transit. Par contre, Gênes écoulait dans tous ces pays les produits fabriqués de l'Occident.

La politique des princes qui régnaient sur les diverses parties de In Crimée était nécessairement pour la république génoise l'objet d'un sonci constant. Nous avons déjà un qu'au commencement de son règne, Hadis Guerai, khan des Taters, avait formé avec le sultan des Osmanlie une alliance dirigée contre l'existence même de Caffa; les seigneurs de Théodoro dépendaient trop de lui pour ne pas subir son influence, et les relations de voisinage s'en ressentaient. C'étaient en somme deux ennemia attachés au flanc de la colonie: pour se débarrasser du premier, le gouvernement de Caffa lui suscita un rivel auquel elle donna son appui et qui, effectivement, ent, à ce qu'il semble. 🔳 dessus pendant an certain temps. Par la suite cependant, Hadji Guerai, avant réussi à se raffermir sur son trône, changes de politique et, jusqu'à sa mort, arrivée à la fin de l'été 1466,6 il montra de meilleures dispositions à l'égard des Génois. Le même revirement se produisit chez les seigneurs de Théodoro; ' peut-être n'ignoraient-ils pas qu'à Caffa on avait déjà préparé contre sux tout un plan de campagne." Au reste, si la situation

Atti della Sec. Lig., VI, 807 et an.,
 887, 843, 868, 868 et a., 589; cf. VII
 1, p. 460 M s., 490

dans l'intervalle qui sépare les dates des deux premières instructions, Trébisonde avait succembé, son nom ne se trouve plus dans la deuxième.

<sup>1</sup> Food, VI, 108, 118, 368.

<sup>4</sup> Jbid. VI, 894, 861.

<sup>\*</sup> Ibid. VI., 658., 516, 815 et s., 882; VII. 1, p. 839, 846, 371, 461, 448.

<sup>4</sup> Bid. VII, 1, p. 484, 516 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Told. VI. p. 865 et a.; VII, 1, 490. 674, 868.

<sup>\*</sup> Ball VI. 870.

avait pris cette tournure favorable, les Protecteurs de la banque de S. Georges pouvaient à bon droit s'en attribuer II mérite. En effet, dans les instructions données aux consuls de Caffa, ils revenaient sans se lasser sur la nécessité d'agir dans un esprit de conciliation à l'égard de leur voisins, et d'autre part, ill cherchaient à gagner l'esprit de ceux-ci en leur écrivant les lettres les plus aimables, ce qui ne les empéchait pas d'interdire aux colons toute démarche qui eût pu être interprétée comme un acte de dépendance à leur égard ou donner naissance à des complications.

Après la mort d'Hadji Guerai, ses héritiers se disputérent sa succession. Le second de aes fils, Nour Deviet," est d'abord le dessus, mais, dés 1467 ou, an plus tard, en 1468, il fut renversé par 🐚 sixième, nommé Menghi Guerai. Le gouvernement de Caffa avait fourni à ce dernier un renfort de mercenaires; après sa victoire, elle lui rendit encore le service de garder en prison le malheureux Nour Devlet et quatre de sen frères. En témoignage de reconnaissance, le nouveau khan alla en personne visiter la ville en 1468, renouvels les anciens traités conclus avec La colonie et lui fit remise d'une partie de son tribut." A Gênes, en fondait de grandes espérances sur ces témoignages de bienveillance; en se figurait déjà qu'en cas d'attaque des Tures, le khan de Crimée prendrait parti pour Caffa. Au mois de novembre 1470, l'attaque toujours attendue parut imminente: Mahomet II ne prétendait-il pas élever d'un comp le tribut annuel de 3,000 ducate à 8,000? L'émoi fut grand à Caffa: les Protecteurs de la banque de S. Georges ne croyaient pas une guerre absolument inévitable, mais, au cas où il faudrait en venir là, ils comptaient fermement sur 📭 résistance que la place pouvait opposer, grace au bon état d'entretien de ses fortifications: néanmoins, ils lui envoyèrent encore un petit renfort d'hommes d'élite. De son côté, le gouvernement de Caffa négociait avec le sultan et obtenuit de lui qu'il réduisit ses prétentions de moitie, c'est-à-cire à 4,000 ducats. Cet arrangement semblait garantir pour longtemps le maintieu de la paix et les Protecteurs crurent pouvoir, sans inconvénient, réduire la garnison de Caffa à 150 mercenaires ou à 200 tout au plus.5

C'est vers cette époque que Venise III alliance avec Ouzoun Hassan, sultan des Turcomana: ce fait crésit une situation qui pouvait devenir des plus dangereuses pour les Osmanlis. Le florentin Benedetto Dei\*

<sup>\*</sup> Atti della Soc. Leg., VI, p. 455 et m. 660, 815; VII, 1, 480, 562, 671, 767, 760, 867 et s., 878 et m

Aboulgham, Hist. du Mongole, 61. Demainma, II, 197.

<sup>\*</sup> Atti. VII. 1. p. 450 et a., 464, 487,

<sup>400, 496, 516</sup> et es. 562, 698, 655, 674, 780, 778, 797 et es., 806.

<sup>\*</sup> Ibid. VII, 1, p. 748, 747 et st., 748,

<sup>\*</sup> Ibid. VII., 1, p. 784, 778, 865, 877.

Dana Pagnini, Dolla decima, IL 248.

affirme que les Génois de Caffa accédèrent II cette entente: c'est une erreur assurément, car voici un fait qui prouve ce dont ils étaient cabables pour éviter d'offenser le suitan. En 1478 et en 1474, deux Venitiens, Caterino Zeno et Ambrogio Contarini, passèrent par Caffa. Le premier venait de la cour d'Ouzoun Hassan et se rendait anprès de divers princes chrétiens, pour travailler à un rapprochement entre eux et le prince turcoman; le deuxième allait lui porter un message da gouvernement vénitien, le sommant d'ouvrir in hostilités contre les Osmanlia. Pour pouvoir lorer chez des compatriotes, ila durent tous deux dissimuler soignemement leur présence, car le consul génois avait défendu à tous les habitants, sous peine d'une forte amende, de les recevoir dans leur maison et de leur prêter assistance d'une manière quelconque: "caz, ajoute Zeno. Caffa obéissait au aultan et lui payait tribut." Ouand une ville en est arrivée à ce point de bassesse, elle est mûre pour la conquête. Le sultan n'avait plus qu'à faire un semblant d'attaque pour transformer Caffe de ville tributaire en ville suiette. L'occasion se présenta en 1475, à l'instigation d'un personnage important parmi les Tatars. On sait que les Tatare établis - Caffa et dans les environs étaient placés sous la juridiction d'un fonctionnaire de leur nationalité, appelé par eux Tudun (gouverneur), et par les Génois Capitano della compagna. D'habitude, le khan de Crimée ne le nommait qu'après entente préalable avec le consul de Caffa, avec ses conseillers, et avec une commission de quatre membres, dite Uffisio della campagna. Au commencement de 1473. Il titulaire de cet emploi, nommé Mamak, vint à mouriz; c'était un personnage extrêmement influent et il occupait cette situation depuis de longues années. Son frère Éminek lui succéda: dans le commencement, les Génois n'eurent qu'à se louer de ce choix, mais, au bout d'un certain temps, il émit des prétentions exagérées; n'ayant point trouvé d'appui dans le gouvernement, il lui jura une haine à mort et fit son possible pour affamer la colonie." Or, la veuve de Mamak révait de lui faire enlever sa place et de lui substituer son fils à elle, nommé Sertak, personnage peu méritant d'ailleurs et, en outre, détesté de presque toute la population tatare. Elle charges un Génois, Constantino di Pietra Rossa, de travailler en faveur de son fils; cet agent essaya de la corruption, mais il avait affaire à des hommes d'une probité éprouvée: ses premières démarches échonèrent. Il attendit pour les renouveler le changement du personnel: effectivement, en 1474, il rémeit à s'assurer

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Viaggo alla Tama, p. 68; Ramunio, Viaggo, II, 204. Cela prouve qu'il y avait encore alors une colonie vénitienne à Cafa; en 1476, alle avait pour consul

Cristoforo de Calle: Berchet, La repubblica di Venenia e la Persia, p. 187-189. \* Atri della Soc. Lig., VII, 1, p. 480, 185, 765; VII, 8, p. 56 et a. 120 et m.

le concours d'abord d'un des deux membres de l'Ufficio della cumpagna puis d'Oberto Squarciafico, l'un des deux conseillers du consul, et, finalement, de tous ceux qui avaient un mot à dire en cette affaire, sans en excepter le consul Antoniotto della Gabella lui-même. Au mois de decembre 1474, ces fonctionnaires peu scrupuleux tâchérent à leur tour de faire entrer le khan dans leurs vues, et, pour détruire Éminek dans son esprit, ils l'accusérent de s'entendre a ec les Turcs. Mengli-Guerai consentit à la destitution d'Éminek, mais il déclara qu'il lui était impossible de mettre Sertak à sa place et que son choix s'était porté sur un candidat, autrement méritant et autrement populaire, nommé Karal Mirza. Quand il se rendit à Caffa pour y procéder à l'installation 🚻 nouveau Tudun, il se henrta à une vive résistance. Oberto Squarciafico était au premier rang parmi les opposants; il ne perdait pas de vue les 2000 ducats que lui avait promis, en cas de succès, la mère de Sertak. An cours d'une harangue violente, il ne craignit pas de donner à entendre au khan que, s'il ne se prononçait pas en faveur de Sertak, on pourrait bien relacher ses frères, ses auciens rivaux, vaincus par lui, détenus d'abord par les Génois à Caffa, et qui se trouvaient en ce moment à Soldaja. Mengli-Guerai céda et Sertak fut investi des fonctions tant disputées. Mais cette intrigue ne tarda pas à porter ses fruits. Presque tous les nobles tatars prirent parti pour Éminek, s'insurgèrent contre le khan et invitèrent le sultan des Osmanlis à s'emparer de Caffa et des autres colonies génoises.

Della Grémes, III, 846 et m.; le récit des faits concorde, en général, parfaitement avec celui de Giustiniani, mais l'auteur ne reprend pas les choses d'auen loin; pour les événements antériours, il renvole son lecteur à une lettre 🚾 28 février 1476 qui a probablement été égarée. Gios. Barbara dit également que tous les détails qu'il donne one la chute de Caffa, il les tiont de la bouché d'un témois coulaire, le Génde Ant. de Gasson rependant il commet des erreurs nombreuses (Fingge, p. 17); ninsi, quand il cite 👼 concurrent d'Éminsk au poste de Tudun, il nomme Mengli au lieu de Sertak : il considère encore les khane du Kiptchak comme les suscrains de Caffe, tandis que depuis lougtemps, nous le savons, les khans de Crimág avaient hárité hil pouveir souverain our la presqu'ile. Suivant Madipiero (Ammai. Venet, p. 111), Calla surait mosombé

manuscus Google

Orginal Intra UNIVERSITY OF VIRGINIA

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il ressort d'une lettre publice par M. Canale (Della Orimea, III, 845 et sa.) que ce n'était pas là une pure calcumie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sur leur transfert dans cette place forte (1471), voy. Atti della Soc. Lig., VII, 1, p. 799; VII, 2, p. 20, 55.

Pour faire cet exposé des causes qui ammèrent in chute de Caffa, j'aj puisé particulièrement dans la relation d'Ag. Giustiniani (p. 326, b—227, b): elle abende en détails et porte tous les caractères de la véracité. Il nomme son témoin, un certain Cristophore de Kortara, qui avait amisté à l'installation de Sertak. Pogliette (p. 696 at c.) le copie, comme d'ordinaire. Nous pomédons en outre un rapport sur la chute de Caffa, écrit par un témoin occlaire et portant la date du 15 août 1475: M. Canala l'a trouvé deau la dossier des Stromi, une archives de Florence, et l'a publié dans son ouvrage

Mahamet II n'attendait évidemment que cette invitation. Au printemps de l'annés 1475, il expédia dans la mer Noire une fiotte nombreuse et bien armée, 1 sous les ordres du grand-vizir Gueduk Ahmed-Pacha; le 31 mai elle arrivait en que de Caffa; elle mettait à terre les troupes de débarquement le 1<sup>er</sup> inin. l'artillerie, le 2, et elle ouvrait immédiatement le siège. La majorité de la population tatare s'était relliée aux Turcs sous la conduite d'Éminek. Mengli-Gueral, abandonné de son peuple, craignant de ne pouvoir tenir dans Karkri, sa résidence ordinaire, s'était jeté dans Caffa avec quinze cents cavaliers fidèles. Depuis plusieurs mois, cette attaque était prévue: on avait en tout le temps de faire les préparatifs de défense; néarmoins, la résistance fut très molle. Le 4 juin, les vieux murs tombaient sous les cours de l'artillerie ennemie, mais, en arriere. s'élevaient des murailles toutes neuves; aussitôt après avoir démoli les premières, l'ennemi commença li les battre en brêche; on pouvait attendre, juger du degré de résistance dont elles étaient capables: les habitants, atterrés par le nombre des assiégeants, n'en eurent pas le courage; le 6, ils demandèrent un armistice et dés le même jour ils capitulaient. Le commandant des forces turques leur promit-il la vie sauve et la conservation de leurs propriétés contre paiement d'une contribution de tant par tête (kharadi)? on bien les négociateurs envoyés au camp des Turcs prirent-ils sur eux, à leur retour, pour calmer la population affolée de terreur, d'annoncer qu'ils n'avaient accepté la capitulation qu'à cette condition? c'est un point resté obsur: les sources<sup>3</sup> ne l'établissent pas avec netteté. La ville renfermait 6000 maisons et une population de 70,000 âmes: aprés la remise de la place entre les

par la trabison de huit bourgeois qui, dit-il, appelèrent les Turcs III promirent de leur livrer la place si l'on voulait leur premettre le quart du butin: cela est évidemment faux. Benedette Dei (p. 265) attribue l'attaque du sultan à ce que Caffa, colonie génoise, aurait eu alors, comme la mère-patrie, pour seigneur suzerain, le duc de Milan, allié de Venise et, par conséquent, ennemi des Turca. Il n'est pas impossible que ce motif ait infiné pour une part sur la résolution du sultan, mais assurément il n'a pa le faire que d'une manière tout à fait secondaire.

On trouve les renseignements les plus shre sur le composition de cette flotte, dans le relation d'un capion originaire de Sainte-Maure; il amista à son départ de Constantinople, le 19 mai, et compta 180 gulères, 8 gulèreses, 170 hàtiments de charge et 190 bateaux affectés au transport des chevaux: Atts della Sec. Lig., VII, 2, p 476. Suivant une autre source (ébid. p. 488), le nombre des voiles auxelt été un peu moins élevé: Sannto (IV, 396) donne un chiffre beaucoup trop faible.

"Suivant Laudivio da Vezzano, ce fet une émotion populaire qui contraignit les autorités de capitaler. Une relative écrite par un habitant de Chio disculpe les colons italiens: suivant elle. a'ils renoncérent à la résistance, c'est qu'ils y furent obligée par les Grecs et les Arméniens qui formaient la grande majorité de la population: Atté, l. c., p. 680.

\* Malipiero, p. 111: Relazione della press di Cuffa, daza Canale, III, 349.

4 Atti, VII., 2, p. 480, 482.

mains du vainqueur, tout ce monde passa plusieurs jours dans l'attente de son sort. Les étrangers établis dans la ville, Valaques, Polonais, Russes, 1 Géorgiens, Tcherkesses etc. furent les premiers fixés à cet égard: tous leurs biens, dont la valeur s'élevait à plus de 250,000 ducats, furent confiequés et eux-mêmes vendus comme esclaves on jetés dans les fers. Le 9 et le 10 juin, tous les habitants de Caffa, Latina, Arméniena, Greca, Juifo etc. durent fournir des renseignements exacts sur leur situation personnelle, leur famille, leur fortune; le prétexte de cette enquête était la fixation du chiffre du kharadi. Effectivement, pendant les jours suivants, le vainqueur frappa les habitants d'une contribution (kharadi) variant de 15 à 100 aspres par tâte, suivant la situation de fortune de chacun.\* Pendant les mêmes journées (12 et 15 juin), les chefs turcs passèrent en revue toute la jeunesse masculine et féminine, pour y faire un choix d'esclaves destinés au sultan: suivant un des auteurs qui rapportent ce fait, 1500 individas des deux sexes, suivant un autre 3000, suivant un troisième un nombre bien plus grand encore, dont 5000 jeunes garçons, furent ainsi arrachés des bras de leurs familles; leur départ donns lieu à des scènes déchirantes. La mesure paraissait comble et on pouvait croire le grand-vizir satisfait. Mais à peine 📓 population avait-elle, sur son ordre, repris ses occupations ordinaires, qu'il publisit un nouveau décret portant ordre à chaque habitant, sous peine de mort, de payer en argent comptant, dans un délai de trois jours, une somme égale à la moitié de la fortune portée sur sa déclaration. Ceux qui ne purent pas s'exécuter, et c'était le grand nombre, furent soumis à toutes sortes de tortures. Enfin, le 8 juillet, ordre fut donné à tous les habitants de race latine de s'embarquer avec tout ce qui leur restait de leur avoir sur des navires turce qui devaient les transporter à Constantinople. Le III juillet, tous les colons italiens quittaient Caffa, incertains du sort qui les attendait dans la capitale ennemie. Pendant la traversée, une révolte éclata à bord.



Bur les marchands russes à Caffa, voy. Karamijn, Gesch, des russ. Roichs, VI, 68. En 1474, une caravane organisée par les marchands de Caffa ayant à traverser, à son retour de Russie, le territoire du souverain de Mescou fut attaquée et pillée par un parti de consques: les colons se dédemmagérent en saisissant tout ce qui appartemait à un certain nombre de marchands mescovites (Rutheni de Moscho) établis dans la ville: Atti, L. c., p. 114 et s.

<sup>2</sup> L'aspre de Caffe avait à pen prés

la valeur de quinza centimes de notre monnaie; c'est es qu'établit M. Derimoni dans le supplément de l'ouvrage de H. Belgrane, La vita privata del Genetori, 2º éd.

<sup>&</sup>quot;L'enteur de la Relazione que nons citens un peu plus haut (Canale III, 846 et se.) saziotait à la prime di Caffa et tenait, jour par jour, une note exacte de tous les faits, pendant et après la catastrophe. Le récit d'Ag. Giustiniani et cetui ill Malipiero concordent à peu près sur tous les points avec le sien. On possède une

de l'un des vaisseaux; les transportés massacrèrent l'équipage et prirent la fuite vers Moncastro (Akjerman); mais, quand il s'agit de partager le riche butin qu'ils avaient trouvé sur leur vaisseau, ils n. purent s'entendre; le seigneur d'Akjerman les mit d'accord en saisissant le tout et les expulsa de le ville les mains vides. Les autres arrivérent à Constantinople, où on leur assigna un quartier de la ville resté juaqu'alors désert, et payèrent le kharadj au sultan. Parmi eux se trouvait cet Oberto Squarciafico dont la vénalité avait été l'une des principales causes de le catastrophe; quelques jours après son débarquement, il eut la tête tranchée à l'instigution d'Éminek probablement. Mengli-Guerai avait été fait prisonnier avec tous les autres; après avoir passé par des angoisses mortelles, il eut la vie sauve et même il fut plus tard renvoyé en Crimée et y reprit le sceptre comme vassal du sultan.

En attendant, les Turcs poursuivaient en Crimée le cours de leurs conquêtes: en une seule campagne, teute la côte méridionale tomba en leur pouvoir. Les sources mentionnent, entre antres choses, que leurs conquêtes se terminèrent par celle de III Gothie, et Broniovius a transmis à la postérité, au sujet des derniers jours de la colonie de Soldaja, quelques détails qu'il tenuit de la bouche d'un métropolite grec. Soldaja, défendue par une garnison peu nombreuse mais énergique, soutint un long siège et ne put être réduite que par la faim. Au moment où les Turcs pénétrèrent dans la citadelle basse, un combat furieux s'engages dans l'une

lattre de Laudivio da Veszano, écrite de Rhotes, dens inquelle il annonce an engdinal de l'avie la chute de Caffa /Josobi Cardinalia Papienaia epistoles, nº 641: se trouvent à la mite des Pii II commantarii, a Joh. Oobellino compositi, Fran-40f. 1614, fel. 878 et a.; publiées de nouvenn per H. A. Neri dans le Giorn, liguet., II, 144 et et.). Laudivio de Versano se montre bien informé sur certains points de détail. mais il ne fast par prendre au pied de la lettre con tableau des massacres et des exécutions qui eurent lieu pendant les jours qui suivirent la prise de la ville: e'est un morceau déclamatoire. On trouve emotre des détails précieux dans certaines relations très brèves, originaires de la Valachie, de Chio, de Raguas, et résnice dans les Atti, VII, 2, p. 477-400. M. Sicotromeowicz (p. 385 et a.) uito des faits nombroux emprantés à des tradithona arméniannes inédites. Dans l'impossibilité où je sais de remonter à la source, je préfère se pas reproduire ce qu'il rapporte, car son exposé semble tenir besucoup de la légende. En voici un exemple :
d'après lui, la ville aurait été livrée par
quelques Arméniens et, pour toute récompense de léur trabison, ils suraient été
livrés au bourreau et pendus nar le vaisceau amiral ture; autre exemple : un
évêque de Caffe, nomme fliméon, serait
parti pour Kiev, d'où fi comptait rameser
du remfort: à son arvivée il surait appris
à l'improviete la prise de la ville par les
Tures et serait tombé mort sur le coup.

'Ag. Ginetiniani, p. 226. M. Bruun (Col. étal. en Gaz., p. 77 et a.) donne de ces faits un récét un peu différent, qu'il à emprenté à d'autres sources.

<sup>3</sup> Batumer, Gesch. dur Chans der Erieu. p. 84 et se.

\* Historia politica Opol., 61. Benn., p. 45.



des églises construites dans cette partie de la place; tous ceux qui s'y étaient réfugiés y trouvèrent, à proprement parler, leur tombeau, car les Turca, après avoir tout massacré, laissèrent les cadavres amoncelés les une sur les antres et se bornérent à murer les portes et les fenêtres. Oneloues écrivaires ont prétendu ou'un certain nombre de colons avait fui dans les montagnes et pris part, sans succès d'ailleurs, à la défense de la forterezze de Mangoup contre les Turcs; mais les sources n'en disent pas un mot. Au reste, on connaît maintenant assez exactement comment les choses s'y passèrent au dernier mement. Le prince Alexandre, file et successeur du seigneur de Mangoup (Théodoroi), se trouvait à la cour de Moldavie, où sa sœur était mariée an volvode Étienne. Il la quitta pen de temps avant la chute de Caffa, pour prendre possession du château de ses pères.\* Assailli à son tour par les Turcs, il les battit dans cinq rencontres et les contraignit de renoncer provisoirement à leur entreprise; mais, an bout de quelques mois, ils revincent à la charge et la famine accomplit ce que p'avait pu faire la force; au mois de décembre 1475, la forteresse (Alexa quam vulgo Thodorisam vocant) capitula : dirigé avec sa famille sur Constantinople, le prince est la tête tranchée: son épouse et ses filles furent enfermées dans le harem du sultan.

Toutes les autres colonies, nous l'avons déjà dit, subirent tour le même sort. Asapa, dont l'amorlan avait détruit le fasbourg sans pouvoir entamer le corps de place, succomba une des premières. Chaseé de Matrega, Zaccaria Chizolfi rallis autour de lui les habitants de la ville, expulsés comme lui, et une partie de la population de Copa; il mens pendant quelque temps une vie errante dans la presqu'île de l'aman, en butte aux mauvais traitements des petits princes du paya, dont il n'obtenait les bonnes grâces qu'à force d'argent; il finit par passer en Russie où il se fixa, paraît-il, définitivement. La prise de Tana couronne la ruine des colonies génoises; nous n'en connaissons point les détails. Au reste, pendant longtemps encore, quelques familles

Broniovias, p. 10.

Serra, III, 2S4; Canale, Della Grieses, II, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Atti della Soc. Lig., VII, 2, p. 477. 479.

<sup>4</sup> Canale, Delta Orimos, III, 854.

<sup>\*</sup> Atti, l. c., p. 488.

Byliyya effendi, Narratice of travels, trand, by Hammer, II, 58 et a.

<sup>\*</sup> Voyes une lettre de lui, datée du \*13 Aug. 1432 ex campania prope castrum Matrice\*, communiquée par M. Belgrano

dans le Elendiconto dello Soc. Lig., 1866 —1866, p. 189 m a. (Atti, IV, p. crivii -t s.): il demande précisément à la banque de S. Georges une somme de mille ducats dont il a besoin pour cet usage.

Odem. Sop.. V, 273—274: Bruin, Not. nor les colon. dal. en Gaz., p. 83, et Giorn. liquet, I, 343 et m.

<sup>&</sup>quot;On treate par ci par là quelquer mots à ce rajet dans Malipieri, Annalé, p. 112; Relea, delle prese et Caffa, 1. c., p. 352; Atti, 1. c., p. 488 (due ed Tomore

génoises continuèrent d'habiter Azov (c'est le nom qui fut substitué par la suite à celui de Tana) et d'y jouir d'une situation prospère: on cite dans le nombre celle des Spinola. A Caffa même, le nom Génois ne disparut pas tout à fait; les auryivants de la conquête se réunirent et fondèrent, prè de la ville de Baghtchésérai, une petite colonie qui acquit une certaine importance: ils obtinnent même des priviléges qui leur permirent d'y vivre en paix et d'y jouir de l'exercice de leur religion.

La domination génoise avait laissé en Crimée des traces trop profondes pour que son souvenir s'éteignit avant longtemps. Les éléments chrétiens de la population, et par là nous entendens non-seulement les Italiena, mais encore les Grecs 🔳 les Arméniens, en appelaient de leuis vœux le retour; le khan de Crimée lui-même, Mengli-Gueraï, y était si peu opposé qu'il alla jusqu'à offrir aux anciens maîtres de la côte de l'occuper de nouveau. L'un des anciens colons, réfugié 🖿 Pologue, Audrecle da Guasco, fit parvenir cette offre à Gênes et, après la most de Mahomet II (3 mai 1481), il pressa sea compatriotes de mettre à profit la rivalité des fils du sultan qui se disputaient son héritage les armes à la main. Effectivement, comme ces événements coîncidaient avec la formation d'une coalition entre les puissances chrétiennes contre le Ture, le gouvernement génois conçut le projet de s'y joindre et d'expédier quelques navires dans la mer Noire, tandis que des troupes mercenaires pénétreraient en Crimée par la Pologne. Deux agents aly rendirent par la voie de terre pour y préparer le terrain; ils se nommaient Lodisio Fieschi et Bartolommeo Fregoso. Le khan de Crimée, à qui ils devaient faire connaître les intentions de leur gouvernement, répondit à leur demande d'andience par une lettre des plus amicales (30 déc. 1481); la population chrétienne, dans laquelle ils devaient nouer des intelligences, se montra pleine de bonne volonté; enfin on comptait sur Zaccaria Ghizoit ancore arrant aux elentours de la mer d'Azov et qu'on

christienerum contolia, les deux quartiens fortifiés des Génois et des Vénitiens à Tena); Mischow, Pract. de duchus Sarmatile, II, 2.

<sup>\*</sup> Hieron. de Marinis, dans le Grees. thes. étal., 1, 1, p. 1435; Cornelis Cruis, Niew Pas Eacré Book behelsende de greete rivier Don of Thurste. Americal. c. c. foi. 10, etté dans Muller, Souvel. rues. Gesch., II, 65.

<sup>\*</sup> Broaier., p. 10; Demidoff, Reise in die Krim, trad. Neigebear, II, 116.

Broniov., p. 9. M. Siestraencewics (p. 828) raconte, d'après une source arménisane, qu'à sa rentrée de captivité Mengli-Gueral it massacrer tous les Génois qui se trouvaient encore dans le pays. Il avait, paraîtrait-il, à se venger d'un genverneur génois de Vieux-Krim (Solgat): mais les Génois n'out jammis possèdé cette ville et, d'un autre côté, Mengli avait donné sux Génois trop de preuves é'amitié pour que cette ancodote soit croyable.

supposait prêt à concourir à l'œuvre de restauration; mais la flotte génoise, dont l'arrivée devait être le signal du soulévement de la pepulation chrétienne, ne parut pas; les grands projets de coalition des puissances chrétiennes contre les Osmanlis s'en étaient allés en funée.

## 6 Chypre.

Le règne - Pierre I" avait été l'époque la plus brillante de l'île de Chypre. Malheureusement, ce prince tomba sous le poignard d'un assassin le 17 janvier 1369, et sa mort fut 🔣 début d'une décadence irrémediable. Tout d'abord. Il royaume de Chypre subit le contre-coup de la haine qui divisait entre eux les colons génois et vénituens. Déjà, du vivant de Pierre I\*, ces divisions avaient provoqué une légère échantfourée (1368), au milieu de laquelle le baile vénitien avait été atteint de deux pierres, parties des rangs des Génois, mais le sang n'avait pas coulé. Les fêtes du couronnement de Pierre II, qui eurent lieu à Famagouste le 12 octobre 1372, furent signalées par une collision autrement grave. Suivant la coutume, des députations des nations commercantes assistaient à la cérémonie. Le couronnement avait en lieu dans l'église de S. Nicolas: à la sortie de l'église, au moment où le jeune roi montait à cheval, les Vénitiens, c'est à dire leur bails évidemment, saisirent la rêne droite; ils s'adjugeaient ainsi la place d'honneur. Les Génois réclamèrent; suivant eux, ce privilége revenuit de droit le leur podestat, car il leur avait été formellement concédé par les prédécesseurs du roi. Il nous serait difficile actuellement de démontrer rigourensement le blen fondé de cette réclamation, mais comme le fait est affirmé par des chroniqueurs chypriotes, également étrangers any deux nations et dont les relations sont d'une date assez rapprochée des événements, comme, d'un autre côté, les Génois avaient.

Bur con projete de restauration et leur échec, veyes les études de M. Belgrano desse les Atti della Soc. Lig., IV, Rendie., p. 46 et dans l'Archiv. stor. del., 3º série, T. VIII., 9º part., p. 275 et a., et mious encore G. Grasso, Decementé riguardante la soctémations de una legis contra il Turco 1481, dans le Giorn. Magnit, 1878, p. 831 et m. La lettre de Mangli-Gueral aux ambassadeure de Gânce,

écrite en gree, se trouve dans Milrheich et Maller, Acta graca, III, 299 et s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Machaires, éd. Müler et Satisas, texte grec, p. 185 et s.

<sup>&</sup>quot;Citone en première ligne les abroniqueurs Strumbabli, Amedi et Florio Bustron, dont M. de Mas Letrie invoque le tômoignage (II, 858, not. 6); en ecconde ligne Machairas (l. c., p. 178). Un texivain vénities, Levelano (Historie de'

occasé de tout tempe dans l'éle une situation prépondérante, nous devons le tenir pour véritable. Les choses étant ainsi, les Génois refusérent naturellement de prendre la gauche: de la, une discussion qui menaçait de n'en pas finir; ce que voyant, quelques personnages de l'entourage du roi tranchèrent momentanement le différend en saisissant enxmêmes les rênes. La solennité religieuse était suivie d'un banquet donné dans le palais royal: là, les Génois se trouvaient placés à III droite du roi, les Vénitiens à sa gauche. Ce fut un nouveau sujet de réclamations: les deux parties échangèrent des paroles pleines d'aigreur. Par ordre de leur nodestat. les Génois avaient des armes cachées sous leure vétements. Le repas terminé, les adversaires, ayant épuisé leur vocabulaire d'injures, en vincent aux mains. Trois des marchands génois qui se trouvaient dans la salle tirérent l'épée hors du fourresu; ce fut comme un signal; d'autres restés jusque là su dehors se précipitèrent à leur aide les armes à la main: les Vénitiens les attendaient de pied ferme. A ce moment, les grands personnages de la cour intervinrent en se jetant au-devant des perturbateurs. Il y eut quelques Génois de tués dans le palais même, besucoup de blessés; quelques-uns farent jetés du haut des balcons dans la rue. A in nouvelle de ce qui se passait au palais, la populace de Famagouste courat a la loggia des Génois, l'envahit, brisa leur caisse, enleva les livres et les registres publics et se livre au pillage des maisons et des magasins occupés par les marchands. Le comte de Rohas, accourt sur les lieux avec des hommes d'armes, finit par rétablir l'ordre; voyant les Vénitiens réunis dans leur loggia et disposés à prendre part à 📓 lutte, il les contraignit de déposer leurs armes.1 Toute la responsabilité de cette affaire retombait en somme sur eux, puisqu'ils avaient donné le signal de la querelle par leurs prétentions abusives. Néanmoins, il taut dire à leur excuse que du moment où les armes avaient commencé à jouer un rôle, ils s'étaient bornés à se tenir strictement sur la défensive. Aux yeux des Chypriotes, les Génois étaient les plus coupables, parce que c'étaient eux qui les premiers avaient cours aux armes et

pen. Voir encore Stella, dans Murat, SS., XVII, 1108; Sanuto, tibid. XXII, 678, et, dans la relation de Stephen von Gumppenberg, ill partie relative il l'ile de Chypre (Reprebuch des heil. Landes, fol. 1944). On a reconté que tous les Génois prisents dans l'ite, il l'exception d'un seul, avaient péri, victimes d'un messacre général: c'est une pure légende inventée après coup par des chroniqueurs général d'une époque pot-térieure (Giustin., p. 180; Fogl., p. 440).

re Language, publ. de H. Giblet, Venet. 1651, p. 445) prétend, il est vrai, que ses compatriotes étaient depnis longtemps en possession de ce privilège et en jouis-saient sans conteste, mais il vivait très longtemps après les événements et sen affirmation est sans valour.

Pour ces faite, la meilleure source à commiter est Machairas, l. c., p. 178
 —189: Diomode Strambaldi (Mac Latrie, II, 361 et es.) Il copie en l'abrégeant un

qui, en faisant couler le sang, avaient jeté un voile de deuil sur les réjouissances publiques. Appelé par le roi pour rendre compte des actes de ses concitoyens, le podestat, loin de présenter des excuses, le prit III haut: s'il y avait eu des meurtres et des pillages, c'étaient les siene, disait-il, qui en avaient été victimes. Quelques jours après, tous les Génois quittaient Famagouste avec femmes et enfants et regagnaient leur patrie, emportant tout leur avoir : ils allaient réclamer vengeance.1 Sans perdre de temps, la République génoise équipa une grande expédition. Au mois de mars 1373, sept galères prenaient la mer sous le commandement des Damiano Cattaneo et préparaient la voie au gros des forces en exécutant des descentes dans l'île et en s'emparant de certains points; le gros de la flotte, fort de trente-six galères, suivit au mois d'août. Au mois d'octobre. Il commandant en chef. Pietro di Campofregoso, apparaissait en vue de Famagouste avec quarante-trois galères et quatorze mille hommes de troupes de débarquement. Le gouvernement chypriote ne disposait pas d'une armée suffisante pour l'opposer à un pareil déploiement de forces; il semblerait que, vu les circonstances, il esit été en droit de compter sur l'appui des Vénitiens; mais ceux-ci avaient assez affaire d'un autre côté: tenus en échec par denz dangerenz voisine, François de Carrare, et Louis, roi de Hongrie, ils refusèrent toute coopération." Hors d'état de tenir plus de quelques jours, Famagouste fut livrée aux (fénois par trahison. Le jeune roi kri-même tomba entre leure maine et fut contraint par eux d'envoyer aux quelques châteaux-forts qui résistaient encore l'ordre de se rendre aux vainqueurs. S'il ne perdit pas sa couronne, il dut subir le traité du 21 oct. 1374 qui le chargeait d'une triple dette; 1º 90,000 écus d'or payables avant le 1º décembre entre les mains de l'amiral, pour l'entretien de 🖿 flotte génoise; 2º une somme de 40,000 écus d'or à payer annuellement à la commune de Gênes à titre d'indemnité de guerre; 3º enfin, 2,012,400 écas d'or payables en douze annuitée et destinés à indemniser la société (mahone) génoise qui avait pris è sa charge les frais de l'ent prise. Un oncle, doux cousins du roi et un grand nombre de nobles et de dignitaires de la cour de Chypre devalent aller s'enfermer comme otages dans les prisons de Génes. Mais le grand, il véritable gage était la ville de Famagouste elle même: la République devait en prendre possession et y jouir de



Machaima, p. 189—197.

Stalls, p. 1104 et s.; Machairas, p. 198—909.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, II, 859 E a.

<sup>4</sup> Lib. jeer., 11, 806 et au.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dans le traité de paix, les parents du roi sont seuls désignés nominativement. Pour les autres ôtages, voyez Machairas, p. 806 et n., et *Bibliothèque de l'École* du chertes, 1878, p. 80—84.

toute l'autorité civile, militaire et judiciaire jusqu'à paigment intégral de la dette. Le roi ne conservait que les revenus de la ville et du port et les fonctionnaires chargés de leur perception étaient dorénavant les seuls agents royaux autorisés à y résider. Le pensés que la plus riche et la plus belle des villes de son royaume était aux mains de l'étranger et que, pour y rentrer, il lui faudrait d'abord payer des sommes exorbitantes, remplissait d'amertume le cœur du malheureux roi. Au bout de quelques anuées, ne pouvant y tenir, il prit de nouveau les armes. Les circonstances parurent d'abord conspirer en ca faveur. Entre Génes et Venise, la guerre était de nouveau sur le point d'éclater et la lutte semblait devoir être scharnée. C'était à Constantinople surtout que s'étaient passés les saits dont l'accumulation allait aboutir à un éciat; mais les derniers événements de Chypre y avaient bien anssi contribué pour une part. En effet, la neutralité observée par Venisc pendant les hostilités entre Gênes et Pierre II n'avait pas empêché un grand nombre de membres de la colonie vénitienne de manifester leur sympathie pour le roi et de prendre une part active 📘 🜆 défense le Famagouste. Après la chute de la place, le principal des personnages désignes pour servir d'otages, l'oncle du roi, Jean de Lusignan, avoit ioné su podestat génois le manyais tour de s'échapper sans qu'on sût comment. Le bruit courut aussitôt que le baile vénitien le cachait dans sa maison: E fait était faux, mais, comme le baile refusait de répondre aux questions qu'en lui posait à cet égard, l'amiral fit enfoncer la porte de sa maison et cet acte de violence fut anivi d'une perquisition minutieuse; 🖿 baile eut personnellement à aubir de mauvais traitements et fut trainé en présence d l'amiral qui le retint prisonnier pendant quelques jours. En présence de ces faits, et pour éviter le retour de semblables désagréments dans un pays où les rivanz de Venise possédaient la toute-puissance, le sénat ordonna au baile et aux colons d'évacuer l'île de Chypre. Il ne fit d'exception que pour les indigènes désignés sous le nom de Veneti albi, parce qu'ils s'étaient placés sous le protectorat des Vénitiens: à ceux-là, il donna l'autorisation de rester avec un consul pour les administrer. La République avait réclamé 🗸 plusieurs reprises satisfaction pour les manyais traitements subis par le baile à l'occasion de la perquisition exécutée dans sa maison, mais clie n'avait obtenu en réponse, du doge de Gônes, que des promesses vagues et des faux-fuyanta.2 Ces difficultés, jointes à bien d'autres en-

1876, dans Mas Latrio, H, 364 et m. (Commens. reg., III, p. 182, a° 29). Pròliminaires de la paix de Turin, dans Camtì, Le guerre di Chioggie e la pace di Torino, Firegan, 1866, m 186 m s., 205,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voyez, dams Mas Latrie, II, 363 et s., les décrets du 18 mei 1874 et du 13 février 1875.

<sup>&</sup>quot; Répense de doge à une réclamation du gouvernement vénitien, écrite su l'es

core, aboutirent à la guerre connue sous le nom de querre de Chiosgia. Dès qu'elle éclata, Pierre II adhéra à la ligue formée entre Bernabo Visconti, duc de Kilan et le doge de Venise pour combattre Génes sur terre et sur mer.3 Fort de cette alliance, que devait confirmer encore son mariage prochain avec la princesse Valentine de Milan, il alla avec une armée mettre le siège devant Famagouste. Les galères vénitiennes qui amenaient la princesse (1378)" appuyèrent ses opérations sur mer, comme il avait été convenu dans le traité. Il s'en failut de peu que cette attaque combinée ne réussit, mais, finalement. Pierre dut renoncar A l'entreprise. C'était lui qui avait rempu la paix; son échec empirait encore sa situation: il n'avait plus qu'à attendre d'un jour à l'antre les effets de la vengeance de Génes. Sur ces entrefaites, les autres paissances belligérantes avaient accepté la médiation d'Amédée VI, comte de Savoie, et elles étaient arrivées à conclure une paix solide (traité de Turin, a soût 1391). Comme Amédée n'avait accordé qu'un délai de quinze jours pour la réunion des plénipotentiaires, le rol de Chypre s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de se faire représenter aux conférences; les ambassadeurs de Bernabo, son beau-pèré et ceux de la République de Venise avaient fait de vains efforts 5 pour le faire comprendre dans le traité de paix. Ce fut sans doute le motif pour lequel le duc de Milan cessa de prendre part aux négociations. Les Vénitiens, n'ayant pas les mêmes raisons pour insister, ne firent pas de cette admission une condition sine qua non; Amédée, quoique médiateur, n'insista pas davantage, et, de la sorte. Pierre se trouva abandonné à la vengeance de Génes. ce

223—225; Dandolo, p. 448; Sauuto, Vite dei dogi, p. 679.

Mas Latrie, II, 870—879; Comment. reg., III, p. 136, nº 49; p. 188, nº 51 et a., p. 142 et a., nº 72.

<sup>\*</sup> Pour l'époque de leur départ, voy. Onio, Document à diplomatic à trait à dagli archiej Milaneri. I. 197 et s., et Mas Latrie, II, 873.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dandolo, p. 444; Sanuto, p. 681; Chron. Torvio., dans Murat., St., XIX, 781; Stella, p. 1109.

Casati, l. c., p. 175—179. H est vrai que les Chroniques de Saroye (Mon. faist. poir. Seript., I, 351) affirment la présence d'ambassadeurs du roi de Chypre aux conférences de Turin, mais elles en disent autant pour des ambassadeurs de l'empereur grec et cette dernière ampre

<sup>\*</sup> Mas Latrie, II, 878 et a.

<sup>&</sup>quot;Yoy, & ce sujet les remarques du chroniqueur Chinamo, dans Murat., Sô., IV. 809, III la lettre de reproches, écrite par Barnahô à Amédée, dans Cibrario,

qui n'était peut-être pas très loyal de leur part; les ambassadeurs génois ne manquèrent pas de le présenter comme persistant à se maintenir sur le pied de guerre et réclamèrent de Venise la promesse de ne s'immiscer un rien dans les affaires de Chypre tant que cette situation se prolongerait: ceux de Venise earent encore la faiblesse d'y consentir.1 Tontes les tentatives faites par la suite pour amener la conclusion d'une paix séparée entre la République de Génes et Pierre II restèrent sans résultat.<sup>3</sup> Par bonheur pour ce dernier, les Génois avaient du employer toutes leurs ressources dans la dernière guerre et Us m sortaient épuisés à un tel point qu'ils n'avaient aucune hâte de régler leurs comptes avec lui. Il mourut (1382) avant que la République ent suffisamment réparé ses forces pour lui faire éprouver le poids de sa vengeance. Mais Jacques Ist, son successeur, était à Génes comme otage. Avant de le laisser partir, en exigea de lui la cession de Famagonate avec un territoire de deux milles de rayon et une renonciation absolue à tous ses droits sur la ville (midil juris in se retento) ainsi qu'à tous les revenus qui s'y percevaient eucore au nom du roi." Après avoir été un simple gage entre les mains des Génois, Famagouste devenait sa propriété régulière. Mais la dette subsistait et la république exigeait un autre gage: elle se fit livrer en remplacement de Famagouste un autre port chypriete, celui de Cérines; cependant, tout en le faisant occuper, elle consentit a laisser au roi la jouissance de la juridiction et du revenu des impôte.4

Dorénavant, Gênes pouvait jouir de la possession de Famagouste sans restriction et dans toutes les conditions de stabilité désirables. La République y était représentée par le podestat, faisant les fonctions de gouverneur, et, pour bien marquer à tous les yeux la haute importance de sa situation, on lui donna le titre plus souore de Copitaneus II potestas. Il ne paraissait plus en public qu'avec un déploisment de pompe extérieure proportionné à sa haute dignité; nous en avons pour témoin le voyageur Stephan von Gumppenberg; il note dans

Storia della monarchia di Savoja, III, 363 et i dezna di Genoro, Genova, 1669, p. 116
—137; Machaires (p. 387 et an.) et Strambaldi (Mas Latrie, H. 395) en indiquent les clauses avec trop peu d'exactitude. Par exemple, dans le texte du traité il n'est nullement question d'une clause de vachat éventuel de Famagounta par le roi; cependant elle plagurerait, à en croire Strambaldi.

\* Mas Latrie, II, 402, 482, 486; III, 60; Casati, La guerra di Chioggia, p. 90 et a.

<sup>\*</sup> Casati, p. 159, 191, 981; Lib. jur., H. 872.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cibrario, L. c., p. 261; Has Latrie, H. 279.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cependant les conleurs royales continuèrent de flotter à côté des couleurs géocises: c'était l'unique signe qui rappelât encore la royauté.

Ou trouve le tente de ce traité du 19 fèvr. 1888, dans Sperone, Real grave-

sa relation que, lorsque le gouverneur se rend à l'église, il est précédé de deux trompettes et d'un écuyer portant une épée, comme un prince.1 La haute protection du podestat s'étendait au delà de Famagouste et de sa banliere, à tous les Génois établis sur un point quelconque de l'île. Les consuls génois recevaient leurs instructions de Famagonate: il est à croixe qu'il y en avait dans plusieurs villes du royaume; en tout cas, pour Nicosie le fait est cartain. En dehors du cas d'une ambassade spéciale, toutes les affaires à traiter avec les rois de Chypre passaient par l'intermédiaire du Capitaneus de Famagouste ou, exceptionnellement, par celui du consul de la résidence royale. Ces affaires embrassaient les questions touchant d'abord aux intérêts de la République en général, puis à ceux d'un grand nombre de particuliers et de corporations de Gênes. Nous avons ve, par exemple, que la grande expédition commandée en 1373 par l'amiral Pietro de Campofregoso n'avait pu être organisée que grace au concours des capitaux privés, dont les propriétaires avaient pris à leur charge tous les frais de l'armement; des armateurs, des marchands, des capitalistes grands et petits, des églises, des monastères avaient donné leur argent et constitué une sorte de société par actions (Maona di Cipro) dont chaque membre avait droit à une part des bénéfices de l'entreprise, proportionellement à son apport.<sup>5</sup> De même, en 1383, quelques armateurs avaient équipé à leurs frais les galères chargés d'escorter Jacques Io en Chypre, et on avait attribué à chaçun d'eux mille actions nouvelles dans la société. Enfin, en 1403, quand on eut décidé une nouvelle expédition en Chypre, destinée I réprimer les attaques incessantes du roi Janus contre Famagouste, quelques particuliers en prirent encore les frais à leur charge et formèrent une deuxlème société par actions qui prit le nom de nova Maona Cypri, par opposition à l'ancienne, qu'on désignait sons calui de Maona vetue.\* Comme c'étaient les Lusignans qui occasionnaient toutes ces dépenses, il s'agissait de se les faire rembourser par eux: les deux sociétés furent donc considérées comme créancières des rois de Chypre et, en cette qualité, elles eurent des receveurs (massarii)4 à elles, chargés d'encaisser les sommes versées par les percepteurs royaux et de les expédier à Gênes. Le réglement des échéances était l'objet de négociations incessantes entre Gênes et Chypre et donnait fréquemment lieu à un échange de dépêches plus ou moins désagréables, car si d'une part la dette imposée aux rois, déjà. très lourde en temps ordinaire, devenuit absolument écrasante en cas

Reproduct des heil. Landes, fot. 248.

<sup>\*</sup> Mas Latrio, III, 98, 48.

<sup>2</sup> Ibid. II, 586 et so.

<sup>4</sup> Ibid. II, 406, 418.

<sup>\*</sup> Ibid. II., 868, 466 et as., 489, 497,

<sup>514</sup> et a, 591 et a.

<sup>4</sup> Told, II, 406; III, 48.

de mauvaises récoltes ou à la suite de quelque descente des Sarrazina. d'antre part, à Génes, beaucoup de gens se trouvaient réduits à la misère quand les dividendes de Chypre n'arrivaient pas. En debors de cette question, les matières à discussion rentraient surtout dans le domaine de la justice et de la police maritime. Au point de vue du commerce, tout tournait autour d'un seul point, point de la plus haute importance, il est vrai, et sur lequel Gênes n'entendait pas céder d'une ligne. Jusqu'à l'occupation génoise, Famagouste avait été, de fait, le principal centre du commerce de Chypre; après l'occupation. Gênes profita de sa supériorité morale pour arracher aux rois la promesse de n'ouvrir au commerce, dans l'île, aucun antre port que celui-là. 3 Seuls, les objets de consommation, les esclaves et les bestiaux devaient dorénavant être librement admis dans les autres ports de l'île, à l'importation et à l'exportation; les restrictions imposées par les Génois ne visaient par d'ailleurs le cabotage entre les différents ports de l'Ile; en outre, ils consentaient à faire une exception à la règle générale en faveur du port de Larnacs. (in loco Salinamen), pour l'exportation du sel, et de celui de Limisso, ainsi que de quelques autres, pour l'exportation des caroubes; enfix, le port de Cérines, sur la côte septentrionale de l'île, conservait le droit de trafiquer avec 🖿 côte d'Asie-Mineure, en raison de son voisinage. De la sorte, en vertu des traités, à l'exception de ce qui était laisséau petit et au grand cabotage, tout 📗 commerce se trouvait concentré à Famagousta. On comprend ce que cette situation avait de pénible pour les rois; la ville même de Nicosie, leur résidence, en était réduite à ne pouvoir rien importer ni exporter que par l'intermédiaire de Famagouste. Mais Gênes se montrait inflexible pour tout ce qui pouvait porter atteinte à son monopole.4 La seigneurie de Venise fit représenter à Janus à quel point cette clause des traités conclus avec Gênes, leasit les intérêts vénitions et les privilèges qui leur garantissaient la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Has Letrie, II, 469, 522; Spercae, Real grandezza di Genova, p. 161.

<sup>&#</sup>x27;Ce monopole semble déjà stipulé, en faveur de Famagouste, par la chance ciaprès in traité de 1874: "quod non possit fieri portus in alique parte insulæ Cypri nisi more solito" (Lib. jur., II, 609). Le traité de 1869 set plus positif encore.

<sup>\*</sup> Speroan, l. c., p. 198. Machairen (p. 842) denne une autre explication de cette clause: "cà fûle cà fegeurem éstoitip Tempelor en selfrépour els tip Kepprieur éstats combant eleus distoir à Apulour

ani ducies cile su legense a sic sip Arganeses ani padir unpresente soldi ele sò Argasiges occit ele sip Ilestapelas acidi ele sòr
"Apor Réligope," e. à d.: "tota les navires
partis des ports de l'Asie-Mineuro, situés
Il l'onest de Lajauno, ne pourront faire
cocale que dans le port de Cérimes: il
leur est interdit d'entrer dans ceux d'Abrotiri, de Pendaia et d'Hagios Xiphès." Con
trois derniers nost de petits ports de la
côte septentrionale (cf. Mas Latrie, II,
395; III, 80).

liberté absolue du trafic (1411): 1 mais qu'y pouvait-il? Des remontrances elle passe à la menace et déciara sa résolution de passer outre. Des menaces enfin, elle en viat aux actes et, si les sources ne faisaient défaut, l'on en trouverait sans doute des exemples plus nombreux que nons ne pouvons en citer ici. En effet, les galères vénitiennes naviguant à destination de Beyrout faisaient assez fréquemment escale à Limisso, à Baffo ou à Cérines, soit à l'aller, soit au retour; ou bien encore, elles allaient charger sur place, à Piscopi, les produits des plantations de cannes à sucre de la maison de Cornaro, qui auraient dû, comme tout le reste, passer par Famagouste. Furieux de cette violation des traités, Jamas fit occuper militairement, en 1419, le casal de Piscopi: mais cette occupation ne dura que quelques années et les Cornaro en recouvrérent plus tard la jouissance.

Un esprit superficiel serait porté il croire que les événements qui firent passer la ville de Famingouste des mains des Lusignans entre celle de la République génoise devaient avoir pour résultat un changement tout en faveur du commerce de Chypre, dont ce port était le centre naturel, car les princes de la maison de Lusignan apportaient par eux-mêmes peu d'activité aux affaires de commerce, tandis que Gênes comptait, au Moyen-Age, parmi les puissances commerciales de premier ordre. Le fait est qu'à partir du moment où les Génois furent tout puissants à Famagouste, leur trafic avec ce port prit un vigoureux essor.4 Pour donner une idée de son importance, il suffit de rappeler la composition du chargement de trois bâtiments qui furent expédiés de Génes à Famagonste en 1391 et en 1394. A l'aller, ils emportaient un immense assortiment de draps de France, de Flandre, d'Espagne et de Florence, de drapa de fabrication indigène, de toites de France. de fer, d'étain, de corail; au retour, ils rapportèrent des épices de toute sorte et, particulièrement, du poivre, du sucre, du coton, des étoffes orientales des espèces appelées buccasini, camelots et camocas, des brocarts d'or, des fils d'or, de la quincaillerie les capitaines avaient ordre de charger d'abord, autant que possible, des

société de commerce proprement dite sons la protection de l'état: il lui serait, croyons-nous, difficile de le prouver. La grande majorité des mahons ne mettait jameie le pied en Chypre — jouissait tranquillement de ses dividendes caus bouger de place. Les commerçants seuls échanguient leurs dividendes centre des mayshandines.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, II, 457: la même réclamation se retrouve à l'année 1414: ibid. II, 458.

<sup>\*</sup> Ibid. II, 400, not. 2, 488, 503.

Le traité de Torin de 1981 renforme des dispositions spéciales à ce sujet: Léb. jur., II, 672 et s.

Mas Latrie, II, 503.

M. de Mas Latrie croit (II, 267) que in mahone de Chypne était constituée en

épices et, exemite, mais seulement en second ligne, du coton, article beauconn moins rare.1 Cependant, la domination génoise produisit à Famacouste deux mouvements en sens contraire; tandis que, pour les Génois en particulier, le chiffre des affaires suivait une progression croissante, la prospérité de la place en général subjassit une décadence. Une des causes qui avaient le plus contribué à lui imprimer un brillant essor était précisément ce fait que les princes de la maison de Luzignan, ses anciens maîtres, ne faisant pas de commerce par eux-mêmes, laissaient tonte liberté aux commerçants de toutes les nations et leur prodigusient les encouragements et les priviléges. Depuis qu'une nation de commercants s'était substituée a eux, tous les anciens concurrents, se trouvant génés dans leurs allures, craignaient d'entrer en conflit avec des rivaux devenus trop puissants et d'être écrasés par eux et préféraient quitter la place.\* Emprantons su chanceller de Chypre, Philippe de Majzièrea, un parallèle entre le passé et le présent: "autrefois, dit-il, il entrait annuellement dans le port de cette ville de soixante à cent navires, granda et petita, et chacun apportait d'Egypte ou de Svrie un chargement d'une valeur movenne de 100,000 écus d'er, de sorte que l'or d'Arabie, les pierres précieuses, les épices et les aromates. les camelots, les brocarts d'or et les soieries, bref tous les trésors de l'univers semblaient être des produits indigénes; depuis que la bannière blanche 🛮 croix rouge flotte aur la ville, les orties et les ronces poussent dans les rues". Cette dernière assertion est assurément empreinte d'une forte dose d'exagération, surtout s'il s'agit des premiers temps de l'occupation génoise, et c'est précisément l'époque où vivait le chancelier; mais, pris dans son ensemble, le tableau est d'une yérité incontestable. Dans l'opinion de Phil. de Maizières, ce qui faisait de Famagouste un désert, c'était "la tyrannie oppressive et la rapacité féroce des Génois". Il ne faut pas oublier que Ph. de Maizières est un témoin prévenu; en récompense de l'attachement dont ■ lui avait donné mainte preuve, la république de Venise lui avait accordé, à titre honorifique, le droit de bourgeoisie, et c'est, par conséquent, l'esprit de parti qui lui dicte les paroles haineuses que nous reproduisions tout à l'houre. On pourrait, donc, être porté à en conclure que les Géneis impossient, dans le port de Famagouste, des drofts de douane exorbitants aux autres nations commerçantes mais, pour changer d'opinion, il suffit de connaître les conditions acceptées, en 1395, par un Génois. Corrado Cirale, au

<sup>\*</sup> Man Latric, III, 774-777.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 387.

<sup>\*</sup> Mas Latric, II, 890.

<sup>\*</sup> TMA II, 888.

<sup>\*</sup> Ibid. II., 878: Noue, pressoes, dans la Bibl. de l'École des chartes, 1674, p. 74-77.

moment où il prenaît la ferme générale des douanes de Famagouste. conditions également imposées, sans doute, à ses prédécesseurs et à ses successeurs. Il est stipulé dans le contrat que les Vénitiens n'auront pas à payer, à l'entrée et à la sortie, d'autres droits que les Génois eux-mêmes, soit I %, et même 1/2 % seulement pour l'or, l'argent et les pierres précienses; pour les sujets des antres nations en général. 🖺 taux en vigueur juaqu'au jour de l'entrée en fonctions du pouveau fermier ne sera pas surélevé: pour les Catalans et les Provençaux, il s'en tiendra. an tarif réglé d'un commun accord avec eux en 1390;1 ce tarif n'est pas parvenu à notre connaissance. On peut admettre, cependant, qu'en aignalant les exactions, les mesures arbitraires, les vexations de toutes sortes, que la nation dominante se permettait dans une foule de cas à l'égard de ses rivales. III chancelier ne formulait pas des accusations absolument. sans fondement: nous en donnerons tout à l'heure des preuves en ce qui concerne les Vénitiens. Il y avait bien encore, dans le royaume de Chypre, certains ports où les navires de nationalité autre que la nationalité génoise auraient pu aller faire escale; mais, comme nous l'avons vn. les traités ôtaient aux rois de Chypre la faculté de les ouvrir au commerce. des Occidentaux. Heureusement pour ces derniers, les anciemes probibitions de trafic avec l'Égypte III la Syrie tembaient de plus en plus en déspétade et ils en profitaient pour fréquenter à nouveau les places spécialement affectées autrefois au commerce des épices. Il en résulta qu'un grand nombre de marchands étrangers à Génes abandonnèrent 🔚 marché de Famagouste et donnérent la préférence à Beyrout, à Damas, à Alep, à Alexandrie, soit comme but de leurs voyages, soit pour y fonder des comptoirs.\* Si Famagouste ne se ressentit pas de ce changement dans la mesure indiquée par Phil. de Maizières, il est cependant certain qu'elles y perdit beaucoup.

Nous avons vu quelles avaient été, pour les Vénitiers, les suites de prise de possession de Famagouste par les Génois. Le geuvernement de la République avait décrété le rappel de la colonie et du baile, et il n'y avait laissé que deux sergents commis à la garde de la maison du baile et de la maison communs. En 1378, il se décida à retirer ce décret, mais la guerre de Chioggis était dans son plein et le moment n'était rien moins que favorable à une reprise sérieuse du trafic. Cette situation se prolonges jusqu'en 1381; la paix de Turin rétablit alors

Mas Latrie. II., 864.

manusco Google

Mas Latrie; III, 787 et es.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 866 et a. Ulric Leman (Cod. germ. Monac., n. 683, p. 46) confirme le fait de cette émigration III la signale avec regret, parce qu'elle place les marchands occidentaux dans la dépon-

dence des musulmens. Machaires dit, de con côté (p. 49), qu'après la mort de Pierre I<sup>ee</sup>, tout il trafic commercial n'est détourné vers la Syrie et que ce sont les Surragine qui out profité de ce déplacement.

la liberté de la circulation. Au cours des aégociations préliminaires, lé République génoire avait rejeté, sous divers prétentes, toutes les demandes d'indemnités presentées par des sujets vénitiens pour faits se rattachant à l'expédition de Campofregoso; mais les conditions de la paix une fois arrêtées, elle promit de laisser toute liberté de trafic aux anjete vénitiens qui voudraient fréquenter le port de l'amagonete et de les traiter, an point de vue des droits à payer, sur le même pied que ses propres sujets.2 Nous avons vu qu'elle tint sa promeme. Malheureusement, à l'amagouste, les capitaines génois n'entraient pas toujours dans ces vues et il leur arrivait encore sasez fréquenment de brutaliser les marchands vénitiens et de prononcer contre eux la confiscation d'une façon toute arbitraire.\* Il faut ajouter copendant que, dans les deux cas de ce genre qui sont parvenus à notre connaissance, les victimes de ces abus ayant porté à Gênes leurs réclamations, les autorités y front dreit. Les conflits entre Génois et Vénitiens se renouvelaient si fréquemment que. pour y mettre fin, les autorités vénitiennes interdirent à plusieurs reprises, en 1401 et en 1408, sux patrons de navires et aux marchanda. d'aborder en Chypre et de faire des achats à Famarouste.4 Les rois de Chypre eux-mêmes, depuis qu'ils étaient réduits à une dépendance humiliante à l'égard de Génes, cherchalent mainte chicane aux Vénitions; • ila refusaient, par exemple, de les laisser rentrer en jouissance de leurs auciens privilèges, et prétendaient leur faire supporter les nouveaux impôta établis à la anite de la guerre contre Gênes.\* Les agents diplomatiques vénitiens multiplièrent inutilement leurs démarches pour faire rendre à leurs concitoyens la jouissance intégrale de leurs anciens droits ; ils n'y arrivèrent jamais complétement, car 🖫 liberté absolue du trafic en faisait partie et elle était supprimée au détriment de toutes les puissances autres que Gênes, par le fait du monopole assuré I Famagouste. Dans un nouveau traité conclu avec Gênes, le 9 décembre 1410) le roi Janus ayant encore laissé introduire la clause qui iui interdicait d'ouvrir au commerce, sur tout 🖫 territoire de Chypre, aucan antre port que celui de Famagouste, la République de Venise affecta de voir un défi dans cette disposition et menaça de dissoudre entièrement se colonie dans un délai lii neuf mois, à moins que le roi ne décrétat une exception pour 👪 nation vénitienne tout au moins. Elle ne donna à ses colons l'autorination provisoire de rester que le jour où il ent envoyé, un ambassadeur à Gênes pour négocier un arrangement

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ogenti, p. 196 et s., 228—226.

Lob. jur., II, 878.

M. de Mas Latrio (II, 402 et a.) cito deux faite de ce genre, arrivee en 1890 et en 1896.

Mas Latris, II, 455; Sather, Doc. II. 200 et s.

Mas Latrie, II, 400, 408.

<sup>\*</sup> Ibid. II, 405, 416 at as.

en ce sens. La menace n'était pas très gérieuse, car Gênes refusa de rien sacrifier de son monopole et pourtant les colons vénitiens ne quittérent pas l'île de Chypre. Un antre sujet de plainte était la charge imposée aux colons par les nouveaux impôts extraordinaires. Le roi déclara aux ambassadeurs qu'il lui était impossible de les en exempter, mais il promit de les indemniser en leur remotiant chaque année une somme de 4,000 besants qui fut par la suite portée à 14,000. Pour lui faciliter le paiement de cette rente, ou lui permit d'en payer une partie en produits des biens domaniaux, par exemple en cassonade,! mais cela ne l'empêcha pas d'être toniours en retard, tant à l'égard du gonvernement qu'à l'égard des perticuliers. Un événement malheureux allait bientôt après agrandir le déficit du trésor. En 1426, James était fait prisonnier par le sultan d'Égypte et il ne recouvra la liberté, en 1427, qu'en s'engageant à lui payer tribut, sans compter une rancon de 200,000 decata. Il emprunta une partie de cette aomme à des marchanda vénitiena: on cite entre autres un certain Angelo Michiel; mais le remboursement de ces avances se 🔳 tellement attendre que le gouvernement de la République le réclamait encore viugt ans après.7 Pour arriver à parfaire le tribut dût à l'Égypte Jean II déclara passibles de l'impôt, au cas où ils étaient propriétaires de biens situés dans Pile, les individus désignés sous le nom de l'eneti albi; nous avons déjà va que c'étaient des Orientaux qui s'étaient placés sous la protection de Venise et qui, à ce titre, jouissaient des mêmes privilèges qu'elle. En les imposant, on violait une immunité dont les Vénitiens étaient en possession depuis longtemps, et la République insista pour faire romhourser les sommes déià payées; le roi ent beau démontrer que le clergé, l'ordre de S. Jean, les Génois enx-mêmes, tons légalement exempts d'impôts, contribusient au payement de ce tribut, elle ne voulat rien entendre.

En général, la mission confiée aux ambassadeurs de Veniss à la cour de Chypre n'était qu'un prélude à d'autres fonctions; une fois leur mission accomplie auprès du roi, ils devaient séjourner deux années à Chypre en qualité de balles et, depuis que l'amagouste

Pour teut en qui précède, voy. Mat Letrie, II. 406 et a., 416 et as., 484 et as., 455—458: con passages contiennent des extraits pris dans les instructions remises aux divers ambanadeurs envoyés suprés, des rois de Chypre entre 1386 et 1418: les instructions d'Andres Zene, en 1406, ent seules été publiées intégralement par M. de Mas Latrie, dans la Bibl. de l'Reole des chartes. 1874, p. 110 et se.

Mas Latrie, II, 518, 548; III, 80 et ea.; Biblioth. de l'École des charles. 1874, p. 136, 147—151.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bibl. de l'École des chartes. 1874. p. 151-158.

Mas Latrie, II, 405, 416, 418, 456;
III, 103.

était aux mains des Génois, leur résidence avait été transfèrée à Nicosis: 1 comme on vient de le voir, île débutaient dans l'une et l'autre fonction par des réclamations, des demandes et des menaces. Le retrait du baile était une de celles dont la République de Venise faisait un fréquent usage, mais il semble qu'elle ne l'ait réellement exécutée qu'une scale fois:2 c'était une mesure trop grave, trop dangereuse par ses conséquences possibles, pour qu'on pût y avoir souvent recours. En 1390, parut un décret fixant à nouveau les fonctions du baile.\* Il lui assignait pour traitement la reute de 4,000 ducats due par le roi de Chypre à la République, mais, sur ce traitement, il devait pourvoir I l'entratien de sing domestiques et de leur livrée (inductes), d'un notaire ecclésisatique, d'un écuyer (socies), d'un cuisinier, de deux valets d'écurie et de six chevaux; la commune ne lui fournissait que trois sergents (bastonerii) dont le traitement devait être prelevé sur les droits de timbre et sur les loyers des maisons appartenant à la République. Comme autrefois, le baile était assisté d'un conseil de douse membres choisis parmi les nobiles de majori consilio, régidant en Chypre: ce titre désignait les familles dont les membres entraient de droit au grand-conseil de Venise. Deux agents nommés par le conseil des douze étaient chargés de la comptabilité communale et de la caisse: quand les droits de timbre, les loyers des maisons et les autres recettes ordinaires ne donnaient pas un rendement suffisant pour couvrir les dépenses, le conseil était autorisé à y pourvoir au moyen d'impositions extraordinaires (cotimum) sur les marchandises et les propriétés communales, mais le montant de ces impositions ne devait pas dépasser une certaine quotité.

Nous avons dit tout ce que nous apprennent les sources sur la situation des Vénitiens en Chypre pendant la période en Famagouste rests en possession des Génois. Au début de cette periode, nous y rencontrons de nouveau les Pierre. En 1879, Colo de Salmuli envoyé an ambassade suprès de Pierre II pour demander le renouvellement de leurs anciens privilèges, à l'acquitta avec succès de sa mission: au mement où il écrivait ses annales, Tronci avait sous les your un diplôme de ce grânce qui a été perdu depuis. A ce propos, le même

Man Latrie, H., 430; Vinggio a Germanlement di Niccolò da Este, p. 181; Geo. Bustron, dans Sathan, Bibl. gene., II, 476.

<sup>\*</sup> Bibl. de l'Ésple des chartes, 1874, p. 188.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Man Latrie, II, 418—490.

<sup>\*</sup> En 1879, le nombre en était encore finé à deux. Ibid. p. 369.

Dès 1858, on avait adjoint su halle deux conseillers pour le contrôle de la comptabilité: Mas Latrie, II, 223.

Biblioth de l'École des chartes, 1674,
 104-106.

<sup>1</sup> Trouck, Asmalt Pleant, p. 486.

auteur ajoute que, précisément en cette même année 1872, Pjetro da Vecchiano est parti pour Famagouste où il est allé occuper le poste de consul pisan en Chypre. Le fait est confirmé d'une manière générale par les livres de comptes de la ville de Pise; on y relève deux notes relatives à des paiements faits à Pietro da Vecchiano, au moment de son départ pour aller occuper le poste de consul à Famagouste; elles portent les dates du 17 juillet et du 17 soût 1373. D'autre part, comme un décret du 19 mai 1373 désigne pour le poste de consul en Chypre un autre personnage nommé Moni del Sellario, Il semble qu'en se heurte là à une contradiction. Le seul moven de sortir de cette difficulté est. Il mon avis. d'admettre que ce dernier evait refusé sa nomination et que Pietre da Vecchiano fut désigne à sa place, auguel cas il serait parti, non pas en 1372, comme le dit Tronci, mais en 1873, comme le rapporte Roncioni. Quoi qu'il en soit, il est certain que le consulat pisan existait encore à Famagouste au commancement du XV° siècle et qu'à cette époque la loggia des Pisane se faisait remarquer par sa beauté entre toutes celles des Occidentaux.4 — Florence jouait alors déjà, à l'extérieur, un rôle plus considérable que Pise. Deux des rois de Chypre, Jacques I (1382-1398) et Jacques II, le Bastard (1460-1478), lui firent l'houneur d'accorder de leur propre mouvement à ses marchands des faveurs soéciales. afin de les encourager à fréquenter l'île de plus en plus. Par cette mesure, tous deux comptaient imprimer un nouvel essor au commerce. Jacquee II avait, d'ailleure, des motifs spéciaux de sympathie pour cette république, car un Florentin, nommé Janozzo Salviati, l'avaitfidèlement servi à l'époque où il défendait sa couronne contre ses compétiteurs. Les Florentine lui témoignérent leur reconnaissance en multipliant leurs relations commerciales avec son royaume. En 1465, ils demandérent l'exemption des droits de pavillon et de port pour les marchandises que leur propriétaire devait réexpédier faute d'avoirtrouvé acheteur en Chypre: on peut être certain que leur pétition fut bien accueillie.4 Sauf plus amples renseignements, les sources florentines ne nous font connaître qu'un nom de consul florentin en Chypre: Mario Squarcialupi. - Montpellier et les Catalons n'avaient pas coesé d'avoir lour consulat à Famagouste; nous en trouvous la preuve dans des documents portant nomination à ce poste pour les

Note de Bungini que le passage de Rencioni cité un peu plus loin.

Bibl. do l'Écolo des chartes, 1674,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Roncland, Istorio Pionno (Arch. stor. ital., VI, 1), p. 918.

Piloti. p. 866.

<sup>&</sup>quot; Doc. celle relea. tore., p. 142 et a., 191 et at.: veir également le recond de con documents dans Mas Latrie. III, 154 et at.

<sup>\*</sup> Doe. sulle relan. toro., p. 208, 208;

ct. Ameri, Dipl. arek, App., p. 41.

<sup>&</sup>quot; Mas Latrie, III, 200, not.

années 1381 (Montpellier). 1416 et 1429 (Barcelone). En 1416, 🗷 personnage nommé au poste de consul catalan à Famagouste par les autorités de Barcalone était un Génois nommé Raphael de Podio: cette particularité pongrait donner à croire que 📗 port était fréquenté parla marine marchande catalana, mais que la colonie n'était plus assez nombreuse pour fournir un consul. Ce serait une arreur, car il est dit expressement dans le brevet que le Génois en question aura à exercer les fonctions administratives et judiciaires qui lui sont confiées, non-seuloment à l'égard des nombreux (quamplemes) voyageurs catalans qui traversent Famegouste, \* mais eassi à l'égard de ceux qui y résident. Il ne manque pas d'autres témoignages qui démontrent l'existence de cetté colonie. Ainsi, en 1387. Pagent d'une maison de commerce catalane mourait en Chypre laiseant des marchandises et d'autres biens; en 1435, même cas se représentait pour un bourgeois de Barcelone; chaque fois, les propriétaires ou héritiers légitimes avant dû faire le voyage de Chypre pour régler leurs affaires, les autorités de Barcelone leur remirent au départ des lettres de recommandation. Enfin. on connaît par diverses relations une famille catalane du nom de Ferrer, dont les propriétés, situées à Colossi près Limisso, furent dévastées par des corsaires turcs en 1434.

Ainsi, l'île de Chypre et Famageuste en particulier étaient toujours le rerdez-vous de marchands de différentes nations, mais l'affinence diminuait à vue d'esil. Le chiffre de la population décroissait également et, dans le budget de la ville, les dépenses dépassaient de beaucoup les recettes. En 1447, une députation de bourgeois de Famagouste, envoyée à Gênes pour exposer au gouvernement il mauvais état des finances de il ville, attribuait cette situation à la mauvaise administration d'anciens fonctionnaires. Quelques années plus tard, on rejetait tout le mai sur un nouvel impôt, établi en 1445, et l'en disait qu'il avait fait du tert à la ville en esserouchant les marchands et les marins. Nous avons fait voir que la véritable cause de l'état d'abandon et de l'appauvrissement de Famagouste était dans le monspole stipulé en faveur de Génes:

1 Ibid. III, 800 et et.; Capmany, Me-

steries, II, app., p. 59, 61.

<sup>1</sup> Mm Latric, II, 268, not.

Des bâtiments mettent à la voile à Barcelone pour Chypre, en 1898 et au 1894: voy. Capmany, 1. c., p. 58, 54. Des marchands catalans livrent des marchandises à Jacques II et receivent du saure qui paiement (1468): Kas Latrie, III, 220,

Caymany, II, 176 et a., 228.

<sup>\*</sup> Sanuto, Vita dei degi, p. 1087.

Le pèlerin Stephan von Gumppenberg dit (1449) que c'est à Famagousie qu'en voit les plus belles maisons, mais qu'elles mat "ainéd und wint", vides et désertes; voy. Repuebuéh des hail. Landas (1584), fol. 243, au verso,

<sup>&#</sup>x27; Mas Latrie, III, 26.

<sup>4</sup> Ibid. III. 57.

il était tellement odienx aux autres nations commercantes, qu'elles préféraient aller plus loin. A Reyrout ou à Alexandrie. En 1447, le gouvernement génois crut avoir trouvé le remède au mal qui rongesit cette colonie en eu confiant l'administration à l'office de S. Georges devenu plus tard célèbre sous le mom de banque de S. Georges. Nous connaissons déjà cette société de farmiers généraux; depuis 1408. l'ancienne mahone de Chypre avait opéré sa fusion avec elle. L'espoir que l'on fondait sur l'habileté éprouvée des financiers placés à 🖹 tôte de la société fut déca par les événements: le traité qui leur cédait l'administration de la colonie avait été passé pour une durée de vingt-neuf années, mas il ne jouirent de leur baile que pendant dix-sept ans. En effet, ce que n'avaient pu obtenir plusieurs rois de Chypre, ni par la force des armes, ni par des machinations soignement ourdies, ni par des offres de rachat,\* Jacques II le Bastard le réalisa par son énergie personnelle et par ses talents militaires. Après un siège prolongé, il fit tomber les défenses de l'amagouste et réunit de nouveau cette place à son reyaume (1464). Cétait la ruine du privilège défendu avec tant d'acharnement par les Génois. Jacques ne la renouvela pas, car il n'avait aucun motif pour favoriser Famaguuste au détriment des autres ports de l'îla.

Si grand que fut le service rendu par Jacques II au royanne en reconquérant une ville qui en était détachée depuis plus de quatrevingt dix ans, il n'en était pas moins un usurpateur, et il sentait le besoin de se consolider sur le trône par une alliance avec une grande puissance. En 1466, il fit son rapprochement avec la république de Venise: il promettait, bien entendo, de faire aux marchanda venitiens le meilleur accueil à Famagouste; mais, pour mieux prouver encore sa boune volonté, il demanda à la Seigneurie de lui choisir une épouse. La Seigneurie lui désigna d'abord une princesse de la famille impériale de Byzance, fillo 📖 despote de Morés. Mais peu de temps après, apprenant qu'un riche patricien de Venice, établi en Chypre, Andres Cornaro avait recommandé an choix du roi sa mièce Cutherine, elle adopta cette idée, que pent-être, d'ailleurs, elle avait suggérée elle-même, et mit tout son sèle à la faire aboutir: c'était effectivement une combinaison des plus favorables aux intérêts de la République. Jacques II donna son consentement, et les négociations pr'liminaires s'ouvrirent sur le champ;

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mas Latrie, IL, 488 et m.; III, 34 et es.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sur ces offren de rachet, vey. Bibl. de l'Ésole des chartes, 1874, p. 180—188.

<sup>\*</sup> Il no prit possession de la ville que le 28 août (Georg, Bustron, dans Sathas, II, 469), tandis que les conditions de la expitulation avaient été signées dès le

<sup>6</sup> janvier (Plor. Bustron., dum Mas Latrie. III. 170 et se.): le motif de ce retard est resté inexpliqué: voy. les renserques do M. M. Mas Latris (III. 128, not., 170, not.).

L'argumentation de M. de Mas Latrie (III, 486 et a.) est irréfriable.

Mas Latrie, III, 178 m et.

il est à creire que l'empressement avec lequel le roi confirme, en 1467, les priviléges des Vénitiens dans l'île, et 🖿 zèle qu'il mit à satisfaire les réclamations de la République et de queiques particuliers 1 n'y étaient pas étrangers. Les fiancailles eurent lieu l'année suivante par procuration. Entre temps, le roi avait changé d'idée et l'accomplissement de cette formalité ne l'empêcha pas de chercher sillears une épouse. Mais la République avait le moven de le contraindre à tenir sa parole. Elle fit prévaloir ses titres d'alliée et de protectrice pour exercer sur lui une pression salutaire. et. comme elle n'oublight famais les intérêts de son commerce, elle profita de l'occasion pour lui arracher une nouvelle favour. l'exemption des droits d'entrée et de sortie pour les marchandises vénitiennes qui ne faisaient que passer par l'île en transit." A l'automme de 1472, le roi consomma définitivement son union avec sa flancée, mais elle ne fut pas de longue durée: il mourut dans la muit du 5 au 6 juillet 1473 et son fils posthume ne vécut qu'une année. La Seigneurie laissa pendant quelque temps sa veuve jouir des apparences du pouvoir, mais, en 1489, elle la contraignit de céder l'île à la République et de se retirer à Venise pour y vivre dans la retraite.

Ainni, les occupations étrangères se succédaient en Chypre : une des puissances commerciales de l'Occident avait ouvert la série en occupant lo principal port de l'île: une autre la remplaçait, mais elle mettait la main sur l'île tout entière. Cependant, il n'entrait pullement dans ses vues de faire de Famagouste le centre 👛 son commerce dans le Levant et les galères vénitiennes continuèrent à visiter régulièrement le port de Beyrout d'une part, celui d'Alexandrie de l'autre.4 Tant que l'accès de ces deux ports ne leur était pas absolument fermé. l'île de Chypre n'était et ne pouvait être qu'une station intermédiaire commodément située. Mais, avec des souverains aussi violente que les sultans d'Égypte, les occasions de conflit pouvaient naître à tout moment, et les marchands vénitiens pouvaient se trouver pour un temps dans l'impossibilité de séjourner soit en Egypte, soit en Syrie: dans ce cas, l'île de Chypre leur offrait un refuge à peu de distance du théâtre de leurs opérations commerciaies et l'on pouvait, de là, les continuer tant bien que mal, en attendant des conjonctures plus favorables. Le gouvernement de Venise s'était proposé de concentrer dans sa main puissante tous les points des pays du

tiennes: il mentionne, pendagt les dir dernières années du XVe sécle, beaucoup de départs pour Beyrout et Alenandrie et pas un seul pour Chypre; is seul qui soit indiqué, p. 618, remonts en règne de Jean II de Lusignau (1457).

<sup>&</sup>quot; Mas Latrie, III, 176 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid. III, 807 et au.

Ibid. III. 319.

Malipiero, Annali Veneti (dans l'Arekie, stor. ital., VII): ce chroniqueur s'occape avec un soin tout spécial des mosvements des galères de commerce véni-

Levant où l'élément occidental et chrétien était encore prénondérant et de former ainsi une digue solide, capable d'arrêter l'envahissement des Osmanlis. Elle voyait en eur les plus dangereux de ses ennemis E elle prenaît à tâche de les combattre: l'occupation de Chypre n'était qu'une des phases de l'exécution de ce projet grandiose. Pour l'île, l'ère de la prospérité était close irrévocablement. Cependant, rien que par le fait de l'établissement d'un état III choses plus régulier, et particulièrement d'une meilleure administration des finances, le nouveau régime eut pour résultat un arrêt momentané de l'appauvrissement et de la dépopulation de l'île: l'industrie et l'agriculture se relevérent. Les émigrations volontaires d'une part et, d'autre part, les enlèvements pratiqués par les corsaires et dont étajent particulièrament victimes les ouvriers agricoles, appelés Hapomos (clients), avaient fait des vides nombreux dans la population des campagnes: le gouvernement rénitien prit 🕷 com de remédier à ces deux manx pour conserver an pays un élément indispensable." Mais les villes avaient, elles avasi, perdu une grande partie de leurs habitanta. Nicosis seule faisait exception : c'était le siège du gouvernement central et elle renfermait toute une population ouvrière, occupée au tissage et à la teluture des étoffes, telles que le samit, le camelot etc., de sorte qu'elle n'avait pas cessé de jouir d'un certain bienêtre; de 16,000 habitanta, le chiffre de la population s'éleva, sous la demination vénitienne, à celui de 21,000." Fassagouste, au contraire, se ressentit pendant longtemps des suites du long mêge qu'elle avait subi sous Jacques II. Vers le fin du XV siècle, se population n'était que de 6,500 habitants et elle n'attemnit le chiffre de 8,000 que vers 1540.4 Pour y attirer les étrangers, le gouvernement vénitien mit à leur disposition des maisons et des propriétés dans la campagne; il fit publier à Corfou, à Lépante, à Modon, à Coron, à Nauplie et à Monembasia que tout individu qui voudrait émigrer à Famagouste avec sa famille jouirait du transport gratuit et recevrait en outre des vivres et trois ducate; enfin, il en fit un lieu d'asile pour les criminele condampés au banissement.º Néanmoins, il n'entendait à accun prix relever la prospérité de ce port au détriment des autres villes de l'île. Ainsi, les habitants de Famagouste demazdaient qu'on fit de nouveau

Il est très intéressant de comparer les deux statistiques de la production de l'île publices dans Mas Latrie, III, 496 et m. et 584 et st.; l'une est de la fin du XV\* siècle, l'autre des environs de l'amée 1840. On constate dans cette dernière, sous presque teutes les rubriques, un accreimement de production.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mas Latrie, III, 840, 889, 487 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. III, 487, 480, 496, 584.

<sup>\*</sup> Ibid. III, 496, 584.

<sup>\*</sup> Instructions pour Eald. Trevinani; dances du 27 noût 1489; ibid. III, 480 E =

de leur port le point de concentration de tout le commerce d'importation et d'exportation de l'île, comme au temps de la domination génoise; ils réclamaient le monopole de la réception et de la mise en œuvre de toute la récolte 🔤 coton: ils voulaient que l'on fit transférer dans leurs mure une partie des teintureries de Nicosie: le gouvernement refusa d'entrer dans ces vues.' Parmi les autres ports de la côte orientale, Limisso (Limassol) déserte, à moitié ruinée, avait plutôt l'aspect d'un village que célui d'une ville. Saline (Larnaca) présentait un tout autre tableau; son port, toujours remoli de navires de commerce, les maisons, les magazins qui s'y construissient chaque jour pour E commodité des marchands, étalent un objet d'envie pour les habitants de Famagouste.3 L'une des causes de la prospérité de ce port était 🕨 voisinage des fameux marais salants. Il ressort d'une relation de 1562 qu'il y entrait annuellement de cinquante à soixante bâtiments, rien que pour y charger du sel.4 Ce produit s'exportait en Syrie, en Grèce, en Italic et surfout à Venise: " il procurait à la république un revenu que les voyageurs Chistele et Kraft estiment à 20 ou 30,000 ducats. chiffro assurément très inférieur à la réalité et que l'on peut sans crainte porter à 300,000.º Il se faissit, d'ailleurs, dans ce port un trafic varié: les capitaines de navires vénitiens en route pour la Syrie avaient pris l'habitude d'y faire escale," et, vers la fin de la domination vénitienne, il passait pour le plus considérable de l'île de Chypre: on y trouvait le coton et le blé indigènes et les épices importées de Tripoli. Vers cette époque, Limisso avait repris un peu de faveur comme entrepôt des produits de l'île. Quant I Famagouste, elle n'est plus citée, à la fin, que comme place forte.10 La République dépensa beaucoup de soins et d'argent pour en faire un solide boulevard de sa puissance. Malgré tout. elle succomba, en 1570, aux attaques des Turcs, et toute l'île devint la proie de ce peuple barbare. Sous le règne du sabre, son unique moyen de domination, l'industrie, l'agriculture et le commerce tombérent bien vite as dernier degré d'abaissement.

Voy. la réponse du doge Agestino Barbarigo anu réclamations des habitants de l'amagonste en 1491 : Mas Latrie, III, 485 et m.

Mas Latrie, III, 489; Canola, Viaggio a Germalemme, p. 48.

<sup>\*</sup> Has Latrie, III, 489.

<sup>4</sup> Tbid. 171, 654.

Georg. Gemeie., p. 614,

Man Latric, III, 556.

<sup>&#</sup>x27;Ghistele, p. 251; Kraft, dans la Biol. des liter. Vereina, LXL 75.

Mas Latric, III, 560; Georg. Gennic...

l. c. Le chiffre de 600,000 durant indiqué dans la relation du pélerinage de Frédéric II, duc de Liegaita (Zeitschrift des décatsches Palastina Versine, I, 905) est certainement emprelat d'exagération.

Bibliothèque de l'École des charles, 1874, p. 152 (regente de 1444).

Ces renseignaments sont fournis par une Cosmographic, centre d'un italien, resté inconnu, écrite entre 1541 et 1570: extraits dans Bantini, Hédiath Leopold, III, p. 349 et se.

## 7º L'Égypte et la Syrie.

Nons avons vu la Perse et l'Asie centrale sillounées par les caravanes, enrichles par un commerce florissant; nous les retreuvons dévorées par l'anarchie, ravagées par des guerres incessantes: aussi les routes commerciales y deviennent-elles de pins en plus impraticables-Sur les côtes occidentales de l'Asie et dans la péninsule des Balkans, les quelques territoires restés aux mains des chrétiens disparaissent de jour en jour sous le flot montant des Turca Seldioucides et Osmanlis. Dans la mer Noire et dans l'Archipel, dans les détroits qui les relient, la marine marchande de l'Occident ne peut plus naviguer qu'à travers des difficultés sans cesse rensissantes. Pour se procurer les produits 🏬 Levant, le commerce devra dorénavant se rejeter sur les voies méridionales. L'Egypte et 🛮 Syrie ioniront d'un regain de prospérité qui durera pendant toute la fin du XIVe siècle et se prolongera a travers le XV<sup>a</sup> presque tout entier, puis cette prospérité déclinera sons l'action de l'intolérable rapacité et de la tyrannie des sultans d'Égypte, et enfin la découverte de la route maritime des Indes lui portera le coup de ia mort.

En retraçant l'historique de cette renaissance commerciale, nous nous occuperons séparément de l'Égypte et de la Syrie. Si, au point de vue politique, ce dernier pays n'était qu'une dépendance du premier, au point de vue commercial II out au contraire, pendant la période que nous alions parcourir, une importance pour ainsi dire personelle. Nous parlerons, naturellement, d'abord, de ce qui concerne le plus grand des deux. Mais, au cours des trente premières années de cette période, il ne se produisit aucun événement de nature à faire époque dans l'histoire du commerce; grêce à ce calme, le trafic des Occidentaux, rentré dans son ornière à la suite de la paix de 1370, put suivre sans bruit sa course féconde. Nous en profiterons pour ouvrir ce chapitre par un tableau de la situation des marchands occidentaux en Égypte; nous l'avons emprunté aux traités, aux relations des pèlerins m aux récits de personnages établis dans le pays.

Les navires européens abordaient en grande majorité à Alexandrie; c'était là que se trouvaient les comptoirs les plus nombreux, que se faisaient les échanges les plus importants. Cependant, ils visitaient aussi d'autres ports dont nous devons également dire au moins quelques mots. Au XV° siècle, celui de Damiette était encure assez fréquenté; la raison en est, pout-être, que l'on pouvait s'y procurer, mieux que dans



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Khalil Dhahtri (première moitié du arche, II, 7, 8. KV<sup>a</sup> niècle), dans de Sasy, Chrostomathia

🖿 port cosmopolite d'Alexandrie, les produits du delta du Nil, le sucre par exemple; la culture de la canne à sucre était une des plus pratiquées dans cette fertile région. L'ordre de S. Jean entretenait un consul" à Damiette; la population de la ville comprensit des Grecs en assez grand nombre, qui y faisaient le commerce des produits de leurs pays, des Génois, des Vénitiens. Le consulat vénitien survécut à la période que nous parcourons; il existait encore à une époque avancée du XVI siècle. Pendant cette période, les commercants du midi de la France tratiquaient, au moins occasionnellement, avec Damiette.5 En 1507 et en 1508, le sultan Kansonh-el-Ghouri invita également les Florentina I visiter cette ville, ainsi que les autres porte de l'Égypte: dans ses lettres, il nomme expressêment, outre le port de Damiette, ceux d'Alexandria, de Broulle (Bourlos) et de Rosette. Ce n'est pas sans une certaine surprise que nous trouvons la ce dernier nom. En effet, inson'à la fin du XV<sup>a</sup> aiècle tout au moins. l'accès de la branche de Rosette était absolument fermé aux Occidentaux, tant à ceux qui arrivaient par mer avec l'intention de remonter le Nil, qu'à ceux qui revenaient de l'intérieur de l'Égypte pour gagner la mer. Le danger qu'on voulait conjurer était de deux sortes: sans cette précaution, les Occidentany auraient pu, pensait-on, en étudier toutes les passes et proflier quelque jour de cette connaissance pour introduire par cette voie des flottes de guerre et peut-être remonter le Nil jusqu'an Caire. D'autre part. Rosstie était le grand port de la marine égyptienne et, sous prétexte d'aller et de venir, ils saraient pu se livrer à des manceuvres dangerenses. Les sultans, toujours soupconneux, pensalent se mettre ainsi à l'abri de toute éventualité. Les marchands occidentaux n'avaient donc pas d'autre ressource que de faire par terre la route d'Alexandrie à Rosette; une fois là, rien ne les empêchait de rementer le Nil sur une barque jusqu'au Caire. Au retour, même histoire; il fallait débarquer

Le royage d'Outremer de Jean Thenouel, publ. par licheter (Rec. de roy, et de doc pour servir à l'hist, de la péogr, V (1884), p. 192,

<sup>\*</sup> Charte de 1406, dans Paoli, Cod. dipl., II, 100.

Themsel, I. c.; Chintele, p. 185, 194.
Ce fait researt d'un grand nombre de passages du cod. ital. in 40, nº 8 de la Bibliothèque de Berlin (p. ex., p: 41, 49, 47, 61): je l'ai en à ma disposition. C'est là que, de son temps, Wilken a puisé la matiere de son étude sur les consuls de Venise à Alexandrie aux XV°

et XVI<sup>a</sup> niècles (ASA, der Berl. Akad., sem. 1831, Hist. phil. Ol., p. 29—46). Malipiero mentionne (p. 610) en 1438, E Dumistia, un vice-consul vénities du nom Piero de Piero. On trouvers des lettres écrites en 1497 et 1498 per un consul de Venice à Dumiette, dans Sanuto, Dior., I, 914, 1068.

Thenaud, par exemple (L.c.), y rencontra un marchand de Montpellier, nommé Francisque de Lalle, qui y avait fait des achans de casse et d'autres articles.

Amari, Dipl. arcb., p. 919, 490.

à Rosette et gagner Alexandrie à dos d'âne ou de chameau. Le pêlerin Martin von Banngarten fit le voyage d'Alexandrie au Caire par Rosette en compagnie de quelques marchands italiens: Hans von Tucher, de Nuremberg, faisant la route en sens inverse, eut pour compagnon un Vénitien nommé Domenico Barbarigo. Les Vénitiens trafiquaient encore à Rosette pendant le XVI<sup>+</sup> siècle.<sup>2</sup> En remontant la branche de Rosette. on rencontrait sur la droite, un peu au-dessus de cette ville, une autre branche plus petite, par où l'on pouvait descendre vers la mer, que l'on atteignait à Bourlos ou Barallos. Ce port, intermédiaire entre Rosette et Damiette, était également ouvert aux Occidentaux du côté de la mer: i) était très fréquenté par eux à cause du voisinage du lac du même nom, dont le poisson s'exportait sous forme de salaisons jusqu'à Rhodes . a Candie.4 Son nom se rencontre dans quelques documenta florentins et vénitiens,5 précisément à l'occasion de ce trafic, et il est rare qu'il soit omis dans les portulans et sur les cartes du Moyen-Age;° quelques voyageurs de l'époque en parlent incidemment.7 Au commencement du XVI siècle, c'était le siège d'un consulat vénitien. a Mais revenons | Alexandrie.

A l'arrivée d'un navire d'Occident, des agents du port montaient à bord, s'informaient de la nationalité du bâtiment, comptaient les passagers, prenaient une note exacte de leurs noms et de la nature du chargement: puis, ils faisaient leur rapport sur tous ces points au gouverneur (émir) d'Alexandrie qui le transmettait au sultan, au Caire: ces dépêches s'expédiaient par pigeons voyageura? La ville avait deux ports: s'é le port neuf, ouvert au nord, recevait les navires

Joh. Techer, dans le Repushuch des heil. Lander (1584), p. 869, b. Ghirtele, p. 206; Bern. de Breydenbach, Perogrinatio, p. 120; Fel. Fabri, III, 118; Geo. Genericensis, p. 475; Lannoy, p. 68.

Yoy. N Codex de Borlên, cité plus baut, p. 40.

Aboulf., Géogr., II, 1, p. 47, 181; Bu Batonia, I, 68.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 848; voy. sumi Ten Batoute, I, 67, 80. On termesit ces polatous des Beri (Cephalus): v. Calcachandi, Geogr. and Varicaltung non Egypton, tred. Wistenfeld, Abb. d. OSE. Ges. der Wiss., XXV, p. 89.

<sup>\*</sup>Amari, Dipt. srab., p. 219, 888; Cod. de Bert, cit p. 40, 47, b. 58, b; Sanut., Dier., III. 985; V 978; VI, 800; VII. 918; X, 110; XI, 75; XII, 158, 156, 497.

Sanute, dans Bong., p. 959; Ussano, p. 937; Carte de Fra Mauro, p. 57; PAS. Lumpro, p. 118.

<sup>1</sup> Harff, p. 88; Ghistele, p. 205.

<sup>&#</sup>x27; Samut., Diar., II, 75.

Simon Simeonis, p. 18, 19; Preserbaldi, p. 90; Harff, p. 76 et a.

<sup>\*</sup> Sur cas ports, vey. Lamey, p. 66, 101 et as.; Fel. Pabri, III., 175 et a.; Petr. Kartyr de Angleria, Legest Robyl, p. 389; Leo Africanus, dans Rassusia, Nacigationi e ringgi, I (1568), p. 82. Voyen ausai le plan d'Alexandrio dans Desjardina, Aperpu histor, sur les amboncieures du Rhône, etc. Paris, 1900, pl. II., et Mas Latrie, ed. de Machant, p. 250.

chrétiens, tandés que le vieux port, ouvert à l'ouest, n'admettait que les navires musulmans: l'entrée en était interdite aux chrétiens, même du côté de la terre. Quand le bâtiment avait jeté l'apere, on lui enlevait son gouvernail et ses voiles et on ne les ini rendait que le jour où le capitaine et ses passagers avaient payé tout ce qu'ils devaient, achevé leurs préparatifs et reçu l'autorisation de départ.<sup>2</sup> Les agents égyptiens abusaient, paraît-il, assez souvent de cette disposition réglementaire, pour mettre des entraves au départ d'un navire sous les prétextes les plus arbitraires.3 Une fois débarquées, les marchandises entraient en ville par la porte de la donane et étaient portées à la donane à dos d'hommes, de chameaux on d'ânes. Quant aux marchands, avant de passer la porte, ils subissaient un examen sévère de l'émir d'Alexandrie on de son agent; ils avaient d'abord à faire établir lour nationalité, soit par leur consul, généralement yeau à leur rencontre, soit par d'autres compatriotes; pais, il fallait acquitter un droit d'admission d'un ducat et plus tard de deux ducats par tête, et un droit d'entrée de 2 % sur l'argent monnavé apporté par chacun, à moins qu'on n'eût l'habileté de le dissimuler: ces formalités accomplies, rien ne les arrêtait plus: chacun trouvait un logie pour lui et un abri pour ses marchandises dans le fondaco de sa nation.

Les fondachi étaient de grandes constructions carrées à plusieurs étages, à apparence de châteaux-forts," avec une cour intérieure pour faciliter les opérations d'emballage et de déballage; c'étaient les plus beaux édifices de toute la ville d'Alexandrie. Le rez de chaussée était occupé par des magasins voûtés; aux divers, étages se trouvaient de nombreux logements à l'asage des marchands. Dans les bâtiments et dans la cour.

\* Cétait sumi l'usage à Aden: Vasthems, dans Ramunio, I, 188.

4 Lannoy, p., 108.

Il est vrai que Frescobaldi semble denner à entendre que le bittiment vánitien qui l'amena il Alexandrio servit entré dens le vieux port; mais tous les autres égrivains dont le témoignage fait autorité affirment ill contraire en termes absolument positifs.

Simon Simeonie, pt 18; Prescobaldi, p. 20; Amari, Dipl. arab., pt 268 (on 7 lit la mot d'origine arabe collere. lever l'anere).

Sim. Simeon., p. 20—22; Prescebeldi,
 p. 20 et e.; Sigeli, p. 158; Herff., p. 77;
 Geo. Gennic., p. 471.

Mustratione di me unomino viaggiatore del sec. XV, s. l. 1783, p. 18: l'auteur compare les fondoché à des casseri (châtenux-forte).

En Orient, on employait le met arabe fondout pour désigner des bâtiments construits aux fruis de l'état III mis à la disposition des voyageurs: les marchands pouvaient y loger, y emmagasiner ou y mettre en vente lours marchandises, custa y traiter leure affaires. Le eignification de ce mot est identique à celle du mot blan: c'est de là que vient le mot fondace: voy, mon étude sur les mots parde et fondace dans les Séranges, der Missean. Afrad., état. (7. 1880, V. p. 817—887.

des bêtes asuvages apprivoisées conraient en liberté. Chaque fondace était entouré de jardins, plantés d'arbres exotiques. Tout cels donnait à l'établissement un air étrange qui ne manquait pas de frapper d'étonnement les pélerins occidentaux fraichement débarqués. Dans un de leurs fondachi, les Vénitiens avaient un porc. objet d'horreur pour les Sarrasins; c'était une petite revanche pour toutes les taquineries par lesquelles les Sarrasins faisaient sentir aux habitants des fondachi qu'ils les tenaient à leur discrétion. La nait, les fondachi étaient fermés à l'extérieur par un agent spécial et malheur au Franc qui avant la maladresse de se faire prendre debors après l'heure. Le vendredi, pendant la prière des musulmans à la mosquée, il était interdit aux Francs de se montrer dans la rue, et, par surcroît de précaution, on les enfermait pendant deux ou trois heures. Chistele voit dans ce fait une disposition bienveillante dont le but, selon lui, était de mettre les chrétiens à l'abri de manyais traitements de la part de musulmans fanatiques; c'est une erreur complète: c'était au contraire une mesure de défiance. inspirée par la crainte d'une attaque des chrétiens, car une aucienne prophétie annonçait pour un vendredi un coup de main des chrétiens. et c'était ce jour-là que Pierre I., roi de Chypre, avait pris la ville. C'est anzai l'opinion émise par les voyageurs Simon Simeonis et Schiltberger. 1 Au reste, quoi qu'il en soit des motifs de cette réclusion forcée, ce n'en était pas moins une grave atteinte à la liberté individuelle des marchands. Les colonies n'avaient aucun droit 📰 propriété sur leurs fondachi. Ce n'étaient que des bâtiments mis à la disposition des marchands étrangers par le gouvernement égyptien, et plus spécialement par la douane: c'était elle qui payait le loyer et supportait les dépenses d'aménagement et de réparation. Le consul désignait les personnes ayant droit à la jouissance d'un logement dans le fondaco: il en avait la police intérjeure et il l'habitait de sa personne; un agent désigné sous le titre de Fundicarius y rempliesait les fonctions d'intendant.

Il existait à Alexandrie un certain nombre de ces fondachi. Les Vénitiens, nous le savons déjà, m avaient deux, puis venzient, chacun

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. Mas Latrie. Elet. de Chypre, II, 975, 280 et s.

<sup>†</sup> Les renseignements que nous venons de donner sur les fundachi sont empruntis sux éstivains ci-après: Simon Simon, p. 21 et a.; Frescobaldi, p. 60; Anglure, p. 75; Lannoy, p. 100 et a.; Piloti, p. 861, 888—890; Ghistele, p. 117 et a.; Schiltberger, p. 110; Harff, p. 77, 79; Fel. Patri, III; 168 et a.; Broydenback, p. 191

<sup>—126;</sup> Geo. Gemnio., p. 474; Thenaud, p. 27; Kiechel, p. 884 et at. Le contame d'enfarmer les chrétiens le venèredi dans leurs fondaci est confirmé par un passage de Taf. et Them., II, 486.

Amari, Dipl. grab., p. 266, 261, 266, 268, 260, 369; Tal. et Thom., II, 856, 486; Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 806.

Ce fait est encore affirmé, su XVI : sécole, par des voyageurs tels que Thouasd,

avec un fondaco, les Génois, les Pisans, du moins dans l'ancien temps, les Florentins plus tard, ce qui pons donne à crojre que les sultans timent les promesses qu'ils leur avaient faites II plusieurs reprises. 2 les Anconitains, les Palermitains; enfin, les Napolitains en avaient un en comman avec les marchands de Gaëte. Voilà pour les Italiens. Énumérons encore ses Français du nord.º les Marseillais, les Narbonnais, les Catalans, les Bagusans, chacune de ces nationalités avec un fondaço. L'île de Candie, quoique simple colonie vénitienne, avait le sien à part: de même le royaume de Chypre; celui-ci le possédait déjà ayant la prise de la ville par Pierre I<sup>er</sup> et II en reprit possession à la paix.<sup>1</sup> N'oublions pas les Grecs de Constantinople, les Turcs, les habitants de la Mauritanie (Mauri et Ethiopes) et enfin les Tatara: suivant la remarque naive d'un pélerin allemand, ces derniers avaient déjà appris à faire de l'or et ils en faisaient même beaucoup, car ils amenaient I Alexandric des esclaves, article toujours très recherché; leur fondaco était, à vraidire, un marché d'esclaves ouvert en permanence.

L'existence des colonies de commerce d'Alexandrie était un bienfait pour bon nombre d'Occidentaux attirés en Orient par des motifs autres que le commerce. Bien des pélerins, et notamment les plus riches d'entre eux, profitaient d'un voyage à Jérusalem pour visiter, par la même occasion, à l'aller ou au retour. l'Égypte et le mont Sinai. Pour ces voyageurs, Alexandrie était toujours le port de débarquement ou de rembarquement. A l'origine, rien n'y était organisé pour recevoir cette sorte de pélerius. A

p. 32, et Klochel, p. 884 et c. Il y avait un grand et un petit fondaco: v. Wolf van Zilnhert, dans Beskricht et Meisner. Deutsche Pilgerreisen, p. 314; Sanut., Dier. I, 1083. A l'époque in plus brillante du trafe, les unguins des deux fondachi réunis étaient encore trop étroits: Tal. et Thom. IV, 306 (ann. 1846).

Pelix Fahri et Breydenhach en parlent comme d'un monument remarquable par en beauté et ses dimensions. Les Génois en possédajent autérieurement un autre, qu'ils avaient abandonné et dont parle Piloti, p. 389.

\* Amari, Depl. arab., p. 208 et a. 530, 871, 381, 386.

" Gueci (p. 274) nomme numi des marchands d'Ancone entre d'autres colons sédentaires d'Alexandrie.

\* Laxney, p. 110. A la place des mote \*de Palermo\*, les ancient éditeurs avaient adopté une lecture fausse : "de pélerins."

Deux individus originaires de Gaëte occupérent reconsilvement, en 1898 et 1899, le poste de consul de Naples à Alexandrie: v. Camera, Mem. d'Arnolfi, I, 568;

" "Fondigue in France:" Anglure, l. c.

\* Kiechel, m 385.

"Paudigue des Chypriess — des Candiens:" Anglure, l. c. Ce voyageur vit à Alexandrie, en 1895, un fandaco chypriote: cela prouverait que la sul Pierre avait obtenu qu'il fut donné enite à la réclamation faits par lui en 1898; l'entête porte: "de hedificando habitationem common Chiprisasem valgarites nuncupatam Han (khan) de la Kose in Alerandria."

\* Lannoy, p. 10; Fabri, III, 164; Breydenbach, p. 128; Harff, p. 79; Geo. Commic., p. 474. son arrivée à Alexandrie, où l'avait amené un bâtiment vénitien (1384), Frescobaldi fut recu par le "consolo de Franceschi e de pellegrini", et hébergé dans sa propre maison : ce consul était un Français. Au reste. c'était sa contume, et son hospitalité n'était point gratuite.1 Dix ans pins tard. I l'ép que in voyage du sire d'Anglure. Il fondace des Narbonnais était organisé pour recevoir les pélerins; c'était là qu'en leur faissit yerser 🖿 somme exigée par 🖟 sultan comme droit d'entrée. Était-ce le chef de la colonie narbonnaise qui percevait cette taxe en verta d'une commission du sultan? ou bien III colonie narbonnaise avait-elle déjà cessé d'exister, et n'y avait-il là qu'un agent, chrétien de religion, chargé par le sultan d'héberger les pélerins dans l'ancien fondace des Narbonnais? c'est un point resté obecur; tout ce que nous sayons, c'est que ce fonctionnaire portait 🚆 titre de "consulle de Norbonne et des poleries". Vers la fin du XVe siècle, les choses avaient changé de nouveau, peut-être par suite de la superession du fondaco des Narbonnais. C'était dorénavant au fondace des Catalans que logesient les pèlerina.2 C'est là que furent reçus Fél. Fabri et Breydenbach, ainsi qu'un pèlerin italien anonyme qui voyages it - compagnie de marchands florentina.<sup>8</sup> Copendant, les choses ne se passaient pas toujours de même. Ainsi, un pêlerin amené par un navire vénitien ou muni de lettres de recommandation pour des marchands vénitiens était parfois invité à descendre au fondaco de cette nation et il pouvait y prendre sa nourriture en payant: c'est ce que firent les pèlerins allemands Tucher, Harf et Baumgarten. Ce fut sans doute pour un motif du même genre que Simon Simeonis logea au fondaco des Marseiliais.4

Des prêtres occidentaux, logés dans les fondachi, pourvoyaient aux besoins religieux des colons, et chaque fondace avait sa chapelle; mais ce n'était pas tont: les nations les plus importantes avaient en outre des églises à elles, telles que S. Nicolas des Pisans, Ste Marie des Génois, S. Michel des Vénitiens Dans divers traités conclus par

<sup>2</sup> Frescob., p. 20 et a.; Sigoli, p. 165, 172; Gucci, p. 274, 421.

Breydeabech, p. 191: "peregrini ab olim in fontice Cathalaniarum se recipere consseverunt; nam et ab ejusdem fontici consule proteguntur, trutzelmanno (drogman) Alexandrica sibi anxiitum ferente." Il résulte de ce qui a été plus haut, que cet seage ne devait pas être très ancien. On volt aussi, dans une instruction de 1891 pour le consul catalan a Alexandric, qu'il est parié in l'admission des petertus dans son fondace comme d'un fait exceptionnel et

qui ne peut être toléré que dans le cas où il ne se présenterait pas en même temps des individus ayant plus de divite au logament: Capmany, II, 159.

\* Rhatracione di un anonimo vieggiatore, 1. c., p. 13.

4 Ed. Nasmith, p. 21.

<sup>4</sup> Pahri, III, 49, 161 et a.

Ameri, p. 958, 965, 981, 988, 285

<sup>1</sup> Lib. jur., II, 946.

<sup>4</sup> Taf. et Thom., II, 889, 487.

96

ces derniers. Il est même fait allusion à plusieurs églises on monastères leur appartenant. Il est probable que les chapelles de leurs deux fondachi étaient comprises dans le nombre. Dans les descriptions de l'Alexandrie du Moyen-Age laissées par des voyageurs, il n'est jamais parlé que d'une seule église des Vénitiens, ornée de marbres et de mosaïques splendides.<sup>2</sup> Tous les Latins pouvaient se faire enterrer dans le cimetière de l'église jacobite de St. Michel.<sup>6</sup>

Pour procurer un peu de comfort aux colons, chaque nation commerçante possédait des fours à pain et des bains, dont l'usage était généralement gratuit.<sup>4</sup> Enfin, le vin pouvait être introduit en franchise dans les fondachi: cependant, quand les quantités importées étaient tant soit peu considérables, il était difficile de les faire passer sans laisser quelque chose entre les mains des inspecteurs des documes.<sup>6</sup>

Les marchands occidentaux, on le voit, trouvaient à Alexandrie un bon gite en compagnie de leurs compatriotes et tout ce qu'il fallait pour satisfaire leurs besoins matériels et religieux. Beaucoup d'entre eux repartaient au bout de quelques semaines avec les navires qui les avaient amenés; quelques-uns prolongeaient leur séjour et personne ne leur faisait de difficultés à cet egard. S'ils voulaient voyager dans l'intérieur, les traités leur en dennaient le droit; parfois même on avait stipulé, pour leur éviter bien des désagréments, la permission de porter le costume oriental. Dans ce cas, leur but était presque toujours le Caire, capitale de l'Égypte. C'était une immense ville, habitée par une innombrable population de toute origine: plus de 30,000 loueurs de bêtes de somme y trouvaient de l'occupation; un va et vient incessant de bateaux, re-

Latrie, l. c., p. 88, 69; Amari, p. 200, 352, 855 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Taf. et Thom., II, 489; Mas Latrie, Tradión, append., p. 85, 92.

Ladolf. v. Suthem, p. 86; Lorests. Epon's Pilgerfolist, dans l'Ansiend, 1988, p. 917.

Tacher, p. 870, b; Breydenbach, p. 182, a; Fabri, III, 161. D'un autre cete, Thenand dit (p. 96) que les Latins étaient enterrés à côté de l'ancienne égites cathédrale de él Saha, et qu'on payait à l'émir, pour y avoir droit, une taxe de 14 ducata. Les Pissus entervaient, passifil, leurs morts dans leur égitse: c'est une exception: Amari, Dépl. arab., p. 287.

Pour les Piesas, voy. Ameri, p. 256, 261, 268, 266: pour les Vénitiens, Tuf. et Thom., II, 359, 467; Mas Letrie, Trustés, append., p. 66, 92.

<sup>\*</sup> Taf. et Thom., II, 889, 486; Mas

O "Vertiro vestimente mamalochesco: vestire a uso di Mamalucho: vestirsi da Mondmanno: Amari, p. 666, 373, 864.

Cinq auteurs de relations diverses (Machaut, p. 198, Sim. Simeon., p. 41, Lud. v. Suthem, p. 51, Patri, III, p. 61, Thenaud, p. 46) comparent II Caire à Paris. En supposant que les chiffres les plus has soient les plus rapprochés de la vérité, II faudrait encore admettre que la capitale II Égypte était de deux à trois fois plus grande de celle de la France et avait une population de quatre à cinq fois plus nombreuse. Frescobaldi pensait (p. 49) que la Tossane tout entière avait moins d'habitants que la ville du Caire.

montant et descendant le deuvel, donnait à see quais une animation extraordinaire; on n'en estimait pas le nombre à moins de \$6,000; on rencontrait dans ses rues des éléphants et des girafes. Cela seul cât déià suffi pour donner aux Occidentaux l'envie de la visiter: mais elle offrait encore au commerçant d'autres attraits irrésistibles: ses boutiques regorgesient d'objets de prix, sortis des mains des tisserands, des joailliers et des verriers orientaux." Cependant, pour le commerce de gros entre l'Orient et l'Occident, le rôle du Caire n'était que calui d'une station de passage traversée dans les deux sens par des quantités incommengurables de marchandises. 8 Alexandrie était III marché où se faissient les échanges et où ces marchandises passaient des mains des Orientaux entre celles des Occidentaux et réciproquement.4 Il était interdit aux Vénitiens par leur gouvernement d'acheter au Caire des épices des Indes.<sup>5</sup> Dans ces conditions, on conçoit qu'il ne devait rester à demeure, dans la capitale de l'Égypte, qu'un nombre relativement restreint de France." Il n'y avait pas d'église latine; aucune des nations commerçantes de l'Occident n'y possédait de fondaco. A une certaine époque, les Pisans en avaient, il est vrai, demandé un au sultan qui avait répondu favorablement (1154):9 reste à savoir, si cette concession devint jamais effective; en présence du silence complet gardé, sur ce point par les sources de date postérieure, le fait paraît douteux. Si les Vénitiens ne possédaient pas de fondaco, ils avaient du moins une auberge à la disposition des pélerins, 10 maie destinée en principe 🛭

prar alcun de toro specie in nome de Mori ne de Zedei."

Fel. Fabri, III, 22.

Cet état de choses était constaté, vers 1470, par le voyageur belge Anselma Adorno, sire de Corthuy; voy. as biographia par M. R. de la Coste (Brux. 1855), p. 161. Les marchanis qui devaient séjourner un certain temps, au Caire étaient obligés Me prendre leur logis et leurs repes ches le drogman; c'est ce qui arriva à Themand, pendant son pélerinage (p. 88 et a.).

\* Amari, Dipi. oroš., p. 248, 248.

**99**a

¹ Ces chiffres sont empruntée à The Batouts, I, 69 m a. Suivant Frescobaldi, il y avait, dans le seul port m Caire, un tiers de navires de plus que dans soux de Vasire, de Génes et d'Ancène résals. Piloti (p. 409) compte sur le Nil, au Caire, 16,000 barques.

Sim, Simeen., p. 43; Prescobaldi,
 p. 41, 49; Gucci, p. 500; Sigoli, p. 190;
 Machaut, p. 201; Tafur, p. 117; Thensed.
 p. 48; Trevisani, p. 42.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Piloti, p. 899.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Les marchandines de l'Inde, écrit Gucci p. 314, descendent le Nil du Caire à Alexandrie "dore si fanno i grandi fatti Ill mercatanzia ".

<sup>\*</sup> Cod Bwol, cit. p. II (ordeniance de 1407); les traités de 1512 stipulaient également: "che miuno Franco posti star al Cairo piu di mesi tre e non possi com-

<sup>&</sup>quot; Prescabaldi, p. 44; Chintele, p. 154; Harff, p. 115; Geo. Gemnic., p. 509. Suivant Themaud, p. 51, les 10,000 chrétiens compris donn la population permanente du Caire étaient "Syriem, Coptes, Jacobites".

Budolf v. Frameynsperg, dans Caninjus-Barnage, Thes. most seek, IV, 360; Tusher, dans le Reproduct, p. 368.

recevoir les marchands III leur nation. La curiosité n'était pas toujours l'unique motif qui poussait les marchands à faire le voyage d'Alexandrie on de Damiette au Caire: ils y allaient aussi parfois pour demander justice. Les traités garantissaient aux sujets des nations privilégiées le droit de s'adresser directement au sultan en cas de réclamation contre un fonctionnaire égyptien, contre le jugement rendu par un tribunal local dans un procès contre un indigène, enfin contre un débiteur earragin récalcitrant. Le consul vénitien d'Alexandrie avait à tout moment affaire au Caire, soit pour soumettre au sultan les réclamations de ses compatriotes, soit pour remplir une mission de son gouvernement, soit pour répondre à une convocation du sultan quand celuici voulait lui faire de sa propre bonche des reproches sur un sujet quelconque. Il s'y trouvait précisément au moment où Felix Fabri visita la ville; il était venu réclamer au nom de ses compatriotes contre les marchands sarrasias qui prétendaient les obliger d'accepter les épices avec toutes leurs impuretés.1 Bernard von Breydenbach, chanoine de Mayence, qui fit un sejour su Caire en même temps que l'abri, s'y trompa: les Vénitiens, dit-il, y entretiennent (au Caire) en permanence un des leurs, auquel ils donnent le titre de consul et qui est chargé de défendre auprès du sultan les droits de ses compatriotes établis à Alexandria.<sup>5</sup> C'est une erreur: en fait, il u'y avait pes de consulet au Caire.

Du moment que la route d'Alexandrie au Caire était inféquerment parcourue par les marchands occidentaux, il est intéressant de la connaître. Un péterin, Ulric Leman, dit que le sultan ne fournissait pas d'escorte aux voyageurs sur la route de terre. Cétait un motif pour suivre la route fluviale qui, d'ailleurs, se recommandait par son bon marché; mais, comme la branche de Rosette était interceptée à Rosette même, on ne pouvait la remonter que dans la partie située en amont de cette ville. Il failait donc, en tout cas, faire un bout de chemin plus ou moins long par terre. Ce chemin se trouvait réduit an minimum possible, quand on pouvait remonter le canal qui se détache de la branche de Rosette à Fouch et s'étend jusque tout près d'Alexandric. Une réparation exécutée in 1310 par ordre de Mélik Nassir Mohammed avait été assez bien faite pour qu'il pût servir pendant soixante ans, tant comme aqueduc pour amener l'eau potable, que comme réservoir pour les irrigations et comme voie navigable;

<sup>3</sup> Fabri, III, 22, 88.

<sup>\*</sup> Breydenback, p. 119.

Cod. garm. Bibl. Monac., nº 692, p. 52. La date de ce pélerinage est comprise entre 1470 et 1480.

Sim. Simeon., p. 86.

<sup>&</sup>quot; Il a été déjà question de ce canat: les écrivains occidentsux lui donnent parfois un nom dérivé d'un mot arabe, Khalidj (Francacci, p. 829, caligées; Sanut., Dier., I., 270; VI,279: octivens ou charicess), ou l'appellent simplement talgista, fossatum, canale.

il restait plein d'esu pendant toute l'année jusque dans la partie la plus rappinchée d'Alexandrie (¹ sa largeur était de quinze ■ seize sunes et sa longueur de cinquante à cinquante-cinq milles environ.1 C'est pendant cette période que Simon Simeonia fit son voyage en Égypte. En quittant Alexandrie, il n'eut à faire à cheval, pour gagner le port d'embarquement, qu'une course d'un mille environ; de la il navious pendant un jour sur le canal, pendant trois jours sur la branche de Rosette 💵 entra enfin dans le Nil, qu'il remonts jusqu'an Caire." Vers 1368, ce canal commença à s'ensabler de nonveau; il ne se remplissait plus et ne penyait, par conséquent, porter les barques que pendant la crue du Nil.º A quelques années de la débarquèrent à Alexandrie, en 1384. le florentin Frescobaldi et ses compagnons; en 1885, Lorenz Egen, d'Angsbourg; ° l'époque de leur arrivée correspondait, par bonheur pour eux, avec celle où le canal était praticable. On sait que 🗎 crue du Nil commence pendant la deuxième moitié de juin et atteint son plain au commencement d'octobre. Frescobaldi navigua sur le canal les 5 et ■ octobre; pendant son séjour au Caire, du 11 au 19 du même mois, la Nil avait déjà baissé d'une aune. Egen, arrivé à Alexandrie au commencement de septembre, put également profiter de la crue du Nil. Comme Simon Simoonis, ces deux voyageurs se rendirent à cheval au lieu d'embarquement: III en estiment la distance tantôt à un fort mille, tantôt à un mille et demi, tantôt à trois milles: 'ils remontèrent le canal jusqu'à Fouch. Le canal resta en cet état pendant tout le XV siècle. Boursbaï l'avait bien fait remettre encore une fois en état (1423) et pendant un certain temps il avait pu de nouveau porter les barques jusqu'à Alezandrie d'un bout de l'année à l'autre, mais cette amélieration ne dura pas longtemps: il ne tarda pas à se combler de nouveau et depuis lors il ne fut plus navigable que pendant la crue du Nil. Il semble même que,

D'après une description de l'Égypte par Makrizi, communiquée par Langlein dans le Voyage de l'Égypte et de Nubie de Norden, III (1798), p. 177 E 3.; voy. Sumi Weil, Gasch, der Chalif., IV, 878.

<sup>\*</sup> Gtacci, p. 978.

<sup>\*</sup> Rd. Namnith, p. 34 et ss.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Norden, l. c.

Freecobaldi, m 32 et e.; Sigoli, p. 168; Gueci, p. 278—284.

<sup>\*</sup> Ansland, 1885, m 917.

Cette distance est estimée à trois milles par Pel. Brancacci (1422), p. 169, 399 et par il compte Philippe von Katsonthenbogen (1438) [voy. Zeitschr. für deutsches Alterik. Neus Folge, XIV. p. 351

<sup>(1989)];</sup> à un demi mille seulement par Nice de Poggibousi (1845), II, 59, à deux petites lieues de France par le cire d'Angiare (1895), p. 77.

<sup>&</sup>quot;Les deux éditions de Francohaldi (éd. Manni, p. 86, éd. Gargiolli, p. 58) portant "Saga"; trompé par ce non, M. Defrémeny (fon Batouta, I, p. xxxix) a confondu cetta localité avec Deçouk, village aitaé en face de Rahmaniyeh; mais comme Sigoli, p. 286, écrit "Fughe" et Gueci, p. 169, "Fua", A faut admettre qu'on doit lire dans Prescobaldi Faga au lieu de Saga.

Makrisi, dans Norden, L. c., p. 179; Pfloti, p. 845, 890.

pendant la deuxième moitié du XVe siècle, toute navigation y soit devenue impossible; du moins, ja sersis porté à le croire, car Tucher i et Harif " n'où profitèrent pas, bien qu'ils le connussent parfaitement; ils n'en parlent que comzas d'une conduite d'ean notable et d'irrigation. Par suite de cet état de choses, pendant la denxième moitié du XV° siècle et su commencement du XVI°, les voyageurs qui se rendaient d'Alexandrie au Caira, on réciprognement, étaient obligés de parcourir à pied on à cheval, en longeant le rivage de la mer, la distance qui sépare Alexandrie de Rosette et. A partir de cette dernière ville, ils remontaient le Nil et mettaient ding jours pour aller jusqu'au Caire et autant pour en revenir. Ce bouleversement des movens de communication eut pour conséquence directe un autre changement sur le terrain commercial. Tant que la navigation du canal avait été possible d'une manière constante, les marchands occidentaux avaient en à Fonah un entrepôt pour lequel ils payaient patente au sultan; du jour où elle ne fut que périodique, ils le supprimèrent. Cet entrepôt leur servait assurément 🛮 emmagasiner au fur et à mesure les achais qu'ils faisaient dans leurs courses à travers le delta du Nil, région alors très fertile, on le sait, et qui produisait en abondance le sucre, les dattes, les malons, les oranges et autres fruits du midi, ainsi que le coton et le lin.6 Dans ces excursions ils ponvaient aller et venir en toute liberté, mais ils ne devaient pas songer à dépasser la région du Nil à l'Est ni à gagner le rivage de la mer Rouge, le sultan ne l'ent pas toléré. Un ancien historien italien a bien cru découvrir, dans le traité conclu en 1173 entre Pise et l'Égypte, une indication suffisamment claire pour en conclure que les Pisans faisaient la traversée d'Égypte aux Indes avec l'agrément du

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Republicate, p. 368,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hazif, p. 84.

<sup>\*</sup> Harff, p. 60 et m.; Adorno, p. 158; Baumgarten (free. Gennie., p. 475 et sa.); Petrus Martyr, p. 384 et m.; Thanand, p. 27 et m. En 1432, Lanney prit in peine de parcourir par la voie de terre la distance de 25 a 26 milles qui sépare Alexandrie de Bosette, et ce fut seulement à partir de cette dernière ville qu'il prit une barque pour gagner le Caire (p. 68, 110 et a.), mais il avait pour cela un motif particulier; il était chargé d'une mission militaire et devait, en consequence, étudier toutes les voies donnant un accès en Egypte, et, par conséquent, aussi les anvirons de Rosette. Il connaît parfaite-

ment ce canal (p. 106, 119); il arrive, dit-il, jusqu'è un mille d'Alexandrie; des conduites d'esu le mettent en communication avec la ville et, à l'époque de la crue il Nil, alles y apportant de l'esu potable pour toute l'armée. Il ne dit pas que le canal fût navigable; mais, précisément en cette même année 1439, le forentin Brancacci en fit personnellement l'expérience.

Tucher, p. 369, b; Fahri, HI, 138 et m.; Breydenbach, p. 120.

<sup>\*</sup> Voy. In paccago de Electii Dhaheri, communiqué par M. Venture dens son Voincy poy., I, 286.

<sup>\*</sup> Piloti, p. B47.

sultan, et, partant de là, il a exprimé les regrets les plus vifs an suist de la disparition de leura relations de voyage et de leura cartea. Le fait est que, dans le texte du traité publié par Lami, on lit bien le nom de l'Inde, soulement le passage en question a subi une altération évidente." Les mots in India n'y présentent aucun sens: sprès une nouvelle étade du texte original. Amari leur a substitué les termes et imdie, at cette simple correction supprime la légende des expéditions des Pisans aux Indes. Il en est de même pour les voyages des agents commerciaux de Frédéric II de Hohenstaufen. Matthieu Paris raconte qu'ils poussaient jusqu'aux Indes du consentement du sultan; mais il s'est exagéré les bonnes relations qui régnaient entre les deux princes: pour nous, cela ne pent plus faire l'objet d'un doute. Nous nous appuyone sur le témoignage contraire de trois écrivains du XIV et du XVº siècle, parfaitement au courant des choses de l'Orient: tous trois constatent unanimement que les sultans d'Égypte ne toléraient pas qu'un Occidental s'embarquat sur la mer Rouge pour gaguer l'Inde et qu'ils faissient surveiller la côte pour les en empêcher au besoin par la force. On cite bien qualques rares exemples de voyageurs qui tronvérent moyen de passer à la dévobée ou qui obtingent une autorisation du sultan: par exemple Ghiztele, de Gand, et encore, fut-il contraint après avoir atteint Aden, de revenir sur ses pas: Arnold von Havff, dont 🔚 voyages dans l'Océan Indien rentrent d'ailleurs très probablement dans la classe des romans d'aventures; le Vénitien Bonajutus de Albanis que Ghistele rencontra I Tor, an moment où il allait s'embarquer pour Ormonz sur un vaisseau qui avait amené des épices et retournait dans son pays; ce voyageur fournit plus tard des renseignements précieux aux Portugais en mettant à leur disposition les nombreuses connaissances qu'il avait acquises dans un séjour prolongé anu Indes: 6 enfin, le Génote Hieronimo da S. Stefano qui partit du Caire pour aller visiter l'Indo et et l'Indo-Chine: mais tous ces exemples ne prouvent rien contre la règle affirmée par nes trois témoins. L'un des motifs qui dictalent la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Panucci, Storio dei celebri popoli mari imi dell' Italia, II, 94 et s.

<sup>\* &</sup>quot;Similiter forerunt nobis proces de halnco et nos dedimas cum et duana debehat omnia parare per cos in India, quando III ad lavandum issent, nullus extrancus debet ire."

<sup>\*</sup>Amari, p. 269. Amari lui-même émet, d'willeurs, p. 470, une opinion errosmée sur l'origine de l'errent commisé par Fanucci.

Sanut., Soor. Adel. orac., p. 25; Landoph. v. Sothem, p. 84; Landoy, p. 180; Ulrich Leman (Op. cit., p. 64), dit, du moine, que, pour faire en voyage, il était indispensable d'obtenir une autorisation spéciale du sultan.

<sup>\*</sup> Chistele, p. 229; Relaxione di Lecnordo da Cu' Masser, dans l'Archie, stor. étal., append., II, nº 10, p. 18, 10; Zurla, Di M. Polo, II, 891.

<sup>\*</sup> Ramuelo, Nacigazioni evieggi, I, 346.

conduite des sultans était la crainte que les Occidentaux ne missent ces voyages à profit pour nouer des intrigues avec les rois d'Abyssinie contre l'Islam.' Mais il y avait encore évidenment des raisons de politique commerciale; le but qu'ils poursuivaient était de monopoliser sur la plus longue distance possible, entre les mains de leurs sujets et de leurs coreligionnaires, le transport des marchandises expédiées de l'Inde vers l'Occident, et de ne les passer aux chrétiens que le plus tard possible, de manière à assurer aux musulmans, par la suppression de la concurrence, la plus grosse part dans les bénéfices à réaliser sur ce trafic.

Mis dans l'impossibilité de dépasser les frontières de l'Egypte et de préndre leur essor vers les pays de l'Orient, réduits dans le pays même à n'y acheter tout au plus que les produits indigènes, les marchands occidentaux finissaient toujours par se trouver obligés d'en revenir à Alexandrie, le marché cosmopolite, le grand centre d'échanges entre les produits de l'Orient et ceux de l'Occident.

Des marchands de l'Occident ou de l'Orient, quels étaient ceux qui tensient la première place sur ce marché par la quantité et la valeur des articles mis en vente? C'est une question qu'il est à peine besoin de poser: le lecteur l'aura déjà résolue sans hésitation et avec raison en faveur des Orientaux. Arnold von Harif estime à 300,000 ducats la valeur des métaux précieux, monnayés ou non, que l'Occident envoie chaque année en "Heydenschaff" (pays palen), tandis que les palens, dit-il, ne nous envoient point d'argent, mais sculement de l'"Essenspijse" (épices pour assaisonner les mets?) et des étoffes de soie. Effectivement, les Occidentaux ne pouvaient pas fournir en nature l'équivalent de leurs achats et ils en payaient la plus grande partie en cr et en argent. Il ne faudrait pourtant pas se faire une trop faible idée des produits naturels et fabriqués que les Européens avaient à offrir aux Égyptiens. Malgré sa remarquable fertilité, le sol de l'Égypte ne produisait pas tous les objets nécessaires à

Le.; Chistele, p. 281; Quatremère, Méss. ser l'Egyple, II, 277. "Les chrétiens éthiopiens, dit Nice. de Poggibensi (II, 209 et a.), aiment les chrétiens France et ils feraient volontiers alliance avec nous, mais le suitan de Babillonie (du Caire) ne laisse arriver encun Letin dans leur pays." Cependant, vers le milien du XV° siècle, un peintre vénitien, Francesco Brancaleone, trouva moyen de pénétrer en Abysninie: voy. Bruce, Voy. en Abiss. II, 74, 98 et s.

Harff. p. 36. Les galères de Venise qui firent le voyage d'Alexandrie en 1497 emportèrent précisément cetts somme; celles qui partaient au même moment pour Beyrout emportaient, de leur côté, 60,000 ducats: Sannt. Diar., 1, 734. L'année précédente, les galères d'Alexandrie avaient pris 290 000 ducats, celles de Bayrout 120,000. Ibid. I, 270. Dans ces chiffres n'est pas comprise la valeur des marchandises d'importation: le produit de leur vente fut également employé en achats.

sa consommation: il restait des lacunes que l'Occident soul pouvait remplir. Ainsi, les sycomores et les palmiers du pays fournissaient bien un peu de bois,1 mais la plus grande quantité des bois de construction et III bois à brûler provenait de l'étranger, des fles de Chypre et de Crète, à cause de leur voisinage, puis de l'Asie-Mineure par Satalia, et même de Venise et de plus loin encore. Nous avons déjà vu que 🖺 fourniture de bois de construction aax Sarrasins était prohibée par l'Église; 🚛 contraire, celle du bois découpé en petites planches ou façonné en récipients et en ustensiles (capselle, scudele) était considérée, du moins à Venise, comme parfaitement licite. Une autre pénuris qui se faisait vivement sentir en Égypte était celle des métaux, depuis les plus précieux, comme l'or et l'argent, jusqu'anx plus communs, tels que le plomb et le cuivre. C'étaient surtout, à ce qu'il semble, les navires vénitions qui importaient les produits des mines de l'Occident: bien entendu, le fer et le cuivre, en leur qualité de matérianx de constructions navales, étaient classés parmi les articles prohibés. En fait de plantes oléagineases, l'Égypte n'avait que le sésame; pour l'huile d'olive, les habitants étaient tributaires de l'Europe (Espagne, Pouille, Morés). Citons encore, parmi les articles d'importation, le miel et la cire, les raisins secu, les amandes et les noix, parfois les noisettes, objets de consommation d'une conservation très facile dans le climat de l'Egypte III mets de prédilection du peuple, le corail, l'ambre, le safran, les fourrures du nord, la fine laine d'Asic-Mineure et de Chypre, le mastic de Chio etc. Les grands seigneurs égyptiens se permettaient de boire du vin en secret: comme leur religion prohibait la culture de la vigne, ils le tiraient des pays chrétiens, de l'île de Crète en particulier. 10 À ces produits naturels il faut ajouter les articles fabriqués en Occident: draps, brocarts d'or, argenterie, cristanz. Les marchés du Caire étaient

<sup>&#</sup>x27; Abdallatif, Dreer, de l'Égypte, ed. de Sacy, p. 19; Piloti, p. 846,

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Haython, Hist. orient., cap. 56; Sim. Simcon., p. 39; Prescok., p. 58; Has Latric. Hist. de Chapte, H. 120 et a.

<sup>\*</sup> Hard, p. 99; Piloti, p. 371.

C'est pour se motif que l'ordre de S. Jean interdit austi II ses sujets de faire le commerce du bois avec l'Égypte: Piloti, p. 878.

<sup>\*</sup> Thomas, Die Westen Verordnungen der Venezianer für auswärtige Angelegenheiten: Abh. der bager. Ahad., I. G., XIII., 180 sect., p. 142.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arnold, Lubec., dans Perts, 88., EXI, 326; Nice. da Poggiboszi, II, 72.

Piloti, p. 827, 847

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. p. 878 – 875; Sanut., p. \$4; Pegol., p. 59. Cependant in Byric fournismit name de l'hulle; Piloti, p. 897.

Samut., p. 69; Piloti, p. 874; Pabri, III., 158; Breydenbach, fol. 129. b; Geo. Geomic., p. 475. Un navire reguests prend Castellamere, pour Alexandrie, un chargement de "nousilles" d'une valeur de 7,000 ducate: Thomand, p. 15; Samuto (Dier., II., 1076) parle également d'un cavoi de noix de Naples II Alexandrie.

Pilloti, p. 876, 404; Harf, p. 101.

abondamment approvisionnés en draps d'Occident: le fait est témoigné, entre autres, par Makrizi 1 et par Léon l'Africain. Le premier dit bien que les grands seigneurs ont dans leur garde-robe des étoffes vénitiennes; mais il est possible que cette dénomination s'applique aussi bien à des tissus fabriqués en dehors de Venise et vendits par des marchands vénitiens qu'à des tissus originaires de Venise même. Les grandes dames égyptiennes faisaient leurs vétements de dessous en toile de Roims (tele di Renso).4 Les Flandres, le Languedoc et la Catalogne, tout comme la Lombardie et Florence, étaient représentés par leurs draperies dans les magasina d'Alexandrie. Ces produits manufacturés s'écoulaient en grande partie plus loin encore : les navires qui avaient apporté les épices les prensient comme fret de retour et les transportaient en Abyssinie, aux Indea et jusque dans l'Archipel indien. Dans leurs calculs pour régler leur production, les fabricants occidentaux faisaient entrer en ligne de compte l'exportation dans extrême Orient. Parmi les produits naturels, un petit nombre seulement s'exportait vers l'Orient par l'Égypte: c'étaient principalement les métaux, le safran et la corail.

Il nous reste encore à parter d'une autre branche du commerce d'importation en Égypte cultivé par les Occidentaux, celui des êtres vivants. Les sultans et les grands seigneurs avaient une véritable passion pour la chasse au vol; aussi les faucons de chasse 'étaient-ils extrêmement recherchés. C'était l'un des cadeaux que les républiques commerçantes choisissaient fréquemment, quand elles avaient besoin de se concilier la faveur de tel ou tel sultan, de tel ou tel émir. A l'époque où Simon Simeonis visits l'Égypte, le sultan payait aux marchands 3,000 drachmes ou 150 écus d'or pour un faucon vivant et la moitié de ce prix par faucon mort en route. En 1378, un certain Jordan Kubbeling, de Branswick, vendit à Venise dix de ces faucons à

Dosy, Diationnaire des noms des vitements, p. 127 et m.

<sup>1</sup> Ramusie, Navigationi e viaggi, I, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. des sultans mamionie, I, 1, p. 252; de Secy, Chrodomathie arabe, II, 58 et s.

<sup>\*</sup> Prescobaldi, p. 45.

Piloti, p. 874; Chiarini, p. luxiz; Prescob., s. 13.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 858 et u.; Sagut., p. 24, 49.

<sup>&</sup>quot;Gherfalken, gerfauts, ciffalchi," en arabe "sonker". Els arrivalent généralement des pays du nord; les rois de Suède faimient de besex bénéfices en les expor-

tant directment en Égypte: Secult Déplomatarium, VII, 706 (extrait des négociations entre le roi Magnus et li pape Clement VI, en 1847).

Makrizi, Hiet des sultans mamieule, I, 1, p. 94, not.; Mas Latrie, Hiet de Giupre, II, 205.

Bin Simeon., p. 40; le latiment que mentait Guill. Bounesmains, en 1897, pour aller à Alexandrie, avait il bord cent fau-cons de chasse qui furent echetes par les agents du sultan: Bibl. de l'École des charte, XXXVI, 696.

99 ducats chaque: ils devaient être expédiés à Alexandrie et, dans son contrat, Kubbeling s'engagesit à rendre l'argent reçu pour chaque bête qui viendrait à périr pendant la traversée.¹ Cet accident se produisait fréquemment, à ce qu'il semble, mais les survivants n'en acquéraient que plus de valeur. Un commerce moins innocent que calui-là était celui des êtres humains; des chrétiens pen scrupuleux s'y livraient en dépit des lois religieuses et civiles. Comme si ce n'eût pas été assez des sujets égyptiens qui parcouraient, pour le compte du sultan, les pays riverains de la mer Noire, en quête d'esclaves à acheter, et des Tatars qui tenaient un marché d'esclaves ouvert en permanence dans leur fondace d'Alexandrie, certains Vénitiens et Génois allaient encore dans toutes les parties du monde ramasser des jeunes gens pour les vendre en Égypta. Mais nous traiterons ce sujet avec plus de détalls dans un chapitre spécial.

En échange des produits de l'Occident, l'Égypte (et sous ce nomnous comprenons la Nubie et l'Abyssinie) avait à offrir un sucre d'excellente qualité, des dattes et des citrons, des capres, de la casse et du séné, du baume, trop souvent falsifié dans le commerce, un lin de qualité hors ligne, du coton, de l'alun et de l'indigo: les célébres ateliers de tissage d'Alexandrie, de Damiette, de Tennis, de Dabik (entre Farama et Tennis) etc. livraient de fines étoffes, également réputées en Orient et en Occident.3 Mais ce n'était pas pour y trouver ces articles que les marchands occidentaux allaient à Alexandrie, c'était presque toujours pour les épices de l'Inde. Entre toutes le poivre occupait le premier rang.4 M. Peschel<sup>5</sup> remarque avec raison qu'au Moyen-Age le poivre était pour Alexandrie un article de commerce aussi important que peuvent l'être, de nos jours, le thé III le coton réunis pour l'Angleterre, le sucre et le tabac pour Cuba et pour l'Espagne. Après le poivre, le clou de girofie et la noix muscade, la cannelle et III gingembre, III bois du Brésil et le bois de santal, l'ivoire, les perles et les pierres précieuses donnaient lieu à un grand mouvement d'affaires.

Nous connaissons déjà la route suivie pendant les périodes antérieures par ces précieux articles, depuis les Indes jusqu'à Alexandrie. Pendant celle que nous étudions se produit un phégomène tout particulier: le grand trafic des Indes s'écarte de plus en plus de la route de la

Reregiatré dans le Lübecher Niederstadibach, publié dans l'oavrage de Pauli, Libbochische Zantände zu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts (Lubech, 1847), p.880.

<sup>3</sup> Schiltberger, p. 117.

Francisque Michel, Recherches sur le commerce des étoffes de soie, I, 277— 284. Calouschandi, trad. Witstenfold, I. s.,

p. 119, 175 et a., 198. Pour tous ces articles voir le dernier chapitre de metre étade.

<sup>&</sup>quot; Il y avalt à Alexandrie une Perte du poivre et une Eue du poivre: Macheut, p. 91, 97, 98, 280.

Destoche Viertejahrundrift, 1956, 3º livrain, p. 919.

Haute-Égypto: le port d'Aldab, autrefois préféré par les navires charges du transport des épices, à cause de la facilité de son accès,1 devient absolument désert. Kosseir ne reçoit plus de convois de poivre que par exception, quand des bandes de Bédonins révoltés barrent les routes de caravanes au nord de la mer Rouge. Le premier résultat de ce changement est d'enlever I Kous une grande partie de son ancienne importance: si cette ville est encore tant soit peu fréquentée par les voyageurs, elle le doit à sa situation, car c'est la que les pèlerins et les marchands, descendus de la région du Haut-Nil et se rendant à la Mecque, quittent le fieuve et s'engagent dans le désert pour gaguer Kosselr ou Aldab, où ils s'embarquent pour Djeddah; c'est là aussi qu'au retour ile retrouvent le Nil qu'ils remonteront jasque dans leur pays.3 Beste à sayoir à quelle époque la majorité des navires qui rementaient la mer Rouge cessa d'aborder avec ses marchandises à la côte occidentale de cette mer; il criste à ce sujet différentes versions. Makrizi fait dater 🔳 changement de l'an 760 de l'hégire, qui correspond à l'année 1359 de l'ère chrétienne. Calcaschandi le place vers l'an 780 (1378): selon lui, ce serait l'émir Saladin Iba Gourram, grand chambellan d'Egypte, qui aurait relevé de son abaissement le port de Tor, depuis longtemps abandonné par les navigateurs, et qui, le premier, y aurait fait arriver les navires de l'Yèmen. Calcaschandi mourut en 1418, Makrizi, en 1441, et, sur le point qui nous occupe, le témoin le plus ancien me paraît être celui qui mérite le plus de crédit. On sait que la ville de Tor est située au sud-ouest de 💵 presqu'île du Sinaï. Jusqu'alors son marché était à peu près, sinon absolument, inconnu; élevée au rang d'entrepôt et de bureau de douanes pour les produits de l'Inda, elle acquiert une réputation subite.7 C'est de Tor qu'entend parler Gucci, le compagnon de voyage de Frescobaldi, quand il dit que les navires chargés d'épices abordent à Ste Catheride: s'il nomme ainsi ce port, c'est que, de tous ceux de la mer Rouge, c'est le plus voisin du monastère de St Catherine, sur le mont Sinat." Depuis qu'il avait repris faveur, les péleries pou-

J. Calcaschandi, n. 169.

Des rapports envoyés d'Égypte il Venine, en 1500 et 1662, annonquient que l'on attendait alors au Caire des arrivages de poivre, non sculement par la voie ordinaire de Djeddah et de Tor, mais aussi par Kosseir (Chocagiero, Cossaer): Sanut., Dior., III, 476; IV, 848, 418, 492.

Quatremère, *Hém. sur l'Égypte*, I, 197 et a.; Calcarchandi, p. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Quatremère, l. c., II, 168.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cakaschandi, p. 170.

Voyes les extraits de Khalil Dhahêri, dennée par M. Venture dans Voiney, roy., I. 285; Ritter, Sinaihalbinsel, p. 58.

Aboulf., Obegr., trad. Reinsad, J., 30, 147.

<sup>1</sup> Guect, p. 614.

<sup>&#</sup>x27; Piloti, p. 857: "alla Torre et sinti s'apelle là où sont lex pors de Sainte Katerine de mont Synay."

vaient, des terrasses volsines du monastère, apercavoir au loiu, à diverses époques de l'année,1 un grand nombre de navires chargés d'épices se dirigeant à pleines voiles sur le port aitué à leurs pieds." Ils les nomment parfois les vaisseaux des Indes ou les vaisseaux indiens; mais il ne faut pas prendre cette qualification au pied de la lettre. Les épices avaient déjà été transbordées à Aden sur des bâtiments égyptiens et étaient devenues la propriété de marchands de la même nationalité. Ades était III grand centre d'échanges et les marchands indiens ne dépassaient pas ce port. Cependant, à cet égard encore, il se produisit un changement au milieu de la période que nous étudiona. Depuis 1492, les capitaines de navires indiens cherchaient, pour y déposer leurs cargaisons, un autre port que celui d'Aden, parce que le prince de l'Yémen qui y avait es régidence g'opposait par la violence au départ de ces marchandises pour l'Egypte et tâchait d'en retenir le plus possible pour les expédier par des caravanes à lui: c'était également un sujet d'irritation pour les marchands d'Alexandrie et de Damas, car ces difficultés produisaient d'énormes retards dans les arrivages et leur caussient des pertes en proportion. Patigué de tous ces ennuis, un capitaine marin de Calicut, nommé Ibrahim, passa plusieurs fois en vue d'Aden sans s'y arrêter; Il charchait dans l'intérieur de la mer Rouge un port où le commerce n'est pas à subir de parellies entraves. Après bien des aliées et venues, il se décida, en 1424, pour *Diedda*h, le port de la Mecque. Le sultan d'Égypte, Almélik Alachraf Boursbal, venait précisément, depuis peu, de prendre possession des deux villes. Kirkmich, son chancelier, invita Ibrahim à aborder I Djeddah et fit son possible pour lui en rendre le séjour agréable. L'année suivante, Ibrahim y revint avec quatorze bâtiments. Son exemple fut suivi, et, en 1426, il se trouva plus de quarante navires. des Indes et de la Perse réunis à la fois dans ce port: au 1431 et 1432, on y vit même arriver plusieurs jonques chinoises qui n'avalent pas trouvé à écouler leurs marchandises | Aden dans de bonnes conditions. On les y reçut avec empressement, dans l'espoir que leur visite serait 📕 début d'un trafic direct avec la Chine. Le prince de l'Yèmen. voulut retenir par la force les Indiens à Aden: tentative inutile! le sultan fit estensiblement les préparatifs d'une expédition contre lui et cette menace suffit pour lui agracher la promesse de laisser aux navires

Più volte l'anno . . . . ", forit Gucci,

Prescobaldi, p. 67; Breydenbach, fol. 108, b; Geo. Germic., p. 501.

<sup>\*</sup> Les passages de Makrizi qui ent rapport à ce sujet out été publiée par M. Weil, dans on Gesch der Chalif. V.

<sup>180</sup> et a., plus complètement que ne l'avait fait de Sacy dans sa Chreston, arab., II, 54 et a.: Piloti (p. 854 et a.) donne sur es point des détails très intéresemnts.

<sup>\*</sup> Quatremere, Mém. nor l'Égypte, II, 201.

indiens la liberté de continuer leur route dans la mer Rouge. Mais le sultan entendait achever la ruine d'Aden, et pour y arriver, il frappa les marchaudises arrivant de ce port d'un double droit, si elles étaient amenées par des Syriens ou des Élgyptiens, et de 🖺 confiscation, si elles appartenaient 🛮 des marchands de l'Yèmen. Son inentiable avidité faillit tout gâter et peu s'en fallut qu'il ne rebutat les Indiens qu'il avait voulu attirer: cependant, il finit par se contenter d'un droit de 10 % à l'entrée du port de Djeddah. A partir de ce moment, la prospérité d'Aden commença à décroître au profit de sa rivale et surtout à celui de la Mecque. Cette ville avait toujours été. Jun des marchés où se vendaient les épices des Indes; 1 or, comme elle était le centre de la religion mahométane et comme une foire très importante coïncide avec les grandes fêtes qui s'y célèbrent chaque année, ce commerce devait naturellement s'y faire sur une grande échelle. Les marchandises légères ou peu vo-Inmineuses étaient chargées à la foire même sur des chameaux, et les Égyptiens qui les avaient achetées se joignaient aux grandes caravanes de pèlerina avec lesquelles ils arrivaient au Caire en trente jours : de la sorte, ils avaient l'avantage de vovager sans crainte des brigands. Pour les marchandises lourdes ou volumineuses, on les embarquait à Dieddah, d'où elles étaient dirigées sur Tor. Telle était la marche des choses vere 1440, d'après ce que nous apprend Piloti. Mais les navires de l'Inde ne pouvaient pas toujours régler leur yoyage à travers l'Océan Indien et la mer Rouge de manière à faire coîncider leur arrivée avec l'époque des fêtes de la Mecque, car cette époque variait chaque année et tembait dans toutes les saisons, en hiver et en été, en automne et au printemps. Piloti lui-même dit antre part que l'arrivage le plus important des épices a lieu à Alexandrie au mois de septembre et qu'elles viennent directement du Caire par eau, parce que, pendant ce mois-là, la crue de Nil permet aux barques de descendre jusqu'à Alexandrie.\* Ceci nous indique l'existence d'un trafic qui avait lieu à époque fixe, sans tenir compte de la foire de la Mecque.

La Broquière, p. 502; Fel. Fabri, II, 542; Zuria, Di Fra Mauro, p. 49 et s.; Varthema, dans Ramunie, I, 151; Sovemaria di tatti li rappi, ibid. p. 294 et s. (Il est dit, dans ce passage, que les navires chargés d'épices faisant volte d'Adam à Djoddah, abordaient, en route, à Kamram, Dahlak et Souakin); Barbons, ibid. p. 169; Roteiro de viagom que for D. Vasco de Gansa (Porto, 1888), p. 88; Abderannah, qui visita les Indes orientales

entre 1442 et 1444, rapporte qu'il partait à tout moment de Calicut pour la Mocque des navires chargés en majorité de poivre (Not. et entr., XIV, 1, p. 449 Elliot. Hist. of India, IV, 108).

<sup>&#</sup>x27; Piloti, p. 855--358. Gucci (p. 407) estime également très hant le chiffre des affaires qui se faissient à l'occasion de cette foire; il s'élevait parfois à deux millions d'écus d'or.

<sup>1</sup> Piloti, p. 290.

Effectivement, ce trafic existait, surtout, semble-t-il, pour les épices à destination de l'Occident. Sur ce point les indications de Félix Fabri et de Breydenbach concordent parfaitement avec celles de Piloti. Ces deux voyageurs revenaient ensemble de la Terre-Sainte à l'automne de 1483; après une visite au mont Sinal, ils devaient passer par l'Égypte; ils se proposaient de s'embarquer sur l'une des galères vénitiennes qui allaient à Alexandrie prendre des chargements d'épices et comptaient profiter des derniers départs. Ils savaient d'ailleurs que ces départs étaient exactement réglés sur les arrivages des bâtiments charges d'épices dans le port de Tor.1 car les cargaisons ne faissient que changer de bord. Dans les premiers jours d'octobre, nes voyageurs se trouvaient dans le désert et approchaient de la mer Rouge; ils rencontrèrent une carayane venant de Tor' et demandèrent el "les vaisseaux des Indes" étaient déjà arrivés: on leur répendit qu'effectivement ils étaient dans le port depuis plusieurs jours, que les marchandises qu'ils avalent apportées étaient déjà en route pour le Caire et que les galères vénitiennes étaient également déià à Alexandrie à les attendre. Les deux pélerins comprirent qu'ils n'avaient pas de temps à perdre s'ils voulaient arriver à temps, et on leur dit la même chose au Caire.\* Les renseignements donnés par Uzzano dans son Manuel du commercant confirment exactement ces données: il nous apprend que le départ des galères de Venise pour Alexandrie avait régulièrement lieu entre le 8 et le 33 septembre et qu'elles étaient prêtes à repartir d'Alexandrie, avec leur chargement d'épices, vers II milieu d'octobre ou au commencement de novembre.5 Araold von Harff (1497), parlant des arrivages d'épices dans le port de Tor, donne à entendre qu'il y en avait deux par an, un au mois de septembre, c'est celui dont nous parlions tout à l'heure, et l'autre au mois de mara. Il paraîtrait que Venise avait également organisé un

<sup>1</sup> Co détail est encore confirmé par le fait suivant: après la mort de Kaltbal (8 août 1496) des troubles désolèrent l'Égypte et la sécurité des routes s'en resentit; l'agent qui rendait compte de cette situation à Venise écrivit dans son rapport: "le specie non poderà vegnir dal Tor al Cairo no in Alessandria a tempo de galie: Mahipiero, p. 684.

Les pèlerine se joignaient fréquemment aux caravances qui faimient la navette entre Torot le Caire: c'est le cas de Thomaud (p. 51, 59, 66: "la grande carvane qui alloit à l'espicerie au Thour"); d'autres les croistrent su chemin: Frescobaldi. p. 54: Gesci.

p. \$13 et a.; Tucher, p. \$67, b.; Geo. Gemnic., p. 492, 498, 508, Tafar, p. 54 et a.; elles n'attendaient pas, pour se mettre en route le moment de la pleine lune, comme semblerait le donner il entendre un passage de Harff, p. 117.

Fabri, II, 529; Broydenhach, fol. 111, b, 116, b.

<sup>\*</sup> Uzzano, p. 104. Frescobaldi, parti de Venise sur un navire de commerce le 4 sept., azriva à Alexandria le 27 du même mola.

On on trouve un example pour le mois d'octobre, dans Piloti, p. 400 et L

<sup>&</sup>quot; Harf. p. 188. Les navires qui les

service de correspondance avec ce second arrivage, car elle faisait généralement partir deux galères pour Alexandrie "après la fête des rois".

Après Tor, on rencontre parfois dans les chroniques le nom de Sues: mais c'était plutôt un port de construction qu'un port de commerce. Comme il est situé à l'extrémité septentrionale de la mer Rouge au milieu de bas-fonds, il fallait, pour y arriver, transborder les épices dans de petites barques; on ne devait se résoudre à cette opération que dans des cas exceptionnels.

La route dent nous nous sommes spécialement occupé jusqu'ici offrait l'avantage d'être presque exclusivement maritime ou flaviale, sauf sur une très petite partie de son parcours, ch l'on devait avoir recours aux transporta par voie de terre; par elle-même, elle ne pouvait donc pas être contense. Mais, en Egypte, les intermédiaires exigeaient de fortes commissions et les suitans exploitaient jusqu'à la limite du possible la situation de leurs états, qui en faisait le pays de transit par excellence, pour les articles de commerce les plus recherchée. Le Caire étant placée entre deux mers, 🖿 mer Rouge et la mer Méditarranée, calui qui un est maître, dit avec raison Piloti, est maître de la chrétienté d'une part et de l'Inde de l'autre: aussi, dans ses projets de croissde, le but essentiel qu'il proposait était de briser la puissance du sultan, afin de permettre aux chrétiens de trafquer à l'avenir directement avec les pays de production des épices. D'après ses calculs, les énormes taxes imposées par le sultan et les exactions de ses agents créaient une surcharge qui doublait le prix des épices à leur arrivée en Occident.º Sanato, plus ancien que ini d'un siècle, écrivait déjà que les droits de transit levés par le sultan représentaient trois fois la valeur des épicea.4 Admettons, si l'on veut, avec Amari,4 que Sanuto ait exagéré, sous l'influence de sa haine contre les Égyptiens; mais Amari lui-meme, dans son calcul contradictoire, ne tient compte que des taxes pavées par les Occidentaux à Alexandrie et il oublie complétement que les épices n'y arrivaient que déjà surchargées de plucieurs droits. Il est certain qu'elles devaient en acquitter un premier

apportaient, in rencontraient, sans deute, avae escu qui partaient d'ordinaire de Calicut au mois de février: Barboss, dans Bamusio, I, 810, b.

Harff, p. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Calcaschandi, p. 170; Ibn Khaldonn, dans Not. et exir., XIX, 119; Tucher, p. 976, b; Chistele, p. 215; Adorno, p. 153; Barbosa, h. c., p. 291, 811; Semmario di tutti li reggii. l. c., p. 294; Coreali, fbid.

p. 182. Je na crois pas que le "Tuux" du Roteiro, l. c., soit Suez, comme l'admet M. Peschel; les mots: "togar que està junto com Santa Caterina de Mente Synay," s'appliquent mieux à Tor; me faedrait-il pas lire "Tuur" au lieu de "Tuur" au lieu de "Tuur" au lieu de

Piloti, p. 869, 860, 876.

<sup>4</sup> Sanot., p. 29.

<sup>\*</sup> Dipl. arab., p. txiti.,

au moment où elles touchaient 🖿 sol égyptien. D'autre part 11 n'est pas douteux qu'il devait, des lors, exister des douanes intérieures, bien qu'on ne paisse en donner de preuves positives que pour le XV-'siècle. Nous connaissons, pour l'époque dont il s'agit, deux ports dépendant de l'Égypte cù les provenances de l'Inde passaient par la douane: Djeddahi III Tor. A Djeddah, le droit d'entrée était fixé à 10 % et, en tenant compte des exactions des agents, il atteignait le chiffre de 15%. A Tox, le tarif devait être le même. La question serait de savoir si les marchandises qui avaient acquitté les droits à Dieddah étaient taxées de nouveau à Tor. Le fait est douteux. D'après Piloti, il semble qu'elles ne fessent pas soumises à un nouveau droit; cependant, le Reteire affirme le contraire. En tout cas, au Caire, elles passaient par la donane pour la seconde fois, sinon pour 📓 troisième; là, légalement ou non, il fallait encore payer 15 %. Enfin, avant d'atteindre Alexandrie, elles traversaient encore Rosette; ici, nouvelle donane, du moins suivant le Roteiro. A Alexandrie même, toutes les marchandises entrant par les portes du côté de la terre étaient frappées d'un droit de 10 %.4

Comme les marchands occidentaux ne pouvaient prendre livraison des épices qu'à Alexandrie même, tous les droits que nous venons d'énumérer étaient nécessairement payés par les commissionnaires, mais ils avaient soin de se les faire rembourser en majorant le prix des marchandises du montant des droits et des frais de transport dont ils avaient fait l'avance. Mais tout n'était pas fini là pour les marchands occidentaux: ils avaient encore à payer pour leur compte, et la fixation du taux des droits de donane et autres taxes que les sultans d'Egypte prétendaient leur imposer formait le fond des négociations pendantes entre ces derniers et les nations commerçantes de l'Europe: les nombreux traitée dont on a conservé le lexte nous font connaître les résultate auxquels on était arrivé. Sur ce point, Pegolotti inscrit dans son livre la note suivante: "ce qu'on importe à Alexandrie, on en pale comme droit d'entrée 20 % et comme droit de sortie rien." Cela n'est exact qu'en ce sens que l'importateur n'avait à payer aucun droit de sortie pour les articles dont il n'avait pas trouvé le placement et qu'il remportalt pour les expédier autre part; mais, ni au temps de Pegolotti ni auparavant, ansei loin que remontent les traités connus par nous, nous ne trouvons qu'on ait imposé à aucune nation occiden-

ficianix et apprisséeurs" qui venaient du Caire sxaminer les épices arrivées à Tox.

<sup>1</sup> Piloti, p. \$55; Roteiro, p. 88.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Chistale, p. 200 (première ligne): Roteère: dans ce dernier passage f'admets, comme plus haut, que Tuni est Tor.

Piloti, l. c.

<sup>&#</sup>x27; Cependant, A la p. 357 il parle d'"of-

Piloti, p. 867; Roleiro, p. 89.

<sup>\*</sup> Tucher, p. 369, b.

<sup>\*</sup> Fegol., p. 58.,

tale un dreit d'entrée de 20 %. M. de Mas Latrie i propose de mettre 10 à la place de 20; cette correction se rapproche davantage de la vérité; car, du temps de Pegolotti, 10 % était le taux moyen, aînon le taux en vigueur, pour toutes les nations et pour tous les articles de commerce. Comme les traités portent toujours un chiffre réduit, ils ne nous apprennent rien sur le tarif général applicable à tous les marchands dont le gouvernement n'avait pas demandé au sultan une diminution. Capendant, on peut admettre qu'il ne devait pas être bien inférieur à 20 %. Du temps de Piloti, les marchands de la Borbovie payaient encore à Alexandrie 18 % Les Piscou ne payèrent jamais meins de 16 %, taux fixé en leur faveur par Almélik Aladil en 1215 on 1216.4 On a prétendu qu'un sultan leur aurait accordé, par la suite, ane réduction sur ce tarif, mais nulle part il n'existe trace de rien de semblable, le dernier traité entre Piec et l'Égypte qui nous ait été conservé portant la date de 1215-1216. On a prétendu également que les Pisans avaient joui. Il une époque antérieure, d'un tarif moins éleyé; mais on n'a pu arriver à ce résultat que par une interprétation errozée du diplôme de 1154, dans lequel en trouve bien indiqué un droit de 13 %, mais d'est un droit d'accise (de hoc quod vendebatie); i une surélévation des tarifs convenus est d'ailleurs un fait dont il n'existe pas d'exemple. Jusqu'au milieu du XIVe siècle, les Catalons payaient un droit de dousne de 15 %: ils n'obtingent que vers 1363 la réduction de ce taux à 10 %; 5 suivant les termes mêmes de l'acte officiel par lequel elle était portée à la connaissance du public, cette réduction les plaçait sur le même pied que "les Vénitiens, les Génois et autres marchands". C'était effectivement le tanz garanti aux Vénitiens depuis 1345 su moins, c'est à dire depuis l'ambassade de Niccolo Zene." Les Génois ne jouissaient de ce tarif que pour certaines sertes de marchandises et spécialement pour celles qui se vendaient à l'aune, comme les étoffes, les fils d'or, le bois; pour celles qui se vendalent an poids, ile payaient 19 %; cette différence tensit peut-être à ce qu'on ajoutait la taxe de pesage." Quant aux "autres marchands", nous sayons, par exemple, que ceux de Rhodes payaient 10 %. Alexandrie (et 13 % à Damiette). Peu à peu, d'aifleurs, ce taux devint le règle générale pour toutes les nations commercantes." Capandant, de tout temps, certaines

<sup>1</sup> Hist. de Chypre, II. 820.

Piloti, p. 870.

Amari, Dipl. erob., p. 985.

<sup>4</sup> Ibid. p. 248.

Capmany, Mess., IV, 107.

<sup>\*</sup> Tot. et Thom. IV. 292; Man Latrie.

Traités, app., p. 89; Amari, Dipl. orob., p. 848; Harff, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lib. jur., II. 945.

Past, Cod. sipl., IL 109.

Machant, p. 178; Useano, p. 128; Tucher, p. 369, b; Leo Africanus, donn Ramudo, I, 89; Calcaschandi, p. 164.

espèces farent taxées à un chiffre moindre que d'autres on même acceptées en franchise entière, quand il s'agissait d'articles très demandés. De ce nombre étalent l'or et l'argent, les pierres précienses et les fourreres.

Les droits de douane étaient les mêmes à l'experiation qu'à l'importation. Par conséquent, avant d'embarquer leurs épices, les marchands avaient encore à ajouter 10 % à toutes les taxes dont elles avaient été déjà surchargées. En somme, on le voit, il ne s'en faut pas de beaucoup que Piloti ait eu raison de dire que les droits de douane payés en Égypte doublaient le prix des épices, car partout, ne l'oublions pas, on avait à compter avec les exigences illégales des agents de la douane, ce qui revenuit à une véritable surtage.

Comme les droits de douane étaient établis ad valorem, avant de fixer le chiffre à payer, ou procédait d'abord au pesage ou au mesurage des articles, puis à l'estimation, et dans cette dernière opération, les agents prenaient pour base le cours du jour. Jusqu'à l'accomplissement de ces formalités, les marchandises ne pouvaient sortir des magasins de la donane. Il y en avait trente au dire de Piloti.\* En vertu des traités, chacane des grandes nations commerçantes avait droit, dans l'enceinte de la douane, à de vastes magasina couverts; la colonie en gardait les clefs et la douane répondait des marchandises entreposées. Les droits acquittés, chacun était libre de faire porter les marchandises des magasins de la douane à son fondaco. Mais la plus grande partie se vendait à la douage même. D'habitude, après l'arrivée des navires de l'Occident, on y tensit de grandes ventes aux enchères, où les marchands égyptiens pouvaient faire leurs approvisionnements de produits européens; mais les vendeurs étaient libres de retirer de l'enchère les articles pour lesquels ils n'obtenaient pas un prix à leur convenance. Il se faisait également à la douane un certain nombre d'affaires de particulier à particulier. Pour ces sortes de ventes, les deux parties étaient assistées d'un drogman et d'un courtier. Les convilera formalent une corporation organisée, avec ses syndics, et leurs droits de courtage leur donnaient de 📕 beaux revenus, que les sultans, toujours rapaces, trouvérent bon d'en configuer il moitié à leur profit.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Amari, Dipl. arab., p. 285; Taf. et Thom., II, 887, 487; Lab. jur., II, 244; Sanut., p. 94 (in concordance de ce passago avec celui de l'ouvrage précèdent est curieuse); Mas Latrie, Tresiés, append., p. 88, 89.

Amari, Dipl. orgl., p. 189, 206, 248, 376.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Piloti, p. 888.

<sup>\*</sup> Les ventes avaient lieu dans une section spéciale où il y avait une balance et qui en premait le nom, dérivé du persun Hobbus: "dogann del gabbano (chapanno, gaban), ou, tribunale del pesatore:" Amari, p. 197, 688, 362, 878, 395; Marin, VII, 310.

Amari, l. c., p. 850 et s., 488, not. 8.

Tout marché conclu avec la coopération de ces intermédiaires et en présence de témoins était tenu pour définitif, et, si l'acheteur voulait revenir sur sa parole, la douane l'obligeait à garder la marchandise et à en verser le prix. Le douane n'était cenendant pas M seul endroit où un marché pût se conclure pour avoir un caractère légal: acheteurs et vendeurs étaient libres de traiter leurs affaires dans les fondachi, sur les navires, dans des maisons particulières. Pourvu qu'ils eussent appelé le drogman de la douane et rempli, d'ailleurs, les formalités d'usage. 🔚 douane - chargeait de faire exécuter les conditions du marché par les acheteurs musulmans. Si, su contraire, le marché avait été conclu sans le concours des agents de la douane. 🖹 vendeur n'avait, en cas de contestation, d'autre reasource que de s'adresser au cadi. Un cas qui se présentait, semble-t-il, fréquemment, c'est que des musulmans haut-placés faisaient paver leur influence, en extorquant aux Occidentaux leurs marchandises à un prix inférieur à leur valeur, on que de grands marchands égyptiens on des agents du sultan les forçaient d'accepter des marchandises contre leur gré. La douane elle-même achetait souvent pour son compte et abusait de la situation pour exercer une pression sur les importateurs.1 Autant d'abus dont les nations commercentes cherchaient à prévenir le retour, en introduisant dans leurs traités des stipulations spéciales.

Pour leurs paiements, les Occidentaux se servaient en partie de leurs propres monnaies d'or: par exemple, les sequins (ducats) vénitiens avaient généralement cours: les Florentins s'étaient fait garantir par des traités l'acceptation de leurs écus d'or (florini d'oro). Une autre mêthode très usitée consistait à apporter des barres d'or et d'argent dont on faisait frapper des dinars, des dirhems etc. aux atcliers de monnayage d'Alexandrie, du Caire ou de Damas: à l'exemple des souverains d'antres états en relations fréquentes avec des étrangers, le suitan acqueillait très volontiers les demandes de ce genre. Un grand

<sup>&</sup>quot;Le rapport sur la mission de Bonnesmaine en Egypte (1897—1899) nous fait connaître deux coutumes qui ne contuignalées dans ancune suire source: en premier lleu: "Soldano racione domini sen vestigulis pertinet tertia (i) para merciam ad portum Alexandrise delatarum", et, d'autre part: "cum alique navis mercibus enerata de licencia pape ad terram Soldani decitur, idem Soldanse tria railia himaciorum curi illi, cujus somine navis directa est, dare et solvere tenestur:" Bibl de l'École des chartes, XXXVI, 1944.

Ameri, Dipi. erob., p. 206, 889, 870, 879, 886.

Lib. jur., II, 247; Taf. et Thom.,
 II, 840, 480; Mas Latrie, Traitie, appead.,
 p. 88, 89; Marin, VII, 814.

<sup>4</sup> Chistele, p. 201.

Pegol., p. 3 H s., 44, 68 et m., 98, 97, 108, 110, 124 et m., 184 et m., 194; Um., p. 90, 97, 142 et m., 166; Tal. et Thom., II, 65; Mas Letrie, Traitée, p. 226.

nombre d'affaires se traitaient entre Occidentage et Orientage sans qu'il y est formellement vente ou achat, mais per simple troc (borattare). L'époque du séjour des navires de commerce occidentaux à Alexandrie (ou dans d'antres ports) était désignée sous 📗 nom de soude (de madare, échanger), parce que leur présence donnait lieu à une foire spécialement caractérisée par de nombreux échanges, ou encore parce que les navires marchands échangeaient à cette époque leur ancienne cargaison contre une nouvelle. Les marchands désireux de ne pas prolonger leur séjour en Égypte s'arrangeaient de façon à terminer leurs afaires pendant la muda. En ce cas, ils n'étaient pas maitres de leur temps. La république de Venise, tout au moins, fixait, au départ de chaque navire pour un port étranger. 🔳 nombre de jours¹ qu'il lui était permis d'y séjourner: III autorité coloniale, 🔣 corporation de marchands, 🔣 capitaine de navire n'avait le droit d'accorder de son propre chef une prolongation du délai fixé; dans le cas cù le manyais temps empêchait un bătiment de reprendre la mer au jour dit, il lui était défendu, à partir de ce moment, de prendre de nouvelles marchandises à bord.

Il serait intéressant de connaître la valeur des produits de l'Orient qu'emportait en Europe la flottille marchande réunie dans le port d'Alexandrie pendant la temps de la muda. Nous pouvons déjà tirer quelques indices, à cet égard, du nombre des bâtiments que Venise y envoyait d'ordinaire. Au départ d'automne, la flottille était généralement composée de quatre à six galères. En outre, à partir de 1432, deux ou trois galères, dites goles de traffico, faisaient une toursée sur les côtes de la Barbarie (à Tunis) pour y charger les produits du pays à destination de l'Égypte; elles rallisient la flottille principale à Alexandrie, y prenaient leur part des chargements pour Venise et naviguaient au retour de conserve avez elle: Ajoutous encore la flottille du départ de janvier, forte de deux à quatre bâtiments; nous arrivous ainsi à un total de huit à treize bâtiments par au. Pietro Martire d'Anghiera savait par oui-dire qu'une galéasse, de l'espèce de celles qu'on envoyait à Alexandrie chercher des épices, en rapportait parfois pour une valeur de 200,000 ducats.

Tantôt vingt-deux, tantôt trente, tentôt quarante jours: Tucher, dans in Republico, p. 870, b; Malipiero, p. 618.

<sup>\*</sup> Cod Barol. Sal., Q. n\* 8, p. 9 et a., 13—15, 96, h—37, b; Malipiero, p. 618; Berchet, Bolox. dei commit remeti nelle Siria, p. 88, 41, 49.

Petr. Martyr ab Angleria, p. 869; Breydenbach, fel. 12; Pfloti, p. 400; Navagaro, p. 1166; Malipiere, p. 418, 689, 681, 689, 688; Marin, VII, 200.

On possède encore au musee Correr, à Venire, le brevet de Giac. Marcello, oupdaine des galères d'Alexandrie en 1467: Brown, Cal. of States. const., II, siv.

Mas Latrie, Prostle, p. 958, 268 et
 a. (documents); Marin, VII, 289, 292, 301;
 Breydenbach, p. 128, 127; Tucher, p. 870,
 b; Malipiero, p. 628, 685.

<sup>\*</sup> Tucher, op. cit.; Harff, p. 57.

P. 276. En 1407, un navire portent d'Alexandrie à Venise un chargement de

On voit que, dans l'hypothèse d'une année où il ne serait parti que cine de ces grands bâtiments, leur chargement agrait déjà représenté une valeur d'un million de ducata.

Mais revenous à Alexandrie. Nous avons vu qu'en grand nombre de marchands occidentaux s'arrangeaient de façon à repartir avec le bâtiment oul les avait amenés; mais d'autres restaient à Alexandrie pendant des mois, parfois même pendant des années, pour y faire des affaires! Chacane der nations on relation avec l'Egypte avait ainsi, sur chaque marché, une petite colonie toniours renouvelée: celle-ci avait un besoin incessant de protection et d'une représentation auprès des auterités locales: c'était affaire à son gouvernement. On avait créé pour cette double tâche deux sortes d'agents, les commis à la douane 🗷 les consuls. On a pu juger, d'après ce qui a été dit précédemment, de qualle importance étalent pour les marchands toutes les questions du ressort de la douane. Il était donc indispensable d'y entretenir en permanence un agent chargé de vérifier l'application des tarifs dans chaque cas particulier et d'inscrire, sur un registre en partie double, les sommes does d'une part par les marchands à la douane, d'autre part par la douane aux marchanda, dans les cas M elle agissait comme acheteur ou comme courtier; en outre, cet agent devait offrir une surface suffisarite pour servir de garant aux marchands, quand, au moment de leur départ, ils restaient débiteurs de la douane. Telles étaient les fonctions du commis à la douane: les grandes nations commerçantes en entretenaient chacune un à Alexandrie, du consentement du sultan. Mais cet agent était exclusivement chargé de la défense des intérêts pécuniaires de ses compatriotes vis-à-vis de la douane; la mission du consul était moins restreinte: il avait à défendre les droits de chacun des membres de la colonie, et, s'il ne pouvait obtenir justice des tribunaux locaux on régionaux. Il devait plaider sa cause jusque par devant III sultan, soit en personne, soit par fondé de pouvoirs, soit par écrit; l'émir d'Alexandrie no pouvait pas y faire opposition, et il etait même obligé de le faire escorter par un cavas (mestina, ductor). En principe, tout Occidental ayant à se plaindre des agissements d'un fonctionnaire égyptien on de la manyaise foi d'un débiteur sarrasin avait bien le droit de s'adresser directement au gultan, mais, comme in consul jouissait d'un plus grand crédit, il est à croire qu'on préférait se faire représenter par lui.

Nous avens en déjà plusieurs fois occasion de parier des consuls en général. Nous n'ajouterons 🖿 que 📹 qui concerne plus spécialement



cannelle, d'indige, d'encent, de bois du Bréall, de gomme lacue etc., d'une valeur de

<sup>35,000</sup> dueste, sombra en route: Seguto. Fits dei dogi, p. 888. <sup>1</sup> Marin, VII, 292.

leur situation en Égypte. La caisse de la douane, à laquelle incombaient déjà les frais de location et de réparation des bâtiments à l'usage des colonies, payait aux consuls une dotation annuelle de 200 ducats (ou besants). Cette rémunération, attribuée par le sultan aux représentants des puissances commerciales de l'Occident, était la preuve palpable du prix qu'il attachait au maintien de ses relations avec elles, d'ailleurs si avantageuses pour lui. Mais, en compensation, il considérait iusqu'à un certain point les consuls comme des ôtages aux quels il pouvait faire supporter la responsabilité et la peines de tout acte d'hostilité commis par sa nation contre l'Égypte. Il nous suffirs d'en citer deux exemples entre tous. Au commencement du XVe siècle, un corssire avait capturé sur les côtes de l'Asie-Mineure un navire marchand égyptien, monté par cent cinquante Sarragins et portant une riche cargaigen, et il avait venda le tout, hommes et choses, à Jacopo Crispo, duc de Naxos. Partant de ce point de vue que le duc de Naxos était sujet de Venise, le suitan appela 🗎 sa barre le consul d'Alexandrie et lui réclama la mise en liberté des prisonniers. Le consul ent beau déclarer à plusieurs reprises que la république de Venise n'avait pas d'ordres à donner au due de Naxos, le sultan fit saiair dans le port d'Alexandrie des batiments chargés d'épices à bord des quels des marchands vénitiens étaient sur le point de s'embarquer, et il ne laissa pas de repos à la colonie voni jenne jusqu'à ce qu'elle se fit décidée à envoyer à Naxos 🔳 crétois Piloti: celui-ci racheta les prisonniers avec de l'argent que lui avait, du reste, remis le gouvernement égyptien et les ramena en personne.º Une autre fois, en 1464, quelques sujets égyptiens avaient loné des navires vénitiens à Alexandrie pour se rendre en Barbario: en passant à Rhodes, ils furent pillés et arrêtés par la faute des capitaines vénitiens: par manière de représuilles, le sultan 🚻 jeter en prison le consul de Venise à Alexandrie et tous les marchands de sa Parfois, les consuls occidentaux recevalent la bastonnade:

<sup>\*</sup> Piloti, y. 881. Cette detation for stipulie en favour du consul de Florence par le traité de 1422 (Amari, Dépl. arob., p. 889, 848); en favour du consul de France et de celui des Catalans, par un traité publié par M. Charrière, éans l'étude sur les Négociations de la France dans El Levant (Coll. des doc. inéd.), I, 128; pour celui de Rhades (à Damiette) par un traité de 1408 publié dans Paoli, Cod. dipl., II, 109. Pour ce qui concaras les Vénitiens, voyes Maris, VII, 811, et le Cod. Berol., clt. p. 6, 6, 6, 46. Le nom de "geme-

chie, semishia, sunishia, som isqual cetta dotation est désignée dans les traités, est dérivé de l'arabe: voy. Wilken, dans les Abh. der Berl. Abad., 1881, hist. polit. Cl. p. 85; Reinaud, Nouveeu journ. aciat. IV, p. 48, not. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Khalil Dhahéri, dans de Sacy, Obrestom, arabe, II, 40.

Piloti, p. 400—405.

Maliniero, p. 614 et m.; Bawlen Brown, Calendar of statepapers, Venet, I, p. 115 et s.

c'est ce qui arriva, par exemple, au consul catalan à Alexandrie en 1408, et un consul de Venise à Damas en 1473. On le voit, les consuls payaient parfois fort cher l'honneur attaché à leur situation, par l'obligation de vivre sous le gouvernement despotique des sultans mamelooks.

Nous en avons fini avec ce qui concerne la situation des colonies de commerce en Egypte, mais, pour être complet, il faut encore voir ce qui se passait pendant la même période en Syrie, car, maloré les relations de voisinage et de dépendance qui liaient cette province à l'Égypte, les évenements lui avaient créé une position à part qui demande une étude spéciale. Vers la fir du Moyen-Age, le trafic entre ce pays et l'Occident reprit un nouvel esser en dépit des protestations des papes, dont la voix, de moins en moins écoutée, finit par s'éteindre tout I fait. Ce nouvel essor était du la une triple cause. La première était la prise de possession de Famagouste par les Génois. Des mains de souverains assez indifférents aux affaires de commerce et qui laissaient dans leurs états aux marchands étrangers, sans distinction d'origine, toute liberté d'action, cette place passait entre celles d'une paissance en qui toutes les nations commercantes devaient nécessairement voir une rivale. Le résultat était à prévoir : désormals, les Vénitiens d'abord, puis d'autres à leur suite, passèrent en vue de Famagouste sans s'y arrêter et poussèrent jusqu'à Beyrout, d'où ils allaient visiter les marchés musulmans de Damas et d'Alep.º La deuxième cause fut un événement à peu près contemporain: la destruction du royaume d'Arménie. Cette catastrophe fermait anx Occidentaux la route de Tauris, l'un des points par lesquels se faisait jusque là le transit le plus considérable des produits de l'Asie centrale. Enfin, facheuse coïncidence, les routes du nord, par où cet produits arrivatent d'ordinaire, étaient devenues impraticables. Tamerlan, la grand conquérant, en avait détruit les principales stations sur son passage et leur ruine avait porté un coup sensible à l'importance de Tana comme entrepêt des produits de l'Asie centrale.

Les produits de l'Inde arrivaient sur les marchés de la Syrie tout

alla Tana, etc. (Venet., Ald. 1646), p. 18 m., Gios. Barbaro s'exprime à ce sujetcomme il suit: "Prima che fussa destrutta dal Tameriano, le specie e le sede, che vanno in Soria, audavano in Ciutracan e da quel luogo alla Tana, dovi ul mandavano solamente da Venezia 6 o 7 galere grosse alla Tana per lever di dette specie e sede; et in quel tempo ne Veneziani ne altra nazione citramarina faceva morcatantia in Soria (seci est une exagération)

Piloti, p. 412 et at.; Capmany, Memorses, I, 2, p. 58; Malipiero, p. 619.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Piloti, p. 866 et a.

Destache Pilgarreison, p. 104) reproche aux marchande chrétient de se mettre dans la Espendance des palens en courant après sux: autrefeis, dit-il, les palens étaient obligés de venir vendre leurs épices en Jeurs pierres précieuses à Passagouste.

Dans les Véaggi fatti de Vénetic

comme sur ceux de l'Égypte, en partie même par la même vois. A son retour du pélerinage de La Mecque, la grande caravane de Damas ramenait un grand nombre de chameaux chargés d'épices, et particulièrement des espèces les plus fines et les plus légères: 1 les espèces lour des, nota l'avons vu, remontaient la mer Rouge jusqu'à Tor; mais, là encore, des caravanes les attendaient pour les emporter à Damas." Il est certain que la mer Rouge n'était pas la ligne de communication la plus naturelle entre l'Inde et 🖩 Syrie; le courant qui détournait de cette voie une partie des produits de l'Inde pour les amener en Syrie par le détroit de Bab-el-Mandeb, n'était que la conséquence de l'attraction puissante exercée sur tout musulman par III Ville sainte. La vois directe passait par le golfe Persique. A l'entrée du golfe se trouvait un grand marché, celui d'Ormouz, vers lequel affluaient dejà, de toutes les parties de l'Asie, les marchands et les marchandises, bien avant que cette ville ne devint la perle des possessions portugaises dans ces régions. Les marchands syriens y allaient comme les autres et y trouvalent une grande variété d'épices: quelques-uns rependant préféraient ne pas s'arrêter là et poussaient jusqu'à Calicut, centre d'un des pays de production les plus importants, pour faire leurs achets sur place.\* D'autre part, les Indiens ne m bornaient pas toujours à amener les produits de leur pays juaqu'à Ormouz; beaucoup remontaient II golfe; quelques-uns allaient même jusqu'à Basra, où les marchandises destinées à la Syrie étaient transbordées pour remonter la Tiore jusqu'à Bagdad, on chargées de suite sur des chameaux qui les transportaient jusqu'en Mésopotamie. D'un autre côté, la Syrie était reliée par des caravanes avec le centre de l'Asie et recevait par ce moyen certains articles qu'on se procurait difficilement en Égypte. Les marchands de la Perse visitaient Alep; ceux de la Syrie fréquentaient les grandes foires de Soultaniëh. Le résultat de cette réciprocité est qu'en trouvait sur les marchés de la Syrie la gomme de Perse. Il rhubarbe de Chine, la

<sup>\*</sup> Freecobaldi, p. 189; Gucci, p. 407 et a.; Broquière, p. 509; Piloti, p. 566; Pabri, p. 542.

<sup>\*</sup> Gucci, p. 814, Piloti, p. 857 et u.

La maillaure source à consulter pour se faire une idée de l'importance de consulter peur serie est la relation d'Abderrazzak (1449 – 1444) publiée par M. de Quatramère dans Notices et extracts, MIV, 1, p. 497 et se. (le passage que nons signalous se trouve à la p. 499) et par Effict dans seu History of India, IV, 95 et se. Voy.

escore Nikitin (B. H. Major, India in the 15th contary, p. 19); Varihema, dans Ramusio, I., 166; Sommario di tatti bi repni, ibid. p. 896; Corsali, ibid. p. 187.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Abderramsk, l. c.; Varthoms, p. 161, b; Joseph l'Indien, dans le Novus orbis (1565), p. 208, 208.

Varthems, p. 166; Roncinotto, dans les Viaggi alla Temo, p. 29, b.

<sup>\*</sup> Varthema, l. o., p. 148.

<sup>&#</sup>x27; Clavile, p. 118-115.

sole grège du Ghilan, les fines étoffes et les tapis tissés par les ouvriers persans et chinoia.

Les Occidentaux qui visitaient Damas : étaient frappés de la richesse des commercants de 👪 ville, de l'infinie variété des articles dont regorgeaient ses bazars, de 🔚 beanté et de l'élégance des étalages. Mais un sujet d'étonnement plus grand pent-être encore pour eux était la perfection des produits de l'industrie indigène. Frescobaldi et son compagnon Sigoli attribuent l'extrême habileté des artisans de Damas à ce que les métiers se transmettaient généralement de père en flis. On y trottvait d'excellents confiseurs, fabriquant des confitures avec les fruits délicieux cultivés dans les jardins des environs et habiles à les conserver pendant tout l'été dans la neire que leur fonrnissaient les montagues voisines: des distillateurs qui préparaient une aau de roses exquise; des artistes verriers dont les chafs-d'ocuyres, ornés de charmantes arabesques, étaient très estimés au Caire. En parconrant les boutiques des tisserands, on woyait des étoffes de sole," de coton et de lin de qualité parfaite et, parmi les dernières, des boccasissi d'un tiesu si fin et si brillant, qu'on pouvait les prendre pour de la soie; ches les ouvriers er métaux, on trouvait des ustensiles de cuivre auasi. brillants que l'or, avec des incrustations d'argent,\* puis des armes dont la perfection est proverbiale. Nulle part au monde, écrit Niccolo de Poggibonsi, on ne fait mieux qu'à Damas. Ce jugement parait avoir sté celui de l'Occident tout entier. Les inventaires dressés au Moyen-Age renferment des listes d'une quantité infinis d'objeta en métal, en verre, de broderies etc., fabriqués à Damas ou copiée sur des modèles tirés de cette ville; en contrefsisait en Europe l'enu de roges de Damas.10

Clavijo, p. 114; Usx., p. 114; Pasi,
 p. 186, a, 177, b; Belon, Observations,
 p. 280 et s.

Les descriptions les plus complètes et les plus intérementes de Damas au Meyen-Age sont celles de Sigvii, p. 217 et sa., et de Nice. da Poggibonsi, II, 18 et sa. (Cette partie du dernier envrage a été publiée à part sous le titre: Poggibonsi, Dosnasco a le sue selémente sui sec. XIV, Innua, 1876.)

<sup>&</sup>quot;Oatre les relations des voyageurs cités dans le texte, il est bon de kire celles de Uir. Leman, ep. eit., p. 107, et de Boldensele, p. 284.

Prescob., p. 141; Sigoli, p. 218.

<sup>\*</sup> Freecob., 1. c.; Gucui, p. 402 et a.; Gullicotolli, Memorie conete, VII, 80; l'an-

teur coaligne, dans un acte de donation fait à Venise en 1477, le passage suivant : "panes rachari confectionesque in syrupo Domascement"

Freecob., i. c.; Sigeli, p. 216; Chemsoldin, p. 264, 266.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Simon. Simaou., p. 48.

Baumgarten von Breitenbach schein la des soieries pour les resporter ches lai (Geo. Gemnic., p. 588.)

<sup>6</sup> Sigali, p. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Parmi les inventaires de l'époque, citons, entre autres, celui du tréser de Charles V, roi de France, publié par M. Lebarte. Le Mésagier de Puris (II, 269 et s.) donne une recette pour imiter l'ests de reses de Damas.

Sur Alco, les renseignements, fournie per les voyageurs du Moyen-Are. se réduisent à très peu de chose: il n'en est que plus regrettable que Barbaro ait cru pouvoir se dispenser d'en donner une description, sous prétexte que c'était un sujet rebattu pour tout 🗷 monde et surtout pour les Vénitiens, ses compatriotes.1 Ghistele, qui visita Alep en 1483, est le seul qui nous apprenne que ses bazars étaient abondamment fournis en soie,1 en épices et en pierres précienses.5 On voit que sur les deux marchés de 🖺 Syrie l'approvisionnement des boutiques des marchanda et des artisans était à peu près identique. Ces articles mis à part, le pays produisait au coton d'excellente qualité, dont il faisait un grand commerce avec les Occidentanz. Par la combustion des plantes riches en potasse, de l'espèce des salsole, qui y croissent en abondance, on obtenuit une cendre : recherchée dans la fabrication du sayon et du verre: Il y avait encore de nombreuses plantations de cames à sucre \* aux environs de Tripoli. de Beyrout et de Tyr, et l'on y faisait du sucre de toutes les qualités. Dans les documents pouvant servir à l'histoire du commerce pendant cette période et dans les manuels des commercants de l'époque, on trouve toujours ces trois produits. Le coton, la potasse al le sucre, notés avec une mention spéciale.

Le moment de la récuverture de ce marché le plein de ressources coincidait précisément avec celui où d'autres, et, en particulier, ceux dont on tirait d'habitude les produits de l'Asie centrale, devenaient d'un accès de plus en plus difficile. C'était une chance heureuse et les marchands s'y lancèrent avec d'autant plus d'ardeur. Tout étant le refaire, ils devaient tont naturellement se sentir attirés de préférence vers les ports d'où ils pouvaient entrer en communication par la voie la plus courte et la plus directe avec les deux grands marchés musulmans de Damas et d'Alep. Dés lors, Begrost devint leur principal rendez-vous; c'est par II que s'exportaient les articles achetés à Damas. A cette époque. Il port était encore bon et sûr. La ville reafermait

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barbaro, dans les Véaggi alla Tirea, p.54.

On mait que des caravance apportaient de li seie du centre de l'Asie à Alep; Sanut., Dior., V. 589, 719, 778 et s.; VI., 57 et s., 487.

<sup>&</sup>quot;Ghistele, p. 291; Harf (p. 200) a tout dit en cinq mote: c'est: "grar ein schone groisse Kouffstadt" une belle gronde ville de marchands.

<sup>\* &</sup>quot;Cendra de Beyrout:" Sagari, Diar...
L 404 etc. etc.

<sup>\*</sup> En Syrie même, Naplouse était un cantre de fabrication de cavons fine: cot

article s'exportait non seulement en Égypte et en Arabie, mais encore dans les pays siverains de la Méditerranée: Chouseddin, a. 171.

<sup>\*</sup> Machaires, p. 151; Chintele, p. 68, 200; Gued, p. 418; Chemseddin, p. 269; Relation de l'anonyme de S. Ulvio d'Augubourg, publice par M. Birlinger, dans le Horrige Archée für clas Studium nouver Spracks, XL, 319.

Freecob., p. 145; Gueci, p. 418; Boo-quitre, p. 485; Lennoy, p. 185 et al.; Ghistele, p. 56; Harff, p. 196.

encore une population asses dense, bien que moins nombreuse qu'au temps de la domination chrétienne; construite dans un beau site, entourée de belles cultures, elle jouissait d'une réputation méritée de salubrité, et les marchands venaient y refaire leur santé ébranlée par le climat de Damas, d'Alep ou de Tyr. Malheureusement, depuis la démolition des murailles en n'y jouissait que d'une sécurité médiscre:1 pendant le séjour qu'y fit Ghistele, une hande d'une vingtaine de brigands, arabes, turcomans et bédouins, y pilla deux maisons habitées par des marchands vénitiens." Après Beyrout, 🛮 port 🖿 plus fréquenté par les Occidentaux était Tripoli; ils y rencontraient des marchands de Damas, d'Alep, de Baalbek et de Hamah; tout le long du port s'étendaient de vastes magasins remplis de marchandises, parmi lesquelles ils ponvaient faire commodément leur choix. Le port de Laudicée est moins fréquemment cité que les deux précédents; au premier abord on s'en étonne. Alep étant besucoup plus rapprochée de ce port que des autres; mais ce fait s'explique quand on sait que l'accès en était devenu très difficile.4

Aussitôt que les prohibitions qui entravaient le commerce eurent été levées, Venise organise un service régulier de navigation sur Beyrout. A partir des dernières annés du XIV siècle, dans les chroniques et les chartes vénitiennes, Il est à chaque instant question des gales di Barati. Au temps d'Uzzano (vers 1440), le départ avait lieu entre le 8 et le 25 août: vers 1500, il avait été avancé et les galères prenaient ordinairement la mer entre le 15 avril et le 15 mai. Chaque convoi comprenait de trois à quatre galères, parfois dayantage, rarement moins. Mais ce n'était pas tout: il y avait encore d'autres dément moins.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sigoli, p. 294 et s.; Harf, p. 199; Lamoy, = 155.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ghistole, p. 968.

Harff, p. 200; Ghistole, p. 259 et s.; Ges. Gessaie, p. 605 et sa.

<sup>4</sup> Ghistele, p. 257.

Voy., p. ez., Mas Latrie, Hist. sie Chypre, H., 408, 405, 452, 456, 483; Sathas, Doc. inid., H., 212; HI, 243; Sanut., Diar., passim. Les Archives de Venice renforment diverses instructions pour les commandants de ces galères: voy. Berchet, Relaxions dei consoli consti nella Siria, Torino, 1866, p. 87.

Ozn., p. 104. Cela consorde très bien avec les renseignements que donne M. de Mas Latrie dans sen Hist. de Olypre, II, 496, not.

Malipiero, p. 159.

<sup>\*</sup> Sanuto, Vile dei dogi, p. 890, 835, 870, 874, 949, 1185; Malipiero, p. 159, 613, 615, 620, 621, 622, 623, 623, 623, 624; Casola, p. 61. Le 8 sept. 1484, il partit de Venise quatre gulàres pour Beyrout, une pour Tripoli, une pour Jaffa; Zeitsche, für deutsches Alterth., N. F., XIII (1881), p. 60 et a.

Le 10 sept. 1877, cinq galères partirent pour Beyrout: Commens. rey., III, p. 71, nº 482. D'après la manière dont le sire Anglare (1895 — 1896) présente les faits, on pourrait croire que, de son temps, chaque départ comprensit régulièrement cinq galères, mais E compte dans le non-tre doux galères qui devalent quitter les sutres ou route pour porter des péleries.

parts: au mois de janvier, celui des navi di Soria, qui faisaient probablement escale dans différents ports de la Syrie; au mois de juin, celui d'une flottille spéciale qui allait charger du ceton; à l'automne, l'une des gales di traffico, dont nous avons déjà parlé à propos de l'Egypte, poussait jusqu'à Beyrout et à Tripoli.

Il est possible que d'autres nations commercantes de l'Occident aient suivi l'exemple de Venise, mais on n'en a pas 📕 preuve. En ce qui concerne Gênea, il n'y a pas beaucoup à chercher." Pendant cette période, maîtresse de Famagouste, elle devait faire tout son possible pour y retenir le trafic, et, par conséquent, ses flottes ne pouvaient guère fréquenter les ports de la Syrie. Les Catalans, au contraire, s'y montraient souvent. Antérieurement à 1380, deux galères marseillaises furent attaquées et pillées. Il leur retour de Bevrout, par l'amiral vénitien Carlo Zeno; un marchand de Majorque avait sur ces galères des marchandises achetées par 🖿 à Damas; son gouvernement récisma pour lai une indomnité, et rela donna lui à des négociations qui trainérent en longueur pendant des années. Nous connaissons également l'exemple d'une galère de Narbonne qui fit le même voyage: quand Bertrandon de la Broquière se trouvait en Syrie, au cours de son voyage dans le Levant, on attendait son retour à Beyrout; elle venait d'en partir pour Alexandrie, où les marchands français qui la montaient voulsient acheter des épices et d'autres articles: l'un des passagers s'était fait débarquer à Beyrout et était allé de là à Damas pour ses affaires: il se nommait Jacques Cœur et deviat plus tard célèbre en qualité de trésorier de Charles VIII, roi de France. Les Vénitiens, les Génois et les Catalans

à Jaffa (p. 99). Breydenbach dit (p. 12) que le chiffre ordinaire était de deux galères; mais il compte encore en debere de co chiffre deux galères portant des marchandises spécialement destinées à Damas; et il ne faut pas oublier que ces galères n'abordaient jamais autre part qu't Beyrout. Harif (p. 87) parie aussi de deux bâtiments, mais d'après la date de départ qu'il indique, il semble que ceux auxquels it fait allusion étalent les Nevi di Sorie.

Peut-être à Aure, Beyrout Ⅲ Tripoli: vay. Bibl. de l'École the thuries, 1874, p. 184.

<sup>\*</sup> Uzz., p. 104; Harff, op. cit.; Marin, VII, 301. Dans une délibération de grand conseil de Venire de 1422. Il est parié

d'une "mude navium gothenorum", navirte chargés d'aller chercher du coton: Taf. et Them, inéd.

<sup>&</sup>quot; Il est très rarement question de la marine du commerce à propos de la Syrie dans les chroniques de la fin du Moyen-Age: ou peut citer comme une exception Sanuto, Vite dei dopi, p. 1084 et a.

<sup>\*</sup> Capmany, More, TV, 184 et m., 188 et s.: cet historiez constate le départ de trois grandes gulères, de Barcelone pour Beyrout, pendant la seule année 1895.

<sup>\*</sup> Commun. rep., III, p. 866 et s., 30 161.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le Broquière, p. 485, 490: M. C. Port a reproduit ce dernier passage, d'après le reamorit, dans son Bucci sur l'hist. du commerce maritime de Nurbones, p.

svalent des fondachi à Beyront. Les Oordentaux avaient obteau l'autorisation d'y relever de ses ruines la belle petite église du S. Sauveur; elle
était entretanue au moyen de dons des marchands établis dans la ville
et d'une taxe levée sur les navires II leur arrivée; elle était contigué
à un convent de franciscains dont les moines y disaient la messe; ils
donnalent également l'hospitalité aux pèlerins et leur tenaient compagnie. A Tripoli, le seul fondace dont l'existence soit positivement
constatée appartenait aux Vénitiens. L'ouvrage dans lequel à été
publié le voyage de Chistele contient, il set vrai, une vue de Tripoli
où le dessinateur a indiqué deux maisons des marchands, qu'il attribue
l'une aux Vénitiens, l'autre aux Français; mais l'auteur de ces illustrutions est le brabançon Léonard Vriers, qui ne fit le voyage d'Orient
qu'au XVI siècle, de sorte qu'il n'y a pas là une preuve suffisante de
l'existence de la maison des Français pendant le Moyen-Age.

La distance à parcourir entre les ports et les grands marchés de la Syrie demandait un voyage de plusieurs jours par monta et par vaux: c'était pour les marchands européens une source de nombreux ennuis. D'abord, il arrivait fréquemment qu'on arrétait leurs courriers ou qu'on enlevait leurs lettres: puis, les aniers ou chameliers laissaient détériorer en route les marchandises qu'on leur avait conflées; ou bien encore, ils les changeaient contre d'autre de qualité inférieure. A Damas, les choses allaient mieux: les marchands y trouvaient à leur arrivée de nombreux confrères de divers pays, de Venise, de Gênes, de Florence, de Barce-lone etc.; pour leurs marchandises, tant pour celles qu'ils avalent appertées que pour celles qu'ils achetaient sur place, ils pouvaient les déposer en toute sécurité dans un khon auquel on donnait le nom de sou fondateur, le suitan Berkouk. En outre, plusieurs nations commerçantes avaient dans la ville leurs fondachi à elles: un des plus counus est celui des Vénitiens; un grand nombre de pêlerins ent laissé un témoignage

195 et a.; II Clément l'a donné austi, ands moins complet, dans sun Jacques Cieur, 2º ét., I, 18 et a.

Harff, p. 196; Geo. Gennic., p. 600. Ghistele parle (p. 56) de deux ou trois "Huysen" des Vénitieux: antend-il désigner par là des foudachi ? c'est une question.

<sup>&#</sup>x27; Frescob., p. 146 et a.; Gucci, p. 416; Sigeli, p. 248; Harff, op. cit.; Geo. Genmic., L. c.; Ghistele, p. 56. La grande esthédrale du temps des croinsdes était tu raines: Sigeli, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geo. Gennic., p. 606.

<sup>\*</sup> Ghistele, p. 960. Sur ost ouvrage. voyes Saint-Génoin, l'ogogener belger, I, 156 et sa.; Schayes, dans la Messager des soiences et des arts de la Belgique, IV (1636), p. 1—30.

<sup>\*</sup> Ameri, Depl. arab., p. 860, 878.

Freecob., p. 149; Gucci, p. 399, 496, 456; Broquière, p. 486, 490, 489; Ghistele, p. 266.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Broquière, p. 469: "kan Berkot." M. Pigeonneau (*Hist. du commune de la France*, I, 328, not. 2) commente ces moté dans le sans que fai adopté.

de leur reconnaissance pour l'accueil hospitalier qu'ils y avaient recu.1 Comme à Alexandrie, la coutanne était d'enformer les chrétiens sons clef dans leurs fondachi pendant la nuit. En cette qualité, les marchands étrangers étaient asses souvent maltraités par une population fanatique.1 Elle n'efit pas tolèré l'axistence d'une église et l'on en était rédait à célébrer à peu près secrètement le service divin dans la maison de chaque consul. A Alep, plusieurs nations occidentales avaient égulement leurs fondachi; mais, à ma connaissance, le fait n'est prouvé que pour celui ou, pour mieux dire, pour ceux des Vénitiens, du moins pendant cette période.4 Certaines familles patriciennes de Venise s'adonnaient tout spécialement au commerce avec la Syrie: on cite entre antres les Quirini, les Barbarigo et les Storlado, qui avaient cholsi Damas comme centre de leurs opérations: vers la fin du XV siècle. deux frères Meresini, nommés Albano et Marco, fondèrent à Aleo une maison qui rayonnait dans la Syrie tout entière et dans l'île de Chypre et qui, per ses vastes relations, acquit une situation éminente dans le commerce. Enfin, qualques Vénitiens s'étaient établis entre Alep et Damas, à Hamah; on pouvait s'y procurer de première main un coton de première qualité, et d'est là, sans doute, ce qui les y avait attirés.

Latrie: "le consul pourre faire officier il l'église on dans se maison:" et oule des Common. reg.: "Il ocusole avré facelté di far calchyage in sus case i ziti cristiani." Comme on le voit, dans entre dernière, il n'est pas question d'église.

Adorno, p. 218; Harff, p. 196; Ghiatele, p. 967 et s.; Geo. Genzia., p. 565: Varthema, p. 149. Il n'ost nullo part question de plusieum fondacki vénitique, sant dans un passago de M. de Mas Latrie, Trailée, app., p.94: l'auteur résume comme il suit l'un des articles d'un traité comelu entre Chaban et la République: "Protection spéciale des fondours (funtegi) vénitions à Damas." Or, dans les Commun. reg., III, j. 121, nº 787, ce même paragraphs art rendu en ses termes: "Il nuibo del soldane in Damasec provvedert all' ampliamento di quel fondace dei Venesiani direanto cagrasto." Dans l'imposmibilité de voir par mol-même le texte original, je me borne i déclarer que la deuxième version me paraît devoir être plus exacte que la première.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Le Broquière, p. 490; Vartheum, p. 149.

La Broquière, p. 508; Capmany, II., 175. Le traité cité dans la note décenus senfense anni un article relatif en envice divin. Voici la version de H. II Man

Ghistele, m. 182; Marin, VII, 812. Il y avait dans la maisen du consul de Ventes une mille arrangée en oratoire pour ses compatriotes: Ibid. p. 820. Cependant, les marchands occidentanx pouvaient, s'ils le déciraient, assister an service divin dans une église arménieure qui se trouvait dans un village voisin de la ville: Ghistele, p. 893.

<sup>&#</sup>x27;Avant d'être élevé à la dignité de dage, Nice. Marcelle (1478—1474) avait été l'un des grands communiques de Damas: Sanut., p. 1160.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Berchet, *Balan, dei comesti vaneti* nella Siria, p. 14; **Romania**, *Storia di* Vanezia, III, 341.

Bertrandon de la Broquière (p. 615 et a) y logen dans la moisen d'un certain Lovenso Stranne.

Par son importance. Damas était tonte désignée pour la résidence des consuls, du moins quand leur nation n'avait qu'un représentant dans le pays. Ainsi, la ville de Barcelone y entretenait un consul pour la Syrie et l'Arménie, devenue possession égyptienne. La république de Venise, au contraire, cu avait un dans chacune des villes de Damas. d'Alep," de Beyrout" et de Tripoli." La date de la fondation de tous cea consulata est restée inconnue. En ce qui concerne les consuls de Venise, le plus ancien acte officiel connu est le décret du grand conseil, de 1331, portant adjonction d'un conseil de douze marchands au consul de Damas, à ce qu'il semble. La plus ancienne charte dans laquelle un sultan d'Egypte agrée un consul vénitien nommé au poste de Damas remonte à l'année 1375.7 Nous ne connaissons pas de listes des consuls vénitiens en Syrie antérieures à celles qui furent dressées vers la fin du XVIIº siècle; rien ne garantit leur exactitude, ni sous le rapport des noms, ni sous celui des dates; la série des consuls de Damas s'ouvre seniement en 1384 par le nom de Francesco Dandolo." Il est extrêmement probable que les deux consulata de Damas et de Beyrout furent créée simultanément, des le rétablissement d'un trafic régulier entre Venise et la Syrie. Pour ceux d'Alep et de Tripoli, il est au contraire très douteux qu'ils remontent anssi loin; il n'en est fait mention, avant la fin du Moyen-Age, ni dans les récits des voyageurs. ni dans les chartes; il est vrai que ce n'est pas une preuve absolue. Parmi les quatre consuls dont nous ayons parlé, celui de Damas était d'un rang plus éleyé que les autres: il remplissait en quelque sorte les fonctions de censul général pour tente la Syrie. Quand le gouverne-

Capmany, Monor., H, 161 et a., 174 et a.; Navarrete, dans les Memorias de la R. Academia de la historia, V. 188 et a. (chartee des années 1879, 1882, 1886); voy. aussi Prescol., p. 142; Arch. de l'Or. Let., I, 541.

<sup>\*</sup> Frencob., p. 17, 149; Broquière, p. 508, 510; Geo. Gemnio., p. 585; Mas Latric. Hist. de Chypre, II, 455, not., 458; Berchet, Relazioni dei consoli veneti nella Siria, passim; Samuto, Vite dei dogi, p. 890; Sathar, Doc., IXI, 164 et a., 296; Zeitzehr. für dentsch. Alterik., op. cit. (1681), p. 67, 70,

Marin, VII, 890.

Frencob., p. 17, 145.

Canols, p. 49; Geo. Gennie., p. 611 et a.

<sup>\*</sup> Berchet, L. c., p. 18, 81, 89. Co conneil des donne elimit III vice-connui chargé de l'administration de la colonie par intérim entre le départ d'un consul III l'arrivée de son successeur; quand la colonie avait à envoyer un député au sultan, c'était également es conseil qui le désignait : Sanat. : Diev., I, 983 III a.;

<sup>\*</sup> Kas Latrie . Traitée, append., 🐂 96

Borchet, L. c., p. 55 et sa., d'après le cod. Reggimenti de la Karcisca. Ce travail n'a aucun caractère official: sur l'époque où à a été composé et su valeur, voy. Mas Latrie, Tradés, p. 258, not.

ment vénitien arrétait une mesure générale applicable I tors les Vénitiens en résidence ou de passage en Syrie, c'est à lui que le décret était adressé. A ce point de vue, il n'est pas sans intérêt de rappeter que, précisément dans le premier document qui nous fasse connaître l'existence d'un consulat vénitien à Tripoli, le chef de la colonie n'est désigné que par il titre de vice-consul; nous le retrouvons encore avec ce même titre dans d'autres documents postérieurs au Moyen-Age. Cela suffit pour démontrer que le titalaire de ce poste était, tout au moins, le subordonné du consul de Damas. Un autre fait qui semble établis également la prééminence du consul de Damas sur les autres, c'est qu'il recevait seul la dotation attribuée par le sultan aux consuls et dont nous avons parlé à propos de l'Égypte: le chiffre de cette dotation était il même que pour le consul d'Alexandrie. Le consul des Catalans pour Damas et pour teute la Syrie en jouissait également.

En passant de la partie septentrionale de la Syrie à la partie méridionale, nous constatons immédiatement un contraste qui existait déjà dans la période précédente et peut-être à un degré plus frappant encore: là, un mouvement commercial très actif, un concours de marchands toujours renouvelé, où sont représentées toutes les nations commerçantes de l'Occident; ici, une décadence de plus en plus profonde, de tempa à autre seulement quelque marchand étranger. La vieille ville d'Acre n'était plus qu'une ruine. Au XV° siècle, des voyageurs n'y trouvèrent plus que quelques maisons, et des caveaux où des marchands vénitiens entreposaient le coton acheté dans le pays; à deux milies de la s'était formé, sous le nom de Nouvelle-Acre, un village où demeurait un agent chargé des achats de coton pour III compte d'une maison vánitienne. Les deux on trois gardiens du port qui restaient encore à Acre le prévenaient chaque fois qu'il arrivait un navire: mais le cas ne devait pas être bien fréquent, car la vente du coton ne donnait lieu qu'à un mouvement

11

Décret du grand conseil, du 17 janv. 1489, dans Taf. et Thom., inôd.; voy. aussi Mes Latrie, Hist. de Chapre, II, 458.

Casola, p. 49.

Berchet, I. c., p. 46, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Provision over simichia; <sup>8</sup> Traité de 1415, dens Tef. et Thom., inéd., (ranjehias, dans Berchet, L. c., p. 99).

<sup>&</sup>quot;Capmany, More., II, 175. Dans cette pièce, ordre est donné su consul de pour-voir su tout temps à l'entretien d'un prêtre; et, ajoute-t-en, il sera en moure de lui fournir en traitement quand il "hourt del Solda Jamequia tota à la major

partida." Capmany traduit le mot Jamequia — iglesia è casa de congregacion: c'est un contre-sens complet.

<sup>&</sup>quot;Oberto Franco, chen qui logen Emquière (p. 494) était peut-être un de cos agents. Au cours de sun pélerinage, il comte Philippe de Katsonellenbegen (1488—1484) visita Acre en descendant du Carmel et y fut reçu "chen les marchands": c'est là musi qu'il se rembarqua plus tard pour regagner se patrie: Zeitechr. f. desthoh. Alterth., N. F., XIV (1882), p. 368 et s.

d'affaires très restre'nt.¹ C'est ∥ peine si l'on trouve de temps à autre la nom de Tw cité comme place de commerce: cependant, son port passait encore pour bon, les plantations de cannes à sucre des environs étaient et plein rapport et les Vénitiens exportaient le vin du pays jusqu'en Angleterre.º La grande route de caravanes de Damas an Caire ne côtovait la mer que sur un point, à Gaza, sur la frontière d'Égypte; il y avait bien là quelques riches marchands, mais les Francs n'y allaient jamais exprés: tout au plus s'y arrêtaient-ils en passant.\* Il y avait encore une autre route très fréquentée, celle de Jaffa ■ Jérusalem par Bama (Bamléh). Jaffa était complétement ruinée et déserte: de temps à autre seulement, le port reprenait un peu d'animation à l'arrivée des transports de pélerins: Venise par exemple, en expédiait d'ordinaire deux par an." Comme les galères du commerce n'étaient autorisées que dans des cas exceptionnels à prendre des pélerins à bord, par une mesure réciproque assez naturelle, les navires affectés au transport des pélerins ne devaient pas être mis à la disposition du commerce. Cependant, en dépit des réglements, les marchands vénitiens profitaient parfois du passage de ces transports pour expédier dans leur pays du sucre, du coton etc. Les marchands vénitiens ne passaient guère à Jaffa, quelle que fût, d'ailleurs, la voie qu'ils eussent choisie pour y arriver, sans aller visiter Rams; c'était un bien petit détour, mais il se faisait là un certain commerce de fil et de cotonnades; e on y traitait quelques affaires, malgré les ennuis causés par le fanatisme de II po-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lannoy, p. 145—147; Ghistele, p. 64; Pasi, p. 158, b; Traité de 1415, dans Tuf. et Thom., inéd.; Sanuto, Ville dei dogé, p. 914 et s.

<sup>\*</sup> Broquière, p. 486; Ghintele, p. 68; Rawdon Brown, L'Archivio di Venezia con riguardo speciale alla steria inglesè (Venez e Torino, 1865), p. 286; Launoy (p. 150, 166) purie des abondantes récoltes de froment et de coton des cuvirons de Tyr et de Sidon.

Fabri, H, 879; Ghistele, p. 188.

Anglure, p. 12; Controlly, Vier niederrhoinische Pilgerschriften, p. 116.

Aughtte, p. 99; Breydenback, p. 19; Harff, p. 67.

<sup>\*</sup> Erdmantstörfer, De commercio quod inter Venetos et Germanio miritates ano medio intercensit, p. 22; Brown, Calendar of statepapers, Venet., I, 46. En 1894, des pèterins français de distinction étalent

partis sur les "galee di Baruto" (Comment. reg., III, p. 296, nº 414). Quatre ann après, comme le transport III ces passagem donnait lieu à toutes sortes de désagréments, par suite de leur ignorance de la langue de l'équipage, le senat de Venise décréte, que dorénavant aucun étranger ne serait admis à prendre passage sur les galères d'Alexandrie ou de Boyrout: Arch. de l'Or. Lat., II, 2, p. 240.

<sup>&</sup>quot;Des décrete rendus en 1407 et en 1409 probibèrent cet abus: Cod. Berol, cit. p. 10; Archiv. de l'Or. let. II, 2, p. 247 et s. Copendant, iii étaient mel observée et tombèrent de plus en plus en déunétude vers la fin de cette période: voy. Conrady, Vier niederrhein. Pilgerschriften, p. 206; Sanut., Diar., VI, 812.

Pani, p. 169, a; Anglure, p. 12; Nice. da Peggibonei, C, 26.

pulation et par les exigences insensées des agents de la douane, des commis aux poids publics et des drogmans. Il y avait à Rama un consul vénitien, et Gênea avait suivi l'exemple de Venise; mais la mission de ces agents concernait plutôt la protection des pèlerins que celle du commerce; car on admettait qu'après avoir confié leur vie à la marine vénitienne pour la traversée, les pélerins avaient quelque droit a l'aide et à la protection de la République pendant le reste de leur voyage. Ils en avaient particulièrement besoin à Jérusalem, où les drogmans cherchaient à les exploiter de toutes les facons. En 1415, le doge Tommaso Mocenigo demanda an sultan d'Egypte l'autorisation d'y établir un consul pour recevoir leurs réclamations; " cette requête fut accueillie, en considération de ce qu'elle était fondée "aux les anciennes coutumes des Vénitiens". Une ambassade génoise, envoyée au Caire en 1431, protesta contre cette concession: le motif invoqué était l'existence d'un usage ancien, d'après lequal le consul de Genea à Jérusalem y était chargé de la défense des intérêts de tous les nélerins; et, ajoutaient les ambassadeurs, il n'avait nullement, besoir de l'assistance d'un consul de Venise ou de toute autre nation. Els ne réussirent pourtant pas à empêcher l'installation du concurrent de leur consul. On peut même constater, d'après les relations laissées par certains pélerins, que les représentants de Génes et de Venise fonctionnèrent côte I côte pendant plus d'un demi-siècle. L'histoire de la création de ce consulat démontre clairement que les consuls n'etaient pas des agents commerciaux, pas plus que ceux de l'ordre de S. Jean à Jérosalem et à Rama.<sup>5</sup> D'antre part, elle fournit une preuve de plus de l'influence acquise en Orient par les nations commercantes et de l'usage qu'elle en faisaient, non-seulement à leur profit personnel, mais parfois à l'avantage de la Chrétienté tout entière.

Nous terminerous sur cette remarque notre tableau de la situation des marchands occidentaux en Égypte et en Syrie, et nous allons reprendre l'exposé historique des faits. Nous avons déjà dit plus haut que les urents années qui suivirent immédiatement la conclusion de la paix entre l'Égypte et Chypre, ou, autrement dit, les trents dernières années du XIV siècle, furent une époque de paix relative pour les colonies commerciales d'Égypte et de Syrie, et que, dans notre opinion, cette circonstance out indubitablement une influence favorable au dé-

intitalée: "Les consulets établés en lerre sointe au Moyen-Age pour le protection des pèterieus: Archio, du l'Or. lat., II, 1, p. 866--868 et suppl., ibid. II, 2, p. 512.

\* Paoli, Cod. dipl. II, 106 et a

**30**°

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Négociatioas avec R sultan en 1415, dans Taf et Thom., inêd.

<sup>&</sup>quot; Thid.

Not. et entr., XI, 78.

<sup>1</sup> Pour plus de détails voir mon étude

valonnement de la vie commerciale. Autant que nous le sachions, ou ne connaît qu'un seul acte d'hostilité commis par les Musulmans à l'égard des commercants occidentaux d'Alexandrie. Encore semble-t-il avoir été provoqué par les Francs eux-mêmes. Au mois de mai 1383, leurs galères, avant terminé leur chargement, avaient profité de la ault pour prendre le large sans autorisation. Le gouverneur lanca quelques vaisseaux à leur poursuite, et, après un combat malheureux, leurs capitaines se virent contraints de rentrer dans le port. Le gouverneur s'en prit de cette tentative d'insonmission à tous les marchands france d'Alexandrie, les fit arrêter et mit le sequestre sur toutes leurs marchandises. Tel est I récit de Makrizl. La question est de savoir s'il ne commet pas une erreur en nommant dans cette affaire les Francs d'une manière rénérale. Il semble assez probable que les Génois y furent seuls impliquée, car l'année 1385 est signalée par un traité de paix entre eux 🔳 le sultan, et il pourrait bien se faire que ce traité ett marqué la fin du conflit rapporté par le chroniqueur arabe.\* Du côté de la chrétienté, rien ne menaçait non plus pour le moment la sécurité des pays sarrasins. Une instruction de Pierre IV, roi d'Aragon, interdisait en termes formels aux capitaines de navires sortis des ports catalans de commettre aucun dommage aux dépens du territoire des sultans d'Égypte ou de ses habitants.\* Barcelone profits de cette période de calme pour rédiger des réglements d'administration à l'usage de ses colonies d'Alexandrie et de Damas et de leurs consult. De son côté Venise conclut avec le gultan Chaban un accord déterminant certains droits et franchises, en faveur de ses marchands, en Syrie et particulièrement à Damas.<sup>5</sup> Le nouveau siècle débuta mal. Tamerlan en-

"milleuimo septuagenimo quinto". Il est évident que l'on ne peut accepter que la dernière partie de cette date, soit la 75° année d'un siècle qui reste à déterminer. M. de Mas Latrie propose pour le chiffre indiquant le siècle, a nombre 7 ou 700 de la chronelogie arabe, ce qui donnerait l'année 775 de l'hégire ou 1878-1874 de l'ère chrétienne; l'éditeur des Commun. reg. propose de son edié le nombre 18 ou. 1800 de l'ère chrétienne; d'après lui la date vēritable serait donc 1575; cette hypothèse semble d'autant plus fondée que toutes les pièces au milieu desquelles se trouve classé le document en question portent la date de 1875. Dans ce diteléture, Chaban se depase le nom 📰 Syrish, abréviation de con surnom Almèlik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cité par M. Ch. Schafer dans son introduction à la Relation de Thomsud, p. viii et s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comment. rsg., III, p. 174, nº 204.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cummany, Mercor., II, 390.

<sup>\*</sup> Bid. II, 156 et au., 174 et au. Les dates de ces règlements sont: pour Alexandrie, 1861, et, pour Dames, 1886.

<sup>&</sup>quot;Co truité se trouve dans le septième volume des Commencervielle, mais il n'a pas encore été publié en entier. M. de Mas Latrie (Troitie, Suppl., p. 88 et s.) s'est borné à en donner un résumé. Il en existe également un extrait, mais plus exaplet III plus exact, dans les Comment. reg., III, p. 191, n° 787. Le date indiquée (ent-ex celle de l'original, ou de la fradlection, ou même de tous deux) est

vahit in Syrie, prit et pilla Aleo (nov. 1400) et Dumas (jany. 1401); see partisans poussèrent des pointes jusque sons les murs de Beyrout et d'Acre. Le consul de Venise 🛮 Damas, Paolo Zane, réassit à s'échapper avec ses nationanx et à sauver du désastre tout ce qu'on pouvait emporter; il failut abandenner le reste en proie à la rage de destruction des sanyages envahiaseurs. Zans se réfugia en Chypre: l'ouragan passé, il y recut de son gouvernement l'ordre de rejoindre son posta." Tous les voyageurs qui visitérent Damas après le passage de Tamerlan constatent unanimement la rapidité avec laquelle cette ville s'était relevée de ses ruines, et avait repris toutes les apparences d'une cité riche et populeuse. Le commerce ne fut pas longtemps à retrouver son activité accoutumée: seule. l'antique industrie qui aveit fait la célébrité de Damas était paralysée pour longtemps, car Tamerlan avait enlevé les ouvriers par bandes entières et les avait amédiés au cœur de l'Asie. à Samarkand. Le malheur de Damas tourns au profit des marchands vénitiens, car le vide fait sur la place procura un écoulement plus facile aux articles fabriqués en Europe. En 1449, Stephan von Gumppenberg visitait Damas avec ses compagnons de pélerinage; ils voulurent acheter des soieries, mais on leur apprit "que les soieries arrivaient de Venise, parce que Tamerlan (Demmerlein) avait emmené tous les maîtres-ouvriers." 5 Deux and après cette invasion, la Syrie out à subir une nouvelle crise. Nous avens déjà dit quelques mots de l'expédition entreprise dans le Levant par le maréchal de Boucicuse, gouverneur de Génes pour le roi de France, à la tête d'une flotte génoise. Le but principal de cette campagne était d'obtenir du roi de Chypre, par la contrainte, la recompaissance des droits de Gênes sur Famagouste; il fut vite atteint, car le roi n'attendit pas l'arrivée de l'eanemi pour demander la paix sux conditions qu'on voulut: des lors, la flotte devenait disponible, et Boucicant, libre de poursuivre un autre but, pouvait entisfaire en passion chevaleresque en tournant ses forces

Alachraf. L'ambanadeur qui négocia ce traité se nommait Giov. Barbarigo. Senuto (Veie des dogs, p. 789) parle d'une autro ambanade qui aurait été comiée, en 1891, il Niccolo Valareno et à Marin Caravello, mais il ne dit pas qual en fut le résultat et il n'existe ausun document qui pulse nous renseigner à cet égard.

eni de Venise dut prendre la fuite avec les marchanis, ses compatriotes. C'était en 1414; le gouverneur de Dames, nommé Nevroux, s'étant révolté contre Cheikh, le suiten vint accièger la ville et la prit du vive force (Weil, V, 184): le consul vénition était alors Giov. Delfino: Susuto, p. 889 et s.

Cheref-oldin Ali, trad. Pétin de la Croix, III, 209, 511, 518, 549 et m.

Sanuto, l. c., p. 785 et m.; Mas Latrie. Hist. de Chypre, II, 455, not. 2. Il y cut encore une nutre circonstance où le con-

Leanoy, p. 159; Ghistole, p. 268.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cheref-eddin, III, 840; Dusse, p. 81; Clavijo, p. 190.

Roysobuok, p. 943.

contre les infidèles. Précisément, en Égypte et en Syrie, les marchands génois avaient été à diverses reprises et tout récemment encore victimes de l'arbitraire et de 🖺 tyrannie des sultana.º Boucicant prétendait exiger une réparation et se proposait de faire porter le poids de sa vengeance principalement sur Alexandrie. Prévenu par de "mauvais chrétiens", le sultan prit ses esures de manière 🖩 mettre la ville à l'abri d'une attaque: les marchands chrétiens s'attendant à des événements de guerre avaient en le temps d'en sortir, à l'exception de quarante Génois que le sultan fit arrêter. Boscicant essava vainement de 🗎 tremper en lui faisant porter par des ambassadeurs des assurances pacifiques; l'adversaire était bur ses gardes 🖬 il est très probable que, si Boncicaut ent donné suite à son projet, il ent échoué. Mais des vents contraires l'empêchèrent d'approcher de la place, et il se décida à se diriger sur les côtes de la Syrie (août 1403); là, il opéra des descentes sur plusieurs points, battant les troupes du sultan quand il en rencontrait, détruisant ou pillant les propriétés des habitants. A Beyrout, les Musulmans eurent moins à souffrir encore que les Vénitiena. Le dommage, il est vrai, ne fut pas très considérable; il se borna à la perte de deux cents balles de cotonnades (boccasini) et de deux cents à deux cent cinquante balles d'épices; mais on le dut uniquement à cette circonstance que là, comme tout le long de la côte, on avait prévu l'arrivée du maréchal et pris ses précautions en conséquence, en expédiant vers l'intérieur une grande partie des marchandises déposées dans les magasins de la ville.<sup>5</sup> Les soldats de Boucleaut front main basse our tout ce qui restait, puis tournèrent lour

à cette esmpagne de Bouciesut: M. Weil (V. 194) croit à tort qu'il s'agit d'une attaque des Chypriotes contre la Syrie.

Banut. T85; Le liere des feiets des maréchal de Boucieaut (Michaed et Ponjoulat, Coll. de mém., II), p. 280, 286. Makrizi (Silv. de Sacy, Chrestom. crobe, II, 51) en cite un exemple d'une époque antérieure: en 1888, des parents du sultan, qui se rendaient ée Circassie en Égypte, avaient été pris en route par des cormires génois; en réponse à cet attentat, le sultan fit arrêter les marchands génois qui se trouvaient à Alexandrie et saisir tout es qui leur appartensit: les Génois relâchèrent aussitôt leurs prisonniers et lui envoyèrent, pour l'opaiser, une ambassade chargée de précents.

Piloti, p. 894 et st.

On trouve également dans certaines sources d'origins orientale des allusions

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'est ce qui ressort du rapport du baile de Chypre. Suivant Sanute (p. 780) la perte se monta à cinq cents colis d'épices d'une valeur de 30,0000 ducats; ils avaient été expédiés de Dumas à Beyrout.

Boucleaut trouve les Musulmans prêts à le recevoir: les Vénitists les tenzient constamment au courant de ses mouvements.

<sup>&#</sup>x27;Piloti (p. 897) dit que les Musulans sculs avaient envoyé dans les moutagnes tout ce qu'ils pouvaient tremsporter, mais que Boucicaut trouva les magasins des Vénitiens remplis d'épices.

fureur contre les Vénitiens, dont ils mirent les maisons à feu et à sac. Boucicaut ne III rien pour arrêter le pillage, malgré III blâme formellement exprimé par les provéditeurs génois qui l'accompagnaient, et malgré les protestations d'un agent commercial vénitien (Lorenzo Orso). Cet agent avait trouvé moyen de pénétrer jusqu'au maréchal, et luiavait fait remarquer que les maisons livrées au pillage appartenaient aux Vénitiens qui pourtant étaient en ce moment en paix avec Génes. Par la suite, il est vrai, dans une lettre adressée à Michele Steno, doge de Venise, et à Carlo Zeno, commandant des forces vénitiennes,<sup>1</sup> le maréchal chercha - expliquer son attitude: il avait nécessairement. disait-il, du croire que les Vénitiens avaient mis tous leurs biens en sûreté et que tout ce qui restait appartenait à l'ennemi; d'ailleurs, personne n'était venu réclamer au nom des Vénitiens les objets enlevés. Mais le rapport de Bernardo Morosini, baile de Venise en Chypre, rédigé immédiatement après les événements, dément ces assertions d'une facon trop formelle pour laisser subsister un doute. Au retour de son expédition, Boucieaut fit vendre publiquement une partie du butir II Famagouste, mais, l'année suivante, une des conditions de la paix avec Venise fut le pavement d'indemnités et la restitution des balles de marchandises non encore vendues. Finalement, il fallut aussi acheter la paix avec le sultan et cela cofita encore 30,000 ducats. Mais la pire des conséquences de cette expédition manquée, ce fut le mépris qu'i, partir de ce moment les Sarrasina professèrent pour les Génois. Pour le moindre dommage causé par un corsaire de cette nation, le sultan imposait à ses compatriotes d'Alexandrie des amendes tellement fortes qu'à la fin ceux-ci se décidérent 🖩 ralentir leur trafic avec l'Égypte. Au reste, la situation des Vénitiens n'était pas beaucoup mellleure; le sultan alors régnant, Faradj, s'était fait une réputation méritée de cupidité et de cruauté; sa tyrannie et ses exactions atteignirent de telles proportions, que le consul Andrea Giustiniani (1404) se présente devant lui pour se plaindre en termes énergiques et le menaça de quitter le pays avec ses compatriotes, mais pour y revenir en ennemis; cette démarche n'aboutit

On trouvers cette lettre dans Le liere des foiets etc., p. 285 m. sr., et, en abrégé dans Stelle, p. 1206 et c.; Glustiniani, fol. 169.

Ce rapport est daté du 21 août 1408: Sanuto, p. 800 et s. Dans l'exposition des faits je l'ai, en général, pris pour guide: peur les événéments de Beyrout, un peut le comparer au récit de Sanuto, p. 786 et s., 790; Bembe (à la suite de

Dandole), p. 517; Lôwe des fesiets, p. 277; Piloti, p. 397; Giustiniani, fol. 168, h.

<sup>&</sup>quot;Sanut., p. 768, 806, 855; Romania, IV, 10. Des galères de Rhodes s'étaient ralliées à celles de Boucicaut et leurs équipages avaient pris part au pillage: pur suite, les Vénitiens réclamèrent ágalement des indemnités à l'Ordre de S. Jean: Sathus, Doc., II, 191.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 389.

qu'à donner au sultan l'occasion de s'exprimer en termes profondément dédaigneux à l'égard de la puissance de Venise. L' Dans une circonstance analogue, loin de se horner comme les Vénitiens à des menaces, les Catalans passèrent aux actes. Il faut dire que si leurs relations avec l'Égypte aboutirent à un conflit, il y avait bien de leur faute. En 1408, un navire catalan avait embarqué à Alexandrie, pour les ramener chès eux, des marchande tunisions avec un chargement d'une valeur considerable. Une foia en mer. In capitaine M voile droit sur Barcelone. où il vendit hommes et cheses. Les victimes de cette violence on leurs. parents firent parvenir leur plainte aux piede de Faradj; appelé à la barre du sultan pour donner des explications, le consul catalan refusa. de répondre, sous prétente que les plaignants auraient du adresser leur réclamation au gouvernement de leur pays: Faradi accepta cette fin de non-recevoir et l'affaire sembla terminée de ce côté, sauf à être reprise devant un autre tribunal. Mais, sous le règne de Cheikh, successeur de Faradi, les Tunisiens reproduisirent leur plainte; cette fois, loin de les éconduire, le souverain condamna les Catalans à leur verser une indemnité de 30,000 ducata, payable moitié par la colonie d'Alexandrie, moitié par celle de Damas. Le consul d'Alexandrie fit passer à sea compatriotes de Damas la conseil de partir an plus vite, pour échapper à l'exécution du jugement. Informe de cette trahison. Il sultan fit appeler le consul: celui-ci se présenta en compagnie d'un marchand catalan: tons deux furent saisis et fouettés jusqu'au sang. Après une insulte pareille, L colonie catalane ne pouvait plus rester; elle quitte Alexandrie. Trois ans plus tard, trois navires catalans entraient de nouveau. dans le port: les capitaines déclarérent qu'ils amenaient des ambassadears chargés de négocier la paix, et demandèrent pour des marchands qu'ils dissient avoir également à leur bord la permission de vaquer à leurs affaires, ce qui leur fut accordé. Ils procédérent sussitôt an débarquement de leurs passagers, mais, au lieu de marchands, c'étalent des hommes armés qui parcoururent les rues de la ville, blessèrent et mutilèrent un grand nombre de Sarrasins et enlevèrent des jeunes gens des deux sexes, qu'ils ramenèrent à bord. La réponse à cette provocation ne se fit pas attendre: le sultan donna ordre de confisquer. partout où l'on en trouverait dans ses états, les marchandises provenant. de Barcelone et de la Catalogne en général. De leur côté, les corsaires catalans continuerent à faire un mal énorme aux Sarrasina. Ce conflit finit cependant par s'apaiser et le sultan cencéda même, à cette occasion, aux Catalans, un privilège refusé à toutes les autres nations, en dispensant les marchands de supporter la responsabilité des dommages,



<sup>1</sup> Piloti, p. 388.

causés par les corsaires de leur nationalité. On n'a conservé le texte d'aucun des traités de cette époque, mais on possède une lettre du sultan "Zayet Jamod" (c'est à dire Cheik Almahmoudi) à la ville de Barcelone, qui doit avoir été écrite vers 1414; l'auteur de la lettre rappelle les hostilités (injuries) des dernières années et constate le rétablissement des anciennes relations pacifiques. Les Vénitiens s'étaient mis dès mommencement sur un meilleur pied avec le sultan. En 1415, il fit un accueil bienveillant à leurs ambassadeurs, Lorenzo Capello et Santo Venier, supprima beaucoup d'abus contre lesquels ils réclamaient, donna satisfaction à diverses demandes qu'ils lui présentèrent, et, quand il mourut en 1421, après huit aus de règne, ce fut pour Venise une perte qu'elle eut lieu de ressentir vivement.

Effectivement, après la mort de Cheikh, tout changes de face et la situation des Vénitiens, tout au moins, menaca de devenir fort précaire en Egypte. Totar, son successeur, supprima tous les privilèges accordés par luis et fixa par un décret. Il quatre mois au maximum, la durée du séjour des marchands vénitions sur son territoire: ce décret fut même gravé sur une table de marbre placée dans la douane de Damas. Cette restriction du permis de séjour était une nouveauté tout à fait extraordinaire, d'autant plus que; le dernier sultan avait, précisément, garanti par écrit au consul d'Alexandrie le droit, pour tout sujet vénitien, d'habiter dans ses états aussi longtemps qu'il lui plairait. Aussitôt qu'on fut informé a Venise de cette nouvelle fantaisie du sultan, on expédia au Caire deux ambassadeurs, Bernaho Loredano et Lorenzo Capello, avec mission. de demander le rappel du décret ou, tout au moins, une fixation moins étroite des délais de séjour. Il existait en Égypte une sorte de deminaturalisation, par laquelle on devenait sujet du sultan, sans pourtant jouir des droits des nationaux: pour échapper à l'application du décret, certains membres de la colonie vénitienne s'étaient fait admettre dans cette classe d'individus. Le gouvernement vénitien en ayant été informé, les ambassadeurs devaient les engager à renoncer

<sup>1</sup> Piloti, p. 412-416.

<sup>\*</sup> Capmany, Mon., II, 910 et a

Comment, III, p. 875 et s., 104 209, 210.

<sup>4</sup> Samut., p. 988.

<sup>&</sup>quot;Preceptum vetus Siechi, quod interceptum fuit tempore Centar soltani defuncti naper . . . ."; pasmge d'une lettre de Bourshaf, datée du 80 avril 1499, dont il sera parlé un peu plus lein.

<sup>&#</sup>x27; Suivant Sanuto (p. 941), Il nomination de ces ambassadeurs est de 21 dec.

<sup>1421;</sup> leurs instructions portent la date du 28 du même moin; Taf. et Thom., inéd.

<sup>&</sup>quot;Se fecerunt facolatos . . . " lisonenous dans le document en question. M. III prof. Socia, à qui j'ai demandé l'explicacation du mot facolati, suppose qu'il est dérivé de l'arabe fuduli: d'après le dictionnaire des racines arabes de Muhit, se terme s'applique, dans la langué du droit, à une situation à peu près analogue à celle que j'indique dans le texte.

Il cette situation, et, s'ils no l'obtenaient pas, leur donner l'ordre de quitter l'Égypte dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende de 500 ducats. En général, on considérait cette affaire comme des plus graves. Quelques semaines après le départ des ambassadeurs, le grand conseil arrêta des dispositions, pour mettre en lieu de sureté les biens des marchands vénitiens établis en Syrie et en Égypte, pour le cas où les ambassadeurs n'obtiendraient pas satisfaction du sultan et où celui-ci, pour se venger, aurait recours au sequestre. Des bâtiments équipés en toute hâte partirent pour Alexandrie, Jaffa, Acre, Beyrout, Tripoli et Laodicée, avec mission d'enlever dans tous ces ports les marchandises emmagasinées par les marchands vénitiens, d'en déposer une partie à Candie ou à Modon, et de rapporter le reste à Venise. Provisoirement, en se proposait d'arrêter jusqu'à nouvel ordre les départs de navires tant pour Beyrout que pour Alexandrie.

Quand Loredano a Capello arrivèrent en Égypte, Tatar était mort depuis longtemps.1 Boursball, son successeur, monta sur 🗏 trône pendant leur séjour (1er avril 1499). Il renouvela les anciens traités, spécialement celui qui avait été conclu avec Cheikh, déclara que les marchands vénitiens pouvaient demeurer dans le pays partout où ils voudraient, aussi longtemps qu'il leur plairait, sans avoir rien à craindre pour leurs personnes ou pour leurs biens, et avec la certitude d'être protégés contre les exactions des agents de la douane; enfin, il expédia des instructions en ce sens à tous les gouverneurs et fonctionnaires en sous-ordre des provinces fréquentées par les Vénitiens. Ces garanties déterminèrent la reprise du trafic, mais un incident ne tarda pas à troubler la bonne entente. Des corsaires catalans avaient fait une descante sur le territoire du sultan. Boursbal, furieux, déclara qu'à l'avenir Il ne tolérerait plus la présence des Francs dans ses états s'ils ne s'occupaient pas mieux de la police des mers. Déjà les Vénitiens et les Génois faisaient leurs préparatifs de départ. Cependant, les consule firent une démarche auprès du sultan pour le ramener à de meilleurs sentiments. Ils y réussirent. Boursbai consentit à faire une exception en faveur de ces deux nations, à la condition qu'elles s'absticadraient

Décret du Séant de 17 janv. 1422, dans Taf. et Them., inéd.: cf. Sathan, Doc., III, 299 et s.

Le date de cette mort est \$\mathbb{\textbf{\textit{m}}}\$ 30 nov.

1491: on no peut expliquer autrement que par la suppression des communications pendant la saison d'hiver, que cet événement alt été incomma à Venice jusqu'au moment du départ des ambassadeurs; la

nouvelle ne dut même y pervenir que postérieurement ne 17 janvier 1423, sans quel la délibération du sénat en date de ce jour n'est pas été motivée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Traité du 93 avril 1429; lettre du sultan au doge Tommaso Moornigo, du 30 du même moie: Taf. et Thom., Inéd.

<sup>4</sup> Samut., p. 949.

d'importer en Égypte les marchandises des Catalans et que leurs gouvernemente s'entremettraient pour lui faire obtenir une indemnité.1 En somme, sons ce règne, la situation des marchands en Égypte ne fut pas plus enviable que sous ses prédécesseurs. Bourabai était un fanatique sectateur de l'Islam et un despote violent. Un jour, Marco Morosini, consul de Venise à Alexandrie, avant en à lui adresser des remontrances au nom de son gouvernement,\* il entra en fureur et menaça de l'envoyer à la potence, lui et tous ses marchands; mais Morosini le prit de haut, et son attitude en imposa tellement au sultan qu'au lieu de sévir, il consentit à rendre II liberté aux marchands qu'il avait fait jeter en prison et à restituer les marchandises confisquées.<sup>5</sup> Pendant les guerres qu'il soutint contre Janus, roi de Chypre (1425-1426), la situation des chrétiens en Egypte fut des plus critiques. La république de Venise se garda bien de prêter son appui su roi, de peur d'exposer ses marchands sans défense à la vengeance du sultan.4 Quand Janus, vaince et fait prisonnier, réclams son assistance, le gouvernement consentit à lui avancer une partie de l'argent de sa rançon; quelques marchands mirent des marchandises en gage pour parfaire la somme, mais se fut tout ce qu'il put obtenir.

Néanmoins, les Vénitiens avaient beau faire pour ne pas provoquer le mécontentement du sultan, il ne leur épargnait pas davantage les tribulations. Le pire de tout fut que, sous l'inspiration d'une insatiable rapacité. Boursbai se mit dans la tête de concentrer tout le commerce entre ses mains. Son premier acte en ce sens fut de réserver au gouvernement le monopole de la fabrication et de la vente du sucre et, même, à un moment donné, la culture de la canne à sucre: les particuliers durent demander des autorisations qu'ils n'obtenaient que rarement. Puis, ce fut le tour du commerce du poivre. Le sultan acheta tout calui qui arrivait de l'Inde, à bon marché naturellement, car aucun marchand égyptien n'osait aurenchérir sur lui, et il le revendit fort cher aux Occidentaux. Précédemment, le divan et les marchands égyptiens vendaient concurremment cet article: un décret du mois d'octobre 1428 défendit aux marchands la vente du poivre et des autres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fel. Brancacci, Diario, dans l'Archio. stor. útal., 4º série, VIII, 166.

Ses instructions se trouvent dans la Biblioth, de l'École des charles, 1874, p. 184.

<sup>\*</sup> Sanat., p. 680.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Hiel de Chapre, II, 516. Voyez aussi dans la Biblioth, de l'École des chartes, l. c., p. 184, 135, les Instructions des 6 fèvr. et 2 soût 1496 pour les

enpitaires des navires expédiés en Syrie: elles leur recommandent la plus extrême produces.

Mas Latrie, l. c., II, 518; Biblioth. de l'École des chartes, l. c., p. 136; Sanat. h. 989.

<sup>\*</sup> Biblioth, de l'École des chartes, 1 c.,

<sup>1</sup> Weil, Gesch. der Chakf., V, 184.

épices. Il était interdit d'en acheter autre part que dans les magasine du sultan et, dés lors, celui-ci, maître absolu du marché, fit monter juaqu'à 120 et 130 dinars la charge de poivre que les Occidentaux avalent payé jusqu'alors 50 dinars au Caire et 80 dinars à Alexandria. Il était en trop bean chemin pour s'arrêter: au bout de peu de temps, le prix de la charge (aporto) da noivre, qui pasait alors environ 720 livres légères de Venise.\* fut porté à 100 ducat et plus.\* Le même système de monopole, appliqué en Syrie, eut pour conséquence une hausse sur 🖿 coton brut et filé; et, comme les marchands vénitiens manifestaient une fatigue visible de cette exploitation éhontée, le sultan prit à leur égard des mesures spéciales, pour les empêcher de quitter le pays. En présence de cette situation, Benedetto Dandolo, consul d'Alexandrie, se décida à faire le voyage du Caire avec quelques marchands, pour y exposer au sultan les griefs de ses compatriotes. Le sultan daigna à peine répondre et ne le fit que dans les tarmes les plus méprisants. Pour l'amener à résipiscence, la République est recours à un expédient qui fut couronné de succès. Elle commença par faire enlever en Egypte et en Syrie toutes les marchandises achetées par des sujets vénitiens, puis elle envoya des navires la Alexandrie et à Beyrout, mais les marchands qui les montaient avaient ordre de ne pas descendre à terre et de ne traiter leurs affaires qu'à bord. Avec ce nouveau système, plus de droits de donane à payer au suitan: voyant ainsi cette ressource précieuse lui échapper, celui-ci ilt amende honorable et promit d'accorder à l'avenir aux Vénitiens 📗 traitement stipulé par les traités, et de mettre fin aux exactions dont 🍱 s'étaient plaists (1431). Depuis ce moment jusqu'à sa mort, Boursbai se serait, dit-on, montré fidèle observateur des traités et plein d'égards pour les consuls et les marchanda vénitiens; c'est, du moins, ce qu'affirme l'historien Sanuto. Mais, sur ce point, il se met en contradiction avec lui-même, car, arrivé à l'anné 1436, il raconte comment le sultan expulsa tous les marchands vénitiens de Damas, de Beyrout, de Tripoli, de Lacdicée et d'Alexandrie, et comment ces marchanda, surpris à l'improviste, durent laisser à l'abandon à Alexandrie 75,000 ducats et une quantité de marchandises, en Syrie des marchandises pour une valeur de 160,000 ducats; un peu plus

ment à la comme précidenment exprince ou dinare d'agrée Mahrisi. En effet, le dinar vaiait un ducat un quart: voy. Freecob., p. 48; Uzz., p. 185. Dans un autre passage, Uzzano dit (p. 111) que la valeur du dinar, qu'il nomme "bisante", varie de 1 decat à 1½ et 1½.

Weil, Goods der Chabit, V, 188, not.; Fauteur emprante ee détail à Makrisi.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Uss., p. 109; plus tard le poide de la sporta fut même réduit à 700 livres; voy. Pari, p. 8, a: à l'otigine, il étuit de 750: Archie. Vouet., XVIII, 52 (extrait des Misti).

<sup>\*</sup> Ce chiffre correspond seem exacte-

loia, il donne copie d'une lettre, écrite d'Alexandrie le 5 mai 1438, dans laquelle on raconte que les marchands de cette ville ont été arrêtés et roués de coupa. Or, ces deux faits se placent sous le règne le Boursbal, car celui-ci ne mourut que le 7 Juin 1438. La cause occasionnelle du premier fut même la prétention du sultan de concentrer entre ses mains tout le commerce du poivre. On voit qu'il en revenait toujours à son système de monopole.

Les Catalans avaient été atteints comme les autres dans leurs intérêts par cette mesure. Voyant qu'on faisait la sourde oreille à ses réclamations, le roi d'Aragon expédia dans les parages de l'Égypte des corsaires qui capturérent cinq navires sarrasins du port de Beyrout M dix-huit autres de divers ports de la Syrie.3 La Broquière relate à la même époque la capture d'un vaisseau sarragin en vue de Tripoli de Syrie par trois bâtimente appartenant au prince de Tarente. Il existe, à ce qu'il semble, une corrélation étroite entre ces deux faits, car tous deux se passèrent à des dates très rapprochées (1432 — 1433), et le prince de Tarente était l'un des barons du reyaume de Naples attachés au parti du roi d'Aragon. La Broquière nous apprend par la même occasion que Boursbei se vengea, en faisant arrêter tous les Catalans et les Génois présents I Damas et sur le territoire de la Syrie: le Génois chez qui logeait La Broquière partagea le sort commun: lui-même, arrêté tout d'abord, ne recouvra la liberté que parce qu'il put fournir la preuve de sa qualité de Français.4 Le résultat de ce conflit fut que le sultan interdit aux Catalans de mettre à l'avenir III pied dans ses états, et que le trade qui avait repris d'une manière brillante, à partir du traité de 1414, entre l'Égypte et Barcelone, au grand profit de celle-ci, tomba complétement. Sur les instances des commerçante de cette ville, Alphonse V se décida enfin I désigner de nouveau un censul pour le poste d'Alexandrie, et à le charger d'entamer des négocitions avec le sultan (1437—1438); mais il est peu probable que ce consul soft arrivé encore en Egypte da vivant de Boursbal.

On ne voit pas bien sous quel prétente les Géneis avaient été enveloppée dans la vengeance de Boursbal, mais le fait en lui-même n'est pas douteux, de même qu'il est parfaitement démontré qu'ils ne furent pas plus épargnés que les autres par le tyran: exactions de toutes sortes, achais forcés d'épices et d'autres articles à des prix exagérés, venations journalières de la part des fonctionnaires. Quand la mesure fat couble, ils se décidèrent à opposer la force à la force, la violence

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Semut., p. 1008, 1010 et a., 1018, 1021—1094, 1041, 1059.

<sup>\*</sup> Ce fait est confirmé même par des sources arabas; voy. Well, op. cit., p. 186.

Weil, op. cit., V. 184.

<sup>4</sup> La Broquière, p. 499, 510.

<sup>\*</sup> Capmany, Mess., II, 238-288,

à la violence. Nous en trouvons la preuve dans les instructions rédigées pour une ambassade envoyée anprès de Boursbai en 1431, avec mission de réclamer l'observation des anciens traités et de demander des garantles contre les abus dont les marchands génois étaient victimes. Nous ignorens quel succès elle obtint.

Onand on songe que les nations commercantes de l'Italie, fatignées des mauvais traitements infligés à leurs sujets sur le sol de l'Égypte, étaient à chaque instant sur le point de couper court à leurs relations avec ce pays, on n'est pas pen surpris de voir une nouvelle puissance commerciale chercher à s'y introduire. Cette puissance, c'est Florence: elle venait là, comme partout ailleurs, prendre la place laissée vide par Pine. dont le rôle devenuit de plus un plus effacé. Sur la fin du Moyen-Age, les noms de marchands pisans se font de plus en plus rares dans les documents relatifs à l'Égypte. Il existe hien une pièce datée de 1385. dans laquelle la ville de Pise adresse des remerciments au sultan Berkonk pour une indemnité attribuée par lui à des marchands pisans;1 mais ce n'est qu'un dernier témoignage isolé qui prouve que les relations entre Pise et l'Égypte n'étaient pas encore tout à fait supprimées. A partir de cette époque, Florence, ayant achevé la soumission de Pise et en possession d'un port à elle, se substitue à son ancienne rivale. Les Florentins, d'ailleurs, n'étaient pas absolument des nouveaux-venus sur la sol de l'Égypte et de la Syrie. Avant d'avoir des galères à enz, ils empruntaient celles des Pisans, des Génois ou des Vénitiens. Dès 1384, au cours de son pélerinage en Terre-Sainte, Giorgio Gucci trouva une colonie florentine à Alexandrie," et son compagnon de voyage, Frescobaldi, s'était muni avant son départ de lettres de change de la maison de banque Portinari, de Florence, qui avait à Alexandrie et à Damas des succursales gérées, dans la première ville, par Guido de' Ricci et dans 🔚 seconde par Andrea di Sinibaldo, de Prato. Les Florentins, il faut le dire, s'occupèrent beaucoup plus d'affaires de banque que de commerce proprement dit.º Jusqu'alors, les principaux agents d'exportation des produits de l'industrie florentine en Égypte et en Syrie avaient été les Vénitiens. Es y vendaient entre autres choses une partie notable des 16,000 pièces de drap que Florence livrait par année à Venise, au dère du doge Tommaso

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Elles ont été publiées par Silv. de Sacy dans Not. et extr., XI, 71—74 et reproduites dans Serra, Storio dell' artice Ligaria e di Genera, IV, 166—168.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roncioni, ét. Bonaini, p. 989 et a.; Amari, p. 815 et a

Greci, p. 274.

<sup>\*</sup> Frencoh., p. 18, 22, 142.

Dans sa célèbre distribe contre les Vénitiens, Benedetto Dei fait remarquer combien les banques florentines sont répandues dans le monda, et il ajoute qu'on peut l'apprendre à Venise par les gulères qui vont en Syrie et à Beyront: Pagnini, Dalla decima, II, 275.

Mocenigo (1423).1 En 1420, sur la proposition d'un ancien courtier de commerce à Venise. Taddeo di Cenni. la commune de Riorence se décida à entrer en relations directes avec l'Égypte et à organiser un service régulier de galères. En 1422, elle chargea deux bourgeois de la ville. Carlo Federighi et Felice Brancacci, d'aller faire des ouvertures à Bourabai et de lui expliquer que, si elle n'était pas entrée plus tôt dans cette voie, c'est qu'elle n'avait encore si port, ni marine propres. Recus en audience par le sultan, les deux agents le priérent de réserver un bon actueil à leurs concitoyens et de leur accorder le traitement des nations les plus favorisées au point de vue des propriétés, des droits. des franchises et des tarifs de douane. Leur demande était basée sur ce motif que Pise, étant passée sous la sujétion de Florence, celle-ci se tronvait par le fait substituée à tous ses droits et que, par conséquent. elle était fondée à réclamer au moins tout son héritage en Égypte. Un des points auxquels Florence tenait beaucoup était d'obtenir pour aes écus d'or (fiorini) le cours légal en Egypte, comme l'avaient déjà les ducats de Venise. Le privilège du sultan que rapportèrent à Florence. ces deux agents, donnait sur tous les points actisfaction aux voux de la commune; autorisation d'avoir des fondachi et des consuls à Alexandrie. à Damas et, en général, partout où les autres Francs jouissaient de la même faveur: promesse de faire supporter par la caisse de la douane les frais de location des fondachi, et d'attribuer aux consuls la dotation (gemechia) d'usage, garantie de protection pour les marchands contre toute contrainte ou vexation à l'arrivée et, au départ, au moment de la vente où de l'achat, de l'embarquement ou du débarquement de leurs marchandises: garantie du libre exercice de leur religion. Enfin, avant le départ des agents florentins, un arrêté publié dans Alexandrie porta à la connaissance du public que l'on pouvait accepter en paiement les florius frappès I Florence. Ces agents avaient eu pour compagnons de route dans la traversée d'Égypte douze jeunes hommes chargés d'étudier sur place les conditions du commerce la Alexandrie, et le départ de la

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sanut., p. 960.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ammireto, *Istoria florentina*, 180 part., II (Fir. 1647), fol. 994.

Les instructions remises à ces ambanadeurs et leur rapport avaignt déjà, été publiée par Leibnitz dans la mantissa de son Cod. jur. gent. dipl., II, 168 et sa. A ces deux pièces, M. Pagnini avait ajouté (II, 187 et s.) Il texte du traité concin par eux: ce traité se trouvait encore dans Uzzano (p. 70 et sa.) avec la lettre d'envol. Depuis. M. Amari a réuni, en leur ad-

joignant deux documente nouveaux, toutes les pièces relatives il cette ambassade et en a donné une édition plus correcte; Dipl. avab., p. 166 et m., 881—846. Enin, le Journal si intéressant de Fel. Brancacci a été publié par M. Dante Castellacci dans l'Archie stor ital., 4º série, VIII, 157 et m., 896 et es. Ammirato (l. c., p. 907) et Sanuto (Vite dei dogi, p. 948) consecrent à cette ambassade une mention spéciale.

Ammirato, l. c., fol. 997.

galère qui les portait avait été saivi à quelques jours de distance de celui de deux galères du commerce. La présence de ces galères leur fut utile pour obtenir une expédition de leur privilége, qu'ils tenaient li remporter avec eux; comme on faisait des difficultés pour la leur remettre, ill déclarèrent que si l'on ne se hâtait pas les galères repartiraient comme elles étaient venues.

Pour le fondace, en n'erriva pas à s'entendre avant leur départ. Le sultan refusait aux Florentius l'antorisation de conserver l'ancien fondaco des Pisans, dont ils avaient déjà pris possession, 🛄 il leur offrait en échange celui des Turcomans; mais le cadi d'Alexandrie ne voulait pas ouvrir à des chrétiens un foudace ayant appartenu jusqu'alors à des rausulmans, et trainsit les choses en longueur. C'est dans ces conditions que Florence prit rang I côté des autres puissances commerciales déjà représentées en Égypte. Pour ses débuts, elle eut soin de s'assurer l'appui de Venise, son amie de longue date; 1 les instructions remises aux deux agents chargés de la négociation leur enjoignaient de descendre le terre toutes les fois qu'ils feraient escale dans un port dépendant de Venise (Modon, Candie), d'aller saluer le gouverneur et de hil demander son bienveillant concours; ils devaient, an contraire, faire leur possible pour éviter de s'arrêter en territoire génois. Par la suite, toutes les fois que Florence avait une proposition I faire soumettre au sultan. elle la modelait sur les stipulations des traités conclus entre Venise et l'Égypte, et dont elle s'était procurée une copie; de là vient l'identité à peu près complète des privilèges accordés par les suitans aux deux républiques. Cependant, au bout de quelques années seulement, les Florentina se virent, à leur grand regret, contraints de mettre un temps d'arrêt à leurs expéditions en Égypte: 📓 guerre qui avait éclaté en 1424 entre Florence et Milan absorbait toutes les reasources de l'état. et réclamait le concours de tous les citoyens. En 1434, un ambassadeur alla en leur nom donner an suitan des explications sur les causes de cette abstention: la guerre, lui dirent-ila, les avait seule empêchés de denner suite à leur intention bien arrêtée d'envoyer chaque année des galères en Égypte; mais ils comptaient bien dorénavant rattraper le temps perdu. Par la même occasion, ils protestèrent contre la confiscation des biens de Francesco Manelli, leur consul, prononcée par le sultan en violation des traités. La création de ce consulat rementait à l'époque de la mission de Federighi et de Brancacci; la nomination du titulaire avait été attribué, en 1493, aux consoli di more de Florence.\*



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A cette époque, Florence recherchait précisement l'alliance de Venice centre Philippe Visconti, duc de Milan, dont les en-

piètemente lui donnaient de l'embrage : Romanin, Storio di Penez, IV, 91 et m. \* Doc, mile reloc. (sec., p. 282.

Après la mort de Boursbai, un Manelouk, nomme Djakmak, prit en main les rênes du gouvernement (1438) et l'un de ses premiers actes fut la mise en liberté des marchands vénitiess, arrêtés par le sultan décédé. 1 Cette réparation fit concevoir aux Occidentaux l'espoir de iours mailleurs. Quelque temps aurès. Diakmak se décernait à lui-même le titre de sultan et prenait le surnom d'Almélik Azzahir. C'était un mellleur souverain que Boursbal: on nourrait même lui attribuer un caractère désintéresse, en comparaison de son prédécesseur, dont l'inzatiable rapacité avait fait un objet de terreur pour les indigénes comme nour les étrangers. Cependant, il ne renonca pas au système du monopole.2 Fanatique musulman, il ne voulait pas tolérer 🍱 autres cultes. et la pensée que des chrétiens pouvaient prendre pied dans ses états in faisait une telle horreur, qu'il annonca hautement l'intention de ne plus leur accorder de permis de séjour pour plus de six mois. Il ne semble pourtant pas qu'il ait donné suite à ce projet. On en retrouverait des traces dans les rapports des divers ambassadeurs que lui envoya le doge Francesco Foscari. Les motifs qui déterminèrent ce doge à envoyer au Caire, en 1449. Andrea Donato, étaient d'un ordre tout différent. A Damiette et à Beyrout, un émir égyptien avait saisi deux bâtiments vénitiens avec leur équipage et leur cargaison: douze Crétois, coupables. Il ce qu'il paraîtrait, d'avoir cherché à pénétrer dans la branche de Rosette et qui avaient fait naufrage, expinient leur hardiesse dans les prisons du Caire; un Vénitien, ayant quitté subrepticement Alerandrie en y laissant des dettes, toute la colonie de cette nation avait été rendue responsable. Il s'agrissait d'abord de faire randre la liberté aux prisonniers, d'obtenir la restitution des bâtiments et des marchandisca saisis et de faire donner décharge à la colonie de la dette que Il sultan prétendait lui faire aupporter. Donato réussit complétement dans cette partie de sa mission.4 Par la même occasion, il réclama la répression des vexations que les marchands vénitiens avaient à supporter de la part des autorités égyptiennes on de particuliers puissants. Diakmak accusillit toutes les demandes de l'ambassadeur et adressa une circulaire, non-seulement aux hauts fonctionnaires d'Alexandrie et de Damas, mais aussi à ceux d'un ordre inférieur. Aux émirs et naibe de

п

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sanut., p. 1066.

<sup>\*</sup> Weil, V. 240 ct a.

<sup>2</sup> Senut., p. 1074.

Les documents relatifs à la mission de Douate suffisent amplement pour rejeter dans le domaine de la légende un renseignement communiqué par M. Pargenres, seus indication de source, dans la

Coll. des lois morit, III, p. havili et u.: d'après cet écrivain, en 1449, précisément, le sultan aurait expulsé les Vénitions du territoire de l'Égypte et confisqué leurs biens, et l'intervention des agents de Jacques Cour nurait été seuls capable de conjurer les effets de son irritation.

Beyrout, de Tripoli, de Laodicée et de Hamah," pour les rappeler en termes sévères au respect des traités.' L'effet en fut médiocre; les actes de violence 🖷 les exactions de ces fonctionnaires prirent même, en Syrie particulièrement, une telle extension que les Vénitiens commencèrent à s'y rendre plus rarement. On leur prenaît de force, sans les payer, les marchandises qu'ils avaient apportées, on les obligeait à en acheter d'autres; on les empêchait par toutes sortes de moyens de quitter le port pour continuer leur voyage, d'expédier leurs marchandises dans l'intérieur du pays, et surtout d'aller au Caire ou d'y envoyer des lettres et des messagers, pour empécher leurs plaintes de pervenir aux oreilles du suitan. Cependant, elles arrivèrent jusqu'à Venise et la République les transmit officiellement au sultan par l'intermédiaire de deux ambassadeurs, Lorenzo Tiepolo et Marin di Priuli (1449). Diakmak expédia de nouveaux ordres à l'émir de Tripoli , aux naïbs de Reyrout et de Hamah, deplaca quelques fonctionnaires particulièrement incriminés, en réprimanda d'autres pour s'être mélés indûment des affaires des Vénitiens; enfin, il preserivit de laisser à ces derniers toute liberté d'action et de les traiter de facon à leur donner l'envie de revenir dans le pays et d'y apporter leurs marchandises 📰 leur argent. Si les subordonnés résistaient, du moiss le souverain faisait preuve de bonne volonté à l'égard de Venise.4

Djakmak montra également de meilleures dispositions que son prédécesseur en faveur des Catalaus. Quand le consul nommé en 1438 par la ville de Barcelons au poste d'Alexandrie arriva à sa destination, il était chargé d'un message du roi d'Aragon pour Boursbai: ce fut Djakmak qui lui donna audience: le nouveau sultan s'abstint de récrimi-

poser au sultan. Sanuto (p. 1107) mesticane le retouz de Bonato et les resultats de sa mission.

<sup>&</sup>quot;M. Amari donne dans ce passage la lecture esivante: "La Liza cansan," et il s'avone incapable de traduire l'épithète "caman"; M. Thomas a mie à ma disposition une espie du texte original, où l'ai trouvé la colution du problème; il faut lire; "la Lisa e Aman" (Laodicée III Hamah).

<sup>&</sup>quot;Il paraîtrait que, de toutes les pièces relatives à cet ambassade, ou n'e conservé, à Venise, que la lettre du sultan au dogu; M. Amari (Dipi. arab., p. 847—869) a découvert le reste dans les archives de Piorence; la République de Venise avait envoyé le texte du traité en communication à celle de Florence comme modèle à suivre pour les traités que celle-ci voudrait propour les traités que celle-ci voudrait pro-

I Taf et Thoma, inch.

Venise est use benne occasion de prouver son désir de roster en bonnes relations avec l'en et d'éviter tout acte compromettant pour la sécurité des marchands vénitiens dans ses étate; elle refuse de laisser sortir de l'arresult des gulères que l'on armait pour le compte du duc de Bourgogne et que ce prince voulait envoyer à Rhodes pour y prendre part à le défense et l'île contre une flotte égyptiente (1443): Warrin, Chrom, ét. Depont., II, 58.

nations pour le passé et lui remit, en réponse à son message, une lettre par laquelle il invituit les Catalans II revenir dans ses états où ils étaient assurés de l'accueil réservé aux nations amies et d'un traitement équitable II conforme aux stipulations des anciens traités. Ce raccommodement n'eut qu'une durée éphémère et les deux souverains furent bientôt de nouveau en guerre. La ville de Barcelone fit auprès du roi des démarches pressantes pour obtenir le rétablissement de la paix; II grand maître de Rhodes offrit sa médiation et en garantit le succès (1448); mais il est probable que l'un et l'autre échouèrent, sans quei Barcelone n'aurait pas eu besoin de renouveler sa supplique, comme elle le fit en 1453.º Il semble que l'une des causes qui portaient le plus de préjudice au commerce des Catalans était le nombre des corsaires de cette nation; les actes de piraterie dont ils se rendaient coupables sur les côtes de II Méditerranée et en pleine mer irritaient et exaspéraient les sultans même les plus pacifiques et les plus équitables, tels que Djakmak.

C'est au règne de ce sultan que se rattache un épisode intéressant de l'histoire ill commerce, l'apparition du célèbre Jacques Cour, dont le génie commercial réuseit à faire sortir, pour quelques années, de l'état de torpeur où elles étaient tombées, les antiques relations de la France avec l'Égypte. Nous l'avons déjà rencontré une fels sur notre chemin, en 1432, abordant à Beyrout sur une galère de Narbonne et partant de là pour un voyage dans l'intérieur. Ce n'était alors qu'un simple marchand de Bourges; comme tant d'autres, il allait chercher fortune en Orient. Devenu par la suite trésorier de Charles VII, il ne renouça pas pour ceta aux affaires dans lesquelles il avait fait une grande fortune: il possédait sept galèrea, attachées au port de Montpellier; a ses agents, au nombre de plus de trois cents, allaient visiter pour son compte les ports les plus importants de l'époque, ceux de l'Égypte entre autres; ils y portaient les draps de France et en rapportaient des soieries et des épices. La fa-

<sup>&</sup>quot;Capmany, IV, 299 et a. Le texte arabe de cette lettre est daté du dernier Chewal 840: il doit y avoir une erreur de chiffre, car, si l'on transformait rigou-reusement cette date, on temberait au 6 mai 1487, tandis que Djakmak ne prit le titre de ruitan que le 9 cept. 1488. Il est probable que, dans l'original. le mil-légine devait être 842.

Capmany, II, 975; IV, 941.

Cette ville ne jonimuit déjà plus de la prospérite use temps précédents; auxil était-elle très reconnaissante à Jacques

Cour de l'avoir choirie pour en faire le centre de ses opérations commerciales: elle fit faire aux frais de la commune des embellissements à la maison où se trouvaient ses bureaux (loga) et lui attribus certaines privilèges et certaines franchises: Germain, Hist. du commerce de Montpelléer, II, 578 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Thom: Basin, Hist. des vègnes de Charles VII et de Louis XI, éd. Quicherat, I (1855), p. 948; Chronique de Mathien d'Escouchy, éd. Duframe de Boancourt, II, 260 et s.

veur du roi lui assurait une telle prépondérance sur le marché français. que toute concurrence était impossible. A lui seul, il était une puissance commerciale en état de tenir tête aux Vénitiens, aux Génois et aux Catalans. Il avait en également l'habileté de s'introduire dans les bonnes graces du sultan d'Egypte et faisait tout pour s'y maintenir. Ainsi, un esclave chrétien ayant trouvé moyen d'échapper à son triste sort en se cachant sur une de ses galères. Il le 🔳 impitoyablement ramener en Egypte, de peur que le sultan ne lui en voulût d'avoir donné asile à un esclave fugitif. Une antre fois, il fit faire une rafe. dans la canaille des rues de Montpellier et tous les malheureux arrêtés. furent transportés de vive force sur une galère à lui qui se tronyait précisément prête à appareiller: Il est permis de sonpronner que c'était. une manière de se procurer des esclaves qu'il expédiait en Égypte; il savait que c'était le meilleur moyen d'acquérir ces bonnes grâces auxquelles il tenait tant. Il fant reconnaître cependant que, il savait tirer profit de sa situation, il la faisait servir aussi au bien du commerce de la France en général. Il désigna à Charles VII un lle sea agents les plus intelligents, nommé Jean de Village, que le roi charges. d'une mission pour 🖿 sultan: il s'agissait de recommander les marchands français à la protection du souverain de l'Égypte et de lui annepoer la nomination d'un nouveau consul et sa prochaine arrivée. En 1447, Jean de Village revint en France avec une lettre de Djakmak, par laquelle ce dernier promettait de faire un bon accueil aux marchands et de traiter le consul, quand il arriverait (quant sera conu), avec les mêmes égards que ceux des autres nations.\* Le consulat français, nous avons déjà en occasion de le dire, n'était pas une création absolument nouvelle, mais il paraitrait que le poste était resté longtemps sans titulaire; ce fut le trésorier de France qui, par son activité, rendit un peu d'animation au fondaco français et ouvrit les voies au futur consul. Malheurensement pour la France, ce nouvel essor de la vie sommerciale n'eut qu'une durée éphémère. Renversé du ponyoir le III juillet 1451, Jacques Cœur allait désormais traîner sa misérable vie de prison en prison; sa fortune était confisquée; toutes ses créations végétèrent 🛮 l'abandon. Cependant, le commerce français ne perdit pas de vue la route de l'Orient rouverte par lui. Des galères équipées aux frais de l'état (galées de France) partaient de temps à autre pour le nord de l'Afrique ou pour l'Égypte. Nous en connaissons un exemple

malhear de se trouver pris dans estte rafie et se jets à la mer de décempeir.

Mathies d'Encauchy, II, 293, 295; Clément, Jacques Cour (2º 64.), II, 149, 158 et s., 159.

<sup>\*</sup> Climent, L c., II, 148 et s., 158, 158 et s. III pélorin allemand eut le

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Kath. d'Recouchy a conservé outle lettre à la postérité, L. n., I, 121 et sa.

peur l'année 1456; la conduite de l'expédition était confiée à des marchands de Montpellier qui avaient été autrefois au service de Jacques Cour. En 1470, trois galères de France rentrèrent d'un voyage dans le Levant: on possède 📕 registre de comptabilité de l'une d'elles par recettes et par dépenses, et l'on y voit que quelques-uns des armateurs de ce bâtiment avalent été très liés de son vivant avec le célèbre tréporier." Je ne serais pas éloigné de croire que les deux belles galères de Montpellier que vit un pèlerin rhénan à Rhodes, en 1479, étalent des bâtiments de cette serte, car il remarqua sur le pavillon les armes du roi de France.3 Enfin, nous voyons dans une source vénitionne qu'en 1465 une galéague du roi de France se trouvait à l'ancre dans ■ port d'Alexandria. Ces points de repère sont trop peu reliés les uns aux autres et, d'un autre côté, les quelques renseignements fournis par les extraits de correspondance collectionnés par Sanuto sont trop insufficants pour qu'il soit permis d'en conclure & l'existence d'un atrylec régulier de navigation entre la France et l'Égypte ou la Syrie; en tout cas, il n'existeit pas de pareil service & l'origine, mais l'organination de voyages annuels fut certainement l'un des projets médités par les rois de France. S'ils n'y arrivèrent pas, Charles VII et Louis XI firent néanmoins leur possible pour faciliter les voies en Egypte aux marchands français, en leur procurant des recommandations pour les sultans.' Nous verrons encore plus loin que Louis XII ambitionnait d'y créer à see sujets une situation prépondérante parmi ceux des nations commercantes

Si nous considérons à part les divers ports du midi de la France, on a déjà pu voir d'après ce qui a été dit ça et là, que, pendant cette période, ils prirent toujours une certaine part au trafic avec l'Égypte et la Syrie. Cependant, les progrès de l'ensablement des canaux qui reliaient les villes de Narbonne et de Montpellier à la mer leur créaient des difficultés de plus en plus grandes pour l'expédition de navires de haut bord. Marseille, grûce à su situation au bord de la mer, échappait il cet inconvénient: aussi était-ce, vers la fin du Moyen-Age, le seul port de cette région où le commerce Mi Levant donnét encoré.

Ordonnances de rois de France, XIV, 800; et Pigeonnan, Biet, du commerce de la France, I, 800, 879 et s.

<sup>\*</sup> Pigeonnasu, L. c., append., at v. et p. 879, not. 4.

<sup>\*</sup> Ocaredy, Pier rheledone Pilgor-solvifier. p. 108 et s.

<sup>\*</sup> Hawdon Brown, Calend. of statepapers Venet., 1, 186.

<sup>\*</sup> Sanut, Diar, IXI, 1191, 1190, 1100, 1401, 1597; IV, 841, 450, 441, 460; X, 680, 884, 885 et a.; XI, 54, 69, 75 et a., 660 et a.

Vallet de Viriville, Hist de Charles VII,
 III., 441, not. 1.

<sup>\*</sup> This. p. 440 et a.; Pigeomassa, ep. et., p. I, 414 et a.

lieu I un mouvement assez actif. A catte époque, l'histoire des ports français de l'Océan Atlantique reste en général en dehors de notre cadre: leurs marins suivaient d'autres directions. Cela n'empêche qu'en 1479 le duc François II de Bretague conclusit encore avec le sultan d'Égypté un traité dont l'objet était d'ouvrir à ses sujets l'accès de ce pays.

An point de notre récit et nous sommes arrivés, nous commencens approcher de la fin du XV stècle, et, par conséquent, aussi du Moyen-Age. Les nations et les villes maritimes de l'Occident, propriétaires de fondachi à Alexandrie, dont nous nous sommes occupé dans les pages précédentes, n'avaient pas toutes été en mesure de préserver jusque là l'existence de leurs colonies. Nous lisons dans un rapport très instructif d'un consul vénitien, Francesco Bernardo, que, vers 1498, le neyau de 📓 colonie d'Alexandrie ne se composait plus que de Vénitiens, de Génois et de Catalana.º Pour les Florentins, les Ragusans, les Français, ils prenaient bien encore une part active au traffe avec l'Egypte et la Syrie, le fait est surabondamment démontré, mais, si on les voyait fréquemment I Alexandrie, c'était uniquement en passant: ils n'y avaient plus de comptoirs. Pour terminer ce chapitre, il nous reste à passer en revue ces diverses nations et à dire ce que l'on sait de leurs vicissitudes pendant cette dernière période. Cela se borne à peu de chose. Barcelone déploya une énergie toute particulière pour maintien de sa colonie d'Alexandrie; nous n'ayons besein d'autre prenys que les nombrenses pièces relatives à la nomination de consuls catalans désignés pour ce poste, qui ont été conservées jusqu'à nos jours; ce sont des brevets 📰 des lettres de créance, dont les dates nous ménent jusqu'an cour du XVI siècle. Entre Barcelone et les sultans, nous n'avons point de conflits tant soit peu importante à signaler. Les plus dangereux ennemis du commerce catalan étaient toujours les corsaires de cette nation; leurs excès arrivaient parfois à porter l'irritation des autres astions maritimes à un tel point, que cellesci faissient la chesse à tout ce qui portait le pevillen catalan, au grand détriment des navires marchands; c'est pour ce motif qu'à l'automne de 1483 Félix Fabri et Braydenbach trouvèrent le fondaco catalan à peu près vide; cependant, le consul était à son poste. Mais cet état d'abandon pouvait n'être que passager et nous n'ayons naturellement pas le droit de tirer de cet exemple une conclusion générale, touchant la fréquentation du port d'Alexandrie par les Catalans. Plus tard, leur fondace se remplit

Fabri, III, 168; Breydenbach, fol. 128.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lobineau, Hist. générale de la Bretagna, I., 788, cité par Parisseus, Coll. des lois maritimes, 211, p. exvi.

Sanut., Déar., II, 171.

Ibid. III, 478, 786, 1198, 1527, 1589;
 VI, 676.

Capmany, Memor., IV, 250, 261; II.
 294 et s., 802 et ss., 806, 807, 860, 818,
 846 et append., p. 62—67.

de nouveau, et même leurs navires apportèrent de riches cargaisons et remportèrent assez d'épices, pour que leur concurrence fût vue de mauvais œil par les Vénitiens.

Entrée tardivement en relation avec l'Égypte, les Florentins avaient à peine donné un pen de développement à leur trafic qu'il avait fallu l'interrompre: il sonffrit pendant longtempe du défaut d'organisation. La anvigation était réglementée depuis longtemps du côté de l'Occident, quand le conseil de Florence songes I s'occuper de nouvess du trafic du Levant, pour lui imprimer une marche régulière. Il y fut amené en partie par le besein de trouver un emploi rénumérateur pour les galères construites aux frais de l'État, et plus encore par la conviction que c'était le seul moyen de tirer tout in profit possible de la circulation des marchandises, en organisant sur les meilleures bases l'échange des lainages et des soleries de l'Occident contre les aromates et les épices de l'Orient. Partant de ce point de vue, le conseil de Florence, par décret du 18 soft 1444, ordonna aux Consoli del more de prendre les mesures nécessaires pour envoyer chaque année deux gulères de commerce visiter Alexandrie et les ports voisins; les départs étaient fixés pour la première fois au mois de mars de l'année suivante. et, pour les autres aunées, au printemps. D'après ses instructions, le capitaine à qui fut confiée la direction de la pressière campagne commença par visiter les ports de la Catalogne, pour y compléter sa cargaison en y joirnant une quantité d'articles indispensables au auccès d'un voyage d'affaires dans le Levant. A partir de 1447,' un arrêta comme il suit le programme du voyage: à l'aller, traversée de Livourne à Syracuse en longeant les côtes d'Italie, arrêts à Modon, Rhodes, Alexandrie, Beyrout et Jaffa; au retour, escales à Rhodes et, suivant le besoin, à Chypre, à Candie on à Chio. A partir de 1460, ce voyage unique parut in uffisant et on transforma celui des galères de Tunis en un voyage circulaire avec escales à Alexandrie et à Rhodes: c'était visiblemen) une imitation de celui des "gales de traffico" de Venise. La reprise d'un trufe régulier avec l'Égypte eut lieu, comme nous l'avons vu plus haut, au printempe de 1445; or, à la date du 11 mai, en nous signale le départ d'un certain Giovenco4 della Stufa, muni de lettres de recommandation pour le sultan d'Egypte et pour les autorités d'Alexandrie; ce personnage était, très probablement, Il commandant des "deux premières galères"; la chose est d'autant plus vraisemblable que, dans les documents en question, on lui attribue le titre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senut., Dior., III, 476, 1080, 1189, 1587; IV, 241, 845, 418 et s.; VI, 279 etc.

Doc. sulls relax. fanc., p. 29t.

<sup>\*</sup> Ameri, Dipl. arab., append., p. 48 etes.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Rt non Agnolo, comme je nomme M. Pagnini, II, 48. Giovence devint plus tard gonfalonier (1489): Ammirato, S<sup>a</sup> part., p. 104.

de "mercator prestaduaque mostrarum triremium". Ces lettres sont écrites en termes très généraux, de sorte qu'on n'y voit pas quel pouvait être l'objet spécial de sa mission auprès du sultar. La 1465, Mariotto Squarcialupi, nommé consul de Florence à Alexandrie, recutdes lettres de recommandation à peu près identiques; comme celles de G. della Stufa, c'est un tissu de grandes phrases sur la confiance des marchands florentins dans les centiments d'équité et d'humanité des sujets du sultan: c'est ce qu'on appelle de l'eau bénite de cour.! Un autre agent florentin, Bernardo di Bartolo dei Corsi, envoyé à la cour du saltan à peu près à la même date que le précédent, avait nour mission de demander au nom de ses compatrictes un allégement des droits de douane et des impôts, en ce sans qu'ils désiraient n'être imposés que pour les marchandises qui restaient dans les états du sultan, ce qui impliquait l'exemption pour la partie de leur cargaison reprise par les marchands ou réexpédiée dans un autre paya. On voit par la que les Florentins n'étaient jamais contents de ce qu'ils avaient: les négociations et les traités dont nous allons parier le démontreront mieux encore. A une date qui n'est nes déterminée, mais oui doit n'être pas très postérieure à l'arrivée aux affaires de Laurent de Médicie, une députation de la colonie floreatine d'Alexandrie remit un sultan Kaŭbaï des lettres ill la Seigneurie et de Laurent, et conclut avec lui un traité copié pour le fond sur un traité entre Venise et l'Égypte; il n'en diffère que par certains codicilles aioutés pour satisfaire des demandes spéciales des Florentins:4 c'est une énumération détaillée de garanties coutre l'arbitraire des fonctionnaires. Cependant, 🔳 précis qu'il semble, les Florentins ne l'acceptèrent pas encore comme définitif: ils étaient sans cesse occupés d'y introduire des perfectionnements; chaque fait nouveau donnait lieu à un nouveau paragraphe. Nous en trouvons la preuve dans un projet d'instructione du 📝 noy. 1481, rédigé probablement pour une nouvalle ambassade qu'on proposait d'anvoyer en ce moment. De nouvelles négociations eurent lieu à Florence en 1484: Kaïtbal s'étuit fait représenter par un certain Malfota; elles farent reprises en 1487 (?), au

Amari, Dipl. avab., append., p. 17.

<sup>&</sup>quot;Amari, ibid. p. 88—40. Elu en 1458, comme consul intérimaire, par les marchands catalans d'Alexandrie, ce Squarda-lupi fut destitué en 1459 par Jean II, poi d'Aragon, parce qu'il abunit de matention pour commettre des exactions: Capanany, Mom., II, appead., p. 67; IV, 280—261. En 1476, II était encore censul de Florence: Amari, I. c., p. 44 et a. "Amari, Diod. crob., append., p. 40.

<sup>4</sup> Amari, Dipl. arch., p. 266 et m. L'éditeur attribue sans preuves à ce traité la date de 1488; c'est uur erreur, car les articles additionnels fureut soumis à la commission de marchands charges de las étudier, dans sa séance du 27 nov. 1491; pour s'en convaincre, il suffit de rapprocher les pages 889 et 869 et s.

<sup>\*</sup> Ameri, Dipl. arek, p. 861 et s.

Ibid. sppead., p. 46.

Caire, par Paolo da Celle au nem de Florence. Le sultan se montra plein de prévenance. Les stipulations étaient arrêtées quand Colle mourat assez subitement. Comme il n'avait pas en le temps d'en donner communication à la Seigneurie. Kalthal renvoya Malfota (on le nomme aussi parfois Malphot ou Magamet Elmalfet) en mission spéciale à Florence, pour y présenter au gouvernement les privilèges accordés su commerce par son maître. L'ambassadeur égyptien arriva au mois de novembre 1487: entre sutres objets de prix qu'il devait rémettre su nom du sultan, il amenait une girafe et un lion apprivoisé. Il était accompagné d'un interprête sicilien, chargé de transmettre les ouvertures que son maître l'avait chargé de faire verbalement. Il est permis de croire que, dans ses entrevues, il fut question d'autre chose que des clauses du traité. Le sultan était alors très inquiet des progrès incessants des Camaplia et il était tout indiqué qu'il prit ses précautions, afin III s'assurer l'alliance de puissances occidentales. Voulant éviter de se compromettre, la Seigneurie de Florence charges son consul 4 Constantinople d'aller en son nom se présenter au sultan des Osmanlis, pour lui exposer qu'il n'avait nullement lieu de prendre ombrage de la présence d'un ambassadeur égyptien à Florence, qu'il pouvait compter sur la Seigneurie et qu'on ne s'écarterait certainement pas de la discussion des questions purement commerciales. C'est le cas de dire avec le proverbe: qui s'excuse, s'accuse.1 Peu importe d'ailleurs: la Seigneurie accepta les priviléges offerts à son commerce et envoys au mois de novembre 1498 Luigi della Stafa porter an sultan sea remerciementa pour les présents qu'elle avait reçus de lui et soumettre, par la même occasion, a son approbation qualques articles supplémentaires. Kalthal requi l'ambassadeur 🖪 bras opverts et acqueillit toutes ses demandes avec empressement (1489). Après ces prouves éclatantes de bienveillance, nous sommes qualque peu étonné de constater dans le trafic un nouveau trape d'arrêt dont les causes sont restées inconnues. Des ambassadeurs dont neus ignorons 🖩 nom, envoyés au Caire pour renouer les relations ainsi interrompues, en rapportèrent un privilère par leguel le sultan

Bibbiens s'étend longuement sur les poisents apportés par l'ambasendour.

L'actta lattre se trouve dans les Des.

malle relea, tosc., p. 387; elle jette une
vive inmière sur tout ce qui concerne
l'ambassade égyptienne. L'arrivée de l'ambassade a été décrite par Rinuccini (Ricordi, p. milii) et Landino en parle dans son
Commentaire de Virgile (voy. Bandini,
Collectio esterans aliquet manimentorum,
p. 12, not.). Dans une lettre adressée à
la femme de Larenso et publiée par Pabronius (Laur. Medicia cits, II, 887).

Voyet le lettre de remerchment de Lorenzo, dans Bandini, l. c., p. 13 et c. Les instructions de Luigi della Stuia en trouvent dans Ameri (p. 879 et c.) qui dema immédiatement après les trents deux nouveaux articles proposés à l'approbation du cultan.

<sup>\*</sup> Amari, Dipl. arab., p. 181 et m., 862 et m.

déclarait accorder aux Florentins la jouissance de toutes les faveurs obtennes par les Vénitiens jusqu'à ce jour (1496).1 Kaitbai mourut peu de temps après. Ce document est 🗎 dernier exemple d'un traité de commerce conclu entre Florence et l'Égypte, où soient visées toutes les quertions de détail. Nous tronyons bien encore, à la fin de la période que nous étudions, les déclarations portées à Florence par un ambassadeur égyptien, nommé Tagri-Berdi, au nom de son maître Kansonh el Ghonri (1507) et les garanties données verbalement par le même sultan à l'ambassadeur florentin Bernardino Peruzzi (1509); mais il est impossible d'y voir antre chose que des déclarations générales, on la répétition en abrégé des points les plus importants du privilége de Kaïthai.\* Si l'on jette un coup d'exil d'ensemble sur les relations entre Florence et l'Egypte, il est un fait qui frappe immédiatement, c'est l'absence absolue de ces conflits qui se représentent si fréquemment, quand il s'agit des autres nations commercantes. Il semble qu'il n'y ait jamais eu III moindre frottement. Cela n'empêche que, dans tous les traités, chaque paragraphe, pour ainsi dire, démontre que les marchands florenting, comme tons les autres, épronyajent cruellement les effets de l'arbitraire et de la violence des fonctionnaires égyptions, et, en général, de l'intelérance et de la rapacité des Musuimans. Le fondaco donne lieu à une observation qui n'est pas moins cariouse: il fait l'objet de nombreuses demandes, aussi souvent accordées; et cependant, il serait impossible de trouver dans un passage quelconque soit la désignation claire et notte d'un fondace assigné aux Florentina, goit une trace de la prise de pessession d'un fondaco par les marchands de cette nation. Pour le consulat, c'est autre chose; le fait de son existence à Alexandrie est certain et il subsisteit encore bien après la fin du Moven-Age.4

Sur le commerce de Géner avec l'Égypte et la Syrie pendant les dernières années du Moyen-Age, il n'existe que fort peu de chose. Les sources indigènes sont rares et Il peu près nulles sur ce sujet. D'après Agostino Giustiniani, la République aurait envoyé un ambassadeur au Caire en 1474, ou tout au moins le gouvernement aurait discuté l'opportunité de cet envoi en vue de seconder la marche progressive du commerce national en Égypte et en Syrie. Dans les nombreuses lettres expédiées à cette époque d'Alexandrie, de Beyrout et de Tripoli à Venise, on signale à chaque moment le nombre de navires génois qui entraient dans ces ports avec un bon approvi-

Ameri, Deplarat., p. 164 etcs., 210 etcs.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 214 et m., 887 et es.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il ne paraît pas que les titulaires de ce poste se soient modéé espe interruption.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. des exemples dans Amari, Dépt. arab., append., p. 75.

Ginetiniani, Annalii di Genera, p. cezzvi, b.

nongement d'argent III de marchandises, et en remportaient comme fret de retour des épices, du coton et d'autres articles. Les Génois se liguaient avec les Catalans, dans le but d'expuiser les Vénitiens des marchés de l'Égypte et de III Syrie. Leur colonie d'Alexandrie comptaît parmi les plus importantes des colonies franques. En 1483, Félix Fabri visita leur fondaco; il en admira la beauté et les vastes dimensions et y vit un grand nombre de marchands et des quantités considérables d'épices. Quelques membres de cette colonie se trouvaient au Caire au moment des scènes de désordre et de pillage qui précédérent l'arrivée au pouvoir du sultan Kansonh el Ghouri (1497); ils y subirent des pertes, mais on les en indemnisa plus tard.

F. Fabri avait été étonné en visitant le fondace génois, se surprise se changea en stupéfaction à la vue des immenses approvisionnements dont les deux fondachi des Vénitiens étaient remplis jusqu'aux combles. Les Vénitiens tensient d'ailleurs alors incontestablement le premier range parmi les nations commercantes de l'Occident en Égypte. La branche de commerce qu'ils exploitaient de préférence était celle des épices et surtout du poivre.5 Or, pour ces articles, Alexandrie était le premier marché du monde, et les sultans s'en occupaient personnellement comme vendeurs. Ce commerce du poivre était l'objet de négociations épineuses, la source de conflits multiples entre Venise II les sultans, et il ne pouvait guère en être autrement. Peu à peu, ces derniers avaient renoncé à la prétention de le concentrer entièrement entre leurs mains: seul. Kansouh el Ghouri terrifia le commerce vénitien par la menace (1502) de prohiber tent envoi de poivre dans la direction de Damas. Dorénavant, il ne voulait plus tolérer qu'un seul marché pour le poivret cetui d'Alexandrie; qu'un seul vendeur, lui-même. Le bruit courut à plusieurs reprises qu'il pensait à s'attribuer de même le monopole de toutes les autres sortes d'épices. L'adoption de cette mesure n'eût pas manqué de tuer le trafic sur la route de la Svrie et de l'entraver au moins très sensiblement sur celle de l'Égypte. Mais les Vénitiens réussirent,

nomo traite de la "mercadantia dal pevere" et débute par ce passage bien signicatif: "Connoria com che in tete quante le marchadantie le qual se fa in la nostra citade de Vanesia. Il marchadantia del pavare sia la più principal e qualla che plu tocha universalmente a i nostri citadini e marchadanti, e qual rendera ve major utelitade e dextro a la citade e a citadial nostri etc. (ed. Thomas, p. 118).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanst., Dior., I, 788; II, 171; III, 68, 96, 476, 487, 728, 941 et a., 1081, 1180, 1190, 1597; IV, 10 et a., 480; V, 197; X, 85, 95 et a.; XII, 694 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Fahri, III, 168; Breydenbach, p. 198; Ghistole (p. 197 et s.) paris aund de la colonie grinoise d'Alexandrie.

<sup>&</sup>quot; Sagut., Diar., I. 634, 687.

<sup>\*</sup> Fabri, L c.; Breydenbach, L c.

Le chap. 226 du Capitolore dei Visdomini del fontigo dei Tholaschi in Ve-

parait-il, à force d'arrent, à empêcher l'exécution de ce projet. En général, les prédécesseurs de Kansonh les autorisaient à acheter du poivre chez les marchands égyptiens, à la condition qu'à chaque voyage faurs galères prissent dans les magasins du sultan 210 tonnes de poivre. Pourquoi ce chiffre 210? c'est que 🕍 prix des dix dernières tonnés entreit dans la poche du secrétaire du trésor (scrivon de la consenda, gasenna, trésor). Je n'ai pas pu découvrir l'époque à laquelle la république de Venise s'engagea par traité à acheter annuellement au sultan cette quantité de tonnes de polyre. En tout cas, Tucher indique ce chiffre (1490) et, dans l'historique des négociations entre Venise et l'Égypte que donne Sanato dans son journal, il est mentionné à plusieura reprises comme une règle déjà ancienne. Quant au prix de la tonne, c'était l'objet d'un marchandage perpétuel. Le sultan Inal (1458 -1461) maintint, pendant son règne, le taux de 100 ducats fixé avant hti; en 1461, Mélfk Almonayyed Ahmed, son fils, se laises persuader par Maffio Michiel, ambassadeur de Venise, de réduire ce taux à 85 decats. En 1480, au contraire. Kaltbal n'exigenit pas moins de 110 ducata, bien que, sur le marché, six mois seulement auparavant, le priz courant fat encore 50 ducata; comme les Vénitiens refusaient d'acheter à ce prix, on les enferms pendant deux jours et trois nuits dans leurs fondachi, puis on les trains à la donnne et on ne les relachs que lorsqu'ils surent consenti à payer 70 ducata. Un pèlerin de Nuremberg dont nous avons déjà rencontré le nom, Tucher, logeait en ce moment dans le plus grand fondaco vénities, où il attendait le départ du navire qui devait le ramener en Occident; il partagea le sort des marchands. Il raconte que les choses se passaient de même tous les aus: le consul payait le polyre au prix exigé par le miltan, puis le revendait immédiatement; il se remboursait de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente sur le cotimo, d'est à dire sur l'impôt percu par les consuls sur toutes les marchandises originaires de Venise, importées à Alexandria. En 1491, le même sultan fit arrêter à Alexandrie et envoyer dans les prisons du Caire quelques marchands vénitiens: il avait en recours à cet expédient violent, pour arracher à la République une indemnité qu'il lui réclamait sons préterte qu'après lui syoir promis 100 ducats per sporte, les Vénitiens n'en avaient payé que 80, ce qui lui faissit

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Heamt, Dior., IV, 650 et a., 690, 705; V. 197 at a., 778 at a.; VI, 68; VII, 226.

<sup>\*</sup> Marin, VII, 200, 298, 309.

<sup>\*</sup> Sanut., Dior., II, 179; III, 1108.

Sagut., Vite dei dogé, p. 1160 et s. Jehrin ici ducate Hen que le texte ori-

ginal porte "Seraffi", car le sarafie avait, le même valeur que le ducet vénition : voy. Beinaud, dans le Noue. jouve. cetet., IV (1899), p. 40, not. 8; Samute, Vite dei dogé, p. 1107; Harfr, p. 78, 116, 156; Ghistele, p. 6, 811; Gee. Gemuin., p. 475. \* Tucher, p. 871.

agbir une perte de 30,000 ducata. Quelque temps après, le prix de 80 duents par sporta devint la règle," et, dans ses négociations subséquentes avec le sultan, la République s'attacha à faire en sorte que ce taux ne fût pas dépassé. Le commerce du poivre fut pour elle l'eccasion de graves conflits avec Kansonh el Ghouri. Comme ce prince ne reculait pas devant la violence pour satisfaire sa rapacité, les Vénitiens durent comentir, au mois de septembre 1508, à prendre, en debors du chiffre convenu, trois cents sportes de poivre au prix de 105 ducats chaque,5 La manusevre ayant réussi une première fois, il recommença dans Phiver de 1504 -- 1505; outre les deux cent dix sportes réglementaires, et en dépit des protestations des Vénitiens, il en fit déposer dans leur fondaco deux cent cinquante autres, et ses agents demandérent du tout un prix inoui. Les marchands, ne pouvant payer comptant, poumés à bout promirent une fourniture de cuivre à un prix inférieur au cours, de sorte que la sporte de poivre leur revenait à 199 ducats au lieu de 80. Mais le cultan tennit à être payé comptant; il commença par les forcer à emprunter une somme de 20,000 ducate à gros interêts et à la verser dans sa caisse, puis il fit faire une perquisition dans leurs fondachi et sur leurs galères, et, finalement, il envoya dans les prisons du Caire le consul et quelques marchands. Tout cela avait pris du temps: la date fixée pour le départ des galères étant dépassée de beaucoup, le commandant voulait prendre le large; le sultan lui interdit de quitter le port. Le commandant passa. outre, exécuta fièrement su sortie sans se laisser arrêter par une salve de quarante coups de canon, tirés sur sa flottille par une batterie établie an phare, et arriva à Venise sans accident: il y reçut l'accueil et les élores que méritait sa brayoure. Furieux 🔚 ce qu'il regardait comme une insolence, le sultan fit transporter au Caire tous les Vénitiens restés à Alexandrie et mit le sequestre sur tout ce qui leur appartenait, Désireme d'arranger ce déplorable différend, la Seigneurie envoya au Caire le secrétaire Alvise Segondine; cet agent mourut en Egypte sans avoir terminé sa mission (28 févr. 1506).\* Ce fut alors 🖬 tour du sultan: il expédia son grand drogman Tagriberdi. Arrivé à Venise le 17 sept. 1506, cet agent n'en repartit que le 26 juill. 1507. Il promit an nom de son maître de prendre à un prix raisonnable la fourniture de cuivre restant à livrer en paiement du poivre, de sorte que les pertes subles par les Vénitiens dans toute cette affaire se trouvèrent réduites d'autant. Pour l'avenir, le sultan déclarait qu'il ne voyait pas

Malipiero, p. 625.

<sup>\*</sup> Sanuto, Dior., II, 172; III, 1196.

<sup>\*</sup> Toid. V, 78.

<sup>4</sup> Ibid. VI, 186, 149 et a., 184, 187 et s., 170, 199 et es., 267, 296, 811, 821.

pourquoi il devrait livrer les deux cent dix sportas de poivre à 90 ducats, quand le cours était beaucoup plus élevé. Mais les Vénitiens tinrent bon et se réservèrent le droit de refuser le poivre du saltan quand il en demonderait davantage. On inséra, en outre, dans le traité, divers articles stipulant en faveur des Vénitiens des garanties contre les taxations exagérées, les exactions, les mises sons sequestre etc. Ces stipulations arrêtées, le trafic reprit son cours des deux côtés; le sultan relàcha les marchands vénitiens, ceux du meins qui avaient en la chance de ne pas mourir de la peste dans leur prison, et îl les laissa tranquilles pendant deux années consécutives. Nous verrons un peuplus loin à quelle occasion surgit un nouveau conflit.

Le prix du poivre n'était pas le seul sujet de plainte des marchands: c'était aussi bien souvent sa qualité qui donnaît lieu à des réclamations. Il était d'usage, sur les grands marchés, de soumettre le poivre, comme tant d'autres sortes d'épices, Il un triage dont Il but était de le séparer des rebuts: cette opération se faisait au moyen d'instruments appelés garbelli. Les Vénitiens d'Alexandrie y tenaient d'autant plus que les Allemands, leurs principaux clients, refusaient de recevoir ces rebuts. Malgré cela, on les contraignait d'en prendre livraison tel qu'il arrivait des Indes. En 1483, leur consul fit le voyage du Caire tout exprés pour réclamer en leur faveur le droit d'examiner la marchandise et de refuser le rebut. Nous ignorons le résultat de cette démarche, mais nous trouvons, tant dans les instructions d'Alvise Segondine que dans la convention passée avec Tagriberdi, certains paragraphes dans lesquels la Seigneurie réclamaît le triage préalable des épices offertes aux marchands vénitiens.

A côté de ces causes de conflit d'ordre essentiellement commercial, il y en avait d'autres, d'ordre politique, dont le contre-coup pouvait se faire et se fesait effectivement sentir aux colons vénitiens en Égypte et en Syrie. Par exemple, les rois de Chypre payant tribut au sultan

Les pièces relatives à l'ambassade de Tagriberdi se trouvent dans Sanuto, ihid. VII, 203-224. On peut suivre sen voyage et les péripéties de son séjour à Venise, à travers le récit de Sanuto, depainte p 264 du vol. VII jusqu'è le p 189 du vol. VII; sur les resultats de cette ambassade, voy. ibid. VII, 268, 696 et a., 608, 607.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibid. VI, 181, 184, 190, 195. Le consul d'Alexandrie, Alvise Contarini, itait. du nombre.

<sup>\*</sup> Pegal., p. 8, 218, 200 et a., 810;

Pael, p. 6, a.; Bogaini, Stat. Piz., III, 40 et a., 142, 241, 884; God. Berol., cit. p. 27. Le mot garbellare était passé dans la laugue allemande: voy. Both, Gerok. des Nitrab. Handels, IV, 222, 225, 265.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Fabri, III, 88. La même obose se passait à Alep et les marchands vénitiems s'y défendaient contre l'obligation d'acheter la cannelle sans un triage préciable: Marin, VII, 319.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanut., Dear., VI, 208 (§. 8); VII, 222 ■ m. (§. 15).

d'Égypte, celui-ci avait son mot 📱 dire dans les affaires intérieures de ce roysame. Venise en falsait autant, surtout depuis que 🖫 couronne reposait sur la tête d'une princesse issue d'une famille patricicans de la République, Catherine Cornaro; mais elle avait une rivale dans la reine Carlotta. Un aventurier napolitain, nommé Rizzo Marin, qui ourdissait des intrigues pour le compte de cette dernière contre Catherine, parvint à se faire éconter chez le sultan. Le consul de Venise I Damiette. Piero de Piero, saisit le III de ces machinations. fit passer secrétement un rapport en Chypre et le conspirateur fut arrêté par ordre du gouvernement vénitien. En revanche, le sultan fit saisir le consul de Damiette et celui-ci ne dut son salut et sa liberté qu'aux instances du consul de Venise à Alexandrie, Lunardo Longo. Quelque temps après, la République contraignait Catherine A déposer la couronne et prenaît elle même en main les rênes du gouvernement dans l'île: pour motiver cet acte aux yeax du sultan, elle donna pour prétexte que c'était l'unique moyen de l'empêcher de tember su pouvoir des Turce Osmanlis, les ennemis communs de Veuise et de l'Égypte. Comme Venise se déclarait prête 🛦 continuer le paiement du tribut, le sultan se tint pour satisfait.2 Dès lors, les Vénitiens se trouvèrent être les proches voisins de l'Égypte et les questions de voisinage se mélant aux questions de commerce, cette situation n'était pas faite pour simplifier les relations entre les deux puissances." Les sultans, toujours rapaces, attendaient avec Impatience le versement du tribut; un retard, une négligence dans 📗 choix des étoffes admises en paiement d'une partie de la somme, pouvait avoir des conséquences graves pour les marchands vénitiens établis dans leurs états.4

Si encore les marchands étrangers n'avaient en à redouter que la tyrannie des sultans! mais les gouverneurs de provinces rivalisaient à cet égard avec leurs maîtres. En Syrie, par exemple, les Vénitiens étaient fréquemment victimes de la jalousie réciproque des émirs de Damas et d'Alep. Comme les émirs de Damas percevaient en droit

Malipiero, p. 609 et s.; Navagero,
 p. 1197, 1199; Hen Latrie, Hist. de Coppre
 HII, 488—440.

<sup>&</sup>quot;Malipiero, p. 412; Navagero, p. 1199 (cf. Cicogna, Inseria, seneu., II, 162); Mas Latrie, l. a., III. 449, not., 472 et su. L'embassade envoyée su Cairo à cette occasion rapporta un dogu, de la part de Kaïtbaï, des présents parmi lesquels es trouvaient divers objets d'origine asistique, tels que du benjoin, du bots d'aloës, de la porcelaine su "5 pese de sinabasse". Il faut lire sinabasse: c'est une cotounade de

l'Inde qu'Ibn Batouta connaissait déjà (IV, 3); il l'appelle Chirinbaf ou Chanbaf. Cette étoffe se fabriquait dans le Bengale et les Portuguais l'importèrent en Europe (Giov. de Empoh, dans Gubernatis, Viagg. étal. nell' inche, m 115; Ca' Massen, p. 98, 98; Sommario, p. 884, a); mais en la trouvait sous dans les basars de Calre (Domes, Trevisani, Viaggio, p. 49).

Mass Letrie, Trailée, p. 272; Mazin, VII, 290, 303.

Sanut., Dior., II, 614 et a.; III, 928 et s., 941 et a., 1192, 1198, 1596.

sur toutes les marchandises importées par Beyrout, ils exigeaient que tentes celles des Vénitiens fussent débarquées dans se port et non dans celui de Tripoli, car les taxes levées dans ce dernier faisaient partie du revenu des émirs d'Alep. Or, en 1473, Giovanni Priuli, qui faisait alors les fonctions de consul de Venise à Damas, fit décharger un certain nombre de pièces de drao à Tripoli. L'émir de Damas lui fit donner la bastonnade et jeta plusieurs marchands en prison; pour leur faire rendre la liberté, il ne failnt rien moins que l'envoi d'un ambassadeur: Giov. Eme alla, en cette qualité, présenter au sultan les réclamations de Venise; mais cette démarche prit du temps.1 Une autre fois, en 1499, des navires de commerce vénitiens abordérent à Tripoli et y mirent à terre des marchandises à destination de Hamah et d'Alep. L'émir de Damas attendait l'arrivée de ces navires à Beyrout; il prétendit que ce changement de port de débarquement lui faisait perdre plus de 10,000 ducats; pour se venger, ■ fit enlever dans les magasies des commissionnaires vénitiens cinquante deux colis d'argenterie, et mit sept marchanda en prison.2

Malgré tout, les marchands, vénitiens et autres, tenaient bon en Égypte et en Syrie; actes de violence des sultans et des émirs, guidés par une insatiable rapacité; insolence des fonctionnaires d'ordre inférieur, insultes, concussions, exactions, emprisonnements, coups de bâton même, ils supportaient tout. Un Musulman venait-il l'être attaqué, emprisonné, mis à mort dans un pays soumis à la domination des Francs, on pouvait en faire retomber la responsabilité sur eux; leur vie, leur avoir étaient sans cesse exposés, au milieu des troubles qui boulever-saient les états des sultans; rien n'était capable de leur faire lâcher prise. Ils n'ignoraient pas qu'à force de tout subir, ils n'inspiraient aux Musulmans que du mépris, et pourtant ils revenaient toujours. L'amour du lucre était il plus fort. L'Occident ne pouvait plus se passer des épices de l'Inde, et l'Égypte était le seul pays encore ouvert à son commerce, par où ces épices passent arriver au bord de la Méditerrannée.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Malipiero, p. 629; cf. Gios. Barbaro, Letters, 64. Cornet, p. 57.

Malipiero, p. 649. Sanuto reconte la même histoire avec quelques variantes, Dior., II, 1089 et as., III, 672 et m.

Amari, Dipl. arab., p. 852.

Petrue Martyr d'Aughiera, qui rapporte des exemples de ca genre, n'est pas suspect d'exagération; L. c., p. 447.

<sup>\*</sup> Il me suffira d'en donnée un exemple entre mille. En 1476, un comaire provençal entera deux marchands surragins

et les dépess à Bhodes, où on les retint pour son compts. En répense à cet attentat, le sultan fit arrêter des marchands Vénitiens en Égypte et en Syrie, et prétendit exiger de la République de Venine qu'elle fit relâchez les marchands arabes et qu'elle lui livrât le curvaire: Arab. stov. Iomb., I, 156 et sa.

Malipiero, p. 636 et m.; Samt., Dior...
I, 139, 881 etc.

Petr. Mart. L. c.

Aussi longtemps que cette situation se prolonges. Vénitiens, Génois, Catalans et autres y furent invinciblement attirés et les grands commerçants du pays eurent en eux une clientèle assurés.<sup>1</sup>

Mais une révolution se préparait. En poursuivant le cours de leurs voyages de découvertes le long de la côte occidentale de l'Afrique, les Portugais avaient reconnu que l'on pouvait en faire le tour et ailer aux Indes par mer tout d'une traite. Dès lors, il était prouvé que l'Occident pouvait se procurer directement les épices de ces réglons; il cessait donc d'être forcément tributaire des intermédiaires égyptiens. Ce bouleversement devait avoir des suites incalculables; nous nous en occuperons dans un chapitre spécial.

## 9º L'Inde.

Pendant la période qui clôt notre étude, le nombre des ports de la côte occidentale de l'Inde proprenent étte qui méritent d'être signalée pour l'importance de leur trafic, atteint un chiffre véritablement extraerdinaire. Ce phénomène est dû à des causes diverses: d'abord, à la division du territoire entre une infinité de petits souverains dont chacun voulait se faire sa part dans le commerce universel, en second lieu, à la rivalité acharnée des marchands indigènes et des colons arabes, dont le nombre s'était multiplié au-delà de toute prévision; enfin, à cette circonstance particulière que chaque province avait la spécialité de certains produits naturels, tous fort recherchés dans le commerce. Au nord, les produits daminants étaient les filés et les tissus; la port de Cambays en inondait le monde musulman presque en entier; au centre,

<sup>&</sup>quot;M. Peschel écrit, dans sen Zvitation der Elektrohungen, p. 38: "à partir du moment où l'on commença à cultiver le coton à Malte, en Sielle, dans les Balènres, dans la Calabre — en Andalousie, où la canne à sucre fut acclimatée à Madère su dans les Canaries, où l'on cut trouvé su Guinée des succédanées du poivre, où l'en tira directement l'ivoire de l'Afrique intertropicale . . . . Alexandrie perdit petit à petit son importance commerciale." Ce raisonnement est plus spécieux que solide. Quand le commerce du Levant atteignit son plus haut degré de prospérité, la culture du ceton quistait depuis

longtemps déjà en Occident; al le produit obtenu avait été d'ames benne qualité pour faire concurrence au ceton d'Orient, c'est la Syrie qui en est souffart : le marché d'Alemandrie en recevait très peu. Jameis le poivre de Guinée na fut accepté dans le commerce de l'Occident en remplacement du véritable poivre de l'Inde. Enfin, avant Vusco de Gama, le commerce du Portagal était encore peu développé et le articles importée par les marchands de ce pays, tals que le sucre des Canaries et l'ivoire de l'Afrique p'arrivaient pas en quantitée suffisantes pour influencer le marché.

la province de Canara exportait son fameux riz et du sucre; ag sad le Malabar offrait au commerce deux produits très recherchés, le poivre et le gingembre; enfin. File de Ceylan tenait l'extrémité de la ligne avec sa cannelle. Des mains des producteurs, ces produits précieux pagnaient entre celles des marchands qui les répandaient dans le monde: un nombre infini de navires de cabotage ou de long cours étaient employés à ce trafic. Parmi les marchands qui s'en occupatent, les Musulmans tensient le premier rang: depuis des siècles, un mouvement d'immigration ininterrompre en versait dans le pays; il en venait de l'Arabie, de la Perse et de l'Egypte. On pouvait les diverser en deux classes, formant comme deux couches: d'abord, celle des descendants des premiers" immigrants, auxquels on donnait dans le Malaber le nom de Manoulères; puis, celle plus récente des Pardenis; ces derniers détennient presque entièrement entre leurs mains ≣ commerce maritime de cette province.¹ Ces étrangers ne se concentraient pas uniquement dans les grandes villes maritimes; il y en avait un peu partout, même dans les moins importantes. Dane certains ports, ile accaperaient absolument tout 🖹 trafic: dans d'autres, ils le partageaient avec les Hindous. Ceux-ci. d'afflearn, no cédaient pas la place sans lutte. Par exemple, la corporation des marchands Gondjeratia (du Gondjerate) était un composé des deux éléments: le centre de leurs affaires était dans 🌃 royaume de Cambaye, mais ils svaient des succarsales et des factoreries dans toute l'Inde et dans l'Indo-Chine. Quand les Portugais et les Florentins commencèrent à fréquenter ces régions, ils constatèrent avec admiration la science du calcul, la finesse et l'intelligence en affaires de ces Goudjeratis, comme, d'afilieurs, de tous les grands commerçants indiens en général. Deux centres commerciaux brillent à cette époque d'un éclat particulier: Cambage et Calicat. Si l'Occident recevait encore les produits de l'Indo-Chine et de la Chine, il III devait surtout à l'esprit d'entreprise des marchands de ces deux ports et Il l'habileté de leurs marine. En offet, les jonques chinoises ne se risquaient plus jusqu'à la côte de Malabar comme an tempo de Marco Polo et d'Ibn Batouta; depuis une broaille entre la Chine et le roi de Calicut, brouille qui dut ne produire vers les premières années du XVº siècle,4 elles évitaient cette région

nelle Budic orientali (Liverno, 1975), p. 880; ef. did. p. 874.

Odoardo Barbone, dans Bamunio, I, 910—811. A Calicut sculament, Il y avalt 15,000 mahométans, en grande majorité nés dans le pays. Varthema, p. 161, b.

Sommario di lutti li regni, dana Bamusio, I, 327 et s, 383, a; Barbon, ibid. p. 395; Comali, ibid. p. 179; Strond, dana Gubernatis, Storia dei ringgiatori imilani

Peachel, Dus Zeitolter der Butslechsengen, p. 91; Vule, M. Polo, I, 837. Les entreptits dans lesquels ils summagneinainnt leurs marchandises à Calicut étaient désignés cons le non de Sinakota; on les y montrait encore au temps de la domi-

et leurs voyages vers l'onest ne s'étendaient plus an-delà de Malifattan¹ sur la côte de Coromandel; plus tard même, elles ne dépassèrent plus Malacca.¹ Dès lors, ce fut Malacca qui vit arriver dans son port les marins de Calicut, auxquels leur hardiesse avait fait donner le surnom de "fils des Chinois", et aussi ceux de Cambaye; jusqu'au commencement du XV siècle, ceux-ci avaient été chercher jusqu'à Java, par le détroit de la Sonde, les produits des îles Banda et des Molaques. Malacca était d'un accès plus facile; on y trouvait en abondance tous les produits de l'Indo-Chine et de la Chine; les marins indigénes d'une part, les Chinois et les Javanais de l'autre, avaient soin de ne pas les y laisser manquer.³

Par la fait de l'organisation d'un trafic maritime si fréquent entre Cambaye et Malacca, le commerce des marchands Goudieratis avait pris sur cette place un tel développement que des milliers d'entre eux gyaient fini par s'y fixer, et l'on n'estimait pas à moins de quatre à cinq mille le nombre de ceux que le mouvement des affaires y amenait passagèrement chaque année. Entre Calicut et Malacca, le trafic n'était pas moins régulier et en même tempe qu'il procurait aux marchands d'origine arabe qui s'y livraient l'occasion de gegner beaucoup d'argent, il faisait au port de Calicut un renom universel. Par sa situation non loin de l'extrémité méridionale de l'Inde, cette ville avait un grand avantage sur Cambave. Elle était bien plus que calle-ci à la portée des habitants de la côte de Coromandel. où la villé de Paleacate (Poulicat, à m millea anglais au nord de l'emplacement actuellement occupé par Madras) brillait alors entre ses voisines d'un éclat qu'elle devait à son commerce de pierres précieuses 🐠 d'épices; elle offrait le même avantage aux riches et actifs marchands de Bengala (Banghella), vaste marché, situé à l'embouchure du Brahmapontra et aux sujets des royanmes de Pégon et de Ténassérim, sur la côte occidentale de l'Indo-Chine. Cette affluence de marchanda in-

nation portuguise. Cheb. Acceta, Aromatum lider, dans Charier and, p. 202 of s.

Relation de Joseph de Crangamere dean Grynmus, Novas orbis (1555), p. 908; ef. Yule, dans l'Jed. Assig., IV, p. 9.

Barboss, L c., p. \$17, b, \$20, b; Gubernatis, L c., p. 878.

<sup>&</sup>quot;Abd-errassak, dans Quatremère, Not. et extr., XIV, 1, p. 442, et dans Effet, Hist. of budies, IV, 108.

A Sommorie, dans Remusio, I, 838.

Warthema, p. 166, a; Barbons, p. 817, b, 818, a, 890, b; Coreali, p. 190, a; Sommario, p. 384, a, 387, a.

<sup>4</sup> Sommario, p. 198, s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il y avait aussi à Calicut une grande celonie de marchande originaires de la câte de Caromandel; voy. Barbon., p. 810, a; Barros, Asia, II, \$80.

Varthama, p. 161, a; Barbons, p. 815, b; Commit, p. 179, b.

<sup>&</sup>quot;Varthema, p. 166, a; Barbosa, p. 215, b; Sommario, p. 238, b. Dans l'édition' anglaise de Varthema (Hail. Soc., vel. XXXII), p. caiv—cani, M. Balger-discute la situation de cette ville.

diena ou indo-chinois, se croisant dans les rues de Caliert avec des Persans, des Syriens, des Arabes, des Abyssiniens ou des Turcs, leur donnait une animation extraordinaire, surtout à l'époque des foires annuelles; aussi beaucoup de nations y avaient-elles des factoreries.<sup>1</sup>

Cambeve et Calicut étalent, il fant le dire, à peu près les seules villes de la côte occidentale de l'Inde assex riches pour entretenir des relations directes avec Malacca au moyen d'une marine de commerce spécialement attachée à leurs ports. Nous ne saurions en dire autant que de Ravel (au sud de Cambaye) qui temba plus tard dans un dépériasement complet, et de Quilon (Koulam). Une autre ville, d'ailleure très importante, celle de Diou ne recevait les produits de l'Indo-Chine que par l'intermédiaire des marchands du Malabar, Pour le trafic avec l'Arabie c'était tout autre chose. Il n'était guère de ville sur la côte qui n'y expédiat, par dès navires à elle, soit les produits de la prevince, soit des épices de l'extrême Orient, alors même qu'elle n'avait recu ces deraières que de seconde main. Parfois, surtout quand la saison ne permettait pas les longues traversées, ces navires s'arrétaient I Châker, sur la côte de l'Eadramant, et y confisient leurs cargainous sur marchanda de l'endroit qui se chargeaient de les faire pervenir a Aden; cela se passait déjà ainsi du temps de Marco Polo; mais, généralement, ils poussaient jusqu'à Aden on jusqu'à Djeddah. La comme partout ailleurs, les grands commercants de Cambaye et de Calicut primaient les autres. Dans leurs vastes bâtiments, ils entacmient, en quantités immenses, les uns des étoffes de soie et de coton de fabrication indigène, des plantes médicinales, des cornalines qui passaient par Alexandrie pour aller en Europe,6 les autres des épices du Malabar, renommées entre toutes, et surtout du poivre, les que et les satres des articles qu'ils avaient été chercher dans l'extrême Orient, tels que le clou de girofle, la noix muscade, le maris, le camphre etc.\* Tous les sus, au mois de février, dix à deuxe navires en état de porter de mille a douze cents bahars, soit 7 à 8,000 quintanx légers, poids de Venise, quittaient le port de Calicut avec un chargement composé pour la plus grande partie d'épices; ils allaient le déposer. les uns à Aden, les autres à Djeddah, et rentraient entre le

lieu de "per". il faut lire "Ker", c. à d. Chahr) etc. Barbon, p. 202, n. 297, b; Somemario, p. 227, b, 228, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Varthema, p. 161, b; Sommerio, p. 183, b; Joneph. Ind., dans Grynsen, l. n.

Barboon, p. 200, b, 207, b, 312, b.
 Ibid. p. 202, a, b, 206, b (dam co dernier passage, avant la mot Ormoux, au

Varthema. p. 152. 158; Barborn, p.

<sup>291</sup> et s., 296 et s. etc.; Sommario, p. 824, b. 329, a., b.; Cornali, p. 179, a., 189.

Sur Calicut, voyes Pietro Alvares, dans Ramunio, I, 196, a; Barbosa, p. 804, a, 810, b. 811, a; Abd-errazzak, dans Not. of early, 1. c., p. 449 (Elliot, p. 108).

mois d'août et le milieu d'octobre; ils rapportaient des métaux, de la contellerie, des outils de toute sorte, du curail etc., articles pour la plupart de provenance européenne.<sup>1</sup>

L'entrée et la sortie des nombreux navires de Cambaye et de Calique qui tous déposaient le chargement pris à leur départ, pour en prendre un antre au retour, ensaent déjà suffi pour créer aur le marché d'Aden un immense mouvement d'échanges: mais ces navires n'y venaient pas seula. D'autres y apportaient directement de Sumatra, de Malacca ou du Bengale des épices, des bois de teinture, des aromates etc. De leur côté, les marchands d'Aden et de la Mecque en envoyaient eux-mêmes dans un grand nombre de ports de l'Inde, mais surtout à Calicuit. L'influence dont y jouissaient leurs coreligionnaires et compatriotes exerçait sur eux un vif attrait; ils s'y approvisionnaient des produits du pays pour les revendre en Égypte.

Jusqu'au moment de la découverte de la route du Cap de Bonne-Espérance par les Portugais, la voie d'Aden était la plus méridionale de toutes calles que auivaient les produits des Indes pour parvenir en Occident. Mais, avant d'en finir avec ce suiet, il nous reste encore à parler d'une dernière route, un peu moins avancée vern le sud, beaucoup plus rarement unitée d'ailleurs, du moins à ce point de vue; nous voulons parler de celle d'Ormonz. La ville d'Ormonz, on le sait, était située sur une fle, à l'entrée du golfe Perulque, et elle entretenait avec l'Inde un trafic des plus actifs. A vesi dire, il fant faire une exception pour les villes maritimes de la côte de Malabar; celles-ci avaient trop d'intérêt a maintenir le direction du courant commercial sur Aden et la Mecque. Mais on peut affirmer que, de Cananore à Dion et à Cambaye, Il n'y avait pas un port de tant soit peu d'importance qui n'envoyât des vaisseaux à Ormoux: c'étaient les marchands Goudjeratis de Cambaye qui approvisionaziont ce marché des produits de l'Indo-Chine. qu'enx-mêmes avaient tirés directement de Malacca.º A l'occasion, les marchands d'Ormouz ablaient angel charcher en personne aux Indes cer-

Elliot, i. c., p. 96) que l'on voyait encere des lattiments abinois à Ormous pendant le XV° ciècle; mais M. Yule fait remarques avec raison (Cuthey, I, huix) que ces expressions ne sont pes asses nattes pour imposer une conclusion samblable; le fait est, la chose est d'autant moins vraisemblable, que, cemme on l'il dit plus haut, à cette époque les maries Chinois se risquaient en contraire de moins en mains lois.





Barbons, p. 810, h, 811, u.

<sup>&</sup>quot; Varthems, p. 165, a; Barbora, p. 292, s.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. ex. ii Diou, à Cambaye et ii Dabeul; voy. Barbona, p. 297, a., 296, b; Soucearde, p. 896, a., b.

<sup>\*</sup> Barbom, p. 804, a; Sommario, p. 836, b; Abd-terrassak, dans Not. et autr., l. c., p. 486 (Elliot, p. 98); Sernigi. dans Ramasio, I, 130, a; Ca' Masser, p. 26 et s.

Il semblerait résulter des expressions d'Abd-erramak (Not. et soir., XIV, 1, p. 499;

tains produits du pays. C'étaient, par exemple, des marchands de chevaux arabes et persons, chargés pour le compte des rois de Dekkan et de Narsings d'une fourniture livrable à Cambaye, à Chaoul, à Daboul, ii Gos, à Bettecals ou à Cananore; car, sous ce rapport comme sous plusieurs autres, la substitution du marché d'Ormous à celui de Kich n'avait été qu'un déplacement pur et simple; les mêmes usages étaient passés de l'un à l'autre. Ou bien c'étaient des marchands de perles de Bahrein qui allaient vendre aux Indes cet article, très recherché des indigènes; les deux genres de commerce se faisaient généralement de pair.

En résumé, on voit que pendant les derniers temps du Moyen-Age la vie commerciale avait pris aux Indea une activité et une intensité extraordinaires. On m'objectera peut-être que, pour tracer un tableau exact, il n'eût pas fallu en empranter presque tous les traits à des écrivains qui n'ent visité le pays que sostérieurement à l'invasion portagaige. A cela je répondrai: d'abord que j'ai laissé de côté les passages où ces écrivains expliquent comment les Portugais' imprimèrent à la vie commerciale dans ces régions une nouvelle forme et une nouvelle direction, et en second lieu, qu'il m'était bien permis d'utiliser, pour ce qui concerne le XVe siècle, tous ceux qui montrent à quel degré de développement était arrivé de lui-même III commerce de l'Inde avant l'apparition des Portugais. D'ailleurs, sans ces ouvrages de date postérieure, nous ne enurions que pen de chose sur 🖹 commerce de l'Inde au XVº siècle, car, pour cette époque, les relations de voyage sont extrêmement rares. On trouve quelques renseignements précieux sur Ormonz et Calicut dans la relation du Persan Abd errassak qui fit un séjour dans l'Hindonstan de 1449 à 1444 en qualité d'ambassadeur de Châhrokh; ceux que donne war la côte occidentale de l'Inde 🔜 sur une partie de l'intérieur le marchand russe Athengeius Nikitie, de Tver,2 qui fit le voyage aller et retour par la Perse et Ormous (1468-1474) sont seses maigres; enfin, tout ce qu'es sait sur le voyage du Génois Hieronimo da Santo Stefano, qui acjourna anz lades pendant plusieure années et pouses jusqu'à Pégou et Sumatra, se trouve contenu dans une lettre de qualques lignes écrite par lui de Tripoli, le 1º sept. 1499, à l'adresse de Jean Jacques Mayer à Beyrout.\* Ce qui a été écrit à beancoup près de plus complet sur la région des Indes est du la plume de Niccolò de' Conti, marchand vénitien qui passa vinet-cinq and en

Varthems, p. 156, b; Barlom, p. 294, a,
 296, b, 298, b, 299, a, 800, a, b, 801, b,
 311, a; Sommerio, p. 826, a, 327; b, 898, a,
 829, a, b, 880, a, Comali, p. 178, b, 179, a.

Duns B. H. Major, Judia de the 18th century (Hahl. Soc., nº 22), Lond. 1957.

Telle est l'adresse exacte et camplète; d'aprèt le texte portugais sur lequal Ramudo a fait su traduction en italian. Bamus. (I. 845) écrit "Giovan Jacobu Maixer" et n'indique pas la ville et la lettre est adressée.

Orient antérieurement à 1440,1 et visita en personne l'Inde et l'Indo-Chine, sans compter Sumatra et Java. Il note avec un soin particulier les plantes et spécialement celles qui produisant les épices, il indique les localités d'où l'on extrait les pierres précieuses, les pêcheries de perles; pour chaque district il énumère les produits qu'il livre an commerce; mais, sur II mouvement du commerce, sur les routes qu'il suit, sur les principaux marchés, il n'a pas un seul mot. 💹 le Florentia Bartolommeo qui voyagea, parait-il, en Orient entre 1400 et 1424, ni le Vénitien Benajute Albani, n'ent laisse de relation sur leur séjour aux Indes. Cependant, on est quelque peu renseigné sur le voyage de ce dernier par d'autres écrivains. Il partit du Caire en compagnie d'un ambassadeur 🖿 Prêtre Jean, c'est à dire du roi d'Abyssinie, à l'époque où Francesco Marcello était consul de Venise à Alexandrie. Ce devait être en 1483, car c'est la date de l'année et Jose van Ghistele dit avoir rencontré à Tor le Vénitien Bonavito del Pan (c'est sa manière d'écrire le nom d'Albani) et le Milanais Benedetto de Nove, su moment où ils allaient s'embarquer pour Ormonz.º Albani traversa la Perse, puis l'Inde de Cambaye II Calcutta, épousa une femme de cette dernière ville et passa plus tard dans le Malabar. Là, il eut l'occasion de rendre des services aux Portugais pour leurs achats d'épices, et, en récompense, on lui permit de g'embarquer pour l'Occident sur une flottille portugaiss avec sa femme et ses deux fils. Il était vieux et dénaé de ressources, mais, comme il était en mesure de fournir les renseignements les plus sur les Indes, et comme il pariait les dialectes orienteux, le rei Emmanuel lui aggura un traitement pour une année 🗷 le renvoya aux Indea avec l'expédition de Francisco d'Almeida. Albani se rendit très utile comme interprête dans les négociations entamées par l'amiral portugais avec la roi de Quilon. A partir de ce moment, on perd complétement DE TRACE.

Il est donc certain que dans les dernières années du Moyen-Age plusieurs Italiens parcoururent l'Inde en tous sens, les uns pour étudier les pays de production des épices, les autres vendant et achetant pour

<sup>3</sup> Farti de Damas, il voyages en compagnie d'une caravane jusqu'au golfe Perrique et gagna de la les Indes. II, 198 et a.; Ca' Mamer, dans l'Archés, stor. stol., append., II, nº 10, p. 18 et a.; le Journal de Mayer dans Kunstmann, Dés Fairet der croten Deutschen nach dem portug. Incides, p. 11; enfin Samet., Dior., IV, 544 m s., 545, 565. Le nom d'Albani est inscrit parmi ceux d'autres explorateum et voyagemm vénitiens, sur les murs dé la Sala delle Sondo, dans le painis des doges, à Venise. Zuria, Dé M. Polo, II, 891.

<sup>\*</sup> Ce detail est donné par une légende de la mappemente de Martin Behaim, reproduite par M. Murr dans son Histoire déplomatique de ce chavalier, p. 34 et s.

Ghistale, p. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sur os personnaga, les sources à consultar sont, outre Ghistele: Barron, Asia,

gagner de l'argent. Il est bien probable qu'il y en eut encore plus qu'on n'an connaît, mais il servit impossible de nommer avec preuves à l'appai une province ou une ville de l'Inde, où des Européens aient eu des établissements. Calicut fait seule exception. Emmanuel, roi de Portugal, écrit qu'il y avait la des marchands et des marchandises de tous les pays d'Occident, entre autres de Brures et de Venise. Parmi les quelques Européens dont on sait le non, je me contenteral de citer le juif Gaspor. Parti d'Alexandrie, il avait gagné les Indes par le Caire et la Mecque; après avoir couru tout le pays, il avait fini par embrasser la religion musulmane et il se trouvait précisément au service du roi de Goa au moment de l'arrivée de Vasco de Gama (1499). Il fit connaître son origine européenne, demanda le baptême, mit à la disposition de l'amiral le fruit de trente années d'expérience, lui fourait toutes sertes de renseignements, tant sur Calleut que sur d'autres villes et districts de l'Inde et de l'Indo-Chine, sur les produits de chaque province, sur ses besoins, sur II prix des divers articles de commerce, et finalement il repartit avec lui pour Lisbonne. En récompense de ses services, le roi lui accorda une année de traitement, mais l'attacha, sur le champ, à l'expédition qui allait mettre à la voile pour les Indes sous le commandement de Cabral.

L'analogie qui existe entre la carrière d'Albani et celle du juif Gaspar est extrêmement curieuse; tous deux appartiennent déjà à l'époque où les Portugais accaparèrent le commerce des Indes, époque dont nous aurons encore à retracer au moins les débuts, et ce sara la conclusion de netre étude.

## → L'Asie centrale, la Chine et M Perse.

Jusqu'an milieu du XIV° siècle, nous avons pu constater un mouvement actif de voyageurs occidentaux, marchands ou missionnaires, sur la route de la Chine par l'Asie centrale. A partir de cette époque, ils deviennent de plus en plus rares et c'est à peine si, par ci par là, on peut signaler une trace de leur passage. Comment savoir si cette voie était encore fréquentée? On voit, il est vrai, sur la Coste catalone de 1375, une légende relative au lac de Lop; mais cela ne prouve pas

pucci (Lima, 1965), p. 80 et s. Le reintion italianne de l'expédition de Vasco de Gama contient à ce sujet un détail erroné; d'après elle, ce juif d'Alexandrie namit été enlevé par les Portogais à Mélinde, où il était pilote; Ramas, I, 190, b, 121, a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Copia de una lattera. Roma, 1506.
<sup>2</sup> Barron, Asia, I, 386 et m.; Roteiro da viagam que for D. Vasco de Come (Porto, 1888), p. 107; Ca. Manner, L. c., p. 14 et a.; lettre d'Amérie Verpuce (aporryphe), dans Varahagen, Asserigo Vescryphe), dans Varahagen, Asserigo Vescryphe)

grand chose, car ce n'est que la reproduction de rensedguements extraite de Marco Polo. La carte de Fra Mauro, dressée un pet après la moitié du XVe siècle, nous montre que l'auteur possédait certaines notions sur le lac Iselkoul, peut-être même sur le défilé de Talki; l'un et l'autre se trouvaient sur la grande route de la Chiae; il parle des régions situées au nord de la mer Caspienne, de la trayersée du décort en chariets couverts jusqu'à Ourgondj, comme de choses connues des Vénitiens et aussi des Géorgiens, des Grecs, des Arméniena, des Circassiens et des Tatars. 1 Mais, en réalité, à partir de 1340, il n'existe ancune relation de voyage en Chine par vois de terre. C'est la meilleure prenye que ces voyages etaient devenus très rares. A quoi attribuer ce changement subit? A deux causes probablement. D'une part, les populations de l'Asie centrale, jusqu'alors palennes, maintenant converties en masse au mahométisme, étaient devenues, en changeant de religion, aussi fanatiques qu'elles avaient été tolérantes, de sorte que les missionnaires chrétiens ne penyaient se risquer désormais au milieu d'alles qu'an péril de leur vie; quant aux marchands chrétiens, ils n'étaient pas menacéa comme les missionnaires de subir le martyre, mais l'accueil qu'on leur faisait n'était plus aussi amical qu'autrefois. D'autre part, en Chine la dynastie nationale des Ming avait remplacé les khans tatars de la race de Gengis-khan et se montrait moins bien disposée qu'eux à l'égard des étrangers. Plus tard, les conquêtes de Tamerlas produisirent un bouleversement dans le commerce en lui ouvrant de nouvelles voies. L'éclat de ses victoires reixilliesant sur Samorkand, sa capitale, celle-ci devint un centre d'attraction puissant. De nombreuses caravanes, parties de la Chine et de la Tatarie. Ini apportaient les plus fines soieries du premier de ces pays. D'un autre côté, 🔚 caravanes de l'Inde, traversant le cel de Bamian et le défilé de Termedh (au-dessous de Balk),\* approvisionnaient son marché d'épices, telles que le gingembre et la cannelle, la noix muscade et le clou de girode. Il s'y faisait d'énormes affaires en , diamants et en pierres précieuses, en muse et en rhubarbe. En outre, la ville produisait elle-même une grande variété d'articles très recherchés. Ce n'était pas que la population indigène fût particulièrement industrisuse, mais I côté d'elle vivaient en grand nombre des artistes et des artisans venus du dehors; au cours de ses conquêtes, dans chaque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zuria, Il mappamendo di Pro Mouro, p. 89 et u., 84.

Pendant son séjour à la cour de Tamorlan, Clavijo, ambassadeur de Castille, vit arriver une de ces caravanes; alle était partie de Khanbaligh et comprenait huit cents chameaux: Clavijo, p. 199 et s.

Clavijo, p. 140 et a.; Quatremère, Rochid eddie, I., 147; Ibn Kacukal (sit. dans Aboulf., Géogr., II. 2, p. 227) appelait déjà Termedh "le port de l'Oxus qui éccept toute la région environnante".

pays, dans chaque ville, partout où on lei signalait une industrie florissante. Tamerlan enlevait les ouvriers les plus habiles, et les transférait de force dans sa capitale. A Damas, pour n'en citer qu'un exemple, il avait pris des tisserands de sois, des armuriers, des verriers, et des potiers. Il serait intéressant de savoir si le commerce de l'Occident, renonçant à reprendre le chemin de la Chine, perdue dans le lointain, se porta vers ce nouveau centre, soit par Tana et Ourgendi qui, détruite par Tamerlan et à poine sortie de ses ruines, voyait s'ouvrir une nouvelle ère de prospérité, seit per Trébisonde, le nord la Perse et la Transoxiane; les sources sont absolument maettes à cet égard. Je serais tenté d'admettre qu'il n'en fut rien, car Clavije, de tous les chroniqueurs celui qui a décrit avec le plus 🚟 détaile la spiendeur de Samarkand un temps de Tamerian, n'en parle pa, et pourtant il énumère avec sein tous les voyages entrepris par des marchands génois ou vénitiens dans la Peres ou sur les côtes de la mer Caspienne. Giosafatte Barbaro, envoyé comme ambassadeur en Perse (1474-1478), fit un détour pour visiter Samarkand; Il parle des nombreux marchanda qu'il y vit et cite entre autres les Chinois; mais II n'est pas question d'Occidentaux.<sup>3</sup> On sait cependant que les Occidentaux et en particulier les Génois et les Vénitiens fréquentaient les marchés de Tanris et de Soultanièle.

L'origine de l'importance commerciale de Soultaniel remontait, nous l'avons vu, à l'époque des successeurs de Houlagou; le règne de Tamerian ne porta point atteinte I cette situation. Les produits de la Chine et des Indes, débarqués à Ormonz et repris par des caravanes. arrivaient à Soultanièh en soixante jours; or, Sanato remarque que, pour les épices délicates, on ne craignait pas les longs transports per terre, tandis qu'on cherchait I réduire autant que possible les transports maritimes. Cela explique pourquoi l'on pouvait se procurer sur II marché de Soultaniéh certains articles qu'on n'est trouvés ni à Alexandrie ni en Syrie. Les mêmes carayanes y apportaient des pierres précieuses et des perles: celles-ci passaient par Ormonz pour y être percées. De la direction opposée, c'est à dire du Ghilan et du Chirvan, arrivait la soie grège qui se récrpédiait vers la Syrie et l'Asie-Mineure. Les centres industriels de la Perse, tels qué Chiras et Yest envoyaient leurs tisses de scie ou de coton. Quant à la ville de Soultanith ellemême, ses bijoux d'or et d'argent jouissaient d'une réputation méritée. Les grandes foires de juin, de juillet et d'août attiraient un grand concours de marchande, dans lequel figuraient des Occidentaux veaus par Cuffa ou par Trébizonde.

Cavije, p. 184 et a., 190 et a.

<sup>&</sup>quot; Fioggi alls Time, p. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clavijo, p. 113—115; Barbaro, p. 89 et as.

La capitale de la Perse, Touris, possédait aussi des bazars nombreux et parfaitaments organisés, où l'on trouvait des soies grèges et des soleries de toutes sortes, des perles d'Ormouz, des épices, spécialement de l'indigo fin et de belle gomme laque, des builes et des aromates (du muse), de la rhubarbe de la Chine etc. Des caravanes partaient de la pour Alep, Brousse et Constantinople; c'était par leur intermédiaire que se faisaient les échanges des soies grèges et travaillées de la Perse contre les laluages de l'Asie occidentale et de l'Europe.1 Pendant cette période, nour se rendre à Tauris, les Occidentaux passaient soit par Alep, car le marché de Lajazzo était abandonné, coit par Trébizonde, da moins jusqu'au jour où cette ville tomba an pouvoir des Osmanlis. Mais, vers la fin du XVº siècle, deux évênements contribuèrent à tuer le trafic de l'Occident avec la Perse. Ce fut d'abord la destruction des colonies occidentales de la mer Noire; les raines accumulées par les Comanlis obstruèrent 📓 route qui menait de cette région à la Perse par 📱 nord, de sorte que la vois d'Alep resta seule ouverte aux arrivages de la Méditerranée. En second lieu, la découverte de la route maritime des Indes par les Portuguis enleva à la Perse toute son importance au point de vue du transit des épices.

L'activité commerciale que les circonstances avaient enlevée à la Perse et à 📓 région environnante, un marchand génois, nomme Paolo Centurione, concut le projet de la lui rendre aussi brillante qu'au temps des grands khans tatars de la race de Houlagon. Jaloux du succès des Portugais, qui avaient réussi à détourner les épices de leurs anciennes routes, à les accaparer et à les revendre fort cher en Occident, il avait imaginé, pour satisfaire sa haine, d'ouvrir aux produits de l'Orient une nouvelle voie dont voici le tracé: elles auraient remonté per eau le cours de l'Indus, passé de ce figure à l'Oxus en traversant les défilés des montagnes qui séparent les deux bassins, descendu sur d'autres barques le cours de l'Oxus; de ce fleuve, elles auraient gagné Astérabad, puis traversé la mer Caspienne dans toute sa longueur et remonté le Volga et ses affinents jusqu'à Moscou: enfin, de cette dernière ville, elles auraient été dirigées par voie de terre sur Riga, c'est à dire qu'elles sersient allées aboutir à la mer Baltique. Centurions fit des démarches auprès de Vassili IV Ivanovitch, grand-duc de Moscou, pour 🖿 gagner 🛮 ses idées (1520); il comptait sur un bon accuell, et il semble qu'il en sat le droit, car il était de touts évidence que la réussite de son projet cht été tout d'l'avantage, et des marchands russes qui auraient pu se procurer les produits de l'Inde L bon marché, et 🛍 grand-duc



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clavijo, p. 100 et s.; Centagini, dans mercante che fu nella Pereia, dans Rates Finggi alla Tana, p. 70; Piaggio d'ann munio, II, 88.

lui-même, dont ce trafic cût enrichi le trésor. Mais quand il voulut étudier par lui-même la possibilité de suivre la route qu'il indiquait. Vasciti prit de l'ombrage; ouvrir à un étranger les routes de la mer Caspienne et de la Perse lui parut recéler un danger, et il ne voulut plus entendre parler de cette affaire. Abstraction faite des inquiétudes du grand-duc, ce projet grandiose avait contre lui d'énormes difficultés. Le point de départ se fit trouvé nécessairement dans des pays où les Portugais dominaient et où ils n'eussent pas manqué de couper le trafic dès le commencement. Un autre obstacle à peu près insurmontable cût été l'état de civilisation peu avancée de la Russie. En somme, ce n'était qu'une chimère et il valait mieux qu'aucune tentative ne fût faite pour la réaliser.

## 10º Les deux Catastrophes finales. Apparition des Portugais dans l'Inde; conquête de l'Égypte par les Osmanlis.

Tourner l'Afrique pour arriver aux Indes par mer, telle était la pensée qui avait inspiré l'entreprise des frères Vivaldi de Génes, et îls s'y étaient lancés avec une folle témérité, sans avoir une idée des immenses difficultés au devant desquelles ils coursient. Ils y périrent, mais leur pensée leur survécut. Deux cents ans après environ, elle fut reprise et menée à bonne fin par un autre peuple, que la situation de son pays sur le bord de l'Océan Atlantique semblait prédestinar à cette mission, de préférence aux habitants de la Méditerranée: neus avons nommé les Portugais. Le prince Henri le Navigateur résolut de faire explorer la côte occidentale de l'Afrique, et, sans se lasser, envoya à la découverte expédition sur axpédition. A su mort, en 1460, on n'avait pas encore dépassé l'extrémité méridionale de la Sénégambie actuelle; mais il avait allumé dans m'enur de ses compatriotes une irrédistible passion pour les explorations lointaines. La découverte de la Côte d'Or et de ses trésors (1471) ne suffit pas pour l'assouvir. Sons le règne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pauli Jovil, De legatione Basilië magni principie Moscovice od Climentum VIIdans Starczewski, Hist. Ruthers. script. exteri soc. XVI, vol. I), p. 8 et s.; al. Adelung, Kritisch-biterarische Uebersicht der Reisenden in Russland, I, 177 et sa.; Bamusio (I, 874) admet, d'après une autre seures, que le prince acrait fait un accueil

plas favorald can enverturet de Centurione: "gli dette oreschie e non massò allhera di for ogni com a foce tenture alcuni alguert di Lordo di Tartari vicial, ma le guerre, che crun tra loro, ed i grandiasimi diserti, che disevano estat necesserio di passare, li foce torre dell'impross."

d'Alphonse V († 1481), on poussa jusqu'à l'équateur; sous celui de Jean II, son saccesseur. Barthélemy Diaz atteignit la pointe méridionale de l'Afrique, et le roi la beptisa du nom de Cop de Bonne-Espérence (déc. 1487), parce que la découverte qui, du vivant de son oncle Henri le Navigateur, n'était encore qu'une espérance entreyue dans un avenir lointain : s'était changée en une certitude palpable. En remontant la côte orientale de l'Afrique, en devait nécessairement arriver 🛘 atteindre non seujement le pays du Prêtre Jean (l'Abyasinie), situé an sud de l'Egypte, mais encore l'Inda, le pays des épices par excellence. Avant la grande découverte, Jean avait envoyé des explorateurs vars ces deux pays, mais on ne connaissait encore qu'une seuleroute. Les premiers n'avaient pas dépassé Jérusalem; désempérant d'atteindre le but de leur mission à cause de leur ignorance de la langue arabe, ile étaient revenus sur leurs pas. En 1487, Pedro de Covilham et Alphonse de Païva, chargés par le roi de reprendre l'œuvre abandonnée, prirent la route de l'Egypte, s'embarquerent il For et voyagérent ensemble jusqu'à Aden. De là, Covilham gagna la côte de Malabar: il y vit d'immenses exploitations de poivre et de gingembre, et il apprit que le clou de girofie et la cannelle ne s'y trouvaient que comme articles d'importation, et vensient de pays lointains; poursuivant sa route, il alla visiter la côte orientale de l'Afrique; à Sofala, il requeillit des renseignements sur la partie méridienale de ce continent jusqu'à Madagascar: dans un rapport adressé à son roi, il annonça qu'en longeant toujours la côte occidentale à partir de la Guinée, les navires portugais. atteindraient E côte orientale, et qu'en remontant celle-ci dans la direction de Sofala et de Madagascar, ils pourraient facilement gagner l'Océan Indien et Calicut." De Sefala, il alla visiter Ormouz, dans le but d'y compléter ses notions sur le commerce du Levant, Enfin, son compagnon Alphonee de Païva étant mort sans avoir rempli sa mission. il entreprit de l'accomplir à sa place et d'aller rendre visite au roi d'Abvasinie. Retenu en captivité par le noir monarque, il ne revit jamuis sa patrie.

Les renseignements contenus dans les lettres de Covilham complétaient merveilleusement la découverte de Diaz; mais une longue matadie puis la mort supéchérent il roi Jean d'y donner suite. Il était réservé à Emmanuel le Fortuné de mener à terme l'œuvre il bien commencée et d'en tirer tout le bénésice. Le 20 mai 1496, après une traversée

<sup>&#</sup>x27;Un passage de l'Ameram, cité dans Peschel, Zeitaller der Entdechungen, p. 57, not. 8, prouve qu'en faimant faire des voyages de décenveztes le long des cêtes d'Afrique, Heari le Navigateux avait, ci-

multanément, au moins en vue la recherche de la soute des Indea.

Rampuio, I, 287.

Prane. Alvares, dant Ramusio, I, 986 at m.; Berros, I, 198 et m.

qui avait duré plus de dix mois, trois navires portugais, conduits par Vasco de Gama, jetaient l'ancre devant Calicut: la route maritime des Indes était trouvée. Cet événement renfermait en germe un bouleversement complet du commerce du Levant; cependant, les conséquences ne s'en firent pas sentir sur le champ. Les marchands arabes de Calicat curent bien le sentiment qu'il vensit de leur surgir un concurrent et que, si on le laireait faire, il courrait leur enlever le monopole du commerce des épices avec l'Occident; mais ils comptajent sur l'immense influence dont ils jouissaient depuis longtemps auprès du souverain de Calicut. Ils insimuérent contre Vasco de Gama des accusations que celuici, par sa brusquerie, semblait prendre à tâche de justifier. Braf, Vasco repartit mal satisfait de ses relations avec le roi. Il ayait en toutes les peines du monde à obtenir quelques balles d'épices, quelques pierres précieuses et quelques perles qu'il rapporta comme échantillons des richesses de ce vaste marché. Le résultat matériel de cette première campagne était modeste : mais, alors même que les relations de Vasco de Gama avec le roi eussent été parfaites, le faible tonnage de ses navires eut suffi I lui seul pour l'empécher de rapporter une moisson plus abondante. En fait, cette expédition n'était qu'un yoyage de reconnaissance, et. à ce point M vue, elle avait été couronnée d'un succès complet." La vue du port de Calicut, dans lequel le mouvement de la navigation atteignait parfois le chiffre de cinq cents à sept cents na-

renseignemente les plus complets se trouvent, pour ce qui concerne la première expédition, dans le Roteiro du riagom que fet D. Vasos da Gama est 1497, et dans une lettre écrite quelques jeurs après le retour du premier valueau par un Florentin établi à Lisbonne et adressée à l'un de ses compatriotes (Ramusio, I, 119, b-191, s). M. Bandini a inséré cette lettre, en suppriment en passago de la fin, parmi les lettres d'Améric Vennuce (Vite a lettere di Amerigo Vespucci. p. 67 - 69); mais une preuve sufficiante qu'elle ne peut pas être de ce ollebre navigateur, g'est qu'il n'était même pas à Lisbonne à cette époque (Varabagen, Ameriga Verpuoci, 2º part., p. 86). L'auteur probable de cette lettre est Girol. Suraigi: voy. la préface de l'édition de M. Polo, Baldelli Boni, T. I., p. lift: Humboldt (Hest. Unters., II, 298 et n.) et Vernhagen sont du même avis,

<sup>&</sup>quot;Alcune mostre di specierie," dit Ca' Masser: "gioie poche e non cosa che vaglia, "ajoute la "gentilhuomo Fiorentino", dans Ramurio, I, 190. Néanmoins, on out encore de quoi faire des cadeaux sux membres de l'expédition, et la épartition ettribua à Vasco de Gama dix quintaux de poivre, aux héritiens de sea frère cinq, 4 Mie. Coello un quintal de toutes les drogues, à chaque pilote ou matelet un demi quintal d'épices: le macis et la capaelle seuls se trouvalent en trop petite quantité pour qu'il fût possible d'en distribuer: Correo, Lendes da India (Colleceño de montementos ineditos para a historia des conquistes das Porteguesce U. L 148.

Dans leurs relations de cette expédition et des suivantes, les historieus portuguis, tels que Barros, Castanheda, Gosa, s'escupent étomamment peu de questions de commerce. A ce point de yes, les

vires, celle des marchés de la ville, encombrés des espèces les plus rares d'épices III d'aromates, de perles et de pierres précieuses, étaient faites pour produire sur les membres de l'expédition une impression ineffaçable, Si la brièveté de lour séjour et l'accueil malveillant qui leur fut fait ne leur permirent pas d'étudier à fond sur place les questions commerciales. Ill ramenaient un homme capable de leur fournir les notions qui leur manquaient à cet égard, le Juif Gaspar, que Vasco de Gama avait pris à son bord. Notis avons déjà esquissé la carrière de ce personnage: une connaissance parfaite du pays, acquise au prix d'un long sétour en Orient, le mettait à même de fournir les renseignements les plus completa sur les parties de la péninsule indienne dont les produits pouvaient intéresser le monde du commerce: pour un grand nombre de ces articles. Il savait le prix d'acquisition sur le lieu de production même, et, pour presque tous, il pouvait indiquer 📕 prix de revient sur le marché de Calicut; en outre, connaissant parfaitement le marché d'Alexandrie, il était en mesure de comparer ces prix avec coux que les marchando occidentanz y pavaient pour les mêmes articles. Co qui reasortait tout d'abord de cette comparaison, c'était l'énorme plus value que les épices, achetées à très bon marché dans l'Inde, acquéraient forcément après ayoir passé par les douanes de l'Arabie et de l'Égypte; on apprit, par exemple, que le quintal de gingembre, qui se payait onse cruzados à Alexandria, n'en valait que quatre à Calicut, a d'où le roi fut amené naturellement à conclure qu'il pouvait hardiment entreprendre la concurrence avec les marchands occidentaux, clients du marché d'Alexandrie. En dehors de ces renseignements, Gaspar fourait encore sux Portugais des indications précieuses sur les articles d'Europe recherchés dans les Indes et appelés, par conséquent, à faire le fond d'un commerce d'échanges.

Emmanuel vit dans les régultats de l'expédition de Vasco de Gama. un début plein de promesses pour l'avenir: on peut en juger par le titre qu'il ajouta à ceux qu'il avait portée jusqu'alors: Senhor du conquista, navegação e comercio de Ethiopia, Arabia, Persia e da India. Le premier valmeau était à peine rentré au port (10 juillet 1499), (Vascode Gama en personne ne revint que plus tard), que déjà le roi ordonnait les préparatifs d'une nouvelle expédition pour l'année suivante. Effectivement, le 9 mars 1500, une váritable flotte, forte de treise bâtiments, mettait à la voile sous les ordres de Cabral; elle était

Roleiro, p. 115 et a. Un atumdo guesce, I, 96, Lisb. 1888; Ramasio, I, 191; Lettre d'Emmanuel au doge de Venise, à \* Castanheda , Historia do descobri- la date du 18 seût 1800, dans Sanut.,



TASE SF. 500-

mento e conquiete da India pelos Porto- Diar., III., 862.

munie d'airmes en quantité suffisante pour lui permettre de combattre au besoin les adversaires des Portugais à Calient et, en même temps, elle emportait de l'or, de l'argent, des marchandises européennes à échanger contre des épices. Cette fois, le souversin 🚟 Calicut autories. l'établissement d'une factorerie portugaise dans la ville, mais les marchands mahométans venus de l'Égypte intrignèrent si bien contre les étrangers, qualifés par eux d'intrus, que ceux-ci ne purent absolument rien acheter, et la popuisce, excitée sous main, menaca de les massacrer. Pour se venger, Cabral canonna la flottille marchande égyptienne et la viile. Il lui arriva alors une chose à laquelle il ne s'attendait guère: sa rupture violente avec le Zamorin 📰 procura les bonnes graces des rois de Cochin et de Cananore, de sorte qu'il put s'approvisionner antant ou'il le voulut, chez l'un de poivre, chez l'autre lle cannelle et de gingembre, et, que ses vaissessux reprirent le chemin de leur pays avec un chargement complet. Il faut dire que, sur les treize navires partis ensemble de Lisbonne, six sculement étalent arrivés jusqu'anx Indes; le premier d'entre eux rentre au port le 24 juin 1501; il avait à bord 300 quintaux de poivre, 190 quintaux de cannelle et une quantité moindre d'épices d'autres sortes pour le compte d'un Florentin nommé Bartolommeo, d'un Génois dont le nom n'est pas connu, et d'un autre Italien encore, nommé Hieronimo.: Il n'est pas sans intérêt de remarquer que, dès la seconde expédition envoyée aux Indes par les Portugais, des étrangers s'y étaient intéressés. Les Florentins, il est vrai, n'étaient pas tout à fait des étrangers à Lisbonne; les galères qu'ils envoyaient vers les Flandres y faisaient escale et un grand nombre de marchands de cette nationalité, encouragés par le bon accueil qu'ou leur y faisait, y avaient fondé des comptoire. Des 1487, on citait comme l'un des membres les plus éminents de cette colonie un certain Bartolommeo Marchionni: 4 je pense qu'il est permis, sans trop se risquer,

portés par la flotte: 2,000 cantars de poivre, 600 cantars de cannelle et 400 cantars de cannelle et 400 cantars de gingembre, outre du bois de matai et du benjoin, en tout 5,000 cantars d'épices: ces chiffres peuvent paraître faibles, mais il faut remarquer que l'autour pe nignale le retour que de quatre caravalles.

\* Canestrini, Belavieni commerciali de' Fiorentini co' Portoghesi. Arch. stor. stal., app., III, 98 et s.

\* Ramusio, I. 286, b. Ce Marchiouni avait remis des lettres de crédit à Covilham et à Païva au moment de leur départ

<sup>&</sup>quot;Voyes les lettres de Giev. Franc. Affaitato (26 juin 1501) et de Domenies Pisani (27 juill 1501), dans Samuto, Dier., IV, 66 st es. (la decuière se trouve égulement dans l'Archéo, seust., XXII, 156 et es.). Elles us donnent que la liste des marchandises chargées sur en latiment. Mais en possède ensore une lettre du 4 noût 1501, écrite probablement par Giovanni Cretico, et dont en trouvers des entruits dans les Dierrés de Girol. Printi, érobie. Vennt., XXII, 1500 part., — 168. L'auteur y donne les chiffres suivants, qui indiquent la tetalité des articles my-

da compléter le nom de haptême Bartolommeo, que le document donne seul, en y joignant le nom de famille Marchionni. Quand la troisième expédition s'organisa, ce même Marchionni équips un navire dont il confin le commandement à l'un de ses agents, nommé Fernando Vinetti (Fernam Vinet), Florentin comme lui; il figure encore parmi les armateurs de la quatrième, au moins pour la moitié de la cargaison d'un valorent.

On n'avait mas attenda le retour de Cabral, pour écuiper une troisième expédition: cette fois, elle ne se compossit que de quatre bâtiments: cette flottille mit E la voite de Lisbonne, le 5 mars 1501, sous le commandament de João da Nova. Le souverain de Calicut ne la recut pas mieux que celle de Cabral, mais mal lui en prit: il éprouva pour la seconde fois la supériorité de 📓 marine militaire portuguise. Les rois de Cochin et de Canapore, au contraire, se montrèrent, comme la première fois, on ne peut mieux disposés, et offrirent à l'envi aux Portugais des marchandises à acheter. Malhenreusement, ces derniers ne s'étaient pas numis d'argent sonnant; ils n'avaient que des marchandises d'un placement difficile ou même tout à fait impossible aux Indea, de sorte qu'ils ne purent pas compléter leur chargement au retour et qu'ils durent laisser sur place des agents, chargés de tirer le meilleur parti possible de ce qu'ils avaient apporté. Ils n'emportaient que de 950 à 1050 cantars de poivre, de 450 à 550 centars de cannelle, au total 1550 cantars d'épices, valant au maximum 4000 ducata.\*

Cette expédition rentra à Lisbonne le III septembre 1502, mais le roi n'avait pas attendu jusque là pour en faire partir une quatrième; il avait tenu à ne pas laisser passer la bonne saison. Effrayée par l'énergie de la réalstance opposée par les marchands arabes à l'ad-

pour le Levant. Cette maison exista très longtemps à Lisbouxe; voy. Gubernatis, p. 878.

Marchionni rend compte lei-même de la part qu'il e price eux préparatifs de cette expédition, dans une lettre publiée par Sanuto, Dûr-, IV, 544; cf. Corres, Lendas de India, I, 284; Goes, Chromica do Rey Emenuel (Lish. 1619), fol. 48, h; Barros, Asia, I, 464, 478.

Lettre de Giev. Franc. Affaitate à P. Pasqualige, datée de Lisbonne le 20 auti 2608, instrée dans Sanato, Diarii, V. 200 et s.

<sup>2</sup> Sur les affaires traitées par les chefs de cette flottille et sur la anture de son chargement, j'ai consulté, su dahors du microire de Massari, quatre lettres écrites: la première par Bartol. Marchionni, datée de Lisbonne, le 90 sept. 1509 (Sanut., Dier., IV, 644 et se.): la deuxième par Lonardo Nardl, même date (ibid. IV, 546--547): la troisième par Glov. Franc. Afaitato, datée de Lisbonne, le 96 sept. 1502 (ibid. IV, 563--656): la quatrième par Cesare Barni, datée de Valence le 17 oct. 1502 (ibid. IV, 662). Divers rapports sur cette expédition furent encore adresses à Venius de Génes, de Lyon et de Bruges; Priuli (l. c., p. 166) les mentionne, mais must faire de citations.

83

anneary Google

mission des Portugais ser le marché des Indes et surtout à Callegt. par les accidents arrivés à plusieurs navires perdus en route, par les énormes sacrifices en hommes et en argent qu'une guerre annei leintaine devait nécessairement imposer à un pays aussi pauvre que le Portugal, une partie du conseil du roi protestait contre le renouvellement de ces entreprises. L'autre partie l'appuyait au contraire et répondait victoriensement aux trembleurs que les Portugais avaient délà pris nied solidement sur quelques places des Indes, que les sacrifices d'argent étaient plus que compensée par les bénéfices réalisée, enfin que les canitaux consacrés à l'armement de l'expédition de Cabral avaient ranporté de groc intéréta. Le roi se prononça énergiquement pour la continuation de l'ouvre commencée: la prochaine expédition devait dans sa pensée, faire connaître d'abord sa résolution de prendre part de gré on de force au commerce des Index, et mieux encore as volonté de taer le trafic entre le Malabar et l'Égypte, et d'assurer 🛮 son pays le monopole du commerce des produits des Indes en Occident. Il en avait donné le commandement à Vasco de Gama: les instructions de l'amiral portaient ou une partie de son escadre devait aller se poster au débouché de la mer Rouge, afin d'en barrer la sortie aux navires égyptiens et arabes affectés au trafic des Indes, et l'entrée à tons les navires indiens. D'un sutre côté, en organisant une expédition sur un si grand pied, le roi comptait qu'elle procurerait de gros bénéfices tant à son propre tréser qu'anz particuliers qui y avaient contribué. Comme les tentatives d'importation d'articles européens dans les Indes avaient eu peu de succès, parce que les marchands du pays préféraient l'argent comptant, il fut très beureux que des maisons de commerce italiennes consentissent à prendre un intérêt dans ses entreprises et y consacrer des sommes importantes.3 Nous avons cité parmi les armateurs de cette fiotte un Floreatin, Bartolommeo Marchionni: un autre Italien, originaire de Crémone et établi à Lisbonne, un certain Giov. Franc. Affaitato, profita de la même occasion pour envoyer aux Indes de l'argent et des commis. En passent à Sofala, la flotte prit encere de l'er

naires de Crémone: ils disposaient d'un capital de 80,000 ducata (Sanut., Dior., III, 1042). Les Affaitato y étaient arrivée après avoir passé par Anvers; cela est certain (voy. Mertens, en Torfa, goschielesia can Anticerpen. III. 821; EV, 67, 83, 168). Le nom de cului dont II est question dans notre texte est fréquenment estroplé dans les sources. L'éditeur des Passe stuorements résonni l'a transformé en "Saita"; Grynnus, dans son Nouse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barros, Ario, II, 2-7.

Dès le 98 déc. 1801, on était renneigné à Venine our les intentions du roi, par une lettre anonyme écrite en Portugul le III octobre précédent: Sanut., Diar., IV, 685.

<sup>\*</sup> On pant voir & quelles conditions le not acceptait leurs commonrs, dans Sanut., Diar., IV, 685.

<sup>4</sup> Il y avait, à cette époque, en Portagal, plunieurs riches marchands origi-

extrait des mines du pays; ce supplément de métaux précieux ne pouvait lui être qu'ntile pour la suite de ses opérations. Nous verrons ce qu'elle en fit quand nous aurons à parier des résultais de cette quatrième expédition.

La persévérance déployée par Emmanuel dans la poursuite du but qu'il s'était proposé, l'apparition régulière des fottes équipées par lui chaque année, curent pour première conséquence d'inspirer courage et confiance aux petits princes indiena qui étaient entrés en rapport avec lui, en même temps qu'elles donnaient, non sans raison, à réféchir az Zamorin de Calicot: d'antre part, ce qui m passait aux Indes était pour le sultan d'Égypte et pour la République de Venise une source d'inquiétudes croissantes. La première nouvelle de l'apparition des Portugais à Calient était parvenue à Venise par le Caire et Alexandrie; mais les faits étaient présentés sous une forme tout à fait défigurée et confuse (sofit 1499).1 Par la suite, on y recut, toujours de la même source, divers détails sur les faits et gestes des Portugais dans les Indes; mais la source était suspecte, car les Égyptiens avaient le plus grand intérêt à attênuer ou même à laisser complétement dans l'ombre les succès obtenus par les rivaux de Venise et à exagérer leurs écheca! Pour arriver à connaître la vérité, la République dut chercher un autre moyen. Un projet de campagne à entreprendre en commun contre les Osmanlis donnait précisément lieu à des négociations très actives entre les deux nations. Venise profita de cette circonstance pour se faire donner par son ambassadeur à la cour d'Espagne, Domenico Pisano, chargé accessoirement de suivre les négociations avec le roi de Portugal, des renseignemente sur les agissements des Portagais 2011 Indea. Dès le 23 février 1501. l'ambassadeur écrivait qu'on attendait le retour de la fiotte de Cabral, qu'à cette nonvelle le roi avait témoigné une joie extrême de ce qu'enfin on est découvert le meilleur chemin pour arriver au pays des épices, et qu'il avait exprimé hautement l'espoir d'en tirer profit. Quelques mois après (24 juin 1501), le même ambassadeur fut témoin des transports d'Emmanuel, quand le premier bâtiment de la flette de Cabral rentra au port avec un chargement complet, et il dui, bien à contre cour, sans doute, lui présenter ses félicitations. Le roi le charges de transmettre cette heurense nouvelle I la Seigneurie: dordnavant, ajouta-t-il, les galères vénitiennes n'auraient pins besoin d'aller en Egypte chercher les épices: d'ailleurs.

Sanuto, Dierrii, III, 1897.

orbis, p 200, le noume "Franc. de St., gitta": d'autres écrivent: "Franc. Laitato" (Arch. Fouct., II, 207), "Le Fayta" (Sérit. 208), "Asonitato" (Sanat., Dior., IV, 486).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Printi, Diarii, dans l'Arabia. Pont, XXII, 1<sup>th</sup> part., p. 186.

Banut., Diorii, IV, 98, 189, 492 et a.;
 V, 898; VI, 949; VII, 106, 182, 541, 712
 etc.; Prinli, p. 170, 171 et a.

le four me saurait tarder où elles n'y en trouveraient plus; elles n'asraient qu'à venir les prendre en Portugal, où les marchands vénitiens straient si bien traités qu'ils s'y trouversient comme chez eux. On avait adjoint à Pisani un savant docteur, ancien professeur de grec à l'aniversité de Padoue, Giovanni : Cretico, de Cameriuo: comme l'ambassadeur passait alternativement de la cour d'Espagne à la cour de Portugal, il avait ordre de se faire remplacer par Cretico dans ce dernier pays, toutes les fois qu'il devrait s'en absenter. De la sorte, la Seigneurle recut de ces deux personnages, pendant tout l'été de 1501, les rapporte les plus sûre au sujet des faits et gestes de Cabral et des projets d'avenir du roi.º Au mois de septembre. Cretice passa en Espagne pour y travailler à la rédaction d'un rapport détaillé sur la route de Calient par mer; ée rapport n'a malheureusement pas été conservé: il devait être accompagné de cartes, point très important, car la publication de cartes de la route maritime des Indea était prohibée par Emmanuel, sons neine de mort.

Sur ces entrefaites, le gouvernement de la République s'était décidé à se faire représenter de nouveau à la cour de Portugal par un agent (oraior) epécial. Cette mission fat condée à Pietro Pasqualige. Sa nomination porte la date du 12 avril, ses instructions celle du 8 juin; cependant, il n'arriva à la cour d'Émmanuel qu'à la les de l'été; le jour de sa première audience (20 août), il adressa au roi une allocation. Emmanuel le reçut avec des témoignages de distinction toute particulière et, peu de temps après. À l'occasion du baptême de son premier fils (7 nov.), il in choisit pour parrain. Il y avait en ce moment à Lisbonne des missions envoyées par les rois de Cananore et de Cochin: les égards dont ou comblait Pasqualigo n'empéchèrent pas les Vénitiens de son entourage de dénigrer le roi auprès des ambassadeurs indiens, en leur douaant à entendre que le Portugal n'était qu'un pauvre pays, hors d'était de réunir les ressources nécessaires pour faire

Le prinom de Cretico n'est pas "Lorenso", comme l'admet M. Poccarini (Della Internteure semetiones, p. 496 et a.), al "Matteo", comme le prêtend M. Pulin (Archiv. Venet., XXII, 1<sup>kes</sup> part., p. 155); je ne pule admettre sa correction et je maintiens que c'est bien "Giovanni" (Samat., Dier., HI, 706, 740, 1080).

<sup>\*</sup> An sujet de la situation de Cretico à l'université de Padone, voy. Santé., III., 656, 788; sur l'objet de ca mission en Pertugal, feid. III., 786, 1000. Ses lettres out déjà été citées plus haut.

Co détail n'est donné que par deux lettres d'Angelo Trovissai à l'histories Damen. Malipiero, torites l'une de Granaile, l'autre de Reija, sur le Geail, su Andalousie: Zarle de M. Polo, II, 848 et a.

<sup>\*</sup> Pulin, dans l'Archés. Vaust., II, 32 et u.; Sanut., Déar., IV, 20, 54. Pour ettre allocation, voy. Kanstmann, Déa Batéschang Amerika's (Mon. asons. conf. Monse, 8° Cl., II, 50).

<sup>\*</sup> Goes, L o., fol. 48; Massari, p. 48.

lo commerce avec les Indes sans l'espistance pécaniaire de Venise. Venise. leur disnient ils, était et restait malgré tout la première puissance de la chrétienté: personne na lui arracherait la acentre du commerce des épices, et elle contiguerait quand même à les faire venir par l'Égypte et par la Syrie.1 De son côté, Pasqualigo put se convaincre par luimême que la roi était tout de feu pour ses projets sur les Indes, que son enthousiasme était partagé par ses conseillars et par toute 💵 nation portugaise, et qu'il brûkait d'impatience, dans l'attente du moment où la route des Indes serait fermée au sultan et où les Vénitiens viendraient acheter leurs épices en Portugal.\* Dans un rapport du mois de janvier 1502, sur la deuxième expédition de Vasco de Gama, il approucait que le but de cette campagne était exclusivement dirigé contre le suitan. Quelques mois après, il quittait le Portugal's pour aller occuper le poste de représentant de la République à la cour d'Espagne, mais il ne négligea jamais de se faire tenir par des correspondants au courant de ce qui se tramait entre le Portural et les Indea.

L'émotion produite à Venise par la découverte de la route maritime des Indes avait été comme un coup de tonnerre dans un clei serein; toute atteinte portée l' son commerce du Levant ébranlait les fondements de sa puissance et de sa richesse. Dans le fait, ce qui était en jeu, c'était la possession du marché où l'Occident s'approvisionnait d'épices; resterait-il à Venise, ou serait-il transfèré à Lisbonne? Si les Portugais avaient le temps de donner une organisation solide à leur trafic maritime avec les Indes, les Vénitiens n'avaient qu'à abandonner la partie: la faculté d'acheter les épices de première main dans les pays de production assurait à leurs rivaux une avance trop considérable. Là, la prix du quintal de poivre variait de deux ducats et demi à trois ducats et demi; as commencement, la même quantité de cannelle se payait na ducat et même moins; plus tard, elle valut de trois ducats à cinq ducats et demi; pour les autres sortes d'épices, les prix d'achat étaient analogues." Les Portugais n'avaient

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barros, II, 95-97.

danut., Diar., IV, 200 et a. Le lettre qui centient ces détails se trouve dans flanute, some nom d'auteur; elle est de Pasqualigo; pour le démontrer, il suffit de la rapprochez d'une autre lettre adrenée lendemais, par ce même Pasqualigo, è son frère. Les doux lettres (18 et 18 oct. 1801) se trouvent ensemble dans Harmese, Les Certs Real (Recueil de 100, et de doc. p. servir à Phiet, de la piogra, III (1886), p. 200 et m.); malheuroussesset, le pas-

asgo relatif our lades manque, présisiment, dans la première.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Samut., Dier., IV, 206.

<sup>&</sup>quot; Sei lettres de rappel portent la data du 14 avr.'s 1509: Fuliu: L.c., p. 188. Le stant avait trouvé la mission qu'il remplicait en Portugal "plus coutouse qu'usie!"

<sup>\*</sup> None avone les prix parès par les denxième, troisième et quatrième expéditions, dans Sanut., Dier., IV, 101, 547; V, 181, 816.

qu'à les embarquer et à faire volle pour leur pays; en route, ils ne rencontraient pas une seule donane. Pour les Vénitiens, au contraire, quelle différence! Ils n'achetaient pas les épices de première main; c'étaient les Egyptiens qui avaient cet avantage; encore, bien souvent ne les achetaient-ils pas à Calicut, même; ils ne les recevaient, par l'entremise des Indiens, qu'à Aden es Il Dieddah. Depuis III moment de leur entrée dans II mer Rouge à Aden, jusqu'à celui de leur sortie d'Alexandrie, elles pavaient plusieurs fois des droits de donane, nons l'avons déjà vu. A Alexandrie même, les exactions, les concussions des ageats de la douane, les renchérissaient encore. Dans ces conditions, les Vénitiens ne pouvaient évidemment par luiter; mais ils ne savaient pas non plus se résondre à acceptar le sort qui les attendait fatalement. Les uns aimaient à se figurer que les pertes occasionnées par la fréquence des naufrages dénasseralent les bénéfices et que le roi de Portugal ne tarderait pas à renoncer à ces expéditions. D'autres, songeant que les marins engagés pour ces voyages avaient plus de chances d'y périr que d'en revenir, croyaient qu'avant longtemps le roi ne trouverait plus d'équipages à recruter. D'autres encore comptaient sur la sultan, dans l'espoir qu'il ne reculerait devant aucun effort pour conserver le commerce de l'Inda, source de sa richesse. Une minerité soulement, parmi laquelle on cite un marchand expérimenté, nommé Girolamo Priuli,2 se rendit de bonne heure un compte exact de la gravité effravante de la situation. Il faut aussi rendre justice aux agents III aux correspondants de la République, résidant en Portugal: ils ne faisaient rien pour nourrir Im illusions de ceux qui croyaient à la fin prochaine des expéditions portugaises vers les Indes.2 Le Portugal avait plus de ressources qu'on ne se le figurait: les mines d'or d'Afrique lui fournissaient le métal précienx demandé par les Indians, et le fret de retour de chaque navire payait largement les frais de son armement. D'un autre côté, à chaque voyage, les marins portugais connaissaient mieux leur route. Le roi faisait preuve de volonté, d'énergie et de persévarance I trois points de vue. En premier lieu, il n'épargnait ries pour la construction et l'armement des navires; cela faisait sortir du pays beaucoup de métaux précieux, cela exigenit de nombreux sacrifices de vies humaines; luimême, au fond, en éprouvait bien quelques scrapules; mais il leur înposait silance.\* En second lieu, il faissit son possible pour ampêcher

amemblé l'optuion que les expéditions pertuguises ne seuraient tarder à prendre fin, perce qu'elles entraînaient des pertes trepconsidérables en argent et en navires : fignet., Dier., VI. 448.

<sup>&#</sup>x27;Son journal none à tourni presque teut les détails qui précident: voy, en particulier, p. 159 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vincenso Quirlai fait exception; le III cet. 1506, à non reteur de son ambamée en Espagne, il émit devant le sénat.

<sup>\*</sup> Sanut, Dier. II, 700 et a

les envois d'épices des Indes sur Alexandrie. On ne tarda pas à s'en ressentir sur les marchés d'Alexandrie et de Beyrout. Nous lisons dans les documents de l'époque, qu'avant le moment où les mesures prises par lui dans ce but commencèrent à produire leur effet, il y avait à Alexandrie de grande approvisionnements d'épices. A tel point qu'en 1498, par exemple, les galères vénitiennes avaient manqué d'argent pour acheter tout ce qui était mis en vente.1 Dès que Cabral eut commencé à faire d'énormes achate de poivre sur place, la pénurie de cet article se fit sentir sur les marchés de l'Égypte et de la Syrie. En 1502, es galères de Beyrout ne rapportèrent à Venise que quatre balles de poivre; \* celles d'Alexandrie n'en avaient également trouvé que très peq. Il en résulta une hausse de prix énorme; en quelques mois (1501-1502) le prix di cargo de poivre s'éleva de 75 🛮 100 ducata sur la place de Venise: les autres sortes d'énices montèrent en proportion. Parfois. les galères vénitiennes durent as résoudre à revenir d'Alexandrie on de Bevrout sans un ballot d'épices: ce cas était rare, il est vrait il y ent même, de temps à autre, dans certaines années exceptionnelles, d'abondants arrivages d'épices dans la mer Ronge, en dépit des croisières portugaises. Mais, en général. les galères vénitiennes quittaient l'Égypte et la Syrie avec un demi-chargement. Qu'arrivait-il? c'est que les achata s'étant faits dans de manyaises conditions, si les marchands cherchaient II obtenir à Venise des prix rénumérateurs, les Allemands, leurs principana clients, réduisaient leurs acquisitions au strict nécessaire, ou même s'en allaient sans avoir rien acheté. En tout cas, s'ils prenaient encore, en quantités assez considérables, les autres sortes d'épices, ils renonçaient à acheter du poivre: cet article était trop rare st trop cher pour eux.5 Bon nombre de marchands allemands abandonnaient la place de Venise pour porter leur clientèle aux marchés où l'on tronvait à meilleur compte les épices importées par les Portugais. Ceci nous ramène à Emmanuel et aux projets dont il poursuivait la réalisation. Il ne lui suffisait pas d'avoir fait arriver les épices à Lisbonne par navires portugais; il travaillait avec toute l'énergie dont il était doué à leur ouvrir des débouchés dans les autres pays de l'Europe. None verrors plus loin comment il eut recours, pour atteindre son but, à une double méthode: envoi de navires portugais dans toutes les directions III invitation aux autres nations européennes de venir faire leurs approvisionnementa à Lisbonne.

<sup>&#</sup>x27; Smut., Diar., I, 1982.

<sup>&</sup>quot; Ibid. IV, 232; Printi, l. c., p. 165.

Priuli, p. 184, 165.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sanuto et Priuli fourniment, sur la plus en moins grande abendance des ar-

rivages d'épices et sur les variations des prix, des détails dans lesquels nous ne pouvens pas entrer ici.

Prinit, p. 165, 167, 174, 182, 191, 206.

Le Seigneurie de Venise n'avait pas en besoin de se trouver en face des faits accomplis pour se rendre compte de la gravité de la situation et elle prit ses dispositions en conséquence. A la fin de l'automne de 1502, elle envoya en ambassade auprès du sultan d'Égypte Benedetto Saputo.1 Cet agent avait fait ses preuves de 1496 à 1500, en qualité de consul à Damas. Sa mission réelle était secrète: il devait démontrer point par point an sultan les dangers dont la prespérité de ses états était menacée par les entreprises des Portagais. En outre, un décret du 5 décembre de la même année? adjoignit au conseil des Dix une commission chargée d'étudier et de proposer les mesures propres à prévenir une catastrophe (additio specierum et Colocut, giunta delle sperierie). Le premier acte de cette commission fut la rédaction d'une dépêche à l'adresse de Sanuto qui se tronvait alors au Caire (14 déc.).\* En voici le résumé: on commence par lui donner communication des dernières nouvelles da Portagal, qui sont de plus en plus alarmantes; il exposera. au sultan, que jusqu'alors le commerce des épices avait apporté dans le pays et dans les caisses de l'état des sommes immenses et que, si cet argent prend le chemin du Portugal, ce sera un désastre pour l'Egypte; que le roi de Portugal a déjà invité les Anglais et divers autres peuples chrétiens à venir chercher dans son pays teur approvisionnement d'épices, en leur affirmant qu'ils vironveront tont ce dont ils penvent avoir besoin; que bon nombre de vaisseaux sont déjà prêts à mettre à la volle pour répondre à cet appel; enfin, que, si pénible qu'il leur soit de rompre des relations séculaires, les Vénitiens aux-mêmes fluiront par être obliges de suivre le monvement général. Il y a cependant un moyen de parer au danger. Si l'on pouvait faire en sorté que les Portugais trouvent toutes les portes fermées aux Indes et que leurs flottes soient contraintes de repartir sur lest! Que cela se repête sealement deux fois, et l'on peut être certain qu'elles n'y retourneront pas une troisième. Pour obtenir ce résultat, il n'y a pas un moment à perdre; il faut que des ambassadeurs partent de l'Égypte pour les Indes, qu'ils aillent au nom du sultan adjurer les princes indigénes de cesser toute relation avec les

de retour à Venise dans le courant de cept. 1508 (Priuli, p. 170, not.; Sazut. V, 91.

 Pulin, I. e., p.:186 (Fat.; Gubernatia, p. 894-890.

<sup>1</sup> Sur les faits relatifs il nes fonctions de count, voy. Seamt., Dier., de I, 379 & III, 675, passin. Sa nomination as poste d'ambassadour est du S sout 1502 (Sanat., IV, 286, 294), mais II ne regut ses instructions que la 25 octobre culvant (Falin, Archie, Fenet, II, 184 et s.). Il fat reçu en șudience par le initua le 94, le 25, la 29 avril et le IB juillet 1506 (Sagut., V. 49 et ac., 91). Il était

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Fulin, L.e., p. 900 et a.; Gulernatis, Storia dei rieggiatori italiani, p. 888 et a.: "Zonta di Choloqui:" Sanat, Dier. V. 107, 287; VI. 185.

Portageia, qu'ile leur fassent comprendre combien il est contraire à leurs intérêts de donner à ces intrus la préférence sur les Égyptiens et les Arabes, car les Portagais n'achèteront jamais autre chose que les épices, tandis que les Égyptiens et les Arabes prennent aussi les produits fabriqués du pays, et ce commerce donne lieu à des transactions infiniment plus importantes que celui des épices. Il y a bien un moyen que le sultan pourrait employer pour empêcher les Portagais de faire des bénéfices sur le commerce des épices, et, par conséquent, pour les contraindre d'y renoncer: les épices que les Vénitiens achètent à Alexandrie leur sont vendues à un tanz exagéré; il suffirait de les céder à un prix raisonnable, pour mettre les Vénitiens en mesure de soutenir la concurrence contre les Portagais; car Il ne faut pas oublier que ceux-ci achètent à has prix aux Indes et n'ont pas de données à passer en route.

Saunto s'acquitta point par point de son message, mais le sultan Kansouh el Ghonri lui répondit que, pour il moment, il se trouvait dans l'impossibilité d'agir. Le but de l'ambassade était manqué, tout au moins me ce qui concernait il question du commerce des Index. Cependant, le sultan fit exécuter au Caire la charpente de quatre bâtiments qu'il dirigea pièces par pièces sur Tor: son intention était de les expédier de là, par mer, aux Indes, pour y servir à titre de modèles de navires de guerre et y former les premiers éléments d'une flotte destinée à opérer contre les Portugais. D'une autre côté, il coafa à un moine franciscain espagnol, nommé Mouras, gardien du monastère du Mont Sion à Jérusalem, une mission dont il se promettait d'utiles résultats; il est probable que s'il cût mieux connu l'état des choses es Occident, il se serait abstenu de cette démarche. Maurus commença par se rendre à Venise et remit à la Seigneurie une missive, conçue dans les termes les plus aimables, dans laquelle le sultan, après avoir exposé que la

<sup>&</sup>quot;Ocmas e sière cosse." None lisens dans Mas Latrie, Frestés, p. 262, "comani et altre coss": dans Hassari, p. 25, "molti pani da goton, i sazi, simbami (lises sinabaffi), seme (lises fesse; v. Sanuto, Diar., V. 92, 116), comessi et fitri pani." D'après cein, "comas" semblerait être le sum d'une cotonnade indicane. Dans la relation da voyage de Domen. Trevisani ca Égypte, cette étofic est classée parmi les mieries: en effet, à la p. 45, il est dit qu'on trouve au Cuire "bottegho di sete, come sono ormenini e comment, che vengono da Azemia (la Perse)".

Sanst., Dier., V. 09, 197.

Co fait est rapporté dans une lettre de Domenico Capello, censul de Venise à Demictie, du 24 nov. 1500, parmi les nouvelles du Caire: Senut., Dias., V, 1000: Mas Latrie, Trailés, p. 257.

<sup>&</sup>quot;C'est la qualité qui lui est attribuée dans les sources: M. Marcellino da Civerna (Storia delle missioni francesceme, VI, 869) entreprend de prouver qu'il était gardien du monastère de Sainte Cutherine au mont Sinel, maie sa démonstration est tout à fait insufficante.

continuation du trafic entre Venice et l'Égypte était l'objet de ses voux les plus ardents, prinit la Seigneurie de seconder les efforts de Maurus. en lui donnant elle-même des lettres de recommandation pour les diverses paissances occidentales. La Seigneurie se refusa, sous divers prétextes. I entrer dans cette voie: d'abord, elle tenait à éviter l'apparence d'avoir été l'instigatrice de la mission confée à Maurus: puis, il ponvait se faire qu'en appuyant les démarches de l'envoyé égyetien en obtint des résultats tout contraires à ceux qu'en en attendait, enfin, le Portagal et l'Espagne étaient des puissances amies et elle désirait ne pas les heurter de front. 1 Suivant l'itinéraire qui hi avait été fixé, Maurus, sa mission terminée à Venise, devait s'acheminer sur Rome (ce qu'il fit effectivement au printemps de 1504) at y déposer aux pieds du Souverain Pontife une plainte en forme contre les rois d'Espagne et de Portugal; cette pièce portait que les persécutions exercées par l'un à Grenade contre les coreligionnaires du sultan, et le tort causé directement par l'autre au sultan en personne, du fait des expéditions envoyées par lui aux Indes, finiralent par lasser ce prince et qu'il pourrait bien se venger soit par la destruction des Lieux-Saints révérés par la chrétienté (le S. Sépulcre, le monastère du Mont Sion etc.), soit par l'expulsion des chrétiens établis dans ses états. Il paraîtrait qu'à la demande formelle de Maurus. Julea II exherta Emmanuel à mettre un terme à ses expéditions dans les Indes." mais qu'il refusa de donner une réponse au sultan avant d'avoir demandé l'avis des deux princes incriminés. De Rome, Mauros alla, en 1505, visiter les cours d'Espagne et de Portugal, mais sans succès. Emmanuel écrivit même au pape une lettre dans laquelle il le suppliait de ne pas prendre an sérieux les menaces du sultan, car celui-ci tirait de trop beaux revenes des visites des pèlerins

Pavance de la mission confée à Méarus par des lettres venues d'Alexandrie: Saut., Diar., IV, 251; V, 169. In date de l'arrivée in Maurus est le 8 mars 1504: ibid. V, 947 et a. Ses propositions firent l'objet de plusieure délibérations (ibid. 948, 958 pr. a., 968) dont in résultat fut la réponse in Conseil des dix dent nous avens indiqué le sens; on la trouvera tout au long à la date de 18 avril, dans l'Arch. Vecat., II, 200 et a.; cf. Banut., Dior., VI, 11; Priuli, p. 176; Bomanin, III, 556 et a., èéé.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> La lettro du sultan un pupe porte la date du 29 sept. (1506) et se trouve

en entier dans Goes, Chronica de Roy Ememuel, fol. 72. Barros (Asia, II, 186 et 4.) n'en donne que les titres.

Priuli, p. 179.

<sup>&</sup>quot;Pour fire complètement au courant de la question, il fant lire d'une part le rappert sur les délibérations dont ce mémoire fut l'objet dans le consistoire, adressé à son gouvernement par Ant. Giustiniani, orateur de Venise à Rome (v. ses Déspusoi, éd. Villari, III, 205);. d'untre part le bref du pape à Emmanuel, date du 26 août 1504, et publié dans le Corpo dépl. portuguez, éd. Rebello de Silva, T. I, Lish, 1862, p. 48.

aux Lieux-Seints pour y toucher; quant à lui personnellement ajoutait le roi, il en était si peu éssu qu'il formait lui-même en ce moment le projet de faire bombarder la Mecque, attendu que ses flottes étaient

assez fortes pour s'ouvrir facilement un passage jusque 18.1

Tandis que l'envoyé du sultan continuait sans plus de succès son voyage, à Venise le Conseil des dix se préparaît à envoyer un ambassadeur au Caire: le personnage désigné pour cette mission était Franossoo Toldi (94 mai 1504). Voici en quelques lignes les principaux points indiqués dans ses instructions. L'ambazsadeur fara savoir su sultan que les Portagais continuent d'envoyer aux Indes des fiettes de commerce, sans que Venise puisse rien pour les en empêcher; les épicas leur reviennent ainsi à un prix excessivement bas en comparaison de celui qu'elles atteignent à Damiette et à Alexandrie, et cette différence leur permet de les écouler avec un gros bénéfice en Angleterre, en France, dans les Flandres, en Italie, partout en un mot. A Venise même, il s'est formé parmi les commerçants un parti nombreux qui désire répondre à l'invitation un roi de Portugal et aller chercher les épices là où l'en jouit de l'exemption des droits de douane." Cependant, la Seigneurie désire ne pas rompre ses antiques relations avec l'Égypte, et elle espère toujours que le suitan réussira à rétablir l'ancien courant commercial. Pour obtenir ce résultat, elle se permet de recommander divers moyens. Il fasdrait d'abord que le sultan fit venir en Egypte autant d'épices que faire se pourrait; en les jetant en masses sur le marché, on pomrait souteair avec succès la concurrence contre les Portugais. En second lieu, le sultan devrait envoyer le plus tôt possible des agents diplomatiques à Cochin et à Cananore, afin de donner aux souverains de ces deux pays le bon cousell de ne pas prodiguer plus longtemps leurs témoignages d'amitié aux Portugais, et de leur faire comprendre que ce sont des hôtes dangereux qui pourraient bien d'un jour à l'antre s'ériger en maîtres à lours dépens. Il serait bon également d'envoyer des ambassadeurs sur sonverains de Calicut et de Cambaye, pour les encourager dans la résistance qu'ils opposent aux Portugais. Le sultan a blen fait d'envoyer quelques vaisseaux, mais il serait utile d'en envoyer encore d'autres avec leurs équipagea. Une maladie empêcha Teldi de remplir sa mission, 🗷 🗓 fut remplacé par Bernardino Giova; mais cette ambassado échoua comme la précédente; rien ne put convaincre le sultan de la nécessité d'agir. An cours de l'été de 1505, un antre ambamadeur, Alvise Segondino,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Lettre d'Emmanuel en pape, datée du 12 juin 1505, dans Goes, l. e., fol. 78 et s., et dans le *Corpo dipl.*, l. 48 et s... <sup>5</sup> Homaniu, Sterie di Vinteria, IV, 585

et m.; Mas Latrie, Profife, p. 250 et m.

Voy. Malipiero, p. 631.

<sup>4</sup> Arabie, Venat., II, 194.

partit encore pour le Caire. L'objet principal de sa mission est étranger à notre sujet, mais nous savous qu'accessoirement il devait communiquer au suitan les nouvelles les plus récentes au sujet des progrès menaçants des Portugais dans les Indes et ce, dans le but de savoir si l'on pouvait compter sur lui pour prendre des mesures défensives.

Mais, demandera-t-on, quel était donc le motif de cette obstination de la part de Venise? Ne pouvait-elle pas rempre avec l'Égypte et envoyer ses vaisseaux chercher les épices en Portugal, ou même orgaaistr de concert avec les Portagnis des voyages aux Indes? A ces questions la réponse est facile. D'abord, la route maritime nouvellement découverte était déjà bien longue pour les navires portugais; par couséquent, alle l'ent été bien plus encore pour les Vénitiens.\* En second lies, Emmanuel avait bien invité les Vénitiens à venir en Portugal, mais nullement à s'associer à ses marins pour organiser des expéditions sax. Indes; c'était une faveur qu'il pouvait accorder individuellement à quelques maisons de commerce italiennes ou allemandes, mais qu'il n'eût jamais concédée en bloc à une grande puissance commerciale. Il leur avait offert de prendre leur approvisionnement d'épices à Lisbonne, au lieu d'aller à Alexandrie ou à Beyront, 🛋 rien de plus;\* c'est à dire qu'après avoir été les fournisseurs de l'Europe entière, ils deviendraient comme toutes les antres nations, tributaires de Portagel. Cétait donc an fond une déchéance qu'on leur proposait, et l'on comprend qu'il parût dur de s'y résigner. Mais ce n'était pes leur seul motif. La marine vénitienne avait passablement perdu de son ancienne paissance, et sa concentration dans la Méditerrannée était une nécessité qui s'impossit en présence de l'éventualité chaque jour renouvelée d'une guerre contre le grand ennemi, le Tare: il lui était défendu de se laisser entraîner à des expéditions lointaines. Enfin, et les navires vénitiens avaient comé d'aller chercher les épices en Égypte, 🗎 sultan cût vu dans cette abstention une offense grave; or, les comptoirs fondés par les Vénitiens en Égypte et en Syrie n'avaient pas exclusivement à traiter des affaires d'épices: en g'aliénant le sultan, on cât readu leur

Instructions du 19 noût 1806: Archés. Fanct, II, p. 211 et at : Il y a lieu de remarquer que finalement les inférractions de Segondino ne portèrent plus que sur la point visé dans la dernier paragraphe.

<sup>&</sup>quot;Une autre ville de l'Adriatique, Ragues, fit, jusqu'au dernier mement, venir ses épices de l'Égypte, il cause de sen voisinage. Elle se fit encore donner un privilège par Kansonh el Ghouri en 1510 (Luccari, Bisérutto deglé armahi de Rumes,

p. 196). M. Appendint (Noticie sulle metichità de' Regueri, I, 213) cite ce fait et part de la pour affirmer, que même après que Venire et Gênes eurent absadonné le marché de l'Égypte, Ragues centima de tiver les épices de ce pays m fut, par conséquent, la demitre ville qui en reçut par la vole anciennement suivie par ce commerce; c'est une exreer complète.

<sup>\*</sup> Priuli, p. 197 et n.

 maintien à peu près impossible; Chypre sit descendue au rang d'une station sans valeur; c'ent été la ruine de la paissance vénitienne dans , la partie orientale de la Méditerranée.<sup>1</sup>

Mais revenous an Portugal. Le 5 octobre 1504, arrivait # Lisbonne, sons prétexte d'y faire des affaires, un Vénitien nommé Loonarde Massari (le nom de da Ca' Masser, qu'en lui donne d'habitude, n'est qu'une abréviation pour delle case dei Mamori); en réalité, il était chargé par son gonvernement de surveiller les départs de navires portughis pour les Indes et de lui en rendre compte." Emmanuel avait été prévenu de sa venue par un certain Florentin, nommé Benedette Tondo; le lendemain de non arrivée, le roi le faisait comparattre devant lui, le questionnait sur ses intentions et l'envoyait en prison: cependant, après plusieurs interrogatoires semblables, on lui rendit la liberté. A nartir de ce moment, jusqu'à la fin de 1506, il put rester à Lisbonne sans être inquiété et condenser le résultat de ses observations dans un long mémoire, où il faisait l'historique complet de ces expéditions I partir du premier voyage de Vasco de Gama, en y joignant un exposé de la situation politique et économique du Portugal: la lecture de ce-mémoire nontre que l'auteur parle en pleine connaissance de casse. Avant le départ de Massari, ou savait déjà à Venise que Vasco de Gama était heurensement rentré à Lisbonne au commencement de septembre 1508, et qu'il avait rapporté de ce deuxième voyage une riche cargaison dans laquelle on ne comptait pas moins de cinq mille tonnes de polyre. A son arrivée aux Indes, l'amiral portugais s'était trouvé en face d'une sitution des plus difficiles. Travaillés par des influcaces venues de Calicat ou peut-être même d'Égypte, les rois de Cananore et de Cochin lui avaient fait un accueil hégitant, sinon franchement hostile. Cependant, Vanco de Gama avait réussi à les regagner, a reorganiser sur des bases plus selides les comptoirs fondes dans leurs étata, et I indiger de nouveau une névère lecou au Zamorin; la capture d'un navire qui arrivait de la mer Rouge avec une magnifique cargaison avait conronné ses opérations, en jetant un effroi salutaire dans les range des marchands musulmans de l'Egypte et des Indes. Cette fois, nous

La question est déjà discutée à ce point de vue dans l'escarini, Dalla letterature l'energione, p. 441 et es.

On treuvera ses instructions, dettes du 3 juillet, dans l'Archée. Venet, II, 200 — 206. De ses lettres, deux soulement out été publiées (ibid. II, 200 et su.): elles sont datées. l'une de Medina del Ossepe, le 18 sept. 1604, l'autre du Lie-

bonne, le 16 avril 1506. L'Archiv. stor. ifal., app. 9. nº 10, contient un récuné de ses observations et de ses informations. C'est à cette pièce que sont conprentèes les citations qui vont suivre.

Il informa le gouvernement vinitien de out acte de vieleuce, par une lettre du 20 nov.: Saant., Dior., VI, 116.

<sup>4</sup> Mas Latrie, Proitie, p. 2011.

Pavona déià dit. les Portugais avaient en soin de se munir de plus d'argent que la première: 🖩 bâtiment capturé leur avait encore fourni des ressources, car la valeur de sa cargaison, taat en or qu'en articles de prix, montrait 24,000 ducats. D'un autre côté, ils purent acheter les épices sur les marchés de Cochin et de Cananore à 20 % meilleur marché qu'au précédent voyage. Dans ces conditions, il leur était facile de se procurer un chargement complet pour leurs navires. Il leur fut même impossible de loger tout ce qu'ils avaient acheté, et ils durent se résoudre à en laisser une partie entre les mains de leurs agents. Ils rapportèrent en tout de trente à trente-cinq mille quintant d'épices: le quintal variait entre 150 et 168 livres de Venise.1 Les produits dont se composalent ces trente-cinq mille quintanx étaient d'abord et en majorité du poivre, puis de la cannelle, du gingembre, des noix muscades et anfin, en quantité notable, des pierres précienses et des perles de grande valeur. On estimait la valeur totale à un million de ducats, et les frais d'armement de l'expédition n'avaient pes dépassé deux cent mille. La plus grande part des bénéfices revenuit naturellement au roi: celle des marchands intéresses à l'entreprise était proportionnellement moindre, tant parce qu'ils étaient imposés I un cantar sur quatre, que parce qu'an cours des achata les agents royaux avaient toujours joui d'un droit de préférence. Néanmoins, avec une première mise de 2000 ducats, la maison Affaitato réalisa un bénéfice de 5000. De ce moment, il y est une baisse de prix sur le poivre en Portugal. Le cours du cantar, qui s'était jusqu'alors maintenn à 40 ducata, descendit à 20; c'était encore un bon prix, car il n'en avait coûté sur place que de deux et demi à trois. Mais aucun marchand n'aurait océ céder son approvisionnement au-dessous de ce prix. car II roi l'avait défendu sons peine d'amende. Le succès de cette expédition était fait pour inspirer une grande sécurité aux marchands établis à Lisbonne, en les assurant que derénavant le Pertugal serait en mesure d'approvisionner d'épices toute l'Europe accidentale et une partie de l'Europe orientale, et que l'Italie, jusqu'alors en possession exclasive de ce commerce, ne tarderait pas à être déponillée de son privilége en faveur du Portagal. Déjà des marchands de divers pays lui adressalent lears demanden.

du voyage: ces lettres sunt du 19—90 noût. 1508 (Sanut., Dior., V, 199 et s., 180 et a.). Il compléta nes premières informations dans une autre lettre, écrite la 17 cotobre (fbid. V, 841—848). En outre, une lettre de lui à la maisou Luca Affaitate et frères, de Crémone, en date du 14 sept., nous fait committee le bindice

<sup>\*</sup> Prinki, 1. c., p. 168: Sagute, Diny., V, 168.

None possidous également, sur optio expédition, toute une série de repporte écrits au point de vue du commèrce. A poine le premier valueux était-il rentré nu port, que G. Fr. Affaitate derivait à Il Proposition, pour l'informer des résultats

Au moment où la fotte qui rapportait cette riche moisson rentrait au port, une autre était déjà en route: elle avait mis à la veile au mois d'avril 1503, sons le commandement des deux Albuquerque. Dans la division placée spécialement sous les ordres de François d'Albuquerque, se trouvaient quatre bâtimente armée à frais commune per divers marchands: l'un des principanx intéressés était le grand commerçant florentin Girotamo Sernigi; Giovanni da Empoli<sup>1</sup> avait prin passage sur l'un de ces vaisseaux en qualité d'agent spécial de la maison Gualterotti et Frescobaldi, dont l'établissement principal était à Bruges; elle n'avait à Lisbonne qu'une succursale. En arrivant aux Indes, François d'Albaquerque apprit de fâcheuses nouvelles. Au moment de son retour. Vasco de Gama avait détaché de sa flotte une division chargée de surveiller les navires marchands arabes; tandis que cette division exacutait une croisière entre Aden et Calicut, le roi de cette dernière ville avait profité de l'éloignement de la marine portagaise pour chasser de son trône le roi de Cochin et détruire la factorerie portugaise établie dans ses états. Albequerque réorganisa la factorerie, construisit un châtean-fort pour sa protection, readit courage au roi et prit sa revanche sur le territoire du Zamorin de Calicut. Réduit à négocier, le Zamorin consentit enfin à faire la paix (27 déc. 1503); le traité stipula en faveur des Portugais une indemnité de 1500 bahars (4500 cantars) de poivre. La concession d'une factorerie fortifiée dans

réalisé par lui personnellement dans cette entreprise (ikid. Y, 188 et s.): il n'est pas impossible qu'il ait envoyé cetta communication à la réception d'une lettre, cerite de Mosambique à con adresse, le 3 avrå 1503, per Matteo di Benigno (non agent, pent-ôtre). Cette lettre est citée dans les Study bibliografici e biografici milia storia della geografia in Rolia (Rom. 1875), p. 126, 463, comme faisent partie du Cod. della Marciana, cl. XI, nº 277. P. Pasqualigo reput, d'autre part, de Cemre Barni, deux rapports: l'un du 5 cept., l'autre du 25 nov. (ihid. V., 102, 796). Une autre lettre, toujours relative au même objet, adressée par un Génois, nommé Ossano Negri, a son frère Girolamo, ambassadeur de Gênes en Rapagno, et datée du III acût, fut envoyée en communication, & Venire (Sunut., Diar., V, 818 et a.). Voy. encore, à ce sujet, Massari, l. c., n. 17 et a.; Priali, l. c., p. 170 et a., 178. Nota connaissons enoure deux relations

de la même expédition, écrites par doun marins, natife l'un de la Corogne (Galice), l'autre des Flandres: elles offrent moins d'intérête que les documente précédents au point de vue commercial: Il première se trouve dans Sanut, Dior., V, 1064 et a., la denrième dans l'envrage intitulé "Calcoen" dent M. Stier a donné, en 1886, une réédition avec traduction allemande en regard.

" File di Giev. de Zimpoli, dans l'Archie stor. ital., append., T. III, p. 26 et a. Il a laimé lui-même une relation de ce veyage qui a été publiée dans Rammie, I, 145—147. Dans Pan-tête, l'éditeur lui attribue à tort la qualité d'agrent de la maison Marchionni.

\* Affaitato admet que le bahar de l'inde vant trois cantars de Portagel. Dans une lettre M Lunardo Nardi, nons voyons que celui-ci estime que le behar Il le cantar sont entre cun comme 1:4 (Samut., IV, 647). les états de Zamorin, et l'engagement, de la part de ce dernier, d'empêcher les navires de la Mecque de charger aucuse marchaudise sur son territoire. Cependant, après avoir livré une partie du poivre qu'il avait promis, le roi de Cochin changes d'avis, refusa le reste et ferma de neuveau tous sus ports aux Portugais. Heureusement Albuquerque eut la chance de découvrir un autre grand marché où l'on pouvait se procurer les épices il des prix plus favorables encore qu'à Cochin; c'était celui de Quelon (Koulam). Mais la fiette avait déjà pris la plus grande partie de son chargement, soit à Cochin, soit il Cranganore ou à Canamore. Comme toujours, il produit qui dominait dans les achats était le poivre, mais les documents énumèrent escore, parmi les articles rapportés à Lisbonne à Foccasion de cetté expédition, une série de produits de l'Indo-Chine.

Pour la deuxième expédition, la quatrième 🔣 la cinquième. Emmanuel avait autorisé certaines maisons de commerce l' contribuer pour une part aux frais d'armement, mais à des conditions qui avaient fait crier à la tyrangie (despotio); pour la sixième, il résolut de n'accepter le conceure d'aucun marchand, ni indigène ni étranger. Il refusa, entre autres les offres de deux marchands allemands, venus à Listonne avec de gros capitant et chandement recommandés par l'empereur Maximilien et par l'archiduc Philippe, gouverneur des Paya-Bas; ils auraient désiré faire embarquer sur les bâtiments de l'expédition deux jeunes gena dont ils voulaient faire leurs agents aux Indes. Le roi ne fit d'exception que pour l'amiral commandant, Lopo Soures, et pour les capitaines des bâtiments de la fictte, mais à condition qu'ils remettraient leurs capitaux à l'agent royal 🖷 que celui-ci ferait les achata pour eux. Tous les achats d'épices devalent être faits par cet agent à l'exclusion de tout autre et pour le compte du roi, sauf l'exception que nous venons d'indiquer.\* La flotte appareilla in 12 avril 1504; elle était

dans la dépiche d'Albuquerque au roi: M. Graiff en a publié une succidence traduction en supplément dans son édition du Journal de Luc. Rem (Johnsbericht des hist. Varieins für Schunden und Neudurg, 1858—1859), p. 162 et au. V. aumi Grynmut, p. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce traité désigne encore deux autres villes, qu'il nomme Genna et Arboria: J'avonc qu'il m'a été impresible de reconmaître les localités ainsi désignées.

Sur les résultats de cette expedition neue possédons d'abord la relation de

Manuel, p. 18, 18, et, en second fieu, des lettres de G. Fr. Affaitate à P. Pasqualigo, du II juill., du 1st août et du 11 cept. 1804 (Sanut., VI, 58—57, 76 et a., 96 —68). La narration de Prioli (Dier., l. c., p. 176) se compose, au moins en partie, 6 empreuse faits à ces lettres. C'est la même expédition qui fait le sujet III la lettre de marchanda espaguols à des clients III Florence, insérée dans Grysseus, Nevers orbés, p. 96—99: les dates ladiquées sont évidenment fausses.

Affaitato il Pasqualigo, de Lisbonne le 7 avril 1504 (Seant., Dior., VI. 95).

armée en guerre et présentait un aspect imposant. Les principales opérations de la campagne furent: un bombardement de Calicut qui dura deux jours; la restauration du roi de Cochin qui avait en à suhir des attaques répétées du Zamorin dans l'intervalle des deux expéditions, et n'avait du son salut qu'à la valeur d'une poignée de Portugais, dirigés par Duarte Pacheco; enfia, un combat naval, où la fotte portugaise coula à fond, en vue des côtes de l'inde, une fiotte marchande veuent de Djeddah. Dans les intervalles de ces faits de guerre, ou trouva le temps de charger 24,000 cantars d'épices dans les ports de Cananore, de Cochin, de Calcolam (Kayan-Koulars), de Koulam et de Comorin. Cette fois, les indigènes acceptèrent en paiement, à un taux rénumérateur finé par des traités, les produits européens apportés par l'agent royal.

Chaque fois que les Portugais s'éloignaient des Indes pour retouraer dans leur patrie, leurs adversaires y reprenaient le desses, leurs amis étaient en buite à des persécutions, leurs factoreries restaient en souffrance, de sorte en une des tâches qui s'impossient à chaque enpédition nouvelle était de travailler sur nouveaux frais à la consolidation de l'influence portugaise dans ces parages. C'était, désormale, un fait acquis par une expérience de plusienre années; il y avait. donc lieu d'aviser. En 1505, Emmanuel résolut d'entretenir à l'avenir en permanence aux Indes une flotte et un représentant de la couronne de Portugal, ayant rang de vice-rei. Le premier persennage décoré de ce titre fut Francisco d'Almeida; son départ eut lleu 🕨 25 mars 1505: il emmenait aux Indea une flotte nombreuse et un matériel suffisant pour armer plusieurs forteresses, qu'il 🔛 effectivement construire et qui rendirent, par la suite, des services signalés à la puissance portuguise. La flotte de guerre escortait encore cette fois une fictuille de commerce, composée de deux bâtiments, équipés pour le compte du roi, d'un troisième appartenant au chevalier portugais Fernando da Noromba et de trois antres armés par une association de marchands étrangers, parmi leaquels quelques Allemanda qui en étaient même les membres les plus intéressés. C'est à tort que M. de Gubernatis attribue II ces Allemanda la qualité de Hollandaia.º Dès le 20 août 1508, Casano Negri, citoyen génois, écrivait de Lisbonne à son frère Jérôme, et, parlant des nombreux étrangers qu'attirait dans cette ville le commerce des épices, il

amments Google

<sup>&#</sup>x27; Massari, p. 18, 90 et s.; Priuli, p. 189 et s.

On ent asunajemento des succès d'Almelda aux Indes per les veisseaux qui en revinrent aux mois do mai et de juin 1504. Quatre de ces vaimenux avaient

pris un chargement de 25,000 cantare d'épices, quatre autres en rapportaient 15,000; Sanut., Diar., VI, 863 et sa., 878, 863 et c.; Privli, p. 199 et a., 901 et a.

<sup>\*</sup> Storia dei viagginteri italiani, p. 15.

ajoutait que des membres de la grande compagnie allemande avaient promie au roi d'y établir un comptoir et avaient obtenu de lui des conditions très avantageuseu.1 Les directeurs de cette grande compagnie étaient deux citoyens d'Augabourg, Anton Wolser et Conrad Voblin. L'affaire fut négociée avec le roi par un cortain Simon Seitz, agissant tant en leur nom qu'en celui de tous les marchands d'Augsbourg et d'autres villes d'Allemagne; le privilège est daté du II janvier 1503; nons en possédons, sinon le texte original, du moins une traduction en allemand. Nous y lisons bien que les Allemands seront libres de faire construire des vaisseaux, mais il n'est pas question qu'ils fassent pour leur propre compte des voyages aux Indes; le roi admet au contraire implicitement qu'ils feront en Portugal leurs achats d'épices, de bois da Brésil et d'autres produits des Indes et "des fles pouvellement découverter". En effet, une clause spéciale porte que si les Allemanda achètent les épices que l'en attend avec l'expédition commandée par Vasco de Gama, ou que rapportera l'expédition dont les préparatifs se font en ca moment sous 🖿 direction des deux Albuquerque, ou le bois du Brésil. chargé sur les bâtiments appartenant à Fernando da Noronha, le droit d'exportation sera de 5 % pour les membres de la Compagnie et de 10 % pour les autres; pour les épices qu'ils se procureraient à d'aatres sources, ils jouiront de la franchise des l'heure présente; en outre, à l'avenir. à partir du moment où les chargements rapportés par les expéditions ci-desens designées auront été écoulés et où 🖿 privilège de Noronha. nera périmé (1505), ila serent affranchie d'une manière générale de Poblication de présenter à la douane les épices destinées à l'exportation. Mais ces concessions ne suffisaient pas à la Compagnie allemande. Nous avons parié plus haut de deux négociants allemands qui «vaient déia voule, en 1604, faire embarquer pour les Indes des agents à eux sur la flotte de Lopo Suaren; ils m'y avaient renoncé que sur le refus du rei d'admettre des marchands sur ses navires. Les furent plus heureux pour l'expédition de 1506. Sur la prière d'Auton Welser, le célèbre Peutinger, natif d'Augabourg, avait demandé à l'empereur Maximilien un Bref pour les Indes (Brief in Indien) et, en considération de ce que ses compatriotes étalent les premiers Ailemands qui

\* Saged., Dier., V. 319.

all, contre palement annuel d'une comme de 4,000 duents: Managi, p. 81.

<sup>\*</sup> Prévilegia und Handhungefreiheiten, emiche die Könige von Portugal ebedem den deutschen Kauflenten zu Livenbon ertheilt haben, par Joh. Phil. Onwel, Brime, 1771, in 4°, p. 5—10.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Il s'était assuré le monopole du boir du Bréail de Turza nova, c. il d' du Bré-

<sup>\*</sup> Le traité fut consenti par Emmanuel en meis d'août 1504: voy. Rome Tagelessi, p. 6: les fuits sont constamment antidable d'une année: ainpl, en lit 3506 pour 1504, 1504 pour 1505 etc.

faisaient le voyage des Indes (die ersten Deutschen, die India suechen). il s'était entremia pour leur faire donner aussi par la cour de Portueal de bonnes recommandations pour les princes indiens (indianischen Kanice).1 Ils réunirent donc un capital de 86.000 ducata, avec lequel ils armèrent trois grands bâtiments qu'ils baptisèreat de trois noms de sainte: le S. Jérôme, le S. Raphaël et le S. Léonard. La plus grande partie de la somme avait été fournie par des maisons de commerce d'Augubourg: les maisons Weiser et Vohlin primaient toutes les autres avec un apport de 20,000 ducats; elles avaient, è cette époque, pour représentant à Lisbonne Lucas Rem; puis vensient les Fugger, les Hœchstetter, les Gomembrot, les deux maisons Imbof et Hirschvogel de Nuremberg, et d'autres encore.' Une partie de la dépense avait été couverte par des commerçants florenties et génois; parmi les florenties, on cite notamment un certain Bartolo, sana doute Bartolommeo Marchionni: \* maia, en somme, on peut dire que les trois valescaux armés par cette association étaient des navires alismanda. Le S. Léonard avait à bord le principal agent des marchands allemands, Balthasar Sprenger, de Vila, et le commis de factorerie Hans Mayr, montait le S. Raphaël. La fiatte visita les porte de Cananore et de Cochin, y charges des épices, des parles, des cotonnades, et l'on reprit la route de Lisbonne. In le S. Jérome et le S. Raphaël arrivèrent le 22 mai 1506, le S. Léonard 🖿 15 novembre sculement. Le roi retint aux armateurs le quart de leurs marchandises, sans compter une taxe d'un vingtième. Sur cette exigence, ils engagèrent contre lui un procès qui

Lettres de Welser à Pentinger, du 11 déc. 1504: de Pentinger à Blas. Rélai, du 8 janv. 1509. Ces lettres se trouvent à la suite du Journal de Ress, op. etc., p. 164, 171.

<sup>\*</sup> Voy. con Journal, p. 8.

Byrenger énumère le plus grand nombre de ces maisons de commerce au commessoement de son "Meerfort": on trouve les nome de qualques autres dans les Arend Augusturg, de Guesarus, publip. Menchen, SS. rer. Germ., T., 1748. L'apport de chacuse des maisons allemandes en particulier est donné en détail dans un supplément aux notes de Rem, publié dans les Méthéshenges des Vereins filse Geschichts der Stadt Nitraberg, 1<sup>ère</sup> livrain., 679, p. 100 et s. L'apport tetal des Allemands s'élevait à 86,000 duoats: celui des Italians n'était que de 29,400.

Gassarus, i. c., p. 1736.

Mameri, p. 98.

Cotte date est indiqué par le Journal de Rem, p. 6, par le suppl. IX de ce journal, p. 167, par H. Mayr, que suit, sur ce point, M. Kunstmann, dans son ouvrage Die Fahrt der ersten Deutschen nach dem Portegiesischen Indian (Munich, 1861), p. 88, cafin par Sanute, Dier., VI, 282, Massari (p. 28) donne une date finnen, 22 mars.

Rem (p. 8) indique le 94 nev., ce qui est une errour. Sprenger, qui montait ce vaimeau, écrit : 15 nov., ce qui est décieit. Massari se mantionne pas du tout ce vaimeau: il ne perle que de deux vaimman allemands.

dura trois ans et fut souteau en leur nom par Lucas Rem. Cependant nous ne saurious dire ai leur réclamation portait sur le tanx excessif de cet impôt, 1 ou sur le refus qu'on leur avait fait de leur accorder leur part du butin conquis à l'occasion de la prise des villes de Quilon et de Mombasa. Finalement, les cargaisons furent venducs à Amsterdam et, tout compte fait, il se trouve qu'il restait encore un bénéfice net de 160 % d'après celui de Gassarus.

Emmanuel tenait avec raison à ce qu'il y eat chaque aunée un départ pour les Indes. Conformément à ce désir, une flotte mixte mit à la voile au printemps de 1506: les bâtiments de guerre étaient commandés par Alphonse d'Albuquerque et les navires marchands par Tristan da Cunha. Parmi ces derniers, quelques-uns avaient étê équipés, comme au précédent voyage, par des particuliers tant indigènes qu'étrangers; quelques maisons florentines et génoises étaient au nombre des intéressés; d'autre part, le représentant de la maison Welser, Lucas Rem, avait fait one association avec un Portagais, nomma Ruy Mendez. Rem subit quelques pertes et voulut en faire supporter la responsabilité par Tristan da Cunha; le fait est que celuici avait usé de son autorité pour faire exécuter par les navires marchanda des voyages de déconverts, ce qui n'entrait nullement dans les vues in leurs armateurs.4 Mais, en somme, le résultat de cette campagne fut d'ajouter un contingent notable aux quantités d'épices qui s'entaggaient dans les entrepèts de Lisbonne.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cet impôt était, d'ailleurs, fixé conformément aux conditions en vigueur depois 1808, pour tous les marchands admis à participer aux expéditions. Je n'en veux poer preuve que ce passage de Massuri (p. 29); "de quanto trascrance, ai de specie come d'ogni altra com, paghi de drette al Re un quarte e vinters." Affaitate s'exprime d'une manière analogue: Saxut., Dier., VI, 78.

<sup>\*</sup> Rem, p. 8; Gunnarus, p. 1748; dans le suppl. au Journal de Rem, l. c., l'estimatica du bémédice est la même que celle da Gunnarus.

<sup>&</sup>quot;Manuri, p. 21. Le nombre des reutes encere ouvertet nu commerce diminuant de joux en jour, il se fit à Gênes un revirement d'opinion: beaucoup de personnes âmirent l'avis que la République devrait anvoyer des vaissenne à Calient, comme

le rol de Pertagul. Le gouvernement priz m projet en considération et charges. une commission de l'étudier (document du III juin 1506, communique per M. Balgrano, dans les Atti delle Sec. les. V. 296). Il est douteux qu'on y ait donas suite. En Löld, un certain Lodicio de' Gradi annonça l'intention de "se transferre ad locum sive terras de Colochuti, uld colerat platicare et onarare de aiperie naves sive navigia serenimimi Begis Pertagalia" (v. Belgrano, dans le Giorn. ligent., II, 256). Co projet, dont l'anteur se promettait des résultats avantageur pour lui-même et pour tous eu canditoyens, fut-il min 4 extention? On l'ig-

<sup>·</sup> Journal, p. 8.

<sup>\*</sup> Un des vaimenux attechés à cette expédition rapports 7,000 canters d'épices.

Vers cette époque, on estimait à Lisbonne les arrivages annuels d'épices à un total de 25,000 à 35,000 cantars, dont le pojyre il lui seul formait plus des deux tiers.º L'acheteur ne pouvait s'en procurer eu'à la Maison de la Mina; c'était la désignation donnée à un easemble d'immenses magasins, où le gouvernement entreposait les produits des mines d'or d'Afrique (d'où son nom) et ceux des Indes, quel qu'en fut le propriétaire; un inspecteur royal était chargé de la vente. Cétait le roi qui en fixait le prix. Cette disposition avait été adoptée en 1504. Auparavant, les marchands qui avaient une part dans les expéditions étaient libres d'avoir leurs propres magasins et de vendre directement et au prix qu'ils voulaient. Cela donnait lieu à de grandes variations de prix et aboutit à une dépréciation de la marchandise, de scrte qu'un grand nombre de marchands des Flandres, d'Allemagne et d'autres pays qui avaient acheté de grandes quantités d'épices pendant les premières années à des prix élevés, tembèrent en faillite. Les antres, devenus plus prudents, réduisirent leurs achats. Désireux d'imprimer un nouvel exect au commerce, le roi prit les mesures que nous indiquious plus haut et attaignit complétement son but. D'ailleurs, Il ne se bornait pas à attendre les clients à Lisbonne. Dès les premiers temps, des navires portagais allèrent porter des épices en Angleterre et en Hollande. En 1504, cinq de ces bâtiments remontérent la Tamise jusqu'à Londres, avec 380 tonnes de poivre.\* Mais ce n'est pas encors l'exemple la plus ancien; en 1501, on avait été informé à Venise, par des lettres de Bruges et d'Anvers, qu'il vensit d'arriver dans les Pays-Bas deux caravelles portugaises avec une cargaison dépices provenant de Calicat: le poivre, disaient ces lettres, était quelque peu vert et petit, mais de bonne qualité, la cannelle tant soit peu grassière. Sui-

rien que peur le compte de Bartolommeo Marchionni, marchand florentin (dans une lattre, publiée dans l'*Archio. Vouet.*, II., 206, Massari le nomme Bortolo Florentino): Varthema, p. 178, b. Printi, p. 164. L'expidition de Cabral venalt di rentrer de sa brillante compagne. A Venice, on avait prève que le roi de Portugal ne manquerait pas de jeter sur les marchés des Flandres une partie des égices rapportées par cette flotte, à des prix inférieurs à coux auquels les marchands vénitiess ensent pu les offrir : par suite, en avait en la prudence de réduire considérablement le nombre de balles d'épices chargées sur les galères parties pour les Flandres au mois d'août 1561 : Ibid. p. 161.

Massari. 80, 88; Vincenzo Quigini, Relaxione delle India orientali (1808), dans Liberi, Ralaxioni degli embassimiori suncti, append., p. 12. Cet ambassadour mit à profit un court atjour en Espagne pour se renseigner à fond sur les Indea et sur la situation du commerce portuguis dans ce pays.

Bazut., Diar., V. 984; Rawdon Brows, Oalendar of Statepopers. Venetian I., p. 800.

yant toute apparence, ces caravalles avaient abordé dans le port d'Anvers, où existait depuis 1490 un consulat portugais. L'arrivée de ces produits précieux, expédiés par une nation avec laquelle les relations étaient nouvelles, fut une bonne fortune pour le marché d'Anvers qui commençait à détrôner calul de Bruges; sa prospérité en reçut un accroissement sensible. La plus grande partie des deux cargaisons fut achetée par les maisons Fagger et Hoschstetter d'Augebourg. Elles avaient été prises en consignation à Anvers par un marchand de la ville, nommé Nicolas Rechtergem, et ce fut lui qui fit la première expédition des produits de cette provenance à des marchands d'Allemagne. Ceux-cl. crurent tout d'abord à une falsification, car jusqu'alors Venise avait étà l'unique dépositaire de ces articles; peut-être aussi avaient-ils appris à leurs dépens à se défler des Portuguis qui avaient une fois expédié dans les Flandres du poivre de Guinée, d'une qualité bien inférieure 🗸 celui des Indea.º Pour le gingembre, en trouva à Anvers celui des Portugais moins bon que celui des Vénitiens.4 Cela s'explique d'aillieurs aisément; les environs de Calicut qui produissient le meilleure qualité leur était encore fermés, et ils se fournissaient principalement de cet articlo à Cananore, où il était dans des conditions bien moins favorables.

En dépit des quantités énormes d'épices qui arrivaient à Lisbonne, les Portuguis n'étalent pas encore les maîtres uniques du marché des Indes; il s'en fallait même de beancoup. Il est vrai que les rois de Conomore, de Cochén et de Kondom étalent tout disposés en leur favour et leur ouvraient leurs ports et leurs états, qu'avec la base d'opérations formée par les factoreries fortifiées qu'en leur avait permis d'y établir, et par la station très forte organisée pour leur fiotte sur l'he d'Anchediva, ils s'étalent assurée pour l'avenir l'accès d'une grande partie des côtes du Malabar et du Kanara. Il est vrai encore que, sur toute l'étendue de ces côtes, le poivre se cultivait sur une grande échelle, et que celui de l'intérieur descendait par cau jusque dans les

veit parce qu'elles s'étalent gâtées pendant un long aijour dans les magazins de Lisbenne: P. Jorine, De lepations Busilié magné principie Mascovia (dans Starcuswiki, Historia Restenion acciptures saturi acc. XVI, vol. I), p. 4. Lets grands-conseile de Berne et de Bâle publiérent des ordenmances contre l'usage du polyre importé par les Portuguis: Fisockigus, thitrage sur alteres Guelà der Pharmacia in Bern (Schaffe, 1965), p. 21; Onle, Gesel. p. Busel, III, 196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Martuno en Turfo, Genekiedanie von Anteorpeo, III, 820.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 39% et u.3. 380; Lodov. Guisciardini, Descrittions di testi i passai bassi (Auversa, 1807), p. 84.

<sup>\*</sup> Massari, p. 89.

<sup>&</sup>quot; Rawdon Brown, L c., p. 801 807,

<sup>\*</sup> Vinc. Quirini, p. 9; Manari, p. 98, 89. Au reste, les canemie des Portuguis sentenaient que les épices imprortées par ces demistraétaient, en général, de mauvaise qualité, soit parce qu'elles avaient pris de l'hamidité pendant leur langue travende,

ports; les indigènes Py apportaient d'autant plus volontiers que les Portugais payaient mieux que les Arabes. Mais cala ne constituait pas toute la production du pays. Les Arabes avaient encore dans le royamne de Narsinga, à Battecala, un entrepôt qui pouvait livrer 3000 cantars de poivre par an.' En dehors du poivre, ces contrées ne produissient que du gingembre et de la cannelle, mais c'était très peu de chose, et comme qualité et comme quantité. D'autre part, les trois ports ouverts au trafic des Portugais étaient constamment approvisionnés en produits de l'Inde-Chine. Mais le centre vers lequel ces produits afflusient d'abord et d'où ils se rép riissaient dans il monde entier, le grand marché de Malacca était encort entièrement aux mains des Musulmans.

Les Portuguis poursaivaient simultanément aux Indes deux objectifs aboutimant ou même résultat: l'extension de leur propre commerce, par l'ouverture de nouveaux débouchés, et la suppression de celui des Arabes per la destruction de leur marine marchande. On ne comptait plus le nombre des navires arabes que leurs flottes avaient attaqués en plaine mer ou en vue des côtes, coulés à fond ou brûlés, après avoir enlevé ou détruit leur cargaison, massacré leurs équipages et leurs passagers. Les Musulmans n'esèrent bientôt plus se risquer dans les parages des côtes du Malabar et du Kanara, et ils se décidérent à changer leur itinéraire au retour de Malacca; au lieu de faire relâche dans le port de Calicat, pour prendre de là leur direction définitive, soit sur Aden, soit sur Ormons, ils évitèrent dorénavant toute la section comprise entre le cap Comorin et Calicut, et firent escale, soit à l'extrémité méridionale de l'île de Ceylan, soit dans les îles Maldiyea.º C'était un détour, mais ils avaient plus de chances d'échapper aux embûches de leurs implacables ennemis. L'Océan Indien est si vaste que, pour intercepter complétement le passage, il cût fallu entretenir constamment dans ces eaux une flotte innombrable. Emmanuel comprit qu'il atteindrait à peu prés le même but en semant d'obstacles l'entrée et la sortie de la mer Rouge, et, à cet effet, il donne à Tristan de Cunha l'ordre d'occuper l'île de Sokotora, où les Musulmans s'arrêtaient pour faire de l'eau. La prise de possession eut lien en 1506, et aussitôt après les Portugais élevèrent dans l'île le fort S. Miguel; de ce nid d'aigle ils commandaient la route de l'Égypte aux Indes 🖪 pouvaient à leur alse intercepter les communications entre les deux pays.

Le sultan avait junqu'alors toléré sans 'protester la guerre faite par les Portugais il ses sujets dans l'Océan Indien, et azaspéré par cette



<sup>\*</sup> Quintiel, L. e., p. 9: Mainuri, p. 88. \* Barres, Asia, II, 498 et a.

attitude passiva, les colons Vénitiens établis dans ses étata.1 Enfin. en 1505, il se décida a commencer des armementa? Pen à peu, une fiotte de cinquante voiles se concentra dans le port de Djeddah, sous le coumandement de Husselp Almouchrif. A la fin de 1507, elle était prête à opérer dans l'Océan. Après avoir rallié en route la flotte du Chah de Goudierate ou niutôt du gouverneur de Diou, son lieutenant, Hussein réunit à surprendre le jeune Almeida et lui infligea une sauglante défaite (jany, 1508). Cet échec appelait une vengeance terrible: le vieux vice-roi. Fr. Almeida, s'en charges en personne: le 3 févr. 1509, il livra en vue de Diou à la flotte égyptienne une grande bataille, où celle-ci. fut anéantie. Loin de se laisser décourager par ce décastre, Kansouh el Ghouri imprima un redoublement d'activité à ses armements; d'ailleurs, les princes indiens, ses alliés, ne lui laissalent point de repos. Des l'été de 1510, il avait dans la mer Bouge une nouvelle flotte prête 🏝 prendre le large: cependant, elle n'en sortit pas et tant que dura la dynastie des Mamelouks, il ne fut plus question d'entreprendre une exmedition any Indea.

Ici se présente une quastion dont nous ne pouvons ous dispenser de chercher le solution. Il s'agit de savoir ai la République de Venise coopéra matériallement aux armements du sultan, si, comme on l'a prétendu, elle lui fournit de l'artillerie et des canonniers, des bois de construction et des charpentiers pour les mettre en œuvre.\* Dés 1504, le roi de Portagel avait reçu de Florence une dénonciation coutre la Seigneurie de Venise; on l'accusait d'avoir expédié en Égypte deux bâtiments chargés d'artillerie, mise par elle à la disposition du sultan pour servir contre les Portugais. En 1509, Emmanuel adreses de nouveau à Venise une protestation contre ces envois de canons.º Mais la dénonciation venue de Florence avait été faite à une époque où Karsouh el Ghouri ne songeait pas même encore à faire la guerre aux Portagais; par conséquent, c'était une accusation sans fondement. Quant à la protestation du roi, elle fut envoyée au moment de la Ligue de Cambrai, c'est à dire à une époque où la République n'avait pas trop de toutes ses forces pour as défendre contre de puissants exhemis et où, par conséquent, elle n'eût ou garde de s'alièner une puissance de plus. En

65, 296; Priuli, p. 187 et a.

Semut., Diar., V, 798; VI, 68, 159.
 Ibid. VI, 240, 246, 268, 311; VII,

Naid. VIII, 80; IX, 27; X, 80 et a., 110 et a.; XI, 75 et a., 105, 988; XII, 478 et a.; Priuli, p. 210.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Fujin a discuté cette question dans l'Archie, Vinc., II, 199—193; XXII,

p. ni—nvii. Je me parmete d'y renvoyer le lecteur, surtout à cause des faits intéremants que l'auteur apporte à propos des passages rayés dans les Instructions de Trévisani.

Manuri, dans l'Arch. etcr. étal., app. 2, p. 86.

<sup>\*</sup> Printl, p. 204.

1510, dans un discours tenu à la diéte de Ratisbonne, Louis Hélieu, ambamadeur de Louis XII., roi de France, reproduisit encore une fois la même accusation contre Venise. Elle a été répétée depuis à diverses reprises per divers écrivains, mais comme ils n'ont fait que se copier les uns les autres, il est fautile de nous occuper d'eux: il vast mieux remonter and sources. En 1511, le sultan avait fait saisir un certain nombre de marchands vénitiens à Alexandrie et les retenait an Caire; comme ils cherchalent les moyens de recouvrer lenr liberté, les foxetionnaires écyptiens leur firent savoir que le sultan décirait se procurer des canona, des galères et des rames (dont il avait besein pour faire la guerre aux Portugais), et le grand drogman Tangriberdi leur insinna que la Seigneurie lui en avait déjà promis à l'époque de son ambassade A Venise, c'est à dire en 1507. I Nons possédons les procès-verbaux relatife à cette ambassade; ils paraissent être assez complets, mais nous n'y voyons pes qu'il ait jamais été question de cette assistance matérielle, soit sous forme de demande de la part du sultan, soit sous forme de promesse de la part de la Seigneurie. Assurément, les documents officiels out pu garder le silence sur un point de cette importance, sans qu'on soit autorisé il inférer de la que le grand drogman ait affirmé un fait de pure invention; quand on traite des affaires de ce genre, on se contente généralement de les négocier verbalement. Il est même très probable que le sultan III plus d'une fois parvenir à la Seigneurie des demandes de co genro et que c'était l'un des points sur lesquels l'ambasandeur égyptien avait du spécialement négocier en 1507. Mais il cet permis de croire que Tangriberdi, qui haïssait les Vénitiens, n'affirmait avoir reçu une réponse favorable que pour avoir 📙 droit de les accuser de manvaise foi. Son dire ne répondait guère à la vérité des faits. La Seigneurie revenait, il est vrai, fréquemment à la charge auprès III sultan, ain d'obtenir qu'il uast de son influence sur les princes indiene pour écarter les Portagais, et qu'il leur fournit un appul effectif, en mettant des flottes à leur disposition. Mais elle était trop prudente pour se commettre ouvertement avec lui. Ne l'avons-nous pas vue déjà, quand Maurus vint au nom du sulten demander qu'on mit un terme aux expéditions organisées par Emmanuel, refuser d'appuyer ses démarches, ne fittee que par écrit? Nous aurons tout à l'heure à parler d'une ambassade, conflée en 1511 Il Domenico Trevisani: la commission chargée de rédiger ses instructions (30 décembre) avait à s'ocsuper d'une nouvelle demande du sultan tendant à obtenir des canonniers, des vaisseaux, des lances etc.: que répondit-elle? qu'en accordant an sultan cette assistance matérielle. la République n'obtien-



Sant., Dior., XII, 212: of Printl, p. 226.

trait d'autre résultat que de se compromettre aux veux 🔤 reste de la chrétienté et de s'isoler; alle conscillait au sultan d'adresser sa demande A Constantinople et, s'il avait besoin de bois de construction, d'en envoyer chercher dans le golfe de Lajazzo. Le sultan n'avait pas attendu cet avis. En 1507, d'abord et, en 1510, une seconde fois, il avait demandé en Turquie des canons et des bois de construction, des canitaines de navires et des artilleurs, et le sultan des Camanlis avait es la générosité de lui en faire cadeau. Pendant l'été de 1510, il avait envoye prendre du bois dans le golfe de Lajagro.

Ce dernier voyage fut l'occasion d'un nouveau conflit entre l'Égypte et les paissances commerciales de l'Occident. Une flotte des chevaliers de Rhodes se mit à la poursuite des navires égyptiens et les surprit non loin d'Alexandrette (Iskandéroun); sprès un combat de qualques henres, elle s'en empare ninai que du bois déposé sur la rive en ettendant d'être chargé (août 1510).4 L'irritation du sultan ne counut sas de bornes, et. dans es soif de vengeance, il s'en nrit à tous les Occidentant établie dans ses états: nous sayons en particulier qu'il fit saisir et mener en captivité au Caire les consuls des Catalans et des Vénitiens à Alexandrie, ainsi que plusieure de leurs compatriotas, et qu'il fit mettre les scellés sur leurs magasine: ces arrestations étalent motivées sur ce que le consul catalan représentait en même temps les Français, compatriotes du grand-maître de Rhodes, Émery d'Amboise; quant aux Vénitiens, on s'en prenait à eux sous prétexte que quatre galères vénitiennes avaient pris part I l'affaire d'Alexandrette à côté de la flotte des chevaliers de Rhodes, et que ceux-ci étaient reçus à bras ouverts dans l'île de Chypre.

En Syrie, les colons Vénitiens subirent le même sort que ceux d'Alexandrie. Una circonstance spéciale avait même contribué à porter an plus hauf degré l'irritation du sultan à leur égard. Des lettres, misies sur des courriers par l'émir d'Alep, avaient dévoilé l'existence d'une entente secrète entre le souverain de la Perse, Ismail Séfévy, et

Saunt., Dior., X, 429, 494, 799; XI,

46, 84, 76, 105, 479.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Archio, Venet., II, 190-199; Sanat., Dist., KIII., 862; Priuli, p. 295.

Sanut., Dier., X, 487; XI, 76, 294, 479, 589, 621, 704, 786, 836, 829; XII, 154; Printi, p. 910, 911 et a., 914 et a., 918.

<sup>\*</sup> Prinii (p. \$12 et a.) fait mention Cuna relation de grand-maître relative II ces dvinemento: os en trouve la texto dans Samute, Dior., XI, 570 m 4; cf.

ibid. # 480, 645. Ici, Fundroit pris duquel ent lieu III combet est nommé "Calderona". Dans le Cod. dépl., II, 174, M. Pacif doune une autre relation du grandmaître, dans laquelle ce nom est change en "Scalderone".

Santt., Dior., XI, 645 et s., 648 et a, 881, 895 at a.; XII, 191, 141, 168 et m., 156 et a., 207 et m., 210 et m.; Priuli, p. 220 et at.; Mon. alan marid, XIV, B6, 275.

la République de Venine. Il fit son rapport et le sultan fut particulièrement irrité de ce qu'on sut osé faire passer par la Syrie, c'est à dire par ses propres états, une correspondance destinée à amener entre les deux puissances un accord dont l'objet était de lutter contre la suprématie des Osmanlie; il en voulait aurtout à Pietro Zeno, consul de Venise à Damas, qui avait comm est échange de vues et ne l'avait pas au moins signalé au Caira. Pietro Zeno et, avec lui, six marchands de Dames, quatre de Tripoli et trois d'Alep allèrent rejoindre dans les prisons du Caire, ch ils arrivèrent le 6 janvier 1511, Tommaso Contarini, consul de Venise à Alexandrie, et les autres marchands de la même ville qui s'y trouvaient déjà depuis la HI octobre 1510. Zezo fut soumis à un interrogatoire des plus rigoureux, le sultan l'accabla de reproches, et pen s'en fallut qu'il ne lui fit subir la bastonnade; son dédain de la dissimulation, son attitude hautaine contribuèrent encurs à surpirer sa situation, et il fut cause que d'agtres, moins compromis que hd, furent reteams avec hai en prison.\*

Venise, engagée en ce moment dans une malheureuse guerre contre la Ligue de Cambrai, avait les mains lièce, et ses sujets se ressentaient craellement de cotte gituation emberrancie. Elle avait à la cour du Caire des adversaires qui ue manquèrent pas d'insinuer qu'elle touchait à sa raige, et qu'elle ne serait bientôt nius asser riche pour envoyer des galères de commerce dans le Levant. L'ancien ennemi de Venise, le grand drogman Tangriberdi, n'était pas seul à tenir ce langage: un autre personnage influent appayait sur le même corde: c'était Philippe de Parêtes (Péretz), représentant des Catalans, des Napolitains et des Français. Jeté d'abord en prison, il n'y était pes resté longtemps; il savait user des moyens de corruption: il s'en était même servi pour rentrer en grâce auprès du sultan, et depuis lors il ne cessait de lui représenter que tout irait misur pour le pays et pour lui-même, s'il mettait de côté les Vénitiens, désormals tombés en décadence, et s'il assurait à leur place aux Français le premier rang sur les marchés de l'Égypte et de la Syrie. Effectivement, dans une lettre

Il y a lieu de remarquer que, dans con aégociatione, l'initiative appartint tout entière à Ismail et que la République na se montre pas aggressive. Voy., è ce sujet, Berchet, La repubblice di Ferencia e le Ferrie (1805), p. 25 et s. Pour ce qui concerne specialement les accuentione formulées contre Zeno, voy. Sanut., Dior., XI, 470, 480, 646, 696, 827 et s.; XII, 470, 484 et s., 494 et s.

<sup>\*</sup> Santt., Dier., XI, 845 et c., 646 et c., 681, 696, 895 et c., 897 et de; XII, 158—157, 907—916, 984—989, 807—816.

<sup>\*</sup> Sar ve personnage un général, voy. Capusany, II, 307, 809; Potr. Martyr ab Angieria, Legatio babyloniou, p. 869; Mancallino da Civerna, Storia delle miss. franceso., VI, 188 et se.; Thomand, Voyag. Fondromer, aux endreits marquis dans la Table.

Adressée I Louis XII, roi de France (16 nov. 1510), le sultan promit de donner dorésavant la préférence aux Français sur les Vénitiess, et, d'une manière générale, sur tous les autres Franca. Pour se denner plus d'importance, Parêtes fit entrevoir la possibilité d'obtenir du rei une assistance matérielle pour l'armement de la flotte que le suitan réunissait pour combattre les Portugals, et il se vanta d'avoir asses d'influence sur le grand-maître de Rhodes, pour le décider à rendre les valaseaux égyptiens cantarés par les siens dans le rolfe de Lajargo. Enfin, il annonça une nouvelle faite pour chatouiller agréablement l'orgueil du sultan, l'arrivée prochaine d'un ambassadeur du rei de France." La nouvelle était vraie: l'ambassadeur, nommé André Le Roy, fit son entrée su Caire le 25 mars 1512. Mais ni lui, ni Parêtes ne farent asses influents pour vaincre la résistance obstinée du grand-maître de Rhodes; les navires capturés ne furent pas rendus. La mission de Le Roy eut, en somme, peu de résultats, M cartout elle ne fut nullement, comme on se l'était promis, le signal d'une révolution dans la situation commerciale.

Les Vénitiens n'étaient nullement disposés à se laisser supplanter par leurs rivaux, et ils le prouvérent en faisant paraître tout d'un comp de nouvelles fiottes de navires marchands; elles étaient depuis longtemps à l'affit dans les îles voisines de l'Égypte, I Candie, en Chypre, n'attendant que le moment III l'apaisement du confit leur rouvrirait les ports d'Alexandrie ou de Beyrout. Cette démonstration obtint un double résultat: d'abord, elle manifestait incontestablement

Ortic lettre est insérée dans Sanut, Dior., XII, 694 et su

obtemu que celui de Venise. Les points sui londrésa ji rasit on Kaya de camae toechaient plutôt à la question des Lieux Saints qu'à calle du commerce. Le privilège que le sultan remit au consul Parêtes le 20 juin 1619, pendant que Le Roy était encore au Caire, ne renforme ancune favour extraordinaire; il nous permet seulement 🚟 constater l'existence du fondaco français et des églises catalans et française. Nous no le connaissons que par le firmen de confirmation du sultan omnaali Soliman II, en date du 21 sept. 1528, publ. dana Saint-Priest, Mem. eagl'ambass, de France en Turquée (Paris, 1877), p. 845-858. Le refus opposé par le grand-maître de Rhodes à la proposition do rendro les vaisseaux pris à Alexandretta ost constată par Printi, p. 262 et a., et Sanute, Déor.; KII, 808.

<sup>\*</sup> Bur les intrigues et im promesses de Parètes, voy. Sanut., Dier., KI, 896, 898; KII, 158 et a., 210 et a., 213, 286, 807; Priuli, p. 290 et a., 233 et s. Déjà, en 1505, an moment où Alvise partait pour l'Égypte, on lui avait aignalé es Parêtes comme l'un des plus grandements de Venise: Sanut., Déor., VI, 207.

Il paraît qu'il n'existe aucu donment spécial relatif à l'ambanude de Le Rey. Les faits qui y sont relatifn ne sont un pen mieux connus que depuis la publication de la relation du voyage de Jean Thenaud, par M. Ch. Schefer. Thenaud avait fait la traversée en compagnie de Le Roy, et se trouvelt avec lui au Caire: il constatait lui-même à regret que l'ambanudeur français avait meins

aux yeux de suitan la vitalité de la République; en second lieu, elle lui offrait un benefice immédiat à réaliser, et cette perspective lui sourit tellement qu'il se décida à rouvrir ses ports aux galères vénitiennes, avant même que le conflit ne fût définitivement réglé. Pour Venise, c'était autant de gagné; mais encore fallait-il achever de raéoudre les questions pendantes. Pour cala, l'envoi d'une ambassade était indispensable. Cette mesure présentait le deuble avantage de donner satisfaction à la fois à l'orrueil du sultan et il une demande souvent exprimée par les marchands vénitiens, sans compter que c'était le meilleur contrepoids à opposer aux intrigues françaises. Le 17 nov. 1511, on désigna pour cette mission l'un des membres les plus distingués du sénat. Donenico Trevisani; ses instructions furent rédigées en partie par le conseil des Dir, en partie par celui des Pregadi; alles portent les dates du 30 et du III décembre. Parti de Venise le 22 jany. 1512, il fit con entrée au Caire le 9 mai.º C'était un diplomate expérimenté; le luxe calculé qu'il déploya dans cette circonstance, les riches cadeaux dont il était chargé pour le sultan, et, plus que tout cala, son caractère, dans lequel. la fermeté s'unissait à la soupleme, lui assurérent dès le commencement toutes les chances de succès.

A son arrivée, Contarini, consul d'Alexandrie; et Zeno, consul de Damas, étaient encore retenus dans les prisons du Caire avec un certain nombre de marchands. Il s'agissait d'abord d'obtenir leur délivrance, et la chose n'était pas facile, car la vue seule de Zeno suffisait pour mettre à nouveau le sultan en fureur. Trevisani ne faisant, d'ailleurs,

gran Sultano del Oniro nell'anno 1513. descritto de Zace. Pagani, id. N. Baroad, Venes. 1875. Ce voyage a été tradult depuis par M. Ch. Schefer et placé par lui à la mite du Voyage de Themand. Outre cette relation complète, il existe, sur le même sujet, des lettres écrites par Marc' Antonio Trevisani, file de l'ambassudeur, qui avait été autorisé à accompagner son père (Sanut., Dier., XV, 199 -208): MM. Romania (Ster. di Venes. V. 367 et m.) et Schafer (op. cit., p. havil et m.) lai opt fait des emprests. Parmi les antenze de Journaux, on pourra consalter Suzute, XIV, 578; XV, 17-20, 174 et s., \$65--957, \$64, \$66; Prinit. p. 248 et a., 245 et u., et Marcant. Mithick, dans Pairship, Fount, KKII, p. rfii et a

<sup>\*</sup> Saaut., Diev., XII, 68, 77 et m., 168, 982, 945, 967, 981 et m., 996, 809 et m., 880 et m., 411, 497, 481, 487, 568; XIII, 844, 855 et m., 864 etc.

<sup>&</sup>quot;Baauto (Diar., XIII., 859, 869, 864) et Prinki (p. 246 et s.) indiquent avec précision les caractères distinctifs de ces instructions en partie double. Calles du conseil des Dix out 6té publiées dans Mas Latrie, Troités, p. 271—278 (il s'an trouve aussi quelques parties, avec un passage supprimé portérieurement, dans l'Archée. Vinat., II, 190—192). Les instructions du conseil des Pregadi sont un per plus longues et out été instructe dans les suppléments au Fogage d'outreuer de Themand, p. 287—248.

<sup>\*</sup> Toutes cen dates sont emprentées ens. Diarii de Sanuto et un Pieggie di D. Brovienni, amineriatore puedo el

ea cela, que se conformer à ses instructions, commença par traiter la question de la correspondance échangée entre Veniue et Ismail Séfévy; ii en parla ouvertement, comme de la chose la plus innocente da monda, et réussit à faire entrer dans l'esprit de Kansouh el Ghouri la conviction que, dans toute estte affaire, la République n'avait pas songé un instant à tramer une conspiration contre l'Égypte. Malgré tout cependant, le sultan s'obstinait à accuser Zeno de haute trahisen, pour avoir en des entrevues secrètes, sur le territaire de 📓 Syrie, avec l'agent d'un souverain étranger; il voulait que la Seigneurie condamnat la criminel à la poine de mort ou tout au moins, à l'emprisonnement perpetuel ou au bannissement. Trevisani lui demanda la permission d'envoyer Zeno à Venise, et promit qu'anssitôt après son arrivée en soumettrait sa conduite à une enquête sévère, et que, si sa culpabilité vensit à être démontrée, on lui infligerait un châtiment exemplaire. As moment où l'audience prit fin, il mit lui-même la chaîne au coude l'accusé, et l'emmena en cet état hors de la salie. Quand il vint prendre congé, le sultan lui permit, par grâce spéciale, d'emmener Zeno comme esclave et d'en disposer à son gré. L'infortané était sanvé: il revit Dames et plus tard Vezne, où, bien entendu, on ne Pinquiéta pas au sujet des intrigues, qu'il avait neuées avec Châh Ismail. Les autres prisonniers recouvrèrent parement et simplement leur liberté.1

Passons à une autre partie des instructions de Trevisani. Travailler à détruire le crédit des deux représentants de la nation francalco et du grand drogman Tangriberdi; démentir les bruits dont ils s'étaient faits les intreprêtes; assurer que Venise était en mesure de tenir tête à ses ennemis: engager le sultan à persévérer fermement dans son alliance avec la République, et exprimer le regret de ce qu'il cut preté, dans les derniers temps, une oreille trop complaisante aux insinuations malveillantes des ennemis jurés de Venise; exposer que la République aurait pu aller charcher le poivre à Lisbonne, où on le lui offrait a meilleur marché, et que, pourtant, elle avait agi au mieux des intérets des deux pays, en continuent d'envoyer ses galères en Egypte, pulaque ces galères y chargealent du poivre et y apportaient an áchange de l'or et de l'argent, du caivre, de l'étain et du plomb, des draps et des soieries, de l'huile, des fruits etc.; ajouter que la Seigneurie décirait que les articles de la convention passée avec Tangriberdi en 1507 restatsent en vigueur pour les deux pays; enfin, tenir en toutes choses compte des vosux exprimés par les consuls d'Alexandrie et de Damas dans l'intérêt de leurs administrés; telle était en résumé



Péagrio di D. Travisani, p. 29—22, et m. 46; Thuand, Voyage, introd., p. lexe.

la tâche multiple imposée à l'ambassadeur vénitien. Le dernier point comportait l'étude de détails relatifs aux coutumes des marchés. anx droits de douane et de navigation; il fit l'objet de discussions aujvies en dehors de la présence du sultan avec ses fonctionnaires et particulièrement avec son agent commercial (Khodja). Nous possédons ancore les procés-verbaux des séances et nous pouvons y lire les reproches et les accusations échangées entre les négociateurs, ainsi que les promesses de correction ou de suppression des abus et de retour à de meilleures coutumes. Il ne nous est pas possible d'entrer dans la détail des faits articulés par les colons vénitiens d'Alexandrie, de Tripoli, de Daman et d'Alep; nous savous aenes quelle était leur aftnation; ne se tenajent-ila pas pour satisfaits de la seule promesse ou'à l'avenir on ne pourrait leur donner la bastonnade sans un ordre exprès de sultan? Les plaintes des Égyptiens ont pour nous plus d'intérêt, parce qu'il en ressort une image plus frappante de l'état de décadence cà était tembé le commerce du Levant.

La première plainte des négociateurs égyptiens concernait le netit nombre des bâtiments de commerce vénitions qui fréquentaient les ports de l'Egypte et de la Syrie. Trevisani s'attendait à cette objection, car. avant son arrivée déjà, le sultan, s'adressant aux consuls arrêtée par son ordre, leur avait dit: "Vons autres Vénitiens, vous ne faites plus rien pour la prospérité de mon pays; autrefois on expédiait de chez vous sept galères à Alexandrie, cinq à Beyrout, toutes pleines de marchandises, et voe magazina étaient remphs; maintenant vous n'apportes plus rieni". Avec Trevisani, on fut plus précis: autrefois, lui dit-on. pons étions accoutumés a voir entrer anauellement dans le sort d'Alexandris cinq galères, oztre les deux ou trois gales di traffico qui desservaient en même temps les côtes de la Barbarie; maintenant, il n'arriva plus de galères que tous les deux ans, le nombre en est réduit de sent on hait à trois, et les gales di traffico ne se montrent plus du tout. Autrefois, les galères qui arrivaient régulièrement pour la Muda étalent accompagnées d'un valueeun magazin et, pendant toute l'année, des navires marchands entraient isolément dans le port; maistenant, ces navires marchands se font de plus en plus rares. Il résulte de là que l'importation des articles les plus recherchés en Egypte a sensiblement diminué: par example, il s'importait autrefois de trois à quatre mille quintaux de cuivre en feuilles, de troil à quatre mille tonnes d'huile; ces chiffres

<sup>&#</sup>x27; Jusqu'à ce jour nous n'en avons malheurement qu'un tente incurrent et incomplet; il se trouve dans Marin, VII, 200-221.

Samut., Dior., XII, 268.

544

caivre, de quinze cents tonnes pour l'hulle. Autrefois, les galères, à leur départ, laissaient dans les magasins du pays des marchandises pour une valeur de 300,000 ducats, de l'argent comptant cutre les mains des marchands pour une somme au moins égale; il y avait là de quoi entretonir le mouvement des ventes et des achats pendant tonte l'année; maintenant, c'est il peine si elles laissent derrière elles 80,000 ducats en marchandises et 20,000 en argent comptant. Autrefois, après le départ des galères, il restait toujours une quinzaine des principaux commerçants de Venise qui traitaient leurs affaires en personne; maintenant, d'an bout de l'année à l'autre, on ne voit sur la place qu'une demi-douzaine d'agents il peu près sans ressources.

Tous ces faits étaient malheurensement trop yrais, et Trevisani nepouvait in nier; mais, à l'entendre, si la situation des affaires était déplorable, la faute en était en partie à des circonstances passagères. C'était cette malheureuse guerre contre la Ligue de Cambrai qui absorbait des ressources que l'en eût plus volontiers consacrées an commerce du Levant; c'étaient les expéditions des Espagnols sur la côte de la Barbarie qui avaient entraîné l'arrêt provisoire des voyages des galee di traffico. Mais il y avait encore une autre cause de la diminution du trafic, cause permanente celle-là, qui s'imposait comme un fait. brutal et qu'on ne pouvait pas souger à supprimer. Déià, les Vénitiens en avaient fait l'épreuve et 1502; à cette époque-là, III envoyaient encore cinq galères à Alexandrie et ils n'avaient trouvé de quoi en charger que deux et demie ou trois, parce que les épices manquaient sur la place; L in même fait s'était reproduit encore, et d'une facon plus complète, en 1512. Les épices devenaient tellement rares et tellement chères, qu'en 1503 pour citer un exemple, le 6 octobre, des marchands en relations d'affaires avec Alexandrie avaient demandé en pleine séance du sénat de Venise qu'on envoyât un fin voilier a la recherche des galères qui se trouvaient en route pour l'Egypte; ils voulsient faire reprendre leur argent, Tayant nulle envie d'acheter fort cher des épices qu'il faudrait ensuite revendre I perte, vu la plethore du marché en Portugal.º Au reste, il y avait encore autre chose que la rareté et la cherté des épices qui éloignait-les marchands de Venise du marché égyptien: c'était le régime arbitraire qui s'y donnait pleine carrière. Trevisani réclama spécialement. centre la violence que l'on faisait au commerce en lui interdisant d'établir des cours au jour le jour, suivant l'état du marché, et en lui in-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sanut., Dior., IV, 260, 265.

b Roid. V, 186, 140. Cette même annos 2500, un certain nombre de marchanda

firent revenir d'Égypte les articles d'importetion qu'ils y avaient en dépôt: fhil. p. 909 et c.

posent pour toute l'anzée des prix normaux firés, soit d'après les cours obtenus à la Muda précédente, soit d'après ceux qu'on espérait obtenir à la Muda prochaine.

En terminant, la discussion porta sur le prix auquel la République devait payer les deux cent dix tonnes de poivre que les traités l'obligeaient à acheter annuellement au sultan. Celui-ci ayant annoncé qu'il ne les céderait plus au prix autrefois convenu de 80 ducats, elle déclara par la bouche de Trevisani que, dans ces conditions, elle y renonçait; en compensation, elle offrait de payer au sultan, pour la Muda, pendant trois aunées consécutives, une somme de 1500 sarafi (ducats).

Egypte ses compatriotes réhabilités dans l'esprit du souverain. Le sultan avec lequel il avait négocié ne survéent que quelques années. Jusqu'à sa mort, il ne survint aucun événement de nature à altérer ses relations avec la République. Nous ne trouvons Il relever dans cette période qu'un seul détail intéressant en 1514, la Seigneurie donna communication au sultan d'un décret qu'elle venait de rendre et sur l'effet duquel elle comptait pour faciliter le commerce du poivre: elle le lui proposait comme un modèle Il suivre. Ce décret, daté du 3 mai, exemptait de tous les impôts communaux les marchands qui rapporteraient du poivre de l'Égypte et de la Syrie. Il faut dire qu'on ne fut pas long à s'apercevoir que cette mesure n'obtenait pas tout le succès désiré.

Au moment de la mort de Kansouh al Ghouri, les jours de la dynastie des Mamelouks étaient comptés. A Fautompe de 1516, Sélim I., sultan des Camanlia, s'emparait de Damas; au commencement du mois de janvier 1517, il entrait en vainqueur au Caire et réunisauit l'Égypte et la Syrie A son immense empire. Venise se hâta d'envoyer deux ambassadeurs demander au nouveau maître 🖿 confirmation de ses anciens priviléges dans les deux pays. Bartolommeo Contarini et Alvise Mocenigo, les deux ambassadeurs, trouvèrent le sultan au Caire. Suivant leur déclaration, la République était disposée à se reconnaître redevable envers les guitans Osmanlie du tribut de 8000 ducats qu'elle avait payé jusqu'alors anx sultans Mamelouks pour l'île de Chypre. Le paiement s'était toujours fait en nature (en camelots); Sélim exiges que dorénavant il se fit en or et à Constantinople. En outre, il réciama la versement des sing dernières annuités écoulées. Ces questions réglées, les ambamadeum eurent encore à réfuter une dénonciation calomnieuse, fuite contre la République. An moment de la chute du dernier sultan Mamelouk, des



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cod. Borol, ital., in 4°, n° 8, p. III allemande de mon Histoire du commerce et a.; Étade de M. Thomas sur l'édition du Levant (Munich, 1990), p. 19 et a.

galères vénitiennes se trouvaient dans le port d'Alexandrie: on prétendait qu'elles lui avaient apporté un subside en argent, pour l'aider dans an résistance; or, il fut démontré qu'elles avaient effectivement apporté de l'argent, mais que ce n'était que la somme nécessaire pour payer la quantité de poivre obligatoire en verta des conventions. Rien ne s'opposant plus à la confirmation des anciens privilèges, elle eut lieu le 8 sept. 1517 1 et le document fut remis entre les mains de Niccolo Bragadino, consul de Venise à Alexandrie. Ces formalités accomplies. Mocenigo partit pour Constantinople avec la flotte turque, tandis que Contarini mettait à la voile pour Chypre; il allait y réunir 🚻 quoi former le premier versement du tribut: pour cette fois, le sultan avait consenti à prendre 🖿 paiement du blé et du sucre.º Ainsi, sous le nouveau régime comme sous l'ancien. l'Égypte et la Syrie restèrent onvertes anx marchanda vénitiens; rien ne fat changé dans les résidences des consuls; au milieu du XVI elècle seulement. 🖹 consulat d'Alexandrie fut transféré au Caire et le premier de ces deux postes ne fut plus occupé que par un vice-consul; cette mesure n'était que trop motivée par la rapide décadence de ce marché. Dès 1515, on avait dû a'occuper des dispositions à prendre dans le cas à prévoir, où le consul d'Alsrandrie se trouverait dans l'impossibilité de réunir les douze marchanda nécessaires pour constituer son grand conseil. On sentait de plus en plus l'inconvénient de l'intervalle de deux années qui séparait les yoyages des galères destinées au transport des épices.

En somme, ni la commerce de l'Égypte, ni celui de la Syrie ne gagnèrent au changement de régime. Après avoir contraint par la force les plus riches marchands du Caire d'émigrer à Constantinople, Sélisa décréta que la soie de la Perse, qui passait d'ordinaire par la Syrie, sersit dorénavant dirigée sur sa capitale. Soliman I., son successeur, prétendit II son tour centraliser II Constantinople le commerce des épices. Au fond, cela changealt peu de chose: l'Égypte et la Syrie n'eussent-elles pas été réduites au rang de simples provinces, sual-

et que le firman accordé par Sélim en faveur des Vénitiens ne fut signé que dans cette dernière ville, le 17 septembre. Il y a même la une errour absolue sur l'itinéraire suivi par le sultra.

Cod. étal. Borol., in 4°, n° 8, p. 60, 78, b, 89, b, 100, b et s.

Contarini, Releatione, dans Albiri, 1. c., p. 62.

Pietro Zen, Releccione, ibid. p. 1939 (relation écrite en 1500).

Date indiquée dans Romania, V, 278.

<sup>\*</sup> Nous possédons encore les relations de ces deux ambassadeurs: alles out été insérées par M. Albèri dans ses Relexions depli ambassiatori Vinsti, il série, vol. III, p. 61 et es.: Il est vrai que ce n'est que la reproduction d'un abrègé introduit par Sanuto dans ses Diarsi. III lecture de ces relations démontre que M. Hammer set dans l'erreur quand il dit (Gasob dus comes. Reisbr., II, 695) que Centarial accompagne le selten du Caire à Dames

traitées en faveur de la capitale, fuesent-elles tombées aux mains d'un gouvernement meilleur que le gouvernement ture, le plus mauvais assurément qui se pût trouver au point de vue du commerce, rien ne ponyait plus réagir contre la force des choses: le gouvernement le plus soucieux des intérête du commerce de ces deux pays est été incapable de leur rendre la prospérité perdue. Sa décroissance s'accentant en proportion des progrès de la puissance des Portagais aux Indea.

Tont autre est le spectacle qui s'offre à nous si nous portons nos regards vers le nouveau royaume colonial fondé aux Indes par Alphonse d'Albuquerque: de ca côté, nons constatons un progrès ininterrompu. Goa, conquise en 1510, en était devenue la capitale. Redouté des Arabes, vivant dans les meilleurs termes avec les princes indigénes, la grand capitaine-général y tenait les rênes du gouvernement au nom du roi de Portagal. D'une extrémité à l'autre de la côte occidentale de l'Inde, toute résistance avait cessé; le Zamorin de Calicut lui-même, effrayé des progrès de la dépopulation de sa résidence, avait, pour y mettre un terme, autorisé les Portugais à construire dans ses états une forteresse et I y établir une factorerie (1512). L'Indo-Chine devait avoir son tour. Emmanuel avait compris de bonne heure la nécessité de prendre pied à Malacca, s'il vouisit se rendre complétement maître du commerce des Indes. Sur son ordre, Diego Lopez de Sequeira exécuta dans ces parages une sorte de voyage de reconnaissance avec une escadre de quatre bâtiments; il ne trouve chez le roi musulman de Malacca qu'hostilité et perfidie. Cela n'empêcha pas Emmanuel de recommencer l'épreuve: il espérait encore pouvoir nouer des relations avec ce prince par des voies pacifiques.1 An mois de mars 1510, ans seconde escadre, aussi faible que la première, mit à la voile pour Malacca. L'un des bâtiments avait à bord Giovanni da Empoli, agent de la maison florentine Gualterotti, de Bruges; c'était la seconde fois qu'il faisait le voyage des Indes; un autre agent commercial, florentin comme lui, Lésnardo Nardi,' avait pris passage sur le même vaisseau. Deux autres bâtimenta suivirent au mois de juin, emportant un troisième florentin dont on a malheureusement négligé d'inacrire 🕨 nom en tête de la relation de voyage qu'il a laissée. Quand tous ces bâtiments arrivèrent aux Indes, Albuquerque les y retint en vertu de ses pouvoirs illimités: ils pouvaient lai être utiles, tant pour la conquête de Goa qu'il préparait alors, que pour d'antres entreprises qu'il avait en vue, et, d'ailleurs, il pensait que

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barres, Aris, III, 515.

<sup>\*</sup> Vila di Gior, da Bropoli, dans l'Arakir, star. ital., sppend., III., 28 🗰 a.; 1518; dans Gybernatia, Storia dei riaggio-Letters di Giov. de Empolé, ibid. p. 35 et M. tori italiani, p. 373-580.

Vita di Gior. da Empeli, p. 99.

<sup>&#</sup>x27; Lettre cerita di Lisbonne, le \$1 juin

al l'on voulait envoyer une flotte à Malacca, il fallait qu'elle fit asseg forte pour infliger au roi de Malacca une savere lecon; sinon, c'était aller an devant d'un échec certain; il entendait venger Diego Lopez de Sequeira, et il organisait dans ce but une grande expédition dent il se réservait le commandement. En 1511, il s'empara de Malacca, puis il s'occupa d'en assurer à sa patrie la paisible possession par une série de mesures aussi habiles qu'énergiques. En même temps, pour garantir au commerce la sécurité indispensable an succès de ses opérations, il s'assurait l'alliance 🔐 l'amitié des états voisins, sans négliger pour cela les plus éloignés: aussitôt après avoir pris possession de la ville, il avait envoyé complimenter les rois de Siam et de Pégou et expédié des navires marchands aux îles Banda et aux Moluques. Malacca passait slors pour le plus vaste marché des Indes et même du monde entier.<sup>1</sup> III cette conquête réduisait au désespoir les marchands des côtes de Goudierate et de Coromandel, qu'elle ruinait en leur enlevant leur dernière base d'opérations,2 elle fut saluée avec enthousiasme par ceux de Lisbonne. Elle donnaît un pouveau but à l'activité de la marine nationale, en mettant à leur disposition les produits de l'Indo-Chine à des conditions autrement avantagemes, et comme quantité et enume prix, que sur les marchés de l'Inde, où les mêmes produits n'arrivaient que de deuxième ou de troisième mais. Giovanni de Empoli avait fait la campagne à la suite d'Albuquerque et rapporté 5000 ducate de Malacca; di était à peine débarqué à Cochin que le capitaine-général lui donnait l'ordre de retourner à Malacca, pour en ramener trois navires qu'il y avait laissée, et de s'arrêter en route dans l'île de Sumatra, dans le but d'y souer des relations commerciales avec la roi de Pacem. Empoli l'acquitta de sa double mission avec succès. Redevenu libre, il acheta des épices pour le compte de la maison Gualterotti, les charges sur troje bătiments dans III port de Cochin et les accompagna jusqu'à Lásbonne, cù il réalisa un bean bénéfice (22 août 1514). Mais le roi lui laissa à peine le temps de régler ses comptes avec ses patrons. Nommé agent royal à Sumatra, il reprit le chemin des Indes le 15 avril 1515, en compagnie de deux autres Florentins. Son ar-

\* Sommario, days Ramusia, I, 288, b;

Barbons, ibid. p. \$17 et a.

<sup>4</sup> Ancaymo, dans Gubernatus, p. 879.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gubernatis, 1. c., p. 877, 888, 886.

Le 20 mai 1618, un vaincea rentrait Lisbonne, venant de Malacca avec 1901. quintaux do noix muscades, 658 quintaux do macia etc. Voyes la lettre écrite de Valladolit par Franc. Guiotlardini, dum 100 Opera sinedite, YI (1864), 210 et al.

<sup>\*</sup> L'un d'esu, nommé Bathello Galli, raconta leur royage de Cambayo E Sumatra par Dien et Cochin, et leur eijour dans l'île, dans une lettre écrité d'i port de Pacem (10-19 sept. 1516): Archiv. stor. stal., 4º atric, VI (1880), p. 170-176.

rivée à Sumatra coincidant avec des circonstances défavorables, il y abrêges son séjour et repartit pour la Chine, où déjà une ambassade portugaise l'avait precédé. Là une mort prématurée mit fin à son existence agitée (1517). Un de sen compatriotes, Pietro Strassi, avait pris part avec lui à la conquête de Malacca. au retour de cette expédition, il visita la côte de Coromandel et acheta, dit-on, à Palencate (Poulikat) un diamant d'une merveilleuse beauté. Pendant ce temps, les Florentins établis Il Liabonne se hâtaient de faire leur profit de la conquête de Malacca. L'un d'eux, nommé Girolamo Sernigi, y expédia quatre bâtiments; le premier était déjà de retour au printemps de 1518; la vente de son chargement couvrit à elle seule tous les frais de l'expédition et laissa encore un bénéfice de 60 à 70 %. On pout penser que, de leur côté, les marchands portugais, le rei en tête, ne négligement pas un commerce qui offrait de pareilles chances de fortune.

Mais nous n'en avons pas fini avec les conquêtes d'Albuquerque. Les années que nous venous de parcourir furent encore signalées par une acquisition, et non la moine brillante de toutes. En 1507, il avait imposé un tribut au roi d'Ormour; en 1515, il le rélégue complétement dans l'ombre, et à partir de ce moment, les Portugais, cantonnés dans leur forteresse, prirent en main le gouvernement de l'île. Ce coup de force leur livrait la clef du golfe Persique. Jusqu'alors, une partie des produits de l'Inde passait par le golfe pour arriver dans les régions arrosées par le Tigre et l'Euphrate et pour remonter de la jusqu'en Syrie, où les Occidentaax, les Vénitiens en particulier, allaient les chercher à Damas, à Beyrout, à Alep ou à Tripoli: ce trafic, exclusivement exploité par les Musulmans, se trouva du comp gravement atteint. Tout l'effort des Portugais tendant à faire de Liubonne l'onique entrepôt des épices pour tout l'Occident, il était de leur intérêt de faire charger sur leurs navires les produits de l'Asie centrale apportés à Ormosz par les carsvanes de la Perse, ainsi que celui des pêcheries de peries du golfe Persique, et d'accaparer le grand commerce des chevaux arabes et persans qui s'expédiaient d'Ormous vers les Indes. Albuquerque, d'ailleurs, n'avait pas attendu ce moment pour ordenner que tous les convois de

Au cours de co dernier voyage, il écrivit de Cochin, le 15 nov. 1515, ann lettre à destination de Liebonne (Archée. stor. étal, append., III, 65 et m.). Quelque tempe après, al est une extrevue avec Albuquerque, qu'il trouve sur sou lit de mort (Barros, Asia, IV, 401). Sur les in-tidents de sin verage à Semantes et en

Chino, voy. la fin de su Vie, et Barros, V, 177, 216 et su.; Curali, p. 200.

<sup>\*</sup> Cubernatis, p. 879. Voy. une lettre de lui, autérieure à cette expédition, ibid. p. 881 et s.

J. Ourald, dans Resease, I, 179, b, 180, s, 188, b.

<sup>\*</sup> Guindardini, Opera dendite, YI, 220.

chevant fossent dirigés sur Goa, seul point de débarquement autorisé dorénavant.

Dans la mer Rouge, les Portugais enrent moins de succès que dans le golfe Persique. Albuquerque y pénétra une première fois avec une flotte et remonta jusqu'à l'île de Kamran, mais Aden repouses son attaque (1513). Lopo Soares, son successeur, ponssa à son tour une pointe jusqu'à Djeddah, mais il n'eut ni la gloire de détruire la flotte réunie dans de port par II dernier des sultans Mamelouks, car elle s'était dispersée d'elle-même à la nouveille da la chute de son maître. Il la fortune de s'emparer d'Aden (1518). Les navires marchands musulmans continuèrent à aller et venir librement dans la mer Rouge; il n'y avait la ni forteresse, ni croiseurs portugais pour les en empêcher. Mais s'ils se lançaient dans l'Océan Indien, leur perte était à peu près assurée: il ne leur servait de rien ils se réfugier dans les ports de l'Inde, surtout depuis que les Portugais entretensient dans ces régions des flottes en permanence.

Finalement, les Portugais restèrent partout les maîtres du terrain. Si quelques hardis flibustiers réussissaient de temps à autre à faire passer des marchandises par les anciennes voies, c'était trop peu pour remplir soit les magazins d'Alexandrie ou de Beyrout, soit les galères vénitiennes qui fréquentaient encore ces marchés. Les pays qui insqu'alors avaient tiré de Venise leur approvisionnement d'épices commengaient à se plaindre de la pénurie dans laquelle on les laissait. En 1619 et 1513, par exemple, les marchands de détail de Vienne adressèrent. des pétitions à l'empereur Maximilien pour lui représenter qu'il n'y avait plus moyen de se procurer assez de poivre à Venise et le supplier de ne pas fermer ses états aux marchands étrangers, qui offraient d'en expédier d'Auvers, de Francfort, de Nuremberg etc. vers les provinces arrocces par le Danube.\* Ainsi, Vienne renoncait à s'approvisonner au plus près, à Venise. Mallait dès lors chercher son poivre au loin. I Lisbonna.! Mais l'Italie elle-même en était réduite là. Au cours de ses negociations avec N sultan, en 1512, Trevisani laissa un jour tomber une parole bien significative: depuis bien longtemps, dit-il, jamais l'argent n'avait été si rare en Italie; des grerres incessantes en

honne et enveyait mêmo sen propres agents jusqu'aux Indes: voy. la lettre de Jürg Pock, datée de Cochin le l'\* janvier 1893, dans Ghillany, Gerchichte Martin Behaime, p. 190 et se. Pour l'historique du commerce des épiece par les Allemands à Lishonne, voy. Cassel, op. cit., p. 11—16.

<sup>1</sup> Barron, Asia, IV, 200.

Archie für Kunde österreichüscher Geschichtsquellen, XIV (1855), p. 272 et s.

<sup>&</sup>quot;Les principaux intermédiaires auxquels elle ent recours au cette circonstance étalent probablement les commerpants en gros de Nuremberg. Le maisen Rirechvogel avais une successée à Lie-

avaient absorbé une partie et 🔝 reste s'en allait en Portugal pour y naver le poivre.1 A la fin, les Vénitiens eux-mêmes durent se récoudre à suivre la courant et à avoir recours au marché de Lisbonne. En 1514, un bâtiment qui revenait des Indes aurès avoir chargé des épices à Cochin et à Canazore, illi bois du Brésil et d'autres articles encore dans l'Amérique du Sud, ne la que toucher barre à Lisbonne et continua sa route sur Venise sans rempre charge.' Il paraitrait que la cargaison appartensit à des marchands vénitiens. Il moins qu'il se faille tanir compte des mets "és fostiche" qui suivent immédiatement les termes "in l'enissia" dans 🗐 document auquel nous empruntons ce détail, et en conclure que le navire en question allait déposer ses marchandises dans le "fondaco dei Tedeschi". Un particulier vénitien, nommé Giacomo Tagliapetra, avant conce le projet d'aller aux Indes avec une flotte portugaise et s'étant adressé à cet effet & Emmanuel pour en obtanir l'autorisation, fut accueilli par une fin de non-recevoir. Il est à croire que le refus du roi proyenait d'un parti pris à l'égard des Vénitiens, car au même moment, il passait un contrat important avec III maison Affaitati, de Crémone. Tagliapetra retourna donc à Venise auaní peu avancé qu'à son départ (févr. 1518).\* Au reste, s'il y avait parti pris chez le roi, il concernait la république de Venise en général. S'il faut en croîre certains historiens portugais,\* Venise aurait fait A diverses reprises des démarches amprès du roi, afin de le décider à lui céder à un prix déterminé la totalité des épices rapportées par acs flottes des Indes I Lisbonne; en 1691, pour la dernière fois, Alessandro Pesaro, commandant des galères envoyées de enise dans les Flandres. aurait été chargé de renouveler la même proposition. Emmanuel persista dans son refus. Il mourut peu après. Par un décret du 2 janvier 1829. Jean III. son successeur, confirma les priviléges dont les Vénitiens avaient la jouissance à Lisbonne, mais il n'y faisait pas même allusion à la cession du monopole des épices. L'intérêt des Portugais exigeait que Lisbonne ffit le centre du commerce des épices pour toutes les nations occidentales: le succès avait brillamment couronné leurs efforts.

Le découverte de la route du Cap de Bonne-Espérance avait profondément ébranlé la prospérité des nations riveraines de la Méditerannée, en tuant le commerce du Levant dont elles étaient seules en possession. Pour le ressusciter, il eut failu avoir recours au seul moyen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marin, VII, 297.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gubernatis, Storio dei riaggintori sinlieni, p. 880; dans ce passage, en trouve le détail de la cargaisse.

Santo, Diarii, XXV, 164 (intl.).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Goes, Chevarios do Ray Smarred, fal. 888 et s.; Coorius, Do rebus Emmarredis, p. 868.

<sup>1</sup> Marin, VII, 899 et es.

capable d'epèrer ce miracie, au perceuent de l'istème de Sacs. Vers 1500, ceux qui songeaient II ce remède héroique n'étaient pas rares à Venise, et, dans les instructions rédigées en 1504 pour Francesco Teldi, la Seigneurie introduisit un passage dans lequel elle le recommandait, mais elle le supprima après mêre discussion, de crainte que le sultan n'y vit qu'une suggestion égoïste. Ce farent les Turcs qui donnèrent les premiers suite II ce projet; en 1529, vingt mille ouvriers étaient occupés à réparer un canal qui avait relié, dans l'antiquité, la Mer Rouge au Nil. Il était réservé à notre époque de voir cette grande œuvre accomplie par la création d'un canal maritime entre la mer Rouge et la Méditerranée

être question de cette tentuire de parcement, dans l'himerarie di P. Seno: Archie. Venet, XXII, p. 118.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce passage, bien que rayé, est resté parfeitement lieble; M. Fulia l'a publié fans l'Arobie. Fonct, II, 196 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reneinatio, p. 98, 106. Il semble

# Suppléments.

1º Articles d'échange entre l'Orient et l'Occident.
2º La clientèle du commerce du Levent.

annears Google

## Avertissement.

Je crois stile d'indiquet ici un certain numbre d'ouvrages relatifs aux aris manuels et à l'économie domestique au Moyen-Age, qui m'ent été d'une grande utilité pour le première partie de ces suppléments; en général, dans les citations placées au bas du texte, j'ai du ma contenter d'abséviations dans l'indication des titres : voici les titres au complet:

Ocuaino Comini, Des Buch sen der Kunst, traduction accompagnée de notes par Albert Ig., (Quellenschriften für Kunstgeschichte, vol. I); Vienne, 1871. — Laborde, Notice des imaux, bijoux et objets dévers exposés dans les galerées du susée du Louvre, P part. Documents et glosmire. Paris, 1868. — Merrifield., Original treatises dating from the XII to XVIII centuries on the arts of painting in oil, ministeure, mossic and on gloss etc. Val. I, II. Lend. 1849. — Donet d'Aroq, Choix de pièces inédites relatives au règne de Cheries VI, vol. I, II, l'aria, 1868. — Donet d'Aroq. Comptes de l'argenterie des rois de France au XIV-siècle. Paris, 1861. Nouveau recueil des comptes de l'argenterie des rois de France, Ibid. 1874. (Le deuxième de ces ouvrages n'étant en somme que la suite du premier, J'el adopté pour les donx une soule abréviation, en les distinguant soulement par un numéro: Comptes I et Comptes II: le mot Compte halé désigne le premier du deux.) — Le Minagier de Paris, Traité de morale et d'économies domestique, composé varu 1896 par un bourgeois parisles, vol. I, II, Paris, 1848. —



### Supplément I.

## Articles d'échange entre l'Orient et l'Occident.

### 1º Hommes (les coclaves).

Nous ayons vu que les suitans Mamelonks qui gouvernaient l'Égypte depuis le milieu du XIII siècle, ne trouvant que des ressources insuffisantes pour le recrutement de leurs armées dans une population indigène peu propre 🖿 métier des armes, avaient recours à une autre source: l'achat d'esclayes originaires des pays septentrionaux. D'un autre côté, pour remplir leurs harems et ceux des grands personnages de leur cour, il fallait y amener des esclaves du sexe féminin et les renouveler souvent.1 Ils expédicient donc dés agents à la recherche des esclaves des deux sexes, partout où l'on pouvait s'en procurer, même dans des paya chrétiena tels que la Petite-Arménie, par exemple. La religion à laquelle ils avaient appartenu importait pen; s'ils étaient chrétiens, leurs nouveaux maîtres en avaient bientôt fait des renégats. Cependant, les agents égyptions visitaient de préférence les pays où l'islamisme était la raligion dominante, et réciproquement des marchands originaires des pays musulmans menaient en Égypte des troupes d'esclayes pour les y vendre. Ainsi, c'étaient en particulier les ports de Satalia et de Candelore, situés dans la partie de l'Asie-Mineure soumise par les Seldjoucides, qui expédiaient sur l'Égypte des jeunes garcons 🖬 des jeunes filles. Quand Andrinople et Gallipoli furent tombées au pouvoir des Camanils, ces deux villes deviarent le point de départ de valanceux greca ou

On les trouve souvent décignées, dans les documents, sous le nom de Mameloukines; cette appellation, qui paraît singulière, ne l'est pas en fond, car le mot Maticionk s'extend d'un individu qui

sot la propriété d'un autre, c'est à dire d'un cooleve.

<sup>\*</sup> Makrizi, Elet. des suitens membres, II, 1, = 907.

Bannto, Secr. filed. erus., p. 97, 29,

chrétiens qui emportaient à Damiette ou à Alexandrie des esclaves par centaines. Mais les pays riverains de la mer Noire furent ceux où co genre de commerce atteignit son plus haut degré de prospérité. Le développement de la puissance des sultans Mamelonks en Egypte et la propagation du l'islamigme dans le grand empire mongoi du Kiptchak par le khan Berké avaient été à peu près simultanés, et ces événements furent le signal d'un échange actif de correspondances et d'ambassades entre les maîtres des deux pays.\* A partir de ce moment, les agents chargés des achats d'esclaves pour le compte des sultans dirigérent apécialement leurs recherches vers les côtes septentrionales de la mer Noire, et le sultan Bibara, I force d'ambassades et de présents, finit par obtenir de Michel Paléologue qui, paraît-il, ne se doutait pas de la gravité de la concession qu'on lui demandait, l'autoriestion de faire passer des vaisseaux 🔤 commerce égyptiens dans le Bosphore. L'autorisation p'était dennée que pour un vaisseau qui devait faire, une fois par an, le voyage de la mer Noire, aller et retour, mais au lieu d'un seul il y en avait souvent deux, et leur chargement au ratour était composé d'esclaves destinés à renfercer les troupes du sultan." Il fant dire que les conditions dans lesquelles se trouvait cette région étaient on ne peut plus favorables au développement de ce genre de commerce. Quolque les Tatars fassent solidement. établis dans leur empire du Kiptchak, il y avait toujours des tribus insoumises et, entre celles-ci et cenx-là, l'état normal était l'état de guerre, guerre d'escarmouches, dans lesquelles Tcherkesses, Russes, Madgyars, Alains enlevaient tour à tour des enfants tatars qu'ils vendaient comme esclaves. Les Tatars, d'ailleurs, réservaient 🖿 même port aux prisonniera qu'ils ramenaient de leurs courses dans le Caucase. Et puis, chez ces peuplades grossières, quand les vivres étaient trop chers ou les impôts trop écrasants, rien n'était plus ordinaire que de voir des parents vendre leurs propres enfants, surtout leurs filles." On he mettait en vente, blen entenda, que les individus vigoureux, saine, bien conformée. Mais, sur toute l'étendue de ces côtes, ni les Tatara, ni les tribus conmises par eux ne possédaient de grands ports de commerce: Caffa, Tana etc. étaient aux mains des Italiens et il en résulta que le commerce des esclaves vint se concentrer sur les marchés italiens et spécialement à Casta. Cotte dernière ville était le but ordi-

Chahabaddin, p. 969, 270, 285; Schiltbenger, p. 107; Niciph. Grag., I, 108;

L Plioti, p. 888 et s. Voy. les prouves dans l'art. de M. Defréncey our Ibn Batoute, Joseph Asint, Laon, Chalcon, p. 134 et al de núcle, XVI, 50 et u.

Packym., I, 174.—170; Eleigh. Grac. L 101.

naire des agents chargés des achats d'esclaves pour le compte des sultans d'Égypte; un certain nombre y résidait même en permanence.

Les Génois étaient bien obligée de souffrir que l'embarquement des sociaves à destination de l'Egypte se fit dans leur port de Caffa; en opposant des difficultés aux agents des sultans, ils cussent risqué de compromettre an plus haut degré leurs propres relations commerciales avec l'Égypte et l'existence même de leurs colonies. Au reste, ce commerce était, de la part des autorités coloniales, l'objet d'un sévère contrôle. Tout esclave de passage subissait un interrogatoire; on lui demandait s'il était musulman ou chrétien. S'il faisait profession de la religion chrétienne ou 📶 déclarait l'intention de s'y convertir. le consul de Caffa le rachetait et le gardait par devers lui; il ne laissait partir que les musulmans. Les esclayes résolus à se faire chrétiens trouvaient. anssi dans la maison de l'évêque un asile respecté des autorités civiles. De plus, l'autorité veillait avec sollicitude à ce qu'aucun habitant de Caffa ne fit enmené en esclavage.º Enfin, le commerce des esclaves était frappé d'un impôt et la République de Gênes le maintint énergiquenzat en 1431, en dépit des réclamations du sultan Boursbal qui, par représailles, avait imposé aux marchanda génois établis en Égypte une contribution de 16,000 ducata.\*

Ainsi, légalement le commerce des esclaves n'était toléré par les autorités coloniales génoises que pour les musulmans et à condition que la transport il destination de l'Égypte se fit par des marchands de leur religion et sur des vaisseaux à eux. Il était interdit aux capitaines de navires génois, de la manière la plus formelle et sous peine de fortes amendes, d'embarquer des Mamelouks de l'un ou de l'autre sexe, pour les transporter en Égypte, en Barbarie ou dans la partie de l'Espague occupée par les Sarrasins; il n'était permis à aucun Génois de contribuer à ce trafic de quelque manière que ce fiit. De même, au départ de Tana, défense était faite aux galères vénitiennes de recevoir à bord des esclaves musulmans

Piloti, p. 332, \$39; Tafer, p. 161 et s. Ce voyageur acheta à Caffa même deux houses et une femme qu'il wouldit emmener avec lui en Espagne.

<sup>\*</sup> En 1461, m fut l'objet d'une série de négotiations avec le suitan d'Égypte; la République déclara expressément donner non consentement à cs que le suitan fit venir ses esclaves par Caffa. Not, et estr., XI, 74.

Not. et antr., l. c.: Piloti, p. 889, 878.
Léen III, roi de Petite-Arménie, avait obtant des Géneis la promesse in me vandre

comme esclave ana Sarrasins eacun de sea sajeta: Bulaurier, Docum. armén., I, 759.

Statut de 1449: Atti della Son Lig., VII, 2, p. 684 et a.

<sup>20</sup>th, p. 686 et at

<sup>&</sup>quot; Not et satr., L. c.

Lois des années 1816 et 1840; Off. Gez., p. 871—877. Atti della Soc. Lig., EIII, 111. Une lei du même ordre fus publiée en 1408; on n'en commit que la rubrique "quod sciavi super navigiis non. Inventor": Canale, Della Orimas, I, 881.

on tatare destinés à être expédiés en territoire turc.1 Ces réglements n'empêchaient d'ailleurs pas certains chrétiens de la rive septentrionale du Pont de faire des envois d'esclaves en Egypte. Nous avons vu. en 1307. les colons de Caffa se faire eux-mêmes ravisseurs d'enfants tatars pour les vendre aux Musulmans (c'est à dire les expédier en Égypte). En 1371, un certain Niccolo 📕 8. Giorgio se présenta à Caffa en gattribuant à lui-même la qualité de "Revendeur d'esclaves". Nous me savous pas si celui-la faisait des affaires en Égypte, mais, an commençement du XIV-siècle, un génois, nommé Segurano Salvago, mena en personna des esclaves des deux sexes au sultan d'Egypte; un autre, nommé Gentile Emperiali, acceptait les fonctions d'agent du sultan à Caffa pour l'achst des esclaves.4 Bien des Génois, d'ailleurs, contribuaient indirectement an transport des esclaves en Égypte: le moyen consistait simplement loner leurs vaisseaux pour est usage aux marchands d'esclaves musulmans. Aussi les plaintes du pape Jean XXII étaient-elles parfaitement fondées, quand II accusait à la face du monde les Génois de contribuer à accroître la puissance des mécréants en leur fournissant des esclaves.4 Près d'un siècle après, à Cada, à Tana et autres lieux, des chrétiens et des Juifs achetaient des Zichiens, des Russes, des Alains, des Mingréliens et des Abkhanes et les revendaient sux Sarrasins avec gn bénéfice qui atteignaît souvent dix fois le prix d'achat. Ces malheureux, qui avajent été baptisés suivant la rite grec, étaient obligés de renier leur foi, heureux encore s'ils ne devenaient pas victimes de maîtres qui les faisaient servir à leurs plaisirs infâmes. Informé de ce scandale. Martin V fulmina l'excommunication contre tous les chrétiens qui s'en rendaient compables: quant aux Juifs, II décréta que ceux qui en seraient convaincus seraient condamnés à porter des signes particuliers sur leurs vetements (1425).

Il arrivait ainai, chaque aunée, per Damiette ou par Alexandrie, sur le grand marché du Caire, environ 2000 Mamelouks que le sultan faisait taxer per d'habiles experts. Les sujets pour lesquels on obtenait les prix les plus levés étaient les Taturs; ils valaient de 130 à

<sup>\*</sup> Coormans. reg., III., p. 189 et a., nº 974 (années 1387 et 1894).

Cibrario, Note sul commercio depli achieri a Genova, nel sec. XIV, dans sea Operate serio (Toxino, 1960), p. 906; d'agrès un document des Archives de Génos.

<sup>&</sup>quot; (Ivill, Adm), De modo exetirpande Baracence (1816): Giorn. lig., 1878, p. 276.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Le veyageur Bertrandon de la Broquière (p. 510) le vit en 1489 à Demos.

Piloti, p. 288, 878; dans le dervier de ces deux passages, sinon dans tous deux, l'expression "mauvais chrétiens" s'applique certainement aux Génois.

<sup>\*</sup> Baynald, op. cit., a. a. 1917, a\* 34.

<sup>\*</sup> Bullarium Bonn., 6d. Taurin., IV, 718 et m., 790 et m.

<sup>\*</sup> Nous avons ve qu'il y avait dans cette ville un fondace tatar à l'umge spécial des marchands d'esclaves.

140 ducats par tête; 1 pour un Tcherkesse on payait, encore de 110 à 120 ducats, pour un Grec environ 90, pour un Albanais, un Esclavon, un Serbe, de 70 à 80. Les marchands avaient il double avantage de faire de gros bénéaces et de recevoir les marques de la bienveillance du souverain pour les services qu'ils rendaient à l'islamisme.

Les esclaves orientaux expédiés vers les côtes sententrionales de la mer Noire n'en repartaient pas tous avec les grands convois dirigés sur l'Égypte et sur les pays mahométans en général; nous connaissons maints exemples de ventes et d'achats par des membres des colonies môme. Citons entre sutres une certaine Fatima, dont le nom décèle évidemment une origine musulmane; achetée en premier lieu par un Génois, nommé Nicologo de Murta, elle fut cédée par lui au prieur de Péglise de S. Laurent des Génois et revendue par ce dernier à un troisième Génois, au prix de 400 dirhems arméniens neufs: on nossède des contrate de vente du même genre passés à Famagouste. Ceux qui. pendant leur séjour dans les colonies du Levant avaient pris l'habitude d'avoir à leur service des esclaves étrangers rapportaient cet mage chez eux et, par lour exemple, en encouragemient d'autres à introduire dans leur maison des esclaves athetés an loin. A la place des serviteurs on des ouvriers à gages. Il n'existait d'ailleurs aucune interdiction II ce sujet et le commerce des esclaves n'entralmait aucune honte, pourvu que 🖷 marchand s'abetint de faire des affaires en Égypte. Une loi génoise de 1441 nous en fourpit une preuve parfaitement claire. Elle interdit aux capitaines des grandes galères armées en guerre qui allaient chercher des marchandises en Romanie ou en Syrie, de recevoir des esclaves à leur bord.5 mais c'est par le motif que tout l'emace disponible devait être réservé pour les marchandises, et elle fait exception pour Il cas où un marchand embarque ménerait avec lui un esclave pour son service personnel. Il y avait d'antres navires spécialement destinés au transport des esclaves et la loi ne prenait à leur égard que des mesures destinées à prévenir un encombrement nuisible à la santé de

Desimond, fants les Arch. de P.Or. let., I, 456 et s., 477; II, 49, 51, 53, 64, 99, 94.

Après aveir dit que les esclaves tetare co payaient, à Caffa, trois fois plus cher que les autres, Tafur (p. 161 et a.) ajonte que cette différence tient à une qualité qui leur est particulière, leur attachement à leurs maîtres. N'est-il pas admissible qu'on savoit sussi apprécier, en Égypte, cette qualité, doublement préciouse ches des individes écotinée à faire des soldats?

<sup>9</sup> Piloti, p. 888.

Actes metariés, communiqués par M.

<sup>&</sup>quot;Une lei florentine de 1864 permettalt d'amener sur le territoire de la République des esclaves non chrétiens des deux saxes, de les garder à ce titre, et d'en disposer par vente ou donation: Dec. sulle relat. seen, p. 180 et a.

<sup>\*</sup> Une délibération du sénat de Venire, du 18 Juin 1419, rappelle à l'observation d'une lei anniegne. Voy. Leanri, p. 485.

la cargaison; ainsi, un vaisseau à un pont ne pouvait pa prendre à berd plus de 50 esclaves, un vaisseau à deux ponts plus de 45, et un vaisseau il trois ponts plus de 60.1

A cette époque. Il était généralement admis qu'un chrétien porvait sans acrupule traiter en esclave tout mécréant tombé en son pouvoir: or, c'étaient précisément, au moins pour la plur grande partie, des mécréants, c'est à dire des païens on des musulmans, qui faisaient l'objet de ce commerce.º La majorité des esciaves étrangers amenés en Occident était originaire de l'empire du Kiptchak, situé au sud de la Russie actuelle, et appartenait soit à la race tatare, maîtresse du pays, soit à Pune des tribus soumises à son joug, tribus désignées généralement sons la même appellation; les Circassiens et les Russes étaient déjà moins nombreux; puis venaient les Turcs et les Sarrasins, désignation qui s'appliquait sans doute aux Egyptiens et aux Syriens, et enfin, mais en très petit nombre, les Bulgares, les Esclavons et les Grecs.4 Ces derniers étaient les seuls au sujet desquels, d'après les idées du temps, il pouvait être douteux qu'on est le droit de les vendre comme esclaves, car ils étaient chrétiens; mais dans la pratique on n'y regardait pas de si près. Quant à ceux qui p'appartenaient pas à la religion chréticane, ils se convertisement généralement peu de temps après leur arrivée en Occident et échangeaient alors leur nom barbare contre un nous chrétien; d'ailleurs, malgré leur conversion, leurs maîtres no se faisaient aucun acrupale de les garder compe esclayes et même de les revendre.

L'origine même de la grande majorité de ces esclaves donne à supposer que les nations qui avaient des colonies dans la mer Noire, commo les Génois et les Vénitiens, devalent être anssi celles qui s'adon-

Pardenus, Collection des lois maritimes, IV, 515 et a. Vers 1426, un mavire vénitien qui amenait de Tans. des asslaves des deux sexes dut aller aborder en Istrie, au lieu de jeter l'ancre à Venise, parce qu'il y avait une épidémie à bord: Canale, Delle Crimon, II, 465.

<sup>&</sup>quot;Copendant, en 1868, l'empereur Andronic se plaignait déjà de ce que certains individus persuadalent par toutes sortes de promesses, à des jeunes garçons et à des jeunes filles de race grecque, de les accompagner à Génes, et là les vendalent comme ceclaves: Atté della Son Lég., XIII, 118.

Avec eux, on treuve parfois une mention spéciale pour des Abkhases et des Minérélieus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ce résumé est le résultat des recherches comparatives faites par M. Vinc. Lesari dans un grand nombre d'actes de veute passée à Venise: voy. son étude: Del traffice e delle condizione degle schéari in Venezée nei tempi di mezzo, dans les Miscellence di storie italiana, I, 400 et ».

Deux actes de vente passés à Tuna, litil. 491. On en trouve un troisième dans la Coll. der dos évid. Mil. Met. III, 151 et s.

naient plus spécialement au commerce des esclaves. Il en arrivait effectivement des centaines, des milliers, Il Génes et à Venise, tandis qu'ils étaient déja plus rares à Pise, à Florence, à Lucques, à Barcelone. En 1368, il y en avait tellement à Venise, que cette tourbe querelleuse, indisciplinée, constituait un véritable danger pour le repos de la ville; ce n'était pas individuellement qu'on y amenait les Tatars, c'était quelquefais par familles entières. Des ports de mer, les esclaves étaient parfois dirigés vers l'intérieur; c'est aissi qu'un pâtissier de Vigevano avait une esclave tcherkesse (1463), tout comme Marco Pole avait à Venise un esclave tatar. Des marchands venus de Génes et de Caffa amenèrent même jusqu'au cœur de l'empire d'Allemagne des esclaves des deux sexes, et l'empereur Frédéric III leur accorda la permission de les y mettre en vente.

Un des côtés intéressants de la question que nous étudions, c'est de rechercher la proportion des esclaves des deux sexes dans les différents pays; or, en trouve à cet égard une différence notable entre l'Égypte et l'Occident. En Égypte, malgré une demande assez contidérable d'esclaves du sexe féminin pour les harems, ceux du sexe masculin étaient encore plus recherchés, parce qu'ils formaient le grou contingent du recrutement de l'armée; en Occident, au contraire on donnait la préférence aux jeunes filles et cela pour divers motifs: donées d'un caractère plus doux, elles se plinient mieux à la vie en commun, puis elles étaient plus aptes que les hommes aux services domestiques que l'on exigenit d'alles; elles apprenaient avec plus de fa-

ш

Jones Google

Laon. Chalcot., p. 186, dit que les Tatars avaient contume de vendre aux marchands génois et vénitions les habitants du Caucase tombés entre leurs mains as cours de leurs russins. Nous en avens déjà dit nasez ailleurs pour qu'on mohe comment ces marchands se procuraient des esclaves en debors de cette source.

De 1366 à 1897, il y cut, à Florence sudement, trois cent quatre-vingtment ventes d'esclaves, la plupart du cexe fiminis. À Auctore, des marchands forentins s'occupaient régulièrement de ce genre de commerce: Doc. sulls relea, tose., Proces., p. xxxvi, not. 1. M. Bongi cita des exemples pour la ville de Lucques, dans son étude sur Le schieux printable in Rolio, publiée dans la Nasco Astotopia, II (1864), p. 315 et na. Je regrette de n'avoir pu, avant l'impression

de ce voiume, lire celle de M. Zanelli. Le schique orientali de Firence nei ascoli XIV a XV. Fiz. 1866. M. Cibrario (Operate vorde, p. 204) fontuit un exemple pour Barcelone.

Lamri, l. c., p. 474. On trouvers quelques exemples individuels pour Venite, dans la Coll. for doc. inid., MR.: hitt, III, 150 et c., 158 et c., 154 et m.

<sup>\*\*</sup>Chenzio, Della schéanità e del savoggio, I, 464 (on y trouve em gineral beaucoup d'examples); Marco Polo, éd. Tule, T. I, introd., p.c. Au sujet de la princace d'esclaves orientaux sur touts la surface de l'Italie, voy. Makuncev, Mossam. Sinc. marid., I, 1, p. 199, 445; Cod. dipl. Surdiviso, I, 636.

¹ 1= juil. 1466: Chmel, Regester Pricdriche III, uº 4542.

cilité les travaux manuels et, enfin, elles étaient pour le plupart destinées à satisfaire les plaisirs de leurs maîtres. Quel était le sort le plus enviable? celui des hommes, esclaves en Égypte, ou calai des femmes, esclaves en Italie? il acrait difficile de le dire. Les premiers subissaient bien des brutalités tant qu'ils restaient dans les rangs inférieurs, mais ils pouvaient parvenir le de hautes dignités dans l'armée, parfois soême on en a vu monter sur le trône des sultans; les autres étaient traitées avec plus de douceur; sonvent, leurs maîtres les affranchissaient, soit de leur vivant, soit par une disposition testamentaire, mais elles restaient toujours en médiocre estime au milient de la population.

La jennesse et la bonne santé étaient les deux qualités qui passeient avant tout; si le sujet y joignait encore la beauté, sa valeur s'en ressentait naturellement. M. Cibrarjo\* a fait le relevé de ventes d'esclaves dont le plus grand nombre ont eu lieu à Génea et à Venise; il en a réuni 53 pour le XIII\* siècle, 29 pour le XIV\* et 28 pour le XV\*; il a constaté que les prix mivaient une progression croissante d'un siècle à l'autre; ainsi, au XIII\* siècle, ils variaient entre 200 et 300 lire; au siècle suivant, les exemples de marchés conclus au-dessous de 500 sont rares; le prix le plus élevé atteignit environ 1400 lire; an XV\* siècle, le prix courant dépassait 800 lire; il y ent même à Venise, en 1429, une jenne Russe qui atteignit le prix de 87 ducats soit 2093 lire. En Toscane, M. Bongi trouve que les prix variaient entre 50 et 75 écus d'or; les deux plus élevés ont atteint les chiffres de 85 et 132 écus d'or et ils oat également été payée pour des esclaves russes.\*

L'époque la plus brillante du commerce des enclaves à Génes et à Venise correspond à la période la plus prespère de Caffa et de Tana. Mais, en 1395, Tamerlan frappa sur la colonie de Tana un coup dont elle ne se releva jamais; puis arriva la prise de Constantinople par Mahomet II; enfin, ce même sultan interdit aux Vénitiens, dans toute l'étendue de son empire, le transport des esclaves musulmans; il n'entorisait le passage que pour les esclaves chrétiens; ce furent autant d'atteintes qui réduisirent à la détresse cette branche de commerce; en 1459, on se plaignit hantement, dans le sénat de Venise, de la rareté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> On trouvers des exemples d'affranchissement pour la Petite-Arménie et Chypre, dans les Archiv. de l'Or. Int., I, 490 et a.; II, 54, 61 et a., 67, 107.

<sup>\*</sup> Cibrario, Della schiocciù a del suremppio, I, 200 et a., 297 et sa.

Antologia move, II, 226.

<sup>4</sup> Romania, IV, 582.

croissante des esclaves.<sup>4</sup> Cependant, Félix Fabri <sup>2</sup> estime qu'il p avait encore à Venise, à la fin du XV\* siècle, environ 3000 esclaves originaires la nord de l'Afrique et de la Tatarie; il fait seulement mention des Slaves, sans fixer de chiffre.

#### 2º Produits asturels.

#### A1008.

On sait que lorsqu'en pratique une incision dans la fenille charane de diverses plantes du genre aloès, il en sort un suc amer que l'on dessèche et qui entre sous cette forme dans le commerce. Pegolotti an signale trois sortes: l'Alos estrino, conleur de citron et parfois jaune rongeâtre: P. Alos patico, de couleur foncée, d'un grain plus mat que le premier: enfin l'Aloc cavallino, de couleur tout à fait foncée (nero). La première sorte est celle à laquelle il donne le premier rang; il est d'ailleurs le seul écrivain qui la nomme ainsi, c'est probablement la même chose que l'Alse fine d'Uzzano. Le nom de l'espèce désignée en seconde ligne par Pegelotti se trouve dans tous les livres de commerce et les tarifs du Moyen-Age, ainsi que dans tous les traités de meteria medica. Ce nom devrait en réalité s'écrire lesquice, car il vient du grec despo (foie) et indique la nuance foncée de cette espèce, son analogie avec la conleur du foie. La sorte cavallino se trouve sussi, mais plus rarement, dans les sources du Moyen-Age.4 M. Flückiger admet que cette sorte a toujours été une falsification. Elle ne se trouve déjà plus dans les livres de commerce de la fin du Moyen-Age, et de nos jours elle a complétement disparu, tandis que l'aloés hépatique subsiste toujours dans la phar-

Au Moyen-Age, l'île de Sokotora était célèbre pour son aloès, comme l'île de Chio pour son mastic. En citant le nom de cette île, pas un des voyageurs ou des géographes de l'époque n'oublie de parier de son principal produit: suivant Edrisi, il s'exportait dans toutes les directions, à l'Orient comme à l'Occident. On trouvait annu l'aloès

M\*

<sup>1</sup> Antologia muora, II, 944,

Ed. Hamler, III, 482.

Perol., p. 57, 295, 876.

<sup>\*</sup> Uss., p. 18, 48, 74, 114, 188; Chinrini, p. 87, h; Pani, p. 9, b. 45, b, 54, a; Rôle des donames de Massive, publ. dans las Miscotlames di storie dal., X., 76.

<sup>\*</sup> Vey. par ex. Muser Floridus, éd. Choulagt, vers \$284 (le mot sperile est.

la pour la mosuro); Otto Cremonencia (à la suite de Mason), v. 4, 5.

<sup>\*</sup> Uzz., p. 18, 48, 128; Rôle des douenes de Mesoine, op. cit.; Codex de Solerne. I Breslau, d'après une communication faite par Hemschel dans le Janus, vol. I (1846), p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Relations, p. 189; Maçoudi, III, 88; Kdrisi, I, 47 et a.; Abeulf., Géogr., II, p. 198 et a.; Iba-Batouta, I, 888.

en Arabie, dans les districts de Djedjer et d'Hadramaut, mais celui de Sokotora était beaucoup plus estimé. Celui de Cambaye, du Bengale et d'autres points de l'Inde restait toujours à un prix bien inférieur; dans les premier temps de la domination portugaise. Il n'atteignait pas le quart de la valeur de celui de Sokotora." Avant la découverte de la route de l'Inde par mer. 📓 nombre des Eurepéens qui visitaient Sokotora était extrêmement restreint; on ne cite guère que l'Italien Conti, mais l'aloès produit dans l'île était extrêmement recherché et arrivait en Occident par woie d'Aden. Alexandrie et Chypre.4 Toutes les feis que dans un livre de commerce italien le Heu d'origine de l'aloès est indiqué, c'est le nom de Sokotera qu'on trouve. Il n'est pourtant pas possible que cette petite île ait été es mesure de suffire à la consommation de tout l'Occident, même en admetiant que sa production ait été autrefois plus considérable que de nos jours; actuallement, elle est réduite à presque rien. Quand on pe tenait pas absolument à la qualité la plus fine d'aloès, on n'avait pas à aller bien loin pour en trouver. L'Espagne en produisait une espèce qui n'était pas très inférieurs à celle de Sokotora. L'aloès croissait <u>écalement en Grèce (par exemple dans les îles de Kalimena et de Leros). 4</u> dans l'Italie méridionale,\* en Sicile et à Malta. On pouvait demander de l'alcès de Sekotors, mais en n'était jamais sûr de ne pas recevoir sons ce nom un mélange d'aloés de Sokotora et d'Arabie. 10

La plus grande partie de l'aloès, il beaucoup près, s'employait comme purgutif; cependant, les qualités inférieures trouvaient des consommateurs dans certaines branches d'industrie, telles que la fabrication de l'outremer, la dorure etc.<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edrici, I, 47, 58; Chemanddin, p. 96. Vey, dann Bitter, Arabien, I, 801, 860, 810, 615, 661, or qui est dit an enjot de Palote d'Arabie, d'après les relations de veyageurs modernes.

<sup>\*</sup> Clusius, Electrico, p. 148; Th. Pytes, Caprto la Piarmocographia de Filichiger et Hanbury (2<sup>100</sup>6d., Lond. 1879), p. 681.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Thu Khordadhih, l. c., p. 902; Edrisi, L. 151.

<sup>4</sup> Pegol., p. 56, 64.

Thid. p. 295; Dax., p 18, 48, 74,
 112, 114, 189.

Wellsted, dam le Journ, of the geogr. Sec., V (1985), p. 197.

Types, op. cit.

Baondelmonti, Liber insul erobigel, 64. Sinner, p. 106.

<sup>\*</sup> Matth. Platearine, Given énstante, ét la suite de la Seropionie prucéica, Lugil. 1625, fol. ecuzili; Matth. Sylvatiene, au mot Alof, éann la Monamerit de Sularne, op. cli., p. 68.

<sup>26</sup> Edriai, I, 58.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Liber divers. art., I, 8; II, 8 (Entraits, publ. dans le Catalogus général des messuscrite des Bibliothèques des départements, T. I; p. 744, 789) Mecrifield, Orig. treatises, p. chrvii, 168, 941, 478.

# Alun.

L'alun était, au Moyen-Age, un des articles les plus recherchés dans la commerce. S'il faliait en croire un tertain nombre d'écrivains ce ne serait que vers la fin du Moyen-Age qu'on aurait découvert en Occident des gisements de cette matière, et jusque là tout l'alon serait venu d'Orient. Cela est inexact. Il n'est pas besoin de faire une démonstration en régle; quelques dates suffirent. Ainsi, avant 1227, on trouve, dans le commerce, de l'alon de Monte-Argentaro; 1 au XIV<sup>a</sup> siècle, les Flandres recevaient de l'alun de Majorque, de Sedjelmessa (Maroc) et de Bongie (Algérie). Les mines d'alun de l'île d'Ischia furent exploités des l'époque du premier souverain de la maison d'Anjou.3 Enfin, à partir du XIII siècle, l'île de Vulcano, l'une des fles Lipari, est très fréquemment citée parmi les localités d'où l'on tire l'alun. Cet alun avait précisément une réputation de mauvaise qualité, et, dans beaucoup de localités, il était interdit aux teinturiers d'en faire neuge." Il est vrai, d'ailleurs, que les quantités d'alun extraites dans les exploitations d'Occident eussent été insuffisantes pour satisfaire les demandes. Les gros consommateurs et ceux qui tensient aux qualités de choix devaient s'adresser en Orient. Le pays de production par excellence était l'Asis-Mineure. C'est là, que se trouvait la célèbre Phocée, ou Foglia, qui resta au pouvoir des Génois depuis 1275 jusqu'en 1456, sauf une courte interruption pendant le régime byzantin. Les ouyriers des mines étaient, du reste en grande majorité III nationalité grecque. Si jamais l'industrie du Moyen-Age a son historien, nous connaîtrons dans tous ses détails la munière dont se faisalt l'extraction de l'alun; il n'existe pas moins de trois descriptions écrites par des témoins oculaires: l'une, du missionnaire français Jordanus Catalani qui paesa à Phocée en 1330, la seconde, du grand voyageur florentin Pegolotti, et la troitième, de l'historien byzaztin Ducas, qui avait une maison à la nouvelle Phocée et put, en conséquence, suivre fréquemment la travail.4 Le voisinage des centres

Canale, Shoria di Ganora, II, 658.
 Boarquetot, Foirer di Chempogne,

L 907.

Minieri Ricci», Alemsi fatti riguardanti il regno di Carlo I d'Angiò, 1252
 —1270, p. 187; Du même, Regno di Carlo I d'Angiò, 1271—1272, p. 55; Ginstinial. Dixionario del regno di Napoli, V. 154.

Voyez, p. ex., les tarifs du comté de Provence dans le Curinisére de l'abbaye de S. Victor de Marseille, T. I, p. ixavi

et m., xci, xevi; ceux de la ville de Marseille, dans Méry et Guindon, I, 343, 847; ceux du port de Collieure, dans Capmany, Mem., II, 21 le Marenel du commercent, de Pegelotti, p. 295.

<sup>\*</sup> Bonalai, Stat. Pia., III., 198 et a.; Belleau, Régionent sur les arts et méliers, &d. Depping, p. 135 et a.

Recueil de royages et de mémaires, publ. par la Soc. de péogr., IV, 64; Della dictina, III, 368 et «; Ducac, 64. Bonn., p. 180 et «. Les deux derniers passages

d'exploitation et de la côte offrait des facilités toutes particulières aux valescana marchanda italiena, français et espagnols qui venaient charger les produits des mines et les exportaient en Occident; parmi les Italiens, les Genois étaient naturellement les plus forts exportateurs.1 mais les Florentins en prenaient aussi des quantités considérables.º La production s'alevait en moyenne à 14,000 quintaux par an, ce qui ne laissait pas que d'exiger certains efforts pour l'écouler. Que si l'on s'occare de la qualité des produits, on constate que la coutume était de livrer # Foglia un inclange composé dans la proportion de 2/4 de premier choix (alleme di rucca) et 2/2 de choix inférieur (allume minuto, corda, fossa); cependant, on pouvait acheter séparément les choix supérieur et inférieur. Les autres mines d'alon étaient plus éloignées des côtes; leurs produits, avant d'arriver à la mer étaient grevés de fruis de transport, soit par bateaux, soit par axe. Ainsi, on vendait à Carasonte un alun de première qualité, extrait de mines situées, suivant Pegolotti, à sept jours de marche à l'intérieur des terres et aussi abondantes que celles de Foglia. On le connaissait dans le commerce sous le nom de allume di recea di Colonna. Le mot de rocca indique la qualité; celui de Cotonna samble s'appliquer à la provenance. De nos jours encore, il existe des mines d'ainn à Karahissar, sur le Lyons: on distingue cette ville des autres du même nom par l'épithète Chabin; le port le plus rapproché est celui de Cérasonte et les deux villes sont reliées par une route accidentée: la distance cet d'environ vingt heures de marche; comme les mines sont encore à huit lieues de Karahissar, il semble qu'on peut admettre l'identité de ces mines et de celles que signalait Pegolotti. Au temps de la domination grecque, le nom de Karahissar était Colonella et ce nom subsista itusqu'au XIV° siècle: voilà qui suffit pour nous fixer sur l'origine de l'espèce d'alun dont nous parlions à l'instant. Les mines d'Ouloubad fournissaient une marchandise passablement inférieure II celle de Colonela-Karahistar et de Foglia; la production aanuelle était de 10,000 quintaux; cet alun, dénommé par les Italiens alleme Lapai ou Lapaje

étaient ééjé connus du nevant Beckmann, mais il a rénoucé à en trouver l'explication (Beitrige xur Gesch der Erfindungen, II. 1, p. 115—119); M. Kopp (Gesch der Chemis, IV, 69) déduit de la description dounée par Ducas que le procédé de la fabrication compressait trois périodes: le grillage de la rocké d'alun, le lessivage et la cristalliention.

Voy. Cuante, Storie di Genom, III, 883 et s.; Annel Jan., 816 (kin).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dos. suifs rules, toon, p. 109 et st.

Pegol., p. 870.

<sup>4</sup> Daid. p. 869, 96; Doc. valle relea.

<sup>4</sup> Ibid. p. 26, 869.

<sup>\*</sup>Sur cette ville, voyen Ritter, Kleitceien, I., 206, 210, 1018; Zoùschrift /Br allg. Brik., nouvelle aulte, XI, 381.

Voy. les preuves dennées par M. Blue, dans Petermann, Miltheilusgue, 1866, p. 269.

arrivalt au port de Triglia sur la côte méridionaie de la mer de Marmara, après avoir subi un transport par axe de quaire jours; il était expédié jusque dans les Flandres. L'ahun de Koutahièh (nonsoée Cottei par Pepel), la capitale de la principanté turcomane de Kernsian, était à peu près de même qualité; ou en extrayait annuellement environ 12,000 quintaux; tout cela était dirigé vers la mer Égée, moitié par axe, moitié par eau, et aboutissait aux ports d'Altohogo (Éphène) et de Palatia (Milet), d'où se faisait la réexpédition: une partie minime allait jusqu'à Satalia, sur la côte méridionale, mais le transport par axe durait quinze jours. Enfin, le sultanat d'Iconium avait aussi ses mines d'alun: elles furent même affernées à deux France vers le milieu du XIII siècle, de sorte qu'en peut être certain qu'à estte époque au moins la production extrait dans le commerce d'Occident.

An milieu des groupes d'îles qui forment comme un pout entre l'Azia-Mineure et l'Europe, nous en trouvons une, dans la mer de Marmara, l'ane des îles des Princes, qui livrait au commerce, pendant le Moyen-Age, une petite quantité d'alun de qualité inférieure. Mitylène (Lesbos) produisait encore de l'alun au XV° siècle; au XVI°, on en vendait encore sous cette étiquette en Italie, mais, comme le fait remarquer Belon, cet alun devait plutôt provenir de Kypsella (Ipsella, Ipsala, sur la Maritza) dont ce voyageur visita les mines: en effet, il existe ça et là, en Thrace, des dépêts d'alumine, par exemple il Maronia, à l'onest de l'ambouchure de la Maritza.

Les aluns de Thrace, d'Asie-Mineure et des îles grecques arrivaient en abendance sur le marché de Constantinople.\* Alexandrie avait également un entrepôt de cet article.<sup>19</sup> Il y arrivait soit de la Haute-Égypte et de la Nubie<sup>11</sup> par le Nil, soit même du fond de l'Arabie (Yémen).<sup>12</sup> Les produits de ces pays furent connus de très boune heure en Occident.<sup>13</sup>

Pegel., p. 26, 245, 296, 279; Um., p. 17, 47, 74.

Par enite de cette circunstance, ca. Afoignait parfois cet alun pur le nom d'Alun d'Altologo.

Pogel., p. 295, 370; vey. (Tehnheddin,
 p. 363, 364, 386,

<sup>\*</sup> Guill. de Rubrouck, p. 899.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 26, 870.

<sup>\*</sup> Doc. suile refer. tope, p. 100-171.; Chietele, p. 848; Mon. Hung. bini., Acta extern, V. 14.

Belon, Observatione (éd. de 1565),
 p. 110 et a.

Don sulla relat. Inta, p. 160.

<sup>\*</sup> Pegol, p. 15, 96, 29, 84, 87,

Pegul, p. 56; Tal et Them., III, 444. "Alumen album de Alexandra," ou encore, "Alumen gatimum," Arch. const., XIX, 111, 119.

Amari, Dipl. arab. fior., p. 205, 400 (at les citations); Chamsoddin, Manuel de la cosmographie, trud. Mehran, p. 14; Amad. Colore, dans Pertz, SS., XXI, 208; Calcacohandi, trad. Whatenfeld, Abh. der Gest. Ges. der Wiss., XXV, 160.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Kazwini, trad. Ethé, I, 1, p. 837; Chemseddin, op. oit.; Geber, oit. dans Kopp, Gesch. der Chemis, IV, 58.

Munch, Antiq. Sol., p. 369, 270,

Pour en finir avec cette énumération, ajoutons encore qu'au XIII. siècle, on trouvait fréquerament dans le commerce une sorte d'alan dite d'Alen.1 Il est difficile d'admettre qu'Alen fât en réalité le lieu d'origine de cet article. Il venait cependant bien de l'intérieur des terres. et, s'il faut désigner un lieu de production, on pourrait s'arrêter . Edesse: en effet, cet alun d'Alen était aussi qualifié d'allame di Bocca, nom qui samble rappeler celui de Rocca (Roha), ville de Mésopotamie, l'ancienne Édesse, aujourd'hui Orfa: vers 1459, un génois nommé Bartolomeo Pernice découvrit dans l'île d'Ischia une roche alumineuse et en commença l'exploitation; on raconte qu'il avait appris l'art d'extraire l'alun à Rocca (dalla citta di Roccho di Soria), où il sarait passé plusieurs années pour affaires de commerce.º Il y a dans toute cette histoire bien des invraisemblances. D'abord, l'individu qui découvrit ou plutet qui retrouva l'alumine à Ischia, ne pouvait-il pas avoir appris la fabrication de l'alun autre part qu'à Roha (Édesse), une ville complétement inconnue des Occidentaux comme place de commerce? N'y avait-il pas Foglia, où cette industrie était activement exploitée par ses coupatriotes? Mais admettons, si l'on yeut, qu'un Génois du XV° siècle ait été apprendre ce métier à Roha; il n'en reste pas moins que le nom de l'alumen rocce était connu plusieurs siècles apparavant, qu'il était usité couramment pendant tout 🔳 Moyen-Age, et cette coïncidence, si coincidence il y a, ne prouve pas qu'il s'appliquât à un alsu provenant de la ville susnemmée. Il est bon de remarquer que, dans les livres de commerce et dans les documents du Moyen-Age, quand ou rencontre l'expression "Alumen rocces" on "roze", os qualificatif n'a nallement pour objet de désigner l'origine de l'alun, mais une qualité particulière qu'on pouvait se procurer n'importe ed, et qui s'extrayait des mines de Foglia, tout comme de celles de Colonela.<sup>1</sup> Il me semble donc qu'il n'y a sucune relation I chercher entre la qualification "alumen rocces" et le nom de la ville de Roha.4 L'alchimiste arabe Geber (vere 900) em-

878, 381, 386; Liber civers, artisms (Macr. de Mantpellier); ef. Catal, génér, des suser, des biblioth, des départ, I, 749, 760; Merrideld, p. 79, 845, 848.

Germain, Hist. du commerce de Montpatrier, I, 248 et s.; Mery et Guindon, Hist. de Marseille, I, 346; Caymany, Mons. de Burcelone, II, app., p. 74; Bonaini, Stat. Pio., III, 119; Tarif de Promues (v. plus baut), p. luxxiv, xei, nev.

Agost Giustiniani, Armali di Genora, p. 214; Pontanne, dans le Theoderus de Gritoine, vol. IX, 8º part., p. 88. Suivant

M. Armingant (Venice et le Bou-Empire, p. 439), c'était là que les Vénitiens avaient appris la manière de préparer l'alun. Je me demande où cet auteur a pris ce rencégnement.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 26, 295, 868, 869; Dec. suite relea. tota., p. 169 et a.; Arch. Vanel., XXVII (1884), p. 92.

<sup>\*</sup> Dans con Altrieutscher Wörderbeich (II, 848), M. Schade semble tenir à cette étymologie et, à l'appui de son opinion, il parie de la nature des roches dans la chaine de montagnes out s'étend un noch

plois indifféremment les termes siemes rocce ou alemes placiale, et Pegolotti dit que Pallume delle rocce est celui qui se fixe en cristaux semblables à ceux de la glace, sur la parci du récipient où se fait la préparation. La vérité est que le mot Rocca signific roche et que si l'alun de première qualité était asses compact pour qu'on le comparât à la glace, on pouvait aussi bien le comparer à une roche.

Mais nons voici arrivés, sans nons en apercevoir, à parier des qualités d'alan. La première qualité, nous l'avons dit, se désignait sous te nom d'allums di recea on allume di chiaccio, se présentant en bloca compacts comme la glace, claire, brillante, avec une coloration blanche, ou bien tirant sur le rouge pâle ou le vert pâle. Après cette qualité venait la sorta della buona allumiera, composée pour la petite moitié d'alun en reche et pour M reste d'alun de troisième qualité. Cette troisième qualité se nommait corda ou fossa : on la ramassait un fond des cuves ou bassins servant à la prégaration; elle était en petits cristaux, d'où le nom d'allume minute qu'en lui donnait aussi parfois. En dehore de ces trois qualitée, nous trouvons, au Moyen-Age," l'alun de plume, rappelant par son aspect une barbe de plume ou une tresse de cheveux et se laissant facilement cliver: cette qualité se tirait surtont du nord de l'Afrique." En faigant fondre à chaud de l'alun avec de Peau de roses et du blanc d'œuf, et en faigant réduire, on obtenait une zorte de sucre, l'altemen succarimen dont 🖪 nom revient assez fré-

d'Orfa et il en conchut à la possibilité d'y trouver des gisements d'ales. Partant de là, il admet, sans avoir la preuve, que ces gisements ont été probablement exploités dans l'entiquité, et il ajoute que, per la suite, et, en particulier, à l'époque où les France possédatent la principauté d'Edesse, les Occidentaux purent faire leur apprentimage" dans les mines d'alux qui existeient avant l'époque des croisses (?). J'ai déjà dit combies l'existence de la principanté d'Édesse avait été courte, et l'ai demontré que son rôle dans l'histoire du commerce de l'Occident avait été absolument ineignifant. L'hypothèse souteun par M. Schado est, traiment, idea mai choiste.

47, 74, 115, 191; Beneini, i. c., III, 890; Chiarini, p. luxxiii, s.

<sup>4</sup> Merrifeld, p. 19, 65 et a., 67, 89, 265, 898; Bourquelot, Foirce de Champagne, I, 207.

\* Pegol., p. 26, 285, 349; R se sert numi tout complement, par abréviation, de la désignation sorts, fail. p. 248; Canth, Socres de un Lombardo negli erchisi Venes, p. 189; Sather, Dec. inid., III, 268.

" Pegol., p. 26, 295, 368 et su; Chierini, p. lxxiii; Doc. suile roles. 2004, l. c.

Oapmany, H, 90; Turif de Provence, op. cit., p. 12xxiv, xel, nov; Pagol., p. 170; Usz., p. 16, 47, 74, 199.

"Allumo di piuma," d'on "piumen alun" dans les Harresrocces (Recès hannéatiques), lèmeset, vol. II, p. 286.

Pegol., p. 270; El Bakel, dans le Jeurn, arrot., 5º strie, T. XII, p. 450.

<sup>\*</sup> Manget, Bibliotheco chemics, I, 550.

Pegol., p. 548.

Voy. les passagus déjà cités de Pegel, et ensero p. 211, 248, 806; Unn., p. 17,

quemment dans les livres de commerce, les tarifs de douane et les recettes des arts et métiers au Moyen-Age.<sup>1</sup>

L'alun était l'agent indispensable pour la firation des couleurs sur les étoffes; on lui attribusit de plus la propriété de leur donner plus d'éclat et de brillant: aussi, on ne teignait pas une pièce de drap ou de soie sans employer l'alun. Les teinturiers, les enlumineurs, les peintres, les doreurs, en faisaient grand usage, sans compter les tanseurs qui s'en servaient pour la préparation de leurs cults."

Plus les applications de ce produit étaient variées, plus les branches d'industrie qui l'employaient étaient nombreuses, plus il était fâcheux que la production en Occident restat dans un état d'infériorité sons le double rapport de la qualité et de la quantité, infériorité qui avait encere empiré per ce fait que, dans beaucoup de mines autrefois en exploitation, le travail avait cessé. Jamais la dépendance su la nécessité de ce produit placait l'industrie d'Occident à l'égard du Levant ne se fit sentir plus durement qu'à l'époque où les Tures détraisirent l'empire d'Orient, les principantés turcomanes d'Anie-Mineure et la colonie génoise de Foglia, et mirent la main sur toutes les mines d'alun de ces contrées. Ou estimait à 100,000 écua d'or les sommes qu'on versait chaque année dans le trésor des sultans, rien que pour Palus, et c'était une médiocre consolation de penser que c'étaient des Italiens qui affermaient la plupart des mines. Enfin, en 1469, un certain Padouan, nommé Giovanni de Castro, qui avait cu une teintarerie à Constantinople juaqu'au moment de la prise de la ville par les Turcs et qui, par conséquent, connaissait bien l'alun Levant et ses gisements, découvrit # Tolfs, près de Civita Vecchia, un dépôt d'alun de première qualité.\* Pie II salua cette découverte presque comme une victoire sur les Turce; il poussa énergiquement à l'exploitation des mines, décida que le bénéfice en serait appliqué L la guerre contre les Turcs et fit un cas de conacience aux industriels chrétiens d'acheter leur alun au 6. Siège au lieu d'aller se fournir chez les mécréants.4 Comme la qualité du nouveau produit dépossait d'au moins

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Papel., B. 205; Um., p. 18, 190; Thrife de Bulogne, dana Murat., Astiq. Sal., II., 894; de Marseille, dana Méry et Guindon, I., 544; cf. 576; de Provenes, op. cit., p. laxxiv; Bonaini, Stat. Pic., II, 1216; Leiber diversurem artises (à Montpellier), p. 755; Merrihald, p. 49, 67, 480, 449, 519, 894.

Ford Catal, p. 60; Duc., p. 1; Puchym., I, 490; Um., p. 116 at a., 160; Per uni, Storic del communecio e dei benchieri di Firmezo, p. 80; Bonaiai, Stat.

Pia., III., 96, 198 et a.; Abt. de l'École des charles, 4º série, T. III., p. 56,59; Mesrifield, p. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bollenn, Réglemente des arts et métiere, p. 205, 242, voy. aanti Leroux de Linsy, Vie d'ainme de Bretagne, IV, 62 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pine II, Commentarii, p. 195 et a.; Guglichmotti, Storie delle marine postificia, II, 884 et a.; Mon. Hung. hist., Acts exiers, V, 280 et a.

Volgt, Bass Silvio Piecelemini, III.,

20 % celle de l'ancien, l'alun romain ne turda pas à obtenir partout la préférence; seulement, les agents du 8. Siège hausant continuellement les prix, les nations où l'industrie employait l'alun finirent par se révolter centre cet abus; mais cependant, ou re s'adressa plus jamais l'Orient d'une manière nauxi générale qu'anparavant. D'ailleurs, ou n'en était pas réduit uniquement il l'alun du pape. On avait repris, en 1459 à l'alun du pape. On avait repris, en 1459 à lischia, et en 1458 à Volterré, l'exploitation des mines, de sorte que la matière première était suffisamment abondante. A partir de cette époque, ou s'occupa davantage en Europe de la recherche des glesments d'alumine.

## Ambro.

Soit dans leurs voyages à travers leur pays d'origine, noit dans leurs navigations II travers l'Octan Indieu, les Arabes recuellisient assez fréquemment des morceaux plus ou moins gros d'ane matière dure. gristire, analogue à la cire; par l'échanffement, elle émettait une odour d'une nature fine. Cette matière, connue sous le nom d'ambre, tenait parmi eux un des premiers rangs dans la classification des parfuns.\* Les opinions étalent extrêmement divisées sur son origine, et cela n'a rien d'étonnant, car on la trouvait tantôt an milien des flots de la mer. tantôt sur le rivage, tantôt au miliou des rochers ou des récife, tantôt enfin dans 🛘 corps de certains poissons. Haroun al Raschid voulut acquérir une certitude à cet égard et fit interroger les habitants des côtes méridionales de l'Arabie; le résultat de l'enquête faite Il Aden, à Choumna (7), à Hasek, fut que l'ambre sortait de sources situées au fond de la mer et que les flots le déposaient sur le rivage. Edrisi, qui rapporte cette anecdote trouvée par lui dans un livre de médecine, adopte cette opinion et compare ces sources du fond de la mer aux sources de naphte qui sortent de terre. Cette idée avait d'ailleurs été déjà émise avant lui par Ibn-Sina (Avizanne) et reproduite par Sim. Seth. Une antre idée qui se rapproche assez de la précédente, c'est que l'ambre serait une plante creissant au fond de la mer, une sorte d'éponge que les flots arrachent et poument sur le rivage; suivant d'autres encore, no ne serait autre chose que de Pécame de mer solidifiée. Tous coux

<sup>546</sup> et m. C'était un ma d'expressantention: Sanut., Dier., III, 1496.

Brayesel, Hist. du commerce et de la marine en Bilgique, II, 287 et 1., en donne un exemple pour les Flandres.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Suppl. chron. P. Jac. Bergomatia. p. 290, 68. Venet.; Sampo, Vite del dept. p. 1168.

<sup>&</sup>quot; Yey. Magneth, I, 207; les polites atabas le adhibrant à l'infini.

<sup>\*</sup> Edriel, I, 64; Avicouse, 64. Plamp., p. 262; Both, 64. Langhavel, p. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Relat., I, 4; Magondi, I, 165 et s., Spray., p. 151,

Avionne combat cotte spinion, L.c.

oui se rangealent à l'une ou à l'autre de ces opinions et considéraient par conséquent l'ambre comme un produit de la mer. I savaient aussi qu'on le trouve assez fréquemment dans le corps du cachalot (Physeler Polycophus), mais, pour expliquer ce phénomène, on prétendait que ce côtacé l'avait avaié et était mort d'indirection." D'autres admetiaient que l'ambre se formait dans 🖿 corps même du cétacé, que c'était un excrément.<sup>6</sup> Le fait est, les Grecs Pavaient déjà reconan, que l'ambre est une matière animale; seulement, ce n'est pas un excrément, mais une induration probablement maladive. Chez les Arabes, l'ambre passait pour être de bonne ou de many-i-se qualité, suivant la partie du corps de l'animal où on le trouvait.4 Il existait enfin une troisième opinion. basée sur les affirmations des indigènes des îles Maldives: c'est que l'ambre serait l'excrément durci d'un oiseau de grand taille, et que le parfom spécial qu'il exhale lui serait communique par les plantes aromatiques dont ce volatile fait sa nourriture; une partie resterait es dépôt sur les rochers dont ces lles sont hérissées, ce seruit l'espèce la plus fine, mais aussi la plus rare et la plus chère; une autre partie serait emportée par les vents et par les flots et transportée par la mer sur des rivages plus ou moins lointains, ce serait une qualité inférieure; enúa, une troisième partie serait avalée par des poissons, mais provoquerait une indigestion qui les forcerait à la vomir, et ce serait la plus manyaise qualitá.

Il est facile **t** relever dans les auteurs arabes une longue liste de pays **d**'lles où l'on recueillait l'ambre. Ils sont échelonnés pour la pinpart dans l'Océan Indien, sur une longue ligne ayant pour point

\* Releat., I, 146; Maçoudi, I, 885; Kar-

wini, L. c.; Serap., L. c.

m sept parties, dont l'une était nommee par eux Mer d'Harkand (des iles Laquedives et Maldives any fles Andaman et Nikobar) et produkuit beancoup d'ambre (Helat., E 11; Edrisi, I, 63, 64); ils 4anmaient à une autre le nom de mer de Shalahat on Shelahat (dans la région dos iles de Malacca et de Sumatra). Il est probable que c'est de cette mer que provennit l'ambre de Salahat qu'A-riceana (op. cit.), cite comme la plus fine; Seth, (eg. cit.), su ouplant Avicense, commet ng sontrooms et fait de cette met was ville: ed demay, ő dendideces es um mále. Tokus Bildys (var. Bilalts) tsompatoping. M. Leclaro exprime la même opinion: vey, traduction d'Ilm Beline. Not et entr., XXV, 1, p. 471, not.

Karwini (trud. Ethė, I, 1, p. 945. 251) est aussi de cenx-là.

<sup>\*</sup> Relat., p. 144 et s.; Maqoudi, I, 834; Kaswini, op. cit.; Avicema, I. c.; Serap., I. c.

Cent l'opinion d'un médecia de Bagdiad. Hobeich sha Hannan, cité par Ibn Beitar, II. 910; Edrisi, L. c., et Aboulf., L. c., la repoussent; Constantinus Afr., Opp. (I, 357), s'y range au contraire.

Barbom, p. 313, a, b; Custanheda, IV, 35; une légende de la carte de Fra Muure, inscrite dans la région des Maldives, semble établir une relation entre les "esoli" (nocolli) et l'ambrasan".

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Les Arabas divisaignt l'Octan Indian.

de départ la côte orientale d'Afrique (Barbera, Zendj) ou des îles volsines et se terminant à la Chine; c'était dans les îles d'Afrique que
l'on recueillait la qualité la plus fine.¹ Les localités intermédiaires les
plus riches étaient: Il district de Szobar, sur la côte méridionale de
l'Arabie; les babitants le parcouraient an clair de lune, montés sur des
chameaux dont le fiair les aidait à découvrir les gisements:\* les îles
Kourian-Mourian,\* les îles Maldives et Laquedives,\* le district de Kalinga sur la côte de Coromandel,\* enfin les îles Nikobar.\* L'ambre recueilli dans ces diverses localités arrivait en Occident par deux voies:
d'abord par la mer Rouge, qui en fournissait elle-même une certaine
quantité refoulée jusque là par l'Océaa et déposée sur les bords; Adam
avait un entrepôt spécial de cet article que l'on cite fréquemment: en
second lieu par le Golfe Persique; c'était par là que s'approvisionnaient
les droguistes de Basra et de Bagdad,\* et plus tard les bazars de
Tauris. \*

Pegolotti nous apprend que les marchands occidentaux tiraient l'ambre d'Alexandrie, de Famagouste, de Beyrout, de Tauris et de Constantinople. 11 Cet écrivais ne se prononce pas sur la nature de se produit; quant à Ussane, fi m nomme Ambra di balena (p. 192), ce qui prouve que le commerce d'Occident en attribuait, avec raison, la production à un animal marin de l'espèce de la baleine. Dans les livres de commerce d'Occident, ou ne trouve ancene indication relative aux lieux d'origine de cet article. Les voyageurs qui ent parcouru l'Orient à cette époque en parlent très rarement; par exception, Marco Polo le signale à Sekotora, dans les îles Kourian-Mourian, à Madagascar et au Zangueber, 12 Barbosa dans les îles Nikobar, dans les îles Maldives et dans deux îles voisines de Sokotora (probablement les Deux Frères). 22

<sup>1</sup> *Robot.*, p. 144; Maquedi, p. 381 et s.

<sup>\*</sup> Belat., II a; Maçoudi, I, 565 et a, 567; Açmay, cité par Maltina, ilean ece notes sur le Voyage de Wrode dans l'Hadramout, p. 299; Sur Chihr, voy. introd. de même ouvr., p. 88; Sim. Seth (op. sit) stuant bassi l'ambro, que l'on trouve, dit-il, ir un magalia malagrip vie Malainance Agaßias Tüyen layapire.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edrici, J. 49.

<sup>4</sup> Ročet., p. 4; Magondi, I, 885.

<sup>\*</sup> Roles, p. 80; Maçoudi, I, 688. Dans co dernier passage, an lieu de Firendj, il fast lire Kirendj, comme dans lee Rolet. Elliet, Hist of India, I, 5, 95, demontre que c'est hien de Kalinga qu'il s'agis.

<sup>\*</sup> Raint, p. 8, 17; Maçoudi, I, 389; Ibn Khordadbeh, p. 386; Edrici, I, 76; Kaswini, trud. Ethé, I, 1, p. 230; Rachideddin dans Elliot, *Hist. of India*, I, 71; voy. aumi Lassen, IV, 389.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Edrici, I, 186.

<sup>\*</sup> Em Khordadhèh, p. 260; Don al Ouardi, p. 43.

<sup>\*</sup> Relat., p. 145; \*. . . . de l'Irak et de la Perse dit Maçondi dans le passage correspondant, I, 685.

<sup>10</sup> Ibn Betonte, II, 180.

<sup>&</sup>quot; Pegel, p. 7, 17 et s., 67, 65, 77.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Éd. Pauthier, p. 678 et a., 686. Il nomme les animaux marins du corps desquele vient l'ambre, "baleitenes et capdor".

<sup>18</sup> P. 209, a, 315, a, 218, b

Il est temps de dire que l'ambre ne se trouvait pes uniquement en Orient. En effet, le cachalot n'e jamais habité exclusivement l'Océan Indieng' s'il était plus rare dans l'Océan Atlantique, il s'y montrait ce-pendant asses fréquemment, surtout dans l'antiquité. Il en est résulté que l'un recseillait aussi de l'ambre jeté par la mer sur les octes de Portugal et d'Espagne; il était réputé de qualité inférieure, mais il y en avait néasmoins asses pour faire un article de commerce qui s'exportait même jusqu'en Égypte.

L'ambre se trouvait dans le commerce soit à l'état brut, en masses informes, tel qu'il avait été recueilli, soit en petits morceaux percés d'un trou et enfilés comme un chapelet (a mode di poternostri).<sup>4</sup> Il s'employait en médecine (teinture d'ambre) et cet usage a dû de tout temps être plus répandu en Orient qu'en Occident. Comme parfum,<sup>5</sup> au contraire, il était entré dans les mœure des grands personnages d'Occident; on le conservait dans des récipients spéciaux, affectant la forme de pommes d'or on increatrées d'or, ou escore dans des bourses ou des casestes. En Orient, en en faisait des colliers, des tasses et des figurines de toutes sortes; en Occident, on en fabriquait des crucifix, des chapelets, des boutons, des objets de fantaisie de toute espèce, des figures en haut relief, des statuettes etc.; on en faisait des incrustations dans les boiseries des chambres; on en faisait des incrustations dans les boiseries des chambres; on en faisait des incrustations dans les boiseries des chambres; on en faisait des incrustations dans les boiseries des chambres; on princes. 12

On trouvers des données détaillées sur les régions dans lesquelles il est répands, dans Brandt et Rutschurg, Dersielleng der Thiere, I, 104—106.

Maçoudi, I, 996 et a.; Istachti, p. 25; Absalf., trad. Remand, II, I, p. 969.

<sup>&</sup>quot;Maçoudi, l. c. M. Sathas (Doc. inid., III, 865) montre que, parfois, l'ambre ituit exporté d'Occident en Orisat.

Pegel, p. 7, 17, 18; Uss., p. 14.

Gurcie de Orto, p. 149; Houighergor, Früchte des Morgenlanden, p. 207.

Boland. Patav. (dans Periz, 85., XIX, 46) fournit un cuemple de l'emploi de l'ambre comme parfem.

Donet d'Areg, Choin, II, 308, 841, 347, 508; Dibliothèque de l'École des chartes, 6º mirle, I, 364, 868; Swentaire du mobilier de Charles V, éd. Labarte, p. 59, 290, 200 etc.; Mon. Hung. hist., Acta extera, I, 346 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quatromèro, Mémoiros sur l'Ággylia,

II, 866 et m. (Description du triser de Montagner Billoh d'après Mahrist); Journ. meist., 5° série, XVII, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il existait à Paris une corporation spéciale de Petendériers d'ambre et de gest (jayet): Boileau, Règlements our les arts et les nottiers de Faris, éd. Depping, p. 71; Mon. Hung. kist., Acts extern, I, 269.

<sup>&</sup>quot;Botones do ambro": Taf. et Thum., III, 955, 969. "Pireles de ambro": ibid. 277.

Donet d'Areq, Chois, II, 808, 836 et a.; Bibl. de l'École des charies, 1 a., p. 438, 430; Lereux de Lincy, Anna de Bretague, 4V, 147 et a.; Labordo, Duca de Bourgogne, II, 263; III, 44; Remonantifologique, 1860, p. 618, 614

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> On trouve des entreples tirés de remens en vieux français, dans Francisque Kichel, Recherches our les étoffes de sois. II, 150 et m.

Douet d'Azeq, Compter de l'ergenterée. p. 10.

#### Banme.

Une des cariosités les plus remarquables de l'Égypte au Moyen-Age, était la ferme de Matarea; avec son jurdin planté de baumfers et armeé par une source miraculeuse, objet de vénération chez les chrétiens comme chez les Makométans. Suivant la légende, la Vierge Marie y avait pris un moment de repos avec l'enfant Jésus pendant la fuite en Egypte; aussi pas un des nombreux pèlerina, qui se rendaient en Terre-Sainte par l'Égypte et la presqu'île du Sinai s'eût-il manqué de s'y arrêter en passant. D'ailleurs, la route du Caire su Sinal passait devant Matarea; cette localité était située sur la lisière du désert, 💵 quatre lieues environ in Caire et dans le voisinage de la ville d'Ala-Chams, dont les géographes arabes donnent souvent le nom an célèbre jardin.º Chaque point du terrain renfermé dans les limites de la ferme avait sa légende: l'imagination populaire attribuait à la plantation de baumiers une origine miraculeuse et, par une déduction assez naturelle, on croyait que ce petit coin était, dans le monde entier, le seul où pût croître la plante d'où l'on tiruit le baume. A une certaine époque de l'année, quand la sève genfait les rameaux des arbrisseaux, les jardiniera pratiquaient des incisions dans l'écorce en ayant soin de ménager le bois, ou bien ils détachaient des feuilles, des rejetons, des ramilles; le leaune commençait framédiatement à suinter par les blessures faites à la plante, et on le recueillait de diverses manières, soit à la main tout simplement, soit an moyen de bandes de coton ou de petites fioles auspenduce à la plante et dont on versait ensuite le contenu dans de plus grands vases: on laissait reposer la sève ainsi récoltée, de préférence au soleil; les impuretés se déposaient au fond des vases et l'haile pure surnageait; on la décantait et on la plaçait sur le feu, où elle prenait une belle couleur d'un rouge vineux. Le baune récolté de cette manière passait pour le plus fu, mais en distinguait encore celui qui s'était écoulé naturellement per les incisions pratiquées dans l'écorce.



Divers autours ent donné des relations détaillées de ces visites; nous no citerons que les plus remarquables: Simon Simonis, p. 48—50, Ludolf, de Suthers, p. 52 et es., Proscobaldi et Guezi son desspagnen, p. 61 et m., 506 et m., Tucher, p. 867 et s., Ghistele, p. 178 et m., et Pel. Fabri, III, 2—18.

Avicano, Eb. 2, 6d. Plemp., p. 68; Dm Beltar, I, 180, 296; Abdallatif, Descr. do l'Appete, p. 20, 80. Le médecta Sim.

Seth, (De allouentle, ed. Bogdam, p. 14), s'inspirant des écritains arabes, dit à propos de l'ambre: ploreus le propo suppose vio 'Hiller suppi bropatiqueles. En effet, Ain Chema signific source du solail (littéralement, seil du solail). Palri part de là pour comparer poétiquement la source merie de l'atteres à une "larme qui brille dans l'oul du solail". III, p. 9.

<sup>\*</sup> Abdallatif, p. 90; Seth, 6d. Bogdan, p. 14.

La récolte ne dépassait pas 60 Rotis dans les meilleurs années: 1 d'après les données de Pegoletti, le poids du Rotl est de deux II trois livres." Les opérations de la récolte étaient surveillées de près, car elle devait être remise intégralement au sultan, propriétaire de la ferme. Le prince an faisait des gracieusetés: il en envoyait une partie aux princes on même any états républicains avec lesquels il échangeait des ambassades; il en donnait à certains voyageurs à l'occasion de leur présentation. A des dirnitaires religieux ou la loues de son empire. Une autre partie allait aux köpitaux. Ce qui restait, II in faisait vendre, et quelques uns des dirnitaires qu'il avait honorés de ce présent faisaient de même et cédaient leur lot, contre argent, à des étrangers de distinction. De temps à antre, quelque voyageur trouvait moyen de se procurer de cette sorte de baume I Matarea même, mais alors, c'était le produit d'un détournement et ou sayait le lui faire payer. Copendant, les jardiniers et surveillants de Matarea n'étaient pas réduits à ces gains illicites; ils pouvaient s'en faire par une voie tout à fait régulière, car on leur abandonnait les branches compées; en les faisant bouillir et en les compriment, ils en extravaient encore une grande quantité de sève, inférieure assurément et comme pureté et comme finesse à celle qui était sortie naturellement, mais encore assez extimée nour être cotée à un prix élevé.\* Il y avait de la sorte toujours en circulation du barres provenant du jardin de Matarea. Mais il pe faut pes perdre de vue qu'à l'époque où le jardin était en

<sup>&#</sup>x27;Abdallatif, p. 13; Avicense, éd. Piemp., p. 66 et a. (ce détail ne se treuve copendant pas dans les textes que Plempius sysit sons les yeux.: Il l'a tiré d'ans visille traduction).

Pegal., p. 88-68.

Tuzher, p. 868, Harff, p. 109 et s., Pahri, III, 16, et Breydenbach z. p. donnent les zame de quelques princes orientant, à qui le sultan envoyait régulièrement du banne. Il faintit souvent présent de facons de la précieuse liqueur à des princes chrétiens, tals que Catherine Cornaro, reine de Chypre (Mas Latrie, Hist. de Chypro, III, 406), le doge de Venire (ibid. 488), le dec de Milan, Galéne Maria Stores (Archiv. stor. loveb., I, 105). Cos princes chargesient, parfeis, leure ambassadeurs d'auprisser au sultan laur désig d'en recevoir de ca main; voyer le pusmge de Makrisi, cité par de Sery deux son étude sur Abdallatif, p. 80, et Ludolf.

de Suthem. p. 58. Des puiseances commerciales, telles que Venise et Pire, profitaient de leurs relations avec l'Égypte pour faire demander le baume nécessaire à lours églises, et les sultans étaient assis démais de préjugés pour l'accorder; Ameri, Dépl., p. 258, 261, 258; Taf. et Thom., II, 188.

Ghistele, p. 157.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 849; Paloi, III, 17,

<sup>&#</sup>x27; Yeyes le passage de Makrisi, cité pius laux. Dans Calcaschandi (trad, Wintenfeld, Gest. Abb., XXV, p. 14). Ibn al Athir énumère diverses maisons qui recovaient une allocation régulière de banne, et nomme l'éleopitalé et les "ahitemen de Syrie".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pahri, III, 16, 17.

Frencehaldi, p. 62 st a.; Gueci, p. 808.
810; voy. auszi Tuchez, p. 888.

<sup>\*</sup> Ludolpho de Suthum, p. 54; Fahri, III, 14.

plein rapport, il n'y cut jamais plus de 4 \$\ 600 pieds de baumiers; cela suffisait-il pour satisfaire à toutes les demandes? Il est permis d'en douter, en admettant même que les vendeurs alent déployé toute l'habileté possible pour allonger leur marchandise au moyen d'autres drogues; le fait est qu'il n'y a guère d'articles pour lesquels on se soit autant plaint des falsifications.\(^1\)

Les écrivains mahométans et chrétiens, nous l'avons déià vu, ont affirmé et répété, d'accord en cela avec la légende, que seuls les pieds de baumier plantés dans le jardin de Matarea et arresés par la source miraculeuse pouvaient donner du baume. En dépit d'eux, nous nous permettrons pourtant de chercher s'il ne pouvait pas en venir d'autre part. Dés l'antiquité, avant la créstion du jardin de Matarea, il y avait des baumiers dans la Syrie, la Palestine, l'Arabie et l'Égypte: les Juifs, les Grecs et les Romains connaissaiant le suc qui en découle. On peut suivre la culture du baumier en Palestine jusqu'au cours du Moyen-Age. Un pèlerin du VIII\* siècle, S. Wilibald, eut occasion d'acheter du banne à Jérusalem.\* Il est vrai que ce banne pouvait avoir été importé; mais veut-être nous sers-t-il permis d'en douter, quand nous saurons que. cent ans plus tard, un autre pèleriu, Bernardus Sapiens, trouvait encore à Jéricho la plantation de baumiers mentionnée par les écrivains de l'antiquité et voyait les habitants pratiquer des incisions dans l'écorce avec des pierres pointues,\* pour en faire couler la sève.4 Disons.cependant que la culture du baumier semble aveir été abandonnée de très bonne beure en Palestine. A partir de l'époque des croisades, il n'en est plus question. Lorsque Burchardus (a Monte Sion) visita le village d'Engaddi, vers la fin du XIII e siècle, il ne trouve plus, sur l'emplacement d'une autre plantation également célèbre dens l'antiquité, que de misérables restes retombés à l'état sauvage par suite de l'incurie des Sarrasina. Abdallatif (mort en 1231) dit qu'il n'y a pas

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fahri, III, 18; Broydenbach, a. p.; Schiltberger, p. 117; Maundeville, p. 63; Matth. Platearius, circa instante, p. caravilli; Alpinus, De baltamo dialogus, p. 72 (et à la suite, le Liber de plantie Ægypt, Venat. 1592); Veslingius, Opobaleumi viudicia, p. 950 et sa. (à la suite de l'Hist. mater. Acquet. d'Alpinus. Lugi. Bat. 1798).

Dans Canisius-Bessange, III, 1<sup>hos</sup> part., p. 113.

<sup>&</sup>quot;Cétait aussi avec une pierre pointue on un os aigules qu'on pratiquait, à Matares. l'incision de l'écores; suivant une antique tradition, on eroyals que l'emplei

d'un instrument de fer nuissit à la plante; 10y, Abdallatif, p. 20, et la citation extraite de Maundoville, fidd. p. 67; Fabri, III, 16.

<sup>\*</sup> Receed de coyages et de mémoires, publ. par la Société de Géogr., IV, 806. Pour l'histoire de la culture du baumier à Jéricho, voy. Ritter, Erdk., XV, 1, p. 509. On peut consulter encore sur même sujet, parmi im anciens auteurs, Petr. Catin., éd. Tosti, p. 129.

<sup>\*</sup> Laurent, Persyrinatores medii avi, p. 61; voy. encore Bitter, op. cit., p. 648.

de banmiers en Palestine; il pouvait, en le voit, avoir parfaitement raison pour l'époque où il vivait, et il ne parle que de celle-là. Mais lui-même, quelques lignes plus loin, attire l'attention sur une sorte de baumier sauvage (Balsamodendron Gileadense) connue sous le nom de Bacham, qui croissait dans le Nedjd, dans le Tehama, dans les déserts de l'Arabie, sur les côtes de l'Yémen et en Perse. Un botaniste, observateur judicieux, Aboul Abbas Annabati, originaire de Séville et contemperain d'Abdaliatif, vit le même arbre en Arabie et spécialement dans les montagnes qui entourent La Mecque. Un commentateur d'Avicenne. cité par Plempius, comparaît au banmier cultivé du jardin de Matarea une autre espèce très répandue dans l'Hedjaz.\* En somme, l'Arable n'a jamais cessé de produire le baumier. Il est extrêmement probable qu'à l'origine, les pieds plantés dans les jardins de la Palestine et de l'Égypte avaient été tirés de ce pays, et il vint un temps où l'on dut avoir recours au même moyen pour rajennir les plantations de Matarea. Déjà, sous le règne du sultan Kaïtbaï (1468--1496), on aurait, paraît-il, du faire venir des scions d'Arabie, tandis qu'auparavant la plantation fournissait elle-même tous les éléments nécessaires pour le remplacement des pieds morts.5 A l'époque où Arnold de Harff fit son voyage en Égypte, une bande d'insurgés détruisit le jardin, arracha les pieds de baumiers et brisa les roues hydrauliques, de sorte que de dix ans il n'y avait pas à songer à recucillir une goutte de baume. Au commencement du XVI siècle, Pierre Martyr d'Angleria et Martin de Baumgarten e tronyèrent ancore les plantations complétement ruinées. Mais, quelques années après, les Turcs, devenus maîtres du pays, s'occupèrent de remettre le jardin en état, et, à cet effet, ils envoyèrent à plusieurs reprises chercher des rejetons dans les environs de La Mecque où III baumier crojesait en abondance: " c'était un fait connu de tout pélerin qui avait visité la ville sainte.

Mais, dira-t-on, les nouveaux pieds venus d'Arabie dennaient-ils du baume? Il serait bien permis d'en douter, car Abdallatif dit que le baumier sauvage (celui d'Arabie) ne donne pas de baume. C'est une affirmation trop absolue pour être acceptée sans objection: d'abord, Annabati, contemporain d'Abdallatif, nous l'avons déjà vu, dit que l'arbre

<sup>&#</sup>x27; Éd. de Sacy, p. 21.

<sup>&</sup>quot; Cité par de Saoy dans son sommezmire sur Abdallatif, p. 35 et s.

Avicenne, ed. Plemp., p. 69.

Vesling, l. c., p. 285.

Petrus Martyr, Legatio Babylonica, p. 486 et s.

<sup>\*</sup> Harff, p. 87 et s. Ce fait est cenfirmé par Sazot., Dior., I, 756.

Petr. Martyr. L. o.

Geo. Gennic., p. 489.

Belon, Observat., p. 195; Alpinne, Hist. nat. Algept., II, 27 et ac.; &d. Dr. balsamo, p. 62—67, 74; Veeling, I. c., p. 267, 269, 286.

entier est rempli de parfum et qu'il suffit d'arracher une feuille ou de casser une branche pour faire couler un liquide blanc, aromatique, qui prend avec le temps une couleur rouge (absolument comme le baume). Il suffisait de transplanter le baumier d'Arabie, du sable du désert, où il était né, dans un bon terrain, pour lui faire produire du banme en abondance, tout comme son congénère d'Égypte.º Au Moyen-Age, il est vrai, les Arabes ne pratiquaient pas autant qu'ils 🔚 firent plus tàrd la culture du baumier dans le but d'obtenir le meilleure qualité de baume. celle que l'on obtensit par incision et qui portait - nom d'Opobalsament (du grec  $\delta\pi\delta c = \text{sève}$ ). In ne s'y mirent qu'an XVI° siècle, quand les produits de l'Inde cessèrent de passer par leur pays; ils se trouvérent alors obligés de s'occuper davantage de leurs propres produits, et, comme la demande allait en augmentant pour cet article. ile perfectionnérent la culture et produisirent bientôt une grande quantité d'Opobalsamen qui était exportée par les caravanes de La Mecque. Juaque là, ils s'étaient contentés de vendre des fruits et des branches de baumier.4 Pour ce qu'on en faisait, ceux des plantes sauvages étaient aussi bons que ceux des plantes cultivées. Annabati dit que le fruit du baumier d'Arabie est porté sur le marché de La Mecque et exporté de là dans diverses directions, et que les droguistes de son pays (l'Esparne) et d'autres encore le connaissent bien sous 📕 nom de Grain de baume.º Plus tard (1549), Belon vit des grains de baume et des branches de baumier dans les boutiques du Caire; il prit des informations sur leur origine: il lui fut répondu qu'ils vensient du Yémen par La Mecque et que, de mémoire d'homme, on les avait toujours tirés de cette contrée. Les grains et les branches contenaient du baume et étaient fréquemment employés en médecine. Il ajoute que le baume extrait des grains par compression et par cuisson était inférieur à l'Opobalsamum et comme qualité curative et comme prix, 🖷 que celui qu'on tirait des branches par les mêmes procédés passait pour être plus mauvais encore. Cependant, comme l'Opobalsamum était d'une excessive rareté, et, par conséquent, d'un prix accessible seulement aux grandes fortunes, la gros public se contentait, à ce qu'il semble, du Corpobaleamem (extrait du fruit) et du *cylobaleannes* (extrait de la branche). Ce sont les seuls noms

nire.

Abdallatif, p. 22, \$8.

<sup>2</sup> Alpinus, De balageno, p. 64, 67.

<sup>\*</sup> Alpinus, De belcomo p. 64; De pleeste Ægyp/ë. p. 80; Veeling, L. c., p. 256 et s., 251.

Alpinus, De balsamo, p. 65. II et a.

De Sacy, Aidellatéf, p. 94. La con-

mentateur d'Avionne dit qu'en employait aussi en médocine la somence et il bois (c'est à dire le fruit il les ramesux) du baumier de l'Éledjas: Avionne, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Belon, p. 107.

Avicenne, &t. Piemp., p. 68.

que l'en rencontre dans les livres de commerce: 1 calui de l'opobaleament en est complétement absent.

On employait principalement le baume dans le culte divin; c'était un des ingrédients de l'eau baptismale et des Saintes-Huiles;<sup>a</sup> en second lieu on s'en servait en médecine, surtout pour le traitement des blessures, et enfin pour la conservation des cadavres. Il semble aussi qu'il ait été de mode de porter sur soi des flacons à odeurs remplis de baume. On raconte que, dans une fête qui ent lieu à Trévise, en 1214, on avait construit un château-fort improvisé qui devait être défendu par des femmes; les assaillants étaient des hommes et ils les bombardèrent de fleurs, de fruits, d'épices et d'aromates; parmi ces projectiles nous voyons désignés des flacons de baume qui évidemment devaient servir aux dames de flacons d'odeurs.<sup>1</sup>

# Benjoin,

Le suc résineux du Signax bensoin. Dryond., auquel nous donnons après sa dessiccation le nom de Benjoin, était connu des Arabes sous calui d'encens de Java, le la la la relation de voyage du célèbre Ibn-Batouta, à propos du séjour qu'il fit à Sumatra: il parle à plusieurs reprises du benjoin fabriqué dans cette île. Il est curieux que cette résine n'ait été connue que beaucoup plus tard en Occident. Dans les relations de voyages, dans les tarifs de douane etc., on n'en trouve pas trace avant le milieu du XV siècle, ne fêt-ce qu'à titre d'article de commerce. Le nom du benjoin ne commence à apparaître un peu fréquemment qu'à partir de l'établissement des Portugais dans mi Indes; on le trouve alors mentionné, soit parmi les

cette forme, elle passeit pour un contrepoison: Abdallatif, p. 32, 89.

Rolandinus Patavisms, dans Pertz, 89., XIX, 46.

' Ici Java est pris pour "Java minor", c. à d. Sumatra.

<sup>4</sup> De ce nom les Portagais ont fait "Benneri, bensoin": v. Engelmann et Dony, Giorneire des mote enpagnols et portuguis dérieés de l'arabs, 2º éd., Leyle, 1969. n. 289.

\* IV, 228, 240.

<sup>&</sup>quot;Caspobalean one": Pegot, p. 57, 296, 801; Uss., p. 19, 50, 191; Bonsini, III. 106, 115. "Shobaleamum": Pagol., p. 57. Bousini, L. c. Hazs Keller rapporta de son voyage d'Italie à Ulm (1490) les deux espèces de baums: v. 78b. Zeitechrift für Stantentias., 1891, p. 880. Le "strobalsime" d'Uss. (p. 191) pourrait bien être in même chose que le "silichaleumo" ou même que le "nizop balenzaon", sirop mêdicinal que l'on préparait, suivant Piloti (p. 850) en ajoutant du sucre à la sève entralite de la pointe des ramonna. Félix Fabri (III, 16) nomme encore un "incholaisamus", préparé avec l'écorce de la plante; cette écorce, syant un goût agréable, on in mangeaut et on la conficait: sous

<sup>\*</sup> Par une bulle da 2 Août 1671, le pape Pie V accorda un clergé américain l'autorisation de substituer dans les saintes bulles le baume du Pérou II celui d'Alexandrie; voy. Hanbury, Science popere, p. 284.

produits de Sumatra ou de l'Indo-Chine, soit parmi les articles qui passaient en transit sur les marchés de Calicuts ou d'Ormous, soit enfin parmi les marchandises qui composaient la cargaison des navires portugais.6 Cependant, il faut se garder de croire que cet article ait été importé pour la première fois en Europe par les Portugais. Ce serait une erreur, car Vasco de Gama et ses compagnons s'informèrent, au cours de leur première expédition, du prix du benjoin sur le marché d'Alexandrie." Il était donc déjà introduit an moins depuis un cartain temps sur ce grand marché, rendez-vous général des riverains de la Méditerranée. Il était d'ailleurs regardé à cette époque, en Égypte, comme un article de grand prix: il suffit, pour le démontrer, de rappeler que, sur la liste des présents envoyés par des sultans d'Égypte au doge Pasquale Malipiero, en 1461, au doge Barbarigo, en 1476, et à Catherine Cornaro, reine de Chypre, en 1490, on relève III mention de plusieurs rotoli de benjoin.7 Dans le Tarif 🖿 Pasis qui fut publié pour la première fois en 1503, le benjoin figure à plusiers endroits, preuve que c'était l'un des articles dont trafiquaient les commercants italiens.

#### Bois d'aloès.

C'est un bois odorant (Aquiloria agallocha Rozb.); on trouve son nom dans les livres de commerce et les tarifs d'Occident, mais plus rarement que celui de mainte autre drogue. Le motif en est que les Orientanx faisaient, de toute antiquité, une énorme consommation de cet article et s'en réservaient les meilleures qualités. Du temps de Marco Polo, le bois d'aloès était un grand article d'importation pour la Chine et l'un des plus estimés sur le grand marché de Zayton. Dans l'Inde, on en faisait grand usage dans les cérémonies du culte. Les pèlerins qui se rendaient au célèbre temple du soleil de Moultan (dans le région de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hieron. di S. Stafano, p. 845, b; Varthena, p. 166, h; Corsali, p. 180, a; Roneinotto, p. 108, b; Barbesa, p. 816, h; Ustria de Orto, p. 155.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Roteiro da viagem que fet ... Vesco da Gama, p. 110, 112; Corsali, p. 190, a; Barbom, p. 817, a; Empeli, p. 60; Sonmor., p. 884, b, 886, m 886, m Federici, p. 891, b, 897, a; Garcia de Orte, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Seraigi, p. 190, b.

<sup>4</sup> Baxboso, pl. 294, 6.

<sup>\*</sup> Voy. p. ex. la lettre interpelée d'Americ Vespuce, publiée par M. Baldelli Boni dans un édition de Marco Polo, I, p. liid--lviii (vetc la fin), et la lettre de

Franc. Guicelardini, dans ses Opera inedite, VI, 219--222.

Roteiro, p. 115.

Sanuto, Vita dei dogi, p. 1170; Kas
 Latria, Hist. de Chypra, III, p. 406, 488;
 ef. Sanuto, Diar., II, 615; V, 92, 116, 588.

<sup>\*</sup> Rdit. de 1581, p. 62, a, 78, b, 169, b

Vartheus, dans Ramusio, I, 166, b; Finiayson, The mission in Siam and Hué (Lond. 1896), p. 259.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> M. Polo, éd. Pauthier, p. 589. Les Chineis, p. ex., brûisient des bétons de bois d'aloès devant les images de leurs ancêtres: Livre de l'estat du grant Caux. p. 88.

l'Indua) l'y portaient en offrande; tout n'était pas brûlé dans le temple; une partie entrait dans le trésor du pouverain; une autre était revendue à des marchanda.¹ Les cours orientales, comme, par example, celle du calife fatimide Mostanser Billah et celle du sultan indien Akbar, en avaient toujours un grand approvisionnement.º En Europe, l'usage des parfums était moins entré dans les mours; mais le bois d'aloès trouvait un emploi fréquent dans l'ébénisterie, et surtout il s'était introduit, à l'imitation des Arabes, dans la Materia medica du Moyen-Age. Toutes les fois que nous trouvons dans les œuvres d'un médecin ou d'un naturaliste de ce tempe des détalls sur le bois d'aloès et ses différentes espèces, c'est un emprant fait à des sources arabes. Pégulotti (p. 376) connaissait les qualités qui distinguent un bon bois d'aloès, mais ce n'était pas dans les livres qu'il avait pris sa science, c'était dans les basars du Levant. En effet, les marchands occidentaux pouvaient se procurer cet article sur les marchés de Constantinople,<sup>a</sup> de Damas,<sup>a</sup> d'Acre, d'Alexandrie et de Famagouste; dans cette dernière localité. un voyageur en trouva plus de cinq charges de voiture entastées dans la boutique d'un seul épicier.

Le bois d'aloès formait donc un des articles courants du commerce au Moyen-Age; si l'on veut en counaître la provenance, c'est aux auteurs arabes qu'il faut demander la réponse. Celui que les pélerins hindous portaient à Moultan, très précieux et de qualité exceptionnelle, se nommait dans leur langue Kamrouny, d'après son pays d'origine le Kamroun.<sup>10</sup> Al-

Relations, p. 135 et a.; Macoudi, I, 876.

<sup>\*</sup> Quatremère, Mésa. sur l'Egypte, II, 500 et m. (d'après Makrizi); Ayenn Akbery, trad. angl. p. Gladwin (Lond. 1900), I, 91.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Voy. p. ex. l'Inventoire du tréser de la couronne par Douet d'Areq. Choix de pièces, II, 264, 317, 355; Inventoire de Charles V, p. 283.

<sup>\*</sup> Seth, De alimentie, éd. Bogdan, p. 77 et s.; Albertus M., De asgetabilibus, éd. Mayer et Jemen, p. 844 et s., 487 et so. (cf. pour la dernière aitation Gildomeister, Soviet. mab. de reb. ind. fooi, p. 71 et s.).

<sup>\*</sup> Perol., p. 27.

Le péleria Baumgarten de Breitenbach y sebeta un merceau de bois d'alcée pour le rapporter dans son pays; voy, sa. Peregrimatio, p. 112.

Assisse de Jérus., II, 174.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 47, 85.

Ludolf de Sathem, p. 88.

Relations, p. 185; Abou Dolof (ét. Schlöner, p. 20, 34) dit que l'espèce Kamrouny et l'espèce Mandali (voy. Kastwini, dans Gildemeister, p. 214) sont absolument la même chose; cette dernière espèce est mentionnée comme une des pius fi 😘 per Avicenne (Gildemeister, p. 71), Abon Hanifa (Strapton, p. 151), Wasand (Elliot, Hist. of India, HI, 29) et excore dans Ayeen Akbery (L. c., p. 91). Malhourensement, juequ'ici on n'a pas cacore pu retrouver dans l'Inde l'emplacemant de la ville 🖼 Maadal (Gildemeister, p. 69; Elliot, l. c., J, 390). La ville de Mandalay, située en Birmanie, au nort d'Ava, no remonte probablement pas iune si haute autiquité.

birouni <sup>1</sup> et Aboulféda <sup>2</sup> attribuent ce nom à une région montagneuse située entre l'Inde et la Chine. C'est l'ancien royaume indien de Kamaroupa. à la limite extrême de la civilisation indienne vers l'Orient.\* C'est là que s'arrêta 🔳 pêlerîn bouddhiste Higuenthsang dans son yoyage à travers l'Inde; au-delà, c'était encore le désert : arrivé dans cette province (nommée par lui Kamaron), frontière de l'Inde, Ibn-Batouta retourna également sur ses pas.5 D'après les indications unanimes des écrivains arabes, on peut conclure que ce qu'ils nomment Kamroun (Kamrou, Kamroub) est le territoire que nous désignons actuellement sous le nom d'Assam occidental. Ce pays produit encore de nos jours le bois d'aloès et forme, avec le district voisin de Silket, l'extrême limite des terrains où croit cette plante.7 🖪 semble que, dans les premiers temps du Moyen-Age, l'arbre qui fournit le bois d'aloés poussait encore aur la rive droite du cours inférieur du Brahmapoutra, car les plus anciennes relations arabes le font venir aussi du royaume de Rahma," qui se trouvait du côté de Dacca, audesaus du confluent du Brahmapoutra et du Gange.\* Les territoires arrosés par le Gange n'ont jamais été propices à la croissance de cet arbre: le voyageur italien Conti cite, entre autres choses qu'il a vues à Marahattia (Maarazia), sur le Gange, du bois d'alcès, 10 mais cela ne vent pas dire que ce fût un produit du pays. D'un autre côté, les auteurs arabes mentionnent un bois d'alcès originaire de File de Ceylan, 11 mais ce ne peut être autre chose que 📕 bois aromatique nommé par Garcia de Orto bois d'aloès sauvage (agusla brava); c'était le bois dont on faisait usage, à l'époque de son voyage, pour l'incinération des morts à Ceylan et le long des côtes du cap Comprin.<sup>11</sup> Ce détail nous met sur la voie de l'origine du nom de Komari qui désigne une sorte de bols d'aloès.18 Il y avait bien un district de ce nom dans les régions

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cité par Sprenger, Post- una Reiseroulen des Oriente, p. 68; voy. aumi Rachideddin, dans Elliot, J. 67.

<sup>\*</sup> Géogre, II, I, p. 26; II, 2, p. 191.

Bu-Khordadbèh, p. 290; Lamen, Ind. Allerth., 1, 66.

<sup>4</sup> I, 227; II, 254; III, 76, 889.

<sup>4</sup> IV, 215 et s.

Reinaud, Mon. var l'Indo, p. 151.
Du même, Introd. de l'id. d'Aboulféde,
p. continuiti et celle des Relat. p. 1 et s.;
Vivina de S. Martiu, Élude sur Hiouenthsany, III. 389; Yule, Cathay, II. 515;
Elliot, I, 861; ce dernier prétend avec
raison (I, 90) que III passage d'Edrisi (I,
180) à trait à Kampona.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hankury, Science papers, chiefly pharmacological and botanical (Lond. 1876), p. 264.

<sup>\*</sup> Relat., I, 98; Magoudi, I, 985; Phn Khordadbeh, p. 269.

<sup>\*</sup> Elliot, I, 361.

<sup>10</sup> Conti, p. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Relations, I. 6; Ibn Khordadbeh, p. 968; Edrial, I. 79; Kazwini, dana Gilda meister, I. c., p. 196; Ibn Batonta, IV, 167.

<sup>1</sup>º Chustus, Errot, p. 179 et s.

Wey, less passages un question dans Gildemeister, p. 51 et s., 71 et s., 206, 211; Abou Dolef, p. 20, 24; Iba Khordadbèb, p. 292; Edrisi, I, 63; Aboulfeda, Géogre, II, 2, p. 197.

du cap Comorin; mais ce n'était pas là que croissait la plante qui nous occupe en ce moment; " c'était sur les côtes de l'Indo-Chine, où les Arabes avaient coutume de s'arrêter. Le nom de Komar, qu'ils donnent à cette région, la situation qu'ils indiquent,' nous font reconnaître le Cambodge, dont le nom, dans la langue indigéne, est Khmer. Ibn-Batouta vit précisément l'espèce en question sur le lieu de production, près de la ville de Kamarah, dans le pays de Moui-Java. On admet, il est vrai, m général, que ce nom de Moul-Java dé signe l'île de Java,\* mais M. Yule a récemment établi d'une ma nière assez probante qu'il s'agit d'un territoire situé sur le continent asiatique, dans le golfe de Siam. 7 S'il en est ainsi, le temoignage d'Ibn-Batonta confirme celui des voyageurs arabes: il nous met, par la même occasion, en mesure de résondre un autre problème car. en marchant à sa suite, nous trouvons dans le même pays une ville de Kakoulah qui, évidemment, doit avoir donné son nom à une autre espèce de bois d'aloès, celle qu'on appelait le bois de Kakoula;6 on le transportait habituellement à dos d'éléphant, comme une charge de bois ordinaire, et on l'employait fréquemment comme bois à brûler. Il est plus facile de retrouver l'origine du nom de Sanfi donné à une espèce très réputée de bois d'aloés et qui se retronye fréquemment: en effet, on est généralement d'accord pour admettre que le Sanf des Arabes n'est pas autre chose que Tsiampa, sur la côte méridionale de la Cochinchine.

Ainsi, il est démontré que le commerce arabe tirait le bois d'aloès du continent indo-chinois et que les marchands occidentaux le recevaient de seconde main; cependant, on en trouvait aussi dans in îles voisines de ce continent, en particulier à Java et il Sumatra.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maroo Polo, p. 645.

<sup>&</sup>quot;Il y a lien de relever let l'arreur commise our ce point par MK. Lassen, Hed. Alterth., IV, 924, Reinaud, Méra. For l'Inde, p. 223 et sa., et Bliot, Hist. of Budia, I, S, 18 net. II

<sup>\*</sup> Relat., I, 97 et m.; Maçoudi, I, 169 et es.; Ibn Khordadbeh, p. 291; Aboulf., op. cit.

<sup>\*</sup> Spranger, Post- und Reiserousen dur Oriente, p. 99; Yule, M. Polo, II, 319.

<sup>&</sup>quot; IV, 240—344.

Gildomeister, p. 67; Dukarier, dags le Journ. asiat. 4° série. IX, 244 et a.

<sup>&#</sup>x27; Cathoy, IL 518 et es.

Avicenne, dans Gildemeister, p. 71 ets.

<sup>\*</sup> Relat., I, 18; Magoudi, I, 830; Thu

Khordadbèh, p. 202; Abou Dolei, p. 20, 24; Edrici, I., 50; Abouli., Géogr., II., 2, p. 127; Avicenne, I. c., p. 72; Seth, De aliment, 6d. Boghan, p. 77 III n.; Chariton, cité par Salmanius, De homonymis hyleslatricas, p. 7; voyex ancora les relations de voyage de Marco Polo (6d. Panthier, p. 558, 6d. Yule, II., 218) et de Conti (p. 46).

Maqoedi, I, 841; III, 66; Edrici. I, 89.

Karwini, dans Gildemeister, op. cit.,
 p. 188, 208; Ibu Bateute, IV, 228, 240;
 Marco Polo, p. 567; Oderico da Pordenene,
 p. xvii; Carie catal., p. 187; Certe de Fra Meseo, p. 49, 50.

A l'époque où les Portugais établirent leur puissance dans l'Inde, les pays qui passaient pour livrer la meilleure espèce de bois d'aloès, désignée sons le nom de Kalambouk! (Kalambak, Kalampout) étaient la province de Teiampa,? la Cochinchine et le Sarnaou. M. Yules tient pour démontré que, sous ce dernier nom, il faut entendre le royaume de Siam et je partage son opinion. En effet, les données de Fernan Mendez Pinto ne peuvent laisser subsister aucun doute à cet égard et la racine de ce nom énignatique se retrouve assurément dans la Scharinoou (Schahr-inao, Villeneuve) d'Abd-errazzak.

# Bois de Santal.

Il existe dans le commerce trois sortes de bois de santal: le santal rouge, le santal citrin et le santal blanc; cette distinction était déjà usitée au Moyen-Age. Toutes les fois qu'il est question de santal citrin ou blanc, il s'agit du bois aromatique du Santalum album L.; c'est un point hors de doute. Le santal citrin développe un arome à la fois fin et pénétrant; c'était en Orient même que s'en faisait la plus grande consommation, particulièrement dans les pays où l'était d'usage d'incinérer les morts, de brûler des bois odoriférants pendant les cérémonies religieuses de particuler des bois odoriférants pendant les cérémonies religieuses de la plus recherchée, le prix en était toujours très élevé et, par suite, il ne s'en exportait que fort peu en Occident. Nous en avons une première preuve par les livres de commerce où cet article ne figure que très rarement; le fait est d'ailleurs expressément confirmé par deux écrivains qui vivaient à des époques très éloignées l'un de l'autre. Matth. Platearius et Garcia de Orto. Par contre,

<sup>&#</sup>x27; Rentré à Lisbonne à la fin de son voyage à Malacce, Giovanni da Empoli envoya au pape Léon II "ano pesso di legne aloes calambuch molto fine" (1815): Archiv. stor. stat., 4º série, VI (1880), p. 167.

Sommario, m. 264, b; Barbona, p. 290, a.

Sommario, i. c.; Federici, p. 391, b. 397, a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Varthema, p. 16%, b. La première expédition conduite par Vasco da Gama put déjà se canvaincre qu'il y avait abondance de bois d'aloès à "Karmaux".

Marco Polo, 9, 229; voy. Elliot, Hist. of India, IV, 514.

<sup>\*</sup> Not. et entr., XIV, 2, 3, 480.

Pegol., p. 197 et s., 877; Uns., p. 24, 50, 88, 111, 191; Paci., p. 9, a; Boneini, Stat. Pic., III, 487; Pitckiger, Die Frankferter Liste, p. 11.

<sup>\*</sup> Sur son emploi en Occident, voy. Ritter, Erdk, V, 821 et m.

P. ex. à Caylan (Relat., p. 50), dans Pindo-Chine, à Tennaserim (Varthema, p. 164, b).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Isaac ben Amran, dans Ibn Beitas, II. 186.

Dann les Enflet: v. G. de Orto p. 178.

<sup>22</sup> Circa instant, p. cerlin.

<sup>10</sup> Dane Che, m 173 et s.

on trouve très fréquemment dans les documents occidentaux II nom du santal blanc, dont l'arome est plus faible.

En général, quand un auteur arabe parle de bois de santal sans autre spécification, il s'agit du Santalum album. Dès le début du trafic maritime des Arabes avec les Indes et avec la Chine, à l'époque brillante des ports 🖷 Kalah et de Sirâf, c'était l'un des articles qu'ils chargeaient de préférence: suivant leurs auteurs, il provenait des îles de l'Océan Indien.\* Plus tard, les Européens pénétrèrent jusqu'au cœur de l'Archipel de la Malaisie et acquirent une connaissance plus exacte de ces régions; en aut alors que c'était l'île de Timor qui renfermait les plantations les plus nombreuses de cet arbre précieux et que c'était elle qui fournissait aux besoins des habitants de Sumatra, de Java et de Malacca. Suivant quelques auteurs, on en trouvait également dans ces trois localités. mais il paraît probable que ce qui arrivait sur le marché était un article de transit plutôt qu'un produit du pays. Au reste, le Santalum album convre de vastes espaces dans les deux péninsules de l'Inde et de l'Indo-Chine; celui qui croît dans les chaînes de montagnes parallèles à la côte de Malabar est même d'excellente qualité.

Pour ce qui concerne le santal rouge, il y a lieu de remarquer que le bois aromatique du Santalum album prend parfois une teinte rouge; le cas n'est même pas rare. Il paraît donc assez probable que les trois espèces de bois de santal qui figuraient parmi les articles de commerce au Moyen-Age provenaient d'une seule et même essence d'arbre. On ne saurait pourtant se prononcer d'une manière tont à fait positive à cet égard. Les santali rossi s'importaient en Occident en quantités beau-coup plus considérables que les deux autres espèces: or, ce bois est fréquemment mentionné comme bois colorant, par exemple comme ingrédient à employer pour colorer les sauces etc. Dans ce cas, le bois dont il s'agit est celui du Pterocarpus santalines Linn. Al.: il se vend encore de nos jours sous le nom de Bols de santal rouge. Contil ren-

Pelations, p. 98 et s.; Instachri, p. 74.

Majoudi, I. 922, 341; III, 56; Edrisi, I., 82; cf. Crawford, Dictionary of the Indian archipelage (1866), in mot Saudal wood.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Empoli, p. 81; Barbosa, p. 818, a, 819, a, 828, b; Pigaf., p. 171; Garcia de Orto, p. 173; Federici, p. 891, b, 897, a.

<sup>\*</sup> Ibn Khordadbeh, p. 288; Carte cotatone, p. 137; Hier, da S. Stefano, p. 345, a; Varthema, p. 166, a. Le marché de Malacen recevait de Java da bojs de santal

rouge et blanc; c'est ce que nous apprend une relation ancayme publiés dans Gubernatis, Viaggiat, étal., p. 159.

Contidesignespécialement le royamor de Siam (p. 46) et Varthema celui de Pégou (op. sit.).

<sup>\*</sup> Ritter. Brok., V, 815 et an.; Royle. Allerth. der indischen Medicin, p. 88.

Pegolotti le dit expresement, p. 877.

Je reproduis simplement ce qui est dit dans Flückiger III Hambury, Pharmacopraphia, III éd., p. 199 et sa., 599 et st.

contra l'arbre qui fournit ce bois sur la route du Dekkan à la côte de Coromandel: Hieronimo da S. Stefano en vit de grandes quentités sur cette côte même.\(^1\) Muis il croît également dans d'antres parties de l'Inde et à Ceylan.\(^2\)

## Bois du Brésil.

Parmi les diverses sortes de bois de couleur rouge que produisent les Indes, le bois de santal ronge et le bois III Brésil sont les plus connues. Le dernier est le bois du Casalpinia Sappan. Les marchands arabes le vendaient sons le nom de Bakam. Dans l'Occident, sa couleur 🗎 faisait comparer an charbon ardent (brogia, broscia, broscia, braise), d'où lui vint, par analogie, le nom de lignum brasile (brazile, bresilium, brisilium), et. de celui-ci, les Italiens firent bersi (bersi, barsi) on versio et enfin versino. Les deux dénominations brasile et versino restèrent définitivement les plus usitées. Il est peu probable que ce bois ait été importé en Occident avant l'énogue des croisades. On cite généralement, comme 🔳 premier exemple connu de son apparition en Europa, un paragraphe d'un document de 1194 relatif aux droits à payer par les habitants de Bologne à la donane de Ferrare. Je pourrais en citer deux autres antérieurs à celui-là, sans même vouloir gurantir que ce soient les plus anciens; ce sont: un règlement de 1140 pour la helance publique de la ville de Génes et un privilège du comte Philippe de Flandre concédant un marché à la ville de Nieuport en Flandre.

Pour un marchand expérimenté, Il ne suffisait pes de faire la différence entre le bois du Brésil et le bois de santal rouge (candali

<sup>&#</sup>x27; Comti, p. 38; Hieron, p. 345, h.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aizelia, Materia ésdica, I, 886 et s.

Le racine de ce nom est la mot malais "sapang": v. Mareden, *Hist. of Suresira*, p. 95; Lasson, *Indésche Alterth.*, IV, 980, not.

<sup>\*</sup> Ducange, an mot "Brasile"; Dieta, Etymol. Wörterbuch der romen. Spr., an mot "Bragia".

Pour cas farmes rerement employèse, je renvoie le lecteur 4 l'ouvrage de M. Bonaini, Stat. Pis., III, 105, 118, 486, 591 et a.; Messineser Zollrolle, l. c., p. 76; Taf. et Thom., H. 233; III, 445; Archés. Venet., IVIII, 56; Mas Latrie, Hist de Chypre, II, 186, 482; Lettre de Menentille, publ., par M. Kunstmann dans le

Milnehm. gol. Ana., 1855, Bulletin der Alad., p. 178.

Voici le passage en question, illqu'il se trouve dans Muratori, Amig. Mai, IL, 694: "de lume (alan) sucarina, de grane de Bratile, de pellibus" ste. Humboldt (Kritische Untermebungen, trad. Ideler, I, 440) s'étonne du rapprochement des deux mots grane et bracile. Pour résondre l'énigme, il suffit de mettre une rirgule entre les deux mots; il grans ou kermèt (graine d'écariate) et le bois du Brésil sont deux articles différents.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. jur., I, 71 et a.; Warnkönig, Fiordrieche Staate- and Rechtsgesch., II, 2, p. 80.

rossi): Il fallait savoir distinguer les différentes qualités de bois du Brésil. Les propriétés du bois variaient, d'abord suivant que l'arbre dont il provenait avait été laissé à l'état sauvage on cultivé,2 puis stivant le pays qui l'avait fourni. Sons ce dernier rapport, Pegolotti distingue 🔳 versino colombino (pholomni) la versino ameri, le versino soni; il les classe suivant leure qualités dans l'ordre que nous venous d'indiquer: d'après lui, la valeur du second n'atteignait que les cinq sixièmes, et celle du troinième que le tiers de celle du premier. La coloration du premier était rouge clair, celle du second rouge foacé, calle du trobième rouge tirant sur le jaune.\* 🔳 nous recherchons l'origine des noms donnés aux diverses espèces de bois du Brésil, pour le *Versino colombino* 🖿 question se résont sans difficulté: c'était un bois venant de Koulam (Quilon).4 En effet, dans les relations de voyage et sur les cartes du Moyen-Age, le nom de Colombo se lit fréquemment au lieu de celui de Koulam: Marco Polo appelle cette ville Coilan et il ajoute qu'il croît sux environs une espèce très fine de bois du Bréail et qu'on la désigne sous le nom de colluni par analogie avec celui du pays qui la produit.<sup>5</sup> Divers auteurs arabes font également mention du bois du Brésil de Koulam, soit qu'ils rapportent ce qu'ils ont vu personnellement, soit qu'ils citent d'autres écrivains. Il est moins facile d'expliquer la signification du surnom omeri (Chisrini écrit almeri). Ce nom rappelle tout d'abord celui du mont El-Omri qui longe 🖿 côte méridionale de l'Inde, en face de Ceylan; le bois du Brésil y croissait en abondance et s'exportait au loin.' L'explication pourrait être là; mais il en est encore une autre qui me semble mériter une attention toute particulière. Parmi les pays de production du bois du Brésil, les auteurs du Moyen-Age mentionnent fréquemment l'île de Sumatra." Or, dans la partie de l'île qui fait face à l'Inde, il y avait un district nommé Lamori. La-

\* Sd. Pauthier, p. 648 et s.

<sup>&#</sup>x27; Perol, p. 861, 877,

<sup>&</sup>quot; Versine calvatice, dimentice" (sie), p. 298.

<sup>\*</sup> Pegel., p. 361. Il est escere fait mention de la première espèce dans les Segrets per solari (manuscrit de Bologne, XV° dècle), publ. per Merrifield, Original treatises, p. 441, 155, dans Uzzano, p. 60, 111, 114, et dans Chiarini, p. luxii, luxiv, b; dans ce dernier passage, l'auteur parle aussi de la deuxième espèce, qu'il nomme "almeri".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yoy, les articles Camelle et Gingembre; on donnaît à cet article la même qualification.

Abou Dolef, p. 98; Kaswini, dane Elliet, Eist. of India, I, 96; Aboulfeda. dans Gildemeinter, p. 191; Thu Batouta. IV, 99.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Edrisi, I, 184.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rolat., p. 7, 98; Ihn Khordadhèh, p. 286; Edrin, I., 75; Kazwini, dana Gilde-maister, p. 194; Aboulféda, Géogr., H. 2, p. 161; v. aussi Mareden, Hist. of Surmatra, p. 86.

Oderico da Pordenone, dana Yule, Cathon, II, 1<sup>st</sup> append., p. xvi, et I, 84, not.

muri, Lambri ou encore Lamri, produisant du bois du Brésil en grande abondance. Marco Polo en parle, et lui-même en rapporta de la semence; il voulait faire pousser à Venise un arbre à bois du Brésil; la tentative, s'il la fit, était d'ailleurs condamnée d'avance à l'insuccéa. Maintenant, faut-il rappeler le nombre de mota étrangers précédés d'une I, où l'Italien a éliminé cette I. comme si cette lettre n'était qu'un article et non une partie intégrante du mot? Cette particularité nous ferait comprendre comment le mot "Lamori" a muse transformer en ameri et notre observation se trouverait confirmés par la variante olmeri de Chiarini, où la lettre i a été conservée. Je suis donc porté à me ranger à l'opinion de M. Yule: ce savant admet que le pays 📶 production de la deuxième sorte de bois du Brésil était le district que Marco Polo nomme Lambri. Le Mot Seni qui qualifie la troisième espèce ne doit pas être sans corrélation avec le nom de la Chine (Sim en arabe); je n'entends pas dire par la que la Chine elle-même produisit le bois de Sappan, mais me semble permis d'émettre, par voie d'analogie, l'hypothèse que les Chinois chargeaient ce bois sur leurs navires dans des pays voisins du leur et le transportaient dans l'Inde. Dans ce caa, nous aurions à choisir entre les îles de l'Archipel de Mergoui! et l'Indo-Chine, car cette dernière possède de grandes forêts de Casalvinia Sappan.<sup>6</sup> An XV<sup>e</sup> et an XVI<sup>e</sup> siècles, l'exploration du district de Ténamerim fit reconnaître que cet article s'y trouvait, comme il s'y trouve encere, tout particulièrement en abondance; mais les provinces de Pégou, de Siam et de Cochinchine pouvaient également en fournir.

L'étude des nous donnés par Pegolotti aux diverses espèces de bois du Brésil nous a fourné l'occasion de passer en revue il peu prés tous les pays d'où cet article s'exportait en Occident, et nous avons vu que le fait était démontré pour les uns, probable pour les autres. Pour être complet, nous devons encore ajouter que, dans l'Inde, le district de

heure un emirepêt de bais de Brêsil, comme Part aufourd'hui Singapore.

Bachid-eddin, cit. dans Yule, I, 84.

Marco Polo, p. 576. La même farme se trouve dans Barros et dans une chronologie malaise, cité par El Yule, L.c.; Pauthier, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aboult, Géogr., II, 9, p. 181.

<sup>&#</sup>x27; Cf. Macaudi, I, 888; III, 56. Citons, par exemple, comme produitant le bois du Bréail, l'ile que Marco Polo nomme Soucat (Bornéo?, p. 568 et s.), les iles Nicobar (p. 560).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ritter, Erdic, IV. 1099; V. 115, 145. On comprend, dés lors, que Kalah, dans la presqu'ile de Malacca, ait été de bonne

Vasco da Gasto, p. 110; Varthema, p. 164, a; Massari, p. 29; Federici, p. 391, h.

To Riley, Vepatable products of the Tenasseries provinces, dans it Journ. of the Indian Archipelago, IV, 60, cité par M. Badger dans son éd. de Varthama, p. 205.

Varthema, p. 166, a.

<sup>&</sup>quot; Loureiro, Flora Cochinohin., ed. Berol., I, 890 et s.

Calicut' et la côte de Malabar en général? produisaient ce bois de teinture, et enfin, qu'au point de vue spécial de cet article, l'île de Ceylan occupait un des premiers rangs et par la quantité et par la qualité de ses produita? Marco Polo déclare que le bois du Brésil de Ceylan est premier du monde, tandis que Pegolotti donne le prix à celui de Quilon et ne nomme même pas celui de Ceylan; la raison de ce silence est pout-être que cet article passait par le marché de Quilon et un repartait pour l'Occident confondu avec produit du pays.

Le bois du Brésil arrivait sur le marché en billes; on le voulait dur et lourd. On commençait par en détacher, comme inutiles, l'écorce et l'aubier, mettant à nu le cour, de couleur ronge; de ce cœur, on extrayait II matière colorante par divers procédés et elle entrait dans la composition des teintures pour draps, on des couleurs pour les miniatures dont on ernait les manuscrits; elle était surtout recherchée pour les tons roses: on l'employait peu dans la peinture proprement dite. Le bois lui-même trouvait parfois des applications en ébénisterie.

# Camphre.

En 698, à la prise de Madain, capitale des Sassanides, les conquérante arabes trouvèrent dans le butin, parmi les épices et les parfuns, toute une provision de camphre qu'ils prirent pour du sel. En lisant cette anecdote, on pourrait être tenté de croire qu'avant cet

<sup>1</sup> Sernigi, dans Ramus., I, 190, a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Conti, p. 46.

Karwini, dans Gildemeister, p. 206; Ibn Batouta, IV, 166. En 1288, un prince einghalais woulait nover des reintions entre son pays et l'Égypte, et il s'adresse dans ce but au sulten Kelavoun; entre autres produits de son pays, il citait le bois du Bréell: Quatremère, Miss. sur l'Égypte, II, 286.

P. 585. M. Paathier ette, à ce sujet, en auteur plus mederne, Ribeyro, qui dit que le bois di Brisil de Ceylan est extraordinairement estimé. M. Ritter (VI, 122) écrit que les habitants de l'He III mémagent beaucoup.

Fegol, p. 861 et s.

<sup>\*</sup> Le Liber divers, ort. Monty. (p. 750) donne quelques recettes; Merrifield, Ordpinol freatises, p. 54, 441 et s.

<sup>&</sup>quot;Panni berzilieti": Bonaini, Stet. Pie, Ili, 50, 181.

<sup>&</sup>quot;Medulla hajus arboris non est bons pictoribus, sed tinctoribus pannorum III scriptoribus, en qua faciunt resetam." dit le traité inédit. De distemperandis poloribus, cité per Ducange: v. au mot Brasile. On trouvers dans cet article, aiusi qu'au mot Bristacum et dans Montail, Hist. des François, I, 523 (et notes), des examples de l'application du bois du Brésil à la teinture des étoffes et des cuire. Sur son emploi dans III miniature, voy. Rg., trad. de Comoini, notes, p. 178. En général, cf. Lib. div. cet., p. 745 et a, 748. 751—756, 769.

<sup>\*</sup> Par exemple, pour des décors appliqués à des tables (Laborde. Les ducs de Bourgegne, II, 865), à des toumeists (Beileux. Liere des métiers, p. 104), ex marqueterie (Bid. p. 178).

événement la drogue en question était totalement incompe des Arabes en général: ce serait une erreur. En effet, le Coran place dans le Paradis une source de campure qui fournit aux élus, pour calmer leur soif, une boisson aromatique et rafraichissante: d'un autre côté, les œuvres d'écrivains arabes de mœurs raffinées, tels par exemple que le poëte Imroul Kaïs, qui brillait à Hadramant au commencement du VIº siècle, démontrent que le camphre fut connu de très bonne heure. dans ces régions." Plus tard, quand les marins et les marchands arabes entreprirent des voyages vers l'Inde, pais vers la Chine, ils durent traverser l'Archipel indien, et, au cours de leurs traversées, ils commrent les étapes parcourues par ce produit pour arriver des régions méridionales de l'Asle jusqu'aux pays baignés par la Méditerranée: Kalah dans la presqu'ile de Malacca, Eculama et Soufara (Sofala) sur la côte occidentale de l'Inde, Sirif' dans le Golfe Persique, Adan' Il l'entrée de la mer Rouge. Ils visitèrent les pays d'où il sortait, ils virent de leurs yeux l'arbre majestueux qui la renferme, ils s'assirent à son ombre;" ils apprirent qu'on l'obtenait, soit sous la forme liquide, en pratiquant des incisions dans l'écorce pour en faire couler 💵 sève, soit sous la forme solide, en extrayant la résine consolidée au cœur de l'arbre; lis le rapporterent dans leur pays soit à l'état brut, tel qu'il était au sortir de l'arbre, soit purifié et clarifié. De II sorte, les médecins et les naturalistes arabes purent avoir sous les yeux une collection variée des diverses espèces de camphre, et ils en établirent une classification en prenant pour base, soit le pays d'origine, soit la couleur, soit d'antres propriétés encore.10 Au point de vue de l'origine, tous, d'accord en cela

\* Reich, p. 90; Edrisi, I, 90; Aboulf,, Géogr., II, 2, p. 132.

Le Koron, trad. Kasimirski, chap. 70, vers. 5, 6.

<sup>\*</sup> Flackiger, Zew Gooch, des Kamphers, dans le N. Repert. f. Phormacie, de Buchner, XVII (1988), p. 99 et m.; l'anteur de l'article emprunte ce détail à une description : l'Arabie par Ibs Hagin (el Handani), communiquée par M. Sprenger.

Abou Dolof, p. 24; Knewini, sit.

<sup>\*</sup> Ishak ibn Amran; voy. Joren. Apini., 4\* céric, VIII, 218.

lettachri, p. 71, 74.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Edrici, I, 51.

Maçoudi, III, 66; Ibn Khordadbèh, p. 287; Karwini, dans Gildemeister, p. 194. Ibn Batouta (IV. 261) dit que le campure

se trouve dans les acends d'une sorte de canne; son erreur vient, soit de ce qu'il confondait le camphre avec la matière alliceuse qui remplit les nœuds de la canne du bambou (Tabachir), soit de ce qu'il se agurait que le camphre était la moffle du bambou; dans su dernier cas, l'erreur s'expliquerait par le coutame qu'avaient autrefois les indigènes de recueillir la sève liquide qu camphrier dans des cannes de bambou, pour l'y laisser concentrer; voy. Meyer, Grach, der Botonéh, III, 280 et 4.

<sup>&</sup>quot; Ibn Khordadbéh, I. c.; Abou Delaf, p. 26; Kazwini, I. c. (cf. l'explication demnée par Dulaurier dans E. Joseph asiat., l. c., p. 916).

Dulaurier, 1. c.; cf. Chems-eddin, p. 197.

avec les voyageurs et les géographes,1 déclarent aupérieur à tous les autres le camphre de Felsour, dans l'île de Sumatra. Cette île en général est fréquemment mentionnée par les auteurs comme le pays d'origine du camphre, mais le district le plus renommé pour la qualité de son produit était précisément cette province de Feïsour," à laquelle une chronique malaise donne aussi le nom de Pasouri; il faut la chercher sur la côte occidentale de l'île, un peu au-dessus de l'équateur. C'est la que, de nos jours encore, on trouve le camphre de Baros, le plus estimé de tous. Une antre espèce, également très appréciée, était celle de Herendj ou Petite Chine, nom qui désignait sans doute Bornéo. Snivant Avicenne, le camphrier croissait aussi en Chine.º Cela est exact: seulement il faut ajouter que le camphre de la Chine (comme celui du Japon) ne provient pas du même arbre que celui de Samatra et de Bornéo. Le premier s'extrait du Cinnamomum camphora Necs. le second du Dryobalanops aromatica Gartn. Il existe donc dans le règne botanique deux familles d'arbres produisant également le camphre. mais absolument distinctes. La découverte de ce fait était naturellement réservée à la science moderne; les Arabes n'en avaient aucune idée ni plus ni moins d'ailleurs que les Européens qui firent pendant le Moyen-Age le voyage de l'Inde et de la Chine.

Marco Polo a, sans s'en douter, tracé l'esquisse du domaine spécial à chacune des deux espèces; en parlant de la production du camphre dans la région comprise entre Fuguy (Fou-Tchéou) et Zayton (Thaiouan-Tchéou), ce qui répond à peu près à la province actuelle de Fo-Kien, située dans la Chine méridionale vis-à-vis l'île de Formose, il ne sort pas du domaine du camphre du Cinnamome on des Laurinéea. Plus loin, il roue transporte dans le domaine du camphre du Dryobalanopa, quand il décrit les districts de Lambri et de Fansour, dans l'île de Samatra: il a soin de mentionner que le premier produit du camphre en quantité assez considérable, et que le second fournit le meilleur qui soit au monde: il se vend au polds de l'or, dit-il. Nous con-

Relat., p. 7; Maçeudi, I, 888; Kaswini, dans Gildemeister, p. 209, dans Ethè, I, 1, p. 405; Chema-cddin, op. dt.; Aboultela, Géogr., II, 2, p. 127.

<sup>\*</sup> Relat., p. 98; Edrisi, I, 76; Kazwini, dans Gildemeinter, p. 194; Chema-eddin, n. 905.

<sup>\*</sup> Le darnier traducteur d'Ien Beëter préfère les lectures : Quimour, et questury (adjectifi): Not. et extr., XXVI, 1, p. 180, 206, II a tort.

<sup>\*</sup> Dulaurier, dans in Journ. asiet., 1. c. p. 191.

Dulaurier, shid. p. 218.

<sup>\*</sup> Dulaurier, did p. 216 et s.

<sup>&#</sup>x27;P. 587 (soms ■ texte du meer. C); cf. la note de M. Yule, dans son éd. de Marco Polo, II, 187.

<sup>\*</sup> P. 576, 577.

naimons déjà ce district de Fansour: c'est le Faisour des Arabea. Le district de Lambri est situé dans la même partie de l'île, mais plus au nord, en tirant vers Daya. C'est là que débarqua le missionnaire Oderico da Pordenone, venant de la côte de Coremandel: il trouva dans ce pays de l'or, du bois d'aloès et du camphre.¹ Couti, dans sa relation de voyage, et certaines cartes du Moyen-Age font également mention du camphre de Sumatra.² Couti trouva encore l'emphrier sur son chemin en parcourant l'intérieur du royanne de Siam et les côtes du Cambodge;³ mais ici il n'est pas douteux qu'il s'agit du Cionamonne Camphora. Outre Sumatra, avons nous dit, une autre grande île produit le camphre du Drysbalanops:¹ c'est l'île de Bornéo: l'attention des Européens ne commença à être attirée de ce côté qu'à partir de l'établissement de la domination portugaise aux Indes; le camphre de cette île arrivait aux Indes par Malacca et y était très estimé.°

Il serait intéressant de savoir d'où l'Occident tirait le camphre au Moyen-Age, si le marché européen s'approvisionnait exclusivement de camphre des laurinées, comme it le fait actuellement, car tout noire camphre nous vient du Japon et de l'île Formose, ou s'il recevait, an contraire, du camplire du Drychalanope: de nos jours, cette espèce s'écoule entièrement dans l'Orient. Il est inutile de consulter les ouvrages de Pegolotti, d'Uzzano etc.; ils sont absolument mueta à cet égard.<sup>6</sup> Actuellement, les arbres qui produisent la deuxième espèce de camphre ne se trouvent plus que dans certains districts très restreints des lles de Sumatra et de Bornéo, mais il paraît qu'ils convraient autrefois des espaces beaucoup plus considérables et que le nombre en a diminué peu à peu, à mesure que leur résine était plus recherthée; le malacur est que, pour obtenir 🖿 camphre à l'état solide renfermé au occur de la plante, il faut abattre l'arbre lui-même, et que, parfois, on doit en abattre dix pour en trouver un qui renferme la préciense matière.7 Au Moyen-Age, la production du camphre du Drychalanope était.

ш

Oderico, dans Yule, Cuttoy, II, app. 1, p. xvi et a.; cf. les notes da vol. I, p. 64, et la note rectificative sur la situation de Lamori, dans le vol. I, p. centii.

Conti, p. 40; Corte cotal., p. 187;
 Fra Mauro, p. 50.

Conti, p.45, 46; Kunstmann, p.94—96.

<sup>\*</sup> Barboes, p. 818, b.

Varthema, p. 168, a; Barbosa, p. 690, a; Serano, p. 228; Pigafetia, p. 180; Felerici, p. 897, a.

<sup>&</sup>quot;Four es qui va suivre, j'ai fait de nembreux emprants aux renseignements contenus dans l'ouvrage déjà cité de M. Fitchiger et reproduits dans Fifichiger and Hanbury, Phormecographie, 9º éd., p. 510 et as.; on trouvers dans cet ouvrage quelques détails que je n'ai pu insérer isi.

Maredon, Hist. of Sumairs, # 60., p. 160.

nécessairement plus abondante qu'à l'époque actuelle. Les Indiens 🗷 les Chinois en achetaient des quantités immenses à Sumatra et à Bornéo et s'en servaient, soit pour embaumer leurs morts, soit pour parfumer leura idoles: 1 cependant, abstraction faite de ces quantités, il en restait. encore qualque peu pour l'Occident. En tout cas, les Arabes, au moins, recevaient du camphre de Felsour: on en trouva de gros morceaux dans le trésor du calife fatimide Moustancir Billah." Mais le camphre du Dryobalanops coûtait extrêmement cher. Marco Polo disait déjà que le camphre de Fansour (Feïsour) se vendait au poido de l'or, et, au temps de Garcia de Orto, celui de Bornéo valait cent fois plus que celui de Chine.\* En Occident, ce prix., déjà 🔳 élevé sur le lieu de production même, s'augmentait encore des frais de transport et de douanes. Pen à peu, et, en tout cas, certainement à partir du XVI siècle, estte espèce cessa de parvenir en Occident, et le marché européen dut se contenter du camphre des faurinées, de qualité inférieure à l'autre, mais aussi beaucoup moins cher: tout au moins est-sil cartain que ce qu'il recevait sous le nom de camphre de Bornée, s'il en recevait, n'était jamais pur de tout mélange.

Sur tentes les listes d'articles répandus dans la commerce au Moyen-Age, le nom du camphre est toujours seul, sans adjonction d'une épithète indiquant le lieu d'origine, et il se présente tautôt sons la forme arabe cafor (cafur), on sons la forme coffera (chaffera) plus directement dérivée du grec xarpoupai, tantôt sons une forme dérivée de la racine primitive Karpura, mot sanscrit, dans lequel les langues germano-romanes intercalent, à la place de la lettre r du milieu, la lettre m ou s.º

L'école de Salerne, suivant en cela l'exemple des médecins grecs et arabes, avait introduit il camphre dans sa matière médicale. Cette adoption produisit, pendant le Moyen-Age, un double résultat: d'une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rolest., p. 85, 50; Barbona, p. 893, u.

Cot inventaire date du XIº siècle; M. Quatremère l'a publié d'après Makrisi, dans ses Méss. géogr. et hist. sur l'Égypte. II, 856 et sa.

<sup>&</sup>quot;Gun, Ecot., p. 161; compares tea prix actuals donnée dans Maraden, Hist. of Sumatra, p. 161 et a.; Crawfurd, Hist. of the Sudian Archipelago, I. 418; Hambury, Science papers, p. 894.

<sup>\*</sup> Garcia de Orto, l. c.; Federici, l. c. Il est inutile d'opposer à l'affirmation de es doux auteurs l'affirmation contraire

d'Amatus Lucitanus; comme il n'était jamais allé en Orient, elle est cens valour.

Le mot est passé sous cette forme, sans altération, dans les Assisse de Jérus., II, 176.

<sup>&</sup>quot;Pegolotti, p. 196, 876 etc. etc.; il n'y a pas à confondre avec le mot espperi (chpres) dont la prononciation est à peu près la même.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Mahn, Etymol Untersuchunger. p. 198 et s.

Usa., p. 19; Taf. et Thom., III, 444.

part, la connaissance de cette matière entrait dans le cadre des études d'histoire naturelle, et, d'autre part, les boutiques d'apothicaires et les ménages tant soit peu considérables en avaient toujours un approvisionnement.

## Cannella.

Dans les sources relatives à l'histoire du commerce, l'écorce du cannellier est désignée, tantôt sous le nom antique de cinnamement et par abréviation cinnamem, cenname, tantôt sous le nom plus moderne de cannelle, diminutif de canns; parfois, les deux mots sont rapprochés pour former un seul nom composé: cannelle di cenname. Suivant Pegolotti, les deux termes seraient synonymes. Mais nous trouvous dans un tarif de douanes espagnol de 1243 les deux articles cinamement et canelle distincts l'un de l'autre; coci prouverait déjà que l'on attribuait parfois à chacun de ces deux mots une signification différente. Or, voici encore que, dans un ouvrage anglais intitulé Boke of Norture, l'auteur, John Russel (XV° siècle), établit une distinction entre synameme et canelle, disant que l'un, le premier, est plus fin et plus précieux que l'autre: il semble, d'après cela, que le premier nom doit s'appliquer à l'écorce de cannelle proprement dite, et la second à l'écorce de cassis.

Il ne paraît pas qu'à aucune époque du Moyen-Age la connelle ait été chose rare en Occident. Un privilége, accordé par Chilpéric II en l'an 716,7 nous apprend que, de son temps, cet article s'importait en France par les bouches du Rhône. Des lettres écrites vers le milieu du VIII siècle nous montrent la cannelle expédiée sous forme de cadeaux, comme le poivre et les parfums, par des ecclésiastiques romaine à des amis en Allemagne, par des ecclésiastiques allemands I des confrères d'Angleterre: un lot d'épices offert en présent à Charles le Gros renfermait de la cannelle. Une ordonnance royale insérée dans les Formules de Marculf autorise les missi dominici en voyage à requérir pour leur table, entre autres choses, de la cannelle. Les médecins ad-

l'étude de M. Reum sur cet ouvrage (Würtzbourg, 1886), p. 89; Otto Cremon., éd. Choulant (dans sen édition du Mocerfierière), p. 161; Albertus M., De Vegetabilibus, éd. Keyer et Jessen, p. 491 et a.

<sup>\*</sup> Filickiger, Die Frankfurter Liste, p. 11; tu même, Das Nardlinger Register, p. 5: Comptes de l'argenterie, éd. Danet d'Area, p. 919.

<sup>\*</sup> Archieso eter. stal., I serie, T. XII. 2º part., p. 88.

<sup>&#</sup>x27; Pegol, p. 861; Varthems, p. 168, b.

Capmany, II, eap. 17.

Cité dans Flückiger and Hanbury, Pharmacographia, 2º éd., p. 529.

<sup>7</sup> Parderess, Diplom., Il, 204,

<sup>\*</sup> Jaffé, Bibliotheos rerum germanicarum, III, 110, 156, 199, 214, 218.

<sup>\*</sup> Formulaire de l'évêque Salomon de Constance, éd. Dimmler, p. 87.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Resière, Recueil général des formedes, 2º pari., p. 984.

mettalent, sans doute en connaissance de cause, que les apothicaires en avaient toujours une provision: 1 enfin, on usait largement de la cannelle pilée (concile batue, pouldre de canelle) comme condiment dans la cu sine en général et dans la préparation du vin aromatisé.

La cannelle se trouvait dans tous les ports du Levant, et quand les marchands occidentaux poussaient leurs voyages jusque dans l'intérieur du continent asiatique, ils pouvaient encore en acheter à Tauria, à Soultaniéh et Il Samarkand. Cependant, elle était rangée dans la catégorie des articles peu délicats que l'on expédiait de préférence par mer, un lien de leur faire faire de longs voyages par terre; aussi était-elle extrêmement abondante sur le marché d'Alexandrie; elle y arrivait par l'Océan Indien, la mer Rouge et le Nil.

Il est inutile de chercher dans les manuels à l'usage des commerçants occidentaux l'indication des pays d'où provenait originellement cet article, on ne l'y trouverait pas. Mais le nom de la cannelle en langue persane est dartelés qui signifie bois de la Chine, et ce nom est passé dans les idiomes arabe et arménien: ceci semblerait indiquer que la cannelle a été importée, dès une haute antiquité, de la Chine dans l'Asie occidentale. Le fait est que l'origine de la production de la cannelle dans ce pays se perd dans la nuit des temps. Marco Polo en trouva dans la province chineise de Gaindou, et, de nos jours encore, cette plante croît en aboudance an sud de la Chine dans le province de Kouang-Si. Au reste, parmi les points où les navires chineis faisaient relâche pendant leur traversée, quand ils naviguaient dans la direction de l'ouest, qualques-uns, tant sur la côte de l'Indo-Chine que sur celle de l'Inde, produisaient aussi la cannelle, et, les produits de ces divers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Joh da Gariandin, Dietion., 6d. Schiller, demo ion Lawleoge, Int. du XII<sup>n</sup> et XIII<sup>n</sup> milolo, p. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ménagier de Paris, II, 107, 111 et a., 248 et a., 278 etc.; Traité de caririne, éd. Deut d'Areg, L.c., passin; Eche of nur-ture, L.c.; Donet d'Areg, Comptes de l'argenterie, p. 354; Amest Coccus, n. n. 1196.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pegol., p. 27, 44, 49, 64 etc.; Asrir. als Mercs., 12, 178; Coptone, p. 25; Chistele, p. 810, Chavijo, p. 118, 191.

<sup>4</sup> Sanut., Secr. fid. orne., p. 28.

<sup>\*</sup> Edriel, I, 51; Pagel., p. 66 et a., 210; Bounini, Stat. Pic., III, 591; Tuchez, p. 871.

Voy. Ritter, Erdk., VI, 126 et a.; Lemm. Ind. Alterth., F. 200 et a.; Gilde-

meister, Boript, arab. de rab. únd., p. 30 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ffickiger and Harlenry, Pharmacoprophia, p. 528 at a.

<sup>\*</sup> Polo, p. 879, 896; cf. le dernier parage avec Richthoftm, Verhendlungen der Gesellschaft für Bribunds in Burlin, 1874, n° 1 et le parage de cut article cité à l'art. Gous de géroffe.

Porter Smith, Mot. med. and nat. hist. of China, 1871, p. 68.

<sup>19</sup> Cf. Carte cofel., p. 187; Barbon., p. 189, c. Voyez encore, pour ce qui concerne l'Inde-Chine, les passages de Kanwini collectionnés et commentés par M. Schumann dans ses Eritische Untersechungen über Ziemmtländer (Petermann. Mith. By. H. nº 79), p. 47 et c.

pays arrivant par des navires chincis, les Persans et les Arabes les confondalent sous le nom de dartchie.

Quand il s'agit de cannelle, ce mot, par une association habituelle des idées, fait de suite songer à l'île de Ceylan. Or, il est assez carieux de constater que, ni dans Compas, ni dans les géographes arabes du Xº au XIVº siècle, ni dans aucune source orientale de la première moitié du Moyen-Age, cette fle ne soit mentionnée comme produisant. la cannelle, tandis qu'ils ne tarissent pes en termes élogieux sur ses pierres précieuses, ses parfums etc.1 Le premier écrivain qui la cite E ce point de vue cet Ibn-Batouta (XIVe siècle). En visitant l'Ile, ce voyageur apprit que les habitants des côtes de Malabar et de Coromandel vensient y chercher des plants de cannelliers et qu'on leur abandonnait gratuitement ceux que les terrents avaient apportés des montagnes de l'intérieur et déposés sur le rivage: pour reconnaître cette générosité du sultan, ils lui faisaient des présents de vôtements et autres objets analogues.\* Nous relevous encore un passage relatif au même sujet dans l'œnvre d'un écrivain cocidental antérieure d'une dissine d'années à la relation d'Ibn Batorta. Jean de Monte Corvino, envoyé en mission en Chine (1299---1298), fit un séjour dans l'Inde et envoya de là dans sa patrie des remedguements sur ces régions;\* il

qu't côté de la camelle il nomme sund. la bois du Brésil, article qui n'e jamais été produit dans l'île de Ceylan, de sorte qu'on peut se demander el le prince entend parler de la camelle comme d'un produit de l'île ou seulement comme d'un article d'importation que les marchades égyptiens treuverent dans ses magasias.

\* Ibn-Batouta, IV, 166.

\* Nous sommes redevables de la conservation de con renteignements à Menertiline de Spolète, qui a su soin de les recueillir et de les insirer dans une lettre: voy. Mileches, gol. Ann., 1855, nº 92. Lo passage august il est fait allusion tot se trouve à la p. 173. M. Schumans en pazle II III. p. 50 de son étade, en dan termes où jo na puis voir qu'une critique qui jous sur des pointes d'aiguille. Tout se que le puis accorder, c'est que, dans le passage discuté, il n'est pas question d'apportation de la cannelle à propos de l'Ils de Ceylan. Quant 4 la remarque que les doux entres missionneires, Fourdain Catalogi et Giov. de' Mazignolli ne

<sup>\*</sup> Cooley. On the regio cianemomifers of the Ancient Journ: of the R. Geogr. Sec., XIX, 161; Tennent, Copies (1869), 1,575; Fitchiger and Hanbury, Phorenccographia, 2º éd. p. 520; Behumann, L.c., p. 45, 46. Dans cetta dermière stade, l'anteur discute, pour en démontrer la fancieté, deux exemples qu'ou citait d'ordinaire pour le XIII eileie. Dens la première édition de m Cosmographis, Karwini affirme que la esancile croft dans l'ile de Sajalara. Juequ'à nos jours on admettaft que, som es nom de Stjalan, III fallait reconnaître l'Ee de Caylan; or, M. Schumana pense qu'il s'agit de Sumatra et il apporte de salides raisons à l'appui de son opinion. Le écurième exemple que l'en cita art una lattre, adressée en 1988 par un prince cingulais au cultan d'Egypte, dans le but d'ouvrir des reistions entre les deux pays (Quetremère, Min. nor l'Épopte, II, 286): il énumère les exticles qu'il peut mettre à la dispealtien du commerce, et messee, entre dutres, la compelle. Mais Il se trouve

rapporte que, dans l'île voisine du pays de Malaber (c'est Ceylan), il a vu beaucoup de cannelliers dont la forme ressemble à celle du laurier. Au XV° siècle, Conti a donné une description plus exacte encore du cannellier de Ceylan.

Mais le cannellier croissait également dans l'intérieur de l'Inde proprement dite. En remontant un fleuve qui se jette dans la mer entre Calicut et Kaoulem (Koulam, Quilon), Ibn-Batouta passa devant des plantations de cannelliers et de sappans (bois du Brésil)." La particularité qu'il gignale est confirmée par Benjamin de Tudèle; ce dernier rapporte que les environs de Koulam produisent la cannelle et, bien qu'il ne parle que par out-dire, son témoignage a de la valeur." D'un antre côté. Jose van Ghistele vit à Aden un "Canneelboom" de l'espèce qualifiée "Colobo" ou "Vellediju"; mous retrouverons ces deux épithètes accollées au nom du Gingembre de Koulam, sous la forme Colombino (colobi) et Beledi. La conclusion à tirer de ce passage est donc que l'on connaissait non-sculement le gingembre de Koulam, mais aussi la cannelle de Koulam, et que le cannellier de Koulam avait été acclimaté à Aden. D'autres relations signalent l'existence du cannellier à Calicut. En résumé, il résulte de l'ensemble des descriptions de la côte où étaient situées ces villes, c'est à dire de la côte de Malabar, que toute la région produisait la cannelle: seulement, le produit de cette provenance avait dans le commerce le réputation d'être plus épais et plus grossier que celni des autres pays: cannelles que crasse appellantur, cionamonum crassius, connella selvatica, trista: a c'est que cette cannelle était un mélange d'écorces de cassia et d'une variété dégénérée du Cinnamonum Ceylanicum. Dès leur premier voyage aux Indea, les Portugais surent que la cannelle de Calicut était de qualité inférieure à celle de Cevlan; ils purent d'ailleurs s'en convaincre par eux-mêmes, car les deux espèces étaient représentées sur le marché de Calicut.º Cette infériorité s'expliquerait 📕 l'on pouvait

parient pas de la production de la cannelle dans l'ile, cela me touchs d'autant moins que le premier vient à l'instant de dire que l'India major produit la cannelle: or, dans sa pensie, cette appellation, India major, comprend l'ile de Caylan (p. 49). M. Schumann lui-même ne s'y trompe pas et le silence des deux misdennaires ne l'empêche pas d'affirmer que la sannallier a toujours existé dans l'île de Caylan (p. 62).

Conti, p. 80; cf. le récit de ce même. Conti dans Tadur, p. 100 et s.

<sup>\*</sup> Ibn Batouta, IV. 99.

Benj. de Tudèle, II, 140.

Ghistele, p. 288.

Conti, p. 48; P. Alvarra, p. 196, a; Barbosa, p. 811, b.

<sup>\*</sup> Marco Pole, p. 668; Conti, p. 44; Massari, p. 88 et s.

Conti, p. 46, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> P. Alvares, p. 126, a; Barbosa, p. 811, b, 398, a.

<sup>\*</sup> Roteiro da riagom que fes Veses de Game, p. 66, 100; Sornigi, dans linmas, I, 120, a; et Gubernatis, Vieggio-

admettre que la culture du cannellier fât alors aussi soignée dans l'île de Ceylan qu'elle l'est de nos jours, tandis que, sur le continent, les indigènes auraient laisse croître la cannellier à l'état sauvage; mais il n'en est rien; on ne s'occupait pas plus de cette culture d'un côté que de l'autre. Ce qui faisait la supériorité du produit de Ceylan, c'était la meilleure qualité des plantes elles-mêmes. Cette différence infinait naturellement sur les prix: du temps de Garcia de Orto, la valeur de la cannelle la Malabar n'était que d'un ducat les 400 livres, tandis qu'on payait celle de Ceylan dix ducats les 100 livres, soit quarante fois plus.

Mais le caanellier n'était pas exploité uniquement pour son écorce; ses fleurs et ses feuilles contiennent une huile éthèrée et présentent à l'odorat et au goût une analogie avec la cannelle qui les faisaient également rechercher dans le commerce. Les feuilles faisaient même l'objet d'un trade assez important pour qu'il soit nécessaire d'en parler lei avec quelque détail.

Il est assex souvent question, dans les documents du Moyes-Age, d'une espèce de feuilles aromatiques dénommée Folium, Foullie, Folge, Fulgen, et employée en cuisine comme assaisonnement. Ce n'est, sans doute sous un nem différent, autre chose que le Folium Indi, Folium indo, qui jouait un rôle considérable dans la pharmacopée d'autrefois; pour n'en citer qu'un exemple, c'était l'un des nombreux ingrédients qui entraient dans la composition de la thérisque. Qu'était-ce en réalité que le folio inde? On a émis à cet égard deux opinions différentes que nous croyons dévoir exposer avant de dire celle à laquelle nous nous rallions.

A la suite de l'occupation de la côte occidentale de l'Inde par les Portugals, les Occidentaux eurent, pour la première fois, occasion d'étudier à laisir l'histoire naturelle de l'Inde et on s'occupa de retrouver la plante qui produisait le Folio indo. Le résultat des recherches de Barbosa et de l'auteur du Sommario fut que le Folio indo

tori italiani nelle kubir, p. 154, 170; la Journal flamend relatif au deuzième voyage de Vasco de Gama (Calcoen, 64, allemande, publ. per M. Stier, 1880, p. 18); enfin Sanuto, Dior., IV, 546; VII, 199.

<sup>1</sup> Clustes, *Exot.*, p. 168 et =

dans Fiftchiger and Hanbury, Pharmacographic, 9° 6d., p. 588.

\* Uzz., p. 20.

\* Sertorius Lappenberg, II, 50, 448: Bourquelot, I, 990; Carte calabate, p. 187; Ghietele, p. 988, 810.

\* Petit traité de cuicine, éd. Donet l'Arcq, p. 209 et m., 220.

" Pomet, Histoire générale des drogues. L. 189 et a.

<sup>7</sup> Ghistele, p. 186.

Pagol., p. 187, 296, 876; Uzz., p. 20; Sartorina Lappenberg, Urk. Gasch. der Hones, H., 448; Hans Keller, dans in Tibinger Zeitschrift für Stantumissenuchaft, 1881, p. 889. On trouvers encore d'autres examples pour la France et l'Angleterre,

n'était autre chose que la feuille de la plante grimpante connue sous le nom de Bétel (Chavica Belle Miquel), que les Indiens de l'époque mélangeaient déjà, comme ceux de nos jours, avec la noix d'arec, pour en faire une pâte qu'ils machaient avec délices. Déjà, vers la fin du XIIIº siècle, Simon Januaria avait exprimé est avis dans son dictionnaire de médecine et de botanique, intitulé Clavis sanationis; defluissant ces "feuilles", que l'on trouvait parfois sur les marchés de l'Occident avec la branche qui les porte et le fruit de la plante, il disait y reconnaître les feailles du Tamboul d'Avicenne: or, Tambeul, Barbosa no l'ignorait pas, est, en langues persane et arabe, le nom du bétel. Mais dira-t-on peut-être, cette feuille n'a jamais été employée que dans la composition de la pâte du bétel et cet usage est exclusivement particulier aux habitants de l'Inde: c'est une erreur. Le commerce la répandait bien au-dalà des frontières de ce pays. En effet, dans le passage du Sommorio cité plus haut, il est dit que est article s'exportait à Ormouz et à Aden, et le tarif de douanes du royaume de Jérusalem, anquel nous revenous 🛮 souvent, a un article spécial pour les festus (festuchi branches) et la feulle don tembal.\* La femille du bétal arrivait donc à Acre; de là jusqu'en Ebrope, il n'y avait plus qu'un pas. Étant donné que la feuille desséchée conserve son arome agréable, elle pouvait être adoptée comme condiment par des palais qui, faute d'habitude, enssent répugné à mâcher le bétal. A l'encontre de cette manière de voir, on a opposé des arguments sérieux à l'identité du folio indo avec la feuille du bétal. Les médecins et les naturalistes arabes désignaient anasi une certaine feuille sous le nom de "feuille indienne", mals c'était une feuille tout autre que celle dont nons nons occupons ici; or, on sait quelle relation étroite existait, au Moyen-Age entre les termes adoptés dans la pharmacopée de l'Occident et ceux de la médecine arabe; par conséquent, dans une question comme celle-ci, la terminologie arabe doit trancher la question. Sous ce nom, "feaille indienne", les Arabes désignaient celle que les Grecs et les Romains connaissaient sons celui de Malabathrum; Salmasius et de Heeren's voulaient, il est vrai, admetire l'identité du Malabathrum et de la feuille du bétal, ce qui nous ramènerait à la conclusion précédente, mais, contrairement à leur opinion, les représentants les plus autorisés de la linguistique 📖 de l'histoire naturelle 🛭 notre époque font dériver le mot malabationes de l'indien patra, feuille, et tamála, cinnsmomum cassis, et ils affirment que c'est la feuille connue dans le com-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bearts, I, 298, b; 528, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Red. 290, a.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aprio. de Jérue, II, 176.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Remoitationer Pfinianes, p. 758 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Historische Werke, XII., 266 et M., et Abhandi der Gesch, d. Wiss. van Göttingen, I (1842), p. 6.

merce sous le nom emprenté à l'indien moderne, teg' pat (taj-pat). S'il en est ainsi, et nous n'avons aucun motif d'en douter, nous serons amenés à admettre que la dénomination folio indo désignait les feuilles de certaines espèces de Cinnamomum produisant une cannelle de qualité commune; ces fauilles ont elles-mêmes un goût de cannelle plus ou moins marqué et sont encore employées de nos jours comme stimulant dans l'Asie méridionale." Cette opinion avait déjà été émise autrefois. Garcia de Orte, par exemple, avoue qu'il prenaît tout d'abord le folio indo pour la feuille du bétel et qu'il changes d'opinion (pour adopter celle que nous venous d'exposer), quand on lui eut fait remarquer qu'Avicence traitait à part de la feuille indienne et du bétel et qu'il attribuait à chacun des caractères très différenta. Un défenseur de l'opinion contraire. Amatus Lucitanus, étuit contraint d'avoner que, de son temps, ce que les apothicaires vendaient sons le nom de malabathrum, ou de folium indum, n'était autre chose que des feuilles de cannellier et qu'il était facile de s'en rendre compte au goêt. Ce fait est confirmé par Chistele; su retour de son voyage, il reconnut dans l'article que les épiciers octidentaux tenaient sons le nom de "Foullie" (Foliam) la feuille du "Canneelboom" qu'il avait déjà vue à Aden.?

## Cardamome.

Le cardamome était, au Moyen-Age, un article asses répandu dans le commerce; on l'employait soit comme remède, soit pour épicer les mets ou les boissons. Il arrivait, semble-t-il, généralement en Occident par la voie d'Aden et d'Alexandrie; tant que le royaume de Jérusalem substits, il passait aussi quelquefois par Acre. Dans le commerce, ou faisait alors une différence entre le fruit du cardamome des bois et

Lassen, Indische Allerthumatunde. I. 261—288; Nees ab Escubeck, De Cinnomorno dispudentio. p. 56 at a.; Meyer, Gaschichte der Betanik. II, 82, 169, 887; Flackiger and Hanbury. Phoremocographia. 2° 6d., p. 583.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ness von Escabeck nomme en particulier ■ Loures Cossia et la Loures Malabathrum; Lassen cita, d'après Royle, ■ Cinnamossum Tamaia et la Obmenn. albiforum.

<sup>\*</sup> Kosteletzky, Madiesinisch - pharmaordische Flora, B. 487 et m.

B. Clus., p. 175—178.

<sup>\*</sup> Ed. Plemp., 15. II, p. 211, 267.

<sup>4</sup> In Diocour., p. 28.

<sup>&#</sup>x27;P. 283. Sur le reste de ce passage, voy, plus haut. Chistale avait vu là un des individus à écorce épaisse, de l'espèce qui croissait à Quilen (Inde). Singulière colucidence! c'est précisément à propos de Quilon (Kaslam) que III voyageur Abou Dolef mentionne, à titre de produit du pays, les fesilles du Kalabathrum de l'Inde (p. 94).

Pegol., p. 98, 996 etc.; Reland. Patav., 4aan Pertz, 88., XIX, 46; Capmany, II, app., p. 78; Donet d'Areq, p. 866; Bourquelot, Foirer, p. 288.

Edrisi, I. 51; Barbosa, p. 310, b; Pogol, p. 57.

<sup>18</sup> Aspir. de Rrus., II, 175.

celui du cardamome des jardins; la même différence se constate d'ailleurs encore de nos jours. Quel était le pays d'origine du cardamome qui arrivait en Europe pendant le Moyen-Age? Il était consu des Arabes que cette plante croissait dans les îles des mers de l'Indo-Chine: l'aéanmoins, il est difficile d'advoettre qu'on fit venir le cardamome de la Chine ou de l'Indo-Chine: pas n'était besoin d'ailer il loin pour en trouver de véritable. L'Eletteria Cardomomem Maton, vient très bien dans le pays de Malabar et dans la province la Canara. D'après les auteurs anciens auxquels nous empruntons la plapart des détails de ce genre, on an trouvait à Cananore, à Fandaraïna et à Calicut. Mais le principal pays de production n'était pas la côte de Malabar sur laquelle s'élevaient ou s'élèvent encore les villes que nous venons de citer; il se trouvait us peu en arrière, dans la chaîne des Châts et dans les districts montagneux de Kourg et de Wynad, dont les produits jouissant encore actuellement d'une grande reputation.

## Casso.

Les marchands occidentaux qui faisaient le voyage d'Alexandrie avaient l'occasion de voir dans les jardins, autour de la ville, des arbres étranges, dont chaque branche laissait pendre des sortes de cannes ou de tiges. C'était la Cassis fistula L., et les tiges étaient les gousses de la plante qui renferment une pulpe douceâtre au goût et légèrement purgative. Ils retrouvaient ces gousses dans les bazars de la villé dans ceux de Damiette. En effet, c'était un des fruits les plus renomnés qui croismient sur le soi de l'Égypte; au Moyen-Age, on se figurait généralement qu'aucun autre pays ne pouvait le produire. Piloti partageait cette croyance; d'un autre côté, la commission chargée par le pape Jean XXII d'examiner les Secreta fidelium crucis de Sanuto émit l'avia que si, comme le dissit l'auteur, il était possible de se pro-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Cariamoni salvatichi, dementici": Pegol., p. 911, 295; Romani, JH, 598.

Flückiger and Hanbury, Pharmacographia, ■ 6d., 648 at a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maçoudi, I, 841; Edrini, I, 89.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Edrial, I, 179; Varthema, I, 189, h; Barboss, p. 811, a, b; Federial, p. 889, b; Massari, p. 27. Salvant une tradition rapportée par M. Yule (Cathay, II, 462) la patrie du véritable cardamome serait le cap Mount Delly, situé sur la limite commune des provinces de Camara et de Malabar.

<sup>\*</sup> Meagling et Weithrecht, Das Kurgioned (Båle, 1986), p. 17 et sa.; Flückiger and Hanbury, L s.

<sup>\*</sup> Simon Simeonia, p. 28; Sigoli, p. 168; Piloti, p. 852; Harff, p. 78; Kischel, p. 388.

Pegol., p. 56 et a.; Pari, p. 54, a. De la, elle ponvait facilement arriver sur les marchés d'Acre et de Chypre, in Peguiotti en vit effectivement; p. 49, 64.

<sup>&</sup>quot;Sanuto, Secr. fidel. erus., p. 34: Ghistele, p. 173 (il en fait une brève deseription et en trace un croquis); Not. et entr. XXV. 1, p. 64.

curer, par la vois de Bagdad et de Tauris, les produits de l'Orient que l'on recevait d'ordinaire par l'intermédiaire de l'Égypte, ce ne serait sans doute pas le cas pour la casse, puisque, du moins à sa connaissance, l'arbre qui la fournissait croissait exclusivement dans ce dernier pays. C'était une erreur. Divers voyageurs occidentaix du Moyen-Age trouvèrent le Cassia fistula sur les côtes occidentaix du Moyen-Age trouvèrent le Cassia fistula sur les côtes occidentales de l'Inde, et en particulier dans les royaumes de Cananore et de Calicut et dans l'île de Java. Reste à savoir si la casse de l'Inde arrivait jusqu'en Occident; je n'oscrais pas répondre négativement. Dans un passage où il dépeint l'énorme trafic qui se faisait entre l'Inde et l'Égypte avant le temps de la domination portugaise, Barbosa cite le Cassia fistula parmi les articles de commerce qui s'expédiaient de l'Inde sur Alexandrie par Aden et la mer Rouge; il résulterait de là que le produit indien se vendait sur ce dernier marché concurremment avec le produit indien se vendait sur ce dernier marché concurremment avec le produit indien se vendait sur ce dernier marché concurremment avec le produit indien se

Divers écrivains ont indiqué les signes auxquels on reconnaissait la casse de bonne qualité: à cet égard, Platearius, le médecin de l'école de Salarne, et Pagolotti, le marchand florentin, s'expriment en termes à peu près identiques: le premier veut que la gousse soit épaisse et très noire et qu'elle ne sonne pas creux quand on la secoue; le second la veut également noire, épaisse, saine (c'est à dire sans cassures) et lourde; tels sont, d'après lui, les signes de la parfaite maturité.

### Clous de Cirofie.

Dans les premiers temps du Moyen-Age, le clou de girofie était déjà employ couramment soit comme in rédient dans certains remèdes, soit comme condiment dans la cuisine il la préparation des boissons arematiques. A l'époque des Carlovingiens, on en trouvait partout; la

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Piloti, I. c., Sanuto, p. 3.

Ford. Catal., p. 46: dans sen édition de cet écrivan (Hakl. Séc.), p. 21. et a., H. Yute pose, sans motif apparent, la question de savoir il l'auteur n'a pas voulu parler du Chesia lignes (v. l'art. Camelle).

Varthema, p. 160, b; Alvares, p. 125, a; Barbosa, p. 611, a, b.

<sup>4</sup> Barbons, p. 819, g.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Barbosa, p. 810, b.

Platearins, Oiron éncione, p. 002223; Pagol., p. 868,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. les observations de Colladon SUP ce point apécial, dans son filés, re-

tur, et médie, der sonser, Montp. 1818, p. 65.

Après avoir le cet article, le lecteur sers en mesure ill se rendre compte de la valeur historique du passage soivant, écrit par A. de Candolle: "il se paraît pas qu'en en (des clous de girofici ait reçu en Europe avant l'époque de la découverte des Moluques par les Portugais" (Origine des plantes culticées, 1868, p. 129).

En erécutant des fouilles dans la nécropole d'Argentuaria, à Horbourg (Almee), on a trouvé parmi d'autres objets antiques une petite cassette d'érigine francovienne renfermant, entre autres

preuve en est qu'une ordennance royale autorisait les Missi dominisi en voyage à requérir pour leur table du poivre, de la cannelle, diverses antres sortes d'épices et des clous de girofie:1 tons les livres de cuisine de l'époque le font entrer dans leurs recettes et l'on voit qu'il s'agit d'un assaisonnement communément répanda. Tous ces détails démontrent que le commerce s'occupait de cet article depuis longtemps dējā: on sait, per exemple, qu'an temps des Mérovingiens l'importation s'en faisait en France par les bouches du Rhône.<sup>2</sup> Le mouvement des croisades ent naturallement une influence très favorable sur ce commerce d'importation. Aussi longtemps que aubulsta le royaume de Jérusalem. Acre fut l'un des principaux marchés pour cet article. Plus tard, le clou de girofle arriva en Europe soit par Tauris. Soultanièh et Constantinople, soit par Aden, La Mecque, Alexandrie et Chypre. 5 Les boutiques d'apothicaires en étaient toujours largement approvisionnées, et le plus petit ménage bourgeois eût rougi de n'en pes avoir dans 800 garde-manger, comme les grandes maisons princières; c'était un des amaisonnements préférée; on en mettait dans la viende, dans le poisson, dans les saucheses, dans les farces, tout comme dans le vin épicé.<sup>8</sup> Au reste, cet ingrédient conserva toujours un prix asser élevé: on le payait deux ou trois fois plus cher que le poivre.\* Cette différence tenait plus an grand éloignement du pays de production qu'an prix d'achat primitif. En effet, le clou de girofie arrivait en Europe des îles Molaques, dont les indigènes regardaient, paraît-il, cet article

choses, deux clous de giroße. C'est, sans doute, ill decument le plus ancien actuellement existant un sujet de l'importation de cet article en Occident. Vey, la note de M. Fitickiger dans le Journal de phormacie d'Alexes-Larraine, 1888.

Boxière, Recueil général des formules, 9º part., p. 984.

\* Diximler, Sancigallische Denimals aus der Karolöngischen Zeit, dans bes Mitthellungen der antiquarischen Gesellschaft som Zürich, vol. XXI, 6° Hvrais., p. vi et s.; voj. encore, du même, Formelbuch Hischof Salomo's III. von Constant (IX° siècle), p. 87.

Diplôme de Chilpérie II, de l'an 7,6, dans Partessus, Dépt., II, 809.

\* Assis. de Jarus., II. 174.

Pegol., p. 18, 49, 57, 65 etc.; Ghistale, p. 310; Clavijo, p. 118; Edrini, I, 51; Pabri, II, 569; Tucher, p. 871.

Joh. de Garlandia, Dict., éd. Schéler, p. 98; Finckigez, Frankfurier Liste, nº 804.

Donet d'Arcq, Comptes de l'argenterie, p. 918; Beurquelet, Foirm de Champagne, I, 297.

On pourrait citer à l'appui de cu qui précède de nombreux passages été Ménagier de Paris, du Publi liere de cassins, inséré dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 5° séris, I, 200 et m., èn Buch son guter Spoise (Bibl. des bit. Versins, vol. IX), ou excere de Schults, Dus Höfische Lebon, I, 289, 106.

Laber. Appréciation de la fortune priote, p. 95; Cibrario, Economia politica del medio coo, d' éd., p. 500; Quirial, dans Albert, Rolan degli ambase, sense, app., p. 11, 12; Pinckiger and Hanbury, Phormatographia, 2° éd., p. 363. comme sans valeur, jusqu'au jour où les Chinois commencèrent à venirle chercher chez eux, tant pour leur propre usage que pour l'exporter dans divers pays.<sup>1</sup> Au commencement du XVI<sup>o</sup> siècie, le bahar de clous de girofles, représentant environ 712 livres légères de Venise, se vendait encore sur place, aux marchands de Malacca et de Jaya,<sup>2</sup> de un à deux ducats; sur le marché de Malacca, il valait déjà de dix à quatorze ducats et atteignait sur celui de Calicut le prix de sinquante à soixante écus d'or.<sup>2</sup>

Pendant longtemps, on n'eut en Europe qu'une idée assez vague du pays d'où provenait le clou de girofie. Les navires arabes, en aliant en Chine, laissaient les Molaques très loin sur leur droite, de sorte que lorsque leurs auteurs veulent désigner le pays d'origine de cet article, ils se contentant de dire d'une manière générale qu'il vient des Indes on des fles de l'archipel indien, on bien ils donnent des noms baroques d'Iles dont ils indiquent la situation d'une manière 🔳 peu précise qu'on se demande s'ils s'en faisaient peniement une idée approximative, ou bien encore ils admettent que le girofiler croft à Java. on à Ceylan, ce qui est une erreur: ces lles n'étaient que des étapes, par co passait le clou de girofle avant d'arriver à destination. Ibn-Batouta, qui visita en personne l'île de Sumatra, prétend y avoir vu des giroffiers: quoique la chose soit difficile à croire, il ne serait pas impessible, en fait, qu'à l'époque où il vivait, on eût déjà acclimaté dans cette île des girofliers apportée des Moluques. Mais, d'après la description qu'il en donne, on voit qu'il confond le giroftier tantôt avec le canellier, tantôt avec le muscadier, de sorte qu'il est permis de douter qu'il ait réellement vu ce qu'il décrit et qu'il serait imprudent de bager des conclusions pur son témoignage."

Marco Polo ne connaissait pas davantage in véritable patrie du clou de girode. Ce qu'il y a de plus curieux; c'est qu'il paraît croire

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garcia de Orto, p. 180.

<sup>&</sup>quot;A cette époque, c'étaient cen marchande qui allaient cheraber le clos de girolle sux Moinques: voy. Barbosa, p. 819, b. Du temps de Marce Polo, des mavires chinois l'apportaient jusque dans les ports du Malaber: Polo, p. 654; Garcia de Orto, L. c.

<sup>\*</sup> Barbosa, p. 828, a. Vesco de Guna. et see compagnons avaient entendu dire que le bahar valait 9 cresados seulement à Malacca, et qu'à Alexandrie il quintal, c'est à dire le quact d'en bahar (Barbosa, p. 800, a. 810, b. 822, b. 823, b) attelgradi

déjà le prix de 90 crumdor (Retoire, p. 111, 115). D'après Sernigi, le prix de bahar varials, sur le marché de Calicus, entre 90 et 24 ducats (Eamus., I, 120, a).

<sup>\*</sup> Foliat., p. 148; Maçondi, I, 841; fill, 56; Ilm Kherdadhèh, p. 288, 294; Edriel, I, 96, 69, 98; Kaswini, dans Gildemeister, p. 188, 209, 206; Kaswini, trad. Ethé, I, 1, p. 227, 229 (cf. Lamen, hel. Akerth, IV, 946).

<sup>\*</sup> Ibn Batouta, IV, 228, 240, 248 et. 20., et Dalanzier denn le Joseph ceiet. 4° etcle, IX, 248.

qu'il venait de la province de Gaindon, c'est à dire du fond de a Chine, alors qu'il est de notoriété que, pour le girofier, le climat des îles est une condition essentielle de croissance et surtout de fertilité. El est plus que probable que l'objet auquel il fait allusion dans le passage en question était non pas le clou de girofie, mais le bouton du cassia (Flori di Canella) qui présente une certaine analogie avec le précédent. Dans un autre passage, le même voyageur cite encore le clou de girofie parmi les produits qui font la richesse des habitants de Java; mais ici, on peut interpréter ses expressions en ce seus qu'il s'agit d'un produit étranger à l'île, mais qu'on peut alsément e'y procurer. Enfin, Marco Polo trouve encore le clou de girofie dans les fles Nicobar.

Conti approche déià davantage de la vérité. Dans sa relation de voyage, il décrit, non sans doute de visu, mais pour en avoir extendu parler par des habitants de Jaya, deux fles qu'il nomme Sandai et : Bandam: il est aisé de reconnaître qu'il a simplement pris pour des unités les groupes formés par les îles de la Sonde et les îles Banda: d'après lui, la dernière soule produisait le clou de girofie à l'exclusion de toute autre, en quoi il avait été mal informé, ou commettait une confusion.\* Son erreur danna naissance à la notice également erronée de la Carle de Fra Montro. Enfin, en 1504, Varthema parvint jusqu'aux Molnouse: c'était le premier Européen qui visitait ces fles; il donne 🛎 Pane d'elles, sans doute à celle de Ternate ou de Tidor, le nom du groupe entier, Monoch (Moluques). Il vit dans cette ile et dans quelques îles voisines des clous de girofie et il décrit la manière dont on les récoltait. Après lui, d'autres voyagenra visitèrent les Moluques à de courts intervalles compris entre 1512 et 1590, et ils nous en out également laissé des descriptions: ce sont Juan Serano,\* Duarte Barbeen 10 at Ant. Pigafetta 11

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Polo, p. 585. M. Richthofen admet que la province de Gaindon correspond à la province actuelle de Kien-tahang (désignée sur les cartes sons le nom de Ningyuen-fan). Voy. Verhandl. der Gosellech. für Brök, su Berlies, 1874, nº 1; Ruge, Estalter der Enideshungen, p. 68.

<sup>\*</sup> Crawfard, Hist. of the indian archipelago, I, 495 et a.

Yule, M. Pole, II, 28; Richthofen, Chica, I, 504, not. 2.

<sup>\*</sup> P. 661. Voy. l'explication détaillée de ce peunge dans l'article sur la Noix mascade. Jord. Catal. (p. 61) outfond dans une spine desmissation des produits

propres à l'En de Java et des produits qui y vensiont du debere: parmi con derniers on peut citer les "garlophylii."

P. 580.

<sup>\*</sup> Conti, p. 46, et Kunstmann, ibid. p. 96; Peschel, Gesch. der Erdic, p. 16, 167, 207.

<sup>\*</sup> Ed. Zarla, p. 49.

Bedger dans l'édition englaise de Varthems (Hakleyt Soc., XXXII), p. 245 et s.

A la suite de l'éd. anglaise de Barbon. (Hableyt. Soc., XXXV), p. 227.

<sup>14</sup> Ramus, I, 819, b.

<sup>11</sup> Ét. Amoretti, p. 144 et m. Em-

On sait que le clou de girofie est en réalité le bouton à fruitz de l'Eugenia caryophyllata: il est porté par un pédicule et se termine par une petite tête ronde. On le cueillait ou on le faisait tember en secouant la plante, puis on le faisait sécher au soleil ou à In fumée et il était alors livré au commerce. On tensit à ce un'il fût de couleur ronge sombre et soignensement nettoyé.1 Cette opération avait pour but de séparer les boutons gâtés ou rabongris ainsi que les pédicules qui s'étaient détachés de l'arbre avec les houtons, et pouvaient s'y trouver mélés. A défaut de ce nettoyage, la marchandise pouvait être refusée. Les pédicules ne se jetaient d'ailleurs pas à la rue; ils avaient encore une certaine valeur, car ils contiennent, quoiqu'à un degré moindre, la même haile éthérée que le clou de girofle lui-même. On les vendait à part sous le nom de fusti on fistucki di gherofani, et leur valeur était en général un tiers de celle des clous de girofie. Ils sont également de couleur roure, seniement un peu plus claire; une couleur trop pâle était un défaut.3 On mettait aussi quelquefois à part les têtes des clous de girofic et on les vendait sons le nom de cappelletti. Enfin. comme les feuilles du giroflier dégagent aussi un arôme, bien léger il est vrai, elles constituaient aussi un article de commerce: c'étaient les foglie, i

# Conhanille.

La cochenille (Coccus Theis) est un insecte de forme globuleuse, de couleur d'un noir violet; elle vit en bandes sur le chêne coccifère (Querais coccifèra); on l'y recueille, on ill tue et on la vend dans le commerce comme matière tinctoriale. Au Moyen-Age, on la nommait généralement grava, grava de tignere scarlatti, graine d'écarlate, à cause de sa ressemblance avec l'airelle. On n'ignorait cependant pas que c'était une matière animale: nous n'en voulons pour preuve que le nom de corné-

peli, p. 81, dit britament: "Malue, dondo viene gazofani"; à la p. 85, il parle de la découverte de cinq lles à cleus de girofe. Un autre italien anenyme, qui avait accisté à la prise de Malacca par les Portuguis, nomme les "insule di Monocki, dove nascie garophani" (de Gubernatis, Viaggiotovi ital, p. 159; Valentin Ferdinand (1615) écrit: "Monaco insula, dove nasce li garophali (ibid. p. 170).

Pegol., p. 999, 818 et a., 874; Chiarini, p. hanni, b; Paul, p. 6, b.

Pegel., p. 18, 57, 65, 99, 239, 296, 300, 809, 874; Uzz., p. 20; Bonaini, Stat.

Pûs., HI, 106, 115, 599; Archés, stor. étal., il série, XII, 9, p. 126; "Fust de giroffie dit baston de giroffie": Ménagier de Paris, II, 246; "Pediculi oblongi, e quibus dependent flores, vulgo fusti vo-cantur": Garc. de Orto, p. 180.

<sup>\*</sup> Pegol, p. 374.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Passi, p. 0, b; Barbons, p. 320, a; Chiarini, p. lxxxii, a.

Pegol., p. 125, 229; Uzz., p. 59; Assis. de Jérus., II, 174; Bonaini, Stat. Pie., III, 106, 115; Garcia de Orto, Le.; Phickiger, Die Frankfurter Liste. p. 11, 66.

culi, que nons relevons sur une liste de ruretés de la nature, dans le Formulaire de Salomon, évêque de Constance,1 et il est certain que ce nom désigne des cochenilles.2 Comme cet insecte est acclimaté en Proyence, an Languedoc et en Espagne, ces divers pays n'avaient pas besoin d'importer la crosse du Levant et c'était même eux probablement qui envoyaient cet article aux foires de Champagne. Au contraire, la cochenille vendue à Ferrare par des marchands de Bologue devait être importée du Levant par la mer Adriatique, car les villes de Toscane situées à l'odest par rapport à Ferrare ne recevaient de la Provence ou de l'Espagne qu'une partie de la grana qu'elles consommaient; elles en faissient aussi venir de la Gréce (Romania) et, en particulier, du Péloponnèse, où cet article donne encore lieu, de nos jours, à un important commerce d'exportation: les marchés spéciaux étaient Corinthe et Patras. Parmi les possessions vénitiennes dans le Levant, il : en avait deux qui produisaient la cochenille. C'était d'abord l'île de Crète; en 1394, on y organisa officiellement un service d'experts chargés d'examiner avant l'embarquement teute 🖿 grana que les colons apportaient de l'intérieur à la capitale de l'île: ces experts délivraient des certificats aux envois reconnus de bonne qualité; les marchandises falsifiées ou avariées devalent être saisies et jetées au feu. La seconde possession vénitienne produisant la cochenille était Coron, au sud de la Morée: celle qu'on recueillait dans les environs de la ville était reconnue comme la première du monde. Enfin, le voyageur français Caumont en trouve dans l'Archipel, sur 🖺 petite ile de Pipi ou Amergo Poulo, dépendance 🚟 duché de Naxos. 10

Dans un traité florentin du commencement du XV° sièclé, que malheureusement je n'ai pas sous la main, l'auteur établit une classification assez curieuse: Il distingue le chermisi et la grana, qui, d'après lui, seraient donx matières tinctoriales distinctes: il parle de la grana comme d'un article assez bon marché que l'on pouvait se procurer en Portugal, en Espague, dans le midi de la France, dans la Barbarie; le chermisi devait, au contraire, coûter fort cher, mais

Ed. Dimmier, p. 88.

neini, Stat. Pir., III, 598; Archie. star. stal., 8º série, XII, 9º part., p. 61, 197. Dens le dernier passage sité il est aveil question de "grana di Barberia" (nord de l'Afrique).

Merrifeld, Original tractions, p. olxni et m., 88, 449.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bourquelot, Foires, I, 286.

Document publié dans Murat., Antiq. séel., Il, 894. Fat déjà démontré, à l'art. Bein du Bréuil, qu'il ne faut pas, dans ce passage, réunir grans et brasile.

Heldreich, Nutspflanzen Gründenlande (Athlinet, 1982), p. 18.

<sup>\*</sup> Pagol., p. 211; Uss., p. 170; Bo-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Paguini, Della decima, II, 96.

Taf. et Thom., inéd.; Conserve. reg., III., p. 292, no 406 et s.; vey. aussi Sathus, Doc. inéd., II., 88.

Sigoli, p. 157.

<sup>19</sup> Commont, p. 86.

il ne dit pas d'où on le tirait; cependant, il me parait difficile que ce soit autre chose que la cochenfile du Levant. Je laisse à d'autres le soin d'éclaireir cette question de détail et de retrouver et la distinction que je viens de signaler axistait dans d'autres villes que Florence.1

Istachri parle d'une sorte de cochenille qui, dit-il, se trouvait à Debil (Arménie) et à Berdãa (Arran) et que l'on experialt de cette dernière localité dans l'Inde et dans d'autres pays encore: Clavijo rapporte à son tour que l'on recuelllait au pied du mont Ararat une espèce de cochenille dont on se servait dans la teinture de la soie: dans les deux cas il s'agit de la cochenille d'Arménie on de l'Ararat (Perphyrophora Hamelii Brandt): il est douteux qu'elle fut importée en Europe. mais, on y importait, sous le nom de quermess des étoffes de soie fabriquées à Bagdad dont la couleur pourrait bien avoir été tirée de cette cochenille.4 C'est à ce genre Porphyrophora qu'appartient III cochenille dite de Pologue (Porph. Friechii Brandt); on la trouve d'ailleurs en Russie et en Allemagne comme en Pologue. Pour celle-ci il est hors de doute qu'elle s'expédiait vers l'Europe occidentale.

### Corail.

Parmi les produits que l'Occident avait à offrir à l'Orient en échange des siens, le corail est lois de tenir le dernier rang. Les pêcheries d'où se tirent les plus belles espèces se trouvent dans la partie occidentale de la Méditerranée. Les plus abondantes et en même temps les mellieures étaient celles de Mers-el-Kharez, près de Bône: quelques autres moins renommées s'échelonnaient le long de la côte d'Afrique, comme par exemple celles de Bône, de Ténez et de Centa." Celles de la Sicile III de Trani, en particulier, farent célèbres de très bonne heure; selles de la Sardaigne et de la Corse jouissaient d'une

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Le traité dont nous parlous ici a été publié, en 1868, par M. G. Gargielli, sous le titre: L'arts della seta in Firence. Je ne le cite que d'après M. Karabacek (voy. Mitheilungen des coder. Masoume file Kunst and Industrie, 1880, po 177, p. 101 et a.)

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Instachri, p. 88 et s.; Clavijo, p. 108; Kramet, Gulturgeschichte des Oriente, II.,

<sup>\*</sup> Brandt et Ratschurg, Mediciadecte Zoologie, II, 866 et s.

Marco Polo, p. 48.

Lib. divers. art. Montp., p. 756: "Gome color est, qui trakit in purpuran-

st affertur de quadam regione que Rosia dicitor."

Voyez les descriptions de l'Afrique soptentrionale per The Haoukal et par El Bakri, dans le Journ, ariet, 8º série, XIII., 180; 5º série, XIII., 78; les csuvres d'Aboulféda (trad. Reinaud, II. 1, p. 191) et da Chema-addin (trad. Mehren, p. 68, 581), écrites à un point de vue un peu plus général; Kaswini, dans Ethé, Morgonidad. Studies, p. 179 et a; ents la relation da voyage de Chistele, y. 876.

<sup>&#</sup>x27; Ibn Haoukal, La.; Aboulf, H. 1, p. 194; Chame-eddin, p. 83.

<sup>\*</sup> Edrici, dans Ameri, Bibl. conb. vio. 台

réputation égale. Une partie du produit de ces pécheries restait en Occident, où l'on en fabriqueit des bijoux de formes les plus variées. mais c'était la moindre; le reste était livré à l'exportation. Suivant M. Kohl, (op. cit.) le corail serait surtout très recherché dans l'Asie méridionale et il s'y vendrait encore à des prix élevés, comme du temps de Pline: on expédierait dans l'Inde et l'Indo-Chine à peu près les deux tiers de ce que fournit la Méditerranée. En ce cas, les choses sont restées ce qu'elles étaient au Moyen-Age. Marco Polo vit que les habitants de Cachemire étaient grands amateurs de corail. Chez les Arabes, on savait Agalement que c'était un article qu'en pouvait sans crainte exporter jusqu'aux Indes et jusqu'en Chine, et les Portugais, à leur arrivée dans l'Inde, constatèrent que la demande continuait toujours à être très forte. Il nous est facile de retracer la route suivie par ce produit depuis la Méditerranée jusqu'au sud de l'Asia. Les navires catalans et florentins le portaient d'abord en Egypte, où il passait entre les mains des marchands orientaux.

## Costus.4

L'article connu sous le nom de costus est la racine de l'Auctiondis Costus Falc.; au Moyen-Age, comme déjà dans l'antiquité, il passait pour posséder de puissantes propriétés curatives, et la boutique d'apothicaire où l'on n'en est pas trouvé aurait passé pour mal approvisionnée; il paraîtrait qu'en s'en servait parfois pendant le service divin en guise d'encens. Comme c'était un produit exotique, il faisait nécessairement partie des articles du commerce du Levant; c'est pourquoi on le trouve mentionné, quoique assez rarement, dans les manuels l'usage des commercants: les auteurs indiquent deux qualités, le costus doux et l'

<sup>1</sup> V. exemples dans Laborde, Not. des America, II, 224.

St. Parthier, p. 197.

\* Ramue, I, 120, a, 121, a.

Piloti, p. 858, 874, Amari, Dipl. ora5. for., p. 888.

\*M. Fitchiger parie de cet article avec son érudition ordinaire, dans les notes de son édition de la Frankfurter Liste, p. 25 et m., et dans le Phormac. Jeann., 1877, 16 açõt.

<sup>7</sup> Constant, Afric., Opp., I, 206. Maser foridus, 64. Choulant, v. 2165—2169; M. Dümmler en denne une recette, dans sur S. Gallische Deminstier, p. vi et s.

\* Plückiger, Die Frankfuster Liste. 2<sup>56</sup> 88 et a.; du mbme, Das Nordlinger Register, p. 5.

C'est à es titre que des ecclémentiques de Reme en envoyèrent en présent à S. Bonifice, apêtre de l'Allemagne; voy. Jaffe, Biblieth. germ.; III., 156 et s., 199, 216. C'est aussi pour cala qu'on en trouve dans l'inventaire du Monastère de Carbie: Pobret, Fra., II., 806.

trad., I, 80, at excert d'autres géographes arabes, ibid. p. 964, 966; Chame-eddin, p. 88; Kohl, Die natürliches Lockwittel der Föllerseriehrs, p. 28.

<sup>\*</sup> Clément-Hullet, dans le Journ. Aviet., & série, XI.

costus amer; cette distinction existait également en pharmacia.¹ Dans l'antiquité, les ports d'où s'exportait cet article étaient ceux de Minnagaru (sur li bus Indus) et de Barygaza (sur le golfe de Cambaye); au Moyen-Age, les auteurs désignent comme pays d'origine le bassin de l'Indus,¹ dans la partie supérieure duquel croît effectivement l'Autémadia, et la côte occidentale de l'Inde;⁴ au XVIº siècle, l'exportation se faisait principalement par Cambaye et le costus s'écoulait en partie vers l'ouest, par Ormous et Aden,⁴ en partie vers l'est, cù il était connu, comme il l'est d'ailleurs encore de nos jours, sous le nom de Poucho ou Poutchouk.⁵

## Coton.

On suit qu'après la chute d'Acre, la baine du mahemétisme, qui commençait à s'éteindre dans II cœur des chrétiens, se réveilla avec une nouvelle énergie et que, sons l'influence de ce sentiment passionné, Sanuto proposa à l'univers chrétien de rompre toute relation avec le monde musulman. Combattant à l'avance les objections, il démontrait qu'en allait demander aux Infidèles certains articles et non des moins importants, tandis qu'en pouvait se les procurer en pays chrétiens. Il citait comme exemples le sucre et le coton, le coton en particulier, que produisaient d'après lui la Pouille, la Sicile, l'ille de Crète, la Romanie (c'est à dire la Grèce), l'îlle de Chypre et l'Arménie. Il sût put ajouter à cette nomenclature l'Espegne de l'Arménie. Il sût put ajouter à cette nomenclature l'Espegne de l'Arménie. Il sût put ajouter à cette nomenclature l'Espegne dans le commerce, le coton d'Occident était coté il très bas prix: Pegolotti signale celui de Sicile comme le plus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fegul., p. 185, 296, 306; "Costo amaro", ibid. p. 56; "coste amare a costo delsia" (sie), Usa., p. 192. A l'épeque mérovingienne, le costas pessait en transit à la douane de Foa, dans le midi de la France: Diplôme de Chilpérie II, de l'an 716, dans Pardessue, Dépl., II, 809.

<sup>1</sup> Ibn Khordadbéh, p. 988.

Barisi (I, 171), nomme l'ile de Bars, situle vis-à-vis de Soubars, et Aboulféda (dans Gildemeister, p. 189), Sindan, an aord Bombay.

<sup>\*</sup> Sommerie, p. 828, 886, b, 886, b, 887, n; Garcin de Orto, l. c.

Gupula de Orto, dans Clun, Ecot., p. 206; Royle, Hhustr. of the botomy of the Elimelayan mountains, p. 886.

Banut., Secr. fidel. cran., p. 24, 86.

<sup>1</sup> Voy. Ameri., Storia dei Musulmani

di Sicilia, II, 448; III, 784 et a.; da mano, Bibl. arab. sic., trad. I, p. 82, 191, 938, 966.

Archie. Vouct., XVIII, 60; XIX, 104: Sathan, Doc. suid., II, 119; III, 489. Cependant is production de la Crête était pen abandante: voy. Teurnefort, Voyage set Lecard, I, 85.

<sup>&</sup>quot;In Bomanie, et spécialement certains districts, sont désignée comme preduiment le coton, dans les passages di-après: Sathan, Doc. énéd., II, 107, 119, 126, 101, 105, 154, 161, 219 et a., 226, 257, 207; III, 480; Archée, Veret, XVII, 262; XVIII, 60; XIX, 204.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> The Beitar, II, 669; Ros-al-Awam, II, 1, p. 101 et su.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Pegol., p. 295; Unn., p. 191; Taf. et Thom., HJ, 497.

manyais de tous; celui de la Calabre et celui de Malte sont taxés un neu moins bas, celui de la Basilicate (Pouille) est déjà admis comme passable; mais, de toutes ces espèces, aucune n'approchait des produits du Levant.1 Pour trouver du coton de première qualité, il fallait se résoudre à sortir de l'Europe et même des limites de la Chrétienté. A ce point de vue, les produits de Hamah (Hamath, l'ancienne Epiphanie)\* et d'Alep l'emportaient sur tous les autres; les environs de ces deux villes étaient couverts de cotonniers et leur prodigieuse fertilité faisait l'étonnement des voyageurs.3 Après ces produits hors ligne venaient au second rang coux de la Petite-Arménie: les meilleurs districts cotonniers du pays étaient ceux de Curcho (Korykos), de Sélefkéh et d'Adana; leurs produits s'écoulaient sur le marché de Lajazzo. On plaçait à peu près sur le même rang le coton du centre de la Syrie; il était récolté sur une espèce de cotonnier nain qui croissait spécialement aux environs de Damas." Enfin, les cotons d'Acre, de Chypres 💶 de Laodicée (en Syrie) formaient une troisième catégurie. Cette appréciation des diverses provenances est celle de Pegolotti, dans le passage qu'il consacre spécialement au coton. On sait qu'à l'époque où il écrivait, les états fondés en Syric par les croisés avaient comé d'exister. Mais, en dépit de l'appel adressé à la Chrétienté par Sanuto, le trafic avait repris son cours entre l'Occident et la Syrie, et les navires marchanda d'Europe allaient aussi régulièrement qu'autrefois charger le coton indigène" à Laodisée, à Beyrout, à Tripoli, 14 . Acre 🖷 à Jafa. 11 Ce qu'ils faisaient pour les ports de la Syrie.

Oette classification, comme celle qui sult, est price dans Pegulotti, p. 367.

<sup>\*</sup> Sur cette ville, voy. Pazi, p. 167, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ghistele, n. 283: Varthema, p. 148; Kiechel, p. 259. Ghistele (p. 289) perle musti avec áloge du cotou de Sermin, entre Alep III Antioche.

<sup>\*</sup> Barbero, Vioggio in Persia, p. 28, b. 27. b; Sanut., Dior., VI, 538; Georg. Georg. Dennic., p. 617.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pegol, p. 44; Pasi, p. 157, h.

Pegolotti se sert foi de l'expression delle Scieme di Seria"; le premier de ces deux nome est la reproduction du mot arabe Cham qui désignait à la fois la Syrie en général, et plus spécialement la province de Syrie moyenne, perfois même la capitale de cette province, c'est à dire Damas: voy. Haython, Hist. oriest., éd. de Helmet., 1585, p. 11, cap. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pogel, iii 49; Lanney, p. 107; Ghistele, p. 64.

Pegol., p. 64 et s.; Uzz., p. 191;
 Georg. Gennic., l. c.; Casola, p. 49; Mas
 Latric. Hist. de Chypre, II, 299, 373;
 III, 968, 775 et sc.; Hogers Pilgarreiss.
 d. Courady, p. 247.

<sup>&</sup>quot;Bambacium de ultra mare": Twi.

Thom., III, 497; "Bambagio d'oltre a mare": Pegol., p. 296; "Coton de Syrie": Donet d'Azeq, Comptes de l'argentarie. p. 366.

Les fertiles environs de con doux villes produissient égulement de cotos en abondance: Frescobaldi, p. 145; Gucci, p. 418; Baumgarten, p. 129.

<sup>&</sup>quot; Mas Latric, Hist. de Chypre, II, 878; Past, p. 48, b, 81, b, 157, b—159, s. Es aliant de Jaffa vers l'intérieur, ou rescontràit àgulement des champs de cotos-

ils le faisaient également pour le foyer de 🔳 puissance sarrasine, l'Égypte; c'est à dire que, pendant le XIVe et le XVe siècle, ils allaient aussi prendre du coton à Alexandrie comme au temps des états latina.1 Ce "coton d'Alexandrie" était, suivant toute apparence, un produit indigene, car Sanuto nomme le coton parmi les produits de l'Égypte. Simon Simeonis et Piloti avaient vu des plantations de cotonniers sur les bords du Nil, et, enfin, un auteur arabe originaire d'Espagne, Abou Abdallah Du Alfadhal,4 qui a laissé des notes sur la culture du coton dans différents pays, décrit la méthode égyptienne. Il est pourtant très singulier qu'Abdallatif (mort en 1231), qui décrit en général II minutieusement tous les produits naturels de l'Egypte, ne nomme même pas celui-là et que la grande majorité des Occidentaux qui visitèrent le pays pendant le Moyen-Age gardent sur ce point le même silence. Cela semblerait indiquer que la culture du coton n'y était pas très développée ou, tout au moins, qu'elle n'y jouait pas un grand rôle. En tout cas, il est probable que, sur le marché d'Alexandrie, le coton indigene se vendait avec le coton étranger. D'où venait ce coton étranger? de l'Inde sans doute. En effet, Marco Polo rapporte que le coton des environs de Cambaya s'exportait dans différents pays. et, quand les Portugais arrivèrent aux Indes, le port de Cambaye et le Bengale (dans le delta du Gange) exportaient vers Aden et la Mecque d'une part, vers Ormouz de l'autre, concurrement avec les fines étoffes si recherchées des habitants de l'Égypte et des provinces occidentales de l'Asie, du coton brut et des fils de cotons en quantités immenses; on peut aisément admettre qu'une partie en était destinée à l'Occident. Les mannels italiens à l'usage des commercants se font pas mention du "coton de l'Inde;" mais il ne faut pas s'y tromper, l'usage général étant alors de désigner les articles de commerce par le nom du marché d'où on les tirait et non par celui de leur pays d'origine. Na ne mentionnent pas non plus le coton des pays balgnés par l'Euphrate et le Tigre, ni même calui de la Perse, cependant si abondant que les tisse-

nière dans la direction de Bame: voy. Mariano, Viaggio in terra santa (éd. Demen Mareni), Fir. 1823, p. 17; Le soyage de la saincte cyté de Hieranolem (1480), éd. Scholer, p. 100 et s. Sanut., p. 94; Simon Sinconia, p. 84

et a., 86; Piloti, p. 847.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lib. jur., I, 71; Pegal., p. 56; Uss., p. 191.

M. Yates (Thestrinum antiquorum, I, 471) nie, mas prouves à l'appui, que l'Égypte ait produit du soton au Moyun-Age.

<sup>\*</sup> Cité par Din-al-Awam, II, I, p. 102, et par Iba Beitar, II, 653 et a. Sur cet écrivain, voy. la préface de l'éd. d'Iba-al-Awam par M. Clément-Mullet, I, 77; Mayer, Goods der Botonds, III, 249.

<sup>\*</sup> Polo, p. 556.

<sup>&</sup>quot; Voy. des exemples dens l'article sur les Tierre.

<sup>\*</sup> Instachel, p. 45 et s.; Pole, texte de

rande du pays, si nombreux qu'ils fussent, ne sufficient pas à le mettre en œuvre; il en restait seecs pour l'exportation et il jouissait d'une grande réputation à l'étranger. Par contre, les manuels font une place aux cotons de la Turquis, c'est à dire de l'Asie-Mineure: uous savens déjà que la culture du cotonnier était particulièrement développée entre Brousse et Iconium et que le produit des récoltes était porté sur les marchés de Brousse et d'Éphèse.

Le nom donné au cetou dans les sources occidentales les pins anciennes est bombacions; s' cependant, à partir de la fin du XIIIs mècie, on trouve déjà de temps à autre in mot cottomes (dérivé de l'arabe Koin).

### Encens.

L'engens est le sus d'un blanc laiteux que l'on fait couler en pratiquant des entaitles dans l'écorce de certains arbres de l'espèce des Bonoellia. Pegolotti derit, et les avis à cet égard n'ent point changé, que la qualité de l'encens est en proportion de sa blancheur et de sa pureté, et que l'encens de qualité inférieure se reconnaît à ce qu'il est mélangé de terre ou d'écorce, impur et d'aspect brunâtre. D'après lui, la meilleure espèce arrivait par Tauris et Bagdad; celui que l'on tirait d'Alexandrie était sensiblement inférieur." Il est ficheux que, selon son habitude d'ailleurs, il ne désigne que les marchés où cet article était mis en vente et non les pays de production." Cependant, de son temps, les réminiscences de la Bible et des auteurs classiques étant très répandues, on regardait généralement l'encens comme un produit de l'Arabie et spécialement de l'Arabie heurense. Au Moyen-Age, les voyageurs et les géographes occidentaux parlent couramment de l'encome d'Arabie," mais, en général, il fant prendre ce qu'ils disent à cet égard moins comme un témoignage de visu que comme une preuve

Banna, cap. 5, fix; Barbare, Viaggée és Persia, p. 98, b, 29, b.

Istachri, p. 80, 117; Edrini, I., 467; Kaswini, dens Uylenbroek, p. 40; Aboultida, Géogr., II, 2, p. 162, 169, 166, 197; Yaqout, p. 187, 184, 490, 472, 521, 564, 636, 612 (v. surtout lee netes). Clavijo trouva sur les marchés in Soultaniéh beancaup de coton du Khornsean, brut, filé et tiené: p. 114.

<sup>&#</sup>x27; Uax., p. 76, 185, 191.

Harff, p. 208; La Broquière, p. 660; Ladelf. v. Suthem, p. 25.

<sup>\*</sup> Lib. for., I, 7k et a.; Tal. et Thom., III, 487.

<sup>\*</sup> Annai Jan, n. c. 1980.

<sup>\*</sup> Pegel. p. 871

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Incienso Alessandrino": es nom se trenve ausel dans Usumo, p. 111, 114, 191; Parl, 107, a, 119, b, 186, b etc. etc.

<sup>\*</sup> Ann marchés cité dans le tente il fandrait ajouter les nome ils localités d'où l'encens s'expédiait en Occident: Péra: Pegol., p. 17; Satalia: Caplone, p. 95; Lajame: Pegol., p. 44; Acre: Rid. p. 49, et desises de Jérusques, II, 175; anin Chypre: Pegol., p. 64.

Par example Jurd. Catal., p. 87; la Curte estalane, p. 119.

d'érudition. Quoiqu'il n'eût pas visité l'Arabie, Marco Polo ne voulut pas se faire l'écho de ces vagues traditions et il préféra rapporter ouvertement ce qu'il avait entendu dire par des marchands sur l'arbre à encens et la manière d'en extraire le suc. Il désigne deux localités comme produisant en abondance l'encans "blanc": Escier et Dufar. Dans la première, dit-il, le souverain du pays confisquait à son profit la récolte entière, pavait au producteur dix livres d'or du quintal et le revendajt soixante aux marchanda.1 Les deux localités, situées au milieu de la côte méridionale de l'Arabie, sont tellement voisines qu'elles se confondant presque: la première porte, chez les Arabes, le nom de Cheher on mieux Chedier, mais il ne faut pas la confondre avec la ville de Chir, située beaucoup plus à l'ouest du côté d'Aden. La deuxième se retrouve sous les nome de Dhafar. Zafar ou mieux Dhofar. Les plus anciens géographes arabes parlent déjà de ces localités comme da deux centres de production de l'encens\* 🔳 ils nomment en outre les ports de Mirbat's et de Hacic (Hazek). A bjen considérer les choses, l'ensemble de ces localités constitue une section peu étendre de la côte d'Arabia, qu'on retrouve dans certains anteurs sous le nom de district de Mahra.? C'est elle que désignent, quand ils parlent de la production de l'encens, deux auteurs de relations de veyages, deux contemporains de la domination portugaise aux Indes, Barbosa et Massaris Cet ensemble de témoignages me semble fait pour établir une certitude, surtout depuis qu'un Anglais. M. Carter, au cours d'un voyage en Arabie exécuté de 1844 à 1846, a découyert dans cette région un arbre de la famille des Boswellia qui produit certainement de l'encena? Il est vrai que le même Boewellia et ses congénères, qui produisent comme lui de l'encens véritable, croissent aussi sur la côte du Somâl, située en face de la côte méridionale de l'Arabie, et que c'est de là que le commerce de nos jours recoit à peu près exclusivement cet article.19 Mais

hannoums, donnée par M. Charmoy dans soné d. de Cherafeddin, I. 1, p. 694—684.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maroo Polo, p. 707, 711.

Wrede, Roise de Hadromant, prifues de M. Maltma, p. 86.

Thid. p. 89.

<sup>\*</sup> Relat., p. 141; Istachri, p. 18 et s.; Bdrisi, I, 48; Merassid-Alitthia, cit. par M. Reisaud dans son ééit de la Géogr. d'Aboulféda, II, 1, p. 124 st s.

<sup>&</sup>quot; Edried, I, 54; Marassid, L. c.

Fibr Batouts, II, 214.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Istachri, l. c.; Aboulf, H. I., p. 186, Pour la connaissance de ce pays et de ses profitite naturele, voy. la citation du Dji-

<sup>&</sup>quot;Pecher", il faut lire "Xecher", c'est à dire Chedjer; Massari, p. 96: "Astici" est là pour Hacie.

<sup>&</sup>quot;Finckiger, Phoroscopnosis, p. 88; Maluma, M. Polo's Angabes tiber Succrabion and Habesch, stude publice dans l'Angland, 1871, nº du 10 fuill., p. 851.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Flünkiger and Hanbury, Pharmacographia, 29 5d., 31 168 et sa.; Flückiger, art. dans le Pharmacontical journal du. 18 avril 1678.

cela ne prouve absolument rien en ce qui concerne le Moyen-Age. Le sud de l'Arabie était alors le pays de l'encens par excellence et, comme il existait un trafic extrêmement actif entre ce pays d'une part, la Mésopotamie et la Perse de l'autre, par le Golfe Persique, on s'explique tout naturellement qu'au temps de Pegolotti le meilleur encens se trouvât sur les marchés de Bagdad et de Tauris.

Nous n'avons aucun motif de croire que d'autres pays aient unssi fourni l'encens à l'Occident. Marco Polo vit bien à Tannah (non loin de la ville actuelle de Bombay) un encens de couleur brunâtre dont il se faisait un grand commerce. Le célèbre voyageur dit que c'était un produit indigène; par conséquent, il ne doit pas l'avoir confondu avec le benjoin qui ne pouvait arriver sur le marché de Tannah qu'en transit, venant de Sumatra; mais il est bon de se rappeler que le sol de l'Inde porte ben nombre d'arbres dont la sève renferme une résine assez analogue à l'encens pour qu'on s'y trompe.

Ajoutons encore qu'il est quelquefois question, dans les sources du Moyen-Age, d'un encons grec (incenso grechesco, incenso di Romania): il s'agit là probablement d'un mélange d'encens d'Arabie et de Storez lieuida, encore unité de nos jours dans les églises du rite grec.<sup>4</sup>

# Galanga.

Ce sont les écrite des médecins arabes qui ont fait connaître la racine de Galanga ou de Galgant. Cette particularité explique pourquel l'article en question porte, dans les langues occidentales, un nom dérivé du mot arabe Khalandjan qui lui-même est dérivé du Chinois. A ma connaissance, la premier document où il en soit fait mention par un Occidental se trouve dans le Formulaire de Salomon III, évêque de Constance: e c'est une lettre dont l'auteur est resté inconnu, adressée, suivant toute probabilité, à Charles le Gros; l'auteur annonce au roi divers objets rares qu'il lui envoie avec sa lettre et mentionne, entre autres, un paquet de cannelle, de racine de galanga (calangani), de clous de girofe, de mastic et de poivre. A partir de cette époque, la galanga est un article très répandu dans le monde romano-germain pendant tout

Palo, p. 664.

<sup>\*</sup> Yule, Moreo Pelo, II, 881 et a.; Pitckigez, Phormocogneris, p. 86.

Pegel., p. 99, 113, 211; Bonaini, Stat. Pic., III, 592.

Hankury, Solomos popers, p. 149 et a.
 Avioune, 4d. Plemp., p. 900; Issae

the America, done Strup, p. 175; The

Beiter, I, 200. Parmi les géographes arabes, Ibn-Kherdadbáh (p. 204) et Edrici (I, 51) sont les souls qui flament mention de la galanga; le premier dit que c'est un produit originaire de la Corée (Hila), le mount que c'est un article qui se trouve dans le commerce à Aden.

<sup>\*</sup> Publ. per M. Dünmier, p. 87.

le Moyen-Age; on le trouve cité dans divers traitée de médecine, dans les livres de science et même dans des livres de cuisine ou de ménage. Il rentre dans la catégorie des drogues et des aliments fortement échanifants et excitants dont on usuit avec passion à cette époque. Les marchands européens le trouvaient dans les échelles du Levant qu'ils fréquentaient habituellement, par exemple à Constantinople, à Acre, à Alexandrie, à Famagouste, et îls le rapportaient dans les perts d'Italie, de France, et d'Espagne. De là, il se répandait dans tout l'Occident.

On distingue, en pharmacie, deux sortes de racine de galanga: la petite qui vient de la Chine (Alpinia officinarum Hance) et la grande qui vient du sud de l'Ame (Alpinia Galange Willd.): Il y a donc lieu de rechercher si les deux espèces étaient dans le commerce au Moyen-Age, et III réponse est affirmative, car Pegolotti nomme à la fois deux espèces de galanga, la lourde (grave, pesante) et la légère (leggiere).\* Il ne s'arrête pas à la dernière et se contente de dire qu'elle est moins bonne que l'autre. Quant à celle-ci, il la définit: alle est de couleur rouge-foncé à l'extérieur et à l'intérieur, odoriférante, et happe à la langue. Ce signalement convient assez exactement à la petite galanga qui est lourde, apre, d'une couleur brune, rougeatre à l'extériour, brunâtre à l'intérieur, tandis que la grande galanga est légère, insipide, de couleur rouge-brun ou violette à l'extérieur, jaune clair à l'intérieur. C'est aussi de la petite galanga qu'il est question dans Il Ménagier de Paris: l'anteur dit que la meilleure espèce est rouge vif et présente, quand on la coupe, une section violette; il ajoute qu'elle doit être lourde et dure à trancher.\* Il est donc établi qu'an Moyan-Age on connaissuit dans le commerce les deux espèces de galanga et qu'on

P. cz. dans Constant. Afr., Opp., I, p. 878; Platearius circo incluse, p. conzeni, b; Gioss. in antidot. Nicol., p. conte

Hildeparche physica, lib. 2, cap. 17; Monographie de ce livre par M. Renas, p. 18; Albertus Magnus, Do repetabilibus, ed. Jessen et Mayer, p. 896 etc.

Minagier de Paris, II, 112, 150, 160, 166, 172, 218 etc.; Traité de cuirires, éd. Deust d'Aroq, dans la Biblioth de l'École des chartes, 5° série, I, 200 et es.; Comptes de l'argenterie, p. 218, 222, 260 et a.; Dur Buch von getter Spoies, (Bibl. des lit. Vereins, vol. IX) p. 2, 11 etc.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pegel., p. 18, 27, 49, 57, 65, 99 sta.; Assisse de Jérusalem, II, 175.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Pegol., p. 99 etc.; Taf. et Them., III. 444.

C'est és là que cet article était enwoyé aux foires de Champagne: Bourquelot, I, 200.

<sup>\*</sup> Capmany, Moreov., II, 20; append., p. 78.

Pegol., p. 296, 375; "grave, lieve": Um., p. 20. M. Heabury n'est donc pas tout I fait dans le vrui quand il dit (Science papere. p. 373) que Garcia de Orto est le premier qui ait étabil la distinction des deux espèces de galanga; il fait, d'ailleurs, un historique aunsi complet que remarquable de cet article

<sup>\*</sup> II, 119, 280.

était fixé, comme de non jours, sur les qualités qui distinguent la petite espèce.

Marco Polo rencontra, au cours de ses voyages, les deux espèces de galanga, mais il ne faisait pas de différence entre elles. Celle qu'il vit dans la province de Fo-Kien en Chine appartenait à la petité espèce et celle qu'il dit avoir trouvé dans l'île de Java et au Bengale était de la grande espèce. A leur arrivée aux Indes, les Portaguis trouvèrent la grande galanga sur la côte de Malabar, aux environs de Cambaye et dans l'île de Java; mais ils recevaient aussi la petite galanga directement de la Chine, avec la rhubarbe, et ils la réexpédiaient en Portagal.

### Garanos.

La garance (Rubic tinctorum) est cultivée en Europe depuis des siècles; elle est déjà mentionnée dans le célèbre Capitulare de villis de Charlemagne, sous 🖼 nom de socrestic. 5 Cependant, elle a parfois été importée d'Orient en Occident. Dans l'énumération des articles qui se tronvaient dans le commerce du temps de Perclotti, nous relevens la Robbia di Romania (de Grèce) d'Alessandria, di Cipri. La garance que l'Enrope recevait par Alexandrie venait probablement de l'Arabie et celle qui lui arrivait par Chypre, de la Syrie. Cependant, à la fin du Moyen-Age tout au moins, la garance de l'Arabie méridionale était généralement expédiée par Aden sur la Perse et l'Inde. Déjà, du temps d'Edrisi, la garance de Géorgie, l'une des espèces les plus estimées, s'exportait de cette province jusque dans l'Inde, malgré la longueur de voyage; elle traversait d'abord la mer Caspienne, puis, à partir de Djordjan. Il reste du transport se faiseit par les voies de terre.\* De Khoï, ville située sur la frontière de la Perse et de l'Arménie, on envoyait également dans l'Inde une certaine "racine rouge" (de la garance probablement) que l'on déterrait avec 📠 houe et la béche; les Indiens en faisaient une conleur rouge; on l'employait d'ailleurs aussi, à Khoi même, dans la teinture des étoffes (oremesise)."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> II, 499, 599, 594, 551.

La Corte cotalone initique aunt la galanga parmi les produits de Java (p. 187), mais l'ile qu'elle nomme Java éteit, seus donts, celle de Sumatra.

Varthenna, p. 157, a; Empeli, p. 81: Garcia de Orto, dans Clusius, Eust., p. 911; Anesta, Rid. p. 976.

<sup>\*</sup> Clus., Espt., ibid.; Balbi. dans de Bry, Orient. Indien, 7° part., p. 89.

Ports, Mon. Germ. Laper, 1, p. 184, 136.

Pagel., p. \$11, 298; Bouaini, III, 698.

Yarthems, p. 156; Corsell, p. 187, a; Barboss, p. 298, a; Somesar., p. 236, b; 236, a

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Résid, II, 880; ef. fbid. 888; Kaswini, trad. Ethé, I, 1, p. 988; Aboulf. trad. Reinaud, II, 44.

<sup>\*</sup> Yiaggio d'un mercente che fu nelle Perrio, dans Remonio, II, 69, b.

# Gingembre.

Au Moyen-Age, le giugembre était une des épices les plus commues; son emploi était presque aussi général que calui du poivre. Il serait superfin d'en donner ici des preuves: cela nons entrainerait trop loin. Mais, comme le gingembre est une plante qui croît dans divers pays très éloignée les une des autres, il est intéressant de rechercher coux qui 🗏 fournissaient à l'Europe. Pour les retrouver, nous ne saurions prendre de meilleur guide que Pegolotti. Dans le passage et il expose les propriétés du gingembre, il en énumère trois sortes et. d'après lui. sur ces trois sortes deux croissaient dans Flade et la troisième aux environs de la Mecque. Le gingembre vensit copendant aussi sur le sol de la Chine, et même il y était tellement répandu qu'il s'y maintenait à des prix incroyablement bas. Pegolotti n'en parle pourtant pas, ce qui semblerait démontrer qu'alors le produit de ce pays n'arrivait pas encore juaqu'en Europe, à cause de la grande distance peut-être. Quant su gingembre qui, suivant Pegeletti, se vendait sur le marché de Tana, 🔳 à celui qu'à d'autres époques certains voyageurs virent dans les bagars de Samarkand et de Tauris, il pouvait évidenment provenir tout aussi bien de l'Inde que de la China. Ajoutons encore que, quand Pegelotti désigne l'Inde comme la patrie du gingembre, il ne parait pas vouleir comprendre, sous cette dénomination générale, l'Indo-Chine ni même la partie orientale de l'Inde proprement dite; dans sa pensée, il ne s'agit que de la côte occidentale de l'Inde. Il semble ne auvoir pas même que les fies de l'Indo-Chine et les côtes de Bengule<sup>4</sup> et de Coromandel pouvaient fournir leur contingent à la consommation. Étudions donc avec lui les deux sortes de gingembre qui croissaient dans l'Inde, le beledé et le colombino, le premier répandu dans plusieurs provinces, le second spécial au district de Koulam. Le mot bélédié est évidenment dérivé de l'arabe beled (balad), pays. Cétait le nom que les Musulmans fixés dans l'Inde donnaient au gingembre indigène, pour

Pegol., p. 860 et s. Il cite emogre quelques autres ospèces moins répandues dans le commerce (p. 296): le piengiose crespe soratione (de Surate?); le piengiose palazatio aballé (d'Ély?); le piengiose mis a berimanch (très mutilé).

<sup>\*</sup> Marco Polo, p. 869, 865, 888, 480, 582, 584; Oderico da Pordenome, 6d. Yale, l. c., p. xxiv.

Pegol., p. 4; Chavije, p. 191; Ghdstele, p. 220.

Marco Polo, p. 452; Verthema, p. 165, a; Empoli, p. 80; Garcia de Orte, p. 919.

Jean de Montecorvino y vit la plante, dent Il suvoye une description du Italie; voy, la lettre du Fr. Menentille de Spolète, dans les Minches. pel. Ann., 1856, p. 176.

<sup>\*</sup> Vey. Dosy et Engelmann. Glossaire. 9\* éd., p. 202; Abdalintif, Deser. de l'Égypte, éd. Silvestre de Secy, p. 26.

le distinguer de celui de provenance étrangère; peut-être aussi ce qualificatif n'étalt-il appliqué qu'au gingembre de plaine, par opposition au gingembre de montagne. Il ne paraît pas qu'il renferme un sens qui impliquerait l'idée d'un produit commun, grossier en sanyage: l'espéce beledi est, au contraire, dans la pensée de l'auteur une espèce fine. Ce nom se retrouve fréquemment dans d'autres sources relatives à l'histoire du commerce.2 Le voyageur italien Niccole Conti, qui longes. la côte de l'Inde I partir de Cambaye, en se dirigeant vers le sud, et visita, sur la côte de Canara, Pachamuria (Baccanore) 🚻 Helli (Elv. Hili près de la localité actuelle de Mount Dely), rapporte qu'il entendit donner trois appellations différentes au gingembre du pays: beledi, gebeli et della Nous avons détà parlé de la alguification du mot belede : l'épitête gebeli désignait le gingembre de la montagne (en arabe djebel) et l'épithète dels celui des environs d'Ely (Hill). Il est certain qu'on doit lire ce mot deli comme il se tronve écrit dans le texte italien de Ramusio: la lecture neli du texte latin de M. Kunstmann est erronée. Est effet. Barbosa rapporte que le royanme de Cananore produigait une cepèce de gingembre moins blanche, plus petite que les autres et de qualită médiocre, à laquelle on donnait le nom le dely parce qu'elle croissait aux alentours du mont Dely: alle se répandait de là vers la sud juaqu'à la ville de Cananore.4 Pour en revenir au gingembre beledi. zous ponvous citer un denxième voyageur qui 🖿 vit dans le pays même qui le produisait: c'est précisément Barbosa. D'après lai, l'espèce à laquelle on donnait ce nom croissait en arrière de Calicut, sur un espace d'environ six à neuf milies, et il étalt estimé pour sa bonne qualită.

<sup>1</sup> Fiftekiger and Hanbury, Phormocographia, 9º Adit., p. 696. de la province de Canara et jusque vers Bombay: Cornali, p. 178, b; 179, b; Balbi, p. 48; Garcia de Orto, p. 219.

<sup>\*\*</sup>Umago, p. 20, 61, 111; Chlasini, p. lexili, a; Pasini, p. 58, b, 68 et ea, 118, a; Bopaini, Stat. Pie., III, 591 (sentere di Beliedi); Cagmany, Mest., II, 168; Biblioth de l'École des chartes, 1878, p. 50; San. t., Dior., I, 880; III, 1198, IV, 168, 289, 240, 265, 419; VI, 64 etc.

<sup>&</sup>quot;Conti, éd. Kunstmann, p. 87. Pour es qui a trait à la géographie, voy. Stid. p. 15 et, mieux encore, Yule, Culhay, II. 451 et m. Entre les deux localités noumies par Conti es trouvait Mangalore, cé Ibn Batouta (IV, 80) trouve du giagemère en grand quantité. Au reste, cetta plante était répandre dans le nord

Berbose, p. 811, a, 899, a. Marce Polo (p. 648) parie également éu gingembre à propos du district d'Ély (Hill). Posr le royanme de Canamore, le fait est affraé par Varthema, p. 158, b, par l'extenr du Sommario, p. 888, a, et par Massari, p. 26, 58. C'était à Canamore que les flottes portugaisse chargeaisat principalement le gingembre.

<sup>\*</sup> Barbosa, p. 811, b. 898, a. Sur la giagrambre à Caliout, voy. escore: Conti, p. 48; Hieren, de S. Bieshno, p. 345, a; Varthema, p. 162, a; Sommor, p. 545, a; P. Alvarez (dans Ramps, D. p. 196, a;

La deuxième sorte de gingembre était, d'après Pegylotti, le colonbino ainsi nommé par ce qu'il croissait "nell' isoto del Colombo d'India." Ceci demande une explication. En effet, il ne s'agit dans ce passage ni de Colombo, capitale de l'île de Ceylan, ni même d'une île, mais d'une ville maritime. On hien Perolotti emploie mot "fle" dans le sens étendu que comporte le mot correspondant de la langue arabe, ou bien, et ceci est plus probable encore. Il était mal renseigné sur la gituation de la ville dont il voulait parler. Les missionnaires, ses contemporaires, Oderico da Pordenone, Jordanes Catalani et Giov. de Marignelli i citent de tempe à autre une ville qu'ils nomment Colembian (Oderico écrit Palumbum) et qui n'est autre que Quilon (le Koulam des Arabes) sur la côte de Malabar). Les environs de cette ville produisaient un gingembre de bonne qualité; le fait, en tout cas, est certifié par quatre voyageurs du Moyen-Age: Benjamin de Tudèle, Marco Polo, Oderico da Pordenone et Niccolo Conti.<sup>2</sup> Ils différent seulement tant soit peu sur la dénomination qui doit être attribuée à cette espèce. Le nom de Quilon se transforme en Coilun sous la plume de Marco Polo, en Coloen sous celle de Conti, et chacun faisant dériver l'épithète donnée au giugembre du nom de la ville ou il l'a trouvé, ils en font, le premier Colluni et le second Colobi. Dans la langue commerciale du Moyen-Age. la forme Colombino, employée par Pagolotti, avait été universellement adoptée.ª

Pegolotti nomme la troisième sorte giengievo micchino det dit qu'elle provenait des environs de la Mecque (viene dalle contrade della Mecca). L'épithète en question a été forgée tout exprès: on doit l'interpréter en ce sens que l'objet qu'elle désigne était non pas un produit du territoire, mais un article du marché de la Mecque. Sinon, il faudrait attribuer au mot "environs" une signification par trop étendue, car le territoire sur lequel croissait cette sorte de gingembre comprenaît l'Arabie tout entière avec les îles de la mer Ronge, peut-être même

Sernigi, ibid. p. 120, b; Massari, p. 27; Nikitin, p. 20; Rotoiro da eiagum que fax Vasco de Gama, p. 86.

Oderico da Pordenosa, éd. Yule, p. xi —niii (et la mete du vol. I, p. 71 et a.); Jord. Catal., p. 50, 56; Marign., p. 88.

Benj de Tud., p. 140; Marco Pelo, p. 644; Oder., p. xiii; Conti, p. 46.

<sup>2</sup> Usz., p. 20, 61, 111; Chiarini, p. beziñi, n; Bezaini, Stat. Pie., III, 601; Lebar, l. c., p. 80; Minagier de Parie, II, 111, 200; Donet d'Arcq, p. 216. Pegolotti joint use fein i l'épithète colon-

bino le mot "grigia", à cuase de la fine couleur cendrée qui donne une apparence teute particulière à l'écurse de cette espèce (p. 206, 360).

Cette espèce est aussi très souventcitée dans Sanut., Dior., p. cn.: III, 1198; IV, 168; V, 35; XI, 56, 104 et m., 627 et m.; Prinli, p. 169.

De raême dans Fabri, II. 849.

<sup>4</sup> Le Vénities anonyme qui parcours: la mer Rouge en 1556 avec une flotte de guerre turque vit cette espèce de gingenbre dans l'Es de Chamaran et près d'Aden :

Zanzibar et Madagascar. L'espèce de gingembre ainsi dénommée passait par Alexandrie pour arriver en Europe. Pegolotti la dit inférieure aux autres; suivant lui, elle était petite et difficile à couper. Il est curieux que le Ménagier de Paris disc exactement le contraire; la, nous lisons que cette espèce a toutes les qualités d'un bon gingembre, qu'elle se distingue notamment par la facilité avec laquelle on peut la couper et que celle qui vient de Quilon lui est inférieure. Les prix iadiqués par l'auteur du Ménagier semblent démontrer effectivement que son affirmation n'était pas uniquement basée sur une appréciation personnelle. En 1893, par exemple. Il livre de gingembre de Quilos. (colombin) valsit, sur le marché français, mue sels en environ III frança de notre monnaie, et le quarteron (1/4 de livre) de gingembre de la Mecque (mesche ou de Mesche, p. 248 et a.) cinq sols, soit vingt sols la livre, c'est à dire le double.<sup>3</sup> Sanuto, dans ses Diorii, parle fréquemment d'épices et donne des listes de prix; le gingembre ne pouvait y manquer: senlement, l'espèce colombino ne se trouvait plus dans le commerce à l'époque où il écrivait, de sorte que nous ne connaisseus par 💹 que les valeurs relatives du beledi et du mecchino: le dernier était tenjours coté moins haut que le premier.

Le gingenère se vendait sons deux formes: soit vert (sensori verdi), soit confit dans le sucre (sinsiberum conditum, giengiove confetto — in conserva). Les Indiens savaient en préparer des conserves que les Arabes connaissaient sons le nom de madjebiliyeh. Les Occidentaux en trouvaient à acheter à Alexandrie: c'était ce qu'ils appelaient des sensoverate d'India. En Occident, les apothicaires fabriquaient un

v. Viaggi alle Time, p. 148, b. 148, a. Divere auteurs témoignent qu'en nomme le gingembre croismit dans diverses perties de l'Arabie, dans l'Yémen comme éaut l'Omas: voy. Abou Hanifa, dans I'm Beitar, I 587; Ihn-al-slogawiz, éaus Sprenger, Post- and Roiseroutes, p. 188; Abdallatif, p. 96; cafia Massari, p. 96. Ghietele vit à Aden la plante de l'inde et accimutée dans III pays, p. 988.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abialiatif, l. c.; Rurff, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pegol., p. 809, 860; Usp., p. 30, 61, 111, 114, 191; Pasi, p. 58, b, 66, a, etc. Le "xinsiberum Alexandriaum" de Joh. de Gariandia (éd. Schéler, p. 56) n'est autre chose que calui que d'autres nomment giagembre de la Mesque.

Cf. la Minagier de Paris, p. 111, 980, avec Pagol., p. 269.

<sup>\*</sup> Pasi, p. 118, a; Joh. de Carlandie, ibid.; Uzz., p. 20.

<sup>\*</sup> The Batouta, III, 198; Barbone, p. 338, a; Garcia de Orto, p. 319.

Silvestre de Sacy, ed. d'Abdallatif, p. 818.

Pagol. p. 298, 817 et sa.; Um., p. 26.
"Zinciberata" dans les doc. reintifs à
Charles I d'Aujou, Arch. stor. stol., 8" atrie, XXII. 23; "gingibretum, gyugebrad",
dans les sources anglaises, publ. par M.
Hambury, Science papers, p. 480, 482.
On trouvers emeore d'autres formes de
mêms nom, tirdes des romans de chevalerie français, dans Schultz, Doc hiftsche
Leben, I, 293, not. 2

opiat dans la composition duquel la gingembre dominait; d'où son nom: dissimiliereus. Dans la cuizine, on employait surtout le gingembre comme assaisonnement, avec la viande et le poisson; il entrait aussi dans la préparation des vins épicés.

# Gomme Adragant,

Il existe divers arbrisseaux de la famille des astragales qui présentent cette particularité que, si l'on fait une entaille sur 📗 tronc, on s'il se produit naturellement une fente dans l'écorce, la plante distille un liquide visqueux qui durcit rapidement au contact de l'air. Cette matière entre dans le commerce sous le nom de Gomme adragont. Pegolotti indique deux pays d'où l'on tirait cette gemme pendant le Moyen-Age: la Romanie et la Turquie, c'est à dîre la Grèce et l'Asie-Mineure. Effectivement, la Grèce a été de toute antiquité la patrie de la gomme adragant et, de nos jours encore, elle en produit nne variété reconnaissable à son aspect filiforme on vermiforme, comme sous le nom de gomme adragant de Morée. Mais 🐃 meilleure qualité vient du centre de l'Asie-Mineure. Actuellement, elle passe par Smyrne ou Constantinople, mais, au temps de Pegolotti, le grand marché de la gomme adragant d'Asie-Mineure était Satalia; ce n'était, d'ailleurs, que la conséquence naturelle de la situation de cette ville; su nord du golfe de Satalia s'étend une province renommée pour la qualité de ce produit, l'ancienne Pisidie, devenue, depuis la conquête tarque, le vilayet de Hamid.<sup>5</sup> Enfin, Pegolotti indique encore deux marchée sur lesquels on trouvait la gomme adragant: ('hypre et Alexandrie."

Au Moyen-Age, cette gomme servait II divers mages. Elle passait pour un remède énergique." Dans un passage de son poème satyrique

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ægid. Corbol., éd. Choulant, pref. p. arviii. Voy. Guiot de Provins, Bible. dans les Fishiones et confes, éd. Barbanan et Méon, II, v. 2621, 2627; Joh. de Garlandia, p. 26.

Dus Buch von getter Speine (Bibl. dus Ries. Varoiss, IX), p. 2, 6, 11; Minagrier de Paris, p. 107, 111, 126, 348 et n., 278; Travié de cusisine, éd. Douet d'Arog, Bibl. de l'École des chartes, 5° abrie, I, 200 et na.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pegol., p. 296, 276. Tim Beltar en indique ancore d'autrus: la chaîne de montagnes située en arrière de Beyrout et le Libea (trad. franç., III, 146). Uss., p. 19, mentionne un "draganti da noci". Le mot "ucci" désigne sant deute un lieu

d'origine, mais je ne suis pas arrivé à retrouver lequel. Le nom oriental de la gomme adragant "Ketira" se retrouve aussi dans Pegolotti, p. 118: on y lit: "chitaros cioè draganti", et p. 878, "chitira". Ci. Hamilton, Reissa in Klaincaisa, I, 449.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pegol., p. 876: cet article donnait encore lieu à un certain mouvement d'affairen eur le marché de Satalia à une époque postérieure: voy. Pomet, *Hist. des drogues*, II, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fibeligar, Pharmosognosie des Pflansourciole, p. 9; Fitchiger and Hambury, Pharmacographia, 2° 6d., p. 176.

<sup>\*</sup> Pagol., p. 54, 378.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Constantinus Afric. (Opp., I. p. 860,

intitulé la Bible, Guiot de Provins exerce sa verve aux dépens des médecins de Montpellier et du prix des remèdes qu'ils prescrivaient; il cite, entre autres, au vers 2622, une boisson qu'il nomme déadragem. Nons retrouvons II même boisson dans d'autres autours, sous les formes plus exactes diadragagantum ou dyadragantum; celui qui emploie cette dernière ajoute, sous forme de remarque, que les apothicaires la donnaient comme remède rafraichissant. Le nom lui-même démontre que la gomme adragant en constituait le principal élément. D'autre part, l'industrie du Moyen-Age employait cette gomme dans le préparation du bleu azur et dans la dorure. Je n'ai pas pu trouver de preuve certaine qu'on s'en servit déjà comme finatif dans la teinture.

# Commo laque.

Dans l'Inde et dans l'Indo-Chine, il existe certains arbres de la famille des euphorbiacées et particulièrement de l'espèce Aleurites locoifora Willd, qui nourrissent des milliers de pacerons de l'espèce Coccus Lacca; ce puceron se fixe sur les branches, les perce avec sa trompe, en fait sortir ainsi la seve résinense de la plante, qui se répand à l'extérieur, et y mêle probablement certaines matières liquides qui lui sont propres; Il lui communique en tout cas sa belle couleur rouge 📧 il se forme ainsi autour des branches une croûte épaisse, colorée en rouge, qui finit per recouvrir les pacerons eux-mêmes. C'est la gomme laque.6 Elle était déjà connue dans l'antiquité comme matière tinctorrale et employée dans la composition des vernis et des pâtes à polir. Cétait un article très répandu dans le commerce au Moyen-Age. Pegolotti en parle naturellement, mais il semble ignorer que la gemme laque soit produite par un insecte; il la prend pour une excroissance, ou pour le fruit d'une plante, et la divise en trois espèces: 1º la lacca acerba, on laque verte, de couleur analogue à celle de la

<sup>568)</sup> admettait déjà cette drugue dans ses remèdes, aulvant l'exemple des médecins grecs et arabes.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fabliquez et coutes, úd. Barbanan et Méon, II, 891 mt s.

<sup>\*</sup> Ægidius Corbot., 6d. Cheulant, prest. p. xxiz. "Diedraganti", dans P.Archer. stor. étol.. 8\* série, XII, 9, p. 196.

<sup>\*</sup> Joh. de Gariandia, Dictionarius, éd. Gérand, suppl. au Paris sous Philippe le Bel, p. 596, éd. Schéler: Lexicographie latine du XIII et du XIII niècle (Leipz. 1867), p. 56; Flückiger, Das Nardlinger Register, p. 12.

Liber divers, est., p. 748; Murutori, Antiq. ital., II, 878, 876; voy. les Segreti per colori, dans Marrifield. Ovig. treatises, p. 411, 485, 495.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brandt et Ratzeburg, Modschrische Zoologie, II, 226 et sa.; Geiger-Marquett. Phormografische Zoologie. F ed., p. 102 et sa.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lib. jur., I, II; Taf. at Thom. III, 444; Accia. de Meuc., II, 174; Pagot., p. 17, 44, 49 etc.; Uzz., p. 111; Chiarini., haxii, b; Capmany, II, 2. p. 4. 17. 90; append., p. 78.

mûre avant sa maturité et dure au toucher; 2º la lacce meture ou laque mûre, de couleur rouge sang foncé, comme la mûre après maturité, et se brisant facilement sous le doigt; 3º la lacce commale intre accepte a meture, espèce intermédiaire entre les deux précédentes. La gomme laque arrivait sur le marché soit à l'état brut, c'est à dire dans l'état originel, et renfermant encore des éclats de branches, ce qui lui donnait un aspect peu tentant pour l'acheteur, soit moulée après avoir été ramollie sur le fen. De là, une autre classification en lacce crude et lacce cette. Enfin, en vendait encore à part, sous le nom de polocre di lacce, une poudre formée de particules détachées de la partie axtérieure de la croûte, et, sous celui fiori di lacce, une autre marchandise que nous sompçonnons être de la gomme en grains.

Le nom même de la gomme laque décèle son origine, car il est dérivé de l'indien lâxă ou lakkha (en grec Acincos). Si je ne me trompe, Niccolo Conti fut il premier voyagenr européen qui vit la gomme laque sur la lieu même où elle se formait. En même temps qu'il rapporte la découverte, il nomme les principaux marchés sur lesquels s'écoulait cet article; les choses n'ont pas changé dans la suite des temps: c'etaient Calicut! et Cambaye. Mais ceci ne nous fait pas connaître le lieu réel de production. Le partie occidentale de l'inda n'a jamais produit besucoup du gomme laque. Les provinces du centre de la péninsule, composant le royanne de Narsinga, étalent, sous ce rapport, un peu plus favorisées de la nature; puis venaient la côte de Coromandel et, au nord, le bassin du Gange. Mais le véritable pays de production, celui qui fournissait les plus grandes quantités, était l'Indo-Chine, aussi bien dans les provinces de Pégou, de Marteban et de Ténassérim que dans la Birmanie et le royaume de Sian. On

11

Pegol., p. 308, 314 et a., 366 et a. Voy. ensei Usz. et Chiarini, op. cit. Cas écrivains parleut d'un état de la gomme qui, suivant eux, n'aurait pas été encore mure, tandis qu'elle devait être trop mure, c'est à dire qu'en devait l'avoir recacillie à un moment où la couleur était déjà résorbée en partie: vuy. Brandt et Ratseburg, 1 c., p. 228.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 886; Gazzia de Orto, p. 156.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 397. "Lechs cruin": Lib. dieers. ari Montp., lib. I, cap. 0, p. 754.

<sup>4</sup> Pegal. p. 998, 808, 866.

<sup>\*</sup> Lamen, Ind. Alterit., I, \$17; Illi. 31 et a.

<sup>\*</sup> Éd. Kupstmann, p. 48 cs s.

Sommerio, p. 236, b; Sernigi, p. 190, 4; Masteri, p. 97.

<sup>\*</sup> Hisz. in S. Stefano, p. 846; Varthum, p. 157, a; flowmer, p. 867, a; 326, a; Masserl, p. 26; Nikisia, p. 21.

Barboss (p. 817, a) étabilit une comparaison entre le produit du roysesse de Narainga et cebul de Martaban.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Rotsiro da vinyem que fen Vesto da Gama, p. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Balbi parle d'une laque joune du Bengale: de Bry's Reises, p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Varthema, p. 166, a; *Rotaire*, p. 111; Cereali, p. 130, m Barbosa, p. 816, b, 817, a, 858, a; Respect, p. 80; *Semmerio*, p. 884, b, 836, a, 866, a; Federick, p. 886, b; Balbi,

trouvait aussi beaucoup de gomme laque dans l'Re de Sumatra et c'était bien un produit indigène, quoi qu'en dise Garcia de Orio.

La "lacca martabani" et la "lacca Sumutri" constituaient deux articles distincts qui paraissent avoir été très répandus dans le commerce de l'Orient." Dans celui de l'Occident au Moyen-Age, je ne trouve, su contraire, aneun exemple d'épithète accolés au nom de la gomme laque pour déterminer son origine. Pegolotti seul joint parfois l'épithète atonbaits ou gambainti" au nom de l'espèce qu'il qualifie lacca matura: peut-être est-ce une altération du nom de Cambaye, qui serait alors le lieu d'origine de cette espèce particulière. Il est également hors de doute que l'Occident recevait de la gomme laque de Calient par Aden et Alexandrie. Or, comme la gomme laque de Martaban faisait concurrence sur le marché de Calient au produit indigène (lacca del passe), comme, en outre, les Goudjerati, qui tenaient le haut du pavé sur la place de Cambaye, envoyaient leurs propres navires en chercher à Martaban, on peut être certain que la gomme laque de l'Indo-Chine arrivait en Europe par Calient et par Cambaye.

Notone, avant de terminer, que l'on a tait parfois une confusion entre la lacca (gomme inque) et la grana (graine d'écarlate, kermès). Pour en citer un exemple la lacca di Romania (gomme inque de Grèce) ne pouvait être produite que par le Coccus Ricis (puceron du kermès) et non par la Coccus Lacca.

De l'usage de la gomme laque, nous nous bornerons à dire en deux mots qu'on l'employait dans les industries de la teinture et du polissage? et en médecine."

# Indigo.

L'antiquité connaissait déjà la matière tinctoriale que l'on extrait des plantes du genre *Indigofera*, et lui avait donné un nom dérivé de celul de pays qui la produisait. Au Moyen-Age, le grand marché de

L.o., Gazola de Orto, p. 156; vey. emecra. Ritter, Asies, IV, 826, 961, 2111.

<sup>\*</sup> Roncinotto, p. 108, b; Varthema, p. 167, a; Roteiro, p. 110, 113 (l'auteur écrit "Pater" pour Pédir dans l'île de Sumatra). Voy. sucure Crawfard, Hist. of the Indian orohipalogo, III, 437; Wiemer, Gummi-Arten, p. 140.

<sup>\*</sup> Barbora, p. 817, a; Garcia de Orto, L.c.

<sup>\*</sup> P. 816, 866.

<sup>\*</sup> Sommario, p. 835, h; Roteiro, p. 116; Pegol., p. 56. Plus tard la gemme lique fut apportée par les navires portaguis qui faisaient le tour du cap de Bonne-

Espérance: Guicelardini, Opera ésadée, VI, 222; Sernigi, p. 120, a. Lettre d'Améric Vespucz, publ. par M. Baldelli Boni dans l'introduction de son édition de Morce Polo, p. Iviii.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Barbosa, p. 828, a.

Semmerio, p. 885, s.

Lib. divers. art. Mostp., lib. I, esp. 9, p. 754.

Dialness, Lacktinetur", dans Flückiger, Nördlinger Register, p. 12, et dans Amaina Lusitanus, Comment. in Diagon. lib. 1, enarz. 29.

Findigo était Bagdad. Parmi les diverses qualités d'Indigo, calui de Bardad est le plus fréquenment indiqué dans les manuels I l'usage des commercants, dans les traités de commerce, dans les tarifs de douane de l'époque; certains ouvrages spéciaux d'arts et métiers le recommandaient par le motif qu'il contenait plus de couleur bleue que d'autres (magis agurirum est). Rien ne prouve que l'indigo qui se vendait à Bagdad ait été produit dans les environs même de la ville; la chose est même douteurs. Mais, permi les articles qui s'important de nos jours dans cette ville, nous relevons l'indigo de l'Inde. I Rien n'empêche de supposer qu'il en était de même autrefois, yu la facilité des communications entre ce marché et l'Inde par le goife Pareique, et que, par conséquent, l'Inde y ait expédié tout au moins une partie de ce qu'on y vendait sous le nom de Indaco di Baldacca, di Bacadetto, de Bagadeo, di Gabbadeo on sons une autre dénomination quelconque dérivée du même nom défiguré par le langage populaire. Il est inutile, je le suppose, de démontrer avec preuves à l'aponi qu'an Moven-Age l'Inde n'avait pas cessé de produire l'indigo. Marco Polo cite spécialement les grandes plantations qu'il vit I Quilon (Colles). I Gondjerate<sup>5</sup> et aux environs de Cambeye.\* Mais l'indigetier croissait . aussi dans des pays plus rapprochés de Bagdad. On le cultivait sur ane vaste échelle dans la fertile prevince de Kaboul: il jouissait même, d'une grande réputation et on en expertait de grandes quantités. Au sud-est de la Perse, les habitants du Kerman se livraient activement Il cette culture et ceux d'Ormoux (la ville de terre ferme) obtenzient dans leurs plantations un produit de qualité exceptionnelle; c'était un article d'exportation important. Les auteurs arabes mentionnent souvent à la fois l'indigo de l'Inde 🗷 celui du Kerman, et ne font entre les deux qu'une distinction de nuance: celui de l'Inde était plus clair que l'antre. Peu importe d'ailleurs de myoir d'où venait en réalité l'indigo;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pegel., p. 15, 65, 78, 211, 226, 308, 271; Uzu, p. 21, 53, 80, 111, 114; Pasi, p. 2, a, 79, a, 68, b, etc.; Bonaini, Stat. Pic., II, 1116; HI, 104, 113, 484, 486, 592; Arabic. stor. stal., 3° strie, XII, 2, p. 31, 21, 126; Méry et Guindon, I, 347; Patit Thalamur (de Montpellier), p. 287; Capatrny, Moss., II, append., p. 78.

<sup>\*</sup> Liber divers, art. Montpell., p. 744, 760, 769; Cennini, trad. Ilg., chap. 19, 47, 61; Marrifield, Orig. treatises, p. 87, 278, 276.

Bitter, Endt., XI, 812, 817, 832.

<sup>\*</sup> P. 644.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. 660; le fait est confirmé per Nikitia, p. 21.

<sup>\*</sup> P. 500; voy. aund Nikitin, p. 0; Centi, p. 48; Elleron. de S. Stefans, p. 546; Sommer., p. 338, a; Cornell, p. 179, b; De Gubernatis, p. 169.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> Edrisi, I, 188. Ibn Reculcai (cit. dans Reinaud, *Mésa sur l'India*, p. 345) avait entendu estimer per du marchanda à deux millions de dinars et plus la valeur de l'indigo expédié annuellement de Kaboul.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Istachri, p. 80; Edrici, I, 494; The Beitar, II, 567; Aviseane, cit. dans Beck-

car il paraît établi que les produits de l'Inde, du Kaboulistan et du Kerman prenaient également le chemin de Begdad, d'où ils passalent en Occident sous la désignation commune d'indigo de Bagdad. nous passons aux indigos d'autres provenances, nous constatons que celui de Chypre ne pouvait pas soutenir la comparaison avec l'indigo de Bagdad; il était plus grossier et on 🖿 payait quatre fois moins sur le marché. Edrisi vante les qualités hors ligne de celui qu'il nomme ladigo des casis de la Haute-Égypte; cependant, in produit de l'Égypte passait pour inférieur à celui de l'Inde. Malgré cette infériorité, la culture de l'indigo y était très développée: c'était même une des particularités qui frappaient les voyageurs occidentaux. Nous pourrions encore citer, au même point de vue, le nord de l'Afrique, l'Espagne, la Sicile,º mais ces pays étaient situés en debors du cercle auquel s'étend notre étude. Pour en finir avec les espèces d'indigo répandues dans le commerce au Mayen-Age, il me reste à citer l'indice socafe (var. succufe, suchese), l'induce del golfo qui me paraît être 🔳 même que le précédent sous un autre nom, et enfin l'indaco rifanti, mais je dois avouer qu'il ne m'a pas été possible de me faire une idée même approximative de leur provenance. 10

Pour retrouver le moment où le commerce commença à répandre l'indigo dans le monde, il faudrait remonter aux origines de l'antiquité classique; capendant, pour qu'il devint commun en Europe, il ne fallut rien moins que la nouvelle impulsion donnée par les croisades au trafic entre l'Orient et l'Occident.<sup>21</sup> Les plus anciens documents qui en fassent

mann, Boirrige sur Geschichte der Erfindergen, IV, p. 508. L'indige du Karman n'était pen inconnu en Occident: voy. In Carte de Fra Meure, éd. Zurla, p. 48, 44. Dans le dernier passage, l'auteur parte d'une localité qu'il nomme Cohinam: il en sera question dans l'art. Tutis.

Pagol., p. 12.

<sup>3</sup> Voy. dans le glamaire de l'Hiet, de Chypre, per M. de Mas Latrie, les pasenges cités au mot "Endicum". Pegol., p. 66.

<sup>2</sup> Pegel., p. 371, 296.

4 L 129 et u

Abdallatif, éd. ée Sacy, p. 28.

"Color indicus in Ægypto conficitur", écrivait déjà l'ambassaleur cuvoyé par l'empereur Frédéric I à Saladin: Arnold. Lubec., éd. Pertz, XXI. 238. Le pèlerin italien Siguli remarqua des plantations d'indige sur les bords da Nil, le long de la branche de Rosette, entre Chainouf et Fouth (p. 171).

<sup>7</sup> "Indicum de Garbo, Garti": Bonaini, Stat. Pic., III, 194, 118, 484.

Thn. al Awam, II, 1, p. 297 et s.

\* Huillard-Bréholten. Hist. dipt. Priderioi D, vol. V. p. 571.

Pagol., p. 298, 118; Unr., p. 21, 58, 80, 111, 114; Capmany, II, app., p. 78; Benatut, I. c., III, 592 (it borit "di graffo" probablement pour "di golfo"; Petit Thatesmur de Mantpellier, p. 237. L'affil de golfo" que nomme Capmany (IV, app., p. 19, 90) à côté de l'affil bagadel" n'est pas autre chose que l'indige (en arabe nil).

11 Junga'à le fin des états letins de

mention pendant le Moyen-Age appartiennent au XII<sup>o</sup> siècle et sout relatifs à l'Italia (Gênes, Ferrare). On constate ensuite son apparition en France en 1228, sur une liste d'articles taxés à la douane de Marseille, et en Angleterre en 1274, sur une facture.

A une époque plus rapprochée de nous, on a trouvé un procédé pour extraire une belle couleur bleue du pastel et l'inventeur n'a pas craint d'attribuer II ce produit la qualification d'éndécum, quoiqu'il n'entre pas trace d'indigo dans sa composition.

## Ivoire.

L'ivoire qui s'importait en Occident pendant le Moyen-Age provenuit-il en majorité de l'Inde ou de l'Afrique? C'est un problème dont il est seces intéressant de chercher la solution, bien que les livres de commerce du temps ne fournissent aucune donnée à cet égard. Pegolotti énumère divers marchés où l'on pouvait se procurer cet article: Alexandrie, Acre, Famagouste' par exemple, mais il n'y a pas dans cette indication l'élément d'une preuve en faveur de l'une on de l'autre provenance. Edrisi signale Adea pour y avoir vu de l'ivoire; mais ce marché, affecté spécialement au commerce de transit, pouvait receveir l'ivoire de l'Afrique aussi bien que de l'Inde. Istachri parle de Siraf su même peint de vue: ici il devait, il est vrai, arriver surtout de l'ivoire de l'Inde; négamoins, il ne faut pas oublier qu'un trafic très actif reliait. ce port à la côte orientale d'Afrique, et que, par suite, les produits de ce nays y étaient abondamment représentés.' Un simple détail ospendant tranchera la question, et ce détail est confirme par trois anteurs qui écrivaient à des époques différentes: c'est que l'Inde na s'est jamais suffi à elle-même et qu'elle a toujours dû importer de l'ivoire d'Éthiopie pour sa propre consommation.\* Effectivement, l'ivoire est bien plus abondant dans ce dernier pays que dans l'Inde. On sait que l'éléphant d'Afrique « des défenses beaucoup plus longues et plus lourdes que celui de l'Inde" et que, sous ce rapport, la famelle est aussi bien

Syrie, Beyrout fut un marché d'indigo: Tef. et Thom., II, 288.

Lib. jur., I, 71 et a.; Mirst., Antiq., II, 894.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Méry et Guindon, I, 847. Méma observation pour Montpellier (v. plus hant) et pour les foires de Champagne (Bourquelet, p. 201).

Omnini, tred. Bg, p. 157.

Segrato per solori (EV\* alècie), dans Merzificid, Orig. treation, p. 412 et n.

P. 49, 66, 65. Pour Acre, voy. encore les Assisse de Jérue., II, 175; pour Alexandrie, le Laber plopierane, p. 115.

<sup>\*</sup> Voy. p. ex. Maçoudi, III, p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Edrizi, I, 51; Instachri, p. 74.

P. Comman, Indicopi., 6d. Montfaucen, p. 889; Maçoudi, III, 8; Garcia de Orto, p. 156. Co dernier estimo l'importation, annuelle à 600,000 livres.

Ce fait était déjà comm de Commen,

donée que le male: aussi la prise d'un de ces animeux est-elle toujours très fructueuse pour le chanseur. Dans l'Inde, au contraire, où l'éléphant. apprivoisé rend les services les plus variés, on le ménage; c'est un quelque sorte un animal sacré; on ne le chasse pas; on 👪 laisse mourir de sa belle mort et sa dépouille donne beaucoup moins d'ivoire que celle de son congénère d'Afrique. Comme les Indiens fabriquaient pour leur asage une quantité d'objets en ivoire. I ils étaient bien obligés d'avoir recours à l'Éthiopie. D'un autre côté, les Chinois faissient également une grande consommation d'ivoire, et, comme ils ne pouvalent pas se fournir dans l'Inde, ils le tiraient de la même source. Au temps de Macoudi la demande d'ivoire était si active dans ces deux pays qu'elle produisait une raréfaction de cet article dans les pays musulmans. Ceci posé, la réponse à la question que nous avons énoncée plus haut ressort des faits enn-mêmes: l'Occident ne pouvait que par exception recevoir de l'ivoire de l'Inde, puisque la production indigéne ne suffisait même pas à la consommation des habitants; la plus grande partie de celui qui arrivait en Europe avait été expédiés de la côte orientale d'Afrique. Sans avoir visité ces régions en personne. Marco Polo parle avec étonnement des quantités immenses d'Ivoire qui s'accumulaient en particulier sur les marchés du Zanguebar et de Madagascar; Varthema, de son côté, cite Zeilah (aur la côte, visà-vis d'Aden) comme un des grands marchés d'ivoire.

An Moyen-Age on fabriquait en Europe même beaucoup d'objets en ivoiré: peignes, manches de conteaux, reliures de luxe, ornements d'église etc. On donnait en remêde sous le nom de Specie de Ziofante (com memme) de la cendre d'os ou de défenses d'éléphant calcinés.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Garcia de Orto, 1 e.; Maçoudi cita commo exemple los manches de prignarda, et de sabres, los pièces des joux d'écheset de trictrae, 1 e.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ils en fabriquaient des palanquins, par exemple; ou encore ils le britaient dans les temples en l'honnour de leurs divinités: Maçoudi, l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Le seul exemple certain d'exportation d'ivoire de l'Inde dans la direction de l'ouest est cité par linree Pole, p. 85; il énumère l'ivoire parmi les articles dont se composait la cargaisen des navires indiens qui abordaient à Oumons.

<sup>\*</sup> Marco Pelo, p. 677, 686; Raman, I, 155, a.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Nice. da Poggibenai (II, 78) vit au Caire, ches un marchaad vénition, une défense d'éléphant de grande taille qui avait été payée trente six florins d'or.

Pour cet objet en particulier, M. Dümmler cite des exemples qu'il a rémit dess son édition du Formulaire de Salvmon III, éveque de Constanos, p. 88.

Voy. p. ez. Beileau, Régionante des arts el métiere de Parie, p. 185.

Bailean, ebid, at p. 158.

Pagol., p. 297; Usa., p. 24, 58, 192 of. Constantia. Afr., Opp., I, 870; Pintonrina ofree destant, p. 250.

### Ladanum.

Les plantes du genre Cistus, entre autres le Cistus creticus  $L_n$  qui croissent dans le midi de l'Europe et sur les côtes occidentales de l'Aste. produisent une matière viequeuse de couleur bran foncé;1 c'était autrefois, et specialement pendant le Moyen-Age, un article de commerce qui s'importait en Occident: maintenant il n'est plus connu que dans le Levant. Pegolotti et Pasi rapportent qu'on le tirait de l'île de Chypre; Avicenne dit que la régine de Ladanum de cette provenance était la moilleure;\* mais, au point de vue de l'abondance de la production, Candie tonait le premier rang, en moins dans les temps postérieurs à ces écrivains.4 M. Unger prétend qu'on ne récelte la ladanum que dans ces deux îles; \* je n'aurais garde de le contre-dire s'il n'entend parler que de l'époque actuelle; mais, s'il comprend le Moyen-Age dans son affirmation générale, je pourrais lui citez un passage de Chehab-eddin où la célèbre géographe arabe dit qu'on recueille la résine en question dans un district de l'Asie-Mineure qu'il nomme Akbara et qu'on ea exporte la plus grande partie dans les pays chrétiens. En rapprochant ce passage d'un autre du même géographe (p. 339) et en les comparant tous deux avec le journal de voyage d'Ibn Ratouta, son contemporain, on arrive à cette conclusion que, suivant toute apparence, Akbara n'est autre chese que Bali Kesri, localité qu'Ibn Batouta traversa en allant de Pergame (Bergamah) à Brousse\* et à laquelle les cartes modernes attribuent encore une certaine importance.

La résine de ladanum était autrefois utilisée en médecine, par exemple dans la composition des emplâtres.<sup>3</sup> On l'employait aussi dans l'embaumement des cadavres.<sup>40</sup>

Dans l'ouvrage sur l'île de Chypre qu'il a publié récumment en collaboration avec M. Kotschy, M. Ungar a donné une intéressente description de la manière dont on la recueille (p. 385 et st.); voy. aumi Belon. Cécarpations, p. 16; Tourne-fort, Voy., p. 29 et n.; Sieber, Reise mask Krata, II, 65—68.

Pegol., p. 4, 17, 56, 64, 99 etc.; Pari, p. 141, b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Canon, lib. II, éd. Plempius, p. 178; toy. anni Mas Latrie, *Hist. de Chypre*, III, 497, 585.

<sup>\*</sup> Unger et Kotechy, op. cit., p. 404 et a.; Belou, l. c.; Toursefort, l. c., et a. 85.

Op. cit., p. 409.

<sup>&</sup>quot; Not. et entr., XIII. p. 865 et s.

<sup>&#</sup>x27; I'm Batouta, II, p. 816 et s.

<sup>\*</sup> Voy. iss notes de M. Defrimery dans les Noucelles asseales des voyages, 1661, II, 21 et c.

<sup>\*</sup> Hankel, Woorententon, p. 210.~

Oveptes de l'argesterie des rois de France, publ. per Douet d'Arog, p. 18.

## TAN.

L'Europe produisait asses de lin alle-même pour n'être pas, au point de vue de cet article, nécessairement tributaire des autres parties du monde. Néanmoins, comme la quantité n'est pas tout, elle ne savait pas se passer la lin d'Égypte; ancun autre n'approchait de calui-là. Il croissait en abondance le long du Nil, au-dessus du Caire le long des branches du même fieuve jusqu'au littoral, et dans l'intérieur du Delta. Une grande partie de la production était absorbée dans le pays même, car il y avait là une quantité d'atcliers de timage où l'on fabriquait principalement des étoffes fines; les habitants, hommes et femmes aimaient les vétements de lin. Néanmoins, le lin li l'état brut donnait lieu à un mouvement d'affaires considérable: il s'exportait par Damiette et surtout par Alexandrie, vers le nord de l'Afrique, l'île de Chypre, Constantinople, l'Italie et l'Espagne."

# Macis (vey. Noix muscade).

## Manne.

On peut lire sur la carte de Fra Mauro, tout auprés de la Mecque. une légende où il est dit que la manne se trouve en Arabie dans bonnombre d'endroits, que c'est la meilleure du monde, que l'on préfère celle qui est tombée sur des fenilles à celle qui est tombée sur des pierres, et que la manne recueillie dans le pays (en Arabie, en général ou seulement à la Macque?) est appelée mechéea. Les derniers mots de la légende indiquent évidemment qu'il s'agit d'un article qui était dans le commerce. Les recherches faites dans les temps modernes n'out pas en pour résultat de démontrer qu'actuellement la manne soit II abondante que cela en Arabie. On y trouve blen l'Alhagi Camelorum; en Perse, nous il verrons, cetta plante laisse suinter une sorte de manne, mais j'ignore III en Arabie, elle produit également, sans un procédé artificiel, ce suc melliforme. Une autre plante qui peut produire de la manne est le Tamarix gallica, assez répandu en Arabie, mais il n'en donne que dans quelques vallées du mont Sinal et encore en quantité très limitée. De nos jours, les Bédouins du Sinal portent leur récolté

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Sanut., p. 94. Certains marchands mâlaient di lin de Napisuse au lin d'Égypte, mais ce mâlange était cousidéré comme une fraude: Journ. autot., p. série, XVII, YV.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Iba Batouta, I, 95.

<sup>\*</sup> Edrisi, I, 816, 817; Merassid-al-Itthile, cit. Aboudfédu, 6d. Reinaud, II, 1, p. 141; Piloti, p. 847; Tatur, p. 77.

<sup>4</sup> Rdriel, I, 890.

<sup>\*</sup> Francobaldi, p. 45, 48; Piloti, p. 861.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 16, 56, 317; Piloti, p. 351; Rôle des closenes de Massène, l. c., p. 77.

Ibn Batsuta, l. e.; Pegol., l. e.; Usa.,
 p. 80; Bonaini, Stat. Pie., III, 105; Arcebie. stor. étal., 8º série, XII, 3º part.,
 p. 194; Capmany, II, app., p. 78.

<sup>\*</sup> Ed. Zuria, p. 48.

de mange sur le marché du Caire; 1 il ne seruit pas impossible qu'au Moyen-Age estte même manne du Sinel fêt envoyée par la Mecune à Alexandrie et de là en Occident. Dans certains auteurs, nous trouvons la mention d'une manne de Syrie." Nous avons très probablement affaire ici il une sorte de manne qui ne faisait que traverser la Syrie comme article de trangit: c'est le Tarendjebin ou suc melliforme suinté par l'Alhari Camelorum, que l'on recueille encore sujourd'hui en Perse, principalement dans le Khorassan, aux environs de Boukhara, d'où on l'expédie au commerce. Cotte manne se récoltait déjà au Moyen-Age; c'est un fait sur lequel il ne pent pas exister le moindre doute. Les médecins arabes la connaissaient bien et ils en savaient l'origine. Elle se vendait dans les bazars de Samarkand, de Tauris et de Soultanièh;\* on en recueillait d'ailleurs aux environs même de ces villes." Ghistele dit positivement que les apothicaires d'Occident la recevaient de la Perse. Elle passait probablement par Alep on par Laodicée, et comme les marchands ne pénétrajent pas plus lein dans l'intérieur du pays, ils la prensient pour un produit de la Syrie.

Actuellement, non pharmaciens font venir la manne de la Sicile, où on Fextrait du frêne à manne (Frazieus Ormus). Il n'existe C'ailleurs aucune preuve certaine que la Sicile ait produit de la manne pendant le Moyen-Age, et on risquerait fort de se tromper en faisant remonter à l'époque de la domination arabe l'acclimatation du frêne à manne dans l'île.

#### Mastic.

La plante dont le tronc et les branches distillent la résine appelée messie est une variété de Pistavis Lentiscus L.; elle se distingue des autres variétés de ce genre par son caractère arborescent. Le Pistavia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Yoy, les explications de M. Ritter sur la manua de la presqu'ile da Sinal, Brida, XIV, 695 et m., et l'art. Monno, âma Pitichigez, Pharmakoguerie des Pflantoureiche, p. 18 et m.

<sup>\*</sup> Chistole parle annd (p. 511) d'une manne d'Égypte et d'une manne d'Arabie.

Pasi, p. 90, b, 92, a, 115, b, 187, b, 189, a, 190, b, 199, a, 195, a; Pegoletti cita à plusieurs repriese la manne parmi les articles des marchés de Constantinople, d'Alexandrio, de Famagouste et autres (p. 18, 57, 65, 99 etc.), mais suas indisection du provenance.

Polak, Parsies, II, 278, 286.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Aviouss (43. Gildemeister, 📰 174

et a.) rapporte que cette "pluie de miel" tembe fréquenment dans le Khoraman et dans le Mawerannahr; Ilm Beitar dit (I, 207) que la meilleure est la blanche et qu'elle vient de Khoraman.

Clavijo, p. 118, 191; Ghistole, p. 311, Bdrisi, II, 200; Ghistole, op. cit. (la ville qu'il appelle Sotonia est, sens doute Soultaniéh); Tournefort, Voyage, I, 124.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> P. 217. Il ajonte: et du Cathay (la Chine), mais il ne faut pas prendre celana pied de la lettre.

<sup>&</sup>quot; Hanbury, Science papers, p. 355 et an.; Pittskiger and Hanbury, Pharm-roographie, 2º 6L, 400 et m.

Louiseur en général prospère dans tous les pays qui forment la ceinture de la Méditerranée, mais la variété qui produit le mastic ne vient que dans l'Archipel de la Grèce, et il n'est l'objet d'une culture solgnée et d'une exploitation régulière que dans File de Chio. Dengis les temps les plus reculés, l'île de Chio ne porte pas en Orient d'autre nom que celui de "l'ile an mastic", et, au Moyen-Age, les voyageurs qui passaient par l'Archipel ne manquaient pas de s'y arrêter et de parier dans leurs relations de ce produit unique au monde.º En y regardant de plus prés, on remarque même, comme l'a délà fait Buondelmonts (op. cit.) que la culture du mastic est concentrée au sud et au sud-ouest, dans la partie basse de l'île, dont l'extrémité méridionale porte 🔳 nom significatif de Capo Mastico. On produit artificiellement l'éconlement de la résine en pratiquant des inclaions sur le tronc de l'arbre: les vovageurs et les naturalistes du Moven-Age connaissaient déià cette méthode; dans le commerce, on préférait le mastie durci en grumeaux sur l'arbre même, à calui qui était tombé à terre, bien que les indigènes enssent soin de balaver le sol et d'étendre des toiles sous les branches pour empécher toute saleté de se mêler à la présieuse matière.

On mait que le mastic s'emploie à faire des fumigations aromatiques ou dans la composition de certains vernis. En outre, les médecins d'autresois lui attribusient des vertus curatives. Aussi les Chiotes n'ont-ils jamais été embarrassés du placement du principal produit de leur ste; mais ils n'en exportaient que la meindre partie en Occident; la plus grande partie s'écoulait en Orient. Suivant Pegolotti, les marchés du mastic étaient Alexandria et Damas; il vit vendre à Alexandrie la caisse de mastic au prix de cent ducats. Les livres de

i Heldreich, Nattpflowere Grischentonde (Athines, 1883), p. 81. MM. Unger
et Kotschy (Die Invel Oppera, p. 421)
ont trouvé dans l'ile de Chypre qualques
arbres a mastic. On en exportait de ilan EVI° et au EVII° siècles (Flückiger,
Documents van Geschichte der Pharmacie,
Halle, 1876, p. 81, 41, 65). Mais, pendant
tout le Moyen-Age, Istuchri est le seul
derivain qui cite (p. 48) cette fie à propes
de la production du mastic.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Unger. I. c., p. 419 III na; Funtal de Coulanges, Monographie de l'Us de Chio, dans les Archives des missions estembliques, V, p. 485 et m.; Echebrocher, Die basel Chios, Berl. 1845, p. 9—11.

Baniel, éd. Noroff, p. 7: Jord. Catal... p. 63; Will. v. Boldenseie, p. 940; Leeloff.

von Suthem, p. 98; Clavijo, p. 49; Buomdelmenti, p. 118 et s.; Ghirtele, p. 838; Tufar, p. 184 et s.

<sup>\*</sup> M. Unger (op. cit.) a cerit par errour "dam III partie septentrionale"; cette ar reur s'est propagée dans un grand nombre d'ouvrages publiés depuis: on III relève encore dans Pitchiger et Hanbury, Phormacographie, 2° éd., p. 101.

<sup>&</sup>quot;Platearius, Corea instante, p. nexii; Aboulf, trad. Reinanu, II, 1, p. 268; Wilh. v. Beldensele, p. 240. Pegulotti dit bien qu'il existalt diverses qualités de mantic; "mastice prime, secondo, terzo", mais il ne précise pas les caractères distinctifs d'après lesquels s'établisseit cette classification.

la Mahone génoise, qui fint pendant longtemps propriétaire de l'île, peuvent aussi nous renseigner sur les directions que prenaient les co-vois de mastie; nous y voyons qu'à cette époque, Rhodes, Chypré, l'Élgypte, la Syrie, l'Asie-Mineure et la Gréce absorbaient les deux tiers de la production, tandis que l'Occident n'en consommait qu'un tiers. Il n'est pas douteux que le mastic ne fit déjà l'un des ingrédients préférés des Orientaux dans la composition de leurs pâtes à mâcher et de leurs parfums a brêler.

### Marinia

On désigne en Perse, sous le nom de Mounisy ou Mouninahi une sorte de goudron minéral (pissophalte) qui a la réputation de posséder des propriétés curatives. La meilleure espèce s'extrait d'une caverus dont les habitants du pays font rementer la découverte à l'époque légendaire du roi Féridoun. Cette caverne est située I plusieurs journées de marche au sud-est de Chirax, dans le volsinage de Darab (Darabgerd); de tout temps, le produit de l'exploitation a été considéré comme la propriété du souverain; aussi la grotte a-t-elle toujours été l'objet d'une surveillance jalouse. Les princes disposant souls de cette matière précieuse, il n'a pa en entrer dans le commerce qu'avec lour autorisation. A l'époque d'Édrisi, on en vendait à l'étranger. Au reste, on trouve de ce même goudron, seulement de qualité inférieure, dans d'autres parties de la Perse, où chacun est libre de le recasilit sans avoir à payer de droit régulien. Cette deuxième qualité est ules dans le commerce et le marchand en obtient toujours un bon prix.

Parmi les articles du commerce du Moyen-Age, on rencontre parfois le nom *Minimia*, *Minimia*; et la pourrait se faire qu'il s'appliquât à ostte matière bitumineuse de couleur noire, il cette sorte d'huite minérale pâteuse: Kæmpfer la qualifie de succus bituminouse. Cependant, eczune

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfleti, p. 375; Hopf, art. Giartinicovi, dam Excel et Gruber, p. 386; voy. anni Pegol., p. 17, 49, 56, 64 etc.

<sup>\*</sup> Kampfet, Amemitates excessos, p. 517 et m.; vog. sur en sujet un article plas étudié, de M. Beichert, dans le Deutsches Archie für Geschichte der Medicin und medicinischen Geographie, III, 140 et m. Honigberger, Früchte des Morganisades, p. 407; Polak, Parsien, II, 274 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seligman, Über droi kiehet seltene presische Handschriften (Vinna, 1938), p. 36—30; Yageni, p. 227.

<sup>\*</sup> Istachti, p. 74; Miriei, l. 895 et a.; Yaqout, L. a.; Aboulfedo, Odogr., II., 2, p. 100; Chemseddin, p. 97; Rachid-eddin, III. Quatramère, m. 442; Charmoy, introd. à Péd. du Chérof-namèh, I. 1, p. 119 et a. (extrait du Djihannouma); Ritter, Acies, YIII., 787, 769; Spingul, Brancocke Aitorth, I. 88.

<sup>\*</sup> Kampfar, L.c.; Polak, L.c.; Charmoy, L.c., p. 215.

<sup>\*</sup> Pegel., p. 57, 181, 297; Beneini, Sint. Pic., III, 488.

Pegolotti n'indique qu'un seul marché où elle se vendit, celui d'Alexandrie, il ne serait pas impossible qu'il fallût chercher autre chose. Dens sa description de l'Égypte, Abdallatif parle de certains individus qui faisaient métier de fouiller dans les anciennes sépultures; ils y trouvaient nombre d'objets précieux, tout su moins des débris d'étoffes ou de bois, dent en penvait encore tirer parti; en tout cas, ils recueillaient dans le crâne et à la place des entrailles des cadavres une matière noire, bitumineuse, résidu formé par les épices et les aromates employés pour l'embaumement; ill la vendaient sous le nom de momie; cette memie, ajoute notre auteur, différait peu de la munie minérale naturelle et pouvait la suppléer. En 1424, une enquête faite au Caire mit sur la trace de gens qui faisaient ce métier interlope sur une grande échelle, se procuraient cette munie en faisant cuire des quantités de cadavres d'une époque reculée et la vendaient aux Francs qui la leur payaient vingt-cinq écus d'or le quintal.

Les médecins arabes et leurs imitateurs un Occident mettaient sur la même ligne la mamie minérale et la monde extraite des cadavres des anciens Égyptiens, et III lui attribuaient les mêmes qualités curatives. La superstition contribuait, à ce qu'il semble, I maintenir le hant prix de cet horrible axtrait de cadavre. En tout cas, il ressemblait tellement au produit naturel qu'il était difficile de les distinguer l'un de l'antre.

### Musa.

Le parfum pénétrant auquel nous donnous le nom de Muse' ou de Bisam est, comme chacun le sait, une matière animale secrétée par le Muse mâle (Moschus moschiforne) et contenue dans une poche velue qui se trouve près de l'ombilic. Dès le VI° siècle, dans la relation de son voyage dans l'Inde, Commas\* racontait que l'on chassuit cet animal uniquement dans le but de prendre sur son corps la poche qui recèle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Éd. de Sucy, p. 197 et su. Cheme-eddin parie aussi d'une "Memie" animale, eculement, d'après lui, on l'aurait préparée avec des cendres d'ossements bumains (p. 97).

Co dermier détail on extrait par Sivertre de Sacy (Chrustomathie arabe, II, 54) de la description de l'Égypte de Makriel.

Ibn Boitar, II, 507, 705 et as.: trud. framç. III, 500 et m. Avienano, 61. Piemp., p. 197, et commentaire arabe; Constant. Afr., I, 879; Matth. Platearine, Gloss. és sestidat. Núe., p. seniviii, verso; id. Oires évatane, p. emil, verso.

<sup>\*</sup> Peur l'histoire du muse en général, voyes: Kühn, Mosché autiquitates, Lipa. 1882; C. F. Hausingur, Moletemate quadran de antiquitations castores et mosché, Max-bourg, 1862 (con deux études ont été insérées dans des programmes de gymnason: c'est M. le prof. Finchiger, de Strasbourg, qui e su l'obligeance de me communiquer la dernière); Fitchiger, Zur Gaschichts des Mosches du der Schweie: dans le Wochmachrift für Pharmacie, 1887, p. 6, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bl. Montforcou, p. 365.

ce précieux parfum. Un long passage sur le muse, commun aux relations d'Abou-Said-Hassan de Siráf, et de Macoudi.1 contient une description détaillée de cette chasse; en général, disent ces deux écrivains, an moment où l'on prend III muse sur le corpe de l'animal, le narium n'est pas encore mûr; il a une odeur désagréable qu'il ne perd qu'après avoir été complétement desséché: le parfam est meilleur quand il a mûri dans le corps de l'animal; celui-ci s'en débarrasse en se frottant contre des pierres; de la sorte, la matière secrétée séche à l'air libre et certains individus au osurant des places fréquentées par l'animal vont l'y chercher et la recuellient; cette qualité supérieure s'exporte rarement, parce que les princes indigênes la configuent pour leur usage personnel. Le muse vit dans une région comprise entre le Thibet et la Chine. Le parfum du Thibet est incontestablement supérieur à celui de la Chine et cola pour deux motifs: en premier lieu, sur le versant thibétain, l'animal trouve pour sa nourriture certaines plantes arematiques" qui n'existent pas en Chine; en second lieu, les Thibétains laissent le muse dans la poche où il se forme et le vendent ainsi, tandis que les Chinois commencent par l'eu extraire et le falsifient. Le passage que nous venous d'analyser nous donne une idée à peu près complète des notions que possédaient les Arabes sur l'origine du muse. La lecture des autres écrivains oui ont traité le même suiet su pout servir qu'à déterminer avec un peu plus de précision les limites des régions dans lesquels vit le muse. D'après eux, il habiterait d'abord le Thibet et la Chine, comme il a déjà été dit plus haut, puis certaines parties de l'Asie centrale habitées par les Kirghises, les Khatijana (Khitana) et lea Kimakis, puis encore dans l'Indo-Chine, le royaume de Moudja qui n'est probablement autre chose que l'Arakan, et enfin les îles de Ceylan,

<sup>3</sup> Relot, I, 114 et m.; Magondi, I, 258 et m. Les deux relations ne différent que par la disposition des paragraphes.

paraît-il, très friend de cette recine; il a doux deuts canlues dirigées vers le ban, qui lui servent à la déterrer: voy. Housinger, 1. c., p. 22, 28. Edrici parle à pineleurs reprises de cette plante à propos de la nouvriture du muse (I, 189, 493); Kaswini de même, voy. Hensinger, p. 90.

<sup>4</sup> Abou Dolef, p. 12, 16; Instachri, p. 184, 126; Aviconne, éd. Pismp., p. 168; Edrisi, H. 224. On trouvers des détails sur ces pays dans l'introduction à la traduction d'Aboulféde, de M. Reinaud.

Belot., I. 51; Maçoudi, I. 269; Edrici, I. 58. Autrefols les habitants de l'Arakan étaient appelés "Mouge" et III capitale de royaume "Minou-Ka": voy. Lassen, fod.

<sup>\*\*</sup>Certains écrivains posterieure ent encere prétendu que l'animal se débarasseit volontairement du liquide contenu dans se poche, ou de la poche elle-même avec son contenu: voy. Edrist, I, 289; Sim. Seth, éd. Bogd., p. 70; éd. Lengiavel, p. 68 et c.; Kaswinl, éd. Heusinger, op. cit., p. 90.

Parmi con plantes les autours citart spécialement le racine de Nardoutachys Internanci (v. Roulin, considérations d'histoire naturelle à propos des *Palat.*, II, 74: Flückiger, I. c., p. 47); Il muse est,

de Java et du Japon, mais, sur ce dersier point, ils fent sans doute erreur. Le muse qualifié par les écrivains de l'époque de muse de l'Inde<sup>1</sup> devait provenir soit de l'Indo-Chine, soit des régions montagnesses qui marquent su nord l'extrême limite de l'Inde.

Les Persans et les Arabes, grands amateurs de parfitms, comme le prouve un nombre incalculable de passages de leurs poètes. Finisaient venir par divers chemins. L'un des motifs de la préférence accordée an muse 🔤 Thibet sur celui de la Chine était que ce dernier, ne pouvant venir que par mer, se détériorait pendant la traversée: \* occi semblerait démontrer que le muse de la Chine s'exportait vers l'Ouest uniquement par mer. Pour celui de l'Himalaya ou de l'Asie centrale, qui était descendu vers la mer par le bassin de l'Indus, la traversée était beaucoup moins longue. Effectivement, le golfe Persique n'est pas loin de l'Indus et on y débarquait le muse dans un port appelé Darin, voisin de Bahrein, et qui lui donnait son nom: sousc Doring." A une énogue antérieure. Adez est également désignée comme l'un des marchés du muse: elle devait sans doute un privilège à ce que la distance n'est pas très grande entre le Sind et l'entrée de la mer Rouge." Mais la plus grande partie du muse qui arrivait dans les provinces occidentales. de l'Asie mivait, à ce qu'il semble, uniquement les routes de caravanes. La Perse le recevait du nord de l'Asie par Talas (ville sitaée entre la mer d'Aral et le lac Balkach, à l'est d'Otrar) et Khiva. Celui des hants plateaux de l'Asie centrale passait par Khotan et le Mawerannahr (Turkestan).9 Le muec du Thibet descendait dans la Boukharie par les provinces de Wakhen et de Badakekan (sur le haut Caus).10 Eafin, on peut être sûr que 📓 muse de la Chine ne s'expédiait pas toujours

Afterthumak, I, 388; IV, 356 et a. MM. Beimand (Relet., I, cri) et Dulaurier (Journ. aviet., 4º série, VIII, 168) placeut le royaume de Mondja un peu plus su suit, vers le cap Martaban.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hm Khordadbeh, p. 285, 264; Edrini, I. 72; Kaxwini, ed. Gildemeister, p. 195.

<sup>\*</sup> Avicenne, L.a., éd. Flempius: l'éditeur commet une erreur en lui faisant dire que le muse verait de l'Inde maritime; il dit un réalité que le muse est apporté de l'Inde par mar: voy. Heusingur, p. 19, trad. Gildemeister. Cd. Seth, De alvis., éd. Langhavel, p. 66 et s.

Maçouti compte sumi III muso es nombre dos cinq parfame los plas estimés, L. 367.

<sup>4</sup> Relat, I, 115; Magondi, I, 859.

Du temps de Commes Indicoplements (id. Montf., p. 487), les Cingulais allaient chercher E muse dans la Sind (Ereles).

<sup>&</sup>quot; Merassid al Itthila (extr. de Yaqout), cità dans le Josepa neint, 6º sinia, V, p. 511.

<sup>&#</sup>x27; Ibn Kherdadhéh, p. 232; Edrid, I, 51; Ibn al Wardi, p. 43.

Os renseignement, prisé dans les poèmes perman, a été communiqué à M.
 Fitchiger (Zur Geschichte des Moschus, p. 46) par l'erientaliste Sprenger.

Sprenger (ibid.) et Lestachri, p. 124.
"Istachri, p. 124, 126; Ibn Hacchel, dam in Journal of the Bergel Society, XX, p. 165; Edrief, I, 479, 468, 499.

par mer; les caravanes devaient en emporter encore ames fréquemment. Les Arménieus, par exemple, commaissaient ce parfum et il est certain qu'ils ne le recevaient pas par mer; Clavijo trouvs dans les bazars de Samarkand et Ibn-Batouta sur III marché de Tauris du muse du Cathay qui, blen certainement, était du muse de caravane.

Le muse arrivait sur le littoral de la Méditerrannée par toutes les voies que nous venons d'énumérer. Pegolotti signale sa présence sur le marché d'Alexandrie. Longtampa auparavant, il avait déjà figuré sur le tarif des douanes d'Acre.

Dès le VI et la VII niècles, certains médecins grees (Actius et Paulus Ægineta) en recommandaient l'emploi; à l'imitation des Arabes, les médecins de l'école de Salerne l'ordonnaient fréquemment à leurs malades: néammoins, on le trouve très rarement cité parmi les articles de commerce au Moyen-Age. Son prix était sans doute trop élevé, de sorte que l'usage en fut toujours très restreint, sanf en médecine. Dans l'inventaire du trésor du roi de France, établi en 1418, on trouve une boîte à muse d'argent, en forme de pomme (pomme de mus); c'était l'un des ingrédients employés à la cour de France pour l'embaumement des princes.

Les voyageurs occidentant penétraient rarement jusqu'aux pays d'où le muse est originaire. Benjamin de Tudèle dit bien que c'est un produit du Thibet, mais il ne le savait que par oui-dire. Marco Polo fait exception; il evait vu en personne l'animal qui accrète le muse, dans diverses provinces de la Chine et même dans le Thibet; il en donne une description accez peu exacte, il est vral, il racoute comment un le chasse, il nous fait connaître son nom en langue mongole, guden, et nous apprend que le muse (mogliat, mognetiat) regardé comme le meilleur qui fût au monde était celui de Singuy, c'est à dire de Sining-fou, ville voisine du Konkou-Noor. Le missionnaire Jordanes Os-

Moine de Khorène, Géographie, trad. Saint-Martin, Mémoires sur l'Armémie, II, 877.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clavije, p. 191; The Batesta, H, 186; ed. Viaggio d'un enverante che fu nella Persia, dans Ramusio, H, 68, b.

<sup>\*</sup> P. 67: "muschio". 🤞

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Assises de Jérus., II., 174: \*mous-quellist\*; pour es nom ef Jacq. de Vitry. I. 65.

Voy. Housinger, op. cit., p. 20 et e., at Flückiger, op. cit., p. 38. A cette époque, il muse était surtout employé comme parium à brîber ou en guise d'en-

ocus daga ka bylinia (auszwier de uj duedigosp nauvojópanos; hatipu).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Constant. Afr., Opp., I, 254; Platearine, Oirco écolore, p. carlii, au verso; Hensinger, l. c., p. 29.

<sup>1</sup> Jonet d'Arog, Choiz, II, 296.

Deust d'Arro, Compter de l'argenterie, p. 19; Inventaire des mobilier de Charles V, id. Inharto, p. 168, 218, 268, 206, 315, 356.

<sup>\*</sup> Éd. Achor, p. 119, 199.

<sup>2</sup> Ed. Panthier, p. 204, 269, 366, 376 at a., 586.

talani dit en termes généraux que c'était l'empire du grand khan (c'est à dire la Chine) qui produisait le meilleur musc.

A l'époque où les Portugais établirent leur domination aux Indes, une partie du muse experté vers l'Occident était d'abord expédiée par mer sur Malacca et réexpédiée de là vers l'Inde, d'où elle parvenait à Alexandrie soit par Aden," soit par le golfe Persique et Beyrout; l une autre partie suivait les voies de terre depuis son pave d'origine jusqu'à Ormouz.4 D'un autre côté, les ports de Pégou et de Ténamerius exportaient III muse de l'intérieur de l'Indo-Chine.\*

## Myrobalana.

Le myrobalan est un fruit à noyan, du genre de la prune; crû \* oa confit?, il constituait an Moyen-Age un article d'importation beaucous plus commun que de nos jours. Dans le commerce,<sup>6</sup> comme dans les boutiques d'apothicaires," on connaissait cinq espèces de myrobalans et nous retrouvous la même distinction tant dans les écrits des médecins on naturalistes orientany.10 que dans ceux des Occidentany qui eurent occasion d'étudier de prés les produits de l'Inde au temps de la domination portugaise.11

Voici cette division telle que nous la donnent les auteurs:

1º Miroboloni emblici (par corruption embrici): ils sont fréquemment dénommés amalata on amala dans les anciens auteurs indiens, amindi chez les Arabes.12 lla forment un groupe distinct, parce que l'arbre qui les produit est une euphorbincée, le Physicanthus

Jord. Cutal, p. 59.

 Cornali, p. 180, a.; Barbona, p. 290, a. 810, b, 317, b, 820, b; Semmar., p. 887, c.

\* Relation sur l'Inte par un Italien anonyme, dans Gubernatis, Veoggiet, dal., p. 150, 180, 164.

<sup>4</sup> Burbosa, p. 294, a.

\* Roteiro, p. 111 et s.; Mamari, p. 28; Barboss, p. 816, h, 817, a; Sommer, p. 884, b, 886, a; Federici, p. 895, b.

" "Mirobalani aradi": Use, p. 99.

"Mirobalazi conditi, confetti, in conserva di muchero": Pogol., p. 184 et s., 181, 297, 801, 877; Uzs., p. 21, 54, 199 (ici on lit "chondici" pour "conditi"): Paul, p. 9, a, 90, b, 98, a, 100, b, 116, h.

 Pegol., p. 296, 297; Uss., p. 19, 192; Pari, p. 90, b; Bonaini, Stat. Pin. III.

487 etc.

<sup>1</sup> Findeiger, Die Fronkfurter Liste, p. 7; da même, Don Nivellinger Register p. 11.

20 Abon Mansour Mowadk, trad. Seligmann, p. 29 et s., 45; Mohamed Honen Chirusi, cit. per M. Floming dans les Asiat. researches, XI, 189 et a.; Avicenne, Conors I, # 6d. Plemp., p. 111; Ihn Beitne, I, 78 at u.; 168 et u., 407; II, 579; trad. française, II., 898—897.

11 Sommario, p. 138, a.; Gercia de Orto, dans Chus., Enot., p. 194 et s.

19 Devic, Diction, dee mote framp, d'arrig. orient., p. 109; Ainelie, Materia ind., I, 289 (Lond. 1826); Surreta, &l. Hessel, index; Abou Mansour Mowalk, op. sit., emblica L. (Emblice officinalie Gartu.), tandis que les autres espèces viennent sur des combrétacées.

- 3º Mirobalani bellirici, en arabe beliledi, fruit du Terminalia bellirica Roxb.¹
- 3º Mirobalani chebuli (kebuli, cabuli, chieboli) fruit du Terminalia chebula Rets.
- 4º Mirobalani indi, identiques avec les précédents, seulement un peu moins gros parce qu'on les cusillait avant complète maturité."
- 5º Mirobalani citrini, ainsi nommés à cause de leur coloration jaune citron à l'état cru, jaune rougeatre à l'état sec: les deux espèces précédentes en différent par leur teinte sombre; l'arbre qui porte les mirobalani citrini paraît être une variété du Terminalia chébula.\*

Les arbres à myrobalans croissent principalement dans l'Inde. Au midi, sur la côte de Malabar, le point extrême jusqu'où les sources du Moyen-Age nous permettent de les suivre est Koulam; encore y sont-ils assez rares.4 Au nord, on les trouvait jusqu'aux environs de Kaboul, dans l'Afghanistan; di est, d'ailleurs, inutile de chercher à établir une relation étymologique entre l'épithète chébuli de l'une des expèces que nous énumérions plus haut, et le nom de la capitale de l'Aighanistan. Parmi les articles que la province de Khorassan était tenue de livrer annuellement en nature à la cour de Bagdad, était comprise une fournitare de 3,000 livres de myrobalans; la conclusion toute naturelle, au moins en apparence. Il tirer de ce détall, serait que l'arbre à myrobalans croissait dans cette province. Il est pourtant douteux qu'un arbre à végétation aussi exubérante ait jamais pu s'acclimater sur le plateau si froid et 🔳 désert qui forme le Khorassau. Il est très probable qu'il ne faut voir dans ce fait autre chose qu'une preuve du grand courant d'importation qui se portait de l'Inde vers la Perse par la grande vois commerciale de Kaboul et de Héret, courant qui y amenait 🗎 fruit dont nous nous occupons spécialement ici. Le même rôle de

п

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Avicenne, L. c., p. 77; Thu at Awam, trad. Clément-Hullet, H. 2, p. 287; Devic, I. c., p. 64.

<sup>&#</sup>x27; Ainslie, I. c., I, 287-289.

<sup>\*</sup> Ainslie, l. c.; Wight and Walker-Arnott, Prodromen flore peninede India orient, I, 818; Ernst Mayor, dans la Liennes, XI, 576.

Abou Dolef, p. 25.

<sup>\*</sup> Ibn Khordadbeh, p. 246; Abou Dolef, p. 29; Edziei, I. 183; Yaqout, p. 470;

Chemo-oddia, p. 260; Aboulfeda (Geogr., II, E. p. 265) émet une opinion différente: selon lui, les myrobalans n'arraient fait que traverser Kaboul en transit; mais II ne mérite anouse créance.

<sup>\*</sup> Lockers, 6d. d'Ibn-Baltar, III, 807.

<sup>&#</sup>x27; Passage d'un ancien registre des impentions, publ. dans I'm Khaldoun, Prelégomènes, 1<sup>to</sup> part (Not. et autr., XIX). p. 265.

contributions auquel nous avons emprunté ce renseignement nous montre également la province du Sind imposée annuellement à 150 livres de bois d'aloès; or, il est certain que jamais le sol de cette province n'a porté l'aloès, mais que cet article se trouvait en abendance sur les marchés du pays. Ceci prouve que les califes de Bagdad ne m contentalent pas d'imposer aux provinces tributaires la fourniture de produits exclusivement indigénes et que, lorsqu'il s'agissait d'acquitter le tribut, les habitants du Khorassan n'allaient, sans donte, chercher les myrobalans ni dans leurs bois ni dans leurs vergers, mais tout simplement au marché. L'Europe faisait venir les myrobalans nécessaires I un consommation par Aden et Alexandrie. Let recevait exclusivement des fruits de l'Inde, séchés ou confits sur place pour l'exportation.\* Toutes les espèces d'arbres à myrobalans croissaient péle-mêle dans les forêts de la côte de Malabar, aspécialement aux environs de Calicuta et de Battecala (Batkoul, à cinquante-cinq milles anglais au nord de Mangalore); ils étaient moins abondants à Cananore. 6 D'aitleurs, en général, ou tout au moins au temps de la domination portugaise, on choisissait de préférence pour l'exportation les fruits de la région située plus au nord, entre Daboul et Cambaye,' parce qu'ils risquaient moins de pourrir.9

Les habitants de l'Inde aiment les myrobalans à cause de leurs propriétés digestives, atomachiques et légérement purgatives: depuis les temps les plus reculés, ce fruit est l'un des ingrédients de leur pharmacopée; l'un des médicaments préfèrés des médecins hindous et appelé par eux Tirphala ou Triphala, était un composé de trois espèces de myrobalana. Les Arabes l'avaient introduit dans leur pharmacopée comme tant d'autres fruits de l'Inde et le faisaient entrer dans un grand nombre de compositions; ils III mélangeaient, par exemple, II certaines épices, pour doubler leurs propriétés digestives. Dus Arabes, les myrobalans passèrent comme médicament, d'une part ches les By-

<sup>&#</sup>x27;Edrici, I, 51; Ibn al Wardi, p. 48; Pegol., p. 57; Barbora, p. 310, b. Au tempe III la domination portugaise aux Index, alle en recevuit auxí par Ormoux: Corsali, p. 179, a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Garcia de Orto, L.c.: Barbosa, p. 300, a.

Sommaris, p. 883, a.

Conti, p. 48; Verthema, p. 169, a; Barbons, p. 811, b; P. Alvarez, p. 198, u; Massari, p. 27.

Barbess, p. 800, a; Corsali, p. 178, b. 179, a; Garcia de Orto, l. c.

Vartheses, p. 156, b; Barbona, p. 311, a.
 Conti (p. 49) trouva déjà des myro-

balant à Cambaye.

\* Gazcie de Orto, 1. c.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Un ancien médecin indien noumé-Charaka recommandait les myrobalans emblici comme les "domini medicinaram": Serap., p. 184, b; Ibn Beitar, trad. Southaimet, f. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Royle, Versuch über den Atterthem der indischen Medicin, p. 38.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibn Beitar, I, 78 et a., 168 et a., 569 H m. etc.

ment du XII siècle, d'autre part chez les Occidentaux, où ils acquirent droit de cité sous l'influence de l'école de Salerne. Du moment que les médecins prescrivaient à leurs clients des décoctions et des pilules de myrobalans, le commerce était bien obligé de pourvoir à leur en procurer. Effectivement, nous pouvous constater au moyen des livres de commerce du Moyen-Age que les myrobalans arrivaient en Europe par l'Italie et se répandaient de là jusque dans les Flandres (Bruges). Nous les trouvous encore dans l'office de certaines maisons princières, à côte d'autres fruits ou épices exotiques; il n'est d'ailleurs pas certain que ce digestif ne fut consommé qu'à titre de médicament; il figurait peut-être sur la table au dessert. De nos jours, on us le connaît plus guère en Oecident, depuis qu'il a disparu des pharmacopées: on ne s'en sert plus que dans la tannerie et la teinture, et encore est-ce par exception.

### Noix de galle.

On sait que la galle (Cymins galle ténctorie) est un insecte dont la piqure produit des excroissances sur les branches du chêne des teinturiers et d'autres chênes de la même famille. Ces excroissances ont pour caractère particulier de renfermer une grande quantité de tannin et de posséder des propriétés astringentes qui en font un ingrédient utile en médecine d'ans certaines industries. Elle est connué sous le nom de noix de galle et constituait, au Koyen-Age, un article de commerce assez important? On la voulait lourde et de couleur verdâtre: celle de couleur janne était considérée comme de mauvaise qua-

On en trouvers des enemples pris dans les ordennances de Stephanos Magactse, de Nicolace Myrepeon et de Joannes Aktuarios, dans Meyer, Guschichte der Botanik, III, 875, 890.

Constantians Afric., Opp., I, 845; Platearina, Oiros instans, p. conxxvi, eczlii; Ægydius Corbol., 66. Choulant, pred., p. xxxii.

<sup>\*</sup> Les passages où le fait est relaté ent déjà été citée au commancement de cet article.

Laborde, Les chics de Bourgogne, III, 393, on y trouvers un extrait des livres de dépense de Charles, duc d'Orléans (1403). Suivant Douet d'Areq (Comptes de l'argenterie des rois de France au AIV- siècle. p. 286. 890), on achetait

peur la cour de France quatre espèces de myrobalans: Kehèli, indici, amblion, bylency. Le lecteur n'aura pas de peine à rétablir les nous véritables, on se reportant à ce que nous avons dit plus haut. Leureat de Médicis reçut des myrobalans en présent du sultan d'Égypte: vey. m Vie pur Fabroni, II, 837.

Henkel, Wassenlavicon, p. 87; Flückiger, Frankfurter Liste, p. 16 et s.

<sup>\*</sup> Voy. les Recettes pour faire de l'enere, d'Alb. Porzellus, maître d'écriture à Milan, et de Jean le Hègne, notaire il l'aris dans Marrifield, p. 289 et m.

<sup>&#</sup>x27; Pogol, p. 16, 49, 49, 56, 64, 98, 101 etc.; *Lib. jur.*, I, 71 et c. (Doc. de 1140); Taf. et Thum, III, 444.

lité. On la faisait venir de la Grèce et de l'Asie-Mineure, mais surtout de ce dernier pays.<sup>1</sup> Le marché d'Alexandrie en recevait de Gallipoli, de Palatia, de Satalia et de Candelore: on peut donc admettre que c'était aussi dans ces divers ports que l'Europe s'approvisionnait. Nous avons pu constater une expédition de noix de galle faite de Chio à Bruges par un marchand génois, mais c'est un cas isolé.<sup>3</sup>

### Noix muscade et macia.

Dana sea articlea sur l'histoire de la noix muscade et du macia. M. Martina dit que ces deux articles étaient déjà connus dans l'antiquité. Auparavant, le médecin Siméon Seth, qui vécut vers la 1n de l'empire syzantia, passait pour le premier écrivain grec qui ait fait indubitablement allusion I la noix muscade; quelques dizaines d'années après lui, un écrivain occidental, Constantinus Africanus, nommait par leur nom la noix muscade et le macine Tous deux étaient, en médecine, adeptes des Arabes et, chez ces derniers, ces articles étaient entrés de très bonne heure dans le commerce courant. C'est en vain que l'on charcherait dans les géographes arabes des données certaines sur 🔚 pays où croissait le muscadier: ils se bornent à indiquer, en termes généraux, l'Inde, ou bien les pays baignés par l'Océan Indien, ou encore les fles des mers de Kerdendj et de Sení (parties de l'Océan Indien); si parfois, ils nomment spécialement certaines îles, la description qu'ils en font décèle chez eux des notions si incertaines qu'on ne saurait songer à baser des recherches sur des données si vagues.7 Même ignorance en ce qui concerne la nature de l'arbre en question: Ibn Batouta lui-même se figurait encore que la noix muscade était le fruit du girofiier." Vers la fin du XIII eiècle, quand les voyageurs occidentaux commencèrent I multiplier leurs apparitions dans l'extrême Orient, la lumière se fit pen à pen sur ce point comme sur d'antres. On ne découvrit cependant pas dés l'abord la váritable patris du muscadier. Marco Polo énumère les produits qui font la fortune des habitants de la grande Java et, à la suite du poivre cubèbe, de la galanga, des clous de girofle

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Galla di Romania, M Turchia": Pegol., p. 16, 296, 809, 372; Pondetta dello pubelle di Messina: Miso. di stor. ital., X, 74, 77. "Galli romani": Front/. Listo, p. 8.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 871 et s.

Atti della Soc. ligure di storia patria,
 V. 46L.

Bittsongsberichte der Müncherer Akad., 1860. p. 182 et au., et Neuer Report. für

Pharmacie, de Buchner, vol. IX (1860), p. 529 et al.

De alimentis, ed. Bogdan, p. 65 et a.; ed. Langkaval, p. 56: Keper, Gesch. der Botonik, III, 868.

Opera, I, 855.

<sup>\*</sup> Relations, p. 148; Maçoudi, I, 841; Thu Khordadbéh, p. 294; Edrici, I, 89, 98; Kaswini, trad. Ethé, I, 227.

<sup>&</sup>quot; HV, 948.

et autres épices, il nomme la noix muscade. On s'est demandé souvent si ce nom de Grande-Java désignait dans sa penece l'ile que nous nommons actuellement Java, on celle de Bornéo." La question n'a pas été résolué; mais, quoi qu'il en soit, connaissant l'état peu avance de la civilisation dans ces régions à l'époque 🖿 célèbre voyageur, on pourrait à bon droit s'étonner que la culture du muscadier est été des lors transplantée du cercle restreint formé par les petites lles et il a pris naissance, dans l'une des grandes fles de l'archipel indien, œuyre entreprise plus tard par des colons européens et couronnée de succès. On force d'ailleurs peut-être le sens des expressions de Marco Polo en lui faisant dire que toutes ces espèces étaient des produits du sol de la Grande-Java; ces objets, dont Marco Polo envisit la possession aux habitants de l'île, qu'est-ce qui nous empêche d'admettre que les une ttaient indigénes, les autres étrangers et que la noix muscade et les clous de girofie faisaient partie de la deuxième catégorie. Nous ponvons faire 📕 même observation à propos des relations des missionnaires Oderico da Pordenone et Jordanus Catalani et du florentin Giov. da Empoli; nous y lisons, entre autres détails, qu'on trouvait la noix muscade à Jaya; mais nous pouvens soupeonper qu'ils ent confonda dans leur énumération des produits venus à Java soit d'autres îles de l'Archipel. soft de l'Indo Chine, avec ceux de l'île alle-même. La fameuse Carte Coinlane, œuvre du XIV siècle, attribue à l'île de Sumatra le nom de Java, ou plus exactement Jana: dans la légende relative à ses produits nous trouvons la "nou moscada" et le "macie"; mais, 📰 encore, il nous semble qu'il y a une confusion entre les produits indirênes et les produits étrangers. Du moins, il serait difficile de démontrer que l'acclimatation du muscadier, tentée de nos jours avec succès par les Anglais dans l'île de Sumatra, ait eu des antécédents au Moyen-Age, et la choes n'est pas probable. Niccolò Conti (XV° giècle) découvrit la premier que, dans la recherche de la véritable patrie de la noix muscade. on n'avait pas abouti faute de chercher assez loin: il 👫 connaître qu'on la trouverait encore plus à l'est, dans l'Archipel indien, et que ce n'était ni Sumatra (Sciamuthera), ni Jeva (Java minor), ni Bornbo (Java major), mais une île qu'il nomme Sandal.º Lui-même p'avait pas poussé

<sup>\*</sup> P. 561.

<sup>&#</sup>x27;M. Pauthier affirme qu'it ne peut y aveir de doute, qu'il ne peut être question que de l'île de Java; néanmoins, je soute encore, d'accord en cela avec M. Peschel, Gesch. der Erdk, p. 160 m s.

<sup>\*</sup> Oderico da Pordenone, p. rwii; Jord. Catal., p. 51, et note de M. Yale sur ce puesage; Empski, p. 81.

<sup>4 2</sup>d. Buchon et Tastu, p. 187.

Marvisa, History of Sumatra (1811),
 146 of as.

<sup>\*</sup> Conti, p. 46. Sur ce point comme sur d'autres, ce voyageur sert de guide à l'auteur de la Carie de Fra Mosero (éd. Zuria, p. 49).

jusque là, et ses emplications sont el peu daires, qu'il est à peu prés impossible de deviner quelle sie il a bien pu vouloir désigner. Si, nous en rapportant à la consonnance, nous songeons à l'une des sies de la Sonde, nous dépassons les limites du carcle dans lequel croît réallement le muscadier; si nous nous en tenous à 🖿 cercle, nous n'y trouvons ancun nom analogue à celui de Sandal. J'ignore sur quelle indication s'est basé M. Major | pour admettre l'identité de l'Ile de Bouro et de Sandal; mais la situation de cette île, à l'extrémité occidentale du groupe des Amboines, donns une grande vraisemblance à la solution proposée per le savant anglais. Effectivement, autrefois le muscadier ne croissait pas uniquement dans les îles Banda: Il s'étendait jusque dans les Amboines et les Moluques, et c'est dans ces trois groupes qu'il faut chercher sa véritable patric. A l'époque de la domination portugaise aux Indes, la grande île Banda passait pour être, avec quelques îles voisines, le grand centre de production de 🔳 poix muscade: " il en est encore de même actuellement, d'autant plus que les Hollandais ont eu soin de détraire tous les muscadiers qu'ils ont pu découvrir dans les autres îles de la région.

On treuve fréquentment, dans les auteurs, le nom du macis à côté de celui de la noix muscade. Les Allemands le nomment Fleur de muscade (Muskathlithe); l'origine de cette dénomination est dans une idée fausse qui avait cours au Moyen-Age, en Orient comme en Occident; on se figurait assez généralement que le macis était la fleur du muscadier. En réalité, c'est une arille qui entoure le noyau (noix muscade) et sa coquille et est alle-même entourée par la chair et la peau du fruit. Quand le fruit a mêri sur l'arbre, alle a une couleur rouge pourpre qui tourne au jaune orangé quand en l'a détachée de la noix et séchée au soleil; c'est dans ce dernier état qu'elle est livrée au commerce. La véritable nature du macis a été commus de très bonne heure. Manudeville et Plateurius le comparent à une coquille de

<sup>2</sup> Crawfurd, Hist. of the indian arabipelagu, I, 505 et a.

Varthema, p. 167, b; Da Gubernatia, Viaggietori ital., p. 189, 170; Bermo, p. 997; Barbona, p. 819, b, 826, b; Pigefetta, p. 166; Federick, p. 891, b, 397, p.

Garcia de Orto, p. 178 et a.

Crawfard, L. c.

treuve dans des poésies du Mayen-Age les expressions "Musium pluot" et "Muschaten blut".

Voy. p. ex. Jaeq. da Vitry, p. 1100; Platearius, Gloss. in antidat. Nic. p. cel; oùres instans, p. cexliii; Ibn Batouta, IV, 545. Dans le langage des naturels de l'archipel indies eux-nêmes, il mot qui désigne le macis signifie fieur de la noix museade: Crawfurd, 1. c., I, 506 et e.

Jacq. In Vitry, L.c.; Platearius, L.c.; Issae for Amram (médecia arabe qui vivait vôti l'ag 900), dans Serapion, p. 191.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> India in the 10<sup>th</sup> century (Finking) Society, 40 22), Lond. 1857, p. 11vi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> "Museuten blomen", dans bes Honos-Recesse, 2° part., vol. II, p. 236. M. Schultz (Des höftsche Lebes, I, 989), a.

noisette: 1 Varthema, Barbosa, Massimiliano Transsilvano, 1 Pignfetta 1 et Garcia de Orto 4 en doment des descriptions encore plus exactes.

Sanuto range la noix muscade et la macis au nombre des épices fines pour lesquelles on aimait mieux faire les fruis d'un long transport pur voie de terre que de les exposer aux risques de la mer: ces daux articles passaient, à l'origine, par Bagdad et plus tard par Tauris. Nous les retrouvous dans les bazars de Tauris, de Soultanièh et de Samarkand: c'est tout naturel. Mais nous constatous aussi leur présence sur le marché d'Alexandrie, et ceci nous prouve qu'on leur faisait faire encore auses fréquemment la traversée de l'Océan Indien; d'ailleurs, Edrisi les nomme parmi les articles apportés de l'extrême Asie à Aden. Enfin, certaines sources les signalent et Acre, à l'époque de la domination latine: ils pouvaient y arriver par l'une ou par l'autre voie.

Il y avait toujours un certain écart entre le prix de la noix muscade et celui du macia. Le macia, plus délicat et plus rare que la noix muscade, se payait aux Indes de cinq à six fois plus cher au temps de Garcia de Orto.<sup>21</sup> Sanuto a inscrit dans son journal les prix de divers articles sur le marché d'Alexandrie, relevés par lui dans les rapports adressés à Venise: de temps à autre, nous y trouvous ceux de la noix muscade et du macis; er, le prix du dernier article est constamment plus élevé que celui du premier; en 1510 et 1511, il monte et arrive à être plus du double.<sup>12</sup> On ne sere sans doute pas fâché de savoir si la même disproportion axistait en Occident: or nous voyons dans les comptes de la cour de France su Moyen-Age, que la prix inscrit pour une demie livre de noix muscade était douse dessiers,<sup>18</sup> tandis que le demi quarteron ou le huitième de livre-de macis ne se payait pas moins de trois sous quatre deniers.<sup>24</sup>

Au Moyen-Age, la noix muscade et la macis étaient d'un emploi très fréquent dans l'art culinaire, d'abord comme assaisonnement dans les mets, puis comme ingrédient dans la préparation du vin d'épices

P. 288.

<sup>\*</sup> Dens Bamurio, I, 167, b, 519. b, 347, a, 652, a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ed. Amoretti (1809), p. 148.

<sup>4</sup> P. 178 et a.

Seer. Ad. erus., p. 23, 26.

<sup>&</sup>quot; Ghistele, p. 810; Cavijo, p. 218, 191.

Pagel, p. 57.

I BL

<sup>\*</sup> Assis, de Jieur., I, 174.

<sup>20</sup> P. 810, b, 828, b.

<sup>\*1</sup> P. 179. Pour les cours relatifs de

ose articles à l'époque notacile, voy. Crawfaré, l. c., III., 408.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Summt., Dior., IV, 168; V, 85; VI, 64; XI, 56 et m., 104 et m., 827 et cc.; XII, 158 et m., 207 et m.

<sup>&</sup>quot; Donet &'Arog, p. 210.

Mênagier de Paris, II, III. Velrencore pour les prix de ces articles en Angieterre et en France, Ffichiger and Hanbury, Phoresecographia, 3º 4d., p. 803 et a.

(hypocras). Dans un ilvre de enisine allemand du XV stècle, intitulé "Buch con guter Spaise", nous lisons que pour faire une "bonne farce" il faut y mettre de la galanga (galgan), a poivre, du gingembre (Ingeber) du cumin, des clous de girofte (negelie) et du macis (Muscat-blumen).

### Perles.

Au Moyen-Age, comme de nos jours, les pôtheries de perles étaleut concentrées sur deux points de l'Océan Indien: le golfe Persique et le détroit qui sépare l'Inde de l'île de Ceylan. Nous nous bornerons à parler de celles-là, laissant de côté quelques bancs secondaires dispersés cà et là.

En entrant dans le golfe Persique, on rencontre tout d'abord, au delà du détroit d'Ormouz, la côte des Pirates, où s'élevait au temps d'Edrisi une certaine ville de Djolfar, et, en avant de cette côte, un groupe d'îles comm des géographes arabes sons le nom de Kithr ou Kotor. Ce groupe d'îles et Djolfar etaient fréquentés au Moyen-Age à cause de l'existence dans leur voisinage de bancs d'huitres perlières qui sont encore exploités de nos jours par les habitants du pays environnant. En remontant un peu plus haut dans le golfe, on en rencontrait d'autres. plus célèbres encore, ceux de l'île de Bahreïn. Le véritable nom de cette île, au Moyen-Age, était Aval et, Bahrein n'en était que la ville principale. Chaque année au moment de la saison de la pêche des perles, des marchands des pays voisins s'y donnaient rendez-vous; ils lousient sur place des bateaux ayec leur équipage de plongeurs et de pêcheurs, et la flotille, généralement très nombreuse, partait à la recherche d'un banc de perles: quand on l'avait trouvé, on jetait l'ancre, on exploitait le banc, puis un passait à un denzième et ainsi de suite : les bateaux restaient dehors jour et nuit, jusqu'à ce que les marchands qui les avaient loués cussent rempli leur escarcelle. Revenus 🛮 terre, ceux-ci trimient leurs perles, en faisaient trois catégories suivant leur grosseur, en vendaient une partie et emportaient le regte. Sans g'é-

Miragier, L. c., p. 112, 148, 156,
 160, 230, 236, 248 et a., 273 etc.; Schultz,
 Des Abjische Lebes, I. 206.

<sup>\*</sup> Bibliothek der lit. Vereins, EK, 11.
\* P. ex. ii Damar, gutzo Khalat et

Sucher, sur la côte d'Omen (Edrici, I, 161 et s.), à Aden (Isstachri, p. 17), à Soufara (Sofala), dans le golfe de Cambaye (Albirouni, dans le Josen, cetist., 4º cárie, IV, 267; Edrici, I, 171).

<sup>\*</sup> Båtter, Acien, XII, 879, 869.

Ibid. p. 800.

<sup>&</sup>quot; Maçoudi, I, 828; ef. ibid. 200; Edwini, L. 187.

Edrini, I, 157; Barbona, p. 294, a.;
 Hanpoli, p. 81, 86; Gazcia de Orto, p. 208.

Rister, op. ok., p. 591 et m., d'aprèn Whitelock.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Tol est le tablesu des pêcheries de peries d'àvai ou Bahrein, d'après Edrisi, 1, 878 et es., et Ibn Batouta, II, 944 et m. Aboulféda (Géogr., II, 2, p. 128) parie

loigner beancoup de l'île de Bahrein, un rencontrait encore une autre pêcherie de perles en face de la ville d'El Katif.¹ Citons encore, sur la rive opposée du golfe, en face de la ville d'Abouchehr, l'île de Karek (Karrak), où l'on avait parfois la chance de trouver, parmi des perles généralement inférieures, des échantillons magnifiques,° et, sufin, en appuyant vers l'est, les pêcheries des îles de Lar (act. Boucheab)° et de Kich (act. Kenn).⁴

L'autre grand centre de pêcheries de perles est situé entre l'Île de Ceylan et le continent indien. Les écrivains de toutes les époques en ont parlé. Au Moyen-Age, les géographes arabes les plus anciens citent dejà les bancs de perles de la côte de Ceylan. A l'époque d'Albirouni, c'est à dire vers la première moitié du XI siècle, on les croyait épuisés," mais Edrisi pouvait déjà citer les perles de grand prix péchées à Ceylan, et, au moment où le missionnaire Jordanus Catalani se tronvait anx Indes, la pêche domanit de nouveau, dans ces quartiers, de si beaux résultats, qu'elle occupait souvent plus de 4000 barques pendant trois mois de l'année.7 Ici, comme dans le gotfe Persique, les bancs sont répartis le long des deux rives du golfe de Manaar. De côté droit, c'est à dire sur la rive occidentale de Ceylan, ils s'étendent depuis l'île de Mansar jusque vers Chilaw. Entre ces deux points extrêmes s'élève la ville de Poutlam: M. Yule admet l'identité de cette ville et de celle de Betelar, point de départ des pêcheurs de perles au temps de Marco Polo. Les souverains du royaume de Maabar sur la côte indienne considérajent alors ces bancs comme leur propriété et se réservaient une part considérable des produits de la pêche: s'étaient aussi des marchands de Maabar, et non de Ceyian, qui en avaient l'entreprise. Les choses paraissent avoir changé bientôt après, sur lorsqu' Ibn Batouts visita Ceylan, le propriétaire des pêcheries

avec élogo de ous banes de parles. Barbom les mentionne également, p. 208, a, 204, e.

\* Aboulé, Géogr., II, 1, p. 186; Benj. fo Tubble, p. 187. 158; Yaqout, p. 500; Aboulf., Géogr., R. 2, p. 180 et a.; Ibu Batouta, IV., 160 et s.

<sup>\*\*</sup> Maçoudi, I. 289, 826; Imtachri, p. 16, 78; Karwini, trud. Ethé, I. 1, p. 285; Aboulf., Giogr., II, 2, p. 129; Teifachi, dans Havius, Specimen, p. 68; cf. Clement-Mullet, dans le Journ. quiet., 4° térie, Kl. 26.

<sup>&</sup>quot;Yaqont, p. 501 et a.; cf. Ritter, VIII, 778.

<sup>&</sup>quot; Ibn Khordadhik, p. 268; Edrici, I.

<sup>\*</sup> Roint., p. 5, 5; Magoudi, I, 395; Ten Kherdadbéh, p. 286; Imtachri, p. 10.

Journ. acial., 4º serie, IV, 967.

<sup>1</sup> Edrici, I, 79; Jord. Catal., p. 49.

<sup>\*</sup> Ritter, Asien, VI, 163. Pour tracer la limite de la région dans lequelle sout renfermées les pécheries de perim, Federiel (p. 390) tire une ligne "da Cao Coteuri (cap Comotin) alle basse di Chilao".

Yale, Marco Polo, II, 274, traduction et commentaire.

<sup>10</sup> Pelo. 6d. Pauthler, II, 408 et al.

était un prince cinghalais et le célèbre voyageur put lui dire en guise de compliment que les perles de Kich ne valaient pas celles de Ceylan.<sup>1</sup>

Jusqu'au XIVe siècle, on ne connaissait guère que les pêcheries de perles de Ceylan, c'est à dire du côté droit du golfe de Manaar; I partir du XV et du XVI\*, leur réputation commence à s'effacer devant celle des bancs de Cail.1 On voit encore les ruines de cette ville au point nommé Vieux Kayl, à un mille anglais et demi au-dessus de l'embouchure du Tamraparni, dans le district de Tinevelly.\* Après avoir joui pendant longtemps d'une grande importance comme port de mer et comme place de commerce, la ville de Cail a été ruinée par l'ensablement progressif du rivage qui, en l'éloignant de la mer, a déterminé sa population à l'abandonner. Son nom ne sert même plus à désigner les bancs de perles de ce côté du golfe; calui de Toutocorin. l'a remplacé; ils sont, d'ailleurs, loin d'avoir la même étendue que ceux du côté de Ceylan. A l'époque de l'arrivée des Porturals, les pêcheries Ill Cail étaient en pleine prospérité et des flottes de pêcheurs quittaient son port deux fois par an pour aller exploiter celles de la côte de Ceylan. Le roi de Koulam, dont Cail était la résidence, avait affermé les pêcheries de cette partie du golfe à un grand marchand arabe et faisait surveiller celles de Ceylan par un agent; il se réservait toutes les grosses perles; les petites étaient livrées aux marchands de Call, qui avaient une réputation d'habiles josilliers.5

Nous ne nous arrêterons pas à discuter la question de savoir si l'Occident recevait des pertes des Indes: celles qu'on trouvait sur les marchés de la Mecque" et d'Alexandrie en venaient sans donte pour la plus grande partie. Quant à celles qui arrivaient du golfe Persique en Perse, en Mésopotamie, en Asie-Mineure ou en Syrie, elles pouvaient également avoir été pêchées aux Indes et apportées par les vaisseaux qui remontaient le golfe. Cependant, il est probable qu'un point de vue du nombre, les perles du golfe Persique occupaient la première place sur le marché européen. Dans un ancien supplément la relation de Marco Polo dont il n'est pas impossible qu'il soit ui-même l'auteur, nous lisons que la phipert des perles qui arrivaient des Indes dans les pays chrétiens avaient été percées à Bagdad.

IV, \$68 et s. Odarico da Portenone (p. 332) parle ágalement avec élegar des puries de Coylan.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Conti, p. 58; Rotoro, p. 169; Varthone, p. 168, a; Barbone, p. 801, 814, b; Rugoli, p. 79.

<sup>\*</sup> C'est ce qu'a démontré le premier M. Yule: Marco Pois, II, 807 et s.

<sup>\*</sup> Ritter, Asim, VI, 10 et a., 149.

<sup>&</sup>quot;Barbon, p. 816, a, h. Voyes le détail extrait d'un manuscrit complet de Barbon et communiqué dans les notes du Rationo, p. 171 et s.

<sup>4</sup> Varthema, p. 161.

Pogel., p. 57.

<sup>\*</sup> Texto dens Remusio, 11, 5, b.

Contrairement II cette affirmation, un écrivain postérieur, Clavijo, prétend que nulle part ou ne s'entendait à percer et à monter les perles comme à Ormouz, et nous devous dire que, sur ce point, il s'appaie sur le témoignage unanime des marchands chrétiens et arabes; le même écrivain décrit la fabrication des bijoux de perles à Tauris. Tauris, Soultaniéh, Samarkand, Bagdad, grandes villes commerciales en communications constantes avec le golfe Persique, étalent aussi les principaux marchés pour les perles.

A l'époque de Pegolotti, le commerce des peries était assez sérieusoment entravé en Occident par les lois somptuaires édictées par les princes et par les autorités des villes. D'ailleurs, le prix en était trop élevé pour qu'elles devinssent d'un usage commun. Cependant, l'étude des inventaires des rois de France a révélé à M. Douet d'Arcq deux faits intéressants: d'abord que ces princes possédaient des quantités surprenantes de perles, et, en second lieu, que toutes ces perles n'étaleut pas d'origine orientale: quelques-unes vensient déjà de l'Écosse.

## Pierres précieuses.\*

Avant la découverte du Brésil et l'exploration des monts Ourais, on ne commissait dans le monde qu'un seul continent qui renfermat des gisements de pierres précieuses, l'Asie, à laquelle il faut joindre encore l'Égypte; mais celle-ci, par sa situation, était à moitié asiatique. Commençons par elle la recherche des lieux où se trouvaient oes gisements.

Le Haute-Égypte avait des mines d'émercudes qui furent exploitées sur une vaste échelle dans l'antiquité, et, dès une époque reculée,

i'ni regretté 🐯 no point avoir sons la main un ouvrage très rure, intitulé: Fior di pensieri sulle pietre preziose di Ahmei Telfaskite, originale orato, traducione italiana e nois de Raineri, Fiz. 1818. Co Telfachi vivait au XIII siècle, et son asuvre est la plus considérable de celles qui ont été écrites en arabe sur les pierres précieures. Heuremessent, M. Clément-Mullet a pa la consulter pour son Espei sur la minimalogia araba, publ. dans le Journ. ariat, 60 shrie, XI; il avalt miens à sa disposition un texts plus complet que celui de Raineri, de serte que j'ai le droit d'espérer que je n'esmai laimé schapper rien d'essentiel.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Clavilo, p. 216.

Pegol., p. 8, 805; Clavijo, p. 114, 191; Ghistele, p. 810; Pieggio d'un marcante che fu noiles Parrie, dans Bamusio, II, 88, b. Voy. encore Telfschi, dans Clement-Mullat, Linesi sur la ménéralogie arais: Journ. esiat., 8º mile, XI, 808—549.

<sup>\*</sup> Pegel., p. 806.

<sup>4</sup> Donet d'Areg, p. 596.

Voyesencore l'Inventeure de Charles V., rei de France, dans la Remes archéologique, 1850, p. 500, 507, et éd. Labarte, p. 35, 40 etc.; Lacroix et Seré, Hist. de Forfémenie-jossillerie (Paris, 1860), p. 46.

Au moment de rédiger ce chapitre.

les produits de ces mines étaient expédiés vers l'Inde. 1 Suivant Maccodi, on en tirait deux sortes d'émerandes. l'une se vendait aux rois des pays riversins de l'Océan, tels que l'Inde, le Sind, l'Abyssinie ■ la Chine; ils aimaient à s'en parer et on la désignait pour cette raison sous le nom de bahei qui signifie transmarines: l'autre était passionnément recherchée par les souverains de l'Europe, d'où le surnom maghiebi on occidentales. Ces mines d'émorandes étalent situées sur In frontière de l'Égypte et de la Nubie, en un point nommé Kharbah. (c.-à.-d. la tuine), dans la province de Kibt, à sept jours de marche du chef-lieu de cette province, à laquelle il donnait son nom (l'ancienne Koptos), à peu près à la latitude d'Assonan, su milieu de la chaîne de montagnes qui court dans le désert entre le Nil et la mer Rouge. Le territoire appartenait à la tribu nomade des Bediah, mais les mines étaient exploitées pour le compte des sultans d'Égypte qui y entretinrent des ouvriers jusqu'en 1359; à cette époque, elles furent abandonnées, sans doute parce que le rendament en était trop faible. Outre l'émerande et l'aigue marine (béryl) qui est sa compagne ordinaire, le soi de l'Égypte renfermait encore des subis: en 1270, on en découvrit une mine auprès du village de Thara, à quelques lieuez au sud du Caire. Cétait peut-être de la que venaient les "ruble d'Alexandrie" dont il est assex souvent parlé dans les sources du Moven-Age.

le nom de Schourch; Calliand y a découvert les restes d'une yeste exploitation.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cosmas, éd. Montflanora, p. 880; Rolot., I, 158.

<sup>\*</sup> Macoudi, III. 44 et m

Clément-Mullet, l. c., p. 79, d'après Teifachi.

<sup>\*</sup> Mapoudi, III, 48 et a

<sup>&</sup>quot;Clement-Mullet, i. c., p. 72, 78, not. 1; Edrisi, I., 86. Teifschi indique en realité faux localités, mais elles devaient être très voirines. Calosschandi parle d'un mont Patendie, situé à huit jours de marche de Kons et où, d'après lui, se trouvait une ouverne d'où l'on extrayalt des émerandes (Abb. der Ges. der Wissenschaften in Gittingen, XXV, 18, 81, 159); il s'agit évidemment encore du même gissment.

<sup>&</sup>quot;Ibn Beitar, trad. (corrigée) Dony, dans la Zeilschrift der deutschen morpunländischen Ger., XXIII, 199; Taifachi, op. cit. La partie de la montagne où se trouvent les mines porte actuellement

Physics a read dam ses Mées sur l'Égypte, II, 178 et su (cf. II, 185 et su (cf. II, 185 et su) les passages des auteurs arabes qui ent parié de ces mines. Il faudrait y joindre maintenant colui de Chema-eddia, p. 336. Certains auteurs occidentaux en avaient également commaissance: voy, Wilb. von Boldemelo, p. 349; Nice de Poggiboni, II. 64. Ce termise parie de l'exploitation des mines par le sultan comme si elle avait meore continué de seg temps (1846). D'après Calcaschandi (l. c., p. 18), elle numit été arrêtée dès 1894 (898 de l'Megire).

<sup>&</sup>quot;Mohammed ben Ennaeur, Fruiti des pierves principaus, dans Hammer, Fiondyrdes Griests, VI, 113. M. Clément-Mullet a puisé le même renneignement à d'autres seurose (h. s., p. 48).

Donet d'Azoq, Compter de l'organisme.

Passons à l'Asie. Les gisements de pierres précieuses y étaient si abondants qu'il nous servit absolument impossible d'énumérer tous ceux que signalent les sources du Moyen-Age; nous devrons nous borner sur plus importants. A ce point de vue, la Perse était le pays le plus favorisé. Les turquoises y étalent en abondance dans les provinces de Kerman<sup>1</sup> et de Kaorassan, et les plus belles se trouvaient dans cette dernière, aux environs de Nichapour.\* Il existait d'autres gisements de la même pierre précieuse dans les régions montagneuses du haut Oxne et de l'Iavarte, connues sous les noms de Ferghàna et de Bedakhchan. Mais cette dernière province était surtout renommée pour ses lapiricouli, scule matière employée autrefois dans la préparation du véritable outremer,\* et pour une espèce particulière de rabis on plutôt de spinalles dont nous allons parler un peu plus loin. A vrai dire, le lapie lasuli n'était pes uniquement originaire de cette province: on le trouvalt dans d'autres localités encore, que nous nous abstenous de nommer pour abréger; mais celui du Badakhchan était particulièrement estimé et il s'exportait dans le monde entier, à ce que nous apprend Edrisi. Nous sommes donc en droit d'admettre qu'il entrait peur une forte proportion dans la composition de l'asma" en général et spécialement dans celle de l'azur d'outremer, dit aussi azur de Bagdad, très répandu dans le commerce au Moyen-Age et journellement employé par les peintres occidentanx. Ces régions montagneuses produissient encore une sorte de rubis qui s'emportait en Occident: 🗏 fait est absolument hers de donte. Dans les œuvres des écrivains occidentaux du Moyen-Age, toutes les fois qu'il est question de pierres précleusee,? il en est

I, 169; II, 38; Aventoire du mobilier de Charles V, éd. Labarte (1879), p. 16, III etc.

Polo, p. 78; Yule, Morco Polo, I. 87; Fra Mauro, p. 48; Mohammed bon Mansour, op. cit., p. 188; Onsekey, Tracele, I. 911.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iba Haoukal, trad. Anderson, Journ. of the Bongol See., XX (1858), p. 154; Edrid, II, 185; Mohammed ben Mansour, op cit.; Teifachl, dans Clément-Mullet, p. 158 et c., Clavijo, p. 128. On connect maintenant plus exactement II position de oes mines: elles se trouvaient près de Manden, II selse lienes ca nord de Nichapour; Ritter, Erdr., 325—320.

Istachri, p. 130, 138; Abouif., Géogr.,
 II, 2, p. 216. Of. Ritter, Evil., VII., 671,
 786, 746, 760; VIII, 896; Chiment-Muliet,
 p. 189 et c.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Hen Haoukal, op. eit., p. 165; Iestachri, p. 180; Edrici, I. (76 at a.; Aboulf., Géogr., II, 2, p. 206; Chchabeddin, p. 242 at a., 246; Ibn Batouts, III, 59; Polo, p. 190; Clément-Mullet, p. 196.

Bourquelot, Foires, I, 200; Pegol., p. 298, 878; Uzu., p. 17, 48, 199. Len livres de commarce mantismant, aprin l'assurre diffa.

Hagna" (appr d'Allemagne), fait d'oxyde de cuivre (Hg., Chemins, p. 156 et a.) et qui passait pour être de qualité inférieure au lapis lambi (Pagel., p. 878): cf. Merrifold, Orig. frantises, Introd., p. carvi et et., cont.

<sup>\*</sup> Leber disers. est. Mostp., p. 748; lig. en. cit., p. 150 et s.; Kerrifeld, passins, et particulièrment p. 340 et ss.

<sup>7</sup> Pegel., p. 307; Unc., p. 292 et ss.

une que l'auteur ne manque pas de nommer, c'est le rubie balais, ou balais tout court, balascio en italien, balascies en latin, nom identique ayec le balakch des Arabes et dérivé directement de celui de la province de Badakhchan ou Balakhchan:1 c'est effectivement à l'est de cette province qu'on le trouve, dans des montagnes moins hautes que celles d'où l'on extrait le lapis lazuli.2 Les mines d'où l'on tirait ces rubis étaient d'une exploitation difficile; d'autre part, les souverains du pays se réservaient le droit exclusif d'en disposer et ne les livraient au commerce que par petites quantités, excellent moven d'en maintenir le prix à un taux élevé: ils étaient donc très rares et par conséquent très recherchés. Au point de vue minéralogique, ils appartenaient au groupe des spinelles et on les classait, sous III rapport de la dureté et de l'éclat, à un degré au-dessons des rubis proprement dits (corindons rouges); cependant, ils se distingualent par une couleur vive d'un rouge tirant plus vers le rose que vers II feu. 5 Sur le marché enropéen, leur prix restait sensiblement inférieur à celui des rubis proprement dits, surtout quand ils étaient percés, ce qui était généralement le cas? On relève fréquemment leur présence dans les inventaires des maisons princières et dans les comptes des rois."

Les Indes ont été de tout temps la patrie des pierreries les plus fines. Commencous par l'Inde proprement dite. Le marché de Cambaye recevait de l'intérieur de la péninsule des calcédoines, des cornalines et des grenats; le paraît que la cornaline s'exportait en quantités considérables vers l'Europe par la voie d'Égypta. Dans les environs de Sindau (au-dessus de Bombay) et de Cambaye, dans les états du roi Balhara de Mankir, il y avait, du moiss au temps de Maçaudi. Les

<sup>&#</sup>x27;In Hacukai, op. cit., p. 165; Edrin, I., 176; Chehab-eddin, p. 343 et a.; Em Hatouta, III, 59, 86; Cheref-eddin, Fist. de Timouréec, III, 867; Pele, p. 113 et a.; Clavijo, p. 163 et a.; Clément-Mullet, p. 115 et a. Yoy, nami les notes de Quatremère, dans son éd. de Makrisi, II, 1, p. 71, et dans celle d'Abdérrazzak, Not. et extr., XIV, I, p. 223 et a., 490 et st.

<sup>\*</sup> La carto n° 8 jointe à l'éd. de Marce Polo de M. Yule permet de déterminer exactement la situation de ces mines de rubis: Polo, I, 168.

Chebab-eddin, p. 246.

<sup>\*</sup> Pole, L c.

<sup>\*</sup> Clément-Mullet. J. c., p. 112; Bar-

boon, p. 1221, b; Elege, Edelsteinkunde, p. 284 m on

Pegol., p. 807.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uzz., p. 288.

<sup>\*</sup> Eatre viugt autres excesples je me bornerai è citer ceux que fourniment les Comptes de M. Douet d'Arcq, p. 124, 166, 168 et l'Hist. de l'orfévrerie-janillerie de MM. Lacroix et Seré (Paris, 1850), p. 77. 88, 86.

<sup>&</sup>quot; Conti, p. 67 ("Sardonne lapis" — corneline); Varthema, p. 187, a; Corneli, p. 178, b; Barbosa, p. 197, b; Garcia de Orto, p. 229.

<sup>10</sup> Barbon, L s.

Magoudi, III. 47 et p.: cf. J. 177;

gisement d'émeraudes presune aussi belles que celles de la Haute-Égypte; elle arrivaient à la Mecque par Aden et par d'autres ports du and de l'Arabie, et portaient chez les joailliers la qualification de Mekki. Plus au sud, dans les monts Ghâts, en arrière des côtes de Canara et de Malabar, on trouvait des saphirs, moins parisits, il est vrai, que ceux de Caylan.1 Mais, de toutes les pierres précieuses énumérées jusqu'ici, aucune n'approchait de la plus précieuse de toutes, le déamant. Les gisements se trouvaient dans la partie orientale de l'Inde, dans cino districts bien distincts, renfermés entre le bassin du Pennair et 📓 cours moyen du Gange, en d'autres termes entre le 14° et le 25° degrés de latitude septentrionale. Tous les gisements actuellement connus l'étaientils avant pendant le Moyen-Age? il serait hasardé de l'affirmer. Marco Polo désigne comme le seul pays où l'on trouvait le diamant, et peutêtre avait-il raison pour l'époque où il écrivait, le royaume de Moutfili, nommé par d'autres anteurs empire de Télingana" et auquel II attribus, sans motif plausible, le nom du port de Moutapali (Motupalle); ce port est située au sod des bouches du Krichna et avait alors plus d'importance que de nos jours; il est porté sur la Carte catalane sous III: nom de Butilie. Le nom du Krichna on Kistna revient fréquemment dans les auteurs postérieurs à Marco Polo et toujours à propos des diamants. Le motif en est que les mines de diamant qui font la célébrité universelle de Golconda se trouvent sur le cours moyen et supériour de m flenve.4 D'un antre côté, Conti, qui visita l'antique Bienagor (Vigajanagara) rapporte que l'on trouvait des diaments à quinze jours de marche de cette ville en remontant vers le nord. Cette indication correspond assez exactement à la gituation des mines de diamant aigmalées sur le cours moyen du Krichne, à l'oncet de Golconde.\* Certains écrivains, contemporains de la domination portugaise, établissent une distinction entre les diaments de l'antique mine du royaume de Dekan

Lassen, Ind. Altarth., II, 855, not., III, 171, 490 et s. 586 et s.

Barboen, p. 829, n.; Garcin de Orto,
 p. 221.

<sup>&</sup>quot;Valentino (ds) Moravia (1515), dans de Gubernatis, p. 170: "Da septentrion della qual India si è il regno di Thellembar simili alli gentili (appartenant egalement mun palens) et treveni il diamanti."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nous sommes redevables au dernier commentateur de Marco Polo, M. Yule (II, 297), de con éclaireimements au sujet de la Mutilli du célébre royageur.

<sup>4</sup> Ritter, Brdk., VI, 850.

<sup>\*</sup> P. 57; cf. p. 87. Federici (p. 897, a) et Garcia de Orio (p. 218) parient également de diaments de Bisnagor; Abderrarsak vit des diaments exposés en montre dans les basars de cette ville, à cêté de peries, de rubis et d'émeraudes; Elliot, Hier. of Indéa, IV, 107.

A rapprocher les indications de M. Lassen, Inc. Alterit., IV, 159, su sujet de la situation de Bissagor, et celles de M. Ritter, l. c., à propos de la situation du groupe occidental des mines de Golourde.

et ceux d'une mine nouvellement découverte dans le reyaume de Narainga, dont la capitale était précisément cette ville de Bisnagor visitée par Conti; ceux de la première étaient, suivant eux, supérieurs à ceux de la seconde, mais ils ne précisent la situation ni de l'une ni de l'autre.1 On classait encore après les diamants du royaume de Narsinga les diamants jaunes des environs de Paleacate, actuellement Poulicat, au nord de Madras.º Ceci prouve qu'an XVF siècle, on exploitait détà III plus méridional des gisements de diamants actuellement connus dans l'Inde.<sup>3</sup> En général, la production des mines de dismant devait : être beaucoup plus considérable au Moven-Age qu'à l'époque actuelle: on sait quelles quantités en possédaient à eux seuls les souverains mahométans de l'Inde. Mais, si considérable qu'elle fût, il n'en arrivait qu'une faible partie en Occident. Cependant, il n'était pas de prince en Europe qui n'en eût quelques-uns parmi ses bijoux. A la cour de France et surtout à celle de Bourgogne, les ouvriers habiles à tailler et à polir le diamant ne manquaient pas d'occupation; à Paris et à Bruges, par exemple, ils formaient une corporation spéciale. Barbona nous donne un tableau des valeurs des principales piertes précieuses au commencement du XVI siècle; il en ressort une différence énorme en favour du diamant. Il n'en était pas de même au XIII-siècle, à l'époque où Teifachi s'informait du prix des pierres précieuses sur les marchés de Bagdad et du Caire: le prix moyen du rubis était alors supérieur à celui du diamant.\*

A propos de rabis (corindone rouges), il nous reste precisément à chercher leur pays d'origine. On sait que le sol de Ceylan recèle une variété infinie de pierres précisuses, quelques-unes de grande valeur. Les principaux gisements sont concentrés dans le groupe montagneux qui s'élève au centre de l'île et que domine de toute sa hauteur le pic d'Adam.\* Les torrents qui descendent de ces montagnes entraînent les pierres précisuses et les déposent dans les vallées et dans les plaines jusqu'au bord de la mer. Dans III partie méridionale de l'île, il suffit de gratter le sable des ruisseaux ou III sol d'alluvion de la plaine, pour mettre au jour des pierreries de toute sorte, à l'exception du diamant,

Barbons, p. 892, b; Garcia de Orto, L c.; cf. Barbons, p. 801, a; Varthens, p. 158, a.

<sup>\*</sup> Cornali, p. 180, a.

<sup>\*</sup> Bitter, VI, 846 et s.

Laborde, Notice des émesux, II, 247
 et m.

<sup>5 890,</sup> b-892, b.

<sup>&</sup>quot; Ciément-Mullet, p. 510 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Edrini, I., 71 et c.; Kazwini, dans Gildemeister, p. 138. Voy. encure ha manuels de l'amateur de plerreries de Teifachi, publ. pur Clément-Mullet, l. c., p. 40 et sa., et Mohammed hen Manuelt dans les Frendyr. des Orients, VI., 180.

contrairement à ce que répétent certains auteurs: 1 rubis, saphirs, topases, grenats, spinelles, améthystes, hyacintes (jagonsas, giagonsas), mils de chat,1 etc.1 De toutes ces pierres, aucune n'est un produit apécial de Coylan. Cependant, Il rubis était tenu en si haute estime que, parmi les produits de l'île, Cosmas ne nomme que celui-là,4 et que Beladori appelle l'île elle-même l'île des rubis. Il n'était pas précisément abondant et ne se trouvait pas en dehors d'un cercle très étroit, mais il était de qualité hors ligne et, s'il laissait quelque chose 🛮 désirer sous le rapport de la vivacité et de l'éclat de la couleur, les Cinghalais savaient remédier 🛢 ce défaut en l'exposant pendant quelques heures À un feu de charbon, épreuve à laquelle III rubis véritable résiste sans éclater, grâce à sa dureté que surpasse seule celle du diamant? Les rubig de l'Indo-Chine n'avaient pas besoin de cet expédient, car ils possédaient par nature des feux d'un rouge intense; mais ceux de Ceylan avaient la réputation d'être plus durs et étaient taxés à un prix beaucoup plus élevé.

Presque au début du XVI<sup>o</sup> siècle, on apprit en Occident<sup>e</sup> que l'Indo-Chine expédiait aussi dans l'Inde des rubis de grande valeur pour y être montés. Le lieu d'expédition était Pégou, mais, en y regardant de plus, près, on découvrit que ces rubis provenaient de la région d'Ava ou des montagnes de Capellan ou Capelangam, à l'est de cette ville. Le sel de l'Indo-Chine renfermait aussi des spinelles et des saphirs.<sup>o</sup>

Portées dans les bazars de Paléacate, au nord de Madras, ces pierreries de l'Indo-Chine s'y confondaient avec celles de Caylan et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn Khordadbek, p. 295; Edriei, I, 71 et a.; Karwini, dans Gildemeister, p. 198; Oderico da Pordenone, p. axi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pierre précieuse ou mohe dans laquelle un trait clair insite l'effet de la lumière dans l'oril du chat.

<sup>\*</sup> On trouve des émainérations plus ou moins longues des pierres précieuses de Caylan dans les ouvrages ci-après: Relat., p. 5 (cf. les rectifications de Quatremère, dans le Journai des ausunts, dec. 1846, p. 519); Ibn Batouta, IV, 175 et s.; Marco Polo. p. 586; Contil, p. 89; Hier. di S. Stefano, p. 845, b; Varthama, p. 168, b; Cersali, p. 179, b—180, a, 184, a; Barbosa, p. 814, a, etc. Parmi les modernes, voy. Tennent, Caylon, 4° éd., I (1850), p. 81—40.

<sup>\*</sup> Ed. Montfasscon, p. 886 et a.

<sup>&</sup>quot; Journ. Apont, 4º série, V, 163 et s.

<sup>\*</sup> Roteiro, p. 109; Ibn Batouta, L. c.

Trifachi, l. c., ■ 46; Kens el Tudjdjar, ibid. p. 48 et a.; le fait est confirmé per Berbosa. p. 314, a. 391, a. Cette méthode pour augmenter le feu du rubis et d'autres pierres precisuses, en les soumettant à une température élevée, est encore appliquee de nos jours: Kluge, Etalideinismede, p. 180 et 1.

La nouvelle en fut apportée d'abord par Hier. di S. Stefano (p. 846, b) et par les membres de l'expédition de Vasco de Gama; Robico, ■ 112. Marco Polo (p. 886) avait encore affirmé que le rubis no se trouvait que dans l'ils de Coylan.

<sup>&</sup>quot;Varthema, p. 164, a, 165, b; Corsali, p. 179, b; Barbosa, p. 801, a, 814, a, 815, b, 816, b, 817, a, 320, b, 321, a; Sovemen, p. 884, b; Federici, p. 395, a, b; Serano, p. 226,

avec les diaments du Dekkan; cette réunion de pierres précieuses d'origines diverses faisait de cette ville le marché III plus important de l'Inde pour cet objet spécial, plus important en toat cas que celui de Calicut, spécialement affecté aux pierres précieuses de Caylan. Si nous voulons rechercher les principanx marchés où se faisait ce commerce, nons trouvons, en allant de l'est à l'ouest: en Perse, Ormons, Chirat, Tauris et Soultaniéh; en Mésopotamie, Bagdad; en Syrie, Aiep et Damas; en Égypte, le Caire et Alexandrie; enfin, au seuil de l'Europa, Constantinople, ou plutôt Péra. Pegolotti établit la valeur des pierres précieuses d'après leur cours sur cette dernière place, tandis que Teifachi prend pour base les prix que l'on payait de son temps (au XIII siècle) Il Bagdad et au Caire.

Pendant le Moyen-Age, les marchands occidentaux s'adressaient à ces divers marchés pour satisfaire les grand seigneum, ecclésiastiques aussi bien que laïques, possédés alors d'une véritable passion pour les bijoux. Les orfèvres et les josilliers mettaient les pierreries en œuvre; pour se rendre compte des objets auxquels ils les appliquaient, il suffit de parcourir les inventaires des trésors des maisons princières et des églises, ou de voir dans nos musées les objets sortis de leurs mains; ils décèlent leur ingénieuse habileté. Il n'appartient pas à notre sujet d'entrer dans plus de détails; c'est affaire à une histoire de l'industrie. A elle aussi de raconter les nombreuses tentatives faites en Occident pour imiter les pierres précieuses et les parles. 11

# Poivre (noir et blanc).

Le poivre est la baie desséchée du Piper nigram L.; noir quand on la sèche su soleil sans lui enlever sa peau, il est blanc quand on l'en a dépouillée auparavant. Sur cette dernière forme, quelques mots suffirent. Le poivre blanc est rarement mentionné dans les sources que nous avons consultées, 12 ce qui semble démonirer qu'il était peu commu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Varthessa, p. 184, a; Corsuli, p. 179 h; Barbasa, p. 615, b.

<sup>\*</sup> Roteiro, p. 88; Sernigi, p. 190, a, b.

<sup>\*</sup> Bartosa, p. 204, a; Varthema, p. 156, b; Marco Polo, p. 60; Itn Batouta, H. 129; Ghistele, p. 810; Clavijo, p. 114.

<sup>\*</sup> Clément-Mullet, p. 508.

Okiatele, p. 291; Pasi, p. 178, b;
 179, u; 100, a.

Ladeif von Suthem, p. 98; With. von Beldensele, p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Clément-Mullet, l. c.; Freecobaldi,

p. 41; Guezi, p. 300; Nice. da Poggibond, II, 45 et s

Pel Fabri, III, 177.

<sup>1</sup> Pegol., p. 307.

Clément-Mullet, l. c.

Orig. treations, p. 507 et m.; cl. plus lein, l'art. Verre.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Pegol., p. 297; Usz., p. 55; Bonnini, Stat. Pic., III, 457; Bourquelet, Foires, p. 291; Denet d'Arcq, Compter de l'argenterie, p. 296; Finchiger, Frankfurte.

en Occident. Au Moyen-Age, comme aujourd'hui, c'était aurtout en Orient qu'il trouvait des amateurs; dans ces pays, beaucoup de personnes le préféraient, paraît-il, sous prétente qu'il était moins fort et fatiguait moins l'estomac que l'autre. Marco Polo en vit de grandes quantités dans l'archipel de la Malaisie; c'était de la probablement qu'on l'expédiait en Chine, où Il goût s'en est conservé jusqu'à nos jours.

Le poivre ordinaire a une pesu noire et ridée: les idées les plus singulières avaient cours à cet égard chez les Arabes et même chez les Enropéens. Les uns recontaient que le sel sur lequel croissait le poivrier était infesté de serpents et que, pour les chasser, un ne connaissait pas d'autre moyen que de mettre le fen, ce qui avait pour résultat de noireir et de dessécher les grains; les autres se figuraient que le poivre était torréfié. Cependant, peu à peu la vérité se fit jour, à nesure que se multiplia le nombre des voyageurs qui avaient visité le pays du poivre. En Orient Ibn Batouta, en Occident des missionnaires tels que Jordanus Catalani, Oderico da Perdenone, Marignola, des marchands tels que Niccole Conti et Hiéron, de S. Stefano i contribuérent, par la diffusion III leura relations, à la propagation d'idées plus instes sur cet important produit de la nature. On sut dorénavant que geul le soleil jouait un rôle et que c'était en étendant les grains de poivre sur des nattes ou sur des draps, après les avoir fait tomber de la plante et en les exposant aux ardeurs de ses rayons, qu'on leur faisait prendre cette couleur noire et cette apparence ratatinée. Ils firent également connaître que le polyrier est une plante grimpante qui s'attache aux arbres comme la vigne en Italie ou le lierre. Surtout, on fut exactement renseigné sur la région et l'étendue des pays où il vient.

Au reste, il ne manquait pas à cet égard d'indications remontant à des époques antérieures. Pour savoir que la côte de Malabar était le véritable pays du poivre, il est suffi de consulter le Périple dit d'Arrien; d'un sutre côté, dès le milieu du VI° slècle, Cosmas avait écrit, à la suite de son voyage dans l'Inde, diverses notices où il parie du pays du

Liste, p. 11; du même, Niedlinger Register, p. b.

<sup>\*</sup> Mareten, Hist. of Standard, 8\* 64., Lord. 1811, # 188; Meyen, Pflantongeographic, p. 457; Ibn Beiter, II, 968.

Marco Polo, p. 550.

Fitchiger and Hanbury, Pharmacographic, 2° td., p. 581.

<sup>\*</sup> Jacq. de Vitry, p. 1090; Prostyteri Johannie epistola, éd. Zaracke (Programme de l'Unio. de Leignig), p. 87; Harff, p. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ces eroyanees populaires sont combattuce par I'm Batouta, IV, 77, Jerd. Catal., p. 49, et Marignola, p. 68.

<sup>&</sup>quot;Ibn Batouta, IV, 76 et s. On pourrait attribuer, dans une certaine meture, la même influence # Edrici, I, 179, et & Aboulfeda, Géogr., II, 9, p. 115.

Jord. Catal., i. c.; Otenico da Pordenene, p. xi, xiii; Hariguela, I. c.; Centi, p. 40; Hier. di S. Stefano, p. 845, a.

poivre, qu'il nomme II pays de "Male", et où il énumère cinq ports' par où se faisait alors l'exportation de ce produit: sons les noms qu'il leur denne, il est facile de reconnaître, entre autres, dans Mangaruth la ville actuelle de Mangalore, dans Pudopatana, la Boddfattan d'Ibn Batouta, située non loin de Tellicherry; du moins, l'analogie des nome rend l'identité des lieux très vraisemblable. Les auciens Arabes n'ignoraient pas d'où leur vensit le poivre qu'ils recevaient par Sirâf ou par Aden: ches eux, de très bonne heure, Il nom de Malabar était synonyme de pays du polyre.

Le premier voyageur occidental qui ait décrit l'Inde de visu est Marco Polo: il put constater que la culture du poivre était répandue dans plusieurs des royaumes échelonnés alors le long de la côte occidentale de la péninsule, c'est-à-dire non-seulement dans 🖿 royaume de Malabar (Melibar) proprement dit, mais aussi dans ceux qu'il nomme Gazurat, Ely et Collun. Si, sous le nom de royaume de Gazurat, Il entendait désigner la province actuelle de Goudjerate, il serait le seul écrivain qui prétende que la culture du poivre s'étend aussi loin vers le nord: Edrisi déjà est suspect d'exagération quand il raconte que le poivrier croît en abondance sur une île située en face de Barôtch. c'est a dire dans la région du golfe de Cambaye; mais Marco Polo mi-même dit qu'on p'en trouve déjà plus à Tannah (près de Bombay). En y regardant de plus près, on peut voir que, dans sa pensée, les limites du royaume de Gazurat étaient comprises entre Tannah et Melibar, c'est à dire qu'il le placait au sud de Tannah, d'où il résulte que ce royaume n'avait rien de commun avec le Gondjerate, on bien que Marco Polo n'en a parlé que par oui-dire et l'a cru aitné beaucoup plus au sud qu'il ne l'était en réalité. Pour ce qui concerne le royausse d'Ely, son indication ne donne pas matière I discussion: le nom de ce royaume se retrouve dans celui du promontoire de Mount Dely, au nerd de Cananore. Enfin, la description de la culture du poivre dans le reyaume de Coilun (Quilon, Koulam) porte tous les caractères de l'observation personnelle. Benjamin de Tudèle savait déjà que le poivrier abondait aux alentours de cette ville." Plus tard, deux missionnaires

Montáneco, Collectio neca patram, II, 887.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yule, Cathay, II, 451, 458; Dulaurier, Journal asiat., 4° serie, VIII, 155.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Instachel, p. 74; Edriel, I, 51, 179.

Ibu Khurdadhèh, p. 284.

Marco Polo, p. 644, 648, 653, 660.

<sup>\*</sup> I. 178. Edrisi act, d'ailleurs, un

graids yet the pour or qui concerne concontrées.

Marco Pele, p. 668.

<sup>&</sup>quot; Il règne, dans cotte partie de la relation de Marco Polo, une grande confusion; pour d'y retrouver, il faut lire la résumé que M. Yule fait de con propre commentaire, II, 686 m a

Bonj. de Tudèle, ed. Asher, 📗 189.

de l'ordre des Frères mineurs. Oderico da Pordenone, à l'époque où il sa readit en Chine (1324—1325), et Marignela à son retour du même pays, s'arrêtèrent à Quilon, l'un en passant, l'autre pendant plus d'une année (1348-1349).³ et ils eurent tout ■ loisir de suivre la croissance de ce fruit jusqu'à sa complète maturité, et de se rendre compte des quantités qui s'en exportaient dans "le monde entier". Mais, s'il faut en croire Oderico da Pordenone, la grande production du poivre n'était pas uniquement limitée à la banliene de Quiton; elle n'étendait le long de la côte, au nord de la ville, jusqu'à une distance de dix-huit journées de marche. Toute la côta, dit-il. depuis Flandrina jusqu'à Cyngilin, est couverte par une forêt de poivriers serrés l'un contre l'autre; ceci évidemment ne doit pas être pris à la lettre, car, pour porter du frait, le poivrier a besoin d'air et de lumière.4 Cetto ville de Flandrina n'est autre chose que la Fandarajna d'Edrisi et d'Ibn Batouta, localité depuis longtemps disparus des cartes et qu'il faudrait placer à environ vingt milles anglais an nord de Calicut.<sup>6</sup> M. Yule pense que Cyngllin correspond à Cranganore; \* à mon avis, ce serait plutôt Kayan Koulam, à quelques milles au nord de Quilon; d'autres sources encore nous apprennent que les environs de cette ville produisaient une grande quantité de poivre.7 Le territoire où cette culture avait pris le plus d'extension étant ainsi déterminé par ses points extrêmes, remarquons que c'est entre ces deux limites que se trouvaient Cochin et Calicut, deux villes d'une importance de premier ordre dans l'histoire du commerce du poivre. Il est néanmoins

Pour le fixation de ces dates, la question me paraît transhée par E. Germann, Die Kirche der Thomoschristen, p. 194, 199 et s.

Oderico, p. zi, ziii; Marignola, p. 88 et s., 111, 118.

<sup>&</sup>quot;L. c., p. xiii. Massari (p. 88) tr.ce d'une manière un peu différente les limites de ce grand cantre de production du poivre: 8 s'étend, dit-il. sur un espace d'environ 15 lieues (45 milles italiens), depuis Cochin jusqu'à la frontière de Cananore, et livre sertainement, chaque sunée, à l'exportation, 10,000 habam, c'est II dire 30 à 86,000 cantare (quintaux) portuguis.

<sup>4</sup> Ritter, Engl., V. 869.

<sup>&</sup>quot; Yule, Outboy, I, 75; II, 458 et a.

Did.I. p. 75; II, p. 455. D'après les renseignements recueillis par Vasco de Gama (Rateiro, p. 108) et d'après le rapport du càrética indigène Joseph, que les Por-

tagais ramenarent à Lisboane en 1801. (Orynneus, Nomes orbis, éd. de 1855, p. 207), Il poivre devait être abondant dans ces environs; Massari (p. 27) affirmé, su contraire, qu'il y était rare.

Varthema, p. 166, n; Barbona, p. 812, h; Sommorio, p. 588, m Dans ce darnier passage, la localité en question est nommé Caicoulum; dans la lettre supposée d'Améric Vespuce, publ. par M. Baldelli Boni (Polo, I, p. lvii), ce nom est écrit Caincelon: de là à la forme Cyngilia, II n'y a qu'un pas.

Ibn Batonta (IV, 77) y vit "mesurer poivre au boisseau". Conti (p. 48) et Hieron, di S. Stefano (p. 846, a) parient égulement de l'abondance du poivre dans cette ville, tandis que Massari (p. 27) affirme que l'endroit nôme en produissit peu et que Cochin, au contraire, produissit la plus grande partie du poivre de l'Inde.

positif que toute la culture du poivre n'était pas renfermée dans les limites que nous avons indiquées; seniement, il était pen de points où elle fût pratiquée avec la même intensité, et mull- part elle ne couvrait, comme là, des espaces immenses sans interruption. Au sud, par exemple, elle s'étendait jusqu'au cap Comorin,1 ou plus exactement jusqu'à Dierbatan, vis à vis de l'île de Ceylan, ce qui revient, à ce qu'il me semble, à pen près su même." D'autre part, au nord de Fandaraina, on trouvait le poivrier, assez clairsemé il est vrai, dans le royaume de Cananore," puis, au dire de Marco Polo, dans le royaume d'Ely, aux environs de Mangalore et de Battecala, où la production était de nouveau très abondante; puis, à meaure qu'on avançait vers le nord du royaume de Canara, il devenait de plus en plus rare et finissait par disparaître tout à fait. Pour les Arabes, toute cette partie de la côte constituait le Malabar: ils en fixaient la limite septentrionale 🛢 Sindabour ou Sandahour, dont la situation correspondait très probablement à celle de la ville actuelle de Goo.4

L'île de Ceylan produisait anssi du poivre: le fait est constaté dès une hante antiquité,' et il est probable qu'elle devait concourir avec la côte de Malabar pour fournir aux besoins de l'Europe. A l'époque où les Portugais commandaient au Malabar et concentraient entre leurs mains le commerce du poivre de cette région, de hardle contrebandiers portaient à la Mecque II poivre de Sumatra, et, une fois lé, il passait sans doute en Europe. D'ailleurs, d'une manière générale, les produits des régions situées au-delà de l'Inde prensient en grande majorité le chemin de la Chine. Les Chineis ent changé de goût, le mais à cette époque, ils étaient grands amateurs de poivre: ils payaient facilement quinze ducats pour un boisseau qui n'en avait coûté que quatre à Sumatra; l'adaprès le calcul de Marco Polo, pour un bâtiment qui partait de l'Inde dans la direction d'Alexandrie ou, si l'on vent, de l'Occident,

Garcia W Orto, p. 181,

Edrini, I, 179, 184.

<sup>\*</sup> Varthema, p. 168, b; Barbesa, p. 811, a; Garcia M Orto, l. c. On peut mattacher Ibn Batouta à ce groupe (IV, 84), car la ville de Dehfattan, qu'il nomme à ce propos, est voisine de Canancre.

<sup>\*</sup> Iba Batouta, IV, 80.

Mescari (p. 85) estime le rendement annuel, dans cette localité, à 1000 bahars.

Voy. Yale, Cathey. II, 444 et a., 450. Cereali (p. 179, a) fait commencer

le pays de Malabar un peu plus au sud, près de Battecala.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ibn X-hordadbêh (p. 985) en parle dêjê.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Centi, p. 40; Bencinetto, p. 106, b; Hier. di S. Stefano, p. 345, b; Vartheme, p. 166, b; *Bommario*, p. 344, b; Cormii p. 180, a; Barbosa, p. 318, b, 322, b; Gubernatis, *Vingg. ital.*, p. 158.

Polo, p. 550; Somm., p. 887, a; Corsali, p. 180, a; Barbosa, p. 817, b; Gardia de Orto, p. 181 — sa.

Yule, Polo. II, 166.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Enricea, p. 820, b.

avec un chargement de poivre, on en tronvait cent et plus qui faisaient route pour la Chine.<sup>1</sup>

Néanmoins, les quantités de poivre que le commerce faisait parvenir en Europe n'étalent déjà pas ai peu de chose. Il n'était pas une route terrestre ou maritime allant d'Orient en Occident par où il n'en passat plus moins: ce serait donc perdre notre temps que de vouloir relever dans les livres de commerce et dans les tarifs de douanes les nons de tons les marchés où l'on trouvait cet article. Nous avons vu, au cours de notre étude, qu'an point de vue du trausit, l'Égypte tenait le premier rang, avec tous les avantages et les inconvénients inhérents à cette situation. En Occident, Venise accapara la plus grande partie de ce commerce jusqu'au jour où les Portugais s'emparèrent d'une manière générale du commerce de l'Inde; mais II n'était pas une ville, grande ou petite, où le commerce du poivre n'eût des embranchements; les épiciers' proprement dits mis à part, il n'était, pour ainsi dire, pas un seul marchand, vovageant pour ses affaires, qui ne portat du poivre avec lui, ne fût-ce que pour acquitter les droits de transit ou d'entrée. Effectivement, dans mainte localité, ces droits étaient exprimés à la fois en poivre et en argent ou même uniquement en poivre.\* Les Juifs payajent toutes leurs contributions et leurs impôts en poivre; il est vrai qu'un grand nombre d'entre eux m faisaient commerce. En règle générale, on admettait sans autre preuve que cout individu, même étranger au commerce, avait du poivre chez lui et on levait des impôts en poivre chez des bourgeois, des paysans, des religieux, ou encore on les condamnait à des amendes à payer en poivre au lieu d'argent.

M. Canale dans son *Histoire de Gênes*, M. Cibrario dans son *Eco-*monic politique au Moyen-Age, Mr. Leber dans l'ouvrage que nous citions précédemment, ont établi des relevés des prix des divers aliments
mattée à l'époque; M. Rogers a fait le même travail pour l'Angleterre:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marco Pelo, p. 581. Empoli (p. 87) estimait les quantités de poivre qui s'importaient de son temps un Chine: de Sumetra à 60,000 cantars, de Cochin et du Malabar de 15 à 20,000 cantart, et il admettait pour le santar une valeur de 16 à 80 ducate.

<sup>&</sup>quot;En dehete des épiciers, il y avait, à Paris, une catégorie spéciale de matchands de poivre, les perviers: Gérand, Porès sous Philippe le Bel, p. 581; Beileau, Règionente sur les orts et métiers de Paris, p. 882.

<sup>&</sup>quot;On en trouvers des exemples dans

Hüllmann, Städtenessen des Mitteletiers, I, 39 et s.

<sup>\*</sup> Cascel, art. Juden, tags Ersch et Gruber, p. 112; Depping, Hist. du commerce entre le Levant et l'Europe, I, 288 et 1; Michel, Hist. du commerce de Bordecux, II, 414 et 2.

<sup>&</sup>quot;Leber, Essai sur l'apprésiation de la fortune privée au moyen Age, 2º éd., p. 108; Wurstambergur, Graf Peter II. 200 Savoyen, III, 278, 286; Lib. jur., l. 184, 145.

<sup>\*</sup> A history of agriculture and prices in Bagiand. Co qui concerne les prix

ils nous fournissent le preuve que, si l'on voulait écrire l'Mistoire des variations de prix des épices, il n'en est aucune sur laquelle on possède des données aussi complètes que sur le polyre. En général, si répandu que fit cet article, le prix en était toujours élevé, de sorte qu'il n'était pas à la portée des classes pauvres, du moins d'une façon régulière. L' C'est aussi pour ce motif qu'en en faisait des cadeaux: La République de Venise pensait agir très grandement à l'égard de l'empereur Heari M en s'engageant à lui fournir annuellement cinquante livres de poivre.

An Moyen-Age, on aimait les mets épicés, tout ce qui poussait à boire; par conséquent, le poivre devait nécessairement être en faveur. On en mettait avec la viande, avec le poisson, pour les assaisonner; on avait la passion des sauces poivrées (piperate, poierées); on mettait du poivre jusque dans le pâtisserie.

# Polvre long.

Après avoir parlé illi poivre rond (pepe tondo) comme on appelait parfois' celui dont il est question dans le précédent article, nous devous dire aussi quelques mots du poivre long: c'est également le fruit d'une pipéracée, le Piper officinarum Cas. de Cand. (Chavica officinarum Miq.), et de quelques autres plantes de la même famille, dont le produit est de qualité inférieure. Parmi les voyageurs occidentaux, Conti signala le premier la présence du poivre long à Samatra: la plapart des sources où il en est parlé indiquent, comme lieu de production, en première ligne Sumetra et particulièrement le district de Pedir, au nord de l'île; en seconde ligne, Java. Suivant Garcia de Orto et certains autres auteurs, le poivre long serait originaire du Bengale. Cette province de l'Inde et les îles de Java et de Sumatra étant plus éloig-

des épices en général et du poivre en particulier se trouve dans le vol. I, p. 685 et sa, et dans le vol. II, p. 543 et m.

<sup>2</sup> Rogers, l. c., I, 627; Leber, l. c., p. 95, 805.

Jaffé, Biblioth. rev. german., III, 110, 158, 199.

Charto de 22 mai 1111 : Valentinelli, Repeater, 1<sup>to</sup> part., p. 415, dans les Abie, der Mid. Ct. der Milnehm. Abad., IX (1866), p. 416.

<sup>4</sup> Vay. p. ex. Radulf. de Diceta, 64. Twyoden p. 526; Ekkehardi benedictionus ad memoas (Mitth. der antiq. Ges. in Zürich, vol. III), p. 65 et s.; Schultz, Das höfische Leben, I, 269, 298 et z. Ebbeh., l. c., p. 154; Guist de Provins, il Bible, 54. Barbaran et Méon, Fiobliques et contar, II, v. 1540 et a.; Schultz, l. c., I, 264 et a., not. 287.

\* Regera, l. a., I, 627.

Pegal., p. 997; Uez., p. 86.

Conti, p. 40; Hieron. di S. Stefano, p. 845, h; Corsali, p. 190, a; Varthema, p. 166, b; Barbosa, p. 316, b; Peterici, p. 897, q.

"Garcia de Orto, p. 189; Messari, p. 98; Federici, l. c. Jord. Catal. (p. 49) dit que le poivre long est un produit de l'"India major", terme électique sons lequel il est difficile de deviner quelle aurtie de l'Inde l'anteur entend désigner.

néce de l'Europe que les pays qui produisent le poivre noir, ce motif suffirait à lui seul pour faire comprendre pourquoi le poivre long était plus rare que l'autre sur les marchés de l'Occident. Cependant, les apothicaires devaient en avoir dans leurs boutiques, et il s'employait encore assez fréquemment en cuisine.

#### Rhuberbe.

Il résulte d'informations récentes que la véritable rhubarbe est la racine du Rheum officinale Baillon et, probablement, d'autres sortes de Rheum de la même famille, dont on n'a pas encore eu occasion de déterminer les caractères botaniques. Les Arabes connaissaient parfaitement la rhubarbe et n'ignoraient pas qu'elle venait de la Chine. On en vendait chez eux sous le nom de rhubarbe de la Peres ou de la Turquie, mais les sayants médecins arabes sayaient bien qu'au fond il ne s'agissuit que d'une seule rhubarbe, provenant de la Chine, et à laquelle on donnait ce nom parce qu'elle arrivait par la Perse et le pays des Tures. Il est hors de doute qu'à l'époque où les routes de carayanca de l'Asie centrale étaient encore inaccessibles aux marchands suropéens, ceux-ci recevaient la rhubarbe par l'intermédiaire des Arabes, et, en relevant cet article aur le tarif des douanes d'Acre, 6 nous ponyons, sans hésiter, affirmer qu'il n'y vensit pas d'une autre source. Pegolotti en donne une description d'une exactitude extraordinaire. Quand il composa son manuel, les routes de l'Asie centrale étaient déjà ouvertes au commerce. Un des premiers voyageurs qui osèrent s'y hassrder, Guil, de Rubrouck, vit la rhubarbe employée en remêde par un moire médicastre qui résidait à la cour de Mangou, khan des Mongola.<sup>6</sup> Karco Polo suivit ses traces et les dépassa, car il traversa le désert de Mongolie et pénétra en Chine, où I vécut plusieurs années. Il donne à III première province chinoise où il mit le pied III nom de Tangut: elle correspondait à peu près à la province actuelle 👪 Kansou; il y trouva la rhubarbe et apprit que c'était un produit des mon-

Pegel., p. 18, 67, 65, 99, 211, 218, 229, 297; Bonaini, Stat. Pir., III, 593;
 Douet d'Areq. Compter de l'argenterie, p. 286; Beurquelot, Foirse, p. 291 (macre piper); Capmany, Mem., II, app., p. 11.
 (pémienta larga).

<sup>\*</sup> Fitickiger, Frankfurter Lists, p. 11; in même, Nordlinger Register, p. 5.

<sup>\*</sup> Ménagier de Parie, passim; Truité de cuirine, dans la Biblioth, de l'École des abartes, 0° maris, I, 200 et se.

<sup>\*</sup> Fitchiger, Bomerkongen über Rhabarber und Rheum officinale: tirage à part d'un article inséré dans ■ N. Ropertorium f. Pharmacie, de Buchner, vol. XXV; Pitichiger und Hanbury, Pharmacographio, 2\* 6d., p. 491 ■ 80.

<sup>\*</sup> Edrisi, I, 187; Iba Beitar, I, 482.

Asois, de Meus., II, 176.

Pegol., p. 877.

Guill. de Bubrouck, p. 888, 884, 849.

tagnes du pays.1 Oderico da Pordenone parle en termes élogieux des produits d'une autre province nommée Cansan; d'après lui, la rhubarbe y était si commune, qu'une charge d'âne n'y valait pas plus de six gros sur 🖿 marché. 1 Cette ancienne province de Cansan (Kenchan) devait correspondre, au moins en partie, à la province actuelle de Chan-ei. Recueillons cafin un troisième témologage, postérieur au Moven-Age, il est vrai. A l'époque où vivait Ramusio, cet infatigable collectionneur de relations de voyages, il vit à Venies un marchand de rhubarbe originaire du Ghilan, nommé Hadji Mohammed, qui confirma absolument les données de Marco Polo. Ce marchand avait fait plusieurs fois le voyage de Chine, mais il n'avait pas pu dépasser les villes de Succuir et de Campion, situées sur la frontière, parce que les Chinois ne laissaient pas les carayanes continuer leur route au-delà. Il rapporta que la rhubarbe croissuit surtout dans les montagnes rocheuses des environs de Succuir.\* Cette ville n'est autre chose que la Succiu de Marco Polo, actuellement Sou-chao; Campion correspond à Campicion, chef-lieu du Tangut, d'après Marco Polo, actuellement Kan-chao ou Kan-tchéou. Les deux villes appartiennent à la province actuelle de Kan-non. Ainsi, deux de nos sources nous indiquent la province de Kan-sou.6 et une celle de Chen-si. Les recherches les plus modernes ont, en effet, démontré que la véritable rhubarbe provient de ces deux provinces et encore d'une troisième plus méridionale, celle de Sé-tchouan, car elle est originaire des hantes montagnes dont la chaîne des Bayankara forme le centre.\* On 🍱 trouve également sur les hauts plateaux au nord-est du Thibet; Edrisi le savait déjà; de son temps, en l'expertait de là au lein, mais ce trafic n'existe plus. Les régions élevées semblent être les plus favorables à la croissance de 🔚 rhubarbe: on a prétendu qu'elle venait jusqu'au bord de la mer, mais, de nos jours, ou n'a rien constaté de pareil. Marco Pole dit bien qu'on la rencentrait dans les montagnes des environs de Sigui (Soniou, Sou-chao), au sud de l'embouchure du Kiang, mais M. Yule doute avec raison que cela ait été possible, même au temps du célèbre voyageur.

<sup>4</sup> Marco Pelo, p. 165.

Yule, Cathoy, I, p. 148; II, app. 1, p. xxxvi.

Ramusio, Nacigationi e ricygi, II, 14, b—16, b.

Marco Polo, p. 166.

Con données concordent svec celles de la "grande géographie de la Chine", eltée par M. Flückiger, L. c., p. 9.

Biehthofen, dans Petermann, Mitthattungen.

<sup>&#</sup>x27; Edriel, I, 494: voy., à propos de ce passage, M. Sprenger, dans Flückiger, l. c., p. 10.

<sup>\*</sup> P. 490. M. Fluckiger (l. c., p. 12)
pense que ce nom de figury désigne la
ville de Saing, située dans la partie
méridionale de la province de Chen-Si;
mais il remort de l'ensemble du passage
que cette hypothèse n'est pas admissible.
On sait l'étroite relation qui existe entre
la carte de Ira Maure et les dounées de

Vent-on savoir par quelles routes la rhubarbe parvenait des hautes montagnes de la Chine jusqu'en Occident? l'itinéraire de Hadil Mohammed va nous fournir quelques données à cet égard, au moins pour III XVI siècle. Après avoir fait ses achate à Campion et à Seccuir, il traversait le désert de Gobi, en passant par l'oasis de Khamil, puis il longeait le versant méridional des monts Thian-chan jusqu'à Kachgur, gagneit de la Samarkand et Bokhara et rentrait enfin dans son pays par Hérat et Soultanièle. A une époque antérieure, les caravanes avaient du transporter la rhubarbe par la route du Cathay à Tana, décrite par Pegolotti. En traversant l'Asie centrale, elles s'arrêtaient dans diverses villes où elles laissaient une partie de leur chargement: certains auteurs relativement récents désignent, comme marchés de la ranbarbe, Samarkand, Hérat et Tauris. 1 Pegolotti ne nomme, à ce point de vue, que certaines échelles de la Méditerranée, telles que Pèra, Alexandrie et Famagouste.º Péra nouvait recevoir la rhubarbe par Tana ou par Trébizonde, Famagouste pouvait la tirer d'Alep, mais, en somme, toutes deux étaient desservies par des caravanes qui traversaient l'Asie centrale. Seul, le nom d'Alexandrie" nons met sur une autre voie: il nous donne à penser que, des cette époque, on expédiait parfois de Chine la rhubarbe par mer, comme on le fit plus tard, à l'époque de la domination pertugaise aux Indes.4 Resterait II savoir si certaina marchanda de rhubarbe choisissaient cette voie de préférence; mais la chose est fort douteuse, car il était admis, à ce que nous apprend Garcia de Orto, qu'elle ne supportait pas une longue traversée. Federici, très su courant du commerce d'exportation de la Chine par mer, dit expressément, à propos de la rhubarbe, qu'elle était confiée aux grandes caravanes qui traversaient la Perse.\*

Dans les manuels du commerce du Moyen-Age, le nom de la rhubarbe est relativement rare: cependant, il est possible de constater qu'elleétait répandue dans une grande partie de l'Europe.

Marco Polo: or, d'après une légeade de cette carte, la rhubarba serait un produit des montagnes des equizons de Fusui; on admetère biez que ce nom éésigne Sigui.

Clavijo, p. 191; Varthema, p. 156, b; Ghistele, p. 310; Viaggio d'un mercente che fu nelles Persia, dans Ramasio, II, 68, b.

<sup>4</sup> Pegol., p. 18, 57, 66.

4 Malacca, Calicut et Aden étaient les

stations intermédiaires: Cornali, p. 180, a; Barbosa, p. 292, a, 310, b, 317, b, 820, b, 338, b; Alvaras, p. 126, a; Gubernatis. Vioggistori stat., p. 159, 164.

<sup>2</sup> Ed. Clusina, p. 207. <sup>6</sup> Federici, p. 390, b.

Benaini, Stat Pie., III, 106, 115; Chiarini, p. lexxiil, a, b; Capmany, II, app., p. 74; Boumuelot, Foires de Chompagne, p. 288; Hanserecesse, 1 part., vol. II (1879), p. 287; Marrifield, Orig. treatises, p. 89; Mon. Hung, hist., Acta

On le trouve également dans le Roteire de fet Vesco de Game, p. 116.

### Safran.

On donne le nom de safran aux stygmates desséchés de la fleur du Crocus sations. Déjà, au Moyen-Age, cette plante était répandue dans toutes les parties de l'Asie et de l'Europe. 1 Originaire du Levant, elle fut acclimatée en Espagne dès le X° aiècle, par les Arabes probablement." Pen à pen, soit qu'elle eut été envoyée directement d'Espagne. soit par une conséquence des relations établies par les croisades entre l'Orient et l'Occident, elle se répandit dans les autres pays de l'Europe. Il semblerait donc que les Occidentaux ne devaient pas avoir besoin d'aller chercher le safran en Orient. On trouvait sur les marchés de Pise du safran d'Italie et de Catalogne: les Allemands s'approvisionnaient à Venise de safran de la Pouille, des Calabres et de la Romagne. Cependant, Pegolotti signale sa présence sur tous les marchés du Levant fréquentés par les marchands occidentaux. Ceci pourrait donner à penser que, pent-étre. Il y figurait comme article d'importation plutôt que comme article d'exportation. Le fait est qu'il est démontré que l'Égypte et Chypre tiraient de l'Occident une partie tout au moins de leur approvisionnement.<sup>5</sup> Cela est vrai, mais les qualités de cette provenance ne suffisaient pas à tous les besoins. Macoudi place le safran d'Espagne au-dessous de celui d'Oriente et un Français, anteur d'un traité de la préparation des couleurs, écrit probablement pendant le XIII siècle, Pierre de Saint-Omer, avoue que le produit de son pays est mauvais, tandis que celui d'Espagne et d'Italie est bon; mais, ajoute-t-il, su témoignage d'Isidore, le meilleur est celui de la Cilicie? Ce safran de Cilicie n'était pas seulement connu dans les livres: il s'importait en réalité dans l'Occident; des les premiers temps du Moyen-Age, les peintres l'employaient pour les lettres d'or. Celui de Korykos était

extern. I, 245; Hans Keller's Reiserschenbuch, dans in Zeitschr. für Staatiscise., 1881, p. 886.

Voy. Bitter, Erdh., Kleinarien, 1, 786 at se.; Beckmann, Betr. zur Gesch. der Erfind., II, 79 et se.; Plückiger and Hanbury. Pharmacogruphia. 2° 61., p. 668 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Maçoudi, I, 367; Ibrah Awam. Liere de l'agriculture; tend. Clément-Mulies, II, 116 et 28.; Colendrier de Cordone (au. 961), éd. Dozy, Leyde, 1878, p. 33, 109.

Pagol., p. 211; Bonaini, Stat. Pis..
 74, 273, 592.

<sup>\*</sup> Cupitolare dei violamini del fontego dei Toleschi in Venezia, p. 277. Les

allemants fréquentsient également. pour il même objet, les marchés du midi de la France: voy. Greif, Journal de Luc. Rem dans le 26° Jarcebaricht dus hist. Vereius om Schraben und Neubury (1960), p. 82 et a. note.

Piloti, p. 858, 874; Pasi, p. 210 et a.: ce dernier passage est très instructif pour l'histoire de commerce du safran en général.

<sup>&</sup>quot; Macoudt. 1, 846.

<sup>&#</sup>x27; Merrifield, Orig. treatiers, p. 181—188; il y a, dans ce passage, deux errenre: Sicilia au lieu de Ciliele, et Corinces au lieu de Corycos.

<sup>\*</sup> Maratori, Anliq. ital., II. 870.

particulièrement renommé: depuis Pline et Strabon jusqu'à Félix Fabri, d'Ulm, tous les écrivains qui en ont parlé se sont accordé à vanter sa belle couleur jaune d'or et son arôme. On trouvait encore une excellente qualité de safran en Perse, notamment aux environs d'Ispahan, de Hamadan et de Holwan. C'est pour ces motifs que, tout en cultivant elle-même le safran, l'Europe consommait toujours une certaine quantité de produits de l'Orient, supérieurs aux sieus propres.

Les médecins arabes recommandaient in safran comme remède; ansei la médecine du Moyen-Age en faisait-elle un fréquent usage. En dahors de cela, on l'employait en cuisine comme assaisonnement, en peinture comme couleur, et enfin en parfumerie.

### Scammonda.

En pratiquant des incisions dans la racine du Convolutes Scommonis L., plante grimpante très répandue dans le nord de la Syrie et dans l'Asie-Mineure tout entière, on en fait sortir une sève blanchâtre qui prend à l'air II consistance de la résine. C'est un purgatif énergique, l'un des remèdes les plus anciennement connus et l'un des plus employés par la médecine du Moyen-Age. Il est peu d'articles du domaine de la pharmacie pure, dont le nom revienne plus fréquemment dans les sources relatives à l'histoire du commerce. Au Moyen-Age, la scammonée d'Antioche passait pour la meilleure. Rauwolff vit de la scammonée dans les magasins d'Alep' et Belon dit aussi que c'est par Alep qu'elle arrive en Occident de Dans les sources que nous avons consultées, ce produit de l'Asie-Mineure est fréquemment désigné sous

<sup>&#</sup>x27;Flin., Hist. seat, XIII, 2; XXI, 17; Strabon, éd. Maller et Dubner, m 572; Fabri, éd. Hamler, III, 215. Le sufran se cultivait d'ailleure en différents endroits de l'Anie-Mineure: voy. Ibn Entouta, II, 229; Piloti, m 871.

Ibn-Haoukal, éd. Uylenbroek, p. 8
 T; Kazwini, ibid. p. 24, 32, 42; Edrini,
 H, 168; Aboulféda, Géogr., II, 2, p. 168,
 168, 166, 225; Ibn-cl-Awam, 1 c., II, 118.

De Beitar, par example (I, 580 et sa.).
 Bourquelot, Foirse de Champagne,

Counini, trad. Rg, cap. 49.

Michel, Commerce des Moffes de soie,
 79 et a., H. 450.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pegol., p. 18, 37, 65, 99, 185, 191,

<sup>211, 219, 229, 297, 300, 375;</sup> Uza, p. 59, 192; Pazi, p. 45, b. 54, c. 172, a. 176, a. 185, b. 198, a.; Chiarini, p. luniii. luxuiii, b. luxuiv, a. (dans co dernier passage l'auteur décrit les qualités d'une bonne scammonée: Pegolotti fait de même E la p. 375); Bonaini, III, 106, 115; Warnhamig, Hist. de la Flandre, IV. 350; Douet d'Arcq, p. 401.

<sup>\*</sup> Abon Manson: Mowalk, ed. Seligman, 2000 part., p. 80, 86; Ibn Beitar, H. 81, trad. franç., Not. et extr., XXV 1, p. 260 (cf. p. 257); Sylvations, Pand. succes, a. v. Scammones.

Morgenländ, Reite, p. 126.

<sup>10</sup> Observ., p. 981.

les nome de scammonen di Soria, soriana, d'Antiochia: une seule fois, nous avons rencontré l'appellation scammonen turchescu.¹ Dans le Libell of english policye, il est dit, au vers 360, que ce sont les Vénitiens et les Florentins qui ont apporté la scammonée en Angleterre. Au vers suivant, et dans le même ordre d'idées, on trouve un mot, déagradye, que le dernier éditeur de cet ouvrage, M. Hersberg (p. 117), se déclare incapable d'expliquer: c'est Il Diagrydium ou Diakrydium, drogue de la famille de la scammonée et qu'on lui substituait fréquemment.²

# Sqie (grège).

Nous avons constaté, dés le commencement de notre étude. le développement progressif de la production de la sole dans la direction de l'ouest. Avec le temps, ce mouvement s'étendit jusqu'à l'Occident et Fon y connut la culture du mûrier et l'élevage des vers a soie. Les Arabes d'Espagne et de Sicile, notamment, surent donner à l'industrie de la soie dans ces deux pays des bases solides, en y propageant la production de matière première. Dans l'Andalousie, per exemple, on pe comptait pas, autour de Jaën, moins de trois mille localitée dont la population se livrait à l'élevage des vers à soie: le royanne de Grerade produisait assez de soie grège pour occuper les nombreux tisserands d'Alméria, et il lui en restait encore pour l'exportation. En Italia, la production indigene était encore dans l'enfance; la matière première qu'elle livrait aux tisserands de Lucques, de Florence, de Gênes et de Venise était insufficante au double point de vue de la quantité et de la qualité. En France, les diverses tentatives que l'on fit, à 📓 fin du Moyen-Age, pour introduire l'élevage du ver à sole n'obtinrent aucun résultat pelpable pour l'industrie. Seul, le commerce, par ses relations avec le Levant, pouvait fournir à l'industrie occidentale des matières premières assez abondantes et d'assez bonne qualité pour 🖿 mettre en état de concourir avec les manufactures orientales. Nous avons vu que les Génois allaient chercher woie dans le Ghilan des la fin du XIII siècle:5 au commencement du XV<sup>a</sup>, ils fréquentaient dans le même but Chamaki (Chemaka, prov. de Chirvan) concurremment avec les Vénitiens. C'est donc vers le sud et le

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Uss., p. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Flückiger, Die Frankfurter Liste, p. 48; du unima, Due Nördlinger Register, p. 17.

<sup>\*</sup> Edziel, Description de l'Afrique et de l'Expagne, ed. Docy et Gouje, p. 948.

Beurquolist, Foires de Champagne, I, 207; Conde, Hist. de la dominación de

los Arabes en Espesia, III, 87 et.a.; Dello decima dei Fiorentini, II, 117.

<sup>&</sup>quot;La sole de Ghilan avait alors une réputation universelle (voy. Yaqout, éd. Berbier de Meynard, p. 187; Chehab-eddin, p. 294; Clavijo, p. 114 et s.) et l'a conservée jusqu'à nos jouis (voy. Blan, Commercialle Zautande Persissa, p. 78).

sud-ouest de la mer Caspienne qu'il fandra d'abord jeter un coup d'œil pour retrouver l'étymologie des diverses sortes de soles dont les nous se rencontrent dans les sources du Moyen-Age. Pour se faire une idée de leur variété, il suffit de parcourir les manuels de Pegolotti et d'Ussano, Florentina tous deux, les statuta de Pise, les documenta lucquois; tous abondent en reassignements I est égard, et le motif an est, précisément, que les manufactures de la Toscane employaient sortout des soies d'origine étrangère.<sup>1</sup> Le nom qui se représente 🖫 plus souvent est celui de la esta chella, la seie du Ghilan. Parfeis, en rencontre un nom analogue seta leggi: M. Yules voit la une transposition et voudrait lire cheffi; in pense que c'est une erreur et qu'il s'agit ici de la soie de Lahidjan, ville située dans le district du même nom, à l'ovest du Sefdroud et qui, d'ailleurs, faisait encore partie du Ghilan; ce district de Lahidian predulenit et exportait déjà, au Moyen-Age, une sois d'excellente qualité, comme il le fait encore à l'époque actuelle; le fait est affirmé par différents auteura. Si, du Ghilan, nous dirigeous nos regards vers l'est, nous trouvons la province de Mazenderan, chef-lieu Amel. Je pense pouvoir me permettre d'affirmer, sans craixte de contradiction, que c'est là le paye d'origine de la seta masandroni et de la seta amali; l'hypothèse est d'autant plus justifiée que, suivant le dire d'Istachri, de tous les pays de l'Islam, le Taberistan (c'est l'ancien nom du Mazenderan) était celui qui produisait le plus de scie.6 Il serait plus risqué de faire dériver le nom de la seta pisciacheri de calui de Pendja-Hezar, localité des environs de Sări. Il est, au contraire, absolument certain que la seta Mranai, stravagi, stravatina (parible anni, per correction, strangi) tireit son nom de la ville bien connue d'Asternhad (Strace),\* voigine de

Pour éviter les répétitions, je rénnis ici les passages principant dans lesquels il art fait mentien de plusionre espèces de soie à la fois: Pegol., p. 919, 298, 803 et a.; Uzz., p. 198; Bonsini, Stat. Più. inadiri, III, 598; Bini, I Luccheri a Venezia, I. 45—58; II, 379 et a., 389, 289 et a., 393, 398. Voy. en outre la Muor. de la Laurentiain, où M. Pagnini a puisé les renseignements qu'il donne dans son ouvrage Della decima, II, 117 et se.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Marco Polo, I, 56.

Spiegel, Bran. Alterth., I, 77; Ritter, Erdk., VIII, 844.

Yaqout, éd. Barbier de Meynard, p. 508; Aboulféda, Géogr., II, 2, p. 178; Chehab-eddin, p. 298.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Earhere (Vieggio in Paraia, dans les Vieggi alla Tono, p. 48) ferit, per correption, "madrandani".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Istachri, p. 100; Yeqout, p. 898; Aboulféda, Géogr., II, 2, p. 176; Aboul-Kamin el Djaihani, cité par M. Dorn, dans le Bulletin de l'Académie de S. Pitarebourg, XIX (1974), p. 294.

Dorn, dans les Mém. de l'Acad. de & Pétershourg, XXIII (1877), p. 1vi et a.; Melganof, Das stiell. Ufor des Kasp. Meers, p. 62.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ust., p. 194; *Della decima*, II, 117 Pazi, p. 45 etc.; Barbaro, I. e., p. 47, b; Angiolello, dans Ramusio, *Vioggi*, II, 78, b.

<sup>&</sup>quot;Strava", dans Barbaro, l. c., p. 42, 47, b. 48, et sur la carte d'Andrea Bi-

l'angle formé au sud-est par la mer Caspienne. Ici, nous touchons sux limites de la steppe, il faut revenir en arrière. Passons à la côte occidentale. De ce côté, le district de Talich, chef-lieu Lenkoran, paraît avoir donné son nom à la seta talassi ou talina. Fra Mauro place le pays d'origine de cette corte de sois plus an nord, dans la plaine où s'élevait Mahmoudabad, ville actuellement disparae et qui devait se trouver sur III hord de la mer,1 dans le voisinage des bouches du Kour\* (seta thalai nascono in questo polazine, che qui soto e fi dito mamutava).2 A l'onest de ce district, dans l'intérieur des terres, celui d'Arran produisait deux sortes de soie de qualités différentes; la meilleure tirait son nom seta canare, chanaren, channarnia, du châtean de Canar sitaé dans la plaine de Karabegh, au centre des plantations de mûriers; l'autre empruntait le sien à la ville de Cheki, setz siechi ou sacchi.<sup>5</sup> Plus près de la frontière de la Géorgie, les habitants de Gandja (Djanza), actrellement Elisabethpol, livraient au commerce, sous le nom de acta gangia, une soie d'excellente qualité que les Lucquois employaient beancoup. Les tisserands lucquois s'approvisionnaient également en Géorgie." où la production de la soie était extrêmement abondante. Mais, en continuant ainsi, nous nous rapprocherions trop de la mer Noire: revenons à la région de la mer Caspienne. Vers l'an 1600, 🖿 ville 🖿 Chamabi (Chemaka) et ses environs exportaient annuellement assez de soie pour former 20,000 charges de mulet: 9 pour la période du Moyen-Age, nous ne pouvons que nous en rapporter, en ce qui la concerne, au témoignage de Giov. Barbaro, de Ruy Gonzalez, de Clavijo et de Jose van Ghistele;10 nous ne relevons, dans les manuels du commerce, aucune sorte de soie dont le nom rappelle celui-là, il mais il est certain que des marchanda de sole génois et vénitiens y trafiquaient: Clavijo le dit

ance; Schiltlanger écrit une fois "Strana", p. 87, et une autre fois, plus exactement, "Strawba", p. 108.

Aagiolelle, dans Ramuno, II, 78, b; Il merconte che fu nella Pereia, ibid. p. 87, a.

Sadik-Isfahani, Geogr. Works, p. 73; Dorn, dam le Bulletin de l'Acad. de 3: Pétersb., IV (1862), p. 864.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zurla, Fva Mauro, p. 46.

<sup>&</sup>quot; Thid. p. 46; Angiolello, l. c., p. 72, b; Il mercante che /u nella Persia, p. 87, 10; Pegol, p. 301.

<sup>\*</sup> Zeria, L. c.; Uzz., q. 199.

<sup>\*</sup> Colo était déjà cours du temps de Kaswini (mort en 1988); cf. Dorn, Geogr.

concar. dans les Mém. de l'Acad. de S. Pitorsb., Soismess polit. 8º série, VII (1848), p. 693. La production de la soie y est encore florissante: Debois de Mont pérenz Voy., IV, 108.

Bini, I Luccheri a Veneria, I, 45 et a.; l'anteur parle du Gange, qui n'a rien à faire icl.

Bini, I. c.; Marco Polo, p. 41.

Dorn, i. c., p. 552; reassignement emprunts à Ahmed Ransy.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Barbare, L. c., p. 49, b; Clavije, p. 114; Obistole, p. 811.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Suivant Contarini (Viaggi alla Tomo p. 80), Il sets talemento serait originaire de Chamaki.

positivement. Vers la fin du Moyen-Age, quand les routes commerciales de la région de la mer Noire, obstruées par les Turcs, devinrent impraticables pour les Italiens, la soie de Chamaki et du Chirwan en général s'expédiait par caravanes et gugnait, après de longs détours, Alap et Damas, où elle entrait dans un rayon accessible aux Occidentaux.<sup>3</sup> Nommens encore Kabala,<sup>5</sup> au nord-ouest de Chamaki: Hamdallah Kazwini<sup>3</sup> parle déjà avec éloges de la soie de ce district: le commerce de l'Occident la recevuit sous le nom de seta cavalliei.<sup>4</sup>

De tous les pays auxquels l'Europe demandait de la soie, aucun ne lui en fourniesait des espèces aussi variées que la région de la mer Caspienne. Nous pouvous donc résumer en quelques lignes ce qui nous reste à dire sur ce sujet. La soje de la Chine, à laquelle on doit naturellement songer quand il s'agit de cette industrie, n'était pas 📰 ne pouvait pas être livrée an abondance à l'industrie occidentale: il n'est pas besoin d'en chercher d'autre cause que la distance. Cependant, je pease que la seta chathuja (captuja)" devait être originaire du Cathay. Quant à la seix merdecascia, " son nom nous rappelle un pays où l'élayage du ver à soie remontait à une haute antiquité, la Sogdiane: notre hypothèse serait prouvée di l'on établissait que cette sorte de soie provenzit de Mery Chahidian, centre d'une casis située sur la frontière de la Sogdiane, du côté de l'Iran, arrosée par le Mourgab et qui a de tout temps produit et exporté une grande quantité de soie.8 La Perse en produiesit également un excédent; par conséquent, ni ses grands marchés de Tauris et de Soultanièh, ni ses manufactures n'auraient eu, à la rigneur, besoin de s'adresser à l'étranger: néanmoins, on trouvait dans les basars de Soultanièh de III soie du Ghilan et de Chamaki 10 et les tisserands de Yezd employaient la soie d'Asterabad et d'autres districts riverains de la mer Caspienne." Nous pouvous citer, au point de vue de la production di la soie en Perse, d'abord Yezd elle-même, puis Sert dans le Kurdistan, Merend dans l'Aderbaidjan, Hérat dans

Sanut., Déar., IV, 199: cet écrivain revient encore une fois sur l'abondance de la production de la sole dans le Chirvin, IV, 486.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D'Ohsson, Propler du Consense, p. 174; Dura, Caspia, dans les Mém. de l'Acad. de S. Pitersh, XXIII (carte).

<sup>\*</sup> Durn, Geogr. cessens., 1. c., p. 548.

Uss., p. 199.

Je suppose qu'il fant rattacher à cette catégorie la setz leggédente (dérivé du Lauri-

benth: Barbaro, p. 48), la seia ripora, la seia guardisbanco, la seia trasaci.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 802; Bini, p. 48.

<sup>&</sup>quot;Zide mordicar", dans les House-Recesse, 1<sup>ère</sup> part., II, 286.

<sup>\*</sup> Istachri, p. 117; Aboulféda, Géogr., II, 2, = 136.

<sup>&</sup>quot; Jord. Catal., p. 40; Ghirtale, p. 310.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> De là, elle partait pour ■ Syrie, l'Asie mineure etc.: voy. Chwijo, p. 114.

<sup>11</sup> Barbaro, Viaggio in Pereto, p. 42.

le Khorassan et maintes antres villes encore,1 et ceci nous met sur la trace de l'origine de la seta columnia (?) de Soldania, très employée à Lucques, le fait est prouvé par des documents: ce devait être de la soie de la Perse, et peut-être pourrait-on en dire autant de la sete colosani (du Khorassan?).\* Nous rencontrons encore dans les documents bisans et lucquois une seta soriona: M. Bini croit pouvoir établir une relation entre ce nom et celui de la ville de Soria en Espagne: c'est une erreur; on peut hardiment affirmer que la soje en question était originaire de la Syrie: il suffit de rappeler ce que nous avons dit precédemment de la production de la sole à Tripoli et autres lieux de ce paya. La soie d'Asie-Mineure était livrée au commerce sous la désignation de seta turci (turti est une faute) ou turchia; parfois l'auteur précise le lieu d'origine: Smyrne, Philadelphie, Malmistra.4 Enfin, un nom qui revient souvent est celui de la seta di Romania; l'épithète rustica, qui l'accompagne parfois, semble indiquer qu'elle n'était pas particulièrement en bon renom; elle était, comme le nom l'indique, originaire de la partie de l'Europe comprise dans l'appellation générale de Levant. Ici encore, les sources désignent spécialement, au point de vue particulier qui nous occupe, certaines localités telles que Veria (l'antique Bercea), Cavalleri (Cavallero?), Patras, Clemenza: 5 d'après ce que nous avons dit de la production de la soie dans la Morée et dans le duché d'Athènes, il serait facile d'allonger cette liste.

#### Tutie.

On désigne sous le nom de Tutie, soit in minerai de zinc tel qu'il sort de la mine (tutie naturelle), soit l'oxyde de zinc mélangé d'impuretés qui s'attache aux cheminées des fourneaux dans lesquels on traite des minerais de fer contenant du zinc (tutie artificielle). Les Arabes compaissaient la tutie sous cette double forme; ils l'ont décrite.

Voy. les citations faites par M. Barbier de Meynard, dans son édition de Yaqont, p. 218, 524, 611; Ibn Batouta, III, 75; Ghistele, p. 303, 305.

<sup>\*</sup> Bini, p. 47, 49. Deux villes du Khorassan, Tabes et Dandankan, produitaient une sois restommée: Aboulf., Géogr., II, 9, p. 189, 197.

<sup>\*</sup> Bonsini, Stat. Pto., III, 595; Usz., p. 58; Bini, p. 50.

<sup>&#</sup>x27; Pegol., p. 919, 801; Romini, III., 598; Blni. p. 48, 58. Suivant Chehabeldin, le district d'Akbara (Bull-Resri.

d'après M. Defrémery, dans les Nouv. avect. des roy., 1851, II, 29: cf. Ham, not., dans Lebeau, XIX, 520 et a.) produisait une grande quantité de sofe dont la plus grande partie s'exportait dans les pays chrétiens; elle était, notamment, employée par les timerands de Constantinopie.

Bini, p. 48 et a.; Arch. stor. ital., 4" série, IV, 16; Minieri Biocio, Nuovi studi sulla dominazione Angiorina nel regio di Sicilia, p. 20. Sur Clarenza, voy. encore vol. II. p. 296, da primat suvrage.

et per eux on l'a connue en Occident, l' Ce nom se trouve seues frequemment sur les listes d'articles de commerce du Moyen-Are." et il est généralement accompagné de la mention "d'Alexandrie". Il est cependant difficile de croire que cette épithète désigne le pays d'origine de l'article en question: Garcia de Orto en fait déjà la remarque. Le sol de l'Égypte ne recèle pas de métaux: la tatie y venait la plus loin, de la Perse, de l'Inde ou de la Chine. Il est hors de doute que la Perse exploitait avec plus d'activité que de nos jours les richesses de son sol: les mines et, par conséquent, les hauts-fourneaux étajent particulièrement concentrés dans la province de Kerman.\* Marco Polo vit des fonderies dans une ville de cette province qu'il nomme Cobinan (Koubenan); on y produisait de la tutie et du spodium. Règle générale, quand, dans un auteur arabe, on rencontre le nom de 📓 tutie on lit à la suite celui du Kerman comme pays d'origine: 7 Garcis de Orto écrit en toutes lettres que la tutie dite d'Alexandrie provient en réalité du Kerman. On exploitait aussi aux environs d'Ispahan des mines de zine (tutie naturelle). Garcia de Orto soutient a tort qu'on n'en trouvait pas dans l'Inde. Les Arabes connaissaient la tatie de cette provenance et leurs écrivains la citent souvent; pous pouvons mentionner notamment Kalah, dans la presqu'ile de Malacca; Il y avait il des ateliers pour le traitement de l'étain.10 Enfin, la Chine expertait une espèce particulière de tutie, à laquelle on donnait, en Perse, le nom de Pierre de Chine on de Fer de Chine (Kharni Sini, Ahen Sini).11

' Pegol., p. 57, 114, 185, 229, 800,

209, 378; Ust., p. 114.

<sup>4</sup> Clusius, Epol., p. 165.

Macoudi, I, 949; Intachel, p. 79 etc.

Mauro, légende placée près de la ville de Cobinant. Sur la situation de outre ville, voy. Yule, Marco Polo, I, 117 et a. Il résulte de l'ensemble de ce passage que les matières désignées par Marco Polo sous le nom de "espodie" (spodium) étaime des souries métalliques; en général, le mot spodium désigne les résidue de mombattes des matières végétales ou des ce (de l'ivoire).

Abon Mansour Howalik, trad. Seligmann, I, 50; Avicenne, I. c.; Yaqont, p. 463, 935; Mobammed ben Mansour, dans Fuedge, des Ovients, VI, 141; Teixeira. Reloc., p. 191.

Aboulféda, Glogr., II. p. 170.

" Abou Dolef, p. 26.

480

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Non Beitet, I, 917 et es.; Aviorate, 8d. Plempius, p. 288; Silvestre de Sucy, Chrestomathie arabe, 2ª édit., III, 458 et a.; Kopp, Gesch. der Chemis, IV, 114 et a.; du même, Beitrage zur Gesch. der Chemis, III part., p. 176, 208, 207 et a., 212; Beckmann, Beitrage zur Gesch. der Erfindungen, III, 889.

Pegol., p. 298 (baleanadro doit être une fauses lecture et signifier Alessandria); Paal, p. 90, b, 95, b, 107, a, 114, a, 116, a, 118, h, 162, a; Alcherius, dans Merrifield, Orig. treatises, p. 71.

<sup>\*</sup> Marco Polo, p. 98 (commentaire de E. Houtum-Schindler, dans la Journ. of the R. Ariat. Soc. of Great Britain., nouv. str., XIII, p. 498 et a.); Corte de Fra

<sup>\*</sup> Avicenne, L. c.; The Beiter, L. c.; Mohammed ben-Mansour, op. etc.

<sup>&</sup>quot; Kaxwini, trad. Ethé, I, 1, a. 427: Silvestre de Sacy, L. c.

# 676 Supplément I. - Articles d'échange entre l'Orient et l'Occident.

Les édecins arabes attribuaient à la tutie des qualitée astriagentes, siccatives et rafraichissantes et l'employaient pour le traitement des maladies des yeux.

### Zédoar.

Le nédoar (en arabe djedeour ou sedeour, nommé quelquefois par corruption sécoule ou citonal) est la racine du Curcuma Zedousia Roscor; c'est un article qu'on trouve communément dans les livres de commerce et dans les tarifs de donnes du Koyen-Age. Les marchands occidentant allaient le chercher dans les échelles du Levant, où on le leur vendait comme produit de l'extrême Orient. Le pays qui il fournissait en général paraît avoir été la partie orientale de l'Inde. Conti rencontra déjà la plante qui produit le zédoar aux environs de Calicut; Barbosa confirme la remarque de ce voyageur et ajoute que la véritable patrie de cette plante est Canamore, où l'on arrive en remontant la côte vers le nord. On la trouve d'ailleure également à Java et à Madagascar.

D'après la recommandation des médecins arabes, on employait cette racine amère comme contre-poison et. Il ce titre, on l'administrait, par exemple, aux orfèvres, pour combattre les effets nuisibles des inhalations mercurielles. D'antre part, elle passait pour un stimulant énergique, ayant une action réconfortante et réchauffante sur l'estomac: aussi ne se bornait-on pas à l'employer en médecine: on en mettait parfois comme condiment dans les mets et dans les boissens.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ten Beitar, op. eit; Gelius, Lan., s. v. Tatia; Marco Pole, I, 93, et Yule, Marco Polo, I, 118.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> The Boitar comminuit le nom de sitoval, douné à cette moine par les Génois: voy. le passage cité par M. Amari, dans les Atti della Società Ligure, V, 885: on le trouvers, traduit en français, par M. Lackers, dans Not. et exir., EXV, 1, p. 950.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Je citeral, par exemple: Pegol., p. 17, 49, 54, 54, 98; Capmany, II, 90; append., p. 78; Bourquelot, Foirce, I, p. 287; Ordonance de Philippe VI, du 17 févr. 1849, dans les Ordonances des roés de France, II. 890.

<sup>\*</sup> Ed. Kunstmann, p. 48.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Массагі авыя, р. 97.

<sup>\*</sup> Barbons, p. 311, s, b, 338, h.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibn Beltar, J. 948; Moor floridan, 64. Choulant, j. \*17.

<sup>\*</sup> Theophitus, Dirers. ort. schedule, 6d. Escalopier, p. 167.

Dans co passage, cité par M. Ameri et dont nous avons parlé à la not. 9 ci-denne, I'm Beitar dit que les Génois et les França en général out habituellement resours à ce remète.

Hist. de la Chienie, I., 474 (à propos d'une vielle recette pour faire du via claret).

# Produits fabriqués. Plis d'or et d'argent.

On faisait, au Moyen-Age, des fils d'or 🔳 d'argent qui avaient l'apparence de fils métalliques étirés à chand, d'où le nom or filé, argent Alé qu'on leur donnait: on n'a découvert que de nos jours le secret de cette fabrication. C'étaient simplement des fils de lin entourés d'une enveloppe d'une finesse extrême, formée de boyanx de porc ou de mouton et revêtus d'une couche d'or.1 On s'en servait pour broder des fonds en arabesques ou des bordures sur des vétements ou des tapis, ou bien encore on les tissuit dans l'étoffe même et l'on obtenuit ainsi les brocarts. Le centre III plus connu de cette fabrication était l'île de Chynra. d'où la dénomination d'or de Chepre qui était absolument synonyme d'or Alé. L'art III tissage de la soie, celui de la broderie, avaient été importés d'Orient en Occident: le "mysterium auri fillati", pour employer les termes d'une charte génoise, avait 🖺 même origine.\* La fabrication des file d'or et d'argent fat introduite à Lucuues et à Paris dès le XIII siècle. A Gènes, on attachait un tel prix à cette branche d'industrie, que les autorités la prirent sons leur protection dans l'intérêt des classes panyres et du commerce et arrêtèrent des mesures prohibitives contre la falsification. Venise et Milan enreut leurs fabricants de fils d'or et d'argent. Après avoir énuméré les quatre villes d'Italie dont neus venous de parler, le florentin Benedetto Dei dit qu'il faut ajouter à la liste sa ville natale, où l'on ponyait compter jusqu'à trente atcliers en activité spécialement affectés à cette fabrication. Cette branche

<sup>\*</sup> Kremer, Geltergeschichte des Oriente, II, 194: cet auteur fait un emprunt à l'ouvrage de M. Karabacek, Die titurgischen Geschieht des Marienkirche in Dunnig, p. 9 (je n'ai pas pu me procurer ce desmier); Laborde, Notice des tenaux, bijoux et objets divers expoets dans les galertes du musée du Louvre, 2º part. (1868), p. 410 et a.; 411; Book, Liturg. Gesetteder, I., 48 et m.; Das "Mysterium Opprison auri filati", étude publ. dans l'Asspirary. Allg. Zelt., 1888, nº du 19 jun., 9488.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Donet d'Areq, Comptes de l'argenteria, 1<sup>hre</sup> série, p. xxxil; 2º série, p. 25, 199, 190, 200 et a.; Pegol., p. 65 (cf. p. 42, 45); Uza., p. 191; Mas Latrie, Hist. sie Chapre, II, 443, 685.

<sup>\*</sup> Gezmalu, Hist. du consuceres de Montpolitier, II, 846.

Boileau, Rigiomente, éd. Depping, p. 74, 193, 885; Lévre de la taille de Paris, dans Gérard, Paris sous Philippe is Bel, p. 510. A Lacques cette industrie a eu une longue existence; vey. Pagal., p. 18; Han., p. 5, 7, 48, 193; Bouet d'Arcq. 9° nérie, p. 19, 85.

Germain, I. e.; Donet d'Aveq, I. p. ranh; Pegol., p. 18; Uss., p. 48, 199.

Bouaini, Stat. Pér., III, 596; Una, p. 5, 7; Laborde, Novice, l. c., p. 418; Francisque Michel, II, 868.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagnini, II, 276.

d'industrie devint asses prospère, d'aberd pour soutenir la concurrence des articles similaires du Levant, puis pour exporter elle-même ses produits dans le Levant: on cite particulièrement, à ce point de vue, Lucques, Gênes et la Provence, dont les îls furent de très bonne houre demandés à Constantinople.<sup>1</sup>

#### Poroelaine.

Le mot percelisme, pourcelaire en vieux français, avait, au Moyen-Age, trois significations différentes.' A l'origine, il désignait le coquillage de ce nom, avec le mollusque qui l'habite, on le coquillage seul: sons le nom de cauris, ce coquillage servait de monagie courante dans plusieurs centrées de l'Orient.' En second lieu, il s'appliquait à la matière dont étaient faits des vases on objets mobiliers dont la description se trouve, par exemple, dans certains inventaires des trésors des cours de France et de Bourgogne. Il un paraît pas qu'en soit excers atrivé à se mettre d'accord sur la nature de cette matière; le point discuté est de savoir s'il s'agit là d'une sorte de nacre ou d'une agathe laiteure. Enfin, c'était le terms employé pour la porcelaine de Chine; pent-être avait-on trouvé une similitude entre le produit chinois et le coquillage, à cause de leur blancheur, de leur transparence et de leur lustre caractéristique; pent-être, au commencement, avait-on aupposé que le coquillage extrait dans la composition de la porcelaine."

Nons n'avons à nous occuper de la porcelaine qu'à titre de produit fabrique de la Chine. Il est certain que cette branche d'industrie intéressait vivement les voyageurs arabes du Moyen-Age, tant ceux qui se sont bornés à recueillir des reuseignements sur la Chine que ceux qui l'ont visitée personnellement. Les Occidentanx qui s'occupaient

<sup>\*</sup> Pegol., p. 18.

<sup>\*</sup> Sur l'étymologie de ce mot, toy. Mahn, Blywol. Unions, 1\*\*\* livr. (Barl. 1868), p. 11—15.

Marco Pelo, p. 869, 886, 400, 481, 564.

<sup>\*</sup> M. Laborde penche pour la nacre: voy. Notice des émous, II, p. 465 et sa., El Qualques erticles d'un nouveau déctionnaire des erts, dans la Florus archéol, 1858, 1 des livr., 288-259. M. Labarte tient, au contraire, pour l'agathe: house-taire du mobilier de Charles V., p. 220 et a. Aux exemples cités par ces deux menats français, M. Belgrano en a ajouté de nouveaux, extraits de nouveaux génoises: Atti delle Soc. Lég., IV, 184.

Marco, Pelo, p. 683.

<sup>\*</sup> Cette croyance errores avait été déja émbre par un commentateur de Marce Polo (voy. l'éd. de Baldalli Boni I, 111, not. 100; cf. Humboldt, Kric: Unitera., III, 77); elle n été partagée par Barbona (p. 430, h), m par Scaliger (Exercit., 1cl.). Voyen aund: Descriani a Goes aliquet openenda, Lovan. 1544, fol. 6 (a.p.): "seutelle mira agte ex calce concharum fictes, ques porcellames voyant."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Relat., p. 84; Ibn Khonindbeb. p. 992, 994; Edrici, I. 195 et s.; Ibn Batouta. IV, 956, 979.

des choses de l'Orient ea savaient aussi quelque chose. Marco Pola va jusqu'à dire que, de son temps, la percelaine de Chine était répandue dans le monde entier; il se trompe assurément. Suivant toute apparence, de son vivant, elle n'avait pas encore pénétré jusqu'en Occident, mais elle était déjà répandue en Perse; pour citer un exemple, le riche poète de Tauris, Homam-eddin, ne possédait pas moins de quatre cents pièces de cette percelaine. Au siècle suivant, Ibn Batouta put constator qu'elle était répandue dans l'Inde, la Syrie et l'Asie-Mineure. Les Occidentaux auraient donc pu dès lors s'en procurer sur divers marchès, à Damas entre autres, comme le fit Martin de Baumgarten qui y acheta des plats de porcalaine en 1508.

Sur la grande route commerciale d'Asie en Europe par l'Égypte, la porcelaine n'apparaît également qu'à une époque relativement tardive: ou trouvait bien sur le marché d'Aden, au temps d'Edrisi, des vases de terre originaires d'Asie, mais il n'est pas prouvé que ce fit de la porcelaine. En l'an 635 de l'hégire (1431—1432 de l'ère chrétieune) au contraire, il s'en trouvait certainement dans la chargement des jonques chinoises dont les capitaines, mécontents des conditions qui leur étaient faites à Aden, remontèrent la mer Rouge jusqu'à Djeddah. On commence à en trouver, vers la même époque, parmi les présents envoyés par les sultans d'Égypte aux souverains de l'Europe. Depuis lors, les bazars du Caire en furent constamment approvisionnés, mais, malgré cette abondance, les prix restèrent toujours très élevés. Le voyageur françait Beion en faisait il remarque à une époque qui n'appartient déjà pius au Moyen-Age.

Les Venitiens rapportaient d'Égypte en Italie des objets de percelaine,

Marco Polo, p. 688; Jord. Catal., p. 58: "vasa pulchavrima et mobilissima atque virtues et perseleta"; Glos Barbaro, Viaggeo in Persia, p. 48.

Sadi, Gulidon, trad. Defrénery, p. xxiii. A une époque portérieure, Clavijo, de passage à Samarkand, vit de la porcelaixe à la cour de Tamerina (p. 152).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dm Batonta, I, 208; II, 804; III, 188, 227.

<sup>\*</sup> Mart. a Baumgarten, Persyrinatie, p. 119; Georg. Semnic., p. 586.

Birlini, I, 51; of Ritter, Arabim, I, 941.

<sup>&</sup>quot; Makrizi, edt. dans Quatramère, Méss. nor l'Égypte, II, 201.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Voy. la liste des présents envoyés

au dage Fossari en 1442 (Taf. et Thom., ined.); à Charles VII, roi de France, en 1447 (Matthieu d'Escouchy, éd. Beaucourt, I., 194); au doge P. Malipiero en 1461 (Sanuto, Fits, p. 1170); à Catherine Cornaro en 1476 (Maiipiero, II, 605, rectifiée dans Mas Latrie, Hist. de Chypre, III, 406); à Laurent de Medicia en 1487 (Biographic par Fabroni, II, 867); au doge A. Berbarigo en 1490 (Mas Latrie, l. c., 488); à il Seigneurie de Venise en 1498 il en 1506 (Sanut, Dior., II, 615; V, 98); au geuverneur vinitien de Chypre (Ibid. V., 116).

<sup>\*</sup> Belon, Constitutions, Anvers, 1955, n. 235—287.

mais on ne peut pas dire pour cela que l'article fût éncore réaliement entre dans le commerce. En relevant, au chap. 44 (al. 43) du célèbre code maritime de Barcelone intitulé Consolat del mar, 1 sur une liste des articles qui faissient partie du commerce courant entre Alexandrie et la Catalogne, la présence du mot "Porcellane". M. Peschel s'est cru autorisé à voir là la première trace de l'introduction de la porcelaine en Occident par la voie du commerce. Mais il y a lieu de remarquer d'abord que le paragraphe en question e été inséré postérienrement dans le code et ne faisait pas partie du texte primitif. En second lieu, on pourrait rapprocher de cette citation un passage de Pegeletti. où cet écrivair, énumérant les marchandises qui se vendaient sur le marché de Venise, a inscrit la "porcellone" entre la coloquinte et la myrrhe. Or, il ressort des danx passages en question que, soit pour. l'établissement du prix de vente, soit pour la fixation du prix de transport, l'article "percellane" était taxé par quintal. Est-il possible d'admetire que les vases de porcelaine de Chine so soient jamais vendus au poids? Ne s'agirait-il pas, des deux parts, de coquillages de ce nom expédiés en Occident pour y être mis en œuvre par une industrie spéciale?

#### Sucre.

On sait que la canne à sucre était cultivée dans l'Inde, dans l'Inde-Chine et dans les provinces méridionales de la Chine avant de se répandre dans les pays de l'Occident.' Mais ni les Indiens ni les Chineis n'ont inventé les procédés de fabrication qui out fait du sucre un article de commerce si important. Pendant des riècles, ils se sont bornés à écraser la canne pour en extraire lu jus et à faire évaporer et épaissir ce jus sur le feu. La méthode de raffinage du sucre par un procédé chimique a pris naissance au nord du golfe Persique. Il est probable que des marchands de cette régien, ayant vu la canne à sucre dans l'Inde, la rapportèrent et l'acclimatérent dans la plaine du Khouzistan. Entourée au nord et à l'est par des montagnes, bornée à l'ouest par le cours inférieur du Tigre, au sud par le golfe Persique, arresée par de nombreux cours d'eau,

der Beri, Akad., ann. 1889, Phil. hist. Kl., p. 805 et sa. Voy. encore dans in Coll. des dec. inéd.; Bistoire de la guerre de Navarre en 1876 et 1277 par Guill. Ansièr, une note de Francisque Muhol, p. 436 et sa: elle renferme des détails du plus grand intérêt pour l'histoire in nurse.

Il Comolato del mare, ed. Westerveca (Leyde, 1704), p. 40 et a.

Deutsche Vierteljahrsschrift, 1856,
 p. 176.

<sup>\*</sup> Pegel, p. 18

<sup>\*</sup> Sur ce fait et sur ce qui suit immédiatement, ainsi que sur les variétés de M caune à sucre sur M globe terrentre en général, voy. M. Ritter, dans les Abb.

cette province était en ne pent plus propre à la culture de la canne à ancre: on en eut vite la preuve: Pabondance des récoltes y était si grande, que des le huitième siècle, elle pouvait payer en nature au calife une redevance de 30.000 livres de sucre par an.1 Les habitants traitaient cette culture par des procédés rationnels et venaient en aide à la fécondité du sel par la multiplicité des canaux d'irrigation.º Une circonstance plus favorable encore que cette fertilité aux progrès de l'industrie était le développement donné, présisément dans cette province, aux études médicales, et, comme branche eccondaire de ces études, aux recherches de laboratoire touchant les matières pharmscontigues: les centres de ces études étaient 📠 célèbre université de Diondisapour et la ville d'Ahwaz. Justement dans la-géographie arménienne attribuée à Moise de Khoréne, l'auteur dit, à propos de Djondisapour, qu'on y fabriquait du sucre artificiellement; " il est permis de supposer que les savants médecins et les habiles chimistes de l'université avaient trouvé un procédé pour clarifier et cristalliser 🔚 jus de la canne à sucre, le produit le plus important un pays. Il n'est pas impossible que, par la suite, les procédés de fabrication aient été perfectionnés E Bagdad, car les califes y encourageaient de tout leur pouvoir les progrès des sciences médicales. En tout cas, jusqu'au milien du XVe siècle, c'est à dire jusqu'à une époque et les califes avaient depuis bien longtemps cessé d'y résider, cette ville fut commue pour son abondante production de sucre, pour la qualité supérieure de ses confitures et de ses sirops, 🔐 elle en exportait en Perse et dans d'autres pays encore. Ce furent les Arabes qui répandirent l'art de raffiner le sucre dans tout l'empire des califes, puis ils la portèrent au-delà. des frontières et le répandirent à l'est et à l'onest. Nons allons tacher de suivre leur trace, d'abord dans la direction de l'est et sans tenir compte de la chronologie.

liba-Khaldoun, Prelégomènes, 1000 part, dans Not. et extr., XIX, 864. Dans ce passage, la province est désignée sous sun ascien nom de Ahwas. Pour l'antiquité in rôle d'impositions donné par l'ha-Khaldoun, voy. Kremer, Chitesperch. des Orients, I, 266 et a.

<sup>\*</sup> Istachri, p. 57 et n.; cl. Edriai, I, 881 et m.; Yaqout, p. 61, 68, 187, not., 191, 218, 390, III snën le morceau relatif im Khousistan et au Laristan, extrait du Djihan-numa et publié par M. Charmoy dans l'introduction du Chareframáh de Charafaddin, I, I, p. 100 et s.

<sup>\*</sup> Saint-Martin, Missoores now F. Armireis, II, 871. Il est dit dans III Djibannums, è propos d'Asker-Mokrem, ville
du Khousistan, que c'est-cile qui a donné
som nom au "Sucre fenid d'Asker", ce qui
vent dire que II sucre raffiné de cette
ville avait III la réputation: voy. Cherefcidin, Cheref-némèh, tend. Charmoy, I,
1, p. 106. Dans le même ouvrage, la
ville de Djondim-pour n'est mentionnée
qu'au point de vue de la production du
secre en général.

<sup>4</sup> Gios. Batharo, Pieggi in Pervis, p. 48.

Sous le rèque de Koubliaï. le premier grand khan mongol, des boumes du Caire (momini di Babilonia) arrivèrent en Chine et apprirent aux habitants l'art de raffiner le sucre en y jetant les cendres de certaines plantes (la potame): jusqu'alors, tout ce qu'ils sevaient faire était de le réduire par la cuisson, de manière à en faire une pate noire et consistante. Tel fut le début de la fabrication du sucre en Chine, d'après Marco Polot qui y arriva peu de tempa après. Si 📓 commerce du sucre y acquit une énorme importance, comme note l'assurent Marco Polo," Oderico da Pordenone et l'auteur du Livre de l'estat du grant Caon. elle le devait d'abord assurément à l'abondance du rendement de la caune à sucre indigène (Saccharum Sinense) et au chand climat de ses provinces méridionales, mais elle en fut aussi redevable aux Egyptiens qui y avaient introduit l'art du raffinage. Aux Indes, les Arabes se montrérent sons deux faces: conquérante at commercants; leur présence y exercat-elle une influence marquée au point de vue de la fabrication du sucre? c'est une question mal éclaircie. Dans un passage du Férishta,\* cité par M. Ritter et relatif aux articles de commerce qui se trouvaient sur le marché de Delhi à l'époque du sultan Aladin (1996—1317), l'auteur nomme, entre autres, le sucre brut rouge, la cassonade et le sucre candi. Si nous prenons ce nom de sucre candi dans sen acception moderne, nous devons en conclure qu'on fabriquait dés lors aux Indes du sucre raffiné et cristallisé. Mais un autre Oriental, Chehab-eddin, qui écrivait vers l'an 1860, dit positivement que le produit fabriqué dans l'Inde n'était pas du sucre cristallisé, mais de la cassonade blanche. Reste à savoir s'il ne faut pas prendre le terme "candi" du l'érishte avec

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Texte italien de l'éd. Baldelli-Beni, p. 850; cf. Yule, Morco Pelo, II, 188. On trouve une allusion au développement de la fabrication du sucre en Chine, dans une source tarque, publ. dans in Journ. soint, V, 42.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Éd. Pauthier, p. 511, 594, 596 et a. Il désigne spécialement, comme produient du sucre en abondance, les environs de Quinary (Hang-tchéou-fou) et de Fou-tchéou (Prov. de Fo-Kien).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> P. zziv, ed. Yule. d'après ce patetge, la ville de Zeyton était largement approvisionnée et on y payait moins d'un demi gros pour trois livres hait ouens de sucre.

<sup>\*</sup> Éd. Jacquet, p. 66.

<sup>&</sup>quot; Dans le Sind, qui est la première province ets ils s'établiteus, la culture de

la canne à secre remontait à une époque très reculés; elle était surtout concentrée autour de Mansourn: I'en Haoukal, Account of Soind, transl, by Anderson, Journe, of the Bengal Soc., XXI (1859), p. 51. Suivant le même Ilm Haoukal (éd. Gildemeister, p. 176; cf. p. 176 et n.) et Yaqout, on fabriqueit à Kandar ou Koundar, un Fanid de médicare qualité: c'est une sorte de sucre dont il sera parlé un peu plus lois. Yaqout place cette ville dans la province de Sind; en réalité, elle appartenait au district de Kélat, dans le Beleutchisten; elle tiruit probablement la canne à soure de la province de Mekran.

<sup>&</sup>quot; Trad. Briggs, I, 859.

<sup>&#</sup>x27; Not. of eatr., XIII, 175 et a; cf. p. 212.

l'acception qu'il avait excere dans l'Inde au KIII siècle: il était syncavme de mélasse: 1 en pourrait en fournir maints preuve. Malheurensenent. Marco Polo ne nons est d'aucun secours dans cette circonstance: il nomme bien le sucre parmi les produits du Bengale, mais il ne dit pas comment on le fabriquait." Pour trouver d'autres relations, écrites par des Occidentanz, où il soit question du sucre de Finde, il faut descendre jusqu'à l'epoque de la domination portugaise. Varthema vit à Battecala, port du royaume de Canara, beaucoup de sucre et notamment du "muchara candido ad usansa nostra". C'est la première fois que nous tronvons le terme "Sucre candi" employé indubitablement dans le sens que lui donnent les Occidentany. D'autre part, Barbosa fait lu remarque qu'à Battecals on vendait le sucre en poudre, faute de savoir en faire des pains; il en était de même au Bengale, où d'ailleurs on fabriquait un beau sucre blanc.\* Il est facile, me semble-t-il, de condlier ces diverses affirmations. Si nous no pouvens nier qu'à 🖹 in du Moyen-Age les Indieus connaissaient l'art de raffiner le sucre, il est cependant démontré qu'ils ne savaient pas lui donner la consistance et la duraté nécessaire pour le mouler en forme de pains. Ils étaient donc. sur ce point essentiel, en retard sur les Arabes et sur les Occidentaux.

La Chine et l'Inde exportaient III sucre: Ormoux et Aden, par exemple, en recevaient des côtes occidentales de l'Inde; mais il est très douteux que l'Europe en ait jamais consommé: la distance était trop grande, et d'antres pays plus rapprochés en produisaient asses pour suffire à tous les besoins. Il n'est guère probable non plus que l'Occident ait tirê cet article des provinces de la Perse, telles que le Sedjestan, le Khorassan, le Fars et II Khouzistan. J'en dirais autant du Mekran (au sud-est de l'Iran), si l'on n'y avait fabriqué une sorte particulière de sucre raffiné, mélange de sucre et d'huile d'amande douce, dénoumé en langue persane et arabe fanid et que l'os trouve aussi en Occident sous le nom de penidiem. Les apothicaires du Moyen-Age préparaient à l'usage des malades atteints de toux ou de phtisie, une boisson dont le nom d'apenidiem démontre à lui seul que estte espèce de sucre en était le principal élément. Ce sucre devait la réputation dont il

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lassen, Ind. Alterth., I, 272, not. 2.

Éd. Pauthier, p. 499.

P. 800, a, 815, b.

<sup>\*</sup> Barbon, p. 200, a, 800, a.

<sup>\*</sup> Den Khaldoun, L. c., p. 866; Bhasi, cité par Den Beiter, H. 448, trad. franç. dans Not. et setr., KKV, 1, p. 286; Yaqout, 14, p. 858.

<sup>&</sup>quot;Flückiger, Domenante mer Gesch, der Pharmacie, p. 32; Dony et Engelmann, Glosseire, p. 112; Reinand, Mém. sur l'Inde, p. 240; Devic, Diet, p. 27; Lassen (Ind. Alterth., I, 272, not. 2) démontre l'erigine indianne de se mot. Voy. Leolere, annot. d'Ibn Beltar, L. c., p. 268.

Joh. de Garlandia, Dictionarésapubl. par Schüler, dans la Levisege. Int.

jouisseit en Occident à la recommandation des médecins arabes.¹ Avioune, entre autres, dit que le fond se tabriquait exclusivement dans le Mekran et s'expertait de là dans les autres pays. Les géographes arabes Edrisi, Ibn Hacukal et Yakout' sont absolument d'accord avec lui: d'après eux, le fond du Mekran et surtout de la ville de Masekan donnait lieu à d'importantes transactions commèrciales et s'exportait au loin.º A une époque plus rapprochée de nous, les auteurs d'ouvrages relatifs au commerce, tels que Pegolotti par exemple, ne fout même plus mention de cette sorte de sacre: d'autres espèces s'étaient probablement substituées à elle et l'avaient fait disparaître du commerce.

L'Occident, nous l'avons déjà dit, n'était pas réduit à aller chercher son approvisionnement de sucre dans ces lointains pays. Les plantations de cannes à sucre s'y développaient dans la même mesure que la domination arabé. Nous sommes à même de constater leur existence, des la Xº siècle, en Syrie et notamment aux environs de Tripoli.\* Ki-Bekri (écrivain de la moitié du XI siècle) nous apprend qu'il y en sut également de très bonne heure en Égypte, car il parle de moulins à sucre établis sur la rive gauche du Nil, à Terennout, localité située à environ quarante milles de France au nord-ouest du Caire.\* Nous pourrions démontrer de même, avec preuves à l'appui pour le X° et le XI sibele, l'existence de plantations de cannes à sucre éparses dans tout le nord de l'Afrique.\* De cette région, la canne à sucre passa en Espagne à la suite des Arabes: ' elle y fut l'objet d'une culture très soignée et l'on y fabriquait 🔳 sacre suivant toutes les règles de l'art." Ce furent encore les Arabes, très probablement, qui acclimatérent la canne à excre en Sicile.º Les preuves les plus anciennes de l'existence de cette culture dans l'île ne rementent, il est vrai, qu'à l'époque de la dominativa normande, mais le nom de "massare" que l'on y donnait

des XIII et XIIII siècles, p. 56; Ægid. Cerbel., De composité medicamentée, éd. Choulant, v. 564 et m. (cf. præf., p. xxix et index, p. 207); Guiot de Provine, Bible (dans Barbasan et Méon, Fobliquez et contes, II, 891 et a.), v. 2024.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Bhasis, dans Im Beitar, II, 36; Aviocane, 8d. Piemp., lib. II, p. 241, et dans Gildemeister, p. 177.

The Hacukal, Account of Sound, transl. by Anderson, I. c., p. 55: Edvini, I, 185; Yaqout, p. 506, 466, 510, 589 et s.

Chema-addin (p. 288) no parle que de Khuraman et de l'Itali.

istachri, p. 87.

Description de l'Afrique explontrienale: Journ. ariat., 6° strix XII, 415.

Ru Hacukal, ibid. \*\* serie, XIII.
 164, 288, 243; El Bekri, ibid. 5° série,
 XII, 456, 490, 532; XIII, 480 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le calandrier de Cordone de l'année 961, par B. Dony, Leyde, 1878, p. 26, 41, 91.

<sup>\*</sup> Iba-al-Awam, Lière de l'agriculture, trad. Clément-Hullet, I, \$65 m sa., et préface, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amari, Storiet dei Museimani in Sicilia, II, 445.

encore aux moulins à sucre est d'origine arabe; 1 c'est une preuve déclaive de l'introduction de cette culture par les Arabes.

Ainsi, avant les croissées, les Occidentaux trouvaient déjà le sucre presone à leurs portes: des le début de cette période, ils prirent auxmêmes possession de pays où se cultivait la canne à sucre. Nous avons signalé, à ce sujet, Tripeli, d'après le témoignage d'Istachri: ce fut précisément là que les premiers croisés virent la canne à sucre pour la première fois: ils en humaient le suc avec délices.1 Les documents nous permettent de suivre la culture de la canne à sucre dans cette région à travers tout le Moyen-Age.\* Plus tard, les croisés furent heureux d'en trouver pour étancher leur soif à Valenia (principauté d'Antioche): Aboulféda confirme presement ca fait: ontre Valenia, II nomme encore Markab, autre localité cituée à un mille de là, et, à propos de cette dernière, il sjoute que ses habitants faisaient le commerce de figues confites dans la sucre. Il y avait également des plantations dans les environs d'autres ports de la Syrie, tels que Tyr. Sidon, Beyrout, Acre, Césarée et dans l'intérieur sur les bords du lac de Tibériado et du Jourdain, à Jéricho, à Naplouse.10 La piupart existaient déjà avant l'arrivée des croisés. Les Syrisus no savaient pas sculement cultiver 📗 canne 🖈 sucre; ils connaissaient 🛍 manière de l'écraser sous des presses pour en extraire le jus, de concentrer le jus aur le feu et de 📕 sécher ensuite lentement jusqu'à la formation

Descriptiones Terra sameter, nac. VIII.
—XV, p. 968.

<sup>\*</sup> Doc, de 1176, publ. dans Pirri, Sicilia sacra, I, 454. Nous reviendrous un pen plus loin sur ce mot.

Alb. d'Aix, 64. Bongare, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Edrici, I, 856 et s.; Burchard., p. 22 (dams on passage, M. Laurent exhibition awar raison in lecture calamettis an mot canadia); Aboutt., Géogr., II, 2, p. 30; Chams-eddin, p. 282; Ghistole, p. 260; Machant, p. 211, 236.

Fulch. Carnot., éd. Bougars, p. 401; Hist. Bioron., para non., ibid. p. 504 et a.; Aboulf., l. c., p. 52.

Guill. de Tyr, XIII, 8 (l'auteur fait le description du vaste système d'irrigatiens adopté); Burchard., p. 24; Taf. et Thom., I, 169; II, 868 et a. Un passage de Ghistele, p. 68, prouve que ces plantations existaient encore longtemps après.

<sup>\*</sup> Burchard., p. 96; Strehlke, Tab. ord. Scates., p. 51; Job. Poloner dans Tobler,

Wilbrard d'Oidenbourg, p. 167, et Chroniques de Chypre, citées dans Mas Letzio, Hist de Chypre, I, 278; Guedi, p. 416.

<sup>&</sup>quot;Strehlie, E. c., p. 17, 20, 69; Pasti, (lod. dépl., I, 50, 178, 209, 249; Prutz, Maliner Urinardon, p. 118. Jeinville (Rec. des Sist. de France, T. XX), p. 276, dit avoir vu des cames a sucre à Passepoulain, localité située entre Aste di Tyr.

<sup>\*</sup> Cartulaire du S. Sépulore, éd. Rozière, p. 277.

Johnso Review, publ. par Wüstenfeld, p. 459; Jacq. de Yitry, p. 1075 et n.; Thiotmar, 6d. Laurent, p. 88; Burchard., p. 58, 59; Ricold. de Monte Croce, p. 109; Frescobaldi, p. 128; Bucci, p. 888; Nicc. in Poggibonsi, II, 828; Streklie, op. cit., p. 9; Pruts, Culturgesch. der Kreutz., p. 584.

du sucre.1 Quand les Occidenteux eurent pris pessession de pays, fis. se gardérent d'abandonner cette culture, car c'était une source de beaux revenus.1 Quant à la fabrication du sucre, ils suivirent exactement les méthodes adoptées avant eux: l'origine arabe de ces méthodes ressort. de ce détail qu'ils avaient introduit dans leur langage le nom de mosera pour désigner leur presses.\* A Acre, on faisait travailler à la fabrication du sucre les prisonniers musulmana.4 A Tyr, cette industrie était tellement prospère, que Frédéric II de Hohenstaufen y demanda des ouvriers pour les envoyer à Palerme: les fabricants de sucre de la Sielle avaient perdu les bonnes traditions et l'empereur voulait y relever cette branche d'industrie.4 Tyr expédia toujours besucoup de sucre en Occident.4 En somme, pendant la période des croisades, c'était en Syrie que l'Occident se fournissait principalement? Quand les états latins enrent succombé, l'île III Chypre hérita d'une partie de leur clientèle; mais, jusqu'à la fin du Moyen-Age, la Syrie, et en particulier les disticts de Damas et de Tripoli,\* continuèrent à envoyer en Europe du socre sons toutes les formes, sucre en pains, sucre candi, ancre en poudre.

Alb. d'Aix, p. 270; Juoq. de Vitry, p. 1075, 1090; Burchard, p. 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le seigneur de Tyr se faisait de gros revenus avec ses plantations de came à sucre: Burcharé., p. 24.

<sup>\*</sup> Taf. et Thom., II. 369; Strehlke. 5. 9, 28; Cartulaire du S. Sépulore, L. c. Dans le Wochenblatt der Johanniterordens-Balley Brandenburg, 40 mmée (1968), p. 111, M. Roten dit que 🖿 mot arabe Massera avait à l'origine la signification d'une localité où d'un apparell on se faisait l'opération de presser m d'écraser, et qu'on l'a employé plus tard pour désigner la quantité de matière pressée que peut livrer l'appareil en une fois. Sous la domination françue, on employait le même mot pour les presses à l'huile on à vin (pressoir): Tef. et Thom., II, 580; Paoli, Chd. dept., I., 89. D'après M. Rosen, le mot Mamera s'emploie encore de per jours en Syrie pour dérigner le moulin où se fait l'huile de cécame, et, en Espagne, on appelle Almezera un monlin a buile. Dozy et Engelmann, p. 41; Dozy, Gloss. de l'éd. d'Edrist. Deser. de l'Africus. D. 845 et a

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Michard - Refrand , Bibliothèque che proincies, IV., 126.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Huillard-Bréholtes, *Hist. dépl. Fri*darioi II, T. V, pars 1, p. 674. La demande était adressée au maréchal Riccardo Filangieri, alors gouverneur ée Tyr au nom de l'empéreur.

<sup>&</sup>quot;Unde per institures ad ultimas critic partes deportatur": Guill de Tyr, XIII, 8. Quand une ville telle que Venire avait à Tyr une nombreuse colonie qui s'accupait alle-même de la production de sucre, le commerce devait nécessairement s'en ressentir.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pagol., p. 49; "Acri di Soria, quando era in mano di christiani." Acris. de Jirun., II, 174, 176; Tal. et Thom., II, 983.

Pagol., p. 997, 998, 811, 362 et en; Uzz., p. 114, 191; Pasi, p. 39, b., 45, a, 61, b. Nous avont déjà prouvé dans les notes précédentes, par des citations emprentées à des voyageurs, que la canné à sucre était encore cultivée en Syrie longtemps après la fin des croisades.

<sup>&</sup>quot; Il est vrai que ce sucre en pains était de la plus maxvaine qualité: c'est, de moins, ce qu'affirme Pagolotti, m 1988.

Après la chute des états latins de Syrie, l'Ile de Chypre, 1 nous l'avons déjà dit, hérita d'eax en partie: entre autres branches d'industrie qui s'y transportèrent, il faut nommer la culture de la canne à sucre et la fabrication du sucre. Le sol se couvrit un peu partout de plantations, mais la culture se concentra principalement dans les districta de Baffo et de Limisso. Les rois s'en occupaient personnellement et c'était aux environs de Baffo que se trouvaient leurs principales exploitations: les produits se vendaient en général à des marchands vénitiens, mais on ne les refusait pas à ceux des autres nationa. Lea Cornaro, grande famille vénitienne, possédaient sur le territoire de Limisso, Episcopia (Piskopi) de vastes plantations: (Phistele les appelle "le principal chantier de fabrication de sucre de toute l'île de Chypre"; quand l'Italien Casola les visita (1494), il y vit quatre cents personnes occupées à la fabrication du sucre: les meilleurs produits s'expédiaient à Venise. Les terres des Cornaro étaient limitrophes du casal de Colossi, propriété des chevaliers de Rhodes qui y exploitaient des champs de cannes à sucre et des raffineries dont le produit était généralement livré à la maison Martini, de Venise.\* L'orde de S. Jean possédait encore dans File d'autres biens affectés à la même culture.\* Le sucre de Chypre s'écoulait en très grande partie en Occident: presque toujours c'est le lieu d'origine désigné du sucre en poudre.

Sous le rapport de l'abondance de la production. l'Égypte l'emportait, Il ce qu'il semble, de beaucoup sur tous les autres pays riverains de la Méditerrannée." Les plantations de cannes à sucre se dévelop-

On trouvers un peu plus de détails que je ne puis en donner ici, au chapitre sur "la culture de la canne è sucre et la commerce sous les Lusignana," dans Herquet, Kimigepestallen des Houses Lusignan (Halle, 1881), p. 165—170.

Mas Latrie, L. c., III, 216—295; Chistete, p. 245.

Mas Latrie, L. c., H. 484, 455, 457, 506; Ghistele, L. c. On envoyalt de là du sucre à Landicès et à Beyrout: Mas Latrie, H. 373; Casati. La guerra di Chioggia. p. 168 et s.

<sup>\*</sup> Viaggie a Gerusalemme (éd. Porro), p. 48. Voy. anni l'extrait id soyage de Capodilista, dans Mas Latrie, III, 76 et a.; Landgraf Wilhelms des Impfern con Thiiringen Pilgerfahrt, publ. p. J. G. Kohl.

p. 90, et le pèlerinage du chevalier Hans Bezu. von Eptingen, dans le Schweis. Geschichtsforncher, VII, 848.

Stephan von Gumppenberg, p. 846;
 Georg, Gennicensis, p. 616;
 Sanat., Diar.,
 X. 106;
 Sathas, Doc. init., III., 85 et a.

<sup>8</sup> Mas Latrie, III, 27, 98.

<sup>&#</sup>x27; l'bid. H, 499, 500.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 64, 210, 227, 354; Uzz., p. 28, 89, 191; Chiarini, p. lazin; Bonaini, Stat. Piz., III, 521; Archiv. stor. ital., 3\* série, XII, 2\* part., p. 126; Mas Latrie, II, 95; III, 736, 775, 777; Archiv. de l'Orient latin, II, 2, p. 25.

<sup>\*</sup> Calcachandi (op. oit., p. 54 et s.) entre autres, parle de l'aliendance de la production du sucre en Egypte.

paint le long du Nil depuis la Haute-Égypte jusqu'à son embouchare; mais les meilleurs terrains étaient les terres basses arrosées par les branches de Rosette et de Damiette.¹ Partout, dans les villes, dans les campagnes, on rencontrait des constructions spéciales, où la caune à sucre, seiée à l'avance, était écrasée sous de grandes meules tournées par des bouis; il côté se trunvaient de vastes chaudières pour cuire le jus.² Le sucre fabriqué par les bouilleurs remplissait les marchés du Caire et d'Alexandrie et était spécialement réputé pour sa boune qualité.ª Nous reparlerons des différentes espèces de sucre fabriquées en Égypte quand nous aurons achevé de passer en revue les différents pays du bassin de la Méditarranée où l'en s'occupait de la même fabrication.

Faut-il compter dans ce nombre l'Asie-Mineure? cela paraît douteux. Chehab-eddin énumère bien, parmi les produits de ce pays, un sucre d'une saveur parfaite: ni âcre ni trop dour, dit-il; mais, comme un instant auparayant, il était question de miel, il semble très probable qu'il n'est pas question ici du sucre de canne, mais de la matière sucrée du miel. M. Tafel ayait cru retrouver une allusion à des plantations de cannes à sucre en Bithynie, dans un passage du traité de 1904 par léquel les croisés consommèrent le partage de l'empire grec; mais il a dit reconnaître qu'il s'était trompé et substituer la correction servochorise à la lecture succorsis qu'il ayait d'abord adoptée. Enfin, il est yrai que Pegolotti mentionne le sucre parmi les articles qui se trouvaient sur les marchés de Satalia et de Lajazzo, mais cela se prouve rien, d'autant misux qu'il est démontré que les habitants de Sa-

Edrici, I, 198, 194 et a., 199, 804;
 Aboulf, II, 1, 140; De Sacy, Christomethie arabe, I, 978; III, 7 et a.; Fremobaldi, p. 82, 84; Sigoli, p. 189; Gueci, p. 989;
 Lannoy, p. 112; Pileti, p. 847; Simon Simeonic, p. 84, 43, 68; Baumgurten, p. 89;
 Harff, p. 68 et a.; Ghistele, p. 124, 905.

<sup>9</sup> Edrini, I, 129; Frescobaldi, p. 40; Sigoli, p. 190,

Prescebeldi, p. 27; Pegol., p. 86, 364.
Sigoli, p. 190; Boldmarde, p. 249; Haython, Kiel eriest, Helmet. 1565, p. 48.
Cétait pour ne pas le gâter qu'en l'expédiait pur caravanes vers le Syrie et la Mésopotamie: Kier. regis Ricard., I, p. 890; Makrisi, l. c., l', l. p. 87.

Not. et extr., XIII., 888.

<sup>1</sup> Tafel, Kommenen and Normannes, p. 55, not.; cf. Taf. et Them., I, 475 et a. <sup>2</sup> Perol., p. 42, 44.



<sup>\*</sup> Harf., p. 63; Leo Africanus, Descriptio Africa, Antv. 1556, p. 265, h. On comptait once present à sucre dans le ville de Maniaouy, district de Suid (en amont du Caire), et dix-sept sur les domaines du naib Mangon Timour: Ibn Batouta, I, 101; Mahrizi, Hist. des suitores manufoule, II, 2, p. 67. A Damiette surtout, on fabriquait besucoup de sucre: voy. Khalil Dhaheri, dans ill Sacy, L. c., III, 8. et dans Volney, Chaures, II, 266.

Dans ses notes de l'éd. de Makriri, II, 1, p. 3 et s., Quatremère parle des machines retatives dont on se servait en Égypte pour la fabrication du sucre candi.

talia précisément, et ceux de Candelore, sa voisine, s'approvisionnaient en Égypte. D'ailleurs, étant donnés le climat de l'Asie-Mineure et la nature du sol, on ne voit guère quelles seraient les parties de ce paya où la culture de la canne à sucre eut un s'accilmater.

On peut appliquer la même observation à la Grèce continentale: cependant, il paraît que du vivant de Sanuto, c'est-à-dire au commencement du XIVe siècle, en cultivait la canne à sucre en Morée. Enfin, noue pouvons compter, sans hésitation, au nombre des pays producteurs de sucre, les lies de Rhodes et de Candie. Ceci nous amène à l'extrême limite des pays compris dans l'appellation générale de Levant, et maintenant nous en savons assez pour dire quels étaient, au Moyen-Age, ceux de ces pays qui fournissaient le sucre à l'Occident. On peut les diviser en deux estágories, d'après l'importance de leur production, 🔳 placer dans la première l'Égypte, la Syrie et Chypre, dans la seconde, et, au besoin, dans une troisième, Candie, Rhodes et la Morée. Noublions pas, cependant, que l'Occident ne s'approvisionnait pas exclueivement dans le Levant et que le sucre de Sicile<sup>5</sup> était fort répandu dans le commerce. En effet, tous les souverains qui se succédérent dans l'île, rois Normanda, princes de la maison de Hohenstanfen ou de la maison d'Aragon, y donnérent, les mêmes encouragements à la culture de la canne A sucre et à la fabrication du sucre; on l'y produisait à si bon marché que les Vénitiens sux-mêmes le préféraient parfois à celui de l'Égypte et de la Syrie. Il n'est pas rare de trouver, au Moyen-Age, parmi les articles de commerce, du sucre d'Esparne." Enfin, vers la fin de cette période. le sucre de Madère vint faire une sériouse concurrence à tous les autres. Cétait l'infant don Henrique de Portugal qui avait introduit cette culture

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sanut., p. 29.

Sanut., p. 94; of Ritter, Verbreitung ske Zuckerrohrs, 1. c., p. 400 et s.

<sup>\*</sup> Pegol, p. 364,

<sup>&#</sup>x27;Sanut., I. c.; extraits des Misti: de l'an 1980, dans Mas Latrie, I. c., II, 186; de l'an 1984, dans Daru, Hist de Venice; cl. Archie. Venet., EVIII, 69; Fel. Pabri, III, 280.

Usa., p. 84, 145, 191, 195 et a; Chiarini, p. Iviii, b; Pasi, p. 55, b, 119 a, b, 152, b; Rymer, Federa, VII, 745; Brown, L'archivia di Venezia, con riguardo speciale alla storia inglese, Venez. e Torino, 1865, p. 286, 288. Pour le sucre de Palerme, voy. Paciole, Trattato de computi, p. 79 et sa.

Pirri, Sicel. sacra, I, 464; Huge Palonadus, dans Del Re, p. 214; Huillard-Bréholles, Hiel. dipl. Friderici II, T. V. I., p. 574, \$89; Capitala regni Sicilia, 6d. Testa, p. 567, 572; Scini, Topografia di Palermo (1818), prove et annot, p. 86, not. 98; Canment, Voy. de Jirus., p. 106, 117. On trouvens encore d'autres dates dans Ritter, op. cit., p. 401 et sa., et Amari, Storio dei Musulmani di Sicilia, II, 445; III, 785 et a.

Ritter; p. 491 : l'autour n'indique pas sa source.

<sup>\*</sup> De Valence, par exemple: Paci, p. 196, b; Brown, I. e., p. 296; de Malaga (Malicha, Meligue): Unn., p. 59, 191; Warakünig, Hist. de Flandre, IV. 347.

dans l'île, en y envoyant des plants de Sicile, et elle y rénait si bient que, tout d'un coup, le marché européen regorges de sucre II un point incomm jusque là; cette surabondance produisit une forte baisse sur les sucres du Levant, de Sicile et d'Espagne. D'un autre côté, les Portugais se donnaient beaucoup de mouvement pour placer leur marchandise, et, vers 1490, on commença à voir ces produits exotiques jusque dans les boutiques de Gênes et de Venise. Peu de temps après, le Nouveau-Monde, récemment découvert, expédiait sur le marché européen du sucre de qualité supérieure à tout ce qu'on avait connu jusqu'alors et les pays de la région méditerranéenne, placés dans des conditions inférieures et sous III rapport du climat et sous celui du prix de la main duravre, durent s'avouer vaineus et renouver à cette industrie.

Il n'entre pas dans notre plan de retracer l'histoire des procédés de fabrication du sucre de canne au Moyen-Age. Il nous suffit de savoir que l'on commaissait, dans les pays riverains de la Méditerranée, les manipulations essentielles du raffinage, concentration du jus sur un feu lent, clarification et cristallisation, et qu'on pouvait à volonté faire, soit des pains de sucre d'une blancheur, d'une densité et d'une dureté irréprochables, soit du sucre candi d'une transparence parfaite. On raffinait le sucre tantôt plus tantôt moins, d'où la distinction du sucre en trois catégories, suivant le nombre des cuites. Pegolotti connaissait plusieurs sortes de pains de sucre et les classait dans l'ordre suivant, d'après leur qualité, en commencant par la meilleure: suscèses (dense,

 Cadamosto, dans Ramusio, I, 98, a.
 Les barques portagaisse portaient le sucre de Madère jusqu'à Péra et même plus lois encore: Sanet., Diar., I, 916;

cf. 11, 138, 165.

\* Hartm. Schedel, Liber chronicarum (Norimb. 1498), foi. cerc; Malipiero, Annali Veneti, p. 681; Sanut., Diar., I, 271; voy. encore Capmany, IV, append., p. 35.

\* En 1490, Ludwig Rottengatter, d'Ulm, charges Hans Keller, son demontique, d'acheter pour son compte à Giev. Spinole, de Génee, 450 pains de sucre de Madère, pessant ensemble 8183 livres, au prix de 396 lire: Zallachr. für Stuatawiss., 1881, p. 845, 850.

Sanut, Diar., I, 270 et a., 308, 640: H, 882 et a.; Malipiero, Assali Versii, p. 680, 683, 640, 647.

Les renseignements ne manqueralent pas peur une étude de ce genre: je me contenteral de citer: Plateariat, Oliver instanz, p. celli; Bartholomana Anglicas, De proprietatibus rerum, lib. XVII, cap. 197, De zamaro; M. observations recuellies par Burchardas de Mente Sion (éd. Laurent, p. 87) en Paleatine, par Arnold Haeff (p. 88) en Égypte, par l'aumont (p. 117) m Sielle; enfin, le passage d'Iboul-Awam (I, 667) relatif à la fabrication du sucre chez les Arabes d'Espagne.

<sup>1</sup> Cest l'opinion de M. Hœfer (Hist. de la chimie, I, 448): elle est basée sur les données de Bartholomeus Anglieus W de son traducteur Corbichon.

" L'espèce dénommée en langue ambe tabarrest (Edrist, I., 208) devait son nom à m que, pour la camer, il fallait empleyer la hache (tabar).

\* Usz., p. 165, 191; Pani, 54, s, b. 55, b, 64, a, 91, b, 114, a; Mas Latrie, III, 290, 289, 497, 585.

d'un beau blanc, de forme pyramidale), coffettino (arrendi an sommet), 1 bambillonia (pyramidal, de grandeur variable)," musciatto (grand, aplati au sommet, moins dense et meilleur marché que les précédents, bon nour le petit commerce), domaschino (le moins bon de tous, tantôt plat, tantét pointe au sommet). Le sucre en poudre (polvere di succhero ou simplement polvere) était aussi moulé m forme de pain au sortir de la chaudière, mais, comme il était trop peu concentré, il manquait de consistance et se réduisait en poussière pendant le transport; on préférait le sucre sec, bianc et en gros morceaux. Nous avons déjà vu que l'île do Chypre fabriquait ce produit en grandes quantités et d'oncellente qualité. C'était le plus apprécié; puis venaient, par ordre de mérite, ceux de Rhodes, de la Syrie, de Krak<sup>e</sup> et d'Alexandrie: cette dernière dénomination comprenait probablement celui du Caire," que certains auteurs nomment à part. On séparait souvent de la partie la mieux raffinée d'un pain, la pointe, qui l'était moins, et on les vendait à part (samburi et polvere desamburade).º A côté du sucre en pain et du sucre en poudre obtenu, comme nous venous de le dire, on trouvait encore dans 🔳 commerce le sucre candi: on le voulait en gros morceaux, transparents et finement cristallisés.10 Le mot condi est origipaire de l'Inde et est arrivé en Occident en passant par la Perse et nar l'Arabie.11

Pegol., p. 298, 362. Dans ce pasmge, il est dit que cette espèce était peu connue en Occident, parceque presque toute la production était réservée pour le Saitan (d'Égypte). Pasi la cite cependant souvent comme article d'exportation de l'Égypte: p. 41. b, 54, a, 67, a, b, 58, a, 81, b, 144, e, 150, a; Douet d'Arcq (p. 245 et s., 258) écrit musicarrol.

Pegol., p. 210, 298, 311, 362; Bonaini, Stat. Pie; HI, 591; Douet d'Aroq, p. 215, 220, 246; caffon, ibid. p. 206, 213; Ordonn. des rois de France, II, 535.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pegol., p. 210, 298, 311, 338; Uzz., p. 191.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 298, 311, 368,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid. n. 998, 311, 863; Uzz., p. 114, 191.

<sup>&</sup>quot;Cranco": Pagel., p. 865 et a.; l'épithète "di Moureale" (p. 364) indique clairement qu'il s'agit de la forteresse de Krak (Kèrek), située dans le voisinage de Chobek (Mons regulis), au sud de la mar

Morte, et dont le nom revient souvent dans l'histoire des croisades. "Eleracco" (p. 207) est une mauvaine lecture.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La principal source à consulter pour ce qui précède est Pegolotti, p. 864—266; Voy. aussi p. 997.

<sup>\*</sup> Pagel., p. 997; Usz., p. 93.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 364; Kes Latrie, III, 68, 249.

<sup>\*</sup> Pegol., p. 864.

<sup>&</sup>quot;Khanda" en sanscrit, signifie origimairment morceau: Lamen, Ind. Alterth., I, 272. Il ne feut pas se laleser induire en screur par l'expression latine "saccharura candidum", employée au Moyen-Age, p. ex. dans Rymer, Findera, VII, 283: da même, l'étymologie "Cuadia", nom de l'île de Crête, est inacceptable. On rencontre, m lieu de "Kand", le symonyme "anbat" en idiome arabo-persan, p. ex. dans Chehab-eddin, p. 176, 219: voy. à ce sujet Quatremère. Cette minetitution nous fait commeltre en que c'est que le

## 698 Supplément I. — Articles d'échange entre l'Orient et l'Occident,

Pendant la fabrication du sucre, tente la masse ne se cristallimit pes: une partie du jus formait une viscosité jaune et épaisse, qu'on faisait écouler ou qu'on retirait de la chaudière à la cuiller.<sup>1</sup> On en remplissait des tonneaux et on la livrait au commerce sous le nom de miel sucré (mel sucure, succora melléte, suiel dé calameie, mell sucre) on de mélasse (mellaci, mellas).<sup>2</sup>

Parfois, on parfumait le sucre en mélant au jus de cuisson de l'eau de rose ou de l'easence de violette: on obtenait par ce procédé, d'une part le succhero rosato, sucre rosat, roset vermeil,<sup>3</sup> d'autre part le succhero violato, succherom violaceum etc.<sup>4</sup>

A l'origine, les médecins arabes recommandaient le sucre pour les maladies de la poitrine, et, à leur imitation, en Occident, on l'employa d'abord presque exclusivement en médecine. Les croisés ne le connurent, dans le commencement, que comme remède, et, pendant plusieurs générations une partie de celui qu'ils fabriquaient eux-mêmes était envoyé dans les hôpitaux de la Terre-Sainte à titre de dons pour les malades. C'est pour le même motif que les premiers ouvrages de médecine traitent du sucre non-seulement au point de vue de son emploi, mais aussi au point de vue de sa préparation. Les apothicaires en étaient toujours apprevisionnés: il est vrai qu'au Moyen-Age ils tenaient en général en même temps une boutique d'épiceries. Dans les temps anciens, c'était un article d'un prix trop élevé pour qu'on le prodiguât dans les mets et les boissons ordinaires, et, sous ce rapport, on y suppléa pendant longtemps au moyen du miel indigèns. Cependant, dès le temps des Comaènes, les Grecs avalent du goût pour l'eau sucrée. A mesure

<sup>&</sup>quot;mere nebeth" du tarif du royanne de Jérosalem /doris, II, 176).

Harff, p. 68; Burchard., p. 87; Platenzins, Circo cinetons, p. cclii.

<sup>\*</sup> Yoy. les autours cités dans la note précédente, et, en outre, Mas Latrie, II, 499 et m.; III, 497; Piloti, p, 878, 876; Warnhamig, Hist. de Flandre, IV, 346.

<sup>\*</sup> Pagel., p. 296; Méragier de Purés, II, 119, 129, 274 (se dernier passage contient une recette pour le fabriquer).

<sup>\*</sup> Pegol., p. 996. M. Franciaque Michel, L. c., p. 499, cite plusieure passages ch il a relevé ces noms: il les a trouvé en partie dans des manuscrits. Sur ces deux competitions, vey. Armoldi Villanovani, Opp., Benil., 1596, col. 437—488.

<sup>\*</sup> Les plus andens exemples commus sent cités dans Ritter, L. c., p. 878.

<sup>\*</sup> Strehlte, Tab. and Louton., p. 9, 28, 69; Razière, Cartulaire du S. Sépulors, p. 277.

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup> P. ex. Platearins, l. c.; M. Francisque Michel (l. c., p. 789) ette d'autres exemples.

<sup>\*</sup> Joh. de Garlandia, Dictionarius, td. Schiller (Lexicographic lat. du XII\* « XII\* « XIII » ( XIII » (

Rogers, Hist. of agriculture and prious in England, I, 623 et s., 661; Lober, p. 78; Hirsch, Dannigs Handeleund Generhogeschichte, p. 345.

<sup>\*\*</sup> Enothetius, Manuelia Communi Implementatio functorio, dans les Opp., éd. Infel, p. 206. Dans ce passage, Bustathe transforme le nom du sucre en planique, main il compatt le vértible nom et l'éarit,

que le sucre devint moins cher, l'usage des fruits confits et des autres sucreries devint plus général. L'Espendant jameis, taut qu'on ne connut ni le café III III thé, le sucre ne fut un article de consommation journalière indispensable comme il l'est devenu de nos journ.

#### Tissue.

Dans les pages qui vont suivre, nous nous proposons d'étudier les produits de l'industrie des textiles au point de vue spécial des échanges entre l'Orient et l'Occident. Mais, avant d'entrer dans le détail et tout en faisant des réserves en faveur de nombreuses exceptions, nous pouvons poser tout d'abord en thèse générale et comme un fait incontesté, que le commerce des tissus donnait lieu à deux courants en sens inverse, l'un d'Orient en Occident pour les tissus de soie et de coton. l'autre d'Occident en Orient pour les tissus de laine et de lin. Nous nous occuperons d'abord des produits de l'Orient et de leur importation en Occident.

Pendant les premiers siècles du Moyen-Age, chez les peuples de race romaine et germanique, les laigues se permettaient rarement 🔚 luxe coûteux des étoffes de soie. L'Église, au contraire, déployait, sous co rapport, un faste pompeux. Rome, naturellement, donnait l'exemple. Tout ce qui se faisait de plus beau comme tissu et comme modèle se trouvait là et les magazins de la ville tenaient à la disposition du monde de l'Occident un choix varié d'étoffes de soie ou même d'ornementa d'église et d'habita sacerdotaux tout faits. Le Liber pomificalis renferme tous les détails désirables sur la nature et l'origine de ces ornements. Les dessins tissés dans l'étoffe des ornements et des tapis de cette époque, lions et éléphants, faisons et paons, griffons et basilies, présentent un caractère oriental très marqué. Cependant, comme les Greca n'aimaient pas moins que les Arabes ce genre d'ornementation. et comme, d'autre part, dans les dessins auxquels nous faisons allusion en ce moment, l'imitation de la nature entre pour une part tout aussi arando que la symbolique chrétienne." le fait seul de la représentation d'animany dans les dessins ne suffit pas comme preuve que ces étoffes aient été fabriquées en pays chrétien ou en pays musulmen. A cet egard les nons sont les plus stre indices, et. dans 🗷 nombre de ceux que les sources donnent à ces étaffes, il en est un qui décèle d'une manière certaine une origine sarragine. Je no parle pas ici de l'épithète

dans un autre passage (Opp., p. 168), tel qu'il doit être: ecizzaç.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leber, m. 74, 75, 77, 98, 90; Ménagier de Paris, dans les passages déjà cités.

<sup>\*</sup> Liber pontif., éd. Vignoli, II, 241, 365; III, 14, 18 et a., 71, 979.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bock, Liturgische Gewönder, I, 9, 11.

"de Tyr" que le Liber pontificalis emploie dans la description de certaines étoffes; ce n'est point une indication d'origine; cala signifie simplement qu'il s'agit d'une étoffe pourpre. Mais tout autre est la signification d'une autre épithète moins commune: "d'Alexandrie"; car 🛍 l'étoffe ainsi qualifiée n'avait pas toujours été fabriquée à Alexandrie même, elle avait tout au moins été achetée dans cette ville. Au reste, la plus grande partie des étoffes employées à la confection des ornements d'église provenait bien de l'Orient, mais de l'Orient chrétien. Les croix, les tableaux complete représentant des traits de l'histoire ou de la légende des saints, que l'on voit au milieu des figures d'animaux et des arabesques, sont un signe originel infaillible. En outre, toutes les étoffes de soie sont classées sous des noms grecs: la pourpre est souvent appelée Blatthin byzantin (blatta, Blarria).1 Sarrasines ou grecques d'origine, ces étoffes de soie arrivaient à Constantinopla, d'où les marchands amalfitains ut vénitiens les emportaient à Rome: nous avons ve qu'en dépit des ordonnances qui réservaient les qualités. les plus fines pour l'empereur et en prokibaient l'exportation, ces marchands savaient s'en procurer. D'ailleurs, avant le grand achisme d'Orient et, plus tard, dans les moments où Il semblait se faire un rapprochement entre les deux églises," les papes requrent en présent des empereurs byzantins bien des pièces de magnifiques étoffes destinées à décorer les églises de Rome. D'antre part, pendant la période où Phérésis iconoclaste était maîtresse de Constantinople, les tisseranda en sole de la Grèce, réduits à mourir de faim, émigrérent à Rome; ils y importèrent des traditions qui se conservèrent pendant longtemps, et Rome ent des ateliers où les papes ponvaient faire fabriquer, sous leurs yeux, des ornements, des nappes d'autel, des tapis de soie.

Importé à Rome par des Grecs fugitifs, l'art de tisser la soie pénétra en Espagne à la suite des Arabes conquérants, et il y atteignit un tel degré de prospérité que, dans la seule ville d'Alméria, on comptait jusqu'à huit cents métiers. Cette industrie eut également un cer-

envoya au pape "vestem de purpura inperiali": Lib. pontif., III, 167.

Jacq. de Vitry, p. 1673: "Tyrii primi dicunter ex murice tiaxisse perparan, unde pretiorior purpura hodie Tyria appellatur." Cf. Guil, de Tyr. XIII, 1.

<sup>\*</sup> Lib. pontif., II, 268, 806, 828, 384 —839, 348, 345; III, 30, 28, 56, 57, 58, 272. Voy. le vers "Cocco bis tinctos Urbi dat Grecid pannos", dans Mabillan, Vetera anaiscia, p. 370. "Triblat da Gréce": voy. Schults, Höfisches Leben, I, 260 et =

<sup>\*</sup> L'empereur Michel III. par exemple,

<sup>&#</sup>x27;Michel Paléologue fit don au page d'un "Dorsale" couvert de figures: voy. Labarte, Hist. des arts industriels su moym-age et à l'époque de la remaissance. IV, Paris 1886, p. 341 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Edrini, Deser. de l'Afrique et de l'Espagne, éd. Dony et Guaje, p. 240. Pour ce qui concerne les Baléares, voy. Gente Récordé L éd. Stubbe, II, 132. Les mierles

tain éclat en Sicile.<sup>2</sup> A l'exemple d'autres aouverains arabes, les émirs y entretenaient, dans les dépendances de leur palais, une fabrique de soieries (tiras) dont les rois normands héritérent plus tard;<sup>2</sup> ceur-ci laissèrent les tisserands musulmans à leurs métiers, mais ils infusèrent à leur fabrique un sang nouveau en y introduisant des prisonniers ramenés de Thèbes et de Corinthe: pen à peu les Musulmans dispararent par la mort ou par l'émigration, de sorte que la méthode de travail des dernièrs venus finit, à ce qu'il semble, par se substituer entièrement à celle de leurs prédécesseurs: en effet, dans sa description de la fabrique de soleries de Palerne, Hugo Falcandus n'emploie que des termes grecs qui ne sont assurément pas tirés de son propre fonds.<sup>5</sup>

Avec les rois normands, nous tombons dans la période des croisades. En donnant à un nombre immense d'Occidentaux l'occasion de visiter l'Orient, ces grandes guerres les mirent en contact avec les pays qui produisaient et travaillaient la soie: mis en goût par les étoffes spiendides et les meubles précieux des Orientaux, les chevaliers européens rivalisèrent de luxe avec eux, et la bourgeoisie, enrichie par le commerce, ne tarda pas à les imiter. Les cathédrales de Venise, de Gênes et de Pise s'enrichirent d'ornements de soie de fabrication grecque (palia) dont la fourniture était l'objet de stipulations spéciales, inscrites dans les traités conclus avec Byzance. Le développement du luxe fut si rapide, que les fabriques d'Espagne et de Sicile ne purent plus suffire aux besoins; il fallut avoir recours aux produits du Levant. D'ailleurs, la mode n'en voulait plus d'autres: nous voyoge dans les remans de chevalerié qu'on n'estimait que les objets sortis des mains des habiles artisans surrasina. Il fallait des brocarts d'or pour les tentes sous leaguelles les princes et les chevaliers s'assemblaient dans leurs jours de fête, pour les tentures des chapelles privées, pour les rideaux de lit des chambres princières, pour les drapeaux et les étendards. Dans les villes, les jours de procession, les habitants ne croyaient pas pouvoir mieux faire pour l'ornement des rues que de tendre devant lours fenêtres des tapis sarrasins. Les soieries d'Orient, autrefois ré-

d'Alméria et El Palma sont assez souvent citées dans les romans de chevalerie: voy. Francisque Michel, l. o., I, 288; Schultz, Höflsches Lebes, I, 249, 208.

Amari, Storia dei Musulmassi III Sicilia, II, 448 et z

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ibn Giobair, éd. Amari, dans l'Archir. stor. ital., ap., IV, 85, 66 et s., et dans Bibl. samb. sic., trad. I, 148; Amari, Storia, 111, 798 et ss.

<sup>&#</sup>x27; Voy. Del Re, Cronisti e scrittori Napol., I, 290: "amita, dimita, trimita, eximita, exarentamenta, diarholos, diapisti". Le nom caimita se retrouve dans ce passage du Roman d'Alexandris: "un samit de Palerre, vermell ou vermema": Francisque Michel, Recherches sur le commerce, Il fabrication et l'usage des étoffes de sois, d'or et d'argent etc., I, 172.

<sup>\*</sup> Francisque Milebel, i. c., II, 64 40 06.

servées exclusivement aux églises pour l'ornement de leurs autels et de leurs murs, devinrent la décoration ordinaire des palais princiers, des châteaux de la chevalerie et des maisons bourgeoises; les princes, les chevallers, les patriciens, leurs femmes et leurs filles parurent en public revêtus de brocarts d'or su'autrefois les prêtres seuls portaient dans les cérémonies religieusses.

En faisant l'aistoire du commerce du Levant, nous avons indiqué implicitement les pays et les villes d'où l'Europe tirait ces précieuses étoffes, car nous n'avons jamais manqué, lorsque l'occasion s'en présentait de nommer les principaux centres de production et de fabrication de la soie. Toutes les fois qu'à propos d'une étoffe de sois les manuels de commerce, les tarifs de doumne, les inventaires des trécort princiers, 🔤 romans de chevalerie<sup>1</sup> etc. mentionnent son origine, nous retroavons, à peu d'exceptions près. l'un des noms que nous connaissons déjà. Ceux que nous rencontrons le plus souvent sont: parmi les villes, Alexandrie, Tripoli, Damas et Antioche; parmi les pays, la Syrie, Chypre, l'Asie-Mineure (Turchia) et la Gréce (Romania). En comparaison des pays riverains de la Méditerranée, les pays plus éloignée vers l'Orient n'apparaissent que rarement. Il est bien certain que la Perse. l'Inde. la Chine fabriquaient les soieries sur la plus grande échelle, mais les distances étalent trop grandes pour que l'importation de ces articles atteignit en Europe de vastes proportions. Cependant, telle ou telle étoffe de soie pouvait parfaitement sertir du centre de l'Asie, sans que le marchand qui l'achetait dans les ports du Levant connît sa véritable origine: nous verrous tout à l'heure que, pour bien des espèces, leur som seul dénote une lointaine provenance.

Afin d'éviter des longueurs inutiles, je renvoie aux traités spécieux le lecteur curieux de connaître en détail chaque espèce d'étoffe en particulier: je me bernerai ici à dire quelques mots des principaux tissus et je les nommerai dans l'ordre alphabétique, en commençant par les soieries.

ment. D'autres nems sont emprestés à l'antiquité; mais penerait-ou parier séries-sement de tissus de Ninive et de Carthage, dans une histoire du conrocres au Moyen-Age. En debors de ces deux entégories, un ne trouve pas grand chose de nouveau. Néanmains, on ne maraît que remercier M. Schultz pour la peine qu'il a prime de donner un relevé de tous ces nous, dans son livre Das höfeshe Leden, I, 261 et ce.

Les remeignements que l'on peut trouver dans les romans de chevalerie ne sent ni anesi nombreux ni annsi surs qu'en serait porté à le supposer. Les noms de localités et de pays n'y manquent pas, mais, pour une partie ce ne sont que des noms issus de la fantaisie du poète: ce ons est particulièrement fréquent, dans Wolfram von Eschenbach, par example; c'est à cette catégorie qu'appartiement ben nombre de nome sur lesquels les com-

Baldebino, baldacchino: 1 étoffe de sole riche et coûteuse, assez généralement ornée de figures; le tissu était souvent broché d'or; sur la fu du Moyen-Age, on en fabriqua avec un mélange de seie (serieus mixtum) et de matières de moindre valsur, telles que le coton ou le fil, mais, à l'origine, la soie seule était admise. L'étymologie de ce nom a'est pas douteuse: il est dérivé de Bagdad, où cette étoffe fut d'abord fabriquée; au besoin, le fait serait confirmé par un détail historique: après la conquête de Bagdad par Houlagou, le vainqueur imposa aux habitants de la ville un tribut qui se payait, pour une partie, en étoffes de cette espèce. Par la suite, on la fabrique également dans la province d'Ahwaz, à Damas et en Chypre; elle était répandue jusqu'en France et en Angleterre.

Camocato (camocan, camocas): étoffe de soie damassée, brochée d'or, sinon toujours, du moins tres souvent; on en faisait des robes de cérémonie, des ornements sacerdotaux et des tentures pour les appartements. Originairement, cette étoffe s'était fabriquée en Chine, ou les hauts personnages s'en revétaient. Son nom est originaire de ca pays (Kincha ou Kimcha, brocart). Elle fut adoptée en Perse sous le nom de Kimkha ou Kamkha; on la fabriquait à Hérat, à Nichapour et à Tauris. Plus tard, le kimkha gagna du terrain dans les pays arabes, et il existe des preuves de l'existence d'ateliers spéciaux, pour cette fabrication, à Bagdad, à Damas et à Alexandrie. Dans l'Orient chrétien, les Chypriotes et à Conpuiers, l'étoffe en question était connue sous le nom de naucouyage. Elle se trouvait dans le commerce à Famagouste et à Con-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Danz les tarifs espagnels, en rencontre encere la forme "Bagadel": Capmany, Mem., II, app., p. 75, 78.

Michil; I. c., I, 961 et su.; Gay, Gless, I, 183 et sa.

Dony et Engelmann, Glossaire des mots espagnols et portugués déricés de l'arabs, 2º éd., p. 284; Michel, I, 269, 201 et s.

Joh. de Plan. Carp., p. 681; cf. ibid. m 196, 614 et s.

Aboulf., Géogr., II, 2, p. 88; Michel,
 t. I. 954; Gay, I. c., p. 186.

Douet d'Arce, Compten de l'argenterie des rois de Francs, I, 986; II, 996; Uss., p. 196; Michel, I, 262.

<sup>&#</sup>x27; Michel, II. 171 et su.; Douet d'Areq, Le., I, p. xxvi et s.; Yule, Cathoy, II, 488. \* Atté della Soc. Lèg., XIII, 278.

Ibn Batouta, II, 811; Clavijo, p. 214; Le liere de l'estat du grant Caan, p. 67. M. Gay attribue à cette étoffe une origine indiame: cela vient de ce qu'il traduit "c. inde" par "Camocas de l'Inde", tandis que le mot "inde" indique scalement une étoffe III conleur bleue. M. Gay citelui-même un passage d'Ibn Batouta é'où il résulte qu'on importait dans l'Inde des Camocas de Nichapour.

The Bestoute, II, 211; III, 21; Clavijo, p. 113, 118 et a. etc.; Mirishoud, cit. dans Fr. Michel, II, 210; Barboss, Viaggio vi Persia, p. 35 et a.

The Betoute, H, 811; Gay, i. c., p. 267; Documents de 1415 et de 1423, dans Taf. et Thom., inéd.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mon Latrie, Hist. de Chypre, III, 944. 497, 585.

stantinople. L' Famagouste, Constantinople, Alexandrie l'expédiaient en Occident, où elle était très recherchée, notamment à la cour de France.

Damaschino (drap de Damas): cette étoffe fabriquée dans les florissantes manufactures de Damas portait le nom de la ville d'où elle sortait. C'était une étoffe lourde, à dessins tissés dans le corps de l'étoffe.º On la fabriquait aussi en Perse, à Yezd, et à Alexandrie.'

Maramato ou Maramanto (en français marramas ou mairamas) nom dérivé de l'arabe mahramah: c'était un brocart d'or, importé en Occident par les navires vénitiens, génois et catalans, qui allaient le chercher sur les marchés d'Aere, de Famagouste ou de Constantinople. On le trouve dans des inventaires français, employé pour des ornements d'église ou comme étoffe de meubles.

Nacco (macchetto): c'est encore un brocart d'or; ce nom se rencontre souvent rapproché de celui d'une autre étoffe, le maisit (marith)
qui probablement n'en différait que par une nuance. Le mot nacce
est dérivé de l'arabe makh (mekh); massit vient d'un autre mot arabe
mécidj. Le premier écrivain occidental qui ait employé le nom de
massit paraît être Guillaume de Rubrouck: il avait reçu une pièce de
cette étoffe en cadeau du grand khan tatar Mangou, et son drogman
la revendit quatre-vingts besants en Chypre. Marco Polo vit, au sudest de Karakoroum, résidence de Mangou, et tout près de la muraille
de la Chine, un pays où l'on fabriquait les deux étoffes en question. 
Effectivement, Pegolotti rapporte que des marchands occidentaux allaient
chercher ces "nacchetti di seta e d'oro" jusqu'en Chine et qu'ils les rapportaient à travers l'Asie jusqu'à Tana, où ils s'embarquaient pour regagner l'Europe. Ces étoffes arrivaient également de Chine à Samar-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pegol., p. 19, 65; Arch. de l'Or. lat., II. 99.

<sup>\*</sup> Le nom du "Campene" revient pour ainsi dire à chaque page des inventaires français; il est souvent accompagné de l'épithète "d'oultre-mer" et, parfois, comme p. ex. dans l'inventaire de Charles V, p. 966, de il nute: "à lottres de Damae", c'est à dire que l'ornementation était composée de caractères arabes.

<sup>\*</sup> Gay, Gloss, I, 586 et m

<sup>\*</sup> Usz., p. 108, 168, 179; Barbare, Viaggic in Persia, p. 84, b.

<sup>&</sup>quot;Michel, II, 170 et a; Labarte, incentaire du mobilier de Charles V, p. 158, not. 5; ibid. p. 871 et s.

Assiner de Jérna., II, 179; Pegol.,
 p. 19, 65, 136, 219; Uss., p. 168.

<sup>&</sup>quot;Nakh" devient en latin "Naces.
Nachae": voy. Galv. Flamma, dans les
Misc. di stor. étal., VII, 450; Arch. de
l'Or. ich., II, 27, 29; Cod. Classon., p. 106.
Du mot "nécidj" les auteurs font: en latin,
"nasielus, parteius" (voy. Cod. commun.,
p. 107; Arch. de l'Or. let., II, 27); en
allemand, "nasset" (voy. Schults, Hijhacker
Leben, I, 271). Sur le mot "nècidj", voy.
Defrémery, dans le Joseph. coiot., 4° série,
XVI, 166.

<sup>·</sup> Guill de Rubrouk, p. 817.

Marco Polo, p. 220.

Pegol., p. 4, 186. Dans ce dernier passage, Pegolotti dit qu'on trouvait our le marché de Venise des "nacchi e uno chetti dalla Tana".

kand.¹ Plus Il l'ouest, Bagdad avait des ateliers cù l'en fabriquait les deux étoffes: des pièces sorties de ces ateliers furent envoyées en présent à Ogetaï-khan.º Elles étaient très répandues dans le monde musulman. Ibn Batouta ent occasion d'étudier la fabrication du nakh à Nichapour et le vit en mage à la cour du khan du Kiptchak: à Éphèse, on lui fit cadeau d'une pièce de cette étoffe.º Ce dernier détail indique qu'elle se fabriquait aussi en Asic-Mineure. C'est, en effet, avec Chypre, la provenance indiquée pour une partie des nakha portés dans les comptes de la cour de France.º Le trèsor de la cathédrale de Prague possédait su grand nombre d'ornements faits avec cette étoffe, mais les inventaires n'en mentionnent pas l'origine.º

Sciamito (Samit); le nom primitif était [Empres: il est impossible de parler de cette étoffe sans faire un rapprochement avec celles que Hugo Falcandus nomme amila, dimita, trimita: 5 toute la différence entre ces diverses étoffes et l'étiquires résidait dans l'épaisseur: pour cette dernière, le tisserand ne ménageait pas la matière première, afin de lui donner plus de corps. Le sciamito était donc une étoffe de soie lourde et épaisse: elle était sussi très chère; c'était un luxe que l'Église ou les classes les plus élevées de la société pouvaient seules se permettre: c'était un beau cadeau à offrir. Son véritable pays d'origine fut la Grèce: nous avons constaté qu'on la fabriquait, à une époque déjà très reculée, dans l'îls d'Andros. Des échantillons de ce tissu furent envoyés en cadeau, de Grèce, à la cour impériale d'Allemagne entre autres.4 A 📗 prise de Constantinopie, en 1204, les croisés trouvérent dans le butin une grande quantité de samis; en 1210, l'archevêque latin de Patras promettait à l'abbaye de Cluny de lui faire chaque année hommage d'un "examitem optimum" 10 Mais les "ecmis de Romanie" 11 n'étaient pas les scala connus en Occident: en en recevait

<sup>4</sup> Cheref-eddin, Hist. de Timour-bec, II. 64.

Marco Polo, p. 48; Yule, Marco Polo, I. 67; Bretschneider, Notices of the medicoal geography and history of Central and Western Asia, p. 214.

Itn Batouta, II, 209, 888, 429; III, 81.

Douet d'Areq, l. c., II, 8, 18, 78; c'était l'un des articles spécieux du marché de Famagouste: Pagal., p. 65.

<sup>\*</sup> Book, Geschichte der litergrischen Geschieder, II, 45, 268, 812 et as.; III, 62, 170, 172, 173. V. des citations emprentées à d'autres inventaires, dans Michal, F 261.

<sup>&</sup>quot; Del Re, Grossets Nap., I, \$82.

Michal, I. 106—198; Douat d'Aroq. Compter de l'argenterie, I. xxiv et s.

<sup>\*</sup> Arnold, Lubec., dans Perts, SS., XXI. 190; Jaffe, Bibl. rev. germ., I., 465, 550.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Geoffroy de Villehartouin, dans le Remeil des hist de la France, XVIII, 462.

<sup>⇒</sup> Bibliothèque de l'École des chartes.

2º série, V, 908 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Michel, I., 208. Clarenza était le marché des samits fabriqués dans la Morée : Pegol., p. 167; Um., p. 89.

ancore d'Acre, de Beyrout, de Laodicée, de Damas et d'Alexandrie, les Arabes de Syrie et d'Égypte avaient appris des Grecs les procédés de fabrication de ce tisse. Les tisserands chypriotes se les approprièrent à leur tour: les samits exportés du port de Famegouste étaient des articles indigènes: c'étaient même des articles fabriqués sur place, jusqu'an jour où l'industrie du tiesage et de la teinture fut tout entière concentrée à Nicosle.

Siglaton (ou, en suppriment le suffixe, Siblat): c'est, comme samit, un nom dérivé du grec; la racine est cycles, mot qui désigne un vôtement de femme, de forme arrondie. Le tissu connu sous ce nom était une lourde étoffe de soie damassée; à il fin du Moyen-Age, elle était d'ordinaire brochée d'er, mais c'était une innovation. Les Orientaux la teignaient presque toujours en bleu foncé, les Occidentaux en rouge vif les principaux centres de fabrication étaient Bagdad et Tauris: les tisserands arabes d'Alméria, en Expagne, en faisaient ausni: méanmoins, il est certain que la Perse en fournissait une certaine quantité à l'Occident.

Toffeta. Ce nom à lui seul décèle déjà une origine persane (en persan taftah on taftèh). Effectivement, Clavijo nous apprend qu'on trouvait sur les marchés de Tauris, de Soultambh et de Samarkand des "tofetanes" fabriqués dans le pays même. A la fin du Moyen-Age, cette étoffe se répandit de plus en plus en Occident. Chypre servait peut-être d'intermédiaire pour l'écoulement de cet article.

Tartaricus pannus (tartaire): ce nom se rencentre fréquemment dans les livres de comptes de la cour de France et dans les inventaires des trésors des églises d'Angleterre et d'Italie; 10 il désigne une belie étoffe, décorée, dans beaucoup de cas, de raies d'or ou de figures d'ani-

Pagel., p. 55, 69, 77, 78; Michel, I., 159 et c.

Pogol., p. 65; Pasi, p. 142, a; Mas Latrie, *Hist. da Chypro*, HI, 244, 490, 497, 585.

<sup>\*</sup> Karnbacek, Lieber einige Beneurungen mittelalteriicher Genebe, I, 2—11; Michel. l. c., I, 250 et es.; Schultz, Das hößeche Leben, I, 263 et m

Michel, I. 288 et a.; Yaqout, p. 188. Il y avait à Acre des dépôts de cette étaffe: voy. 1, 811.

Michel, I, 228.

Deric, Dictionnaire des mots franç. d'orig. orient., p. 214.

<sup>&#</sup>x27; Clavijo, p. 109, 114, 190.

<sup>&</sup>quot;Michal, II, 1987 et m.; Chiarini, p. xviii; Peruzzi, Goston, e bonch, de Pierosze. p. 882; Coll. der der. fold., mel. bist. III, 196.

<sup>&</sup>quot;Pannus tafta"; Actes notariés és Chypres: Arch. de F.Or. Ist., II, S. p. 99.

Donet d'Arce, I. p. 828, 405; II, 2, p. 2, 4, 5, 6, 18 etc.; Invent. de Charles V. p. 868 et et., 889 et e.; Mon. Hung. I et., Acts exters, I. 244, 259; Minieri Riccis. Supple di cod dipl., suppl., 2º part., p. 101 et et., Airchie. stor. rom., VI, 12, 82, 36 et e., 40 et e., 44—46; Book, Gasch. dir bilang. Geordinder, II, 92, 118; III, 60, 194.

manx.<sup>1</sup> On sait que l'empire des Tatars s'étendait depuis la Crimée jusqu'à la Chine: il serait difficile de déterminer les parties de ce vaste territoire où l'on fabriquait li tissu en question. Les grands personnages de la Chine portaient des vétements faits de tertaire, de conscess ou d'autres étoffes aussi précieuses.<sup>2</sup>

Zondado (cendal): serte de taffetes fait d'une soie pius ou moins fine. L'origine de ce nom de le lieu où ce tissu fat fabriqué pour la première fois nont également douteux. Au cours de leurs voyages, Marco Polo et Clavijo passèrent par diverses villes où on le fabriquait, il première en Chine, le second en Perse. On s'est demandé si, avant de savoir le fabriquer eux-mêmes, les Occidentaux en faisaient venir par Tauris et Soultaniéh, ou peut-être par la mer Caspienne et Tana, mais le fait est douteux. Les romans de chevalerie français en parlent comme d'un produit de Tyr et de Candie: d'après Pegolotti, on le trouvait sur de marchés de Constantinople, de Satalia et de Fanagouste, et, dans cette dernière ville, il se vendait comme article indigène. Il était très répandu en Occident, on l'on en faisalt, notamment, des bannières, des tentes et des couvertures.

Zetani. Ibn Batouta nous apprend que c'était de la ville bien connue de Zayton (Tsuen-tchéou-fou, prov. de Fo-Kien) que sortait le "satin" de qualité supérieure dit Zeitounijjah. Oct article était connu et recherché dans une grande partie de l'Orient. Ibn Batouta en vit personnellement arriver à la fois cent pièces, envoyées en présent, de Chine à la cour de Delhi: quand le Person Abderrazzak fut reçu en audience par Il roi de Bisnagor (dans l'Inde), le prince était vêtu d'une robe faite en satin de Zayton et assis sur un conssin recouvert de la même étofie. D'autre part, Clavijo vit à Samarkand et à Tauris des étofies de soie d'une grande finesse, appelées "setonie", qui arrivaient dans ces deux villes par l'intermédiaire du commerce; mais on en fabri-

<sup>&#</sup>x27; Michel, II, 167 et es.; Donet d'Arcq, II, p. iii.

Liore de l'estet du grant Cours, p. 67;
cl. Yule, Marco Polo, I, 269.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Michel, I, 219 et a.; Yulo, I. c., II, 5; Doay et Engelmann, Gioresie, p. 278.

L'ile d'Amères est citée déjà, à ce point de vue, à partir de commencement du KH° siècle, voy. vol. I de noire étude, p. 947, et Gay, Gloss., I, 995; Schultz, Das hößeche Leben, I, 966.

Marco Pole, p. 852, 870, 457, 654; Clavije, p. 114; cf. p. 109, 190.

<sup>&</sup>quot;Les "condans de Rousie" nommés dens Michel, I, 200, pourmiont bien avoir sulvi cotte voie.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Michel, I, 209, 208.

Pogol., p. 18, 42, 65.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 99, 114, 212; Usz., p. 6—8; Capmany, II, 8, 17; Denet d'Areq, I, p. zail et a., 857; II, passim; historiaire de Charles F, p. 844; Coll. des dec. inéd., nett. hást., III, 888, 850, 582.

<sup>39</sup> Pen Batouta, IV, 269.

<sup>&</sup>quot; Ibid. p. 1.

<sup>&</sup>quot; Billot. Hist. of India, II, 118, 120.

quait aussi dans le pays même, aux environs de ces deux villes.1 Le mot Zeituni, qui n'était d'abord qu'une épithète employée pour désigner le satin de Zayton, était donc devenu un nom propre, spécifiant une étoffe de soie d'une espèce particulière, quelle qu'en fut l'origine, et alors même que ce n'était qu'une imitation du satin sorti authentiquement des ateliers de Zayton. Les Castillans nommaient seturi et les Italiens setoni une étoffe qu'ils tiraient d'Alexandrie.2 Cette étoffe était-elle un article chinois authentique, venu à Alexandrie par voie de l'Inde, ou sculement une imitation fabriquée à Alexandrie même? Nous ne pouvons plus le savoir; mais il est certain qu'il s'agit du même tiesu, et ce qui le prouve, c'est l'épithète raso, accolée par Uzzano au mot setuni dans l'un des passages que nous avons citéa. En effet, rase est synonyme du mot arabe affact et le tissu de Zayton rentrait dans la catégorie des atlas (satins). D'un autre côté, il est extrêmement probable que le nom français satis est, grammaticalement et matériellement, synonyme des mots scifuni, sciuni, sciuni. An Moyen-Age, il n'était pas une maison tant soit peu considérable qui n'eût un approvisionnement de pièces de satin de toutes couleurs et de toutes nuances; c'était de tout temps une étaffe très appréciée pour sa richesse, et on la voulait souvent brochée d'ar.5

Nous avons énuméré les diverses étoffes de soie d'origine orientale qui s'importaient en Occident: passons de même en revue les quelques autres tissus a qualité moins précieuse, que le commerce allait chercher dans les mêmes pays: nous procéderons comme pour les soieries, par ordre alphabétique.

Boccasino: c'était une simple toile de lin, mais les tisserands égyptiens savaient lui donner une telle finesse et un tel brillant, qu'on pouvait la prendre pour de la seie: on la fabriquait aussi en Chypre.

Clavijo, p. 189, 190, 191, 914.

<sup>&</sup>lt;sup>\*</sup> Uzz., p. 107, 100, 163, 171; cf. Laborde, Lee class de Dourgogne, III, 163.

<sup>\*</sup> Unt., p. 108: vey. Coll. der doc. tréd., 1. c., p. 158: "brachia 29 catanini rezi crementai". Dans un document espagnol publ. par M. Fr. Michel, on trouve une expression analogue: "Accytual ruso".

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Michel, II, 299 et a. La signification primitive du mot Atlas est <sup>4</sup>chauve<sup>8</sup>: voy. Kremer, Colhargesch, des Orients, II, 889.

<sup>\*</sup> M. Yule evait déjà émis cette opinion dans non Cathay, II, 486; il la re-

produit d'une façon plus affirmative dans son éd, de Morco Polo, II, 189 et a.

<sup>&</sup>quot;Michel, II, 220 et es. Les formes "satanin" et "soudanin" paraiment être des diminutifs dérivés de l'Italian "setunino".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prescobaldi, p. 45 et 1.; Sigeli, p. 177, 218. On trouve l'expression "Puckenschin de Masareth", dans *Un voyage à Jiru*solom en 1444, publ. par M. Birlinger dans Herrig's Archis, XL, 205.

<sup>\*</sup> Mas Latrie, Hist de Chypre, III, 775, 777.

On fabriquait en Occident un article qui n'avait avec celui-là de commun que le nom: c'était une cotonnade du genre de la futaine.

Bucherome: étoffe très communément employée en Orient pour la vêtement: 1 son nom était sans doute dérivé de celui de Bokhara. Nous pouvons citer, comme lieux de fabrication; en Arménie, Erzinghian; dans le Kurdistan, Mouch et Mardin; en Perse, Ispahan; dans l'Inde, le district de Telingana (Moutfili); sur la côte orientale, le pays de Malabar, les villes de Tannah et de Cambaye; en Afrique, le pays de Habech; 7 enfin, l'île de Chypre.8 Les ports d'où cette étoffe partait pour l'Occident étaient, d'après les sources, Constantinople, Satalia, Acre et Famagouste.º Il est difficile de définir exactement 🔳 genre de tissu qui se vendait sons ce nom. En tout cas, il est certain qu'an Moyen-Age il ne désignait pas l'étoffe grossière connue dans les temps modernes: sous celui de bougran. En effet, Marco Polo parle à plusieurs reprises de sa finerse: quand ce nom se rencontre dans les romans de chevalerie français, il s'agit toujours d'une étoffe riche et d'un prix élevé. Mais, sur la matière première employée pour la fabriquer, et c'est la le point important, l'incertitude est complète: suivant les uns, c'était le lin, suivant les autres, le coton. Le dernier savant qui se soit occupé de ces questions, M. Victor Gay, arrive à conclure que c'était une fine toile de lin.10

Camelotto. La signification du mot arabe Khaml, Khamlah d'où ce nom est dérivé, démontre déjà qu'il s'agit d'une étoffe à longs poils, du genre de la peluche." C'est le caractère commun à tous les camelots. Ils pouvaient d'ailleurs être faits de matières diverses. Les uns étaient en poil de chameau: c'est une matière dont on fait encore des étoffes à l'époque actuelle. Le poil des chameaux blancs du nord-ouest de la Chine fournissait une matière première excellente, dont les habitants tirajent parti, et les étoffes fabriquées par eux s'écoulaient juaque dans

Gey, Gioer., I, 181 et s.; voy. en outre, Schultz, Das Aöftsche Leben, I, 268.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Joh. de Plan. Carp., p. 614; Morco Polo, ed. Yule, p. 22.

Joh. M Plan. Carp. Introd. par d'Avezac, p. 524.

Marco Pelo, p. 38; Pegol., p. 16, 212; Bonaini, Stat. Pir., III, 598 (an lieu de "boccarare da ringa", il faut tire "boccarane d'Arsinga").

Marco Pole, cf. Yule, I, p. caxvii, not., 57, 52.

<sup>&</sup>quot; "Sephen" (var. Sevahem): Zerneke,

Der Priester Johanner, ■ part., p. 58; af. 41 (deuxième sharte, de 1991).

<sup>\*</sup> Marco Polo, p. 681, 668, 668, 666, 702.

Pegel., p. 18, 212; Bonaini, L. c.; Beccaccio, Decamerone, giera., VIII, nov. 10; Assises de Jivas., II, 361, 369, 365.

Pogeli, p. 18, 29, 43, 49, 65.

<sup>&</sup>lt;sup>™</sup> Yoy. Francisque Michel, II, 28—64;
Yule, Marco Polo, I, 46—48; II, 296;
d'Avene, I. c.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Amari, Masulmani di Sicilio, III, 892; Yule, Marco Polo, I, 249.

<sup>17</sup> M. Yates (Tentrinum antiquorum, L.

des pava très éloienés. 1 Pour d'autres partes de camelota, on employait. le poil de chèvre. Le poil des chèvres de l'Asie-Mineure rivalise, pour la finesse, avec III plus belle soie: Il avait une réputation universelle: à la în du Moyen-Age, on commençait à apprécier tout particulièrement le poil des chèvres d'Angora. En 1471, su début des rayages exercés sur les côtes de l'Asie-Mineure par l'amiral vénitien Pietro Mocenigo, les soldata tronvèrent de ces camelots en poil de chèvre dans les magasins du port de Passagio.5 Mais la fabrication de ce genre de camelots n'était pas uniquement concentrée dans l'Asie-Mineure; en en faisait anssi à Alep et dans le Kurdistan, à Sert (Sairt). Ainsi, pour résumer. en Arie les fabricants de camelots employaient le poil de chameau à l'est, le poil de chèvre à l'euest. Il a été question de camelota de sois tinese égulement en Asie, mais les preuves manquent. IL Gay croft qu'en n'ent recours à cotte matière qu'en Oocident, et qu'en n'y vint # cet expédient qu'à carac de la rareté et du prix élevé du poil de chêvre d'Orient. Dans les sources, il est assez fréquenzment question de camelots de soie: 1 il ne faut pas les confondre avec les comeline, qui étaient biez positivement des étoffes de laine. Mais ces deux articles étant d'origine essentiellement occidentale, ce n'est point ici le lieu de nous en occuper: revenons à l'Orient. En Asie-Mineure, Brousse était un

151) cite des exemples emprantés à des voyageurs modernes.

"Marco Polo, p. 200 et a., 215. Le minionnaire Marignola, qui avait été en Chine, vante les qualités du poil de chamanu: il dit que, sons la rapport de la finesse, il no le obde que de fort pon à la soie (p. 100).

"Pagnas hireino hasa, quem sambiletam dicunt": Cepio, De P. Mecessici pestis, p. 9. "Capre, le quali ogni anni pelano e di quella lana fano li ciambelotti": Barbaro, Viaggio da Paraio, p. 20, b.

Chebah-eddin, p. 865.

Pani, p. 88, b.

Cigrio, E. c.

 Ghistole, p. 202 (ed. p. 216); Barbaro, I. s.

Gay, Gless., I, 262; Michel, II, 42; Donet d'Aroq, Comples de l'argenterie, 1804 cérie, p. xxviii; Bourquelot, Foirus de Champagne, I, 262; Chinent, Jacques Ower, I, 217.

<sup>6</sup> Gay, Gioss., p. 251 et a.; Michel, II., 50; Bourquelet, L. c., p. 265 et a.;

Boileau, Liere des suétiers, éd. Depoing. p. 148, 898; Romania, II, \$78; Perumi, L. c., p. 841; Del Giudice, Club dipt. di Ourlo d'Angiò, II, S. On mit que, pendant sa première creisade, S. Louis fit acheter cinq pièces de camelin à Tortesa, en Syrie; mais ce fait à lui seul se démontre pas que l'étoffe en question fût une invention des Orientann. Bien que les France esasent l'habitude d'empranter tant de choses il l'Orient, il n'y aurait rien d'étonnant à 08 que, pour cette fois, ils eusemt introduit en Syrie une fabriestion in leur pays, car it no faut pas oublier qu'ils étaient établis en Syria depuis cent quarante ann. Casi donne lica à une remarque bien singulière: Pegolotti et Uzsano énumérent soignessement les articles que le commerce pouvait trouver dans les diverses échelles du Levant: or, ils ne font jamais mention du esmelin. A une seule exception pries, lerrone ce nom vient none kent plume et qu'ils citent le lieu de fabrication, c'est une ville de France ou de Flandre.

centre de fabrication du camelot: à Lajazzo, la colonie vénitienne exploitait la même branche d'industrie. En Syrie, nous avons nommé Alep, mais on y faisait encore d'autres étoffes, tandis qu'à Tripoli, c'était une spécialité à Mais le pays qui méritait entre tous le titre de centre de fabrication des camelots était l'île de Chypre, et, dans l'île même, les deux villes de Famagouste III de Nicosis en produisaient à alles seules plus que tout le reste. L'île de Chypre expédiait des camelots même en Asie-Mineure (à Satalia), en Égypte et en Syrie. Nous connaissons par les sources les noms de diverses échelles du Levant où l'on pouvait se procurer chaque espèce de tissu d'origine orientale; ou peut dire qu'aucun n'était représenté sur autant de marchés que le camelot: nous pourrions en nommer quatre en Syrie, deux en Asie-Mineure, un en Égypte (Alexandrie), un dans l'empire grec (Constantinople), sans en compter deux autres, situés lois de la mer, Tauris et Damas.

Il existait encore d'autres sortes d'étoffes qui sont moins souvent citées par les auteurs: je les passe sous silence: pour quelques-unes, d'ailleurs, j'en ai dit déjà suffisamment dans les notes du texte de l'Histoire du commerce. Ce qui a été dit plus haut à propos des soieries s'applique également aux autres étoffes. L'Europe s'approvisionnait, autant que possible, aur les marchés asiatiques les plus rapprochés de la Méditerranée et ne passait outre qu'en cas de nécessité; mais ces marchés s'approvisionnaient eux-mêmes en Chine, dans l'Inde et dans la Perse. On sait, par exemple, que les Indiens fabriqualent dans le Bengale et Il Cambaye, avec le coton indigène, des tisms d'une extrême finesse; ces étoffes étaient en grande faveur chez les Arabes, les Persans et les Égyptiens, et l'Inde leur en expédiait des chargements de navires entiers, soit par Aden et La Mecque, soit par Ormona.\* Pent-on admettre qu'il n'en arrivât rien jusqu'en Europe?

Juaqu'ici, nous ne nous sommes guêre occupé que des étoffes pour

Harff, p. 206,

Pasi, p. 90, b; Doc. salds relax. toss.,
 p. 260; Bonnini, Stat. Pis., III, 104;
 Michai, II, 175, 269, 461; Barchardus,
 id. Laurent, p. 25; Gay, Gloss., I, 264.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pari, p. 68, b; Ghirtele, p. 254; Tafur, p. 83; Mas Latrie, Hist de Chypre, II, 448, 451; III, 497, 535; Michel, II, 44; Dibliothèque de l'Évois des chartes, te serie, I, 348.

Mas Latrie, III, 244, 497, 585, 775, 777; Gumppenberg, p. 244; Le soyage de le soincie cyté de Hiermalon (1480), 4d. Selucius, p. 105; Machairas (Lanc la Biblio-

thèque de Sathan), p. 886; on trouve, dage on passage, la forme grecque stapullarie.

Piloti, p. 850, 874; Mas Latris, III, 74.

<sup>\*</sup> Pogul, p. 8, 28, 42, 44, 49, 59, 77, 78, 79; Uzz., p. 118.

Cétait ce que nous appeions de la mousseline. Du temps de Marco Pole, ce qu'on appellait "mossilins" était un brocart d'or fabriqué à Mosseul: Marco Pole, p. 45; cf. Yule, Morce Pole, I, 59.

<sup>&</sup>quot; Varthema, p. 151, 167, a, b, 165, a; Sommario, p. 523, a; Barbona, p. 297, b; 292, a, 294, a, 315, b; Empeli, p. 80; Massari, p. 26; Gubarnatis, p. 169.

vêtements. Mais la renommée des tapis d'Orient n'était pas moins grande au Moyen-Âge que de nos jours. Le mot topis (tappeto) est déjà d'origine orientale: c'est le nom d'un lourd satin rayé; comme cette étoffe était d'un bou usage pour couvrir II sol dans les chambres d'apparat, le nom de l'étoffe passa à l'objet d'ameublement fait avec elle et s'applique dorénavant à tous les tapis sans distinction, qu'ils fussent faits de soie on de lains. Les Grecs et les Arméniens dont se compossit la population sédentaire des villes de l'Asie-Mineure turque étaient passes maîtres dans l'art de tisser les tapis, et les produits de leurs métiers s'exportaient en Europe: nous n'en voulons pour preuve que les donze tapis de peluche du "paye des Turcs" achetés en 1398 par le duc Louis d'Orléana. Dans les inventaires des trésors d'églises on de maisons princières, rien n'est plus fréquent que la mention de tapis d'outre-mer, sans autre indication d'origine.

Le courant qui amenait les tissus d'Orient en Occident subsista pendant tout le Moyen-Age. Mais il existait un courant en sens contraire, bien nettement marqué. La laine des montons, particulièrement fine et abendante en Angleterre, fournissait à l'Europe la matière première de toute une industrie pour laquelle elle n'avait pas besoin de faire appel à l'étranger. Les fabricants de draps européens en produisaient plus que suffisamment pour subvenir à tous les besoins de leurs pays respectifs, et le surplus s'en allait en Orient. Les draps d'Angleterre, de Flandre, de France et d'Italie affinaient à Venise, pour y être chargée sur les galères du commèrce qui les emportaient vers les échelles du Levant. Vers 1420, les Florentins, chez qui l'art d'apprêter et de teindre le drap avait atteint un haut degré de perfection, "

\* Kremer, Culturgeschichte des Orients,

I, 287; Defrémery, h. c.

\* Labords, Les dacs de Bourgogne,

III, 165.

Bègioment de III denene, de 1966, dans Canth, Scorta de um Lombordo negli archivi di Venenia (1856), p. 178 et en; dans Romania, II, 378, not.; et dans Thomas, Capitalar des desirches Masses in Venedig, pr 384. Entre autres nous paries sur cotto liste, on trouve celui de Monas; Uzuano dit (p. 195) que cette ville exportait dans II Levant, par la voie de Venire, des draps fins et des draps grossiers.

"Les grands personnages d'Orient avaient un grût prononcé pour les draps écarlates, c'est à dire teints avec la graine d'écarlate. Dans une circonstance dont il sera parié plus loin, on envoya en présent à Bajaset du drap écarlate et de la toile

de Beims.

<sup>\*</sup> The Djobnir, publ. par Dofrémary, dans la Journ. ariat., 6° serie, XVI, 84.

Marco Polo, p. 87; Aboult, Giogr., II, 2, p. 194, 187; Cepio, De P. Mocovici gustis, p. 9, 19; Belon, Observations, p. 888.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> P. ex. dans celui des papes: Arch. ster. ross., 1888, p. 65, et dans celui de la cathédrale la Trêves: Beck, Liberg. Genéraler, III, 116.

<sup>\*</sup> Prancisque Michel, I. e., II, 168; Inventoire de Charles V. p. 844—846, 358 et s., 369; Mon. Hung. biel., Acta extern, I, 200.

livraient à eux senis aux galères vénitiennes 16,000 dièces de drap par an: tout cela s'écoulait en Égypte, en Syrie, en Grèce, dans la Morée, à Candie, à Rhodes, en Chypre etc.1 La marine de commerce génoise s'occupait aussi de l'exportation des drags d'Occident, bien que sur une moindre échelle: les draps de Châlons, de Donai, de Provins passaient par Génes 📰 partaient de la avec cenz de la Lombardie, pour la Romanie et le Pont.º Les tisserands du Languedoc et de la Catalogne n'avaient pas besoin d'envoyer leurs draos aussi loin: ils les conflaient aux marins de Montpellier, de Narbonne ou de Barcelone. Ce trafic était tellement actif que des marchés d'importance moyenne, tals que ceux d'Altoluogo et de Satalia, étaient approvisionnés en drapa d'Europe: à plus forte raison, l'article était-il abondant sur les marchés de premier ordre, tels que Constantinople-Péra, Tana, Lajazzo. Alexandrie: de là, il est prouvé qu'il s'écoulait jusque dans l'Asie centrale,\* la Perce et l'Inde. Au Caire, les marchands de draps d'Occident, occupaient un marché spécial; les soldats portaient un manteau de drap dit de Venise, parceque c'étaient les Vénitiens qui l'importaient dans le pays. C'étaient eux aussi, paraît-il, qui importaient la toile de Reims dont les femmes d'Egypte simaient beaucoup à se vétir.\*

Le fait est que les tissus de laine fabriqués en Occident n'étaient pas les seuls en faveur dans les pays orientaux; les toiles de lin et en particulier celles de Reims y étaient également très recherchées. Après la bataille de Nicopolis, on se demandait dans les conseils du roi de France quels présents on pourrait bien offrir E Bajazet pour obtenir de lui le liberté des prisonniers: un chevalier picard, nommé Jacques de Helly, qui avait été longtemps au service turc, recommanda de na pas oublier la fine toile blanche de Reims. On en mit, en affet,

40\*



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Romanin, 17, 94 et a.; Reumont, Lorenzo de' Medici, I. 96 et a.

Statute de Gênes, de 1800; Miscell. de stor. ital., XI, 760.

<sup>3</sup> Voy. I, 549, 549.

<sup>\*</sup> Pegol, p. 19 ets., 66, 74; Mas Latrie, III, 798 778 et sa; Prescobaldi, p. 18; Pileti, p. 858, 878 et sa; Arch. de l'Or. lat, 1, 506 (contrat passé à Lajasso pour une veute de drapa d'Ypres).

<sup>&</sup>quot;Il est permis de tirer cette conclusion après avoir parçours la très intèresmente nomenclature d'articles de commerce contenue dans le *Dictionnaire cumum*, p. 107 et a.: «le renforme teute une série

de tissus d'origine française, allemende et italienne. Galvaguo Fiamma (mort vers 1844) parie avec éloge des draps, des toiles et de l'orfévrerie de Milan, et dit que ces articles se vendent "asque ad Tartaros": Miscell di stor. étal., VII, 449 E. s.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 878; Rames., I, 190, a.

Pegal., p. 8; Ghistele, p. Bil.

<sup>\*</sup> Silv. de Sacy, Chrestomathie arabe, I, 87 et e.; II, 59; Dony, Diet. des nome dus rétements ober les Arabes, p. 197 et m.; Madrici, Hist. des suit. mant., I, 1, p. 269; II, 1, p. 81; Ibn al Athir, dans le Rec. des hist. des crois., p. 689.

<sup>\*</sup> Freecebeldi, p. 4%.

plusieurs pièces, et Jean Galéas Visconti, duc de Milan, at au sultan un cadesu de même nature. On n'avait rien de semblable en Orient, et le commerce opérait en conséquence: parmi les articles qui se trouvaient sur les marchés de Constantinople et de Famagouste, nous relevons des toiles de Champagne, sans indication du lieu d'origine, des toiles de Reims, de Noyon etc.

Mais, même dans l'industrie de la sois, avant la fin du Moyen-Age. l'Occident ne se contentait plus du rôle passif de consommateur. Nous avons deià vu qu'en Sicile les procédés de cette industrie s'étaient. transmis, de très bonne heure, des musulmans sux chrétiens. Les Italiens de terre ferme les reçurent-ils à leur tour des tisserands siciliena? prirent-ile des leçons des tisserands syriens, dans les étate fondés par les croisés? ou bien encore retrouvèrent-ils des procédés à moitié oubliés, dont la tradition remontait aux derniers temps de l'antiquité? il serait difficile de 📓 dire. Quoi qu'il en soit, au XIIIalècle, cette industrie étalt très florissante en Italie et spécialement à Lucques.º Les tisserands de cette ville travaillaient à imiter toutes les étoffes d'Orient que nons ayons énumérées précédemment, et ils ne tardérent pas à atteindre un tel degré de perfection, qu'il n'en était pas une qu'on ne pût se procurer à Lucques tout aussi bien qu'à Yend on à Damas.4 Connues d'abord en Italie, les soleries de Lucques se répandirent vite au dehors: on les trouvait sur les marchés de la Champagne, de Paris, de Londres et de Bruges. Les corporations de tisserands de sois de Florence, de Venise et de Génes\* datent 🛮 pen prés de la même époque que colle de Lucques, mais pendant longtemps les artisans de ces trois villes ne purent atteindre le degré d'habileté

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prolemet, *Charres*, éd. Kerrya de Lettonheve, IV, 284, 387, 380.

Pogul, m 19; Man Latrie, Rist. de Chypre, III, 774 et m.

Bini, I Lucchesi és Venexia (Luces, 1953—1956: tirage à part des Atti de l'académie de Lucques, XV, XVI), 1<sup>kes</sup> partie, p. 40 et m.

d'On y fabriqueit des "Baldelèrei"; Bini, I, 68; Mas Latrie, Hist. de Chypre, II, 947; Laberde, Les ducs de Bourgogne, I, 180, 274; Gay, Gloss, I, 186; des "Onmocaté"; Bini, I. c.; Donet d'Arcq, Compter de l'argentorie, I, avvi; Gay, I. c., p. 267; des "Dumaschiel"; Bini, I. c.; Francisque Michel, II, 217 et a.; des "Nacé:": ibid. I, 264; Donet d'Arcq.

II, P., 4, 9, 10, 17 et a.; des "Samila": Michel, I, 179 et a.; Douet d'Aroq, II, 9, 14, 16 etc.; des "Siglatone": Douet d'Aroq, I, 326, 361; Bourquelot, Foires de Champagne, p. 596; des "Therlarine": Douet d'Aroq, II, 9, 8, 6, 13, 17, 19; des "Zendadi": Michel, I, 211; Capmany, II, app., p. 75; Gay, I. a., p. 995 et ac.

<sup>\*</sup> Bini, I, 116 et m., 126 et m.; Bourquelot, Foires, I, 200; Donet d'Arcq, I, zuiz et a

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Francisque Michel, I, 67 et s.; Pagnhai, Della decima, II, 106 et sa.; Parumi. Storics del commercie e dei banchieri di Firmese, p. 26, 86; Asi della Sec. Lig., IV, 107, 198 et s.

de leurs confrères lucquois. C'est de Lucques même que leur vint le progrès. En 1300, les agitations politiques commencèrent à provoquer des émigrations dans le personnel des ouvriers en soie: des factions radicules se disputaient II pouvoir: lorsque Castruccio degli Antelminelli (1916—1936) ent réusei à établir un régime militaire, il exila un certain numbre de familles: d'autres, redoutant le même sort, émigrérent d'elles-mêmes et allèrent se fixer à Florence, à Venise et dans d'autres villes encore. Le résultat de cette émigration fut de répandre un Italie la connaissance du secret de l'imitation parfaite des étoffes d'Orient. Vers la fin du Moyen-Age, Florence tenaît le premier rang dans l'industrie de la sole comme dans celle du drap: Benedetto Dei, qui ne perd jamais une occasion de vanter sa patrie, dit qu'à elle seule elle produisait plus de soieries dans ses quatre-vingt-trois ateliers, que Venise, Gênes et Lucques ensemble.

Les tisserands français imitaient également avec succès les tissus orientaux, notamment les tapia. An commencement du XIV siècle, Paris avait des fabriques de brocarts d'or: depuis la fin du XIII ; il s'était formé dans ses murs une corporation d'ouvriers qui fabriquaient à la mode sarrasine les bourses de soie brochée (cuménières servasinoises) qu'il était de mode de porter à la ceinture. Mais ce fut Louis XI qui donna à l'industrie de la soie en France l'impulsion décisive, en appelant à Tours, où il se proposait de fonder une manufacture, des ouvriers italiens et grecs (1480).

Du moment que l'Occident produisait lui-même des scieries, l'importation des produits de l'Orient devait naturellement diminuer, mais le goût des étoffes arabes était tellement entré dans les mœurs, que le commerce ne cessa pas d'en trouver le placement. Malheureusement, les chiffres nous manquent pour apprécier l'importance des affaires qui se faisaient dans cette branche. En tout cas, il n'est pas sans intérêt de savoir qu'au XV° siècle il s'était produit une révolution dans le commerce de la soie: Venise euvoyait en Égypte des voiles de soie et des mouchoirs de soie brochés d'or; l'Horence expédiait des soieries l'Damas, à Alexandrie et en Turquie; l'enfin, a leur arrivée l'Calient,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eurontario del v. archivio di statu in Lucca, II, 246 et a.; Binj, I, 167 et m.

Ban. Dei, dane Pagnini, II, 940, 276. D'après lui, en fabriquait dans con ateliere: "drappi di seta, brochati doro a dariento, domaschini, velluti, ruei (astina), taffetà e maremeti."

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Viollet la Due, Dictionnaire du motiller, I, 279.

Donet d'Aroq, Comptes de l'argentorie, p. XXX.

Bollean, Rigiomente, éd. Depping, p. lanii, 190, 582 et ss.

<sup>1</sup> Pileti, p. 856, 874.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pari. p. 179, a, 164, b; Dei, l. c., p. 375.

### 710 Supplément I. - Articles d'échange entre l'Orient et l'Occident.

les Portugais y trouvaient dans les bazars des damaschini de Lucques.<sup>4</sup> Avec le temps, la fabrication de la soie avait fait de tels progrès, que l'Occident ne craignait pas d'exposer ses produits en vente sur les marchés de l'Orient, dans les localités même les plus renommées sous ce rapport. Pour n'en citer qu'un exemple, quand Tamerlan eut enlevé les tisserands de soie de Damas, ce fut Venise qui fournit, avec ses propres produits, le marché de cette ville.<sup>5</sup>

#### Verre.

En Occident, pendant tout le Moyen-Age, l'industrie de la verrerie resta partout renfermée dans la fabrication simple du verre blanc ou de couleur. Par exception, dans qualques localités, en entreprit une fabrication plus artistique, telle que celle de la mosalque de verre ou de vases en verre doré, argenté ou émaillé. Sous ce rapport, les Vénitiens tennient la tête: ils s'étaient instruite à l'école des Grecs, surtout pour la mosaïque, et à celle des habitants de la Syrie et de l'Égypte, avec qui ils s'étaient trouvés fréquemment en contact à la suite des croisades.4 Nous avons déjà en l'occasion de parier des Juifs de Tyr. qui exercaient béréditairement, au milieu de la colonie vénitienne de cette ville, leur métier de verriers. Ils possédaient les traditions de leur industrie en Orient et on peut croire que par eux elles arrivérent à Venise, où elles exercèrent une influence favorable aux progrès de l'industrie locale. Néanmoins, pendant la période qui nons occupe, les produits de l'Orient jouirent toujours d'une réputation incontestée, et c'était de là que venaient les admirables objets de verre, de formes si variées, dont les riches Occidentagy aimaient à embellir leurs demeures. En parcourant les inventaires de l'époque, nous y relevons des énumérations de gobeletz, de bouteilles, de plats en verre peint ou décoré "à l'ouvrage de Damar". Effectivement, l'industrie du verre était particulièrement florimente dans cette ville; c'était in que les besers du

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sernigi, dans Ramusic, I, 190, a.

<sup>\*</sup> Gemppenberg, p. 348 cf. Chvljo, p. 190.

Labarta, Histoire des arts industriels au moyen âgu, IV (1866), p. 588 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> M. Ilg a donné des études détaillées pur l'ancienne industrie de verre à Venise. dans la partie historique de l'envrage de M. Lobmayer, Glasinahatrie (Stuttg. 1874), et dans les Blätter für Kasutgewarks (I. 1879, p. 29 et m., 30 et m.), publ. sons la direction de M. Tehrich.

Vol. I, p. 180.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Exemples dans Labarte, IV, 640; du même, firsentoire du mobilier de Charles V, p. 240 et se. Ce savant, si versé dans les choses qui touchent à l'histoire de l'art, pense que les objets de verse <sup>8</sup>à l'ouvrage de Damas étalent des espèss exécutions à Venise, sur des modèles venus de Damas (p. 234).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Omoci, p. 408.

Caire s'approvisionnaient régulièrement de verreries de luxe.<sup>1</sup> Dans le nombre des artisans que Tamerian fit eniever à Damas et transférer dans sa résidence de Samarkand, il n'eut garde d'oublier les verriers.<sup>2</sup> Cette branche d'industrie était également cultivée à Hébron, et l'on y produisait une grande variété de beaux objets,<sup>3</sup> mais je n'ai trouvé nulle part trace d'articles de cette provenance importés en Occident. Enfin, le verre d'Irak jouissait en Orient d'une grande réputation: il se fabriquait principalement à Kadesia, localité voisine de Samarra, ville riveraine du Tigre en amont de Bagdad: les produits de cette fabrique étaient répandus dans divers pays de l'Asie: dans des documents espagnols, il est parfois question d'objets de verre, vases ou coupes, auxquels est accolée l'épithète irake ou iraga: c'est la preuve évidente que le verre d'Irak arrivait jusqu'en Espagne.<sup>4</sup>

On pourrait croire que l'Occident n'avait aucun article du même geure à offrir en échange à l'Orient. Ce serait une erreur: les verriers vénitiens avaient une spécialité pour laquelle ils trouvaient une nombreuse clientèle en Orient: c'était celle des peries de verre de couleur et des pierreries fausses. Domenico Miotti fit des affaires brillantes à Basra en y vendant de ces contrefaçons. En 1938, à son départ pour la Chine, Audala di Savignone emportait une pacotille de "jocalia de cristallo".

Simos Simécuia, p. 48.

<sup>\*</sup> Clavijo, p. 190.

<sup>\*</sup> Prescobaldi, p. 96. Voy. Il ce sujet l'art. de M. Eg, dans Teirich, p. 80; Nicc. da Poggibonsi, I, 347, et la note de la même page sur l'histoire postérieure de l'industrie dans cette ville.

Edrick, II., 146; Aboulf., Géogre, II.
 p. 72.

<sup>1</sup> lbn Batouts, II. 968; III. 8, 11.

Boxy et Engelmann, Gloss, p. 987 et s.

<sup>&#</sup>x27;(Piliasi) Ricerchestorico-aritiche suita toguna veneta e sui commercio de' Veneziami. Venez. 1808, p. 140, 189. Je n'ai malheurensement pas mi me procurer cat ouvrage, de sorte que j'ignore à quelle source l'autour a empreuté ce détail.

Marin, V. 961.

# Supplément II. La clientèle du commerce du Levant.

Dans tout le cours de notre histoire du commerce du Levant, nous ne nous sommes guére occupé que des peuples de l'Europe qui y prensient une part active. Nous dirons en terminant quelques mots de ceux qui jouaient un rôle passif, mais nous nous bornerons à quelques données générales, sans prétendre traiter ce sujet à fond: faire plus serait sortir de notre cadre et entreprendre une histoire générale du commerce au Moyen-Age. Et d'abord, pour abréger, nous laisserons de côté l'étude spéciale de ce qui concerne l'Italie et les iles qui en dépendent. Au point de vue particulier anquel nous nous piacons. l'Italie se suffisait II elle-même, et certaines villes de l'intérieur, telles que Florence, Lucques et Plaisance, y faisaient concurrence aux granda entrepôte maritimes. Un autre pourra écrire l'histoire du trafic intérieur de l'Italie; il fera connaître les centres d'où le reste du pays, villes ou provinces, recevait les produits de l'Orient, les routes suivies, les moyens de transport usités. En terre forme, tout le trade était entre les mains des Italiens eux-mêmes. Quant à la Sicile et à la Sardaigne, aussi longtemps qu'elles furent politiquement dans la dépendança de l'Aragon, elles restèrent, commercialement, dans l'orbite de Barcelone, et les Génois y furent reléguée au second plan. Messine, cependant, jouissait d'un privilège exceptionnel: grâce à sa situation sur un point où passait tout le trafe, elle était devenue une sorte de rendez-vous du commerce du monde entier. A leur retour de l'Orient, les marins des provinces occidentales de l'Italie, les Provençaux, les Catalans y faissient relache et y laissaient une partie des épices qu'ils rapportaient, de sorte que la marché en était toujours largement approvisionpē.1



<sup>\*</sup> Miscellanea di storia ital., I., 34 et sa., 75 et a.

#### La France.

Notes avons signalé le rôle actif joné dans le commerce du Levant par les Français du midi (les Provençaux), et particulièrement par les habitants de Narbonne, de Montpellier et de Marseille. C'est donc sans surprise que nous relevons dans le statut de Marseille de 1998. dans 🖹 code de Montpellier dit le Petit Thalamus, dans les chartes de Narbonne etc. de nombreux paragraphes où il est question d'épices, de matières tinctoriales et d'aromates d'Orient.1 Nons avons signalé également les visites assidues de marchands italiens. Pisans et Génois pour la plupart, aux marchée du midi de la France, et les établissements fondés par eux dans les villes commerçantes de cette région. étrangers contribunient pour une bonne part à l'importation des produits de l'Orient dans les villes du midi. En 1948, par exemple, plusieurs grands marchands de Gênes équipaient 🖩 frais communs trois galères destinées | porter à Aignes-Mortes, à Saint-Gilles ou à Montpellier de grandes quantités de poivre et d'autres articles.2 En 1901, les agents de grandes compagnies de Plaisance faisaient charger à Lajazzo des épices et d'autres articles du Levant et les expédiaient directement sur Marseille ou sur Aigues-Mortes.\* A Venise, des marchands achetaient des articles de toute espèce importées du Levant, de la Romanie on de l'Esclavonie, les réexportaient en Proyence, I Marseille, à Montpellier. Aigues-Mortes ou autres lieux et achetaient, en échange, des laines de Flandre: le grand conseil, désireux de favoriser ce commerce, leur accordait la détaxe des droits de donane (13 décembre 1273).4

Bien que privées de communications directes par mer avec l'Orient, les provinces du centre et du nord de la France ne recevaient pas moins ses produits: ils le devaient surtout aux Foires de Champagne. Ces foires remontaient à une époque très ancienne: c'était une sorte de marché permanent qui se transportait alternativement dans quatre villes de la province: Troyes, Provins, Lagny-sur-Marne et Bar-sur-Aubé. L'époque la plus florissante de ces foires correspond au XII et

Héry ■ Guinden, I, 841 et ce. Vey. 

Tarif des péages du comte de Provence au milieu du XIII viècle, dans le supplément à la préface du Cartuloire de Saint-Victor de Marseille, I, lixili et ca.; Petit Thalamus de Montpéllier, p. 285, 287, 288, 240, 242, 248; Port, Essai sur l'histoire du commerce maritime de Narbonne, p. 69 et m

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cazzalo, Nisovo storia di Ganceo, II, 594.

Donesad, Comm. s navig. dei Genovesi, p. 187, 148.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Coll. der doc. inid., Mil. hist., III (1860), p. 15 et c.

<sup>\*</sup> Le meilleur ouvrage à consulter aux ce sujet est celui de II Bourquelot: Études sur les foires de Champagne (Mémoires présentés par disers savants à l'Académie des inscriptions, 2° part.: Antiquités de la France, V. part. 1 et 3).

an XIII siècles. Les Provençaux, les Italiens et les Espagnols d'une part, les Français du nord, les Anglais et les Flamands de l'autre s'y donnaient rendez-vous; on y venait même d'Acre, comme nous l'avous vu. Au point de vue spécial de notre étude, nous avons à nous occuper, parmi les étrangers qui les fréquentaient, d'abord des Italiens, et en second lieu des Français du midi, car c'était eux qui y apportaient les épices et les autres produits du Levant.

Dés 1209, Philippe-Auguste, roi de France, garantit officiellement en protection aux Italiens qui viendraient aux foires de Champagne:1 plusieurs de ses successeurs leur accordérent des privilèges visant spécialement certains points de détail.4 Ces priviléges désignent particulièrement les Florentins, les Lucquois, les Milanais, les Génois, 🔤 Vénitiens, \* mais, pour compléter la liste, il faudrait, aux noms de Florence et de Lucques, ajouter ceux la Sienne et de Pistoie; au nom de Milan, ceux de Plaisance, de Crémone et d'Asti, et, enfin, ceux de Rome et d'Urbin. On peut affirmer, sans crainte d'erreur, que deux motifs principaux attiraient aux foires de Champagne les Toscans et les Lombards; en premier lieu, il s'y faisait de nombreuses transactions sur les draps, et en second lien le grand concours de gens de tous les pays qui s'y trouvaient réunis leur procurait l'occasion de faire des affaires de banque. Il y avait pourtant des exceptions que nous devens signaler: ainsi, il est démontré que des marchands de Sienne y vendaient du poivre, du gingembre, de la cire de Romanie," mais, en général, parmi les Italiens qui fréquentaient ces foires, ceux que l'on classait dans la catégorie des "espiciere" \* étalent, à ce qu'il semble, en majorité Génois on Vênitions. En ce qui concerne les Génois en particulier, il paraîtrait résulter des exemples rapportés par M. Canale qu'ils s'occupaient plutôt d'affaires de banque.10

Deliale, Outelogue des actes de Philiège Auguste, p. 879. Bini, I Lucchesi a Venezia, p. 114
 sa.; Bengi, Tella mercatura dei Lucchesi nei secoli XIII s XIV, p. 60 et s.

<sup>2</sup> Giorn, degli arch, tosc., I, 967, 361 Coll. des doc. inid., I. v., p. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Voy. notamment: Criomnosces des rese de France, I, 396 et s., 584 et ss., 550 et m., 795 m m.; II, 209 et ss., 305 et ss.; VII, 196 et ss.

<sup>&#</sup>x27;Collection des doc. \$166. L.m., p. 10, 18 et m., 61, not.; Commun. 107., I, 7 et m., 25 et s. 42 et m., 112.

<sup>&#</sup>x27;Documents des sunées 1979, 1994, —1996, 1800, 1806, 1804, communiquée par M. Berti dans El Giornale eterico degli erchéré toscoré, I, 247 El st.: en y trouvers de nouvelles preuves de la fréquentation des fotres de Champagne par les Florentins. Colé sies doc. inéé., l. c., p. 90.

<sup>&</sup>quot; In fait remert du texte des lettres de marchands siemmie du dernier tiers du XIII siècle et du commencement du XIV :, publ. dans la Scoléa dé corécciéé letterarie, disp. 116 (1871).

Sectio, cit. p. 13 et se., 44, 56 et a.
 Privilège accordé par Philippe V en 1817: Ordonn. I, 650 et se.

Oazale, Nuova vistoria di Guerra, II, 597 et sa., 597--698.

Pour aller aux foires de Champagne, les Italiens étaient obligés, soit de passor la mer, soit de traverser les Alpes. Si, néasmoins, ils y accouraient en nombre, les Français du midi qui n'avaient pas ces difficultés à surmonter devaient y être encore plus nombreux. La défense de leurs intérêts y était confiée à un capitaine (capitoneus), nommé par la ville de Montpellier, la plus importante de la région, mais il représentait en même temps tout le Languedoc. Entretenant, de même que les Italiens, un trafic maritime avoc le Levant, ces marchands apportaient une le merché les mêmes articles.

Au commencement du Moyen-Age, ni la Champagne ni le Languedoc ne dépendaient directement des rois de France: Montpellier, la ville de commerce la plus considérable da midi, avait même pour suscrains des princes espagnols. Aussi, l'un des voux des rois de France était-il de créer un grand centre commercial dans leurs propres états: c'était tont naturel. Philippe le Hardi (1278) choisit à cet effet la ville de Nimes; pour y attirer les Italiens établis depuis longtemps déjà dans le midi de la France, à Montpellier en particulier, il n'était sorte de faveurs qu'il ne leur promit. Son appel fut entendu et Nimes se peupla, comme par enchantement, de colonies de commerce italiennes: Rome, Gênes, Venise, Plaisance, Lucques, Bologne, Pistoie, Asti, Albi, Florence, Sienne et Milan y eurent leurs consuls, mais toutes les colonies étaient groupées sous un chef unique qui portait le titre de capitaneus universitatie Tuscanorum et Lombardorum. Un tarif de douanes spécial faisait nécessairement partie intégrante des faveurs promises; nous le connaissons: il n'indique aucun article dont on puisse dire qu'il devait nécessairement être de provenance orientale; c'est le cas, par exemple, pour les camelots, les candale, les bucherame; nous avons yn qu'on les fabriquait aussi en Occident. Cependant, il est hors de donte qu'à partir du jour où les Italiens vinrent s'y établir, Nimes était devenue un marché de produits de l'Orient. Débarqués à Aigues-Mortes, ces produits étaient d'abord entreposés dans les magasins de Nimes; de là, une partie était dirigée sur les foires de Cham-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Rid. II, 576; III, 820 et au; Pigeomasau, Histoire du commerce de la France, I, 193.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Germain, Hist. do comencres de Montpellier, I, 201—204, 225 et e., 275, 296, 307—225; II, 29, 37, 39 et es.

Ordona., IV, 689 mm.; Lib. jeur.
 I, 1451 et m. L'histoire de la création du marché de Nimes est relatés tout au

long dans l'ouvrage de M. Germain, I, 120 et sa. Voy. aussi Pigenamean, l. e., p. 258 et s.

<sup>\*</sup> En ce qui concerne les Génoie, voy. encore Lib. fuer., I, 1506 et et.

<sup>\*</sup> Voy. les documents cités ci-dessus et ceux du *Giorn. leglé prohivé loscané*, I, 167 et se.

pagne par le Rhône et la Saône; une autre était enievée par les marchands qui alimentaient in navigation fluviale de la Loire et de ses affinents: Oriéans, centre principal de la région, était en relations d'affaires avec Paria.

Toutes ces voies finisseient par aboutir au cœur de la France, qui se trouvait ainsi abondamment approvisionné en produits de l'Orient. Dans les documents où il a puisé la matière de son Histoire des foires de Champagne, M. Bourquelot a relevé une longue liste d'articles du Levant. A défaut de cette preuve, d'autres ne manqueraient pass citons, entre autres, pour Paris, le Tarif de 1349,4 les comptes de l'ancienne cour de France, le célèbre Ménagier de Paris etc. etc.

Au cours du XIVe siècle, un bouleversement général se produisit dans les voies et dans les marchés fréquentés par le commerce en Franca. D'abord, des impôts écrasants éloignèrent peu II peu les marchands qui visitaient les foires de Champagne. Mais, parmi les causes de leur décadence, la plus grave fut la guerre entre la France et la Flandre, II la suite de laqualle Louis X (le Hutin) interdit d'une façon absolue à seu aujets toute relation commerciale avec les Flamands (1315—1316). A partir de ce moment, on le conçoit, ceux-ci s'abstinrent de paraître aux foires de Champagne. Leur disparition entraîna celles des Italiana, qui y venaient surtout pour faire des affaires avec eux. Avant le milieu du siècle, elles étaient à peu près abandonnées.

A cette époque, les galères vénitiennes commençaient à dépasser le détroit de Gibraltar et à aller visiter les ports de l'Angleterre et des Flandres. Parfois, elles avaient encore l'ordre de toucher en passant à Aigues-Mortes, mals, en général, à partir de la Sicile ou de l'Italie centrale, elles coupaient en ligne droite pour gagner les côtes d'Espagne et faisaient de même au retour. Il n'est pas impossible qu'elles fissent relâche dans les ports français de l'Atlantique ou de la Manche, mais la chose est douteuse. En effet, si elles s'étaient arrêtées dans le port de La Rochelle, par exemple, il est probable qu'aucun Italian n'eût, comme on le voyait souvent, fait dix-cept jours de route

Yoy. Boutarie, Le., 180 part., p. 819; 20 part., p. 807.

<sup>\*</sup> Mantollier, Histoire de la communanté des marchande fréquentent la risière de Loire et fleuves descendant en icelle (Mém. de E sec. archéel, de l'Orléanais VII, VIII, LE), Orl. 1867—1869. Pour ce qui concerne les produite de l'Orient qui premient cette direction, voy. p. ex. I, 942 et u. 476, 478; III, 60.

L. c., 1<sup>(re)</sup> part., p. 285; of. Perol., p. 240.

<sup>&#</sup>x27; Ordonosanoss, II, 819 st =

<sup>\*</sup> Comptes de l'argunterie des rois de France au XIPa siècie, publ. Douet d'Arcq, I, II.

Bourquelet, L. c., I, 190 et s., 195 et s., 195 et s., 210 et s.

Bawden Brown, L c., p. 41, 148 et a.; H. 384 et a.; Piloti, p. 874.

par terre depuis Nîmes, pour aller porter sur le marché de cette ville du poivre, de la cire, de l'alun on d'autres marchandises encore. La Rochelle était d'ailleurs, avec Paris, Nîmes et Saint-Omer, l'une des villes où les Italiens avaient des comptoirs en permanence.

Jusqu'alors, certaines villes adonnées au commerce du Levant, telles que Montpellier et Narbonne, avaient à peu près suffi à faire face aux besoins du reste de la France; mais, plus en approchaît de la III du Moyen-Age, plus leurs relations avec l'Orient se ralentissaient. Bien des causes y contribuaient: l'enasblement de leurs ports, des guerres continuelles qui minaient leur prospérité, l'autorité royale qui avait brisé en elles l'énergie de la vie municipale; peu à peu l'activité commerciale s'éteignit dans tout il midi de la France. Jacques Cœur secous un moment cette torpeur, mais ce ne fut qu'une lueur aussi fugitive que celle d'un météore. Il se produisit là une lacane: il était tentant de la combler; les Vénitiens l'entreprirent. A partir de 1403, ils envoyaient chaque année des galères à Aigues-Mortes et ce trafic dura régulièrement jusqu'à la guerre de la lique de Cambrai.

A l'intérieur, les foires de Champagne ayant pris fin, d'autres les remplacérent: ce furent d'abord, pendant le XIV° siècle, les brillantes foires de Beaucaire, où l'on voyait à la fois des Italiens, des Allemands, des Brabançons, des Espagnols, des Portugais, des Grecs, des Barbaresques et des Égyptiens; puis à partir de 1444, les foires de Lyon auxquelles Louis XI prodigua ses encouragements pour les aider à soutenir la concurrence contre celles de Genève. Les Italiens les fréquentaient assidiment; pour y arriver, ils ne reculaient pas devant la traversée des Alpes. Grâce à cette activité sur terre et sur mer, ils

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pegol., p. 274.

Ordonn., I, 584 et m. (san. 1816).

<sup>2</sup> M. de Mas Latrie dit dans la Colf. des doc. isted., Mél. Aist., III, 196, not. 1: "l'index des Misti Sonato, reg. II, p. 88, mentionne le départ régulier des galères d'Aigues-Mortes à partir de l'année 1817." C'est une erreur complète. Le passage aequel le savant écrivain fait allusion se trouve dans l'Arch. Venet., XIX, 92: il en résulte, au contraire, qu'à cette époque Venise enveyait ses marchandises en France par navires genois. Pendant longtompoencore après cette époque, les Vénitiens s'abstingent de viriter les oôtes du midi de la France, tant pour ne point avoir à payer des droits énormes, que pour ne pas s'exposer à des représsilles. La chro-

nique romane qui se trouve à la suite du Putit Tholomus repporte (p. 484) qu'en 1402 on n'avait plus vu de galères vénitiennes à Aigues-Mortes depuis soixante ans. Nous verrous un peu plus loin que les choses changèrent au XVs siècle.

<sup>&#</sup>x27;Mar Latrie, l.c., p. 195-904; Sathas, III, 441; Sarut., Diar., II, 481, 502, 517, 589, 678, 691, 725, 788, 744; VII, 97. Dans les derniers tempe, il arriva fré quemment que les départs n'avaient pas lies, faute d'armateurs qui consentiment, à en courir les risques.

<sup>\*</sup> Ordonnamous das rois de France. XIII, 309; XV, 644.

Climario, Della economia política del medio eso, 4º éd., p. 468 et s.; Germain, Hist. de commerce de Montpellier. II. 200

tenaient entre leurs mains le commerce des épices et en tiraient tout le bénéfice. Il y avait là un danger pour la fortune publique: des hommes d'état en firent la remarque. Pierre Doriole, entre autres, fit des remontrances à cet égard au roi Louis XI, en 1468, et le roi, convaince par lui probablement, prohiba l'importation des épices par des marchands étrangers: un syndicat de commerçants français devait être chargé de pourvoir aux besoins du pays; les quatre galères de France étaient mises à sa disposition et les ports de Narbonne et d'Aignes-Mortes désignés pour l'entrée des épices. Mais, en 1478, un nouveau traité ouvrit la France aux Vénitiens sans réserve d'aucune espèce et, après la mort de Louis XI, les états généraux, réunis à Tours en 1484, proclamèrent de nouveau la liberté commerciale pleine et entière pour les étrangers qui voudraient venir en France soit par terre, soit par mer.<sup>1</sup>

### Les Pays-Bans

On sait que, pendant la première moitié du Moyen-Age, l'industrie textile avait déjà pris un essor considérable dans les villes de la Flandre et du Brabant. Elle employait surtout des laines d'Angleterre: au commencement, l'achat de ces laines et la vente des draps indigênes constituaient les deux principales branches de commerce dans les Pays-Bas. Mais les marchands étrangers ne tardérent pas à venir chercher les draps sur place; en échange, ils apportaient leurs propres marchandises. Il la sorte, les Pays-Bas devinrent un débouché pour le commerce de toutes les parties du monde connu; mais deux villes dont la rivalité remontait déjà loin attiraient presque tout à elles: nous avons nommé Armers et Bruges: cette dernière était mise en communication avec la mer du Nord par les ports de Damme et de Sluys. Dans le chiffre des affaires qui se traitaient sur ces deux places, les produits de l'Orient étaient loin de tenir le dernier rang. Nous pouvons prendre telle source qu'il nous plairs de consulter, les chapitres du Manuel de Pegolotti spécialement consacrés à ces deux villes, les rôles des douanes de Damme et de Bruges,4 la liste des articles qui s'importaient

et s.; Vic et Vaimette, Hist. de Languedoe, éd. du Mège, VIII, 521 et s.

Duckes, Hist. de Louis XI, I, 399; Pigeonneau, I.c., I, 415 et a., 418, 465 et a.

<sup>\*</sup> E. Van Brayssel, Hist. du commerce et de le marine en Belgique, 6 vol., Brax. 1961 et sa.; Marchal, Sur les relations commerciaise des Flomande avec le port d'Alexandrie et l'Égypte avant le passage du Oop de Bonne-Espérance, dans le Bul-

letin de l'Acad. de Bresz., XI, 14re part. (1844), p. 169 et m.; Alex. Pinchard, Bosai eur les ralations commerciales des Bolges avec le Nord de l'Balie et particulièrement avec les Vinitiess dapuis le XII — XVP riècle, dans le Messager des sciences hist., 1851, p. 9 ... 18.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Pegol., p. 241-258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Sartorius Imppenberg, Gesch. des Ursprenge der Hansa, II, 54 et m., 60

dans les Flandres, dressée vers la fin du XIIIº siècle.1 partout nous trouvons des épices, des aromates, des matières tinctoriales, des tissus de l'Orient: les noms des pays d'origine accompagnent ceux des articles: ce sont: l'empire byzantin, la Syrie et l'Égypte, l'Armènie, la Tartarie. Maia dira-t-on, les Flamands et les Brabançons possédaient une marine encore assez importante: parmi les nombreux soldats que les deux peuples fournirent aux croisades, beaucoup firent le voyage de Terre-Sainte sur des vaisseaux qu'ils lui empruntaient; les marchands n'allaient-ils pas de même chercher dans le Levant les produits de l'Orient et y placer les draps de leur pays, car il est de notoriété que cet article y était déjà très répandu? Eh bien non! chose singulière, il n'existe pour sinsi dire pas trace de passage de navires brabançons ou flamands dans les eaux du Levant. C'étaient les Italiens qui y portaient les produits de l'industrie fismande et en rapportaient dans les Flandres les articles de l'Orient.1 Nous avons vu au chapitre précédent, que les Italiens et les Flamands se rencontraient aux foires de Champagne et y échangeaient leurs marchandises. Bon nombre d'Italiens profitaient de l'occasion pour pousser jusqu'en Belgique. Sonvent auxi les marchands italiens faisaient tout exprès le voyage des Pavs-Bas. Généralement, ils passaient par la France,2 mais ils n'y étaient pas absolument obligés; ils pouvaient traverser l'Allemagne, soit par Bâle et Cologne, soit par Nuremberg; il est prouvé, pour les Vénitions tout au moins, qu'ils suivaient encore assez fréquemment ces dernières routes.4 Enfin, rien n'empéchaît les nations maritimes de profiter du détroit de Gibraltar. Il est certain que le trafic entre l'Italie et les Pays-Bas n'atteignit un degré de prospérité réelle qu'à partir du moment où les républiques de Gênes et de Venise se furent décidées à organiser un service annuel de galères entre les deux pays. Toutes

et et., 84 et et., 469. Sur le port de Damme, voy. encore Guil Brite, Philippeis, Hh. IX, v. 888 (dans Bouquet, XVII, 884). Citens anda le Bôls des courtiers de Flandre pour l'année 1259, qui et trouve dans II Housentisches Urbandenbuch, I, n° 486.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cette liste a été convent réimprinée: entre autre éann l'*Hist. de la Flandre* par Warnkonig, trad Gheldolf, II, 518 et as.: cf. IV, 346 et au.

On pourrait supposer que les Espagnels (Catalans) faissient ensei ce trafic, enr ils fréquentaient les deux marchés de Bruges et d'Alexandrie; il n'en était rien;

toutes les fois qu'en rencontre un article importé par sux en Flandre, c'est un produit de leur pays: vey. Warnkonig, l. c., II, 514; Hakluyt, Navégatione, I, 189.

Bawden Brown, Calendar of State papers. Venetion., I. B (Marin, V. 986); Zeitschr. für die Gesch. des Obertheins, V. 20.

<sup>\*</sup>Zeitscher, für die Gesch, des Oberrhoine, V, 18, 20, 21 et a.; Erdmannederfer, De commercio quad inter Venetas et Germanico civilates cono medio intercessit, p. 28 et =

<sup>\*</sup> Co service fut l'objet des faveum gouvernamentales, au détriment des com-

deux prirent cette mesure à peu près simultanément. Un document génois1 rapporte qu'en 1309 des ennemis vincent attaquar une galère dans le port de Génes au moment où elle se préparait à mettre à la voile pour les Flandres avec une riche cargaison. Ce fait peut donner matière à discussion, parce que l'auteur ne précise pes, et il pourrait se faire que le bâtiment marchand en question ait appartenu à des particuliers. Meme observation an sujet d'une autre galère qui partit en 1312 de Génes pour les Flandres. Mais voici, pour Gênes, deux prenves irréfutables de l'existence d'un service de navigation organisé par l'état. C'est d'abord une note des comptes de la ville d'Anvers pour l'année 1994, où il est parlé d'un capitaine des galères génoises qui se trouvait alors à Sluys (près de Brures):8 c'est - second lieu toute une série de prescriptions édictées, en 1340, pour les galères faisant le voyage de Flandre.4 Pour m qui concerne Venise, les premières ordonnances 🖥 mesures officielles concernant l'envoi de galères en Flandre datent précisément de la période pour laquelle les décrets du sénat ont disparu. L'étude des tables démontre que les nins asciennes étalent contenues dans le quetrième volume des Misti Senato qui comprenait les années 1313-1317.5 C'est dans cet intervalle que Gabriele Dandolo fut charge I la fois du commandement en chef des galères flamandes III d'une mission en Angleterre. M. Rawdon Brown admet que les données fournies par les tables des Misti suffisent pour fixer à l'année 1917 le début du service régulier de navigation entre Venise et II Flandra.º Pegolotti séjourna dans les Pays-Bas entre 1915 et 1917; c'est à cette occasion qu'il réunit les renseignements qu'il donne sur 🔣 commerce de ce pays; or, il indique déjà le chiffre du fret fixé par le gouvernement vénitien pour les marchandises chargées sur les galères de Flandre et il rapporte que les Vénitions jouissaient à Brages, pendant tout le temps que leurs galères séjournaient dans 🛢 port (à Sluys), d'une réduction sur la taxe allouée aux courtiers en soieries.7 Au commencement, les Vénitiens ne se trouvaient pas bien à Bruges: III se plaignaient des taxes, qu'ils tronvaient trop élevées, et de la solice du marché, qu'ils trouvaisat vezatoire. Ils cherchèrent

munications par voie de terre; négamoins, ces dornières ne furent pas supprimées: Rawdon Brown, l. c., p. 7, 10, 11, 75; Romania, III, 187.

<sup>&#</sup>x27;Canalo, Nueva éstorte de Genoca, III, 984; l'auteur cite le macr. comu com le nom de Cicala, mais les dates indiquées dans cette nouvez ne nont pas toujours absolument stres.

Atti della Sec. Lia. V. 590.

<sup>· ·</sup> Nous revisadrons sur ce point.

<sup>4</sup> Off. Gos., p. 862-806.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Arch. Vinel., XIX, 90 et al.; Romania, XII, 578, 880; Rawdon Brown. L. c., p. 10.

<sup>&</sup>quot; Hawdon Brown, L. c., p. hrl., extil, crevii.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Pegol., p. 140, 947.

<sup>\*</sup> Marin, V, 204 et a.

s'i a no trouveraient pas mieux ailleurs. Au mois de mai 1818, Il ce que rapporte la chronique inédite de van Hewet, deux galères de Venise entrèrent pour 🖺 première fois dans le port d'Anvers; trois autres a ivirent au mois de février 1819. Ceux qui les amenaient recurent un bon accuell et conclurent des traitée avantageux. La République en profita pour exercer une pression sur les autorités de Bruges.\* Dès lors, ce fut entre les autorités de Brures et celles d'Anvers, entre les deux suzerains, Robert, comte de Flandre, et Jean III, duc de Brabant. à qui offrirait à Venise les plus larges concessions et les conditions les plus avantageuses. La République fut longue à faire son choix et trains les négociations en longueur. En rapprochant des faits analogues relatifs aux années 1320 et 1328, nous voyons, dans deux cas, la République indiquer à ses galères 🖩 port d'Anvers comme but de leur voyage et laisser, dans trois autres cas, le lieu de débarquement au choix des capitaines, leur recommandant seulement de s'entendre à cet égard avec les armateurs et avec les marchands.\* Finalement, la balance pencha un côté de Brures; les étrangers y trouyaient plus de ressources qu'à Anvers. En 1382, un décret du sénat vênitien désigna ce port comme point d'arrivée des "galee di Ficadra". 5 et les choses restérent sissi fixées jusque vers la fin du Moyen-Age.

Le duc de Brabant et la ville d'Anvers ne firent pas moins d'avances aux Génois qu'aux Vénitiens: nons en trouvons la preuve dans un privilège signé par le duc et dans une concession accordée par la ville pour la vente de vin en détail pendant le temps du séjour des Génois à Anvers; les deux documents sont de l'aunée 1915. En 1924, les Magistrats d'Anvers invitérent le capitaine des galères génoises ancrées dans le port de Sluys à venir visiter leur ville. Néanmoins, avec le temps, les attraits de Bruges l'emportèrent sur ceux d'Anvers. Les choses suivirent, sans donte, la même marche en ce qui concerne les Florentins, quoique Balducci Pegolotti, agent de la maison Bardi, est obtenu pour eux, en 1915, un privilège comportant des faveurs spéciales sur la place d'Anvers.

manusary Google

Rertens en Torfa, Geschiedente ran-Anthorpen, II, 80 (c'est là que mi trouve la citation de van Heyst); Guicciardini. Descrittione dei Poesi bassi (Anversa, 1567), p. 119: d'après cet écrivain, il serait arrivé à Anvers, en 1316, cinq galères chargées d'épices et de drogues.

Harin, V. 304 et a.; extraite dans Bawdon Brown, L.c., p. 4, nº 12, et dans les Comment, reg., I. p. 213, nº 202.

Comment. reg., I, p. 222, nº 241;
 p. 241, nº 821, 822;
 p. 248, nº 425--427;
 Mertens on Torfa, l. c., II, 90, 541 at z.

<sup>4</sup> Acobis. Venet, XIX, 98-100.

Bomanin, III, 876 et a.

<sup>\*</sup> Lib. fiv... II., 481 et eu.: Atti della Soc. Lig., V. 876 et m.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Martens en Torfe, l. c., II, 542.

<sup>\*</sup> It le recouts lui-neime, p. 266 et u.

Ainsi, parmi les maisons italiennes établies en Flandre, les plus considérables et les plus florissantes étalent toutes réunles à Bruges; dans le nombre, il y en avait de Sienne, de Lucques, de Plaisance etc. III nous cherchons dans les documents originanx le genre d'affaires anquel elles s'adonnaient 🖺 plus volontiers, nous trouvens d'abord un grand nombre de maisons de banque; celles qui faisaient III commerce proprement dit s'occupaient surtout d'achats de draps et de ventes d'épices. Pegolotti et les divers documents que nous avons à notre disposition nous fournissent des renseignements si complete sur la nature du chargement des galères vénitiennes et génoises qui faisaient II voyage des Flandres. que nous ne pouvons avoir un instant de doute sur l'importance de la place que tenaient les épices dans ce traffe. On peut la définir d'un mot en disant que les marines marchandes de Venise et de Gênes étaient les intermédiaires d'un vaste commerce d'échange entre l'Égypte et la Flandre. Vers la fin du XIVa tiècle, des événements graves firent un instant péricliter ce trafic. Les populations mahométanes du nord de l'Afrique se livraient depuis quelque temps déjà à la piraterie. Antoniotto Adorno, doge de Gênes, entreprit de leur infliger une lecon: avec le concours d'une armée française commandée par le duc de Bourbon, il alla mettre la siège devant Mehdiva: malheureusement. il échona et son insuccès redoubla l'audace des corsaires barbaresques. Non contents de faire la course dans la Méditerranée, ils organisèrent le blocus du détroit de Gibraltar, de sorte que les navires marchands vénitiens et génois ne pouvaient plus passer sans leur payer un fort tribut. Au dire de Froissart, contemporain de ces événements, les articles de Dames, du Caire, d'Alexandrie, de Venise, de Naples et de Gênes devinrent, pendant un temps, 🖩 rares sur les marchés des Flandres, que qualques-uns y manqualent même tout à fait: il y ent surtout une hansse énorme sur le prix des épices.5 Cependant, ce ne fat qu'une crise passagère. Le trafic put bientôt reprendre avec une nouvelle activité; les galères de Venise et de Gênes reparurent dans les ports de la Flandre, et, peu de temps après, on y vit, à côté d'elles,

des archives de la ville de Bruges, 1<sup>tes</sup> sirie, vol. VI, p. 5—12.

Pegni., p. 140; Romanin. III, 879; Malipiero, p. 692; Bymer, Findero, VII, 268; Atti della Soc. Lig., V, 875 et m., 884; Colondor of State papers: Venetion., I, 258, Ordonnance in In ville di Bruges concernant le commerce des Lombards, dans les Hance-Recesse, 1200 part., vol. II, p. 265 et so.; Statuts de l'entrepêt des marchandises dans la ville de Bruges, renewelés par le duc Charles de Bourgogne en 1470, dans Gilliodts van Severen, bescut.

<sup>\*</sup> Piloti, p. 874.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Froimart, (Eusees, éd. Kervyn de Lettenhove, XIV, 278.

<sup>\*</sup> Au XV° ciècle, le départ des galères de Venice avait lieu régulièrement entre le 8 et le 25 avril: Uzz, p. 104; on n'avait fait, d'ailleurs, que reprendre la tradition de ce qui gristait au XIV°. Romania, lil. 379.

celles de Florence. En effet, la République florentine avait I peine acquis le port de Livourne, qu'elle se hâta d'expédier vers la Flandre des galères à elle; le premier voyage ent probablement lieu in 1425.¹ Par la suite, quand on organisa un autre service maritime vers le Levant, on eut soin de combiner les deux de façon à assurer, dans les meilleures conditions, le placement des épices comme celui des draps et des soieries.² Une ordonnance des "consules muris" du 27 mars 1447, déterminait sept lignes à desservir par les galères de Florence: celle de Flandre et d'Angleterre (Sluys, Sandwich, Southampton) n'était pas onbliée, bien entendu; mais on profits de l'occasion pour préciser les ports où les galères devaient faire escale sur leur route.³

Sur ces entrefaites, il se produisit dans les Flandres même des changements dont la commerce devait nécessairement subir les conséquences. Vers la fin du Moyen-Age, les progrès de l'ensablement rendirent très difficile l'accès du port de Slays. D'un autre côté, la Flandre et la ville de Bruges en particulier furent le théâtre d'agitations populaires et de soulèvements armés dont on ne prévoyait pes la fin. Désespérant de voir le rétablissement du calme indispensable la prospérité du commerce, un grand nombre d'étrangers émigrérent à Anvers. Comme une bonne partie des Italiens avait suivi ce mouvement, cette émigration fut le signal d'un développement constant du trafic entre l'Italie et Anvers. Les produits du Levant apportés par des navires de Gênes, de Venise et même d'Ancône, abondèrent derénavant sur cette place. Cependant, le commerce n'abandonne complétement Bruges en faveur d'Anvers qu'au commencement du XVI.

merce d'Auvers, par Guichardin, dans m Descrittione des passi bauri, p. 119 et m., et Mertens en Torfs, III, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> En tout one, Florence cuveyait, è cette époque, des galères en Angleteure (Banedetto Dei, cité dans Pagnini, II, 60); mais la vinite aux ports des Pays Bas et d'Angleteure était toujours comprise dans la même tournée. Voyet les conditions le rente de Liveures, taus Camile, Nuova interies de Genova, IV, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ameri, Dipl. crab. dell' archivie florestino, append., p. 48.

Doc. sulle relax, tone., p. 202.

<sup>\*</sup> Kervyn de Lettenhove, Biet. de la Flandre, VI, 79 et co.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> La bourgeoisis de Bruges tenta une démarche auprès de l'ambassadeur Vinc. Quirini (1805) pour les engager à revenir dans leurs murs: Rawdon Brown, L.c., n. 207.

<sup>&</sup>quot; Voy, l'intéressant tableau du com-

<sup>\*</sup> Cotto révolution est très bien racentée per Guichardin, L. c., p. . Voy. massi Mertens en Torft, III, 318 et as. Co ne fet pes un bouleversement subit; loin de la. Les premiers navires portugais étaient arrivés à Anvers en 1608; beaucoup d'autres vinrent ensuite et incadèrent le marché de leurs épices. Les Venitions, obligée de vendre leurs maychandises besucoup plus ther, n'avaisut plus accune chance de les placer (Sanut., Diar., VI, 162, 209; Priuli, p. 161). arriva plusieurs fois que les gales di Finndra ne trouvèrent absolument pas d'acheteurs (Sanut., Dior., 17, 811; V. 641). Dependant, il arriva encore, en 1510,

siècle, et cet événement fut la conséquence directe de la découverte de la route maritime des Indes par les Portugais. Ces derniers, nous l'avons vu, choisirent Anvers pour en faire l'entrepôt des épices qu'ils avaient été chercher dans ces régions lointaines. Dès lors, Anvers devint l'un des principaux marchés des produits de l'Orient: mais les Italiens en avaient perdu le mosopole: il était passé aux mains des Portugais.

### L'Espagne et le Portugal.

Nous avons beaucoup parlé de la nation catalane: elle habitait la partie orientale du nord de la péninsule ibérique. Entretenant avec le Levant d'actives relations, elle était toujours bisu approvisionnée d'épices et en fournissait à tous les pays voisina. De ce côté, il 5 avait peu de chose à faire pour les Italiens, alors même que les habitants de Barcelone se fussent montrés moins intolérants à l'égard de leurs rivant, d'et que des guerres fréquentes n'eussent pas renouvoie les haines entre les Catalans 🔳 les Génois en particulier. Au sud de la Catalogne, les côtes d'Espagne farent longtemps au pouvoir des Arabes. Ceux-ci recevaient les produits de l'Orient soit par des caravanes qui longenient le littoral septentrional de l'Afrique, soit par des navires égyptiens on syriens qui fréquentaient le port d'Almeria. D'ailleurs, les habitants d'Almeria, de Denia, de Malaga et autres villes, construissient aux-mêmes des navires asses bons marcheurs pour atteindre en trente-six jours les côtes de 🗏 Syrie, et ils allaient chercher eux-mêmes les produits d'une industrie plus avancée et d'un sol plus favorisé que les leurs." On sait que les Arabes d'Espagne firent faire à l'industrie et à l'agriculture de leur pays des progrés qui les mirent en mesure d'obtenir sur place bien des produits qu'auparavant ils devaient aller demander à l'Orient. Les Génois et les Pisans entretenaient un trafic avec eux. Bien des pèlerins ou marchands musulmans s'embarquaient en Espagne même, ou è Ceuta, sur des bâtiments génois, se faissient transporter à Alexandrie ou la Acre et revensient de même. La question serait de savoir si les Italiens ne fournissaient pas les épices aux Arabes d'Espagne. Plus terd, à mesure que l'Islam perdit du terrain en Espagne, les villes re-

Anvers, un bâtiment vénitien parti d'Alexandrie avec un chargement d'épices (Mortens en Torfs, III, 880 et sa.).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Voy. p. ex. Capmany, Mem., II, 8 et m., III et m., 278.

<sup>\*</sup> Told. II, 88 et a., 181, 195.

Bărisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, 5d. Dazy, p. 284, 240, 244, 266.

<sup>\*</sup> Moreon. Mist. patr. Chart., II. 260 et a.; Lib. jurn. I, 152 et a., 1484 et m.

The Giobair, id. Ameri, dans l'Archiv. stor. ital. append. 4. p. 41—48; Ameri, Dipl. arab. florent., préfece, p. xxii et 4; Absulféda, éd. Reinaud, Introd., p. cart.

conquises par les chrétiens se trouvant privées de leurs relations directes avec l'Orient, elles cussent pu en souffrir, si les Italiens n'avaient été là tout prêts à remplacer les intermédiaires disparus. La tâche d'approvisionner cette partie de l'Espagne incombait d'ordinaire aux gulères de Flandre. Celles de Venise touchaient ordinairement à Majorute et gagnaient de la soit Alicante, soit Almeria, soit Malaga; au-delà du détroit de Gibraltar, elles jetaient l'ancre dans le port de Cadixd'où il était facile d'aller à Séville; enfin, elles faisaient encore relache à Lisbonne, on des traités garantissaient un bon acqueil aux Vénitiens. Dans toutes ces escales intermédiaires, on faisait des affaires, on déchargeait et on chargeait des marchandises. Florence organisa un service spécial pour la Catalogne avec escales à Barcelone, Majorque et Valence. Les porte espagnols de la Méditerranée étaient encore desservis d'une part par les galères de la ligne d'Alger III du Maroc, d'autre part par les galères de Flandre, qui faisaient en outre escale à Cadix et à Lisbonne.3 L'objet principal de ces fréquents voyages était l'échange des draps de Florence contre les produits de l'Espagne, a mais il n'est pas douteux que les galères de Florence y portaient aussi des articles de l'Orient, moins pourtant que celles de Génes et de Venise. En ce qui concerne Séville par exemple, il est certain que, si son marché était abondamment pourvu d'épices, elle 🔳 devait uniquement aux Italiens,\* et les Portugais eux-mêmes ne commurent pas d'autres intermédiaires jusqu'au jour où l'un d'eux découvrit une route de l'Inde juaqu'alors inconnue du monde entier.

## L'Angleterre.

Le goût des jouissances d'une vie raffinée et le besoin des produits précieux de l'Orient qui en était la conséquence directe, ne se développérent que relativement tard chez le peuple anglais. Par suite, bien que l'Angleterre eût fourni son contingent aux croisades, ces grandes expéditions laissèrent le commerce anglais indifférent. L'existence d'un "ricus Angloress" dans la ville d'Acre, vers le milieu du XIII<sup>e</sup> siècle, semble démontrer la présence d'une colonie d'Anglais commerçants, mais ceux qui formaient, au temps de l'empire latin, une petite fraction de la population de Constantinople, paraissent avoir appartesu plutôt à l'état militaire; ce devaient être les survivants de la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hawdon Brown, L. c., I, Izili et a., 148 et a., 151; H, 364 et a.; Romanin, HI, 101, 378; Pati, p. 194.

<sup>&</sup>quot; Bomanin, IV, 50; Sanute, Vite dec decider, p. 885.

Doe, mille relex, tose, p. 992; Ameri, Dipl. arab. florent, p. 50 et st.; 60 et st.

Bened. Dei, dans Paguini, II, 241, 275.

Perol., p. 274.

garde du corps que les empereurs bysantins recrutaient parmi les hommes du nord. Enfin, on a prétendu reconnaître le nom de l'Angleterre parmi ceux des pays dont Benjamin de Tudéle dit avoir trouvé des représentants dans la foule bigarrée qui remplissait le marché d'Alexandrie: mais, d'abord, l'identité des deux nons est forcée et, en second lieu, quand même elle supporterait l'examen, on n'en serait pas beaucoup plus avancé, car la véracité de cette liste de noms n'est rien moins que démontrée. L'Ainsi, toute la part de l'Angleterre, parmi les peuples qui ont joué un rôle actif dans le commerce du Levant, se borne à cette petite colonie d'Acre, et encore ignorons-neus si elle était restée en relation avec sa patrie.

Sanf cette exception unique, au point de vue du commerce, l'Angleterre se bornait à cette époque, et se borna longtemps encore, à un rôle purement passif. Les abbayes et les monastères, grands propriétaires de troupeaux, voyaient avec une béate satisfaction les Italiens et les Flamands se disputer leurs laines; les rois, de leur côté, étaient enchantés de trouver en Lombardie et en Toscane des banquiers complaisants pour leur faire des emprants. On ne se rendait encore aucun compte de l'avantage que pourrait avoir pour le peuple anglais la création d'une industrie nationale capable de mettre en œuvre les matières premières indigénes,<sup>3</sup> d'une fortune nationale qui permit de se passer des puissances financières de l'étranger. Dans oct état de choses, la marine anglaise se bornait à faire du petit cabotage et laissait tranquillement aux navires étrangera le soin d'importer les produits des pays lointains.4 En co qui concerne spécialement les produits III l'Orient, l'Angleterre les recevait de l'Italie, et même, à l'origine, elle les recevait en majorité par voie de terre et de seconde on troisième main. Pour les épices, en particulier, le rôle d'intermédiaire paraît être échn aux Allemands (homines imperatoris) et spécialement aux gens de Cologne qui envoyaient depuis très longtemps déjà leurs navires en Angleterre.\* Ce trait

Nous n'insistens pas sur ce point, que nous avons défà discuté.

Pagnini, Della decima, II, 92 et m., 824 ■ m.; Giudici, Storia dei municipi italiani, app., p. 221—240; Pegol., p. 268 et m.; Varenbergh, Relat. entre le comté de Flancire et l'Angleterre, p. 214 et m.

<sup>&</sup>quot;Il est très eurieux de voir vanter cet état in chosen; pourtant en lit dans Masta. Westmonaut. Plov. histor., a = 1965; "Tibl (à Anglia) de tra materia vestes pretiones tra textrix Plandria texuit".

<sup>\*</sup> Dans le passage cité à la moto procédente, l'auteur affirme à tort que les navires anglais pertaient les aromates et autres articles précieux aux quatre coins du monde. Un peu plus loin, il avone que ce sont les Génole, les Pissans et les Vénitiens qui apportent les pierres précieunes roulées par les fleuves de Paradis.

<sup>\*</sup> Lappenberg, Goods, des hannischer Stahlhofs vos London, p. 4 m z.; Ennes, Goods, som Kiln, I, 480 et z.; Hannisches Urbanderduck, I, m. 2.

cessa à peu près complétement à partir du moment de les grandes puissances commerciales de l'Italie eurent pris leurs mesures pour faire exécuter chaque année, par leurs galères, un voyage en Flandre et, par la même occasion, en Angleterre. Nons avons déjà parlé précédemment des origines de ce service de navigation. En Angleterre, les escales étaient: Sandwich, Southampton et Londres (can Sainte Catherine).\* Les rôles de fret de navires vénitiens que l'on connaît démontrent qu'ils exportaient très fréquemment en Angleterre des épices ( specie prosse e menude), du vin de Candie (Malvoisie), des raisins de Corinthe, du sacre, de la soie et du coton," et qu'ils en rapportaient de la laine, des cuirs et des métaux, particulièrement de l'étain.4 Les gulères génoises servaient au même trafic à l'aller 5 et au retour. Nous trouvons des données encore plus précises sur les articles importés par les Italiens, dans un poème historique écrit en 1436, intitulé: The libell of english policye. Le but poursuivi par l'auteur était de persuader à la nation anglaise de s'émanciper du jong des peuples qui s'étaient empares de la prépondérance maritime et écrasaient le commerce anglais pour l'empêcher de se développer. D'après lui, les galères génoises, entre antres, importaient de la soie et du coton, de l'or et des fla d'or, du poivre noir et de l'alun de roche (allume de rocca), les galères vénitiennes et florentines des épices de toutes sortes, des drogues médicinales, telles que la scammonée, le turbith, la rhubarbe et le séné, des vins fins, des singes etc. Et, ajoute le poète, en même temps qu'ils apportent dans le pays des articles de luxe dont II pourrait bien se passer, ils en emportent à son grand dommage, de l'étain, de la laine st du drap. L'émancipation prêchée par le poète ne se réalisa pas de si tôt. Au début des temps modernes, les Portugais enlevèrent sux Italiens le commerce d'importation des produits de l'Orient, et l'Angleterre continua de leur payer son tribut, puis ce fut le tour des Hollandais, jusqu'au jour où elle s'empara elle-même de la première place dans le commerce du Levant.

#### L'Allemagne.

Par quelles voies les Allemands recevaient-ils les produits de l'Orient pendant la période des croissdes et plus tard, jusqu'à la fin du Moyen-Age? Tel est problème dont Il s'agit ici de rechercher la

Pas text à fait: voy. Rawdon Brewn, p. 75.

<sup>&</sup>quot; Rawdon Brown, p. lxiv.

Yoy, la liste complète dans Rawdon Brown, p. cxxxv, et, dans l'index, aux mots: currente, elle, spices, wine etc.

Voy. p. ex. Sagut., Dior., II, 568.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ryaner, Foodores, II, 2, p. 941.

<sup>\*</sup> In me suie servi de l'édition Hertaberg (Leipz. 1878), avec traduction. Les vers auxquels je fain allusion se trouvent p. 86—88.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> "Gold of Jame", on ore filate di Genova, Unz., p. 192.

solution et c'est un travail plus difficile qu'il ne semble. Pour ne point diviser notre attention, prenons d'abord les grands marchés du Bosphore, de la mer Noire et de la mer d'Azov, Constantinople, Cafa et Tana, et cherchons à déterminer s'il existait, et jusqu'à quel point il existait, des relations entre eux et l'Allemagne.

L'existence d'une colonie de commerce allemande à Constantinople pendant le XIII siècle est un fait qui n'a plus besoin de démonstration: mais, nous l'avons détà vu en racontant son histoire, elle n'atteignit jamais un haut degré de prospérité et son existence fut éphémère. Notre tâche serait singulièrement facilitée si nous pouvious établir qu'à un moment donné elle entretenaît des relations avec les villes commercantes échelonnées sur le Danube et en particulier avec Ratisbonne, la plus importante de toutes; mais les sources ne nous fournissent pas le plus léger indice à cet égard. Nous pouvous bien suivre, pièces en main, les marchands de Ratisbonne dans les voyages qu'ils entreprenaient au XIII siècle: nous les verrons s'aventurer au loin, visiter les marchés d'Enns, s'arrêter à divers bureaux de douane entre Enns et Vienne, séjourner à Vienne pour leurs affaires, puis pousser au-delà jusqu'en Hongrie; 1 à côté d'eax, nous verrons également les marchands de Passau, d'Ulm, de la Souabe m général, de Cologne, de Mets, d'Aix-la-Chapelle et de Maestricht profiter de la magnifique voie de communication offerte par le Danubo. Au delà de la Hongrie, nous perdons leurs traces; il est vrai qu'à partir de 1198 ou, en tout cas, à partir de 1991, le chemin de ce pays leur était fermé par les Vienzois. jaloux de se réserver exclusivement le droit de trafiquer avec lui.\* III n'est pas démontré que les Viennois eux-mêmes se soient jamais aventurés dans la Serbie, dans la Bulgarie, ou jusqu'à Constantinople; du moins, les sources ne nous révêlent rien de semblable. Il paraît donc démontré que les marchands allemands qui descendaient le cours du Danube n'aliaient pas chercher en personne les produits de l'Orient dans les magasina de leurs compatriotes établis | Constantinople. D'autre part, il n'est pas prouvé que les colons allemands de Constantinople sient organisé des caravanes pour expédier ces produits jusqu'au Danube, et les marchands allemands auraient pu les attendre pour les rapporteravec eux en Autriche, en Bavière etc. Enfin, il n'est dit nulle part que

Yoy, deux locuments de 1191 et 1192, publ. par M. Meiffer dans l'Archie für Limes castery. Geschichtsquelles, X, 92 —96; ils l'avaient été déjà, une première fois, mais avec de nombreuses inexactitudes, par M. Scheid, dans Ovies, puelf.

III, pred., p. 30—30; vey., an outre, le duc, III (enne date), dans les Geochichtequelles der Stadt Wien, 1 tro part., T. I., p. 5 et s. (avec note de M. Tomaschek).

\* Geochichtsqualles der Stadt Wien.
1 n., p. 18 etc. etc.

les Bulgares ou les Hongrois aient servi d'intermédiaires entre Constantinople et le bassin moyun du Danube. Mais, dira-t-on, quelque obscarité qui règne sur la nationalité des agents de transmission, il n'en est pes moins certain que, pendant le dernier quart du XII+ siècle, il passeit par la donane de Stein, ville située sur le Danube en amont de Vienne, des marchandises d'origine asiatique incontestable, telles que le poivre, la noix muscade, le clou de girofle, le gingembre, la galanga.1 Je ne nie nullement le fait, mais je dis, avec M. Hullmann, que "rien no prouve que les marchandines de cette sorte qui passaient par Stein eussent remonté le cours du Danube." De très bonne heure, des marchands italiens s'étaient fixés à Ratisbonne: les marchands de Ratisbonne enx-mêmes avaient commencé très tôt à faire le voyage de Venise: ne serait-il pas plausible 🚻 supposer qu'ils recevaient précisément les épices de Venise et que c'était eux qui les portaient en Autriche, en descendant le cours du Danube? On admet, il est vrai, généralement, que, jusqu'au commencement du XIIIº siècle, les épices arrivaient de Constantinople en Allemagne par le Danube, et que ce trafic ne commença à passer par l'Italie qu'à partir de la prise de Constantinople par les Latins; 2 mais cette hypothèse n'est pas fondée sur des bases 🛮 solides qu'on ne puisse la discuter. Elle tient trop pen de compte de l'état où végétalent encore, an XII siècle, les populations inhospitalières et batailleuses des pays situés entre l'empire grec et la Hongrie: des armées croisées pouvaient s'y ouvrir un passage les armes à la main, on sait à quel prix, mais on ne s'y figure pas aisément un trafe de caravanes régulièrement organisé. Non, il faut admettre qu'avant la XIII siècle déjà, les Italiens étaient les principaux agents de transmission des produits de l'Orient en Allemagne: pour qu'il en remontât quelone peu de Constantinople par la Hongrie, il fallait un concours de circonstances particulièrement favorables. En tout cas, I partir du XIII siècle, il serait superflu de chercher s'il existait on non des relations directes entre Constantinople et l'Ailemagne: à cette époque, nous constaterons l'existence, à Venise, d'un fondaco dei Tedeschi en pleine prospérité, et nous verrons les Italiens parcourir aux-mêmes le bassin du Danube.

Pour le détail, je écis me contenter de renvoyer à l'ouvrage de M. Hüllmann, Gueà. des byzant. Handels, p. 100 -106; on y trouvers des extraits de écux tarifs mi douane de Stein, relatifs à cet objet spécial.

Palke, Garch, des deutschen Handale, 1, 55 et a., 78 et a., 106 et at.

Leur présence est constatée à Wiener-Noustadt en 1946 (Archée für Kunde cutter. Geschichtsquellen, X, 180). A partir de cette époque, la Hongrie repevait les épices par l'intermédiaire de marchands vénitiens et ragresans. On cite bien, postérieurement à cette dats, des exemples d'habitants de Vienne, de Prague on de Breslau allant.

Si, pour ce qui concerne les relations des Allemands avec Constantinople, il est sage de rester sur la réserve, il en est tout autrement pour leurs relations avec la Russie: ici. les prenves abondent. Au XII siècle déjà, les marchands de Ratisbonne, au XIII e ceux de Breslan, visitaient le marché de Kiev: 1 le but principal du voyage était, il est vrai, l'achat d'articles du Nord (les pelleteries); néanmoins, ils en rapportaient ansai, sans doute, des articles de la Gréce (des scieries), car ces derniers s'y tronvaient abondamment représentés. Plus tard, quand les Italiens créérent I Tana et la Caffa des entrepôts pour les produits de l'Orient et du Nord il s'établit un cartain trafic entre ces villes et l'Allemagne; mais ce trafic ne passait pas par il comptoir hanséatique de Novgored, comme on pourrait in croire: les marchandises destinées à l'Allemagne ne passèrent jamais en transit par cette ville: elles suivaient la route commerciale de Tana (et de Cafa) à Lemberg, la même que prenaient parfois les courriers, les mercanaires ou les fonctionnaires coloniaux génois pour gagner Caffa, quand, sur mer, la route était barrée par les Turcs.4 A propos de Lemberg (ciutat de Leo), la célèbre carte Catalane, œuvre du XIV siècle, contient une note disant qu'il y vensit quelques marchands de l'Orient et qu'ils continuaient, de là, leur voyage vers la Flandre, par la mer Baltique.<sup>5</sup> Vers la même époque, les marchands

s'aprovisionner d'épices en Hongrie (Hormayr, Wiene Gasch, I, laurvii; Hüllmann, Städictossen des Mittelatiers, I, 355), mais et n'est pas un motif pour conclure de là à l'existence de communications entre la Hongrie et Constantinople par votes de terre.

<sup>1</sup> Sur cer marchands, voy. Riexler, Gesch. v. Bouern, I. 778 et 4.; II, 200 et a.

Documents do 1190 et de 1192 dans l'Archio für Runde meterr. Gueck., X, 92 et m.; Cod. trad. S. Emmeromé, dans Pez, Thus. anecd., I, 3º part., p. 178; Vila beati Mariani, Acta SS. Boll. 9 für., p. 864; Jean de Plan de Carpin, éd. d'Avenc, p. 772.

\* Sarterius-Lappenberg, Genek. des Urspr. der deutschen Hansa, p. 184; Riesenkampfi, Der deutsche Hof zu Novogorod, p. 129 et m.

\* Atti della Soc. Fig., VII., 790, 728, 796, 787.

Carte estalane, éd. Buchon et Tastu, p. 19. Le Vénitien Alaigi Roncimotte rapporte dans les termes suivants en qu'il

avaic er tendu dire dans le port de Basta en 1883: "già cinquanta anni tutte le specie, che venivano in detto pozto, andavans verso il fiume Tanai ad una città detta la Tana nel mar maggiore ed ivi li Veneziani e Genessi venivano con 🖩 lor grales a navi a levar le spetie, e al tempo antico tutte le spetie venivano condotte quà (à Bagra) e non andavano nel mer reces, e di qui erano condotte a Citracan città posta nel mare Caspio et in una altra città detta Verbet (Derbent) pur nel detto mare è di li senicano in Polonio (Lemberg était une ville de la Polegne) e poi in Alemagna e a quelli tempi l'Italia conveniva a fornirsi per via di terra todesca (cala n'a jamais été vrai); ma li popoli di Tartaria . . . . hanno rotto questo traffico"; (Viaggi alla Tuna, p. 107). Il semble qu'au milieu d'idées fausses ea fait d'histoire du commurce, on trouve dans cette tradition un souvenir de l'époque où une route commerciale traversait Lemberg.

de Naremberg recevaient aussi des marchandises de Tana par Lemberg. Dans II carnet où Ulman Stromer inscrivait sa généalogie et ses aventures, entre 1360 et 1407, nous trouvous une note intéressante au point de vue du commerce: "Das Gewicht su der Lotona ist ain Kantar, das macht su der Leynburk 41/4 stain, so wirt su Nürenberg uns dem Kantar 1 centure minus 41/2 pfund." Je traduis: "A Tana l'unité du poids est le cautar, qui vaut à Lemberg 41/4 stain, de sorte qu'en poids de Nuremberg, le cantar vaut 1 quintal moins 41/3 livrea." On aimerait à connaître les stations intermédiaires de cette route de Tana à Lemberg: en tout cas, il est probable qu'elle était en partie maritime, que de Tana on faisait voile directement sur Akjerman, où l'on débarquait, et que, de là, on gagnait Lemberg par Suczawa (Moldavie)."

Le grande majorité des produits de l'Orient qui entraient en Allemagne avaient d'abord été importés en Italie par les flottes de commerce italiennes: une sois arrivés là, tantôt des marchands allemands allaient les chercher et les ramenaient par terre, tantôt ou les récapédiait par mer, et alors ils entraient par le nord de l'Allemagne, après un long voyage de circumnavigation. Le trafic par les voies de terre n'était point l'affaire des Italiens; ils s'en occupaient rarement. Ce n'est pas qu'ils ne missent jamais le pied en Allemagne; ils traversaient au contraire volontiers soit les Alpes suisses, soit les Alpes Tyroliennes. Les villes commerçantes du lac de Constance, du bassin du Rhin, de celui du Danube, recevaient la visite de marchands vénitiens, génois, milanais, florenties; quelques-uns même y restaient à demeure. Mals, généralement, ces visiteurs n'étaient que des hôtes de passage; leur but était la Flandre. Arrivés par Bâle ou par Nuremberg, ils descandaient

<sup>\*\*</sup>Chroniben der doutschen Stüdte: Milmberg, I (1980), p. 108. Des marchands de Breslan travermient aussi Lemberg pour aller "ad partes gentlitum Tartarerum sen Walackerum"; Doc. de 1417, dans Lüssig's Reichsarchie, part. spéc., d' suite, 9° part., p. 315. Les Pelonain presalent sumi parfois in route de Lemberg, qu'ils désignaient aons il nom de "via tartarica", en dépit des difficultés que leur suscitaient de temps à autre les marchands de la ville: Mon. Hang. kist., Acia antere, III, 814 et s., 407 et s.

<sup>\*</sup> J'ai été amené à cette opinien par la lecture de l'article "Outeuroperischer Hondel im 15: Jahrh.", publ. par M. Steph. Rossynski dans les Jahrh. für National-

biomondo and Statistik, TEXIV (1879), p. 498 et su. Les Juifs de l'Europe centrale traversaient les mêmes étapes en sons javerse, en ailant à Jérusalem; seuloment, à Akjerman ils s'embarquaient pour Samsoun; voy. Tucher, dans le Reyarbuch des hi. Landes (1584), fol. 869, a; Sebald Rieter, dans Robricht et Maisner, Deutsche Pilgerroisen, p. 112 et s.

Vey, p. ex. l'art. de M. Meiller, dans l'Archie für österr. Gesch., X., 180; Schunk, Beitr. sur Moinzer Gesch., I., 78 et m.; Schannat, Hist. Worm. dipl., p. 117. Sons le règne de Charles IV les Génois et les Vénitiens ne finient surtout voientiers en Bohème: Hübech, Gesch. des. böhes. Hamiele, p. 187, 191, 281.

le Rhin et cherchaient à perdre le moins de temps possible en route: 1 ils se firent d'ailleurs de plus en plus rares à partir du moment où l'on ent organisé des services réguliers de navigation pour la Flandre. En somme, on voyait beaucoup moins de marchands italiens en Allemagne que de marchanda allemanda en Italie. L'endroit où le commerce d'échanges entre les deux pays se faisait avec le plus d'activité était le fondaco dei Tedeschi à Venise.\* La République avait mis à la disposition du commerce allemand et de ges agents de vastes locaux, renfermant des logements pour les gens et des magasins pour les marchandises, et les marchands de Ratisbonne, de Nuremberg, d'Augsbourg, d'Ulm, de Constance etc. et même d'Autriche et des provinces rhénanes en profitaient largement. Ils apportaient les produits de l'industrie, des mines et encore d'autres articles de leur pays et les vendaient à Venise, soit pour être consommés sur place, soit pour être chargés sur des navires qui cherchaient du fret à leur départ pour le Levant; en échange, ils achetaient volontiers soit les produits de l'industrie vénitienne, soit les épices, les aromates, les matières tinctoriales, les soieries rapportées d'Orient par les galères vénitiennes. De la cour du fondace dei Tedeschi partait pour l'Allemagne un nombre incalculable de ballots remplis d'articles orientaux. Les marchands de Nuremberg avaient la spécialité du commerce des épices en gros et en détail pour tout le pays. Cependant, Venise n'était pas la scule place favorisée de la clientèle allemande: Gênes en avait sa bonne part. C'était le port par lequel les marchands aoustes traffquaient avec l'Espagne, et ceux de Nuremberg y allaient de leur côté chercher des épices, de l'encens, des peries etc. En 1398, un certain Jean Breitfeld demanda au gouvernement génois la suppression de droits par trop lourds, au nom d'une collectivité composée des villes de la Souabe, de la Franconie, de la Bavière et d'autres provinces encore;

rehicktsforach, und Alterthumsk., p.106 et al.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. de M. Mone, dans la Zoitechr. file die Gesch. des Oberrheims. V. 20 et s., 41.

<sup>\*\*</sup> Brimannadarter, De commercio, quod inter Venetos et Germania civilales avo modio intercanit, Lipa 1858; Mone, Der pitidentsche Handel init Venedig, dans la Zeitschr., L. c., p. 1 et ca.; Cupitular des deutschen Hances in Venedig, publ. par M. Thomas, Berl. 1874; Heyd, étade sur la Maison des Allemands à Venise, dans la Sybels hist Zeitschr., 1874; Ennen, die Stadt Kölmund das Kamfhams der Deutschen in Venedig, dans la première aande de la Monatsschr. für rheinisch-speatphil. Ge-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Roth, Gerch des Nürnberger Handele, I, 51 et m., 105 et m., 118 et m.; Bunder. Nürnberge Handel im Mittelalter, dans le 38. Jahresbericht des Hist. Vereine für Mittelfranken (1871—1872), p. 28 et a.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mone, Zeitschr., 1 a., IV, 48 et st. Je me suis longuement étendu our ce point dans mon étude sur les relations commerciales des villes impériales de la Haute-Souabe avec l'Italie et l'Espagne au Moyen-Age (Wilett. Vécrtéjahrahafta, 1880, p. 141—151).

Ulman Stromer, 1. c., p. 100 et s.; Reth, l. c., I, 111.

on lui accorda libéralement toutes ses demandes.1 Quand Sigismond, roi de Hongrie, ceignit 🖹 couronne impériale d'Allemagne (1410), il était en brouille avec Venise et il profita de son élévation pour satisfaire sa rancune II l'attaquant sur le terrain du commerce. Il commenca par travailler à persuader aux villes de la Haute-Allemagne de supprimer leur trafic avec la ville des lagunes: mais il dut s'y reprendre à plusieurs fois (1415, 1418, 1420). Pour remplacer ce débouché, il leur indiquait la route de l'est par la Hongrie, et, d'autre part, il leur recommandait de cultiver avec plus de soin leurs relations avec Génes.4 Pour mieux arriver à ses fins, il charges un bourgeois de la ville de Constance de négorier une convention avec la République génoise, et il obtint des conditions favorables pour le commerce allemand. Les Génois, de leur côté, pour attirer les Allemands, leur présentaient un tableau séduisant de ce qui les attendait chez eux: d'abord, un marché plus abondamment fourni que celui de leurs rivaux, par la raison que leurs grands transports contenaient beaucoup plus que les galères vénitiennes; en second lieu, des droits plus modérés; enfin, une tonte autre liberté d'allures qu'à Venise: ils garantissaient aux marchanda allemanda qu'ils ne seraient jamais exposés, chez eux, aux mesures vexatoires dont ils se plaignaient à bon droit à Venise, comme par exemple, d'être enfermés pendant la muit dans le fondace, d'être contraints de vendre leurs marchandises dans un délai donné et d'en réemployer le prix en achats en nature, de n'être pas admis avec leur argent leurs marchandises sur les navires en partance de Venise pour l'Orient. Pour compléter ces offres, M duc de Milan promettait aux marchands allemands qui vondraient aller traiter personnellement leurs affaires à Gênes, le traitement le plus favorable au point de vue des droits de transit à l'eller et au retour. L'empereur Sigismond

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mone, Zeitschr., IV, 39 et a.; voy. asen Baad r. l. c., p. 106 et a.

Destarbe Reichstagnapten, VII, 279, 398.

<sup>1</sup> Did. p. 865 t s.

<sup>\*</sup> Ibid. p. 350 et et., 364, 415 et a. L'empereur cut la peneée qu'il seruit postible d'établir ées relations par vois de terre entre les villes commerçantes de la Prusse et Caffa: Il émit cette idée à l'ansig et une diète des villes de Prusse, riunie à Marienbourg le 4 nov. 1490, étudia la question: voy. Actes des Sélétatoge Proussess unter des Herrschaft des deutschen Ordenn, publ. p. M. Tüppen, I, 368.

Ces faits se trouvent confirmés dans un document découvert par Kiefhaber aux archives de Nuremberg: en parcourant un rouleau de parchemiu. Il receanut qu'il contenuit un résumé tommaire des sajets de plainte ées marchande allemands au sujet des traitements qu'un leur faisais subir Il Venise. Kiefhaber a publié cette pièce dans la Zeitschriff für Baiern und die augrünzenden Lönder. 8° année, 9° livrais. (1817). M. Fleglar en a donné une meilleure édition dans l'Assa. für Kunde d. d. Vort., 1867, p. 880.

<sup>&</sup>quot;Ce qui précède est emprunté à une lettre d'un ambanadour des gouvernements

pensa que ces conventions garantissaient suffisamment les intérêts des villes qui jusqu'alors avaient été en relations suivies avec Venise: cu conséquence, il mit Venise en interdit et, comme il entendait faire exécuter cette mesure dans toute sa rigueur, il établit, à partir de 1418, des postes dans les montagnes, à tous les passages qui menaient à Venise. En outre, il autorisa les habitants à s'emparer de toutes les marchandises dirigées sur cette ville ou revenant de cette direction, et même à se saisir de la personne des marchanda. En 1420, il convoqua à Ulm une diéte des villes: dans la lettre de convocation (20 janvier), il insistait encore sur l'utilité d'une rupture compléte avec Venise; cet appel ne fat pas sans résultat. La ville de Nuremberg avait des marchands à Venise: elle les rappela (4 mars 1420); a mais, à l'automne, encouragée par les résultats négatifs de la diète, elle fit des démarches auprès de Sigismond, dans le but d'obtenir le rappel d'une mesure qu'elle tenait pour intelérable. Entre autres motifs, elle alléguait que la prohibition n'était pourtant pas respectés par tout le monde. A cela, on est pu lui répondre que ses marchands étaient les premiers à donner le manyais exemple et qu'un grand nombre avaient encours des peinespour s'être fait prendre en contravention." Il arrivait parfois que certains marchanda, arrêtés par les postes préposés à la garde des routes. employaient in force ouverte pour passer outre. Néaumoins, Sigismond tint bon, et, si lourdement que cette prohibition pesat sur le commerce alle sand, il la renouvela en 1496. C'était un encouragement officiel pour les châteleies, qui recommencèrent à piller, les citadins quand ils les trouvaient à leur portée. Un fait de m genre qui se passa précisément cette même année? peut servir a démontrer que les épices occapaient le premier rang parmi les articles achetés à Venise par les marchanda de Nuremberg. A la mort de Sigismond, ainon même auparayant, les routes redeviarent libres. Venise retrouva sa clientèle allemande et Génes fut reléguée de nouveau au second rang.

genois et mianais (antérieure su 1<sup>st</sup> oct. 1417?), publ. dans les Doutsche Reiche-tagencies, VII, 859—861.

Gesch, der Augsburger Geschieckter, p. 400 et z.

Doutsche Reichstageschm, II, 868 et as.

<sup>\*</sup> Ibid. II, 416—417. In ville d'Ulm interdit également à sen marchands la route de Veniss; Jäger, Gesch. Ulms, p. 702.

Doutsche Reichstageneten, II, 418 et s.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Roth, Gesch. des Nürseb. Handele, I, 112 et s.

Voy. le decument LV, days Stetten,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Aschbach, E. Sigmund, II, 409; III, 408 at s.; Jägaz, Gerch. Ulms, p. 709.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Bunder, l. c., p. 108 et se.

<sup>\*</sup> Au IV-niècle, les Allemanden avaient pas encore renoucé à leur trade avec Gêner: je l'ai prouvé dans mon étude sur Le trafie des villes de l'Allemagne clu sud avec Gènes au mojon age (Ferschungen ser dendschen Gaschichte, XXIV, 215 et m.); pour Ulm en particulier, le fait est éémentré par le Liere des dépasses de Hous

Ainsi donc, pour revenir à la question que nous pesions au début, on voit que, dans la recherche des chemins 1 par lesquels passaient les produits de l'Orient pour pénétrer en Allemagne, la première chose à faire est de prendre Venise pour point de départ. De cette tête de ligne, une première route partant vers l'est traversait le Frioul, la Carinthie III pénétrait jusqu'au cœur de l'Autriche; mais la route la plus stivie par le trafic commercial était celle qui traversait l'Ampezzo, et suivait ensuite le Pusterthal jusqu'au col du Brenner; avant d'atteindre ce col, elle se confondait avec une autre route éralement fréquentée par le commerce et qui courait à travers la Valeugana et la vallée de l'Adige; la route par Vérone, Royeredo, et Trente, qui de nos jours est devenue la plus importante, était alors assez pen connue. A partir du point de jonction, les routes confondues en une seule traversaient le col du Brenner et atteignaient Innsbrück. De ce dernier point, elles se dispersaient de nouveau en éventail. Les marchands de Ratisbonne prensient à l'est, en suivant le cours de l'Inn; ceux d'Augsbourg et probablement aussi ceux de Nuremberg rentraient dans les montagnes à partir de Zirl, traversaient le col de Scharnitz, passaient par Mittenwald, Partenkirchen, Oberammergan etc.; enfin, ceux d'Ulm faisaient l'ascension du col de Fern et regagnaient leur pays par Fussen et Kempten. Les villes que nous venons d'énumérer, Ratisboune, Augsbourg. Nuremberg et Ulm, étaient les principales clientes de Venise dans l'Allemagne du sud et toutes se relisient à elle par le col du Brenner. En appropant à l'ouest, vers les Alpes Suisses, nons trouyons encors diverses routes qui toutes étaient utilisées pour le transit des produits de l'Orient, mais à un degré moindre que les précédentes; citons la route du Septimer et celle du Splügen, avec leur prolongement sur Coire et le lac de Constance; la route du S. Gothard débouchant sur Lucerne; les routes du Simplon, du Montemero et du grand S. Bernard, ouvrant des communications avec Genève, Berne et Bâle, et audelà, avec les villes allemandes du bassin moyen du Rhin.

Kaller (Tübing, Zeitschr. für Staatsroies, 1881, p. 881 ot on). En 1801, quatre compagnies allemandes, entre autres la maison Fugger, avaient des comptoirs à Génes: Sanut., Diar., IV, 28.

LA meilleure source à consulter sur octte question est : Ochimann, Die Alpen-pisse im Mittelatter dans le Jahrbuch für Schweizergembichte, 8° et 4° années. J'ai publié une petite étude sur im passages des Alpes suisses en particulier, dans l'Assoland, 1882, n° 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'importance de cutte localité comme place de transit, entme au point de vue des produite du Levant, est excellemment exposée dans Bander, Chronit des Morkte Mittemental, 1860.

Voy. p. ex. Archie für schweiserische Geschickte, XVIII, 227; XX, 148, 162; Mémoires et documents de la Suisse romande, XXX, 204 et es.; et. 414 et es.

Jusqu'ici nous ne nous sommes occupé que des routes de terre par où l'Italie déversait les épices en Allemagne. Mais, nous l'avons deià dit. les produits de l'Orient entraient aussi en Allemagne par la mer du Nord. Les galères vénitiennes et génoises les portaient sur les marchés de Bruges ou d'Anvers, fréquentés par des marchands allemands venant en majorité des grandes villes hanséatiques de l'Allemagne du nord; les tarifs des douanes et les taxes de courtage qui leur étaient appliqués à Bruges et dans d'antres villes des Pays-Bas 1 nous montrent clairement qu'ils achetaient, entre autres choses, les produits de l'Orient importés par les Italiens." En résumé, nous pouvons diviser l'Allemagne, au point de vue des articles du Levant, en deux régions: l'une au nord, approvigionnée par la Hanse, l'autre au sud, approvisionnée par les villes commercantes de la Bayière, de la Souabe, de la Franconie et du bassin moven da Rhin, et, comme les deux régions se rejoignant au centre, on peut affirmer que toutes les parties du pays en recevaient leur part. A la fin du Moyen-Age, quelques maisons allemandes entreprirent de poger des relations directes avec l'Inde, et, à cet effet, prirent des intérêts dans les expéditions portugaises, mais la majorité continuait de faire venir le poivre et les autres epices par les Pays-Bas, avec cette différence qu'ils n'adressaient plus leurs commandes aux Italieus, mais aux Portugais.

#### La Scandinavie et la Russia.

La région de la mer Baltique n'a jamais été très fréquentée par les Italiens; ils abandonnaient ce terrain à la Hanse; c'était-elle qui prenaît les produits de l'Orient sur les marchés des Payi-Bes et les répandait dans la Scandinavie et dans 🖫 Russie; l'organisation de ses comptoirs dans les villes du nord de l'Europe lui donnait toutes facilités à cet égard.\* Les Rosses auraient pu se procurer ces articles par une autre voie, en organisant un trafic direct avec Tana et Caffa; maia, entre eux et la région de la mer Noire, les Tatars occupaient une large bande de territoire, et, comme les deux peuples étaient presque continuellement en guerre. l'empire tatar constituait une barrière à peu

Goods, des Ursprungs des deutschen Hanso. I, 971; II, 80-90, 468-471.

<sup>\*</sup> Le fait est démontre avec exemples & l'appui, pour les marchands de Danzig on particulier, par M. Th. Hirsch. Don-

<sup>\*</sup> Sartorius Lappenburg, Urkundliche aigs Handels- und Generie-Genshichte. p. 194.

Surforius Lappenberg, L. c., I, 190, not. 8, 211. Yoy, assai Hirach, 1 c., p. 162 m a. 165.

près infranchissable. Quant aux Scandinaves, nous avons vu que, dans les temps anciens, ils traversaient toute II Russie pour aller à Constantinople; l'extension des Tatars leur barra le chemin comme aux Russes; d'ailleurs, l'apparition d'un de leurs navires marchands en Romanie, en Syrie ou en Égypte avait toujours été un fait exceptionnel, et les décrets des papes portant prohibition de toutes relations commerciales avec les Sarrasins, promulgués dans leur pays comme dans le reste de l'Europe, ne furent nulle part mieux respectés.



Digitized by Google

# Index.

N. R. Les chiffres I et II indiquent la I<sup>est</sup> et la II<sup>e</sup> volumes; cette indication n'est demnée qu'une fois, tous les chiffres suivants renveyant à des pages in même volume. Les chrisfres en *étalégues* indiquent un article des suppléments.

Ă.

Abaka, Ebau de Peres, II, 89, 78, 80. Abbas, prince Ziriste, visits d'Égypte, I, 892, 894, 896.

Abbate del popole, il Péra, I, 458. Abdallah, lientenant de Mehammed ibn Ahmed, I, 99.

Abdulinh-Khodja, II, 128 et s.
Abd el Moumen, I, 898.
Abderrassak, II, 502.
Abeskoun, I, 48.
Abou Bekr ben Såad, II, 185.
Abouckeker, II, 649.

Abou Garat Talaïa, I, 892, not. 4, 594, 895, not. 1.

Abou Jacoub Yousouf, Almohade, L 896.

About Feredj, II, 65.

Aboul Kassim Issa el Falu Binaçrillahi, v. El F

Aboul Mansonr Ismail of Dhafir, I, 899, 894.

Abou Said, khan de Perre, IX, 78, 119, 125 et a. 126, 129, 130.

Abou Yaya Abou Bekr, II, 185.

Abydos, I, 190, 284, 287, 242, 248.

II, 166. Détroit d'—, I, 114, 517, v. Dardamelles.

Abyssinic, II, 440, 442, 448, 509, 659, Acciajuall, I, 520. — II, 12, not., 270. Antonio —, II, 271 et a., 801. Francesco II —, II, 828. Nerio —, II, 271, 324. Niccolo —, II, 271.

Acerra, Thomas do -, I, 887, 840.

Acetra, Principante d'-, I, 271 et su.

- II, 281, voy. Villehardonin.

Acotanto, Domenico, I, 881, net. 5. Acoza, II, 197.

Acre, 1, 136 et m., 141, 144, 145 148, 151, 154, 156, 158, 161, 163, 174 et m., 176 et m., 189 311 et m., 318 et m., 328, 331 et m., 842 et m., 848 et m., 357 et m., 378, 398, 409, 420, 427, 429. — II, 4, 7, 23, 25, 30, III et m., 37, 40, 68, 77, 79 et m., 81, 88, 91, not., 169, 465, 469, 474, 589, 600, 601, 604, 611 et m., 617, 629, 639, 647, 666, 635 et m., 698, 700, 708, 714, 724, 725.

Ade, Guillielmus, II, 111. Adelbéron, évêque d'Augebourg, I, 86.

Adam, seigneur de Guston, I, 870. Adams, I, 119, 867 et m., — II, 82, 90, 114, not. 1, 612.

Ades, I, 25, 25, 165, 170 et a., 378 et a., 426, — II, 58, 60, 131, 145, 151,

47\*



445 et m., 560 et s., 506, 518, 527, 525, 556, 564, 571, 578, 591, 596, 500, 601, 608, 604, 611, 618, 616, mot. 5, 618, 621, mot. 6, 626, 629, 688, 540, 542, 647, 642, act. 8, 659, 560, 679, 668, 705.

Adorno, maison geneise, II, 329. Antoniotto —, II, 729. Gabriele —, I, 514, not. 1. Giovanni —, II, 276 et s.

Adragent, gomme -, I, 549.

Adramyttium (Adramiti), I, 289, 805, 429.

Adrieu I=, pape, I, 26. Adrieu IV, pape, I, 160, 261. Adulie, I, 2.

Ænos, I, 486, 510, 519, — II, 264, 274, 279, 289, 390, 324.

Affaitato, Giovanni Francesco, II, 519, not 1, 518, not, 514, 596. Luca et frères, maison — commerce de Crémone, II, 596, 551.

Aggeracen, 2e d'-, I, 56.

Agn1, Thomas ---, de Lentino, I, 351.

Absort, II, 681, 697.

Alas, II, 88, not 9.

Aidab, I, 880 et sa. — II, 58 et a., 444. Aidis, I, 585, 540. — II, 858.

Aigue-marine, II, 659.

Aigues - Mortes, I, 186, 880, 479. -

B, 8, not. 1, 13, 718, 715 at a., 718.
Alla, et golfe d'—, I, 9, 172, 880.

Alm-Chouse, II, 575.

Ato-ia-Chapelle, II, 798.

Albara (Bali Bakri), II, 680, 674, not. 8.

Aljerman, voy. Moncantre.

Alson, I, 14. — II, 226. Altonio, II, 200, 227.

Alaeddin Kalkobad, mitan d'Iconium, I, 298, 309, 366.

Aloic, I, 808, 547 et s., 550; voy. Candelore.

Alamanno da Costa, comte de Syracuse, I, 188, 279, 822.

Alamanopelas, Gibertus, I, 229, not 2.

Aland, Do d'-, I, 58.

Atbani, Bonajuto de —, II, 489, 508. Alberti, maison de banque forentine, I, 474, not. 2.

Alberto, tiercier III Négropost, I, 282.

*ADN*, □, 716.

Albinge, ill d'Albinsone, I, 986.

Albuquerque, Alphonse d'—, II, 527. 580, 532, 547 et se. — François d'—, II, 527 et s., 580.

Alexani, I, 502.

Alderrandus (Ridebrando), J. 897. Alderotti, Tommaso, H. 801.

Aldighieri, Nickele degli → II, 263. Aldobrandini, I, 804.

Aiep, I, 48, 168 et m., 177, 346, not 2, 385 et c., 369, 865, 867, 378 et cc. — II, 61, 68 et m., 71, 77, 417, 456 et a., 469 et m., 468, 469, 494, not 1, 495 et a., 507, 539 et m., 542, 549, 569, 619, 684, 666, 667, 666, 678, 706, 706. Sultana d'—. I, 884, 878. — II, 71.

Alexander, consul, I, 388, not. 2. Alexandre III., pape, I, 149, not., 162, 346, 341, 394.

Alexandre IV, pape, f, 294, 296, 308, 348, 350 m c.

Alexandre, volvode de Petite-Valachie, I, 588.

Alexandre, seigneur de Mangeny, II, 405.

Alexandretie (lakanderoum), I, 149, 309, 867, 871, 415. — II, 74, 538.

Alexios Messilanos, Strategopoulos, I, 429, net.

Alexie I\*\*, Comnène, empereur grec. I, 116 et m., 190 et m., 198, 195,

Alexia III, empereur grec, I, 222,

Alexie, prince de la famille impériale, I, 227, 265 et a., 276, 400.

Alexis I<sup>ee</sup>, empereur de Trébisende, II, 92. Alexis II, empereur de Trébisonde, II, 96 m as., 101 et m.

Alexic III, empereur Trébisonde, II, 106, 120.

Alexie IV. empereur de Trêbimende, II. 800.

Alexis, seignear de Théodoro, 11, 361, cf. 21Ω.

Alexis, Protosebastos, J. 222.

Alfanus, évique de Salema, I., 108.

Alfonso Fadrique, d'Aragon, I. 157 et s.

Alger. II. 795.

Alghery, bataille d'-, I, 809.

Ali, sultan, II, 985.

Alicante, II, 785.

Alichir, seigneur de Kermian, I, 585. Alighieri, Michele degli —, II, 862 et s.

Alix, reine de Chypre, I, 842, 362, not. 1.

Allemagne, Nord de l'—, I, III. Centre de l'—, I, 78 et a. Sud-ent de l'—, I, 60 et a. L'— repoit les produits de l'Orient par l'Italie et spécialement par Venise, I, 60, 97, 116. — II, 519, 727 et sa., 781 et sa. — par Gênes, II, 732 et sa. — directement et par les Pays-Bes, II, 584, 786. — pent-être aussi par Constantinsple, III. Bulgarie, la Serbie III la Hongrie, II, 728 et sa. Prohibition du commerce avec Venise, II, 788 et sa.

Allemends. Ils ont leurs quair et leurs églises II Constantiaople, I, 226, 268, — II, 727 et a. Marchands allemands en Angleturre, I, 88. — en Égypte, I, 889. Ils prennent part saux expéditions des Portugais dans les Indes, II, 529 et sa., 738. Leur fondace à Venise, II, 551, 729, 782 et s.

Almaligh, 11, 189, 288 et at., 876.

Almeida, François d'—, II, 508, 599, 506. — le jeune, II, 586.

Almélik Aladil Jer, sultan d'Égypte, I, 897, 401, 408, 405, 407 et a., 411, 418 et a. — II, 486.

Almolth Aladil II, 1, 411,

Almélik Alaohraf, szitan d'Égypte, J, 49a. — II, 91, Almélik Alasis, seltan d'Alsp. I. 875 et m

Almélik Al Kamil, sultan d'Égypte, 1, 874, 406.

Almélik Almanesour, sultan d'Égypie, II, 48.

Almelik Almoujus Inneddig Elbek, sultan d'Egypte, I, 411.

Almalik Almassir, sultan d'Alep. I, 877. — II, 88.

Almelik Ismail, sultan d'Égypte, I, 895, not. 1. — II, 45.

Almélik Nedjmeddin Eyoub, sultan d'Egypte, I, 407, not. 2, 411.

Alméria, I, 826 et s. — II, 670, 694, 700, 724 et s.

Alméric (Aymeri), évêque de Barcaue, II, 48.

Almayoo, I, 218, 219, not., 286, 245 at s., 284, 290, 808.

Δloès, I, 165. — II, 151, 568 et s. Bois ή'—, v. Bois.

Alousto, I, 299. — II, 209, 370, not. 5.

Alpen, Boutes des —, I, 80, 86, 111 et s.

Alphonne V, roi de Portugal, II, 477.

Alphonne III, roi d'Aragon, II, 82.

Alphonne V, roi d'Aragon, II, 621, 509.

Alphonne V, roi d'Aragon, II, 621, 509.

Alphonne, roi de Naples, II, 804, 384.

Altoluogo (Éphène), I, 540 et ss., 546.

— II, 262, 288, 269, 862, 364, 567, 814, 707.

Alun, I, 301, 302, 365, 376, 390, 438, 464, 479, 438, 487, 543, 545, 549. — 11,

850, 854, 860, 443, 565 et m., 727.

Amalé. Prospérité commarciale, I, 106.

Elle perd sa liberté, tombe au pouvoir du prince Guaymar M. Selerne, puis de Robert Guiscard, I, 107. Elle est attaquée M Pim. proviate, et pillée par les Plaane, sa marine est andantie, I, 189. See libertés municipales sont détraites par les rein Normands, I, 180.

94, 960, 978, 984, 990, 800, 890, 898,

Amalfitaire. Ils important des soicries de Constantinople en Occident, I, 56. — à Rome, I, 96; ils trafiquent avec III. Nord de l'Afrique, l'Égypte, l'empire grec, I, 99 et s., 106. Colonie à Constantinople, I, 108. Ils out des monartères à Constan-

timonie et au Mont Athes, I, 109, un hospice à Antioche, I, 108, des monartires, des hôpitaux, des auborges di Jérosalem, I. 101 et sa. A Constantinopie ils pelent tribut aux Vénitiens, I, 108, 119. Celanie & Duramo, I, 118. Factoreries en Stelle, I, 198. Ils obtienment peu de possonione dans les états Latins de Terre Sainte, I, 147 et s. Colonie de Messine. I. 188. Situation de leur enartier et de lour échelle à Constantinopie I, 259. Ils conservent cette colonie malgré la décadenos de leur marias, I, 262. Ils sont maltraités par la populace grecque, I, 266. Derniere tempe de leur colonie, pendant Pempire latin, I, 294. Ils prennent part au dége d'Acre, I, 818. Leurs propriétés dens cetto ville leur sont rendues, I, 814. Ils trafiquent de bonne heure avec Chypre, I, 560. Ils continuent à trafiquer avec l'Egypte, I, 889 et s., et avec Constantinople, I. 475.

Amastrie — Amasserah, voy. Samestri. Amaury, rol de Jérusalem, I, 148, 151, 895 et s.

Amaury de Lusignan, reide Chepre, I. 861, 864.

Amaury, régent de Chypre, II, 6, 16. Amaury, comte d'Ascalon, I, 151, 509, not.

Amboines, Iles, II, 648.

Amboine, Emery d'-, II, 588.

Ambre, I, 64, 75, 282. — II, 441,

Amédée VI, comte de Savoje, I, 518, 517 ets., 520 et a., 525. — II, 374, 411 et a. Amenosom, II, 141.

Amicia, Reger de —, I, 407, not. 2. Amici (Diarbéhir), I, 167. — II, 108, Amico, I, 558 et s. — II, 106, 800. Amici, I, 58. — II, 571.

Amorgov, I, 275, 448, 608,

Amsterdam, II, 582.

Anadoli Histori, II, 808, 889.

Anno, voy. Ania.

Anapa, II, 896, 406.

Anastaso IV, pape, I, 248.

Anastazios Dikoros, I, 655, not. Anter, I, 167. Anteliaus, I, 105. Anteliaus, iles d'—, II, 584.

Arsobiolos (Anchinius), I, 528 et s. — II, 156, 177.

Aracine, I, 157, 214 et a., 217, 220, 287, 262, 416 et a. — II, 87, 222 et a., 298, 888, 848, 728. Anominaira II Arre, I, 157, 318, 846. — ea Chypre, I, 864. — II, 11, 18. — A Constantinople, I, 268, 294, 448, 474. — II, 298, 888. — em Égypte, II, 482. Bons rapports avec les Turcs, II, 298. Pertes éprouvées à la prise de Constantinople, II, 208. Trafic avec les Turcs, II, 346 et su — avec Rhodes, II, 844. Commerce d'eschaves, II, 661, not. 2.

Anopre, voy. Angera.

André, roi de Hongrie, I, 84.

André de Lonjumeau, II, 67, 70.

André de Pérouse, évêque de Zayton, II, 219 et a

Andrea, Damiano, I, 816. — Giovanni, II, 875, not. 2.

Amdrinopie, I, 120, 242, 243, 260, act. 2, 270, 286, 512. — II, 267, 260, 279, \$18, 215, 820, 526, 388, 845, 247 et a., 851 et c., 887, 555.

Andronic I\*, espereur grec, I, 290 et m., 222, 230, 525, 549. — II, 166.

Andronic II, empereur gree, J. 486, 489, 444 et ss., 450 III III, 470, 474, 475, 476 et s., 478, 484 et st. — II, 49.

Andronic III, emperent gree, I, 481, 488, 488 et m. — II, 259.

Andronic, fils de Jean V, I, 518 et s... 524 et s. — II, 92, 260, 290.

Andree, I, 195, 247, 270, 274, 442.— II, 267, 278, 277, 290, 384, 696, 701, not. 4.

Antossi, Balgarino, I, 898, not. 1. Tummaso dagil —, II, 111.

Ange, Jean !--, I, 810.

Anges, Dynastie des —, I, 396 et sa.,

Anglois, d'Constantinople, I, 294. — II, 725 et a. à Acre, I, 812. — II, 725. aux foires de Champague, II, 714. In ne premient pus une part très active au commerce du Levant, II, 705, 725 et m.

Angleterre, voy. Grando Bretagno.

Angera, II, 860. Betaille d'—, II, 267. 868.

Ania, I, 819, 429, 448, 587.

Assiou, I, 888 et s.

Anne, impératrice grooque, I, 480 et s. 496:

Antioche, Principauto d'-, I. 184, 141 et a., 145, 147, 149 at a., 894 et a., 889, 856, 878. Prospérité éclatemte sous le rigime bysentin, I, 19 et a. A. prise. pur les Arabes et reconquise par les Grecs, I, 49. A. relide avec Alep par des caravanes, I. 48 et a., 58, 168. A. vinitée par les marchands de Bari, I, 96. Hospice amalfitain à Authorie, I, 100. A. fréquentée par les Vénitiens, I, 119. A. conquise par les croisés, I, 188 et s. Quartiers des Oreidentann & A., F. 184, 145 et s., 149 et s., 168. Fabrication de la sole, I, 178, 696. Price d'A. par Bibare, I, 656. — II, 78. Importance commerciale d'A., II, 77. Scammonée d'A., II, 669.

Amore, II, 524, 588 et s., 560, 718 et m., 786.

Apomés, I, 20.

Apologos (Obellah), I, 7,

Apres, I, 120.

Arabas. Leur civilisation et leur notivité commerciale avant Mahomet, I. Si. Phierinages, I, 25, 26, 40 et s. Le fanstione 🔳 le simplicité des mours ne tardent pas à disparaître, I, 26, 89. Belat de la cour des Absesides, I, 80 et s. Les A. visitent la Chine dès le VIII elècle, I, 28. Leur route, I, 29 et s. Colonies en Chine, I, 80 et s. Interruption du trade, I, 81, Kalah substituée aux ports de la Chine, I, 81. Les A. colons et conquérants dans l'Inde, I, 82—84. Expéditions maritimes vers l'Inde et la Chine, I, 84 m s. Les A. s'avancent en conquérants jusque l'Iaxarte, et, de là, ouvrent des communications avec la China par voie de terre, I, 86, 87. Leur industrie en Perse, en Syrie et en Rgypte, I, 39 et s. Voyages des marchande arabas dans la région du Voiga, I, 47. Les A, du nord de l'Afrique, de Sicile et d'Espagne continuent le trafic avet l'Egypte et la Syrie; ile recoivent des marchandises et acclimatent des plantes d'Orient, I, 48 et s. — II, 724. Sauf de rares exceptions, les marchands arabos se visitent pas les pays chrétiens, I, 50 et s. Exemple exceptionnel d'Arabos établis à Pise et à Constantinople, I, 51 m s. Les marchands arabes remontent m Volga jusqu'à Boulgar, I, 61, 64, 66. Les cormires arabes entsuvent le trafic maritime des France dans le Levant, I, 92 et s. Es sout chaesés de la Sardaigne, I, 181; combattus à Bône et à Mebdiya, m 182. He perdent la Sicile, I, 123. Leur commerce du côté de l'Inde, de la Chine et de l'Asis centrale, I, 164—167.

Arabie, II, 508 et m. 567, 578, 578 et s., 618, 621, 682.

Aragon, I, 888 et s., 492 et s.: voy. Alphone, Jayme, Pierre etc.

Arakan, II, 687.

Arone, I, 4. - II, 116 ot a.

Areadiopolis, I, 286.

Arculfus, I, 41.

Arges, II, 279, 277, 898 et a., 827.

Argonn, Khan de Perce, II, 66, 69,

66, 110 m a<sub>1</sub>, 116.

Arles, I, 120, 180. Arménie, Potito —, I, 865 et m., 289.

— II, 8, 69, 76 st a., 78 et as., 555.

Arministra, II, 87 at at. - & Cath,

II, 179. — venus du Kiptchak, II, 201. Arpani, Pletro, I, 406.

Arrane (Harrani), I, 51.

Arnouf, I, 187, 146, 151, 191, 856.

Armour, I, 844.

Arta, I, 270, 271.

Artonowij, I, 45,

Artonale, I, 4, 6, 7.

Artoir, | 888 et s.

Aras (Armen, Erreroum), I, 44 et a.

Assalon, I, 185, 143, 144, 148, 175 et a., 811, 888. — II, 68.

Ascelin, missionnaire dominicals, II,

Ancheri, Rolando, I, 855.

Arie contrale, II, 215 et se., 504 et se., 687 et s.

Arie minouro, Partis turque de l'—. Trafo avec la Crimée, I, 298. Les Vénitions an Arie mineure, lour rôle commercial, I, 801 et sa. Les Pinans, I, 802. Les Provençans, I, 803. L'Arie mineure à l'époque des principautés Seldjoucides, I, 584 et sa. Trafic avec Rhodes et Chio, II, 319, 836; avec l'Égypta, II, 855. Produits, II, 565 et sa., 612, 614, 623, 680, 685, 669, 674, 686 et s., 696, 793, 705 et s.

Asker-Mokrem, II, 681, not. 6. Askold, lieutemant de Rurik, I., 69. Assesson, I., 880.

Astaforte, juif au service de l'empercer Manuel, I, 201 et s., 218.

Asterniosi, I, 46, 47. — II, 189, 877, 507, 671, 678.

Act, II, 714, 715.

Astroblem, II, 179, 189, 996 et as., 240, 476 et s.

Athènes. I, 119, 199, 298, 307, 478. — II, 269, 271, 301, 324, 387, not. 1. Duché d'—, I, 298, 432, 451 et a., 478. — II, 270, 293, 674. Guy de la Roche, dun d'—, I, 298.

Aubusson, Pierre d'—, grand maître de Rhodes, II, 845.

Augeboury, I, 96. — II, 782, 785. Maisons de commerce d'A. intéressées dans le commerce de l'Inde, II, 580 et sa.

Ara, II, 657.

Avachi, drogman, II, 193.

Acal, II, 648.

Anores, I, 82.

Avesnes, Jacques d'-, 1, 281.

Arienon, I. 92. — II. 88.

Arlono, I, 119, 245. — II, 888, 848. Ayasolout, I, 541.

Ator (Amk, Tana), II, 185, 167, 179 et s., 406 . . . . voy. Tana.

R.

Beathet, II, 480.

Bacinachi (Balzimachi, Ielik?), II, 190.

Badakeken, I, 14. — II, 922, 688, 658 et s.

Badoare, Jacope, I, 671.

Baffe (Paphos), I, 862, 844. — II, 9, 16, 21 et a., 415, 587.

Bugdad, I, 27, 29, 40, 42, 59, 64, 126, 166 et a., 169, 174, 426. — II, 13, 61,

68, 70, 77 et s., 80, 98, 107 et m., 186, 189, 457, 578, 608, 614, 616, 627 et s., 541, 547, 561, 556, 656, 681, 687, 688, 700, 708.

Baghishéséral, II, 211, 406.

Bagnolo, Pietro di -, II, 17.

Bakrein, I, 26, 88, 156. — II, 135, 139, 509, 639, 648.

Battourt, II, 190 et et.

Baile. Les Vémitiens ont des bailes à la tête de leurs colonies de Syrie, I, 180, 880 et a., 840, 876 et a.; de Chypre, II, 7, 92, 407 et m., 419 m m., 471; de Petite-Arménie (Lajamo), II, 82, 90; de Trébisonde, II, 101, 862; de Constantinople, I, 485, 484, 514 et a. — II, 280, 277, 284, 806 et m., 816 et m., 827 et a., 829 et m.; de Régrepont, I, 283 et m., 441, 448, 468, 470. — II, 271.

Bajaset I<sup>-</sup>, sultan des Osmaalis, El, 264 et sa., 274, 278, 283, 803, 353, 358,

Bajaset II., sultan des Camaniis, II., 299 et an., 349 et a., 358, 355, 258 et a., 706, not. 8, 707.

Bolgour (Bekdjour), I, 48.

Bulzkieses (Cembalo), II, 205, 210, 213, 215, 286, 367, 369 et al., 372, 381, 393.

Balbo, Mattee, I, 449.

Baldaechini (Baldakini), II, 687.

Bible, II, 719, 791, 786.

Baléares, I, 825, 475, not. 1.

Bali-Estri, I, 584. — 11, 680.

Basis, I, 43, 168.

Ralkh, I, 59.

Bailonch, Ing -, 1, 18,

Baneian, I, 6, III.; col de →, II, 506, Bande, Eles →, II, 646, 806, 646.

Banisas, marchards indiens, I, 426. —

II, 159.

Banque de S. Georges, II, 399, 388 et m., 428.

Bar-sur-Aube, II, 718.

Barantro, Giovanni, I, 267.

Barbacci, Luca, I, 368.

Barbaris, III, 450, 458, 458.

Barbarigo, Agostino, II, 496, not. 1, 581, 679, not. 7. Domenico —, II, 429, Paolo —, II, 828. maison de commerce à Dames, II, 468.

Barbaro, Giorafatte, II, 178, 508.

Barbera, 11, 578.

Barbo, Marco, I, 883. Pantaleone -, I, 881, 522. — II, 21.

Barca, Guglielmo della -, I, 196.

Barcelone, I. 809, 390, 898 et a., 884, 887, 422 et a., 475 et al. → II, 7 et al., 15, III et al., 49 et al., 61, 88, 201 et al., 848, 422, 462, 464, 468, 472 et al., 477, 488, 486, 707, 712, 724, 726; vey. Catalana.

Bardi, Compagnie des —, I, 526, 549.

— П, 9, 11, **84,** 794.

Bordenvick, I., 78.

Buri, I, 96 et s., 178, 418, 470.

Barin, I, 49.

Barkoul, lac — (Peuloni), I, 18.

Barletla, I, 809, not. 4, 419. — II, 29.

Barecio, Andrea, I, 352.

Burčick (Barygaza), I, 36, 134. — II., 144, 511, 660.

Barossi, Jacopo, I, 276.

Barteli, Bettine, II, 299.

Bares, Cosere, II, 512, 527, mat,

Basike I<sup>ee</sup>, empereur de Tré-hisonde, H. 108.

Basile II et Constantin, empereurs de Trébisonde, II, 108.

Basen, I, 27, 49. — II, 77 et s., 457, 573, 711.

Batierium (Backtar), II, 885.

Baloum, II, 94, not. 4, 880,

Batroum, I, 881.

Battevala, II, 502, 535, 842, 862, 868.

Batou, Khan des Taiara, II, 64, 298.

Batato, Stephanus de -, II, 47.

Baume, II, 448, 575 et et.

Bayered, II, 125.

Becaucoire, Foire da -, II. 717.

Boaufort, Guillaume Roger, comte de —, II, 47.

BedjaA, II, 659.

Bedreddin Louise, II, 196.

Bagne, Jean Le, notaire & Paris, II,

648, not. 6.

Beilen, Col de -, I. 302, 867, 870. — II., 74. Beledi (gingembre), II., 519 et c.

Belgrade, I, 107.

Bembo, Francesco, II, 58. Giovanni —, II., 179, 876. Lunardo —, II., 881 et s. Marco —, I., 446. Border - Kombonen, I, 29.

Benedictus, Presul, I, 199.

Benedikiy, étoffes vénitiennes, I, 811.

Benenatus, priour des Pissas & Constantinopie, I. 261, 290.

Bengolet (Banghella, Bengale), II, 499, 618, 689, 705.

Benigno, Mattee di —, II, 697, not. Benjamin de Tudèle, I, 384, 888 et s., 392.

Benjoin, II, 495, not. 2, 519, not. 1, 580 et a

Beneft KI, pape, I, 449, net. — II, 26, 42, 50, net. 8.

Beneit XIII, pape, II, 229, not. 2. Beneit, abbé de Wearmouth, I, 95. Berdan (Barridàh), I, 59, 609.

Berdibeg, Khan du Kiptchak, II, 200, 201 et s., 204.

Bérénics, I, 11.

Bergamah (Pergame), I, 526, 680.

Borke (Berekeh), Khan du Kiptebak.

I, 800. — II, 162 et m., 180, 915, 927, 556. Berki, I, 585.

Berkouk (Barkok), seltan d'Egypte,

D. 156, 462, 478.

Bernard, évêque de Palerme, I, 108. Bernard, pèlorie français, I, 97.

Burnarde, Francesco, II, 486.

Berne, II. 786.

Bertram de Toulouse, & Tripoli,

T, 140, 149, 150, 187.

Béryle, voy. Begrout.

Betani, Natala, J. 246.

Bôtel, IL, 600 et m

Bétslar, II, 649.

Begrout, I, 19, 20, 143, 151, 158, 174 et a., 811, 220, 341, 358 et a., 882. — II, 9, 8, 89, 56, 61 et et., 88, 188, 275, 301, 368, 415, 417, 426, 424, 456, 438 et a., 481, 468 et a., 474, 476 III a., 481 et a., 487, 490, 496, 502, 519, 524, 548, 549 et a., 578, 619, 640, 686, 687, not. 3,

Béziere, I, 479.

Bibars, sultan d'Égypte, I, 868, 858, 877, 490, 495. — II, 40, 180, 586.

Bichbaligh (Ourountel), II, 284 et s. Bijoux d'aegent, I, 86. Dilbetts, I., 396. Bindus Sechamongus, II, 67, not. 1. Birka, I. 68, 78. Birmanie, II, 626. Biscoyens à Tana, II, 675. Bismagov, II, 655 et a., 701. Blé de la Thruce (Bodosto), I. 248;

de la Bulgarie et de la Valachie, I, 529, 588, 542, 545, 547; des plaines situées an nord de la mer Boire et de la mar d'Asov, II, 177, 982, 651.

Bobali, Volso, II, 394 et s.

Boccanogra, Geglielmo, I, 428. Hertino —, I, 498: Simone —, II, 194.

Beccarini, II, 415, 456, 470, 702. Bod/attors (Pendopatena), II. 146, 680. Bodonitza, marquisti de —, à la fa-

mille vénitienne des Giorgio, II, 260 et a. Jacopo I™, marquia de —, I, 260.

Bohomand Iw. prince d'Antioche, I. 184, 185, 187, 199.

Bohomond III, prince d'Antioche, I, 147, 878 et a.

Bohémond IV. prince d'Antioche, I. **899**, 899, 874.

Bohemond V, prince Cantloche, counte de Tripoli, I, 899, 898 et s., \$96. Bohámend VII., omnts de Tripoli, I. **8**92, 856.

Bois d'alois, L. 166, 174, 292, 879, 888. - II. 9, 11, not 6, 151, 495, not 9, 581 麗 66.

Bob de sastal, 🖂 1\$1, 512, 585 et sa., **649.** 

Bois du Bréeil, I, 174, 890, 496. — II, 8, not. 1, 30, 75, 88, 147, 149, 151, 448, 530, 551, *587* 🛲 🙉

Bothara, I, 14, 87, 46, 50. — II, 216, 291 et ss., 688, 667, 708.

Boldennele, Guillanne de —, II. 60 et z.

Boldoni, Angels, II, 300, not. 6. Bolgaro, Giovanni di ---, I, 844, mot. 4. Bologne, II, 587, 715, Bombay, I,88. — II, 144, 169, 090, pet. 🖩 Boncompagni, I, 419. Bondetxa, I, 119. Bone, II, 607. Boniface VIII. pape, II, 26, 81.

Brancalcone, Prescesce, II, 440, not L

> Brême, I, 88, 884. Brasiau, II., 729; 201, 2, 780. Bretagne, II, 408.

Brancacci, Felice, II, 479.

Brocarts d'or, II, 9, 61, 107 et s., 184, 151, 949, 415, 416, 441, 696, 697 et m., 700.

Brockert, frire miseur, II, 74. Brouses, I, 586. — II, 248, 276 et a., 398, 845, 849 at so., 507, 614, 680, 706. Bruger, I, 484. — II, 265, 504, 667

Bonnssmains, Guillaume de —, II, 84, 449, mot. R. Bono, Uguccione, I, 286, 288, 245, 267. Berdenser, I. 90, 439. Bordus, Johannes, II, 89, not. 🖿 Bornéo, II. 589 et sa., 645. Bornholm, I, 58, 78. Bosco, Giannose del .-, I, 582. --II, 205, 207, 259. Boophove, Batallie du -, II, 199. Bosporus (Kertch), I, 11, 16, 208; voy. Vosporo.

Boninsagna, Greato di --. I. 581.

Boniface, Saint -, I, 25.

Bonifasio, I, 417.

Bostre, I, 171. Bettacci, Ranieri, I, 212, 256, 202,

898, 894, Beneisant, Marichal do -, II, 965, 974 et m., 908, 856, 469 et cu

Bosegio, I, 328, 390, not. 8. — II, 545. Beulgar, I, 60, 62. — II, 215.

Bourgogne, I, 888 et s.

Bearles (Baralles, Broalle), II, 498 et a. Bouro, De, II., 646.

Boursbal al Mélik el Achraf, saltan d'Egypte, II, 487, 445, 474 et a., 477 st s., 607, 567.

Bonder (Boutza), I, 208. Bragadine, Niccele, II, 546. Pletro —, II. 90.

Branus, Alexia, I, 281. Théodore —, I, 985.

Bredani, Nicoclo, II, 154 et a. Breitfeld, Jean, IL 752.

Brindiei, I, 97, 268, 861, 419.

588 et s., 547, 648, 644, 656, 768, 718 et sp., 786.

Bucherame, I, 842, not. I, 484. — II, 88, 703, 715.

Bufferle, Ansalde, I, S12. Simone \*, I, 208, not. 4, 388, not. II Buffeto (Buffero), Baldaccie, II, 128.

Bais, II., 199,

Bulgarse. Les marchands grees les visitent sur le Banube, I, 58. Les B. font eux-mêmes la nommerce, I, 81 et c. Ils font la conquête d'une grande partie des empires gree et latin, I, 440, 536. Leurs relations avec les autres nations commerçantes, I, 528 et c. Leur pays, I, 467, 528 et c. Lee B. du Volga, I, 60 et c., 76.

Bulgaro, Marino, II, 80. Bulsi, Alberton, I, 218.

Buondelmonti, famille forentiae, I, 594. — II, 301.

Buone, Francesco, II, 200.

Bareau commercial (officium mercancia), à Péra, I, 459.

Bures, Guillaume de —, I, 148. Bargeanes, I, 200 et es., 220, 245.

Burgundine, justeconemite et ambassadour Pisan, I, 218.

Burkhard, vicedeminus, I, 864.

C.

Cabral, II, 504, 511 et ss. Cuchemins, II, 610.

Cadibabl, prince tcherkesse, II, 895. Cadix, I, 484. — II, 725.

Caffa (Féodosie), § 299, 416, 447, not., 487, 517, 551 et a. — II, 86, 49, 98 et ac., 106, 158 et ac., 186 et ac., 196 et ac., 211, 216, 226 et a., 808, 815, 827, 888, 867, 849, 858, 860, 864, 866, 868 et ac., 879, 406, 506, 556 et ac., 562 et a., 727, 780, 786.

Colorian (Kayan-Koulam), II, 528, 561. Colfs (Chalfs), I, 186 et s., 151, 174 et s., 841, 857. — II, 68.

Casi (Casi, vienz Kayl), II, 149, 650. Cadre, le —, I, 898, 896 et es., 402, 417 et s. — II, 84, 87, 48, 59 et s., 499 et s., 484 et se., 448 et m., 460, 476, 481 et m., 480, 489 et m., 508, 583, 594, 587 et m., 500, 576, 582, 580, 686, 686, 686, 679, 691, 707, 711, 729.

Calomits, II, 918, 887, 880.

Calarryta, I, 970.

Onloadedne, II, 654.

Onicetto, II, 506.

Contout, II, 145 et a., 151, 158, 446, not. 1, 457, 498 et an., 509 et an., 528, 525 et an., 588 et a., 547, 591, 590, 498, 609, 608, 408, 490, 625 et a., 642, 458, 561, 676, 709.

Californ (Californ), II, 202 of a Californalli, Luchino, II, 241, not. 8. California III, pape, II, 818 of a, 890, Calle, Cristoforn do —, II, 400, not. 1. California III, B.

Catllete, patriarche de Courtenti-

nople, I, 510.

Chambage, I, 88. — II, 185, 144, 153, 497 et sc., 528, 548, 554, 411, 618, 618, 620, 625 m c., 627, 642, 654, 708, 705. Chambodge, II, 584, 578.

Combrai, I, 83. Ligue de —, II, 883, 586, 589, 544, 717.

Camelin, I, 178, 703.

Camelot, I, 849, not 1, 418, 481, 546.

— II, 10, 61, 68, 90, 182, 356, 556, 415
495, 565, 703 m st., 715.

Comerine, II., 596.

Camilla, Franceschino de —, I, 486. Cammali, capitaine turo, II, 388, net.7. Camocas, II, 262, 415, 697.

Campefragoro, Pietro, II, 885, 409, 418. Tommaso —, II, 298.

Camphre, I, 165, 174, 879. - II, 161, 500, 590 et sc.

Canal de la mer Benge au Nil, I, 10 et a., 40. — de l'Euphrate au Tigre, I, 27, 42, 167. — de l'isthme de Ster, I, 41. — II, 552. — du Dannée au Mein, I, 8 et s. — de Chabour, I, 881. — du Nil à la Méditerranée, II, 60. — de la brancée de Rosette à Alexandrie, II, 486 et ss.

Canale, da (Canali de —) — Francesco, II, 38 et s., 125. Guide —, II, 88. Niceolo —, II, 826. Pietro —, I, 486.

Companiere, II, 146, 601 et s., 512 et m.,

\$25 ti m., 529 et et., 551, 502, 606, 690, 549, 569, 578.

Cunars, II, 498, 584 et a., 602, 620, 630,

Cancellerio, Ugene, I, 888, met. 2. Candelore, I, 308, 416, 547 et m. — II, 29, 355 et a., 555, 544, 589, voy. Alaja.

Candiano IV, Pietre, doge de Vouise, L. 119.

Cheadie, I, 189, 184, 200, 240, not, 247, 276 et s., 806, 859, 429, 481 et s., 441, 470 et s., 480, 518, 524, 527. — II, 18, 80, 83, 58, 269, 285, 299, 801, 328, 888, 858, 429, 439, 441, 474, 480, 487, 906, 611, 630, 669, 701.

Conés, la -, I, 445, 479.

Cannalia, I, 89, 165, 174, 879, 883, 890, 426. — II, 8, not. 1, 89, 75, 147, 855, 445, 494, not. 4, 496, 505, 509, 512, 513, 596, 585, 585 et a., 616.

Consum (Ken-chan), II, 888.

Cantacusène, Jean, I, 490 et et., 498 et et., 504 et et., 510, -- II, 197, 199. Canton, I, 28, 80. -- II, 245.

Caopena, maisen princière, II, 828.

Capello, Domenico, II, 521, not. 8. Giorgio —, II, 878. Lorenco —, II, 478 et 1. Stefano —, I, 246.

Cappellatti III gherofani), II, 607. voy. Girefie.

Capraria, Guillauma, comte de ..., I, 840.

Olipres, II, 448.

Caraman, princes de —, I. 550. — II, 826, 850, 856 et a.

Cornecile (Canasacita), II, 86.

Carate, Antonio, II, 896.

Caravello, Marie, II, 469, not.

Carbonell, Bérenger, I, 478 et s. G. -, I, 478 et s.

Carceri, delle —, Mariao, I, 982. Nicolo II —, II, 260. Rayano —, I, 262. Rissardo —, I, 283.

Cardamounos, 1, 165, 879. — II, 147, 801 et s.

Cardinali, Niccolino Fisschi dei —, II, 16. Carlo I, Toece, prince de Céphelouie, II, 801.

Carlotta, pritendente de Chypre, II, 495.

Carlovingions, I, 92 et s. Caroubes, II, 10, 414. Casal doob Rossi, I, 200.

Casaux (fermes, hamesux, villages) des colonies de Syria, I, 155 et s.

Gasimir, roi de Polegae, II, 391, not. 9. Cassandrie, I, 429. — II, 980. Cassano, Alafranco, I, 486.

Cases (cassia fistule), II, 29, 443, 802 et s.

Cassine, Marco, II, 285.
Castrinoro, II, 845.
Castrato, Ridolfo, I, 898, not. 1.
Castro, Giovanni de —, II, 570.
Castruccio degli Antelminelli,
II, 709.

Catalons, en Syrie, I, 846. — II, 82, 68, 461, 464, 477. — en Égypte, I, 421, 422 et a. — II, 83 et a. 482, 450, 473, 477, 482 et a. 486. — dans l'empire gree, I, 460, 478 m es — II, 291 et es. 800. — en Chypre, II, 4, 9, 11, 15, 23, 417, 421 et a. — dans la Petite-Arménie, II, 82. — à Rhodes, II, 292. Ils nont enveloppés dans la catastrophe de Constantinople, II, 808. Trafe avec Constantinople, II, 808. Trafe avec Constantinople et Chio, II, 648; evec Tana, II, 378. Ils empèchent les Italiens d'importer les produits de l'Orient en Espagne, II, 724, voy. Compagnie Catalone.

Calarie, I, 194.

Cattaneo, Andrea (Andreolo), I, 461, 468, 466 et a. Cristiano —, II, 891. Demiano —, I, 519. — II, 409. Demenico —, I, 468, 487 et as. Jacopo —, I, 461, 468. Maurinio —, II, 807.

Coucase et Caucasio méridienale, pur rapport au commerce du Levnat, I, 46, Trafic avec Trébizonde, II, 56. Exportation d'esclaves, II, 556 et et.

Cavalo, Cavallino, II, 294.
Caviar, II, 188, 191, 379, 384, 388.
Cavo, Jean & Ia —, I, 448.
Caco-Bearo, II, 192.
Cécile, filie de Guill. Darell, I, 391.

Célestin III, pape, I, 957.

Colei, Lorenzo, dogo de Venise, I, 480, 517. — II, 52, not. 2, 106. Marco —, I, 466, not.

Cembolo, voy. Balaklava.

Cendale, I, 849, not. 1, 418. -- II, 68, 181, 701, 715.

Cenui, Taddeo di —, II, 479. Centerione, Paslo, II, 507.

Oéphalonie, I, 191, 196, 270, 274. — II, 201.

Copoy, Jean de - I, 589. Thibant de - I, 449.

Córnaousie, I., 488. — II., 106, 568. Córigo, I., 275, 448. — II., 888, not. 7. Córigado, I., 276, 284.

Ofrines, II, 419, 414 et s.

Observes, I, 187, 148, 161, 163, 176, 192, 811, 856. — II, 68, 886.

Ceuto, I, 829, 409, 724.

Capitas. Traic avec M Chine, I, 8, 6, 9, 164; avec la Perse, I, 6, 8, 26. Colembra arabas, I, 88. Ambassada du prince de Ceytan en Égypte, I, 496. C. caoale des marins arabes, II, 586. Produits, II, 498, 588, 597, 590, 597 et m., 686, 648 et m., 656. M s., 682.

Chaban, sultan d'Égypte, II, 58, 57,

Chaboter, canal de --, I, 881.

Oback, I, 59.

Chaknadian, II, 117.

Chah-Rokh, II, 224 et a., 602.

Chaife, voy. Calta.

Chalandritza, II, 202.

Châlons-sur-Marne, II, 707.

Chamaki (Chemaka), II, 670, 672 et s. Chamaran, III, 621, not. 6.

Champagne, Foires de -, 1, 820. -

II. 50, 608, 617, not. 6, 708, 718 et m. Champlitte, Guillaume de ---, l, 271.

Chancelon, II, 117.

Changhell, I, 80. Chang-26 (Tohang-Tö), II, 987.

Chaosibek, 1, 179 et s.

Chaoul, II, 509.

Charlemagne, I. 78, 80, 81, 90

et s., 111.

Charles III, le gros, II, 506, 616. Charles IV, le bel, roi de Prance.

II, 84.

Charles VII, roi de France, II, 265 et a. Charles VIII, roi de France, II, 361, 461, 462 et se., 679, not. 7.

Charles I'm d'Anjou, I, 598 et a., 846, not. 2, 864, 430, 458 et a., 489 et a., 444 — II, 94.

Chasdal, L 49.

Chatesumorant, II, 265, 274.

Chaver, visir d'Égypte, I, 885 et s. Chéher (Chihr), II, 580, 564, 615. Chets, II, 672.

Cheikh, Almahmouhdi, II, 469; not. 1, 472 et a

Cherror I, 11, 48, 58, 297. — II, 157, 160, 208, 211, 214.

Chevanz, Commerce des —, pour les Indes, II, 136 et m., 149, 502, 549.

Chilow, H, 649.

Chilpérie II, I, 88. - II, 565.

China, Production de la soie, I. S. Trafic aves Coylan, I, S, S, 164. Let marine chinois vent jusqu'au golfe Persique (Siráf), I, 28, 29. Arabes en Chine, 1, 29 — 89, 164. Les marins chinois renoncent à dépasser Sumatra, 📕 164. Trafic avec Aden, I, 879; avec l'Égypte, I, 425; svet l'Indo, II, 150 et m., 245. Yoyageurs occidentaux en Chine, II, 2/5 📖 🖦 État florimant de la C. sons le règne de Koubiles, II, 264 et s. Béuniou des deux moities de la Chine, II, 265. Les marins chinois vinitent les Indea, II, 498. Dineiantion III trafic entre l'Occident et la Chine, II, 505. Chinois & Samarkund, II, 505. Produkt, II, 592, 596, 602, 606, 617 et a., 619, 687, 699, 665 et al., 678, 674, 678 et m., 680 et m., 696, 697, 698, 701.

Chia, I, 119, 195, 918, 947, 499, 441, 468, 486 et a., 491 et a., 501, 508, 506, 508, 519, 545. — II, 195, 263, 267 et a., 274 et a., 278 et a., 386, 290 et a., 301, 303, 307, 312 mm m., 319 et a., 322, 335, 337, 341, 345, 348, 345, 396 et m., 487, 684, 544.

Chioggis, I, 519 et s. Guarre de —, II, 411, 417.

Chirac, El, 100, 185, 500, 695, 656. Chirkonh, I, 395 et m.

Chirvan, II, 506, 578.

Cheer, voy. Sether.

Obournes, II, 871

Chouster, I, 80. — II, 100.

Christian, archevêque de Mayence, I. 219, 419.

Chrystopolis, I, 130.

(Appre, I, 189, 900, 906, 857 et m., 889, 421, 519, 506, 548, 545. — II, 8 et m., 60 et m., 61 et m., 82, 81, 274, 256, 407 et m., 489, 441, 469, 487, 495, 525, 588, 545 et m. 584, 604, 611 et m., 614, 628, 626, 680, 682, 535, 668, 677, 586 et m., 699, 691, 696 et m., 699 et m., 706, 706, 706, 706.

Cicala, Marino, II, 889.

Cigala, Camaro, II, \$6. Corrado -, II, 416.

Ottadella, I, 590.

Civrano, Andreolo, II, 187, 198, 197. Pietro —, II, 358.

Oloresta, II, 282, 295 et a., 801, 674, 809, met. 11.

Clament III, pape, I, 812.

Clement IV, pape, I, 354, 409, not. C. Clement V, pape, I, 449, not. — II,

27 et s., 84 et s., 42, 128.

Clement VI, pape, I, 502, 549. —

II, 17, 45-49, 91, 195, 866.

Chienes (Kolsoum), I, 10.

Cobinam (Kouhenan), II, 675.

Cochenide, voy. Graine d'écariate, II, 607 et as.

Cockin, 11, 519 et m., 523 et m., 548, 551, 661.

Cochinciaine, I, 28. — II, 565, 589. Codes de la colonie de Pém. I, 456. Cour, Jacques, II, 461, 463 et a., 717. Coire, II, 725. Colle, Paole da —, II, 488.

Cologne, I, 86, 869, 719, 726, 726. Colombino (celluni), II, 586, 586, 619,

621.

Colonies commerciales italiennes dans les états latins de Terre sainte, I, 135

et se. Ináquie répartition des propriétés. I, 149 et s. Composition des propriétés d'une colonie, I, 189 et s. Habitante des quartiers commerçants, I, 158 et s. Revenus, I, 156 et s. Service militaire, I, 157. Constitution et administration. L. 158 et s. Tribunaux, I, 160. Organiration coclésiastique, I, 161. Pertes da hiene et de droits communeux, I, 161 et L. Importance des colonies nour le commerce italien dans le Levent, I, 168 et s. Situation des colonies italiennes à Constantinople, I, S47 et se. Leur organiaution et leur administration, I, 255 et pa. Lámeta, consuls, vicomter, I, 256 et s. En Syrie. Im colonies commerciales acquièrent une influence politique, ne faut mutuellement la guerre, I, 816 et m. Constitution of expaniestion pendant la čenxiame jeziote, I, 880 et m. Centraliention I, 881 et s. Restrictions à la comnétance des tribunats consulaires imponéen par les princes de Syrie, I, 884 et et. Immirtion forece des agents de police royann, I, 586. De sout soustraits à la juridiction de la Cour de la chaîne, I., 887. limpôta illégeux frappés sur le commerce, I. 388. Dissensions politiques, rivalités, guerres, contestations de limites, I, 840 et es. Ces querelles mettent en danger l'existence des états latins, I, 848. Elles contribuent à leur chute ânale, I, 858 et s. Colonies commerciales en Egypta, I, 410 et es, 480 et es, 454 et a.; Il Comstantinople si il Gulata, I, 455 et a. etc., woy. Fondaco, consul, baile etc. etc.

Coloquinte, II, 10.

Colorei, près Limino, II, 9, 499, 687. Comiscortés, I, 118.

Comites commerciorum, I, 28. — hegitionum, I, 28.

Comminges, Alienor de —, II, 47. Comorón, Cap —, II, 529, 585, 584. Compagnis catalane, I, 450 et m., 466, 469, 477, 535, 586. — II, 270.

Omeon, U. 146.

Conches, Raimond de - , I, 364, 864, not. 8, 421.

Conrad III, roi allowand, T. 199, 948.

Cours d, artheréque de Hildesheim, I. 361.

Conradin, I, 818, 409. Constance, II, 782.

Constantin VII., Porphyrogenète, I. 55.

Constantin X, Monomagne, I, 51, Constantin XI, Duma, I, 101.

Constantin ZIII, Dragasts, II, 287, 280, 809, 804, 894.

Constantinople, Maralmans & Constantinople, I, 51. Afficence des marchasdises, I, 58. C. Marché pour les solaries, I, 58. Scandinares et Rasses à C., I, 69 et a Hengrois & C., I, 85. C. fourait à Rome des ornements d'église, I, 94; à diverses églises d'Italie des partes de bronze, I, 101 et a. C. envoie des artistes an Mont-Cassin, I, 102. Les Vénitiess sont invitée à y venir, I, 190. Fondation de la colonie pimare, I, 193 et s. En général. C. est très fréquentés par les Italiens, I, 198. Extension du quartier vémitien, I, 200. Établissement génois, I, 208 et a., 210 et s. Nombre des Latins fixés dans la ville, I, 221. Afficence de commerçants en général, I, 221. Andrenie s'empare de la ville, et persécute les Latine, I. 222. Extension des quartiers numercants italiens, I, 247 etcs. Louis VII, roi de France, et Fredéric Burberouse songent à attaquer C., I, 264 et s. Prise de C. par les Latins pendant le de croimede, I, 967. Les Vénitiens requirent pour lour part les trois quarts de la ville, I, 285 et s. Michel Paléologue s'empare de la ville, I, 428. Colonies de commerce, I, 481, 482, 486 et a., 447 et a., 464 et m. — II, 268. C. reșeit du bié de Bulgarie, I, 539. Bajanet II met le blocus devant la ville, II, 261. Mesures de pretection contro lui, II, 264 et s. Nonval emor de prospérité à partir de 1408, II, 976. La ville est de pouveau amiégée par Meussa, II, 276; par Mourad II, II, 279 et s. Elle est pretégée par les Vénitions, II., 285. Attaque du côté de Galata, II. 287. Colonie ragutane, II. 294 et s. Celonie formatine, II, 800 et s.

Mahomet II assiège C., II, 808 et se. Prise de la ville, II, 807 et se. C., ville turque, II, 818 et se., 548. Conséquences de ce changement pour le commerce du Pont, II, 889 et se. Trade avec Tauria, II, 507. L'ocalités à l'intérieur et à l'extérieur III le ville. Portes:

 enciennes: Ports Drungaril, I, 250 et s., 465. Ports Persone, I, 465. Ports Neuril, I, 251 et ss. Ports veteris rectorie, I, 254. Porte des Juife, I, 200, 250 et s. Porte III Romanus, II, 307.

b. modernes: Balik-Basar-Kaponasi, I,249, 261 et s., 465. Ziodan-Kaponasi, I, 261, 265, 465. Bagdje-Kaponasi, I, 261 et a., 265. Balat-Kaponasi, I, 266. Egyi-Kaponasi, II, 268. Forte Karakisui, II, 464.

Robelle des Juifs, I, 260. Darses, I, 286. Heptaskalon on Katerga-limani, I, 507. Iali-Kiosk, I, 256. Grand' garde (Vigla), I, 200, 261 et s. Blaquernes, I, 285. Monastère de S' Mames, I, 69. Apologothèton, I, 264. Oreou' I, 205, 253. Coparia en Ceparion, I, 210, 216, 254. Petama, I, 249. Tour de Léandre, I, 405, 485. Castel et églises des Vénitions, I, 286, 428 et s. Hebdomen, II, 306. cl. Péra. Constantinus, ambassadeur vénition, II. 40.

Commisse de Génes et im Pise, I, 139 et s. Dans la suite de l'uvvrage, il n'est question que de consula coloniaux. Ils apparaissent d'abord avec le titre de vicomtes, v. est art. Les deux titres es présentent à la fois ches les Vémitiens et les Génois à Constantinople, I, 236, 257, 292. Ches les Amalétains à Acre, I, 314. Ches les Génois en Syrie, I, 331. Villes en pays représentés par des consuls (avec ce titre): 1° En Égypte.

a. Alexandria: Venine, I, 611. — II, 83, 89, 52, 488, 455, 471 et 10., 486, 495, 508, 589, 549, 548. Gánon, I, 414 et 2., 416 et 2. — II, 38, 37, 486. Pine, I, 418 et 2. — II, 88. Piorence, II, 455, nat. 1, 479 et 2., 486, 486, 486, 490. Naples, II, 432,

- not. 5. Marselle, I, 490. II, 88. Les chevaliers de 9º Jean, II, 455, not. 1. Montpellier, I, 421. Narbonne, II, 488. Les Français du nord, II, 488 et s., 455, not 1, 454, Les Catalans, I, 438. — II, 83, 456, not. 1, 456, 468, 479, 477, 482, 498.
- b. & Domiette: Pise, I, 414. Venise, II, 438, 495. Les chevaliers de 8<sup>3</sup> Jean, II, 438.
- a. an Caire: Venine, II, 456. Situation des consuls en Égypte, II, 454 et v.

# 3º In Syrie.

- a. à Jérassièm et à Romo: Génes, Venise, les chevaliers de St Jean, II. 467.
- i. Acros: Pies, I, 169, 316. Amalfi, I, 314. Anodno, I, 318. Génes, I, 382. Marseille, I, 839, 334. Montpellier, I, 338, 334.
- p. à Tyr.: Gênes, I, 850 et s. Montpellier, I, 252. Cette dernière en commun avec S' Giller, Marseille et Barcelone, I, 384.
- 4. à Beyroud: Venise, I, 881, 484. Marceille, I, 884.
- a. à Trépolé: Gênes, I, 899. Venite,
   f., 899. II, 464. Montpellier,
   I, 894, 884.
- 5. Damas: Veniss, II, 456, 464, 469, 539, 542. Flurence?, II, 479. Les Catalans, II, 464, 468.
- g. & Alop: Venise, II, 464.
- b. de plus, il existait en Syrio des consuls généraux pour Gênes, I, 831, 840, 850. Venise, II, 464 et s. Pisc, I, 838, 340, les Catalans, II, 464.
- IP Dans l'ile de Chypre: un général: Génes, I, 862 — II, 5, 20. Pire, II, 5. Montpellier, II, 14. Consule particuliere:
  - A Fismagouste: Pire, II, 490.
     Plorence, II, 491. Montpellier, II, 14, 491. Let Catalans, II, 15, 88, 492.
  - b. & Nicoria: Gines, II, 418.
  - c. à Limisso: Plue, II, S.

- 4º en Peres et spécialement à Tourie, Venire, II, 127. Gênes, II, 180. (Venire, avait-elle un consul à Biam?, II, 158 mm.)
- 6º En Arie-Mineure.
  - a. dans la Patite-Arméria: Gaga, II., 88. Pine, II, 87. Plaisance, II, 87.
  - b. 4 Tribizonde: Gâzes, II, 99, 361, 566, Florence, II, 562.
  - à Simino: Gânat, I, 558. JI, 859, 868.
  - 4. Sénope : Gênes, I, 552. П., 859, 878. Venise, I, 652.
  - è d'amastri: Gimes, II, 868, 868, 879 et s.
  - f. A Altoluogo: Veniss, L 543.
  - g. & Polatia: Venine, II, 854.
  - h. & Josephen: Venine, II, 857.
- 6º flur les cêtes orientales de la mer Noire et de la mer d'Azof.
  - å Sebeutopolie: Glines, II, 192, 880, not. 9, 496.
  - b. 4 Mairega: Génes, II, 191.
  - c. & Copa: Gânca II, 879, 894.
  - i Times: Venice, II, 188 et se., 578, 194. Gémes, II, 182 et se., 558, 179, 194.

#### 7º En Orimán.

- i. Coffe: Gines, III, 165, 171, 359, 365, 368, 372, 880, 896 et s. Venise, II, 400, not 1.
- b. & Solgest: .Génes, II, 175, 869 et es.
- i. Soldejis : Verditt, II., 169. Géneu, II., 168.
- d. i Balations: Gines, II, 210, 888.
- a. A. Alousto, Parthérit, Cursouf et Inits: Gêmes, II, 200 et s.
- k Vosporo (Kartch): Gânco, II, 180, 196.
- 8º Sur la côte crientale du Pout.
  - a. & Lécostomo: Gênes, I, 588.
  - b. en Bulgarie: Gâzes et Venies, I, 580, 582.
- 9º Dans la partie continentale de l'Essepéro gres.
  - a. 6 Constantinopie: Veniso, I, 286, 257. Génes, I, 292. Pise, I, 430, 472, et s. Fisrence (in mime consul peny Sienne), 2I, 800, 888, 842 et sa.

846, Amotoc, I, 474, II, 998, 888, 846, Raguse, II, 995, Lee Catalans, I, 476, — II, 299, 300, 808, 848, Narbonne, I, 481.

 a Theresionique: Venice, I, 485, 400, not. 2. — II, 988.

e, à Moriou: les Catalans, II, 299.

d. A Clorenza: Raguse, II., 206.

e. A Durazzo et à Arte: Venise, L. 271.

f. dans le duché d'Athèmes Génze, I, 200.

10° Dans les fles de l'empire grec.

5. à Chio: Florence, II, 845. Lès Catalana, II, 848.

b. & Rhodes: Nerhoune, I, 527.

 j. Condés: Ginant, I., 978. Los Catalines, II., 999.

11º En France, è Nêmer, Rome, Gênes, Plainance, Lucquet, Bologue, Pistoic, Asti, Albi, Florence, Sienze et Milan, II, 716.

Pour compléter les renseignements donnée dans les passages ci-dessus, il est indispensable de se reporter aux articles Vicoute, Baile, Podestà.

Contarini, Ambregio, II, 400. Andrea —, I, 529, not 5. Bartolomaso —, II, 884, 545 et a. Giacomo —, I, 442. Luigi —, II, 260. Nicoelo —, II, 462. Rolando —, I, 157, not., 162. Stefano —, II, 372. Tommaso —, II, 589, 541. Zaconzia —, I, 504, not. 4.

Couti, Niccolo de' —, II, 502. Copa, II, 190 et s., 879, 879, 894, 466. Corail, II, 415, 441 et s., 501, 600 et s. Corbée, monastère de —, I, 89, 88. Cordons, I, 48.

Corfos, I, 83. — II, 591, not. 5, Corfos, I, 119, 148, 191 et a., 195, 199, 240, not., 270, 278 et a. — II, 270, not. 1, 425.

Cornello, I, 119, 199, 247. — II, 271, 608, 685, 727.

Cornalines, 11, 500, 654.

ш

Cornare, Andrea —, I, 461. — II, 45, 426. Marco —, II, 58, 106, 128. Pietro —, ambassadeur de Venina, I, 226. Pietro —, seigneur d'Argus et de Nanpkie, II, 272. Catherine —, raine de Chypre, II, 800, 400, 405, 578, not. B, 581, 379, not. 7. Familie —, 4 Chypre, I, 9. 22. — II, 415, 687.

Cornasco, Leonardo di —, I, 454, not. Coragne, la —, II, 627, not.

Cores, I, 119, 240, not., 271, 272, 483, 441, 472. — II., 262, 270, met. I., 275, 277, 261, 825, 830 et a., 254, 425, 506. Cores, II., 611.

Cormires: Pisans et Géncia, I, 202 et sa. Dens l'Archipal, I, 442, 587 et sa. Tures, I, 463, 469, 587 et sa., 561 et s. — II, 268, 277, 848, 255. Chinians, I, 588. — II, 901, 291, 248, 274, 493, 496. Autour de Chypre, II, 5, 18, 16. Africains, II, 722.

Coruí, Bernardo di Bartolo dei —, II. 488.

Corso, Ansalio —, I, 168, 169. Cortanno, famille —, sa Crète, I, 471. Cortavacchia, Garardo —, I, 269. Cot. I, 448. Constr. I, 889.

Costa, ambasendeur d'Ivanko, I, 582. Costa, Alamanna, voy. Alamanno. Costas, I, 79, 610 et s.

Cotolbogha, seigneur de Selgat, II, 906 et s.

Cotum: II, 612 et se. En Syrie, I, 178, 375 et m. — II, 61 et u., 70, 77, 30, 469, 465, 476. Dana les fles de l'Archipel grec, I, 276. En Crête, I, 279. Dana la Petite Arménie, I, 368. — II, 68. A Altohogo, I, 561. En Chypre, II, 8, not. 1, 10, 415 et s., 426. A Canabaye, II, 144. En Syypte, II, 488, 448. En Cocident, II, 487, not. 1.

Cotulemar, gouvernour de Crinée, II, 902.

Concy, Enguerant VII., do -. I.,

Cour de la chaîne, I, 886 et a. Covilham, Pedro de —, II, 800. Orangamore, II, 696. Chémone, II, 514, not. 4, 551, 714. Orite, voy. Candie. Cretice, Giovanni —, II, 519, not. 1, 516.

48

*Gramas*, I, 294 et s. -- II, 99 et s., 156 et s.

Crispo, Francesco —, due de Naxos, II, 278. Giovanni III —, due de Naxos, II, 830. Jacopo IV —, due de Naxos, II, 884, 455.

Cross, Cristofore delia —, II, 206. Ottobono della —, I, 229, not. 2, 240 et a.

Croisedes: Part qu'y prenuent les bourgross des villes et particulièrement des villes d'Italie, I, 131 et c. Les empereurs grees y voient un danger sour leur empire, I, 190, 264 et a. La quatrieme crofende détournée de l'Égypte, son premine objectif, at dirigés contre Constantinopie, 1, 265 et s., 400 et s. Croisade contre Damiette, I, 406. Croisades de S. Louis, I, 409 et . Résultate désastreux des croisades pour les relations de la chrétienté avec l'Égypte, I, 410. Tentatives de croisades, postérieures à la prise d'Acre, II. 28 et al., 51 et al. Projeta de croisedes contre les Turcs, formés par les papes, II. 318 et s., 318 et a.

Ottophon (Madel's), I, 7, 17.

Cubèbe, II, 78.

Chemore (Poloviers), II, 180. Langue

Cuuha, Tristan da —, II, 532, 535. Carxolo, Bataille da —, I, 447.

Oyelades, I. 274, 488, 484. — II, 823. Cycle des Tatam, II, 182, 124, 181, hot. 4.

Cychour, I, 367.

Cyngilin (Kayan-Keularu), voy. Cas-

D,

Dabik, II, 448.

Daboul, II. 501, 549.

Dadien Munis, prince Georgies, II, 192, not. 4.

Dahlak, fin da --, I, 426. -- II, 446,

Daibert, évique, archevique de Pise, patriarche de Jérusalem, I, 188, 185, 209.

Dalmor, Pietre -, II, 106.

Damoia, II, \$81,

Domoiés, III de —, I, 455.

Damar, II, 648, not. 3.

Derrice, I, 26, 41, 49, 48, 59, 170 et a., 176, 179, 319, 388, 846, met. 1, 869, 878. 

— II, 15, 89, 40, 60 et an, 71, 155, 417, 445, 452, 458 ≡ an, 469, 479 et a., 477, 481, 491, 485 et a., 506, 530, 538, 549 et a., 545, 549, 562, 612, 684, 658, 676, 679, 686, 696 et a., 697, 696, 700, 705, 708 et an, 711, 799.

Damacahino, IL, 599, 710.

Demicite, I, 819, 874, 381, 384, 389, 896 et a., 405, 406, 409, 414, 424 et a.— II, 39, 41, 45, 58, 88, 850, mot. 2, 855, 427 et s., 426, 448, 450, 481, 495, 528, 556, 558, 639, 668.

Domme, II, 718.

Dandankan, II, 674, not. 2.

Dandolo, Andrea —, I, 478, not. I, 580, 548. — H. 105. Benedetto —, H. 478. Enrico —, I, 228, 257, 268 at a., 277, 267, 871, 400, 403, 532. Francesco —, I, 452, 586. — H, 464. Gabriele —, H, 790. Giovanni , I, 351. — H, 21. Jacopo —, I, 384, 482. Marco —, I, 284. Merino —, I, 274, 401 at a., 408 at a. Pietro —, I, 368. Banieri —, I, 278.

Denomark, I. 56, 68, 888 et a. Danilis, dame in Patras, I, 54. Danois, I, 68, 78, 294. Danimousian, I, 429, not.

Darab (Derabgherd), II, 635.

Derdaneller, I., 460, 512. — II., 968, 288, 818, voy. détroit d'Abyllot.

Daren, II. 688.

Dario, Giovanni -, II, 126, not. 2. Destagord, I, 17.

Dattes, I, 69, 174, -- II, 59, 488, 448. Davenseno, Marco --, II, 198.

David, empereur de Trébisonde, II.

Daybal (Dibal), I, \$4, 184 -- II, 144. Debil, II, 608.

Dellem, I. 59.

Deblane, II, 655, 658.

Delfino, Giovanni -, voy. Dolfino.

Delbi, 11, 682, 701.

Doli, sultans do -, II, 147.

Delibaba, out do -, II, 116.

Delomedes, Filippo -, I, 506.

Dely, II, 620.

Demetrize, I. 190.

Demetrius, despote de Morée, II. 295, 202.

Demir-khan, I, 588.

Denia, II, 724.

Derbent, I, 46. — II, 222.

Darbiberdi, II, 212, not. 6.

Desiderius, abbé da Ment Cassin,

I, 169, 167,

Desportes, Pedro —, II, 15, not. 4, 68. Deronter, I. 88.

Dhafar, II, 616,

Dhokonz-Khatoun, II, 66, 68.

Dhou-Nowas, roi juif de l'Mamen,

Diadoches, dynastie des - " I. 686. Diamants, II, 150, 505, 549, 655 et s.

Dearbékir (Amide), I, 167.

Dias, Barthélensy, II, 809.

Didymoteiches, II, 409.

Dinos, II, 358.

Dietisalvi, Enrice, I. 812.

Drott, II, 500 at a., 556, 548.

Der, I, 69.

Diyadin, II, 116, 120.

Disaboutos (Titheupouli), I, 15.

Disputai, I, 188, 985, 988.

Djakmak al Mélik Azsahir, II,

481 et a.

Djanibek, khan da Kiptchak, I, 490, not. 8. - II, 186 et a., 190, 199 et st., 854. Djeddak, I, 86, 41, 128. — II, 444 et et.,

449, 500, 518, 529, 586, 550, 679.

Djedjer, II, 584.

Djomaleddin, de Chiras, II, 186.

Djerbatan, II, 662.

Djihan Tchai, I,867,871. - II,71,74,114.

Diar ech Chogr, I, 875, 817.

Djier 📕 Hadid, I, 177.

Djelfar, 11, 648.

Djondinaposar, II. 681.

Djerdjan (Djerdjaničh), I, 58, 46, not.,

47, 62. — II, 230 et s., 618.

Diorfatian (Cananore?), II. 146.

Djoufout-Kalé, II, 211, 214, 409.

Djoundid, primes de Smyrne, II, 276, 279.

Dwiéper: les habitants de Kherson naviguent our co fleuve pour leur commerce, I. 56, 58, 70 et at. Les Russes scandinaves également, 69, not. 1, 71 et sa.

Decester, II, 160, 169.

Debordites, prince Bulgare, I, 681.

Dolfino, Giovanni -, I, 804. - II.

45. Michele -., II, 102, 124, 127.

Dominieus, maine franciscain, II, 162. Don, flouve, I, 208, 298, 485. — II,

160, 167, 178 et sa.

Donato, Andrea, I, 227, 262. — II, 481.

Donigo, I, 50 et m

Dorel, Guilleume —, I, 321.

Doria, Baldo -, H. 165. Corrado -, I, 474. - II, 974. Domenice -, I, 560, not. 2. Gabriele -, II., 808. not. 8, 388, not, 8. Gualterio —, II, 57, not. 1. Hario -. II. 265, not. 9. Jacopo -, I, 444. - II, 141. Leonardo -, II, 869. Niccolo -- , I, 95, 869, not. S. -- II, 869. Oberto -, I, 475. Ottaviano ---, II, 16. Paganino —, I, 605 et se. Paolino —, I. 357. 416. — II. 164. Bosso —, I. 456. Tedisio —, II, 29, 84, 140 et L

Doriole, Pierre -, II, 718

Doro, Jacopo -- , I, 528.

Dotta, Niccelo —, I, 368.

Doua, khan de Djagataï, II, 192.

Dommes: de l'empire gree, I, 56, 114 at s., 198, 906, 999, 981, 298, 941, 459 et s., 489, 498. Tarife de douane du royaums de Jérusalem, I, 173. Régime des douanes dans les états latius de Syriè, I, 888 et a. En Chypre, II, 11. En Perse, II, 182. Droits de donnnes sur les marchandises en transit en Égypte, II, 448 et as. Commis des —, II, 454. Donai, IL, 707.

Doubios, Plaine de -, II, 266, 319. Drapperius, Johannes -, I. 851.

Draps: de Fries, comans en Orient, I, d'Occident, exportés par Venise, Génes etc., I, 418, 481, 488. — II, 42, 110, 706 et s. — exportes en Chypre, H., 11, 415. — en Egypte, I, 418. — II, 42, 441 et s., 478, 488. - de Florence, exportés à Rhodes, I, 598. — en Turquie, II, 848, 851. — de France, exportés é Altoluogo, I. 549. — de France et de Lombardie & Satalia, I, 549. —

manus Google

 $\Pi_{i}$  707. — d'Orient, I, 548. —  $\Pi_{i}$  688 et m.

Duc des Vénitions à Candie, I, 279. Duces, Alexis —, surespané Marsvyhle, I, 268.

Duodi, Ugune, I, 197, 268.
Derouse, I, 117 et a., 119, 270, 271.

#### R.

Ebène, bois d'—, I, 879.
Écalile, I, 879.
Echref, prince Djoubanien, II, 129, 181.
Ecéa, II, 516, not. 8.
Edegou, II, 890 et a.
Édeses, ville d', I, 167, 588. Comté
d'—, I, 167 et a.
Édouard III, roi d'Angleterre, II, 95.
Édouard II, roi d'Angleterre, II, 128.
Egfried, roi d'Angleterre, I, 95.
Égése, II, 328, 844.

A Acre: églises des Ansonitains, I, 318.
 Notre Dume des Provençanx, I, 819.
 Marc des Vénitiens, I, 158, 161, 816.

Églises.

- b. II Alexandrie: S<sup>to</sup> Marie des Génois, I, 497. — II, 438. S. Michel des Vénitiens, I, 411. — II, 488. S. Nicolas des Pisans, I, 412. — II, 438. S. Sabar, I, 845, 847. — II, 484, not. S.
- a Almyro: S. Georges, I, 246. S. Jacques des Pisans, I, 290. S. Njoolas, I, 290.
- d. A Altohogo: III Jean, I, 541.
- Andrinople: S<sup>to</sup> Marie, égline et monartère, I, 248.
- £ à Antioche: S. Jean, I, 894.
- à Athènen: la Madeire du Parthénon, II, 271.
- h. à Beyreut: S. Murc des Vénitiens, I. 158. S. Sauveur, H, 469.
- i. Il Cuffa: Ste Agnàs, II, 174. S. Leurent des Génois.
- 1. & Chin: S. Georges, I, 290.
- k. à Constantinople: S. Akyndines, I, 260, 266. S. André, I, 264. S. Marc, église et monastère, I, 260, 485, 466.
   II, 284, not. 2, 805. S. Nicolas, I, 260, 261, 268, 261. S. Pierre des

Pinane, I, 261, 291, 468, 478. — II, 100. S. Sarveur, I, 201. S. Théodore, I, 265, not. S. Sta Marie, I, 498, 486, 464, 466. Sta Marie de Embulo, I, 296. Sta Marie de Letina, I, 294. Sta Panagia, I, 497. Sta Sophie, I, 194. — II, 505.

- l. & Fannagouste: S. Nicoles, II, 407.
- m. 4 Génos: S. Laurent, I., 150.
- I Koulau: S. Georgius Latinorum, II, 148.
- o. & Lajamo: S. Laurent, H. St.
- p. à Limino: S. Georges, J., \$64. S. Mare, I. 884.
- q. an Mont Sinal: S'a Catherine, memastère, II, 444.
- r. 6 Hégrepont: S. Marc, I, 269, 468.
  S. Pierre ées Pisans, I, 468.
- a Palatia: S. Nicolas, I, 545. II, 554.
- t. à Féra (Galata): S. Dominique, I, 480, not. S. François, I, 460, not., 561.
   II, 810. S. Michel, I, 454, 460.
   II, 846. S. Paul, I, 460, not. S<sup>to</sup> Claire, memastère, II, 810. S<sup>to</sup> Hélène, I, 460, not. S<sup>to</sup> Marie, I, 460, not. S<sup>to</sup> Marie, I, 460, not. S<sup>to</sup> Marie de la Cave, II, 84.
- u. & Rodosto: S. Georges, I. 243.
- v. & Sinope: Ste Marie, I, 559.
- A Tyr. 6. Here des Vénitiens, I, 153, 858.
- 2 Venise: S. Goorges Je majour, I, 248, 260. S. Marc, I, 108, 119, 260, 807.

Egypto: L'Égypte province grooque, I, 9, 11, 31. Conquête arabe, I, 94 et a Sa prospérété sous les Toulounides, I, 44. Trafic avec les arabes d'Espagne, I. 49. Conflits avec les états latins de Terre mints, I, \$39. Transit des marchandises d'Orient m d'Occident, I, 578. Articles de commerce, I, 885 et sa. Scrupules opposés au trafic entre la chrétienté et l'Égypte, I, 885. Interdits lancès par l'égise, I, 888. Édits rendus par les souverains pour réprimer les abus, I, 867. Marche croissants de ce trafic malgré tout, I, 888. Les Futimides, I, 369 et sa. Saladin et ses successeurs, I, 897 et m.

Croinsdes centre l'Égypte, I, 400 et m. Il en résulte des relations très tenduces entre l'Égypte et la chrétienté d'Occident, I, 494. Rapporte amioaux entre la maiosa. de Hohenstaufen et l'Égypte, I, 406, 492. Orolando da Si Louis, I, 400. Colonico de commerce occidentales en -. I. 410 et as. Domination des suitans manelouks. I, 494 et an. Interdiction du commerce eves P-, II, 94 et as. Elévation des droite de trageit peur les marchandisse venant de l'Inde, II, 78. Echanges de marchandises avec l'Aste-Mineure, II, 365. Atrière-floration du commerce, II, 427 et es. Décadence du commerce sons les daraiers Mancionka et surtout sous les Osmaniis, II, 518 at at. Importation des esclaves, II, 555 et sa. Produits, I, 385 at m., 567, 575 et m., 609, 618, 698, 689, 889, 651, 655, 684, 697 et ma, 700, 709. L'-avait becoin de certains articles d'Europe, I, 885, 886. — II, 29 et a.

Ellourz, II, 119.

El Dhiffe Biamrillahi, I, 809, not.4. El Djor, I, 86, 198.

\$1 Pals Bineprillehi, I, 392, not 4, 494, 895, not 1.

Bliasbog, prince de Mentêchê, II, 253 et a

Ritas, seigness de Selgat, II, 206, 207. El Estif, II, 640.

My, royanzae d'—, II, 490, 660, 668. Embolarii, I, 960.

Embulum (rue à arendes, quertier marchand), I, 905, 210. Embulum de Sancia. Orace, I, 268. Embulum de Coparis, I, 210 et a., 216, 256.

Embriaco, Maison —, A Gibelet, I, 168, 169 et s., 821. Bartolommeo —, I, 256. Gugliebno —, I, 184. Gugliebno —, 256. Gugliebno —, I, 184. Guido —, I, 159. Primo —, I, 184. Ugone I —, I, 168, 163. Ugone II —, I, 162, 832. Ugone III —, I, 163.

Embrico, evique de Wurtsbourg, I, 968.

Emeraudes, II, 651, 655.

Emin, titre donné par les Tures au consul des Florentins à Ople., II, 344. Eminak-Boy, II, 400 et s., 404.

Smmanuel le Fortuné, roi de Pertagui, II, 506 et a., 500 et au, 547 et au.

Bmmanuel Chrysoleras, unhousedear gree, II, 264, not. 4.

Emo, Giovanni - II, 406. Pietro - I, 594.

Empire latin. Ba fondation, I, 268 et s. Sa chute, I, 486.

Empeli, Giovanni da -,  $\Pi$ , 507, 547 et a.

Empurius, Hugues de —, I. 100, 490, not. 4.

Enceme, I, 174. -- II, 8, not. 1, 80, 865, 614 et al., 782.

Enghien, Barone d'—, en Argolida, II, 272. Guy d'—, II, 272.

Bene, II, 728.

Butonça, Bürenger do 🛶 L 65L

Aphles, I, 119, 556 at sa., 699, voy. Altoleogo.

Spire, I, 270, 440.

Brditch, II, 190.

B-furt, I, 78.

Bringo, Paolo -, II, 895.

Ermisie, Gagliolmo -, II, 18.

Ernoul, I, 40L

Brzinghiam, II., 100, 118, 115 et s., 195, 708. Batalile d'—, I., 184.

Brassum, I, 44. — II, 118, 116, 190 et m.

Reciaves. Commerce des —, pendant la période cariovingiesne, I, 96. Ce commerce dait par les Juife, I, 197. Importation d'— en Égypte, II, 95, 84 et a., 89, 448, 484. — II, 555 et m. Exportation de la Petite-Arménie, II, 89, 88; de la Crimée, II, 177 et a., 898, 554; da Tana, II, 178, 877, 556. Commerce d'— par les Vénitiens, II, 817. Exportation d'Asie mineure en Égypte, II, 855. Less Tatars, marchands d'esclaves à Alexandrie, II, 439, 448. Tableau général de ce commerce, II, 855 et m. Les Géneis tolèment ce commerce, II, 855 et m. Les Géneis tolèment ce commerce, II, 855 et m. Les Géneis tolèment ce commerce et y preusent part, II, 557.

Espagns. L'Espagne arabe, I, 46, 49. — II, 734 et s. Produits: II, 564, 574, 606, 611, 698, 568, 670, 684, 689, 694 et s., 700. Relations avec l'Orient, II., 734 et s. Espagnois à Constantinople, I, 396 et s. — dans les états letins de Terre saints, I, 325. — ann foires de Champagne, II, 714.

Ethelred, roi d'Angleterre, I, 27. Éthiopie, I, 6, 9, 11. — II, 622. Étienne, S. —, roi de Hongrie, I, 88. Étienne Douchan, roi de Serbie, I, 490, 629.

Étienne Ouroch III, mi de Sarkie, I 500.

Éticamo, Volvode de Valachie, II, 399, 405.

Eugène IV, pape, II, 178, 284. Eugène IV, pape, II, 178, 284. Espatoria, II, 177. Esparate, I, 7, 42. — II, 71, 72. Évrenosheg, II, 268. Eposèsées, & Alep, I, 274—277.

## $\mathbf{R}$

Pacciolati, I, 496. Facio, Luckino de --, II, 268. Faideddin, I, 408. Fakraddin, I, 377.

Talier, Marco —, II, 853. Marine —, I, 514, not. 8, 680. — II, 45. Ordefalo, I, 142.

Falster, He do ---, I, 58.

Famapousis, I, 369 et s., 597, 548. — II, 5 et s., 6 et m., 18, 15 et s., 90 et m., 61 et s., 407 et ss., 456, 461, 469, 471, 559, 871, 569, 617, 629, 657, 696, 700, 701, 703, 705, 706.

Familiatus, Ildabrandus —, I, 265.
Fandereiro, III 148, 152, 153, 402, 661.
Faradj, sultan d'Égypte, II, 471 et a.
Furamat (Péluse), I, 41, 126,
Fare, I, 30. — II, 136, 139, 565.
Fatimides, I, 889—897.
Faucous de chasse, II, 391, 462 et a.
Fazolati, II, 478, not. 7.
Federici, Rainarus —, I, 291.
Federighi, Carlo —, II, 478.
Feisour, II, 598 et se.
Furghâna (Khokand), I, 14, 88, 167.
— II, 653.
Ferme, I, 309.

Formers, I, 209, 587, 809, 629. Concile de ---, II, 284.

Ferrario, Hugo --, I, 339, 369, 370. Ferrer, famille catalane en Chypre, 11, 439.

Fieschi, Francesco --, II, 398. Lodinis --, II, 406. Riccolino --, dei Cardinali, II, 16.

Filangieri, Ricorde —, V., 840. — II, 686, not. 5.

Pils d'argent, I, 484. — II, 986. — d'or, I, 418, 484, 549. — II, 11, 61, 162, 296, 415, 450, 677 et s., 787.

Finlands, I, 57. Firmanus, Franciscus —, II, 49. Fivaller, Jayme de —, I, 499, not. Fiscia, I, 868.

Francisco, Relations commerciales avec l'Orient, I, 888 et a. — II, 719, 798. Routes d'Italie en Flandro par l'Allomagne, II, 781 et a.

Floridrino, voy. Pandarelina.

Florence. Donné cantien pour Venime à la paix de Turin. 1, 528. Concile de —, II, 178, 284, 269. — experte en Orient beaucoup du draps, d'abord par des ports étrangers, II, 266 et a — prend personion de Pine. II, 288. — eres a Liveurse une searine marchande à clié, II, 298. — organise un service de navigation pour le Levant, y fende des consulats, II, 266 et a. — expédie des valuesant à Constantinople, II, 299. — reçuit un privilège II l'empereur Jean V, II, 300. Produite fabriquée, II, 670, 677, 708 et a.

Floresties à Acre, I, 818. — à Barcelege, I, 826. — à Constantinople, I,
474. — en Chypre, II, 6, 12, 86. — à
Tana, II, 187. — dans l'empire gree, II,
696 et sa. Leurs drape se répandent au
lois dans la Levant, II, 296 et a. Dans
le sommencement, ils sont expédiés par
des ports étrangers, II, 296. Organisation
d'un service de navigation propre, avec
Livourne pour tête de ligne, II, 296. Les
colonie florentine de Constantinople, sons
ses consuls à ells, II, 800. Les Florentine

å Rhodes, å Chie, II, 800 et a — dant 🖿 duché d'Athènes, dans les despotats d'Épire et de Morée, II, 801 et s. Pertes que leur fait subir la prise de Constantinople, II, 808. Laur situation favorable ▲ l'égard des Tures, II, 886 et # Navigetien merchande pour Constantinople, II, \$87 et sa Consulat de Ragues, III, 388. Rivalité avec les Vénitiens, II, 389 et a. Intimité avec les Turcs, II, 389 et se. Conflits intérieures dans la Colonie de Constantinople, II, 841 et a. Consulat de Constantinople, II, 342 et sa. Établissements à Audrinople 🔳 A Brousse, II, 844, 845, 852. Situation & l'egard de Chio at de Bhodes, II, 802, 845 et s. Les F. nouent des relations commerciales avec Trabizonde, II, 862 et m. Ils jouissent de la favour de doux rois de Chypte, II, 491. — sont invités à visiter les ports de l'Égypte, II, 428. Fondass & Alexandrie?, II, 479, 490. Engagements pris per les Plozentins à l'égard de l'Égypte avant l'organisation 🔚 leur marine, 📆 478 et e.; après, II, 479 et ss., 487 et ss. Consulat d'Alexandrie, II, 479, 490. Sanvice de navigation pour Alexandrie. IL 487 et se. Ambassados, envoyées en Egypte et réciproquement, II, 467 et sa. Colonie florentine | Lisbonne, II, 512, 549. Les F. prennent part aux expéditions maritimes des Portogais dans les Indes, II, 512 et m., 581. — font le commerce des seclaves à Ancône, II, 561, not. Commerce de l'alun, II, 566. Les P. aux foires de Champagne et de Nimes, II, 714, 715. — à Anvers et 🖥 Bruges, II, 791. Leurs galères abordent fréquemment en Espagne, II, 725.

Florus, Amalfitain, I, 99.

Fo-Kien, II, 618.

Folco, II, 49.

Folium Indi, II, 500.

Fondaco (fundicum). Étymologie du met, II. 450, not 7. Organisation des fordachi, I, 152. — II, 430 et s. Fordachi dans les quartiers marchands des villes de Syrie, I, 150, 159. Fondaco des Génds & Constantinople, I, 204. — des France & Rodosto, I, 948. Fondachi das Vénitions dans l'île d'Eubée, I, 262; ch, en particulier, & Negrepont, I, 282. Fondace des Véniziens à Constantinople, I, 286. — à Rhodes, I, 807. Fondachi des Marseiliais dans diverses, localités du Lovant, I, 899. — des Véniticus à Trébisonde, II, 862. — & Limino, 1, 864. - à Alep, I, 874, 877. - à Laodicée, 876, 877. — as post de l'Oronte?. I, 877. Fondachi det Pistas & Alexandrie, I, 894 et s., 897, 412 et s. — II, 489. — des Vénitions et des Pieses au Cuire?, I. 898. -- II. 485. -- des Vémitiens & Alezandrie, I, 408, 406, 411. - II, 481 et a., 488, 491. — des Gémois, I, 417. → M. 429, 491. - des gens de Mostpellier, I, des gens de Barcelone (Catalans), I, 491. — II, 50, 489 et s., 488. — des Français, II, 489. — des Marseillais et des gens de Narbonno, II, 429 et s. des Florentins, II, 482, 479, 490. — des Amountains, des Napolitains et des Gastans, des Falermitains, des Ragusans, des Candiotes, des Chypriotes, des Green, des Turce, des Arabes 🔚 nord de l'Afrique, II., 482. — des Tatars, II. 489, 448. Fondachi des Vénitions, des Génois, des Catalane & Beyrout, II, 462. — 4ee Vénitiens & Tripoli, II, 469. — des Vénitiens et autres à Damas, 21, 462. - des Vänlitiens & Alsp., II., 468. — des Allemands # Venise, II, 551, 729, 782 et s.

Formoss, II, 198.

Fernari, Lamberto ---, I, 822, 414 et a. Moros, II, 910.

For (Force marians), 🗓 69.

Fessamelus, Copstantinus —, I, 448. Fescari, & Lemmos, I, 484. Francesso -, . II, 277, 816, 481, 679, not. 7. Foscarini, Giovanni —, II, 52. Jaеоро —, П., 484. Магео —, П., 129. Tommaso —, I, 875 et u.

Foundle, Francesco —, II, 165, 261. Leonardo —, I, 276.

Fotoka, II, 888, 847.

Fouch, II, 488 et m.

Foulques, roi de Jérusalem, I, 147, 158 Fbu-tabion, II, 599, 482, not. 2.



Pragamence, Niccoline de —, II, 104.
Français. Leur quartier III leurs quais
à Constantinopie, I, 226, 268. Fondace
et consulat à Alexandrie, II, 482, 466,
not. 1, 484. Développement passager de
leur commerce avec l'Égypte, II, 488 et
ss. Ha ourdissent des intrigues en Égypte
contre les Vénitiens, II, 589 et s.

Pronec. Relations avec l'Orient, I, 88 et m. — II, 718 et m. P. méridionale, visitée par les marchands italians, I, 186. — II, 718. Effe expédie en Orient des transports de phierins et des navires marchands, I, 186. — II, 718. Opposition de Génes à ce trafic, I, 187 et n. Produits du midi de la France, II, 608, 670. Marchands du midi de la France aux foires de Champagne, II, 718, voy. Provençanz.

François II, due de Bretagna, II, 489. François Ge Camerino, évêque de Kertch, II, 185.

François de Carrare, I, 530. -- II. 400.

Frazinskum, I, 99.

Frédéric I<sup>ee</sup>, Barberouwe, empereur allemend, I, 188, 188, 206, 212, 215—217, 248, 284.

Frédéric II. empereur allemand, I. 184, 887, 889 et al., 406 et al., 416 et a., 489. — II. 686.

Frédéric III, empereur allemend, II, 561.

Frédéric II, roi 18 Sicile, I, 450, 459, 475, not 1, 484. — II, 85.

Fregoro, familie gimolee, II, 822. Bartoloumeo —, II, 406. Giano —, II, 861. Frijas, I, 185.

Prescobaldi, II, 527.

Fugger, maiou de commerce, II, 581, 588.

Funda, I, 156, 847, not. 5. Funcari, II, 786.

Fusti (fistuchi) di gherofaul, II, 807.

a

Gabalas, Léon —, seigneur de Rhodes, L. 800 et s. Jean —, seigneur de Rhodes, L. 807. Guden, I., 370 et s. — II., 31, 114. Léon, seigneur da —, I. 370 et s.

Gabella, Autoriotto della —, II, 401. Gabulem, 107. Gibel.

MaStani, Gievanni →, II, 845. Bair muo →, I, 230.

Gudde et les Gastans, I, 96, 100. — II, 469.

Gafforio, Andrea —, I, 442. Gaffore —, cormira génois, I, 238 et ≡

Gafk hat oun, khan tatar, II, 15, not. 4. Gaindou, II, 596, 406.

Galangu, 1, 79, 165, 379. — II, 151, 259, 616 et es., 648, 729.

Gales di traffico, II, 458, 460 et se. Gales di traffico, II, 458, 460 et se.

Gulli, Bafaello —, II, 548, not. S. Gallina, Albertus —, I, 822.

Galicpold, I, 270, 284, 287, 451, 477, 512, 513, 517, — II, 277, 279, 283, 296, 306, 818, 818, 328, 387, 361, 544.

Gama, Vasco do —, II, 487, net. 1, 504, 510 et m., 514, 517, 525, 527, 530, 500, 581.

Gambacosti, Pietre de' —, II, 297. Gand, II, 868.

Gandje, II, 072.

Gandolfus, I, 145.

Gerance, I, 179, 618 et s.

Gaucogno, I, 188 et s.

Gaspar, juif, II, 504, 511.

Gaston (Gastān), I, \$70. Adam, seignear de —, I, 870.

Gattilusi, les — à Lesbes, I, 510 et es. — II, 376, 289 et a. — à la vieille Phocée, I, 511. — II, 376. — à Ence, I, 512. — II 274, 289.

Gattliunio, Domenico —, II, 821.

Dutino I —, I, 511, not. — II, 269, 260, not. 2, 830. Dorino II —, II, 260. Francesco —, I, 510 et a., 529. — II, 269, not. 4, 264, 260, not. 5. Jacopa —, II, 278. Niccolo II —, I, 511, 512. — II, 264.

Niccolo II —, frire de Domenico, II, 321 et a. Palamède —, II, 269, 330.

Gaza, I, 20, 172. — II, 37 et a 400.

Gazarie, nom denné à la Crimée, II, 159, 171, 298.

Gazaro, Pietro —, II, 864. Gazarot, II, 580. Gelon, fl., I, 588.

Obser: obtient tardivenent son autonomio. I. 120. — est surprisa par les Sarrazina, I., 191; et entravée daza cos progrès, I, 121. — les combats en Sardaigne et en Afrique, I, 121 et c. - obtient la liberté communale sous des consuls à die, I, 189 et s. — prend part aux croisedes en Syrie, I, 188 et es. — refuse de se joindre à la quatrième croimde. L 267. - no joue qu'un rôle subordonné dam l'empire latin, I, 208 et s. — interdit le transport de matériel de guerre en Égypte, I, 887. Le gouvernement passe aux mains des guelles, d'où guerre avec les colonies du Levant, I, 484. Gânes se soumet au seigneur de Milan, Giov. de' Visconti, I, 509. Position price par la république à l'égard des interdictions de commerce publiées par les papes. II. 84 et m.: d'où conflit avan l'ordre III S. Jean et 🖿 roi de Chypre, II, 86 et a. Régime français, II, 274. Épuisement de la ville, II, 322, 383 et s. Produits fabriqués, II, 570, 577 et s., 708 et s.

Gendes, II, 785.

Gangiskhan, I, 176, not. — II, 44, 66, 79, 161, 231, 268, 286, 287.

Gano, Andrea —, II, 189. Marino —, I, 286 et a., 288, not. 1. Pietro —, II, 21.

Génera: Es visitent la Sicile normanda, I, 128. — ont des relations avec la Palestine dès avant les croindes, I, 124. — prennent part au mêge d'Anticche par les croisée, I, 188 et a.; à celui de Jérusalem, I, 184. — addent à prendre Arsouf et Cénarée, I, 187; Acre, I, 187 et a. — obticuscut des quantiers marchands dans le royaume de Jérusalem, I, 188. — contribuent à la prise de Tortose, I, 189; de Gibelet, I, 185; de Tripeli, I, 189 et s.; de Gibel, I, 141; de Beyrout (Bérryte), I, 149, 151. Leurs druits sont fré-

quemment violés par les rols de Jéruselem et les comtes de Tripoli, I, 148 et a. Lenne prepriétée à Antioche. L 149 et s. Le ville de Gibelet heur appartient en entier, I. 150. Possessions coloniales dans 🖿 royaume 🐱 Jérumlem, I, 150 et a. Plaiates au sujot des restrictions apportées à la compétence de leurs tribunaux dans les états fondés per les croisés, I, 160. Les Génoja sont favorisés en Sicile, I, 182, 184. Ile ont un consulat et un fondaco à Massina. I, 182. — occupent Syracuse, I, 188; la reperdent, I, 184. Ils trafiquent avec le midi de la France, I, 185. Ils veulent interdire aux gens de Montpellier de pavigner on hante mer, I, 187; any Provençaux en général, de trasquer avec 🖿 čicile, I, 188. Au coars d'un croissée, ils sont attaqués en route par les Grecs, I, 191 et s. Premières négociations avec Byzance, I, 196. Offres de Manuel, I, 909 et s. Lour établimement à Constantinople, I, 204. Troubles causés par les Pisans, I. 204. Nouvelle convention passée avec Manuel, I, 206. Réserves Imposées par l'empereur pour Rossie et Matracha, 1, 205-209. Les Génols obtiennent un nouvesa quartier à Coustantinople, I, 210 et s. He y sont attaquée pour la seconde fois, I, 212. Accommodement avec l'empereur Isaac, I, 228 et s. In hi doment actiefaction pour les actes de pireterie commis par leure compatriotes, I, 230 et a. Négociations avec Alexis III, I, 940 et al. Les Génois à Almyro, I, 246; à Thébes, I, 947. Situation de leurs divers établissements à Constantinople, I, 959 et s. Lears relations avec l'empire latin, I, 291 et a.; avec 🔣 royaume de Thessalonique, I. 298; avec le duché d'Athènes, I. 298. Les Génois à Kiev, I. 297. Leurs relations avan l'empire de Nicée, I, 806. Es comcourent à la défense de Tyr, I, 811 et a.; an siège d'Acre, I, 612. Après la prise d'Acre, ila rentrent en possession de leurs biene, I, 314. In tiennent pour Conzad de Mentferrat, I, 815. Ils font de Beyrout leur principale station, I, 490. He frequentent Gibelet, I, \$21. He sont



pécialement favorisée 🛎 Tripoli, I, 899 et sa., 886. Ils se mainticanent & Autioche, I. 824. Leurs consuls en Syrie, I, 881 et a. On leur impose des contributions illégales dans le reyame de Jérusakem, I, 888, 840 et s. He somt affranchis des droits de donne dans le comté de Tripoli, I, 889; à Antioche, I, 339. Leurs relations avec Frédéric II et sos lieutenants en Syrie, I, 840 🖿 st. Privilège pour Cuiffa, I., 841. Conflits avec les Pisans & Acre, I, 843 et s. Guerro avec les Vénitiess, I, 844 et s. Battus par les Vénitiens, ils évacuent Acre et se replient sur Tyr. L 850. Armistice, I, 854. Ils battent les Pisans et les forcent à leur accorder des concomions & Acre, I, 854 et s. He no peuvent empêcher Kêlavoun de prendre Tripoli, I. 887. Leurs débuts en Chypre. I, \$61 et at.; dans la Petite-Armenie, I. 369 et a. Pendant la période des croisades, ils entretienment un trade soth avec l'Égypte, I, 889 et a., 896 et a. Ila preament part à la croisade contre Damiette, l, 406. Ils fournissent des vaiscesur. pour les deux croissées de S. Louis, I. 400 at s. Droits et possessions des Génols en Égypte, I, 414 et es. Leur alliance avec Michel Paléologue, I, 427 et au. II leur abandonne la citadelle des Vénitions & Constantinople, I, 499. Autres concessions, I. 499 et s. Michel P. commence I se défier d'enz, I, 480 et s. It rompt avec eux, I, 481. Il les expulso de Constantinople en même tempe que les autres Latins, I, 481. L'empereur se rapproche d'eux encore une fois, I, 436 et a. Le faubourg de Galata leur est assigné comme residence, I, 486. Conflits avec Michel, I, 488 et s. Attitude de cet empereur à l'égard des Génois en général, I, 440. Di sont agalement l'objet des favours d'Andronie II, I, 444. Guorre aves les Venitiene, l. 445 et s. Paix, I, 447. Ils luttent contre la compagnie catalane. I. 450 et a. Ils font in paix avec elle, I. 451. Constitution et administration de leur colonie de Galata, I, 454 et sa. Smyrne

leur est comoèdée, I, 461. Condit intérieur entre Gueifes et Gibeline, I. 484. Griefs contre Andronic III, I, 487 et c. He enlevent par force Chie aux Greca, L. 491 et m. De Galata, ile luttent avec Constantinopie, I, 498 et sa. Ils prevoquent une nouvelle guerre avec Venisc, I, 509 et sa. Ils sont assiègés dans Gulata, I. 505. Ils nedègent de leur e646 Negrepont, I, 606. In s'allient avec les Tures, I, 506. Bataille navale dans in Bosphore, I, 607. Paix avec Cantacasème, I, 508. Els sont défaits à Alghero, 1, 509. Pair avec Venise, I, 509. Traitement inique des Vénitiens à Péra. L 516 et a Dornière guerra camée par la rivalité des deux peuples, I, 517 et es. Les G. soutionment les prétentions d'Andronic au trône, I, 518 et s. Ils négocient une allisace avec les Bulgares, I, 597 et a. Conflita avec Théodore Svetislay, I, 530; avec Deberditza, I, 531 et s. Accommodement avec son file Ivanko , I, 589. Commerce de cárcales à Licostome, établissement à Licostome, établissement à Moncastro, L. 588 et a. Truité avec l'émir d'Altoluogu. I. 548. Ils autretienment un trafic maritime entre le Syrie et l'Égypte d'une part et la Petite-Arménie (Alaja) d'autre part, I, 547. Consulat de Sinope, I, 552. Calonies de Simineo, I, 558; m de Samastri, I, 554. Relations avec la roi Henri III de Chypre. II, b. Conflita avec les Lusignans, II, 15 et sa. Administration de 🖺 colonie de Chypre, II, 90. Relations avec l'Égypte pendant. La durée de l'interdiction du commerce, II, 35 et m. Ils reprenent scrivement le trafic avec os pays vers le milien 🖿 XIV siècle, II, 49. Leur attitude pendant la croisade de Pierre I - Chypre, II, 51 et un.; dans la Patite-Armanie, II, 76., Consulat de Sives, H. 79. Voyages de Lajamo à Iconium, II, 18. Établissement à Trébicouda II, 96 et a., 106 et a. Première apparitien m Perse, II, 111. Its forment le projet de faire passer par ce pays le courant du commerce des Indee, II, 111. Navigation sur la mer Caspienne. Il, 112.

On lear attribue la sonstruction de chiteaux forte entre Trébisonde et Tauria. II, 121. Leur colonie en Perse, II, 180 et se. Expédition entreprise par des Génois vers les Index. II. 140 et es. Indices d'un établissement à Tannah, II, 164 et s.; E Koulam?, II, 146. Fondation de la colouie de Caffa, II, 167 et sa. Re s'emperent du commerce maritime dans la mer Noire, II, 166. Ils reconstruisent Calfa, II. 170 et s. Administration de la colonie de cette ville, II, 171 et s. Ils entretiennent un consul à Solgat, II, 176. Ils poussent jusqu'au Volga 📰 à la mer Caspienae. H., 178. He prennent part au commerce des suclaves, II, 177 et 🗷 Navires marchands expédiés sur Tana, D, Établissement & Tana, II, 181, 184. Condit avec Djani-bek & Tana et a Caffa, II, 187 et s. Consulate à Copa et à Matrega, II. 191; & Sebastopolis, II. 199. Les Génois s'entendent avec les Vénitions pour combettre Djanibek, II, 198 et s. Ils invitent les Yénitiens à venir & Caffa, II, 196 et s. Ils font la paix avec Djanibak, H., 197. Ils veulent expulser lés Vénitions du Pout, II, 198. Ils occupent 🖬 détroit de Hiéron., II, 198, Guerre avec Venise, II, 199. He fortifient Caffs, II. 208. Es s'emparent de Soldaja, II. 904; et du district de Gothie, II., 906. Négociations avec divers gouverneurs da Solgat et avec le khan Toktamich, II, 205 et m. Aperça des nouvelles acquimiticas ca Crimée, II, 207 et m.; à Zayton, II, 220, 247. Relations avec les Osmanlis, II, 258 🗷 ss. Les Génois équipent des values un pour la défense de Constantinopie contre les Turcs, II, 264 et s. A l'occasion de troubles intérieurs, ces valescaux sont rappeles, II, 974. Relations unicales aves Mahomet I et Mourad II, II, 978 et aa. 985 et a. Ca qui n'empêche pas les G. de travailler au Enintien de l'empire bymattin, II. 385. La zituation du commerce est encore pasmble, II, 286. Ammissement des possessions génoises dans les îles de l'Archipel, II, 289 et a. Guerre contre les Vénitiens

dans cette region, II, 990 et s. Attitues des Géneis pendant le siège de Constantinople par Kahomet II, II, 806 et ca. Ambassade envoyée an cultan après la prise de la ville. II. 314 et s. Les Génois & Andrinople, II, 815. État des colonies de Péra et de Chio à la fin du Moyen-age, II, 884 et sa. Les Génois à Brousse, IL 852 et a. Les Génois seigneurs de Samestri, II, 858. Les Génois à Trêbizonde, II, 861 et a. Ils fortifient leurs villes de Crimée, II, 865 et s. Organination intérieure des colonies en Crimée, II. 867 et se. Rivalité avec les Vénitions an sujet de la navigation marchande dans le Pent, II, 578 et a A Tena, les Génois ont à souffrir à la suite de l'occupation du paye par Temerlan, II, 875 et sa. Ils sont favorisët par let khans ill Kiptchak, II, 378. Les comme cations avec Caffa sont coupées par les Tures, II. 886 et s. Ile établissent un consulat à Vospore, II, 893. Ils so maintiennent à Tana, II, 896 et a. Établissements et seigneuries fundés par les Gémois sur la met d'Azof et le long de la côte du Caucage, II, 898 et as.; à l'embouchure de Daisper, II, 897. Perte des colonies Im sad de la Russie, II, 400 et an Values tentatives pour les reprendre, II., 406. Rivalité des Génois et des Vénitiens pour la primaté à Famagousta, II., 407 et u. Les Génois s'emparent de Famagouste, II, 408. Organieation de l'administration à Famagouste, II, 412 et . Konopole commercial, II, 414 et m. Les Génois II Damiette, II, 498; à Alexandrie, II, 439. Leurs donanes en Égypte, II, 450. Leur Fondaco à Beyrout, II, 461 et a. Trade avec Dames. II, 462. Consulate à Rama et à Jérusalem pour la protection des palarins, II, 467. Leurs marchands sublesent de manvals traftements en Egypte, II, 470 et s., 477 et s. Dernières traces de leur trafic avec l'Égypto, II, 490. Les Génels à Tangis et à Soultaniéh, sur les côtes de mer Caspicone, II, 506. Quelques Génois promount part aux expéditions des Portuguis dans les Indes, II, 531. Ordonnames relatives an commerce des seclaves, II, 557, 559 et s. Quelques Génois premient part II ce commerce, II, 559. Commerce de l'alun, II, 566. Marchande génois dans le midi de la France et aux foires de Champagne, II, 713 et es. Convois de gulères expédiés en Angietarre et dans les Pays-bas, II, 716, 750 et ss., 727. Trafe avec l'Espagne, II, 794; avec l'Allamagne, II, 782 et ss.

Gentili, Battleta de' —, II, 178. Géorgie et Géorgiess, II, 47, 898, 508. 679.

Georgios Drewekraths, II, 821, not. 5.

Georgine Armirasiue, II, 861.

Gerardus, évêque de Zeyton, II, 219. Gerès, II, 25, not. 1.

German'r, II, 108, 136.

Ghann, khan de Perse, II, 89, 76, 108, not. II 118 III a., 188. Channich, II, 108.

Ghani-Tobélébi, edgmeur de Simpe, I, 485, 551. — II, 98.

Ghotus, Lambertus -, I, 192.

Chiat-Eddin Kall Kosrou I., sultan d'Iconium, I, \$09, 804.

Chiat-Eddin Addahir, mitan d'E-

Ghilan, II, 119, 176, 189, 506, 670 et s., 578.

Ghini, Andrea —, I, 274 et s. Filippe, I, 484. Geremin —, I, 274 et s. Giorgio III —, II, 270, 278. Extansion da la maisen de — dans l'Ile d'Eubée, II, 200.

6 hisolfi (Ghisolf), Busearello del —, II, 95, 111, not. El Corrado —, II, 95, Ghisolfo del —, II, 87. Percivello —, II, 95. Giovanni, Simone, Vincenso, Zeccaria —, II, 380, 896, 466 et s.

GA0r, I, 179.

Gibel (Gabulum, Gibellum, le grand ---), I, 198, 141, 150, 168, 169, 811, 894, 856, 978, 974 et et.

Göclet (Gibellum, le petit.—), I, 189, 141, 150, 156, 162, 170, 311, 321, 323, 856, 358. Seignaum 4e —, voy. Embrinco.

Gibrahler, détroit de —, 11, 719, 722 —795.

Gingembre, I, 79. — II, 8, set. 1, 18, 50, 75, 76, 78, 38, 147, 149, 189, 448, 496, 506, 506, 519, 526, 584 et s., 629 et an., 648, 714, 729.

Glorgio (2014), Fantine —, I, 566. Earstio —, I, 148, not., 158, not., 155, 807, 181, 885 et a., 883, 349, 845, not. 7, 368. Niccele —, II, 280.

Giova, Bernardino -, II, 498.

Girofo, Cloux de —, I, 79, 89, 165, 174, 285, 890. — II, 78, 151, 189, 864, 448, 500, 505, 509, 505 et m., 515, 548, 789.

Gisulf, dus de Beleme, I, 101, 108, 107, 194.

Giudise, Guaracto —, I. 498.

Ginglieimo, tiercier de Négrepont, 1. 283.

Giuliano, Felippo —, I. 302, not. 4.
Giustiniani (d'origine vénitienne):
Andrea —, II, 471. Antonio —, II, 882, 522, not. 6. "Belletto —, I, 448. Francesco —, II, 276. Giustiniano —, I, 485, 487. — II, 191. Marco —, I, 848, 847, 619. — II, 260, not. 2, 361. Michale —, II, 79, 90. Nicocio —, II, 56, 182. Paterusio —, I, 505. Pistro —, I, 274. —
II, 57, not. 1. Stefano —, I, 831, not. 5.

Giustiniani (d'origine génoise), Gabriele, II, 345. Giovanni, Guglielmo Longo, II, 807. Paolo —, II, 56. Giustiniani è Chio, I, 495 III st. — II, 276, 885.

Goa, II, 144, 146, 547, 560, 669. Goasche, Corrade de —, II, 208. Gobidor, II, 118.

Godefroi de Bonillon, I, 194,

Gendenus (Comon, Gogista), II, 114. Golourde, II, 865.

Gourne edragant, I, 549. — II, 625

Gomme laque, II, 151, 850, 507, 624

Gontardo, Pietro —, I, 862, not. 1. Goryo (Djordjan), I, 4. Gortégos, voy. Korykos. Gousembrot, maisen de com allemande, II, 581.

Gothe et district de Gothie en Crimée, II, 205, 906 et sa., 298, 288, 404 et s. Gothierd, I, 58, 68.

Gaudjerals, I, 8, 879. — II, 144, 169, 498, 586, 627, 640.

Gondjerstin, II, 498 et a., 501, 586, 546, 656.

Gouldia, voy. Kouldia.

Goulet Boghan, Col to -, T, 802,

369, 870. — II, 79, 99. Goulek-Guin, II, 99.

Gozoro (Goussoula), II, 141.

Gozzo, I, 278.

Anglais.

Gradenigo, stigneus de Lesbes, I., 484. Andres —, I., 485., not 1. — II., 42, not 4. Ginemao —, I. 175. Gievanni —, I., 514., net 4. Marco —, I., 499., not., 514. Marino —, I., 471. Pietro —, II., 101. Gradi, Lodinio de' —, II., 532., not. 3. Graine d'écarlaie (Kermés, nochanille), I., 579., 279. — II., 289., 250., 607 et su Grande Bratagne, ses relations commerciales avec l'Orient, I., 57 m s. — II., 726 et st. Elle expédie à Alexandrie du culvre.

Grasello, Guifredetto -, I, 940.

et de l'étain, I, 432. — II, 727, woy.

Grees, byzantins. He trafiquent avec l'Inde par la mer Rouge, 1, 10. He visitent l'Espagne et l'Italie, I, M. Re pardent III Syrie et l'Egpyte, conquises par les Arabes, I, 25. Copendant, ils represent bleatôt le trafic avec ces pays, I, 59. Ils tirent des pays soumis à l'Islam les parfums, les plantes médicinales, les soierles, I, 52-54. Ils développent neu d'activité pour répendre en Occident les produits du Levant, I, 55 et s. Leure marchanda dans le pays des Belgures du Dannbe et en Bussie, I, 56. L'esprit des Green est hostile aux Latina, I, 221 et a., 296, 281 et s., 955. Décadence de leur marino, I. 285. — II, 166. A Countaintimepie, les Grecs habitent à côté des quartiers lating of dans out quartiers mêmo, I, 256. De n'ent que de la baine pour les Occidentaux établis à Constantinople.

I, 266 et s. Les Grecs en Crimés, I, 227, 299. — II, 157; d Soldaja et dans les environs, I, 299. — II, 264 et s., 207; à Caffa, II, 172, 869 et s. Éréchés grecs de Crimés, II, 870. Affaissement de l'empire grec, II, 267 st se. Fondace grec à Alexandrie, II, 482.

Grégoire VIII, pape, I, 812. Grégoire IX, pape, I, 841, 387, not. 1. Grégoire X, pape, I, 419, 482. —

Grégoire XI, pape, I, 269, 518.
Grenade, II, 516, not. 8, 522.
Grenats, II, 654.
Griffi, Cocco -, I, 212, 356.
Griffiotti, Griffictio -, II 210,

Not 2

Grigauelo, I, 556.

Grillinne, Benedetto -, I, 29%, ust.

Grillo, Acelline —, H, 98. Autonio —, H, 170. Enrico —, I, 247, net. Niccolo —, H, 264. Pietro —, H, 16. Si mene —, H, 386.

Grima141, ambassaderr geneiu (prénom incomu), I, 212, 216. Bemedetto —, II, 354. Borruelo —, II, 266. Carlo —, I. 484. Gentile —, I, 589. — II, 207. 259. Lucchetto —, I, 854. — II, 80.

Grimani, Pietre -, I; 519.

Gritti, Andres —, II, 890, not. 8, 881 et a.

Gualterotti, maisen florentine, II, 527, 547 et s.

Guarmerie, Bartolommee di —, II, 4, met. 1, 88.

Guasco, Andreolo —, II, 406. Antroio da —, II, 401, not. S.

Gueymer IV, prince de Salerne, I, 207. Gueci, Giorgio —, II, 478.

Gueduk Abmed, packs, II, 409.

Guercie, Balduino —, I, 229, 284, 289, 292. Enrico —, I, 204. Gaglielmo —, I, 481 et 4

Guglielmo di Laren (Lerime), I, 284. Guilleume I<sup>ac</sup>, roi de Sicile, I, 199, 202, 246.

Guillaume II, rei de Sielle, I, 290.

Guillaume de Cerdagne, I, 140. Guillaume IV, seigneur de Montpellier, I, 187.

Guillaume de Rubrouck, I, 800 et a., 969. — II, 66, 67, 70, 180.

Guillelmi, Petrus —, I. 423, not. 8. Guinaldia, Julianus de —, II., 897. Gussoni, Giacome —, II., 101, 862. Guy de Lusignan, roi de Jérusalem de Chrone I. 222 et — 222.

et de Chypre, J, 812 et su., 880. -- II, 5. Gyndelen, I, 19, 58 et 2

# H.

Heisch, II, 708.

Hégie, II, 615.

Hadji Geral, khan de Crimée, II, 88 et a., 391, 898 et m

Hadji Mohammed, II, 925, 666.

Hadji Seliman Tarbi, II, 188.

Eindromad, II, 185, 564.

Haken Biamrillah, I, 106.

Hamadan, II, 669.

Homah, I, 170, 278. — II, 63, 77, 400, 463, 489, 496, 612.

Hambourg, I, 78.

Hami, voy. Khimil.

Hang tokiou fou (Khimai), II, 248.

Hanse, II, 730, 736.

Haroun at Raschid, I, 27, 90. —

II, 571. Harren, I, 167. Hassk, II, 571.

Kassan III Petit, prince Djoubanien. II, 180.

Hassan Kalé, II, 121. Hattén, Bataille de —, 1, 210 et a.

Hayton (Hethoum), prince arménien, II, 27.

Hébron, II, 711. Hélien, Louis —, II, 537. Helly, Jacques de —, II, 707.

H en ri lee, empereur de Constantinople, I, 291, 309.

Henri V, empareur, II, 664.

Henri VI, empereur allemand, I, 183, 297, 264, 381, 386,

Henri IV, roi allement. I. 79.

Henri Ist, roi de Chypre, I, 384, 361, 362, not. 4, 363,

Henri II, roi de Chypre, I, 268. --II, 4 et as., 16, 28 et a.

Henri le Navigateur, prince de Portagal, IL 508 et m

Henri, comte de Champagne, I, 915, 881.

Henri do Malte, 2992. Henrique de Portugal, Don, II, 699. Héracite, sur la mar II Marmara, I, 190, 270, 286, 461, 486, 506.

Héraclée, sur le Poat, II, \$58. Heraclius, I, 17. Hérat, II, 841, 867, 878, 697.

Héthoum I<sup>st</sup>, roi d'Arménie, I, 371. --- II, 67 et a. 268 m a. 287. Héthoum II, roi d'Arménie, II, 84. Hestantison, I, 297. — II, 262, 424. Hétros (Giro, Guirol), détroit de —,

I, 445, 485. — II, 198.

Hiéronymus, premier évêque de Caffa, I, 479, not. — II, 173.

Hili (Rh), II, 146, 159.

Himaur (Honore), II, 146.

Hindou Kouch, manta — I, 4, 18.

Historia bang, pèlerin chinois, I, 6, 18, 14. — II. 225, 588. Histo, royanne II ville, I, 7, 26. Historia gel, maison allemande, II, 581, 550.

Huschstetter, mainta allemands, II, 581, 584.

681, 686.

Hams, I, 170, 878.

Hologard, I, 78.

Hologard, II, 669.

Homam-eddin, II, 679.

Honorius II, antiqupe, I, 101.

Hossem eddin Torontel, I, 416.

Houlagon, khan de Perse, I, 877.

II, 66 et es., 76 et s., 98, 107, 199, 215,

287, 504, 697. Hugues III, roi de Chypre, I, 868. Hugues IV, roi de Chypre, II, 12 et m., 16 et se., 21, 30, 87.

Hugues, duc de Bourgogne, I. 316. Hugues, abhé, I. 848. Humbert II, dasphin de Vienne, I, 491 et s. --- II, 195.

Huns Sphialites, I, 4, 13. Bussein Almouchrif, II, 688. Hypsela, II, 279.

1

Iskehi, II, 180, 209, 870.

Ibelin, Jean d'..., seigneur d'Amour, I, 318, 342, 844, 846. Jean d'..., "le vieil seigneur de Beruth", I, 890, 840 et a., 361 et a., 365. Philippe ..., I, 361 et a.

Ebn Fosslan, I, 47, 61, 64.

Ibn Khordadbeh, I, 39 et m., 52, 77, 126 et a

Ibn Said, II. 905.

Ibrahim, capitaine de navire indien, II, 445.

Ibrahim, prince de Kastemouni, I, 553, not. 1.

librahim bog, prace de Caraman, II. 256 et a

\*\*Tommums, wille, I, 301, 367 at a. - II, 75, 79, 356, 614. Sultanat d'-, I, 501 at a., 304, 570, 372, 544. - II, 71, 98, 567.

Iciak, II, 190.

Imphi, II, 289 et a.

Iérous, II, 198, 199,

Agor, 1, 69, not. 8, 79,

Ildebrandinus, marchard lacqueis, I. 806.

Ildebrandus Familiatus, I, 265, 26 de France, I, 388 et a.

Ilek, khan, I, 67.

FK, O., II, 234.

Limen, laz, I, 69.

*Imbros*, II, 284, 289, 819, 820, 821, not. 5, 824.

Imbof, maison allemande, II, 681. Imperiali, Gentile —, II, 588. Peelo —, II, 178.

Inul, suitan d'Egypte, II, 499.

Fede, I, 6 at m., 9 at c., 32—34, 408 at a. — II, 132 at m., 140—156, 488 at a., 497—504, 508 ■ sa. Produits de l'—, voy. suppléments, passin.

haddons, mavigatours, I, 7 et s.
 haddgo, I, 174, 179, 589. — II, 8, met. 1,
 10, 18, 75, 88, 109, 184, 147, 448, 626
 et m.

Endo-Chino, I, 89. — II, 547 et an., 625, 687, 640, 457, 665.

Inerti (Inecti), Andronico —, I, 514, 516, not. 1.

Ingulf, abbé de Croyland, I, 124. intermen, II, 218 et a.

Innocent II, pape, L 180.

Innocent III, pape, I, 294, 587 et a. Innocent IV, pape, I, 318, 345, met. 3. Innocent VI, pape, II, 47.

lemsbrunk, II, 785.

Interdite de commerce: par l'Église, II, S, 25 et su., 46, 50, 56. Par l'État, I, 80 et st. -- II, 198.

lonianum, fles —, I, 190 et a., 270. Irak, verre de l'—, II, 711.

5ram, I, 4, 88.

Irène, femme de Philippe de Sousbe, I. 265.

Isaac l'Ange, empereur grec, L 225 et m., 985, 987.

Isaïko, prince de Mangoup (Théodere), II. 214.

Inchée, II, 566, 568, 571,
Iscaniav, grand duc Russe, I, 79,
Ismail, ambassadeur, II, 342,
Ismail Séfévy, II, 588, 549,
Appulan, II, 109, 669, 675, 706,
Issiboul, lac d'—, I, 14, 167, — II,
288, 505.

Intéres, II, 254.

Ehaque (val de Compar), I, 199.

Eti (Atel), I, 47, 62, 67, 77, 127.

Ivante, 24 - Doberditse, I, 569.

Ivaire, I, 9, 85, 174, 379. — II, 6, not. 1, 184, 448, 497, 629 et a.

I szedin Kaikaous, sultan d'Iconium, I, 802. — II, 162 et c.

J.

Jacobus Reverius Acre. I. 297. Jacopo, Bartolommeo di —, II, 804, 907.

Jacques (Jayme) Ist, roi d'Aragon, I, 895 et a., 828, 387, 421 et m. Jacques (Jayme) II, rol d'Aragon, I, 69, not. 8, 478 et s. — II, 15, not. 4, 80 et ss. 88.

Jacques I", rol de Chypre, II, 419 et'n, 491.

Jacques II, rei de Chypre, II, 421, 428, 426.

Jacqu'es, rol de Sielle, I, 498, 475, not. 1.

Jacques, Interpreta, I, 284. Jeen, II, 670.

Jaffa, I, 184, 185, 186, 188, 151, 175 et a., 811, 816, 887, 888, 865. — II, 68, 486, 474, 487, 612.

Janke, I, 512.

Janus, roi de Chypre, II, 418, 415, 418 et s., 475.

Japon, II, 598, 688.

Jarkans, seigneur de Selgat, II, 205 at s.

Jane: comme M. Arabes, I, 82. Reliée aux Indes par des vainneux chinois, II, 151, 499. Vinitée par Conti, II, 502 et s. Produits de l'Ue et marchandises en transit, II, 580, 584, 586, 606, 506, 610, 688, 648, 664, 676.

Jayme, voy. Jacques.

Jean VIII, pape, I, 98.

Feen XXII, pape, I, 468, 590. — II, 50, not. 2, 84 et s., 87, 43 et ss., 48, 90, not. 8, 91, 172, 186, 558, 602.

Jean XXIII, pape, II, 1.47.

Jean I<sup>44</sup>, Zimisobs, empereur grec, I, 71, 118.

Jean II (Kalojohamaks), empereur gree, I, 191, 194, 195 et sa.

Jean V Paléologue, empereur gree, I, 481, 490, 501 et a., 510 et m., 518, 517 et al., 594 et a. — II, 257, 259, 260 et a., 381.

Janu VI, Cuntacurine, supercur gree, II, 269, 264 et m., 221, 800, 202.

Jean, vicaire impérial à Constantinople, II, 264 et a., 267 et s.

Jean de Brienne, rei de Járamlese, I, 884.

Jenn IV, Kalujohannèn, empereur de Trébisonde, II, 860, 869 et s. Jean Vatatzès, empereur de Ricés, I, 274, 279, 805 et m.

Jean II, roi de Chypre, II, 886, 419.

Joan II, roi de Portagal, II, 448, not. 1, 500.

Jean III, roi de Portagul, II, 561. Jean Azez II, car des Bulgarie, I,

Jean Alexandre Asen, conz des Bulgares, I, 580 et a.

Jenn III, due de Brabant, II, 721.

Jean de Lusignan, II, 14.

Jone (le prêtre —), rei d'Abyminie, II, 508, 509.

Jean, archevêque de Soultanièle, II,

Jenn, évêque d'Amaid, I, 106.

Jaun Mentecorvino, II. 182, 140, 219 et s., 226, 240.

Jean di Piano da Carpine, I, 227, 319. — II, 65 et s., 70.

Joan, merchand originaire de Gaire, F. 108.

Jériobo, I. 577, 686.

Jérusalem. Lieu de pèlerinage et champ de foire pour les Arabes, 1, 41. Visitée par les pèlerins et les marchands Francs, I, 90 et s. Hôpital, I, 91. Fondations faites par les Amalétains, I, 106 et s. Quartier chrétien, I, 106. Prise de J. par les croisés, I, 186 et s. J. a pen d'importance pour le commerce, I, 176, J. reprise aux chrétiens par Saladin, I, 810. Consulate pour la protection des pèlerins, II, 467.

Mruselem, royaume de —, I, 186, 188, 141, 145, 148, 150 et a., 179 et a., 176 et a., 310 et a., 380.

Johannitius, our des Bulgares, I, 2009.

Joinville, sénéchal de -- , I, 178, 368, Joinville, 1, 589.

Joins (Caolas), noble pinns, II, 110.

Joppe, vey. Jaffa.

Jordanus Catalani, II, 144, not, 4, 145, 147.

Joseph (Piren), 🔚 do —, I, 10.

Anife, dans les villes commerçantes de l'Occident, I, 195. Les J. ont pris part de bonne houre un commerce du Levaut, I, 125—128. Juiés, dans le tiers vénitien de Tyr, I, 154, 385. Ils excreent et Syrie Pinématrie de la telature, I, 179. A Tyr celle de la verrerie, II, 710. Les Juife à Cuffa, II, 174.

Jules II, pape, II, 522.

June, ville de Pemiranie, I, 68, 77.

Justin II, empereur hymnite, I, 12, 15.

Justinien, empereur d'Orient, I, 2,
6, 12, 17, 10.

Juilland, I, 58.

T.

Esbalo, II, 678.

Kabardi, II, 167.

Kabardi, II, 167.

Kabardi, II, 56. — II, 140, 189, 627, 641.

Kachar, II, 182.

Kadesia, II, 711.

Kairman, I, 48.

Katear2h, I, 801.

Kaltball, II, 447, not. 1, 488 et 2, 489, 578.

Eclob, dans la presqu'ile de Muiscos, I, 27, 31, 39. — IJ, 506, 501, 675. Lolom, I, 536.

Kalangie, Alexina —, I, 471. Kalimene, II, 564. Kalimga, II, 578.

Enths, Bataille de la —, II, 162.
 Entratra, I, 581, not. 4.

Kallians (Kaljani), I, 8.

Kalojohannės, voy. Jam IV, empereus de Trébisonde.

Zama, tit., l, 61. Zamarak, II, 681.

Kamron, 11e de —, 11, 150,

Emercan (Kamarenja, Amun), 17, 446, not. 1, 568.

East Sous, prevince de Chino, II, 605 it a

Kansonkel Ghouri, sultan d'Égypte, II, 496, 480 et sa., 521, 594, not. 2, 536, 542, 545.

Em tobiou (Kam tchbou, Camera), II, 227, 666. Karoumaha, II., 188. Karyados, I., 370, 286, 469. — II., 390. Kasasa, I., 57, 60.

Karpospich (Korenha), I., 48.

Espipa (pris de Kahoul), I, 6. Pluro Bulghamous, II, 70.

Euro Kaban, II, 190.

Agen Killind, II., 116.

Karal Miras, II, 40L

Kare Char, I, 14. — II, 252, 256. Kare Hissor, Chabin (Colonele), II,

Kare Khadja, II, 224, net, 2, 284 et a.

Karasi, dynastio Soldjounile, I. 586.

Korni; I, 172 et sa. — II, 249. Korniorenn, II, 70, 220, 226 et a.,

Karobett, I, 46.

Kartmitee, II, 59.

Knachgar, I, 14. — II, 202 et a., 225, 667.

Mastemouri, principauté de −-, I, Ié1 et s. − II, 867, 869 et s.

Kattywar, II, 144. Kasswi, delta du --, II, 150. Kasswipalass, II, 154.

Kander (Kounlar), II, 600, not. S. Keich, voy. Kich.

Kelaveun, sultan d'Égypte, I, 355 --867, 677, 407, 415 et s., 424 et se. — II, 40.

Kompton, II, 735. Kāce, I, 274. Kāreties, tribe asistique, II, 65. Kerimberdi, II, 878. Kertri, voy. Djoufout Kalé.

Xurusan (Caraman), II, 183 et a., 697 ■ a., 658, 675.

Kermes (graine d'écariete), I, 272, 270. — II, 282, 350.

Kerman, I, 585, 542, — II, 567. Kerouman Permal, I, 88. Kerick, voy. Verpore.

Khair eddin Barberonne, II, 884. Khaisi, I, 984. --- II, 184, 189, not 8. Khawei (Hami), carie do --, I, 18, 187.

II, 226, 284, 888, 867.
 Khanboligh (Pékin), II, 219, 287, 280
 a, 244, 246, 248, 251.

40

Brown Google

Khan Pau, I, 80, 166. — II, 947.
Kharésh, II, 652.
Kharel, I, 88.
Kharesse (Khawarian), II, 72, 981.
Kharishs, I, 87.
Khatares, I, 47, 48. ... II, 150 et a.
Khikhanel, I, 276.
Khidrbog, seigneur d'Altahoge, I,

Editori, II, 220, 220, 245, 242, Elica, II, 230, 630, Khodja Omar, II, 187, Edit, II, 117, 120, 618.

Khorezeou, I, 34, — II, 189, 683, 641 et s., 663, 688.

Electors, E. S., 12, 14, 167. — II, 228 et m., 436.

Elousistan, I, 39. — II. 690, 668. Elok, I, 99, 88, 164 et m. 878. — II. 186 et m., 148. 508, 648 et a.

Kicken, M., 186. Kice, I, 68, 79, 78, 77, 997, 819.

11, 730. Kilonete, II, 214, Kilis, I, 588. — II, 847,

King Sec. I, 80.

Kiptchak; I, 200 et a., 444. — II, 162, 174 et a., 294, 296, 370 et a., 377 et a., 380 et a., 556.

Kirkmich, II, 445, Kithr (Koter), II, 648. Kird Tehni, I, 116 et a. Koleman (Climas), I, 86, 196. Komer (Khmer), II, 564. Koppin, II, 191. Koropin, II, 115. Koropin, I, 889.

Korydos, I. 867, 870, 550. — II., 80, 85, 91, 895, 612, 608. Valutam de —, I., 370.

Koneir, II, 50 et a., 444.
Kotlogh Timonr, II, 378.
Konany Si, II, 506.
Konian, I, 686. — II, 190.
Konbilal, khan des Tatars, II, 65,
2, 150, 216 et a., 319, 244 et a., 692.

193, 150, 216 et m., 219, 244 et m., 602. Kouch Adarol, I, 587.

Louisat (Glagba), III, 144 et s.

Noviem (Quilen), I, 29, — II, 146, 146, 149 et m., 500, 608, 439, 504, 508 et m., 501, 508, 612, 621, 627, 641, 550, 680 et m.

Louisia, II, 204.
Loury, II, 469.
Lourian Mourian, II, 578.
Lourian, I, 581 et m. — II, 55 et m.,

Kontoidi, I, 542, 646, 540. — II, 567. Kontoidin, mi d'Ormone, II, 187

Kontohn, I, 14, 167. — II, 226. Loc, II, 208. Krait, II, 691. Krarique, gué —, I, 58. Krivikiotés, I, 442. Kypsolis, II, 567. Kubboling, Jordan, II, 448 et s.

L

Lacidimone, I, 270, vey. Minithm. Luchan (Lachtmepoules), II, 11, ant. 6. Lacinum, I, 279, 484. — II, 10, 681. Lacinum, roi de Hangrin, I, 84. —

II, 264. Ledope, Inc. I, 57, 69. Lagrato, Guillanna de —, I, 470,

Lajup our Morne, II, 7th, Lakery (Larry Bender), II, 144. Lakérion, II, 671.

Lajerzo, I, 267, 445, 543 et a. — II., 8, 5, 8, 44, 74 et a., 77 et m., 118, 118, 122, 143, 190, 214, 221, 667, 826, 612, 614, 688, 705, 707, 718.

Lalle, Francisque de —, II, 498, not. 6.

Lamatche, coute de —, II, 254. Lambei, II, 200, 370, not. 5. Lambri (Lameri, Lameri), dans File

de Sumatra, II, 588 et a., 592 et e.
Longueque, I, 503. — II, 208.
Lanfranchinus, marchand inequals,
I, 505 et e.

Langules, its de —, I, 16. Langule, Cottfried de —, II, 25, 190.

Launey, Gullichert de —, I. 886.

Landisto, I, 119, 186 et e., 189, 145, 156, 148, 168 et a., 179, 811, 884, 865 at a., 878 es as., 647. - II, 8, 65 et a., 73, 77, 440, 474, 476, 489, 619, 486, 087, mot. 8, 700t.

Lapis hanli, Ili, 658. Laquediere, II, 579.

Lor, reysume do -, II, 182. To do -, H, 649.

Larrieton, II. 148.

Larrence (Hillines), IE, 9, 10, 104. 2, 414, 496.

Larca, Guglielmo de —, I, 984. Lascaris, Athanase —, II, 802. Latte, port de —, 1, 184. Landaum, voy. Ledenum. Later, II, \$50, 548. Lemberg, II, 193, 790 et s.

Longes, I, 247, 275, 484. - II, 264, 260, \$19, \$21, 534, 527, 336.

Lenkeren, II. 679.

Léon V, Párminica, emperour grét,

Léon VI. l'Imagien, empereur groc. i si al

Léon II, roi d'Arminia, I, 1955 et a., **369** ct s., 871, 874.

Léon III, rol d'Arménie, III, 84. Léon V, roi d'Arménie, II, 78, 78,

Léon VI, rei d'Arméria, II, 91. Léon, migneur de Gaban, I, 879 et a. Léon, magister, I, 267. Loopardo, Marco -, I, 630. Laparete, II, 495.

Lerenci, Belmaste -, I, 822, 414 et a. Behaviste — II joune, I, 414 et a. Manuel —, II, 84. Megallo —, II, 86. Simone →, H, 79, not. 1. Vincenes →, II, 199.

Lurioi, châtene fieri, II, 807. Láros, II. 664. Le Roy, André —, II, 490.

Leebor, I, 195, 499, 445, 487 et m., 498, 513. — II, 969, 104 et s., 974, 978 et m. 206, 200, 300, \$15, \$19 of m., 206,

Licatio, chemilier, I, 400, 441.

Listenes des papes, anterient le conmetro avec let Musulmans, II, 42, 45, 50 at a., 54, 67.

Lichebards, voy. Körimkerdi. Lécontrate (Lykostemian), I, 698. --

II. 888, 598. Lilge, I, 88. Linthert, Svigne de Cambrel, I, St.

Lifeni (Alifetti), 13, 177.

Lineisco, I, 200, 202, 264. — II. i. 0, 8 et s., 29, 441 et s., 496, 697.

Linager, I, 98. Liu, II, 94, 209, 440, 488, 682.

Zápari, 11cs —, II, 64%. Liebenne, II, 508 et m., 795.

Lithi, I, 494.

Liutfrid, marchand de Mayence, I, 80. Lincolostro, I, 460.

Livro (Climas), II, 888.

Zincerno, I, 474. — II, 200, 407, 738.

Lambarde, Ligne ---, I, 215. Lousbandie, I, 300 et 🗈

Lombords, & Constantinople, I, 294; à Barcelone, I, 896.

Lemellino, Angele Giovanni —, Iu, 288, 809 st m. Onzlo —, III, 286 et a., 389 et a.

Lundrer, I, 464. — II, 548, 748, 797. Longo, Lanardo —, II, 495.

Loy, has et ville, I, 14. — II, 200; et se., 281, 604.

Lopes de Selqueira, Mego —, II, 747 et L

Lorok, I. 82.

Loredane, Bamaho --, II, 478 et a. Januar -, H. 804, 814. Pietro -, H.

Lothaire, empereur alientad, I, 180, 190.

Lothoire, archardges do Glaca, I, 412. Louistech, I, 79.

Letelamett, uffic runs, I, 70.

Loufty (Louitonbeg), amir de Candelege, II, 856.

Louis II, especeur, I, St. Louis VII, rai da France, I, 984. Louis IX (S. Louis), rei de France, I, 178, 880, 844, met. 1, 854 400 et s. — II, 67.

Louis II, il Hette, rot de France, II, 716.

Louis XI, rei de France, II, 486, 700, 717 et a

Louis XIII, roi de Franco, II, 486, 587, 540.

Louis, rel de Hongrie, I, 590, 544, not. 2. — II, 57, 400.

Louis II, due de Bourben, II, 50. Louis, due d'Orléans, II, 706,

Louis de Bologno, moine franciscaje, II, 840.

Lucie, princense de Tripoli, I, 256 et s.

Lucion III, pape, I, 100.

Lucques, II, 881, 670, 674, 677 et a., 708 et m., 719, 714, 715, 792.

Lucqueer, # Adramyttium, I, 305; & Acre, I, 318; & Barcelone, I, 396. L. ouvrieur en noie et marchande de referies, II, 672. L. aux feirre de Champagne, II, 714; # Nimes, II, 715.

Luitprand, évêgue de Crimone, I, 55, 112.

Lulle, Raymoni -, II, 27.

Lucignan, maless, do -, I, 200. -II, 4 et m., 416. voy. Guy. Jean.

Lycaunie, II, 272.

Lyon, I, 92. — II, 84, 717. Cimello do —, I, 484.

## Ľ

Mondov, district de —, II, 185 et a., 140 et a. Royamme de —, II, 180, 649. Mandon, IX, 484, not. 2.

Macin, KI, 78, 500, 548, not. 2, 646 et m.

Modelle, II, 590.

Mindagescer, II, 509, 578, 522, 580, 776.

Maddre, II, 688.

Madytos, I, 264.

Mosstrick, II., 798.

Magadazo, II, 142.

Magdebourg, I, 78.

Magnérés (nd Sipplam), I, 400, 500,

Magrousses (Hacrontons, Alopétia), 11, 167, Makesoud-abad, II, 679.

Habomet, I, 94.

Mahomot, fin d'Aldin, I, 585 et s. Mahomot I<sup>w</sup>, selsan des Osmania, II, 278 et ss., 269 et s.

Habomet II, sulma des Omanglis, II, 309 et m., 391 et m., 395, 598 et m., 387, 341, 356, 350, 364, 392 et m., 391, 389, 403, 406, 566.

Mahométans, dans l'Inde, II, 166 et a. — à Caffa, II, 174. — en Chine, II, 245. Mahone, explication de ce mot, I, 494, not. I. M. de Chie, I, 493 et se., 501. — II, 274 et m., 278, 290, 313, 590, 306, 341, 345, 006. M. de Chypre, II, 406, 413, 433.

Mahre, II, 615.

Makrembolitén, Démétries —, I, 208, 209, 268,

Maillono, II, 250.

Maine, province de France, I, 866 et n. Mainemenos, I, 669.

Mairani, I, 218, not.

Mainières, Philippe de ..., II., 51. Mainie, I, 38.

Mairs, es goife du même nem, I, 567. Majorque, I, 169, 478, 568. — II, 796. Maladar, I, 8, 98, 879. — II, 146 et m., 468 et m., 500, 514, 534 et a., 506, 500.

160, 600, 618, 641 et a., 650 et a., 700, Malucco, I, 27, 81. ← II, 490 et an,

565, 517 et m., 595, 596, 405, 440.

Malego, 11, 79L

Kalaspina, Michels -, I, 648.

Moldinus, II., 585, 579 at a.

Malfota (Malphot, Brealfst), II,486 et s. Malifotten, II, 480.

Malinet, II, 110.

Malipiero, Demenico --, II, 516, not. S. Marino --, II, 260. Pasqualo --, II, 581. Pietro --, II, 670, not. 7.

Mallene, Nicole -, 1, 228, Pasquetto -, 1, 647, 354.

Malasistra, II. 674.

Malocolie, Simono ---, I, 158, unt.,

Malombra, Rimardo —, II, 48, not. 8. Maite, II, 504, 511 et 2. Mairecirio, I, 448. — II, 278. Malvoinia, vin de —, I, 979. — II, 973. Mamal, II, 906. Mamak, II, 400. Mamakhatowa, II, 116. Mamalak, II, 194.

Mamelouka, I, 450, not. — II, 24, 177, 546. Sultman —, I, 434. — II, 86 et a., 565.

Memietra (Mapenesta), I, 119, 267 et 21., 271. — II, 89, 90.

Money, II, 149, 649 st s. Manelli, Prancesco —, II, 490.

Manfred, rel de Sicile, I, 194, 400, 490, 423, 421,

Mangalore (Mangarouth), II, 146 et a., 158, 490, not. 3, 660, 669,

Mangou, khen des Tatars, II, 66, 66, 149 et a., 284, 287, 665, 696.

Mangerey, II, 210 et at., 405.

Marrisch, I, 15.

Manne, II, 860, 632 et a.

Manno, noble unalfitain, I, 148.

Memours, II, 662, not. S.

Maratone, congrès de —, II, 829.

Manuel I., empereur grec, I, 197 229, 239, 363, 859.

Manuel II, empereur gree, I, 518, 525, ... II, 261 et a., 264 et a., 274, 276, 279, 299,

Manuel, despote d'Épire, I, 804, 810. Manuel, Veneticas, I, 297, not. L. Manuelates, I, 205,

Mopo (Maparium), voy. Anapa. Maruck, I, 868, 571, — II, 114, not. 1.

Marakatka, II, 588.

Marais mlants, en Chypre, II, 2, 414, 436. — an Crimée, II, 377, 871, 398.

Maramato, II, 693.

Maranai, 11, 117,

Marcello, Angelo —, I, 445. Bartolommeo —, II, 316. Giovanni —, II, 488. not. 8. Girolano —, II, 329. Niscelo —, II, 468. not. 5.: Pistro —, II, 66.

Marchiano, Flippe — I, 449. Marchianni, Bartolemmes —, II, 519 et m., 581, 586, not.

Marcius, conte, I, 269. Martin, II, 109, 709. Margath, I, 878.

Mari, Angelino da —, II, 149. Pietre de —, I, 888.

Marie, impératrice, I, 291.

Marie, amer do Jean V. L 510.

Marie, princess Cantloile, I, 545, not. 1.

Marignele, sem -, II, 147.

Mariguelli, Giovanni del' -, II, 61.

Marignani, P. -, I, 574.

Mariu, Risso —, II, 495.

Marini, Barle del —, II, 205. Mon-

table dei —, X, 456. Merkel, H, 685.

Marec, II, 796.

Maronia, II, 667.

Maroquin, I, 545. -- II, 848, 880, 865, 860.

Marsoille, Robitions par mer avec la Grice et l'Égypte, I, 28. M. prend part aux croissdes et reçoit des biens en Turre Sainte, I, 146 et a., 148. Service de mavigation catre M. et la Syrie, I, 181, 186. Tentatives des Géneis pour évraser M., I, 188. Les Marsellais en Syrie, I, 812 et a., 319 et a., 228; on Arménie et à Alexandrie, J., 898; & Acre., I., 899, 884. 844, 464. — à Tyr, I, 884. — à Berrout, I, 884. Les M. sont affrenchis des împôts mis our le commune dans le reysume de Jérusalem, I, 808. Les M. 👊 Chypes, I, 364. En équipent des vaissemen pour les écux cruisades de S. Louis, L. 410. Trude avec l'Égypte, I, 420. — [I, 55 of a.; avec Countratinople, I, 479; avec la Petite-Arménie, II, 87; avec Trébinonde, II, 94. M. expédia do vin à Caffa, II, 177. Fondaco des M. à Alexandrie, II, 432, 485. La prospérité commerciale de Marseille servit à calle de Mantpellier, II, 67 et s.,

Martadan, II, 696 et s.

Martin IV, pape, I, 495.

Martini, majora de commerce vinitiente, II, 697.

Martino di Fano, I, 480.

Maruffe, Baldamare -, II, 286, 814 et s., 887, not. 4.

Marmparen, mouncie, I, 691, met. 7.

Almonio, I, 20, 35. — III, 105. Marchu, Bernarduccine — I, 414. Marchun, II, 584. Massari, Leonarda —, 11, 585. Massari, I, 368. Massari, I, 368.

Mastic, I, 450, 464, 467, 484, 495 et a., 487. — II, 290, 884, 441, 616, 488 et m. Mastropietro, Annie —, I, 917, 226, 212.

Materies, II, \$75 et s. Mathiau, roi de Hongrie, II, 841, 204. Materies (Materies, Matrice), I, 205 et m., 202. — II, 180. 191, 873 et m., 205, 405.

Mattae (Maje), esente de Cipindonie et Zonto, I. 274.

Maurinus, I, 200.

Maures, neble emalificia, I, 100 et su.

Maurus, gardies du menestère de Sim, II, 501 et s., 537.

Maximilien, engureux allemand, 17, 200, 506, 500, 550.

Mayerus, I, 70 et a.

Mayor, Jose Jacques, marchand do Begreet, II, 509.

Mayr, Hans, II, 581. Micenderm, IE, 671. Micenwayle, II, 486.

Mooque, La, I, 25, 41, 166, 171, 880. — II, 60, 444, 446, 457, 501, 528, 538, 578 et a, 804, 618, 619, 681, 682, 650, 665, 680, 785.

Medici. Andres -, II, 842 et a.

Médicie, Julien de ~, D, 262. Lanrent de ~, II, 488, 648, not. 4, 679, not. 7

Middle- I, 40.

Middigs, I 49, 90, IIS, 191. - II,

Merron, II, 694. Mélamo, II, 692. Mélambert, II, 120. Mélaporu, II, 140, 215.

Melik Almousyyed Ahmed, II,

Mélik Ressir Mohammed, sukan

6°\$gypte, II, 80, 84, 40, 91, 480. vey. AlmsNir.

Mierie, Bainille de —, I, 164, 478. Memo, Demenies, I, 258.

Mose, vile d'Éthiopie, II, 142 et a. Mender, Rey, II, 622.

Mongli Gueral, khan de Grimie, II., 214, not. 5, 300 et sp.

Monthchit, I, 585, 587, 540 et a. — II, 86, 362 et s.

Mar of Acces, 7, 465. — II, 71, 73, 100, 105 pt a., 150.

Mir Bultipus, I, 57,

Mer Chaptinens, I, 4, 45, 49, — II, 111 at a., 876, 678,

Mar Noire, I, 4. — II, 71, 78, 68, 50, 156 et m., 556 et m.

Mor Rouge, I, 10 et ac., 40, 878 et ac. — II, 488 et a., 448 et uc., 887, 590. Mirrord, II, 408. More et Electer, II, 609.

Mire, I, 14, 38, 89. - II, 100. Mire Chalding, II, 678. -

Magmiria, I, 581 et m., 688. — II, 187.

Mosimerias, Builius —, I, 198. Mosopotamitės, Canstantinus —, I,

Morrino, I, 194, 188 et s., 207, ant. 4, 490, 475. — II, 8, 719.

Mach. II. 798.

Messano, Giovaint de —, I, 582. Messala, Rheido —, II, 200.

Miani, Giovand —, II, 375, not. 2. Pietro —, II, 875, not. 2.

Michaelati, mennaio, I, 205, not. 1. Michaelatus, Michael, II, 38, not. 1. Michael VIII Paldiegue, empereur grac, I, 268, 351, 427—481, 424—441, 444, 457, 479, 473, 475, 477. — II, 156, 168, 168,

Michel, emperour de Trôbinade, II, 100.

Michal, co-riguni à Constantinople, 1, 451.

Michel I<sup>12</sup>, despats d'Éphre, I, 270 2 m., 310.

Mickel II. demote d'Apire. L. 220

Michal Paldelegue, ginded et ambombieut, I, 208.

Hichiel, Angele —, II, 419. Antende —, II, 298. Domenide —, I, 142, 196. Glevanni —, I, 296. Girolame —, II, 198. Marie —, II, 492. Marce —, II, 75 et s. Panteleont —, II, 101. Pietre —, I, 226, 227, 401 et m., 408, mat. 2. Vitale — I, 217. II. 6.

Million, II., 11., \$77, 714 et.s. Million (Mohrma), I, 26.

Mileutine Ourock, II, 500.

Kinn, meisen de la —, à Lisbeane, II, 508.

Minds, I, 188. Minnagero, II, 411.

Hinstte, Girclane -, II. 208, 306, 208. Karee -, I, 465, not. 1, 469, not. 1. Mintrol. II, 150.

Mjotti, Domenico -, II, 718.

Mirbat, II, 616.

Mir Bohn Addin Ajns Soffin, II. 187.

Miran, I, 549.

Missière (Spartz), II, 267, 272. Despetat de —, II, 267, 272. Despetat de —, Théodores III, III, 272. Théodores II, III, 263. Constantia (Dragasia), II, 162, 202. Démétrica, II, 296, 302.

Maker, II, 210.

Missions, thes les Mongols, II, 65 et m.

— 19 Perro, II, 110 et s. — dans les Indon, II, 145, 147 et ss. — en Chine, II, 218. Caffa. aprère des missions, II, 172 et s.

Missis (Massisse), II, 114, not. 1.

Millerswell, II, 785.

Mitydone, I, 488, 519, 567.

Missl Mathelebi, EI, 866, mot 2

Maconigo, Alvice —, II, 545 at a. Andrea —, II, 200. Giornaul —, II, 155, 554. Pietro —, II, 205, 355, 705. Tumbero —, II, 262, 254, 271, not. 1, 296, 467, 474, not. 8, 479.

Medane, Pietro --, I, 985, 988, 945,

207.

Modified, II, 148.

Moder, I, 119, 195, 940, 970 et m., 488, 441, 445, 472 — II, 969, 970, not. 2, 275, 277, 281, 282, 300 et a., 384, 380 et a., 340, 354, 435, 474, 480, 487.

Mara, fle de --, I, 54.

Megahid ibn Abduliah al Amiri," (Megetm, Musele), I, 191.

Migher, II, 129.

Mohammed, Chile de Khavarine, II,

Mehammed ibn Ahmed, conversion de Keltroma, I, 90.

Mohammed Khodja al Kharismi. émir de Tam, II, 184.

Mohtagh, I, 886, not. 1.

Meln oddin Soliman, dit Pervanik. E. 861.

Moley, Jacques —, grand maître des templica, II, 27.

Molondinis, Bernardes és —, I, 491. Molondino, Boulhes de —, I, 302. Moléstis, I, 809, not. 4.

Moline, Marce de -, II, 197.

Mořeguer, Ben —, II, 499, 548, 804 8t se, 646.

Montheso, II, 589.

Mongeo, II, 19.

Masonsiro (Akjurana), I, 585 et e. — II, 547, 565, 868, 202, 807 et e., 404, 781.

Monombesio, 11, 272 et s., 284, 268, 496.

Mongols, voy. Tutare.

Manuales d'Orient, trouvées en Russie et en Scandinavis, I, 57 et s. Elles cont l'indice d'un trafic, I, 60. Manuales trouvées dans les pays allemends riversins de la mer Baitique, I, 75. — en Polegne et en Litheanie, I, 75, 77. — à Mayence, I, 79. — en Angloteure et en Irlands, I, 67. Memmies Anglo-Sapanes trouvées dans les lies d'Alamh et de Gothland, I, 67.

Monojani, Riscolo —, umbassaleur gree, II, 284, not. 4

Mentaldo, Leonardo —, II, 364. Refaello —, II, 260.

Monda Argenturo, II, 207, 545. Menteresso, Raffiale, II, 801, not. 9.

Kentferrat, Besilica do —, I. 265 ot a., 276 et a., 281, 284, 298. Coursel do —, Î, 169, not., 281, 311, 818 et au, 890, 864. Marquise de -- . I. 444.

Mentfort, Course de ..., I, 885. Jaan do -. I. 886, 862. Philippe de -, I, 200, 365, 845, 349 et al.

Montjore, t Acre, I, 545, 360. Montmusart, 5 Acre. I, 247, 349.

Montpellier, I, 195 et a., 189, 819, 819 et a., 894, 897 et a., 884, 886, 844, 864, 887, 421 of a., 476, med. 1, 479 et a., 596. — П. 8, 15 et m., 28, 84, 968, 299, 421 et a., 488, 485, 707, 718, 715, 717,

Moneo, II, 706, not. fi.

Marte, I., 54, 270 et a., 307, 483, 441, 489 et ss. — II, 981, 999, 994 et mi, 204 et s. 428, 674, 659.

Merella, Beltraniao -, II, 188.

Mercaco, Andres -, I, 461. Ecdovios -, I, 481.

Mere, Giovanni -, I, 548, not. 1. Lecuse - II. 308.

Merenini, Albane -, II, 408. Bormario —, II., 471. Giovanni —, I., 207. — II, 166. Guidino —, I, 448. Jacopo -, I, 482. Marco -, II, 468, 476. Marino —, I, 357, 545 et s. Paolo —, II. 75 et a. Ruggiero —, dit Malabesacs, I, 445 et m. 447, not., 448, 451, not., 462. Touldo —, II, 85. Tourmaso —, patriarche,

Mertara, Cristoforo da ..., II, 401, mot. S.

Moscow, II, 507.

Mossoul, I, 167, 170, --- II, 107 et m., 705, not. 7.

Motrons, II, 297.

Mouch, MI, 100, 700.

Mouchor (Mehar), II, 115.

Mouches, Thur der -, & Acre, I, 268. Mouetadir, calife, I, 61.

Moudio (Arakan?), II 607.

Mont-Jane, II, 664,

Moulton, I, 88. -- II, 501.

Mount-Duly, II, 690, 660.

Maurad Ist, sultan des Comandis, I, 519, 895. - II. 958 et m., 354.

Mourad II, selten des Comentie, II, 278 ct m., 303, 304, 304 ct i., 650.

Mourad IV. suitus des Comanies II.

Moussa, suiten des Osmaniis, II, 276

Mouseline, I., 43%.

Mousseur Dalan (Tchéparlé), II. 200. Moustancir-Cillah, I. 196. - II. 684, 50L

Mountaphs, II, 279.

Mostriii (Matapuli, Motupulie), II, 150; 655, 706.

Mouseril, L 171 et a. Moustaffer, I, 104. Marambigus, II, 527, 201.

Muanso, Giovanni —, I, 691 et ac., 582.

Mude. II. 454, 545. Marris, II, 665 et a. Mantiniana, I, 26L

Mustanor, Resem —, I, 477, met & 11, 25, mat. 1.

Murts, Anko ds —, I, 204 et a., 900 et m., 954. Giovanni de —, I, 500. II, 104, 195. Nicelesc de —, II, 550. Mass, I, 165, 167, 174, 279. — II, 288,

\$50, \$05, 686 et al.

Materia, paix —, I, 165, 174, 870, 390. -- II, 78, 151, 199, 594, 566, not S, **阿拉 供 哪。 可养。** 

Musei, Gabriele de' —, II, 196, not. 1. Mars Toy, Mont -, I, 14, 443, 500,

Matemat (Mystus), I, 274. — II, 278, 277, 88L

Mystana, I, 586. Myzelekana, I, 279, 640 et en.

Nacco (anechetti), III, 250, 498. Neir d **Zh**ù, I, 275. Number of Meth., I, 8911. Naturans, tribu atiatique, II, 08. Namelo (Azaphė), I, 276, 448, Napler et les Napolitains, I, 98, 195, \$67. — II, 96, 489, 799. Nandouse. IL 666.

Norbenno et les guns és —, I, 20, 196, 181, 186 et a., 220 et a., 425, 161, 1, 479 et a., 485, 165 et a. — II, 8, 11, 18, 85, 202, 482, 481, 488, 485, 707, 713, 717 et a.

Mard, I, 69. — II, 78.

Nardi, Lionanio —, II, 558, not. 8, 597, not. 9, 647.

Maringo, II, 509, 586, 686, 486. Nasi, maison forestina, II, 880, not. 8. Nasir addin Mancoubars, esignour

do Bohjoun, I, 876.

Near, the Calmed, I, 70. Nassir Mohammed, vey. MARK. Reseith (neeth), II, 398.

Namplie (Namplion), I, 119, 444.

H. 273, 277, 260, 825 et a., 862, 354, 426.
 Nasaria, I., 500. — 11, 280.
 Nasarra, I., 586 et s.

Havigajoso, Enziso —, I, 297, 288. Filocalo —, grand duc de Lemnos, I, 275. Paolo —, grand duc de Lemnos, I, 484. Esvigation de la Méditerrante, I, 180 et es.

Namer, I, 270, 274 et a., 280, 487, 500. → II, 200, 278, 277 et a., 290, 300, 216, 219, 227, 280, 382, 384, 455.

Nadrigo/be, II, 178.

Notes, I, 177, 328, 367, not. 9. Negopolom, II, 160.

Négrepont, I, 190, 190, 210, 247, 270, 281 et s., 307 et s., 429, 432, 454 et s., 441 et s., 452, 458 et s., 491, 508, 506, 264, 568. — II, 917, 965, 969, 971, 978, 277, 261, 988, 990, 200, 828, 426, 897.

Negri, Camps —, II, 527, net., 559. Girsham —, II, 527, net., 539.

Nogre, Lee di —, II, 68, 988. Nesteriosa, II, 68 et m.

Nevers, comts 40 -, II, 264.

Nicie, villa, I, 586, Empire de ---, I, 204 et n., 807, 209, 584.

Nicephore II, Phone, emperour gree,

Nick, 1f, 888.

Nichogover, I, 80, 80. — II, 100, 650, 607, 600.

Nicholaus, Piennes, 3, 297, not. 1.

Nicolas IV, pape, II, 25 et a., 38, 111, 210.

Nicolas V, pepe, II, \$14, \$18.

Nicolas, abit de Tinghquier, I, 196, not. 2.

Nicotas, midsein et ambenudeur, I, 240. — II, 844.

Nicoustilis, I, 580.

Nicopolis, Batuillo de —, 11, 200, 274, 707.

Nicocie, I, S41, 800, B62 et ss. — II, 6, 8, 10, 15 et s., 22, 413, 414, 703, 705. Nicoport, II, 587.

Nikita, II, 200.

Nihober, Bes. II, 578, 406.

AVI, I, 380 et es. — II, 56 et es., 420.

Miles, patriarche de Constantinople, L. 1886.

Nimes, II, 26, 718, 717. Nicole, I, 6, 7, 42, 167. Nicole, I, 276.

Rogaret, chemiter de —, II, 20, not. 2.

Naix do toto, I, 870. Naix do gallo, I, 400, 545, 549. —

II, 265, 643 et a.

Noix marcado, vey, marcado.

Normando, I, 256 et a.

Normando, I, 566 da —, II, 518.

Norman, I, 56.

Norman, montagnes, I, 276.

Nour Devict, II, 200.

Nova, João da —, II, 518. Nove, Renedetto de —, II, 508. Nouveddin, I, 305 et at.

Novibuter, II, 338, 547.

Newpored, I, 63, 68, 78, 77. — II, 780.

Napon, 11, 708. Nubic, 11, 567, 662.

Nursesburg, II, 481, 550, 790, 781 et et. Nyimphanan, Traité de —, I, 426—420.

— II, 166.

٠.

Obersteinergen, II, 786. Oberti, maquis —, I, 199. Obelish, I, 9, 29.



Oderica da Perdenone, II, 188, 181, 280 et s., 246.

(Bland, I, 58.

(Frontso, I, 497.

Officium Guntries, II., 171, 180.

Officium mercaneim, I, 450.

Chind I 6.

Ogotafhhan, II, 689.

Oldenbourg, Willead C-, I, 878.

Oldjatton, khan de Perse, II, 00, 108,

112, not. 2, 122 et sp.

Oleg, I, 70, not. I.

Olivers, Pedro -, I, 68, not. 4.

Olavier, Gérari, I, 884.

Olor Abbas, I, 207.

Owas, J. 29, 85, 164.

Omar, sultan d'Égypte, I, 10.

Omar beg, neigneur de Smyrne, I, 586, 586 et a., 548.

Or, Brocarts d'—, voy. Brocarts. Fils d'—, voy. Fils.

Grandoury, II. SBU.

Orafos, I, 270, 261.

Orienda, II, 210.

Orleham, sultan des Osmanlin, f., 480, 505, 512. — II, 206.

Ortions, I., 90. — II., 716.

Ormows, II, 183 et m., 217, 219, 221, 430, 457, 501 et m., 506, 500, 525, 549, 561, 600, 511, 618, 627, 640, 651, 668, 488, 706.

Ornements d'église, I, 96 et s. — II, 698. Orneole, Otto —, I, 115. Pietro —. I, 114, 126.

Oras, Lorenzo --, II, 47L

Orto, Antonio dell' ---, II, 165. Benifatio dell' ---, II, 165. Guglickmo dell' ---, I, 862, 869. Patramo dell' ---, II, 165. Simone dell' ---, II, 210, not. 21.

Orwicks, Traité d' -, I. 486.

Ommunitis, I, 512, 594. — II, 957 et m., 275 et al., 512 et m., 425 et m., 545 et m., 570.

Orremelant, I, 14.
Outron, I, 270.
Othman, califo, I, 84.
Othon, dynastic —, I, 116.
Othon, pri allemand, I, 80.
Othon, II, 208.

Olver, II, 73, 180, 360, 362 et a., 257. Onigence et leur lingue, II, 65, 242. Oubel, II, 216. Outendiel, II, 566. Ouran Timour, II, 162 et a. Ourgendj, II, 189, 200 et m., 287, 240. 243, 376 et a., 506 et c.

Ourmins, Inc &-, 13, 117.

Ourouk, II, 66.

Ouroussies, 103. Biobholigh.

Oursessf. II. 200.

Outsired, II., 90R.

Ordakowska (Ohin), I. 6.

Ousbek, khan des Tuturs, 1f., 170, 181 et m., 204.

Ouzeun Hartan prince turkmine. Ii. 396, 380, 550, 557, 889 et a.

Oweis, mitan d'Aderinidjan, II, 199, 191.

Osolus (John), II, 110.

#### P.

Passes. II, 548.

Passesserie, II, 620.

Pacheco, Danrie —, II, 559.

Pagana, Niccelo di —, II, 170.

Pagani, Gasparo di —, II, 264.

Palva, Alphone de —, II, 509.

Palatie, I, 540, 544 et m. — II, 263.

260, 358 et m., 567, 644.

Palanno, Niccelo di —, I, 444.

Palanno, Riccale di --, 1, 444.

Palanno (Poulicate), II, 480, 540,

656 et s.

Poloros, I, 48, 199, 195. — II, 684,

Patlavivini, Babilens --, U, 211.

Jacopo --, II, 80, not. S. Persivalis ---,
II. 27.

Palle, Ogurio di ..., I, 869, 871. Paneir, I, 14. — II, 222.

Pau, Bosavke del -, II, 508.

Pandya, dynastia dei —, II, 150. Pandus, I, 286.

Pantaléon, Amelitain, I, 101 et a.,

Panzano, Béronger —, I, 416.
Papier, I, 89. Papier monade en Chine, II, 949 et st.
Parames, I, 506. Parètes, Philippe de —, II, 869 et u. Phrès, I, 21. — II, 266, 274, 650, 677, 708 et a., 716 et u.

Parlaccio, Enrico —, I, 254.
Parceco, II, 144, not. 4.
Parce, I, 278.
Partenbirohen, II, 785.
Parthénéte, II, 200, 270, not. 5.

Panchalis, franciscain copagnal, II, 228, 256, 262.

Pasqualigo, Orio —, II, 250. Pietre —, II, 518, not. 2, 514 et a., 530.

Passegia, II, 386, 708.
Passegian, I, 180 et a.
Passes, H, 798.
Passes, Anfrecus —, II, 186.
Pastel, II, 688.
Patero, I, 191.

Paterio, Berashe —, II, 845. Niscolo —, II, 964.

Polimer, II, 884.

Paires, 1, 270. -- II, 222, 006, 674,

Paul II, papa, II, 848.

Papelo, Poisso de ..., I, 110 et a., 114. Papelos, Relations even l'Orient, II, 718 et st.

Pidir, II, **664.** Pigo, I, 949.

Pegelotti, Francoso Bakincel —, I, 549. — II, 9, 12, 50, 50, 78, 65 et a., 207, 791.

Figur, II, 499, 602, 540, 569, 665, 660, 657.

Pethound, I, 87.

Pein (Pine), II, 202 et d.

Pilie, II, 140, 180; vey. Khanbaligh.

Piterine à Alexandrie, II, 482 et d.

— à Jérusalem et sur la route, II, 400 et d.

Dallaggine Reutelemmen. II 900.

Pellugrino, Bartolommes —, II, 200. Pelluterius du Nord, I, 61, 65 et a., 71, 75, 398, 418, 485. — II, 441, 451, 730. — de Cilicia, I, 806. — II, 60.

Panifeli, I, 84.

Popaganomum, Richi.—, I, 200. 201. S.

Péro (Galain), concléin naz Géncie pour lour quartier, I, 489, 496 st na., 445 of ma., 450 of m., 454 of m., 495 of m., 508 et m., -508. — II, 99. C'est la plus grand marché après Constantinopie, I, 488 et a., 498. La colonie de P. est vistimo des opiniose guelfos de guevernust gencie, I., 484; et des Yenitiens, I., 485. Comfit avec Andrenic III, I, 488 et sa. Verntiens exercicu contre les Vénitions par les podestats de Péra, I, 516. Récompiliation des Pérotes avec Jean V, L 525. Statuts de Pérs, I, 450 cé as. -II. 25, 274. Attitude des Pérotes à l'égard des Comanille, II, 250. Blocon de Père par Bajaset, II, 202. Barons fianquis envalis à Pira, II, 964. Belations avec Tamerica, II, 268. La miro-patrio fait per de cas de sa colexie, II, 274. Les Pérotes prennent part à l'expédition de Bourleast, II. 274: déclarent la guerre sun Vémitions, II, 975; font prouve do servilité à l'égard de Mourad II., II., 278, 265. Confilts ages les empereum grant, II, 226, 288 et a. Etat de Pira à cotte épogne, II, 267 al s. Les Pérotes filleitent Mahamet II à l'occasion de san evinoment au trêne, III, 808; journt un rôlo équivoque pondant la ridge de Constantinopie per Mahomet II, II, 805 et m. Sort qui leur est fait su moment de la princ de la ville, II, 308 et m. Vaince tentatives des Génois pour récupéeur Pérn, II, 814 et a. Existence prientre de la colonie II, 885. La pinyart des chrétiens habitent Pers, les Florentins aussi, II, 844. Localitée à l'inideieur et autour de Péra: St Michel, figlies cathedrals, II, 845; momaniferto et égiteme de S. Parel et de S. Franceis, I, 561. — II, 810; do 5º Claire, II, \$10. Tour de Galais, I, 267, 454 et a. Tour de Travarias, I, 508. Cantrum & Cruck, I, 509. — II, 819. Tout & S. Michel, II, 286. Vieille durse, I, 454. Arrenal maritime, II., 806. Stenon, I, 349 et a. Quartier juif, I, 249 et a. Béchildach, I, \$07. - II, 806. Ball-Burer. I, 10%.

Perglebad, L./18.



Párithéseriou, I, 120. — II, 270. Purios, I, 160, 174, 574, 378, 412, 583. — II, 11, 110, 149, 182, 363, 443, 505, 507, 510 et a., 596, 591, 549, 648 et m., 789. Perios da verre, vey. verre. Pernice, Bartolommeo —, II, 560. Perosès (Firom), roi de Parse, I, 4. Perpépara, I, 476, ast. L.

Phone, II, 61 et s., 107 et as., 189, 618, 627, 488, 685, 688, 686, 686, 686, 686, 697, 688, 700, 701.

Perser, ils s'efforcent de conserver la managale du commerce de la coin, I, 4. Justinien attaque ce menopela, I, 6, 12. Les produits de l'Inde passent pur leurs mains, I, 9 et s. Allabent-ils les chercher avec leurs propres vaimeaux?, I, 7 et s. Ils fest concurrence à la sele des habitants de la Sogdiane, I, 15. Leur industrie tentile, I, 17, 89 et s. On trouve des Green parmi leurs timenade, I, 17.

Permusi, Compagnie des —, I, 596. II., 11, 86. Bernardine —, II, 400. Pervandh, voy. Mela. Perare, Alessandro —, II, 551.

Percatore, Enrico —, comte de Malte, I. 188, 289, 277 et m., 829 et m Perca, I. 486. — II, 190, Persagno, Salvaige —, II, 16,

Patra Rossa, Canstantino de —, II, 400.

Potra Bubea, Lechine da —, I, 456, not.

Petras, pieur piena, I, 261, not. 5. Petrus Geraldus, évêque de Soinetopolis, II, 192.

Potrus to Lucalonge, II, 140, 150, 218 et a

Potrus Thoms. II, 18, 51.
Poutinger, Course —, II, 580.
Povere, Lanfrance —, I, 228.
Phonogorie, II, 185.
Phone, I, 4.
Philippe de Sounde, rei allemand,
I, 227, 286, 400.

Philippe II, Auguste, rel de France,

I, 986, 819 at a., 815, 406, mat S. — II, 714

Philippe III, la Hardi, rei de Pesson, II, 715.

Philippo IV, to Bel, rei de France, I, 449. — II, 84, 128.

Philippe VI, rei de France, I, 588. Philippe II ben, due de Beargogne,

II, 862, not. 5, 862.
Philippo, archidus d'Autriche, II, 663.
Philippo, comte de Flandre, II, 867.
Philippo, de Constantinoph, I, 435.

Philippe de Tarente, I, 450, 484. *Philippepoli*, I, 248 et a., 512. — II, 336, 547.

Phoese (ancienne et nouvelle), I, 119, 488, 444, 448, 461 et an., 488 et an., 488 et an., 488 et an., 488 et an., 487 et a., 505, 506, 511 et a., 519. — II, 967 et a., 274, 277, 209 et a., 280 et a., 570.

Phillion, I, 450, 805, ast. 7. — II, 270, 277, 398, 825,

Pinich Pacha, II, 384, 484. Pinaualonga, Marino di —, I, 400. Piccamiglio, I, 582. Piccinino, Giovani —, II, 800.

Pic II, pape, II, 818, 382, not. 3, 590, 809, 390, 570.

Pie V. papa, II, 580, not. 2. Piere, Piero da ---, II, 426, not. 4.

Pierre I<sup>-</sup>, rei de Chypre, I, 550. — II, 6, 12, 14, 17 et u., 21 et u., III et u., 55, 63, 407, 417, not. 2, 321 et u.

Pietre II, roi de Chypre, II, 667 at.

Pietre III, rei CAmgus, I, 498, 486, 486,

Pierre IV, rei d'Aragon, I, 568, 664, not. — II, 38, 488.

Pierro, volvodo de la hann Valachie, II, 807.

Pierre, Fhermite, 1, 97. Pierre de Capeze, I, 204.

Pierres précisses, I, 279, 419, 418, 428, 428, -- II, 9, 108 et se., 124, 169, 208, 314, 650, 416, 448, 451, 450, 506, 505, 500 et s., 596, 551 et se., 796, 806, 4.

Pietre ante, II, 207.
Pintro, Ambrogio di —, II, 192.
Pimen, métropolitain russe, II, 874.
Pinalli, Gheraria —, II, 206.
Pina, Boger des —, I, 597.
Pinnevata, Guellalmo — I 866.

Pisperate, Gaglishno —, I, 868, met. 2.

Piuani, Domenico ---, II, 515. Niccele --, I, 504 et a., 508, 510. Vectore ---, I, 519.

Pisana, ile bioquent Lasdicie, I, 186. Ils aident le prince Tanzrèlle à prendre h ville, I, 145. La part qu'ils peuvent avoir prine à d'autres conquâtes en Palestine reste problématique, I, 148. Lours pomessione à Antische et à Tripoli, I, 150; A Tyr. Acre. Joppé etc., I, 150 et a. Confilt et paix avec Bandonin IV, I, 160 et s. Veyages d'affaires d'Antioche à Alea. I, 177. Da s'emparent de Syracuse, I, 188. No trafiquent avec le midi de la Prance, I, 185. Ils antantiment is fotte d'Amaid, I, 189. Dans lour première erojoude. In se beurtant à une récistance armée des Green, I, 190 et a. He font la paix avec eax et obtiennent un quartier à Countagtimeple, I, 192 et a. Conflit avec les Vénitions à houteur de Rhodes, I, 194. Progrès de leur colonie de Constantinople, I. 196 et a. He attaquent le quartier généra de Constantinople, I, 904. En leur qualité de Gibelina, fin s'entendent mel evec l'emperour Manuel, I, 212 et s. Il les expulse do la ville, I, 218; mais ils no tardent pas à réintégrer lour ancies quartier, I, 213 et a. Lour réconciliation avec Isaac, I, 200 et a. Ils lui donnent satisfaction pour leurs actes de piraterie, I, 200 et a. Négociations avec Alexis III, I, 245 et a. Condita avec les Vénitiens, L. 200 ct s. Relations unicales avec Ancome, Ragune of Zare, I, 287. He reprivent der favour d'Alexis III, I, 208 et a. Leure établissements à Thomalouique, I, 945; à Almyro, I, 945 et a. Agrandimenent de leur quartier à Constantinogle, I, 277. La colonie de Constantinopio est administrio par les ligate, I, 966, 969. Viorantes, I., 909. Propriétés ecolégicatiques, I, 260 et a. Les Pinapa coopèrent à la défine de la ville contre les croisés. I, 967. His up raspurochent dus Vémitiena, I, 267. Ila font alliance avec ouz, I, 200. Progrés de leurs colonies d'Almyre et de Constantinopie, I., 290. Confirmation de leurs priviléges par les emperours latins, I, 291. Leur commerce dans le sultanet d'Icenium, I, 2001. Es contribuent à la défease de Tyr., I, 341. He premient part an siège d'Acre, I, 311. Da y reprezuent possession de leurs anchannes propriétés, I. 818 et a. Ila deviennent très paissants en Syrie, I, 814. De premient parti pour la rei Guy, I, 816 et a. Lour stitude & l'écard du comte Henri de Champagne, I, 315 et e, Ils receivent un bon accueil à Batroun, I. 831. Conflit avec le comte de Tripoli. 1, 398. He mointienment lour établissement d'Antioche, I, 894. Leure consule de Syrie, I, 889 et a. Ila sout excepța de la cour de la chaîne à Acre: cette examption est respectée, I., 587. Learn priviléges sous le rapport ées douanes. dans le repaires de Jérumiem, I, 898; dans lo comté de Tripoli, I, 889; dans la prioripauté d'Antioche, I, 889. Ils se mantrent gibalino en Syria, I, 840 et a. Conflite avec les Génois à Acre, I, B&P et a. Alliance avec les Génois contre les Vániticas, I, 345. Pais avos los Vaniticas centre les Génois, I, 846. Punition de oette duplicită, E. 347. Năgociation en vue de la paix, I, 848 et s. Les Pissas combattest à côté des Vénitions à la hataille mavels d'Acre, I, 349 et s. Ils perdent la butaille de Méleria, I, 864. Concessions & Acre, I, 855. Ils prennent part à la 466man de Tripali, I, 857; d'Agre, I, 857. Débuta à Chypre, I, 260; en Reypte, I., 392 et 20. Opérations millitaires exécution par oux dans co pays sex côtés du roi Amaury de Jérusalem, I, 895 et se. Ils presment part à la croimáe centre Damiette, I., 405. Colonies commerçantes en Égypte, 1, 413 et m. Les Pisane sont protégés par les premiers Paléologues, I, 490, 468, 478. Ospendant,



pendent cette piriode, ils n'est nius de rôle important à jouer à Coustantinople, L 478 et a. Affailtheamant de leur marino, à la suite de la batellie de Mélorie. I. 478 et a. Les Vénitiens les invitent A s'allier à oux contre les Ginain, I, 564. Leurs stabilescencuts on Chypro, of un particulier à Lincimo, II, 5, 5. Lour coleule d'Alexandrio se meiaticat, II, 27. Pertererio et consulat dans la Petito-Armánis, II, 86 et a. On trouve qualques Pinna à Tanrie, II, 110. De ne jonent qu'un rôle imignificat dans in mer Rolre, II., 100. Lour colonie de Famagouste se maintient jusqu'an commencement du XV+ siècle, II, 490. Pouleco à Alexandrie, II, 482. Lours pritendes veyages aux Indea, II, 490 et s. Leuts douages en Egypte, II., 450. Durnières traces de lour trafic avec l'Égypte, II., 478. Trafic avec les Arabes d'Emagne, II., 724.

Piscopi (Episcopia), II, 415, 687.

Pice, visitée par les Arabes, I, 51. - arrive legtement & l'entenemie palitique, I, 120. — est attaquie à l'imprevista par les Serradas, I, 121. — les combat en Sardaigne et en Africa. L 191 et a.; ninsi qu'i Palerme, I, 199 et a. — встіче в за динтицаєє сПечабно вусе nes propres consuls, I, 182 et s. — prend part siax croimdes en Syrk, I, 184 et en; mais refum de cospérer à la 4<sup>tem</sup> croimde, I, 987. Plee fait alliance avec Venice contro Génes, I, 289. — interdit le trans pert de matériel de guerre cu Égypta, mais l'autories sons quain, I, 867. — 🚌 vais des ambassadeurs en Égypte, I, 802 et es. Affaibilisement de la marine pisupe à la crite de la bataille de Méloria, L 354 et a., 476 et s. Conflits avec Florence au sujet de la jouissance du Port Plan, II, 207. Les Flandres pronuent pennaion de Pice, II, 298.

Pictole, les guns de — ann feires de la Champagne, II, 714; è. Mines, II, 716. Pitrande, II, 192.

Pitti, Luigi —, II, 339, not. I. Piuxicolle, Cirino —, II, 298, Placantia, rigunto de Chypre, I, 268. Placentin, époses de Bohtmand IV d'Autioche, I, 202.

Plogie, I, 284.

Plaisman, Société de hanque de Plaimace à Acre, I, 318. Pratampie et conmist en Potito-Arménio, II, 87. Marchands de Plaisman nux faires de Champagne, II, 714 et s. — à Mines, II, 715. — en Chypre, II, 8. — en Flandre, II, 789.

Plane, Bernard do —, beergoois de Montpellier, I, 491.

Platence, II, 200.

Plakanus, de Pine, seigneur de Batreen, I, 821 et a.

Planja, II, 888.

Peck, Josep. II, 560, mt. 1.

Polestat vénities à Constantinople, I, 287 et a., 301; à Athèmes, II, 271, P. génois à Pira, I, 420, 457 et a., 510 et a. — II, 268, 506 et m., 256; à Famagousie, II, 20, 407 et a., 412.

Pedio, Raphaël de -, II, 409,

Priver, I, 79, 88, 89, 105, 174, 876 et m., 880, 416, 547, 548. — II, 18, 80, 75, 76, 88, 148, 151, 189, 247, 848, 355, 415, 448 et s., 474 et m., 491 et m., 497 et m., 500 et m., 550 et m., 616, 648, 658 et m., 714, 737, 730,

Pairco long, II, 664 et a. Poitou, I, 368 et a. Poia, I, 237, 519.

Pelo, Maffe —, I., 200. — II., 75, 111, 130, 215 et m., 222. Marco l'apejen —, I., 200. aço, — II., 215. Marco le jeune —, I., 30, 175, 381 et u. — II., 76, 111 et u., 217 et m., 221 et u., 541. Marcon —, I., 300. Nicole l'ancien —, I., 800. — II., 76, 111, 162, 215 et s., 222, Nicole le jeune —, I., 800. — II., 75.

Pelo, Antonio di —, II, 882. Ponce, comte de Tripoli, I, 160. Perideo (Panticapto), II, 166. Punto Hirakies, II, 887. Populania, II, 888, 201. 7. Puntolaine, II, 848, 495, 678 et m. Part de Pier, II, 72. Porta, Lecuardo della — II, 252. Portollo, f., 267, 871. — II., 41, 75, 76, 89.

Portinari, meiem de lengre forestine, II, 478.

Porto Fino, I, 486.

Parto Pieses, près de Pies, I, 484. — II, 396 et m. — en Lycle, I, 386. dans la mer d'Asov, II, 166 et s.

Partiguis, in dénouvent le route des Indes, II, 508 et se. Ils s'afforcent de s'agnirer le monopole du commerce de l'Inde, II, 515 et se. Ils expédient des hitiments chargés d'épines en Angletsure et en Hollande, II, 588 et a.

Portugal, II, 574, 794 Portor Comicries, I. 808. Porton Januareis, 1, 547. Portus Prodoscalium, I., 208, 547. Potemic, I, 26L Potamo, II, 450. Poucho (Poutchouk), II., 611. Proville, I, 898 at a. Poulad beg, II, \$77 et a. Poerpre, I, 64, 179. — II, 202. Postines (Beteint), II, 449. Premarini, Raggiero -, I, 287. Propies, I, 544. Presciment, I, 78. Princes, flor des —, I, 448, 567. Priuli, Giovanni di --, II, 108, 486. Girolama —, II, 510. Maria či —, II,

Preciés, Giovanni di —, I, 480. Presente (Prevate), II, 201 et m.

Processes II Constantinople, I, 295 et a., 305, 479 et s. — dans le sultamat d'Econium, I, 306. — à Asro, I, 319, 454, 346. Commune provençais générale à Tyr, I, 384. Les Provençaix pronuent parti pour les Vénitiens coutre les Général, I, 346, 349. Les Provençaix en Chypre, I, 346, 349. Les Provençaix en Chypre, I, 364 et s. — II, 11 et s., 29, 417. — en Petito-Arménio, II, 39. Ils deviencent rayes dess l'Archipel et le Punt, IE, 293. Pr. eax foires de Champagne, IE, 714.

Province, I, 366 et a. Province, II, 107, 712. Prescione, I, 76 et a. Pralmodi, I, 800. Pay de Constable (custrum Regarii constabulatii), I, 141, not. 2, 180.

g.

Querto, Egidio di --, II, 5. Simone di --, I, 662.

Quarantini, II, 400.

Quelos, II, 639.

Quellon, voy. Koulane, II, 500, 1598.

Quintagy, 12, 483, not. 2.

Quirial, Andrea —, II, 104. Francisco —, II, 127. Giargia —, I, 201. Girvanni —, I, 275. — II, 203. Jacope —, I, 201. Riccele —, II, 105. Catavismo —, I, 226, 227. Vincenso —, II, 518, not. 2, 738, not. 5. Maison de commerce à Dames, II, 488.

## E.

Redes, Radenites?, I, 197. Raffe, I, 417.

Biognomes, vastes relations communication, E, 809, 418 et m., 476, 526. — II, 57, 225 et m., 845 et m., 486.

Ragnus, I, 215, 215, notes, 257, 262 et m., 208 et en., 398 et a., 418 et s. — II, 50, not. 3, 196, 292 et m., 400, 236, 388, 594, not. 2.

Rot (Rhagm), I, 46,

Raimond, comta de Toulous, I, 189, 188, 180 et a., 166, 188.

Raimond III, comts de Trigell, I. 149, 176, not., 822, 325.

Rollin, I, 49, 167 et a., 170.

Ramazon, gueverneur de Orimie, II., 201 et e.

Romin, II, 68, 466 et n.
Layondi, Dine —, II, 265 et n.
Ratisbours, I, 48, 66. — II, 567,
792 et al.

Revelle, I, 500.
Revelle, I, 490, not 4.
Revelle, I, 95, 300, not 4.
Rayrandi, Armidus —, II, 14.
Recenti, I, 800, not 4.
Rechtergen, Houles —, matched
d'Arrer, II, 584.

Roles, Tollo de ---, I, 418. -- II, 442, 705, not. 8, 767 et a.

Rem, Laces —, II, 551 et a.
Renaud, prince d'Antioche, I, 148.
Renaud de Châtillon, I, 179 et a.
Renourt, seignour de Nefe, I, 898.
Ebie, fl., les épices suivent cotte vole
pour aller et Angleterre, I, 98.

Rindo, I. 199, 191, 194 at s., 947, 807, 443, 449, 496, 496 et s., 507, 548, 845. — II, 86, 89, 54 et s., 962, 965, 299, 801, 819, 845, 850, 204, 2, 450, 456, 486, 487, 588, 618, 689, 691.

Rhubarbe, I, 267, 174, 869. — II, 959, 859, 457, 505, 507, 665 et m., 727.

Ricci, Guide de' —, II, 472. Ogerie —, I, 844, not. 4.

Richard, cour de lieu, rel d'Angleterre, I, 312 et m., 360 et a., 400,

Richard de Bourgogne, évêque d'Almaligh, II, 986.

Ricius, Guillichum —, I, 802. Ridefort, Gérard de —, I, 821. Riga, II, 507. Rimâni, I, 809, mit. 4. Riseliti, Geri —, II, 848. Rise, de l'Inda, II, 686. Riseo, Antonio —, II, 208.

Robert, empereur latin de Constantinople, I, 294.

Bobert Gniroard, I, 101, 107, 110

Hobert d'Anjen, rei du Negles, I, 461.

Robert, camts de Flandre, II, 791. Rocafort, Pierro —, II, 201, not. S. Rocca (Roba), II, 508.

Boshe, Gui de in —, I, 206, Boshelle, La —, II, 716.

Zodosto, I. 948, 957, 920, 986, 481, 513. — II, 177.

Rodulfo, Pletre —, II, 138. Raymidus de —, I, 198.

Roger II, rei normani, I, 122, 160, 160, 198 et a., 264, 391 et a.

Robart II, seigneur de Callis, I, Sál. Robar, comto de —, II, 408. Romanti, magnilo, I, 505, not. 1. Steme, reintique avec l'Orient, I, 98 et a. — II, 56, 522, 694. Marchands remains any feires de Champagne, II, 714. — à Nîmes, II, 715.

Zionetto, I, 861, 864, 867, 407. — II., 406 et sa., 449, 486 et s.

Boseia, I, 205 et a., 207 et a.

Rettengatter, Ladwig -, II, 690, not. 4.

Rosmili Histori, II, 868, 889.

Bon pon., Raimond —, prince d'Antioche, I, 889, 894.

Boupenides, I, 805. Rougia, I, 207 et m.

Routes commerciales. Do l'Oxes su Pont, par la mer Caspinne, l'Amee et le Phase, I, S. — de Finde à la Pessa tat le Pendidh et l'Africanistan, I. 7, 86, — par le golfa Persique. I. 7 et s. par la mer Bouge, I, fi et s., 878 et se. — II, 50 et s. — du centre de l'Asie à Bosporns et à Kherson?, I, 11. — à tanvers l'Asia centrale, au VIII siècle, I, 18; an Xº siàcle, I, 87. — de guife Persique & la Chine, I, 29 et a. Route remoutant le sours de Velga, I, 41 et s. — ée Constantinople à la mer Baltique et réciproquement, I, 68 et a. — à travers les pays Stares, I., 78 et s. - de la Theringe à Mayenes, I, 78. Route par le lac de Côme, le Bezgall et la Septimer, I, 60. — par la Hongrie, vers Bysauce et Jéramian, I, 88 et a. Diverses routes aulvies par les Juin Radanites, I. 126 et su. Bortes de Mésopotamie, I, 167. - de Syrie, I., 168, 170. - travermat le reyname de Jérneslem, I, 1791. — de Syrie à Constantinople par la Petite-Armeinie, I, 367 et a. — par Iconium et Broams, I, 267. — II, 252. — d'Aden à la Méditerranée par la Hauto-Égypto, II, 58 et a - d'Aden à Dames per la Macque, II, 61. — de l'Inde à la Méditerranée par la Mésopotamie et la Syrie, II., 75 et a., 456 et a. — de l'Inde en Oscident par Trania, II, 77 st a. -- da Lajerno I Terrio, II, 78 et a., 118 et su. — de Tribinquie à Tauris, II, 110 et a.

— de Tauria un golfe Pernique, II, 182 et a — de Khiva en Orimée, toujours per terre, H. 176. - de l'Inde & Tana, II., 189. — de Tana en Chine par le contre de l'Asie, III, 189, 925 et m., 876, 504 et a. — d'Occident en Chine, II, 201 et s. — à travere la prosqu'ile des Belleans, II, 887, 847. - de la Chine et de l'Imie & Tor ou à Djedinh, par mar, II. 445 et ps. — de l'Inde à la mer Baltique d'après la projet de P. Canturione, II, 507. - de l'Inde à la Syrie par Ormous, II, 549. Route suivie par le marchand de rhaberbe Hadji-Mohammed, II, 667. — de Tana en Allemagne et aux Pays-Bas per Lemberg, II, 780. de Venius en Allemagus, II, 785.

Rubin, II, 11, 109, 650 et m. Rubis bolais, II, 654.

Rufo, Otto -, I, 204. Ruggeronus, I, 300. Rugi - Russe, I, 55.

Russes. Pirates russes our la mer Caspienne, I, 60. Les Russes font le commerce à Itil, I, 61. Ils trafiquent avec les Bulgares du Volga, I, 69. Leurs marchands parcouvent la mer Caspienne, I, 62. Ils requivent des Arabes les pecles de verre, I, 54; des Grees les brecarts d'ar, I, 65. Marchands russes à Comstantinophe, I, 70, 71—74. Leurs vaisseaux vont junqu'en Syrie, I, 70; junqu'en Ägypte?, I, 306 et en. Russes à Caffa, II, 172, 406. Reclayes russes, II, 569.

Russis. Elle est visitée par les marchands grees, I, 56. Les Tatars lui compant les communications avec Caffa et Tana, II. 784. La Hanse fait veuir les marchandises du Levant, II, 786. Le midi de la Russis est visité par les Xusulmans, I, 298. — II, 96.

Rustichelle, Gerarde M.—, II, 47. Russini, maion de commerce, II, 228. Marco —, I, 502 et a., 504. not. 8. II, 198 et a., 197. a.

Bandoddin, I, 402.

Sabik eddin Seliman, seignear de Selijous, I, 877.

Sa'd Aldasulah, I, 48.

Safran, II, 49, 365, 441 et a., 669 et a.

Sagrede, Giermani —, I, 877.

Salmaur, I, 81.

Saint Stienne, roi de Hongris, I, 88.

Smint Giller, I, 185, 196 et a., 612, 830, 829, 824, — II, 718.

Saint Jann, Chevaliers do —: Berenan de Pordre, I., 106. Les chevaliers de S. Jean à Rhodes, I., 487, 526, 587, 580, 548. — II., 29, 86, 266, 319. — en Chypre (à Coloni), II. \$, 29, 415, 887. Consulat à Damiette, II., 428. Dreits du douage à Alexandrie et à Damiette, II., 450. Consulats à Jérusalem et à Ramle, II., 467.

Saint Maro, translation de ses reliques, I, 110.

Saint Nicolas de Myre, translation de ses reliques, I, 97.

Sauct Onser, II, 863, 717.

Saint Simfon, port — (Boliman, Soncidith), I, 184, 186, 168, 169, 174, 224,

Saint Thomas, tembera de —, II,

Soints Moure, I, 191, 270, 274, — II, 381.

Saircon, Inc. (Southel), II, 206. Sabir, I, 206.

Saladin, sultan d'Égypte, I, 169, 178, 289 et a., 510 et a., 575, 374, 566, not. 3 596, 470.

Saladin ibn Gourram, II, 444. Solome, I, 98, 301, 107, 189, 891 et m, 490.

Salines, voy. Largana.

Saimuli, Colo de —, 11, 490.

Sulonique, I, 206, 290. — II, 861, voy. Theomionique.

Salpakis, seigneur de Mestêchê, I, 686.

М

60

Salesto, Ila, II, 144. Salvago, Seguinna —, II, 86, not. 1, 559.

Salviati, Bernardo —, II, 845. Jonem —, II, 481.

Sammarkand, I, 50, 62, 67, 68, 79. Sammarkand, I, 14, 36 et so., 45, 50, 60, — II, 991 et u., 997, 940, 377, 460, 866 et u., 504, 619, 633, 639, 647, 651, 667, 679, not. **208**, 700, 701, 711.

Samarus, archevêque de Trani, I, 361. Samastri (Samastre), I, 661, 564. — II, 888 et m., 368, 878, 886 et ca., 390 et m.

Samit (Sciamite), I, 418. — II, 61, 425, 699.

Somiand, L. 75 et a

Semor, I, 195, 429, 442, 497. — II, 279.

Supposett, I, 147.

Semotioner, I, 443, — II, 269, 319 et so., 394,

Sameount, I, 550. — II, 850, 875, 387, 731, not. 2

San Cassiano, Guide do —, 1, 198, net. 7.

San Dunate, Riccio di —, l, 295. San Giorgie, Niccolo di —, II, 556. San Liberatore, momentere de —, près Chioti, I, 107.

San Murcello, Pierre de --, I, \$48. Sandwick, II, 793, 797.

Santa Pan, Ponco de —, I, 405, 507. Santo Stafano, Hieron. da —, II, 489, 509.

Santo Siro, Niccolo de ..., I, 809. Santorin, I, 975, 276, 448.

Sanuto (Sanudo), Andrea —, II, St. Benedetto —, II, 580. Giovanni —, II, 149. 194. Marco —, due de Naxae, I, 274 et s. Marino — l'encien dit Torvelle, II, 27, 46, 160. Nicolo —, I, 484, not. 1. Les descendants de Marco conservent longtemps la seuvernincté de l'île de Naxes, I, 469.

Saphire, II, 455, 467.

Sepienca, Bataille parale de —, II, 275.

Surregress, II, 8, 86,

Seral, II, 169 et s., 170, 172, 176, 196, not. 1, 200, 215, 225, 227 et s., 241, 876.

Sarallelek, II, 228 et st.

Sarca, Densitusio de -, II, 301, not. 4.

Servicipus, I, 191, 188, 478, — II, 668. Servicio, II, 585.

Sazou khan, sulina de Magaisie, I, 480, 586, 545, -- II, 860.

Salefie, I, 112, 305 et a., 205, 568 et m. — II, 206, 854 et m., 441, 586, 567, 514, 628, 514, 628, 701, 708, 706, 707.

Sutia, II, 70L Sauli, Boniferio —, I, 50S. Saviguone, Andale di —, II, 21S.

Sarven, I., 446, mot. 4. Sans, I., 366 et n. Sank et Scalarii, I., 949, 200.

Stammonde, II, 669 et a., 787.

Standinares. Marchands — A Norgored, J. 63. Triba —, en Ramie, J. 68, 66, 69. Attrait de Courtantinopie pour les —, I, 69. Les navires — descendent de moins en moins vers la Grèce, J. 74. Ce trafe est arricé par les Tatars, II, 787. Les S. resoivent les produits du Lovent per l'intermédiaire de la Hamo, II, 787.

Scarlatus, Jacobus —, II, 319. Scarlatus, Jacobus —, I, 291. Scarpante, Suglicimo do —, I, 461.

Schapour, II, 17.
Schernitz, II, 725.
Schernitz, II, 725.
Schernitz, I, 79.
Schernitz, I, 58, 68, 76.
Schernitz, voy. Chirac.
Schernz, I, 68, 68, 76.
Scotti, marchand de Pinimace, II, II.
Scriba, Gievanni —, I, 390.
Scottari, I, 485. — II, 250, 327.
Scottari, I, 485. — II, 250, 327.

Subastopolis, II, 192, 572, 580, 588, 1888, 1984.

Solialmessa, II, 54%.

Sogulari, Raymerius, comes de —, I, 260, 265.

Segondino, Airim —, II, 498 et a.

Soljour, I, 878, 875 et a.
Seifeddin, I, 876, not. 4.
Seifeddin, I, 867.
Seits, Simon —, II, 560.
Seits, Simon —, II, 560.
Seidjousides, II, 981, vey. Tutes.
Silefbib, I, 866. — II, 88, 826, 412.
Sélim I<sup>m</sup>, sultan, des Oumanis, II,
888 et s., 545 et s.

Schitzmage, II, 227 et 1, Sellario, Mond del —, II, 421, Selvo, Domenico —, I, 117, Selymbris, I, 120, 441, Sempad, II, 370, not. 3, Benaroga, II, 397, Sent, II, 30, 443, 727, Senterason, Jess —, I, 443, Sequin, II, 396.

Seralter, maison de Nerbuste ..., II,

18. Raimond —, I. 479 et s.
Serviceo, II, 388.
Service, I., 388.
Service, I., 8, 4.
Strucko, I., 274, 446, 486, not.
Sernigi, Girolamo —, II, 567, 549.
Sert, II, 673, 708.

Sertak, H. 400 et a. Simunte, I., 177, 545. — H. 855, 442. Sector, I., 289.

Settspeces, Batallio mevelo de --, I,

Storie, I, 484. — II, 726. Sforse, Français —, II, 512, 204. 5. Childre Mario —, II, 576, 204. 8.

Sho-shehou (Chu-Téou), II, 294, 296, Sierre, II, 158 et a., 541, 545, 589, 506, 696.

Bibylie, contesse de Tripeli, I. 356. Bicard, prises de Rénérent, I, 99. Strard, érêque de Orémone, I, 966. Sichi-Bey, gouverneur de Tarm, II,

197.
Sicile. La S. an pouvoir des Arabes,
L. 48; des Normands, I, 192; des Hobesmanfen, I, 183. Les Génois y sont par-

ticulièrement avaningée, I, 182. La 8. 444 le théâtre de la rivalité des Génois et des Pisans, I, 188. Tentative pour exchare les Prevençaux, I, 188. Trafic des Siciliens avec l'Égypte, I, 588 et s., 408, 420; avec Communitioplé, I, 475. — II, 292; avec la Petite-Azménie, II, 84. Produits, II, 564, 609, 611, 628, 665, 670, 684, 806, 689, 696, 708.

Sidon, I, 149, 161, 811, 858. — II, 40, 886.

Sientes, II, 87, 297, 348. Hannois à Aare, I, 818. — à Barcelone, I, 869. — sex foires de Champagne, II, 714. — à Filmes, II, 715. — en Flandre, II, 652.

Bigerine Cinemi, I, 280, 286, not. Sigismond, rel de Hengrie, II, 268, Sigismond, empereur ellemend, II, 788 et s.

Signaton (40mi), I, Sil. — II, 700. Signate, Marino —, II, Sl, not. S. Signatoretto, noble pisan, I, 201 et s. Signatorece, I, 204. Signi, II, 666.

Signed Jornalnent, I, 149. Silhat, II, 588. Silhatria, I, 589, 204. 8.

Sûmbûrst, I. 60.

Siméon, roi des Belgures, I, 61. Siméon, syrien nestories, II, 67.

Similar, I, 551, 558 at a. — II, 359 at a., 969, 378.

Simon Simeonia, II, 88, 87, 44, 48. Simon de Saint Quentin, II, 72, not. 1. Sinabaff, II, 495, not. 2.

Sind, II, 528, 649, 659, 689, not. 3.

Sündabener, II, 669. Sündarı II, 664.

Sindbad, Voyages de -, I, 27.

Simisfiz (Tanali), II, 167, 178, Sinibaldo, Andres di —, II, 478.

Siaibaldus, I, 896.

Sixing-fou, II, 689.

Süsepe, I, 296, 550 et m. — II, 98, 168, 204, 306, 359 et a., 364, 372 et a., 389, 391.

Slourkoukiti, II, 68.

90°



Siráf, I, 20, 30, 84, 165, — II, 188, 596, 591, 629, 680.

Sie, I. 360 E m., 379, - II, 82,

Sieman III, conz den Bulgaren, I, 502, not. S.

Sisteron, II, 49.

Sista, I, 266.

Bitton (Hindon), I, 28,

Sicos, I, 198, 801, 457, 554. — II, 79, 93, 118, 114 et a.

Sixta IV, pape, II, 846.

Skopskes, I, 275, 448. — II, 328, 384. Blyothes, I, 275. — II, 528, 534.

Siyror, I, 275. — II, 823, 884,

Mover russes: traffquent avec les Arabes, I, 67. Colonies à Itil, I, 67; dans la Baltique, I, 15 et sa.; en Thuringe, I, 77 et a, Siege (l'Éclaso), II, 718 et sa.

Smalmat, I, TR

Sunyrus, I, 429, 461, 536, 588 et m., 543. — II, 967, 278, 896, 638, 674.

Scarce, Lope —, II, 648, 520, 550, 50/ala, II, 509, 514, 501, 648, not. E Scri, II, 850.

Sofis, I, 582, not. 2.

80fes, II, 117.

Sopoliano, I, 8, 19, 15.

Soldr, voy. Scolar.

Saio (suio grege), II, 670 et m., cf. II, 110. Production de la sole cu Chine et dans le Khetan, I, S; dans l'empire grec, I, 12, 58 et z; dans le nord de m Perse, I, St. — II, 377; dans le Tabéristan et le Djerdjas, I, 88. ~ U, 109; on Palestine et en Syrie, I, 178; dans la Morée, I, 279; dans les fies de la Grèco, I, 280; dans l'ile d'Eulée, I, 988; à Chie, I, 497; dans le Ghlian, II, 119, 176, 189, 458, 506, 670 ct z.; à Khanbulligh, II., 249; en Chine, en général, II., 259; à Clarentes, II, 296; dans la Tatario et la Gamerie, II, 298; dans le Chirvan, II, 506. La sois sur les marchés de Soulteaith et de Tauris, II, 507.

Soleries, II, 690 et es. Pabrication des soleries dans l'empire gree (Gynècèm), I, 19 et a., 53 et a.; en Syrie, I, 19. Il est interdit d'exporter de Constantinople

les sortes de soleries les plus préciouses, I, 54 et a., 79. Elles cont néanmoins exportées par les Vénitiens, les Amalitains, les Russes, I. 79. Soierins de Bysance, arrivées en Anglotetre en passant par Rome, I, 88. Scieries de Dumas, I, 171, Pubrication des soleries à Antioche, Tripoli et Tyr, I, 176 et a ; dans l'ile d'Andres, I. 247; dans l'He d'Eubée, I. 268. Seieries fabriquées par les Génois dans le duché d'Athème, I, 298. Manufactures de solories en Asje-bligeure, I, 801. Solories dans les banars d'Alep. I, 878; en Chine, H, 259; i Minithra et a Thèbes, II, 278; en Merée, II, 296; en Toscane, II, 848, \$51. Seferios de Venise envoyées à Damas, II, 400. Solerice de Chine enveydon a Samarkand, II, 5G6. Étoffes de seie fabriquées par les Arabes et par les Green. expédiées à Rome, II, 608. Le fabrication de la soie transplantée en Espagne et en Sicile par les Arabes. II, 694. Sointies d'Orient dans les maisons de la nobleme et de la bourgeoisie d'Occident, II, aus. Pabrication des soleries à Lucques, Flareme, Venise, Génes, II., 708 et a.; en France, II, 709. Exportation des matrice d'Occident en Orient, II, 709 et s.

Seissons, Jean do -, II, 19. Recel de -, I, 849.

Anketern, I, 35. — II, 585, 563 et a., 573.

Solacii, Raymandas —, II, 14.

Soldgis (Sondak), I, 208, 297 et an., 551. — II, 156, 158, 189, 189, 171, 176, 209, 204 et a., 307 et ac., 215, 226, 366 et ac., 388, 491, 404.

Soleyman, marchand arabe, J. 29, Solyat (view Krim), II, 158, 162 et a., 170 et a., III et m., 184, 261, 206 et a., 863 et m., 881.

Soliman Iw., saltan des Osmanlis, II, 967, 978 et n., 283, 546.

Soliman, prince de Kartensuni, I.

Somalia, II, 615.

Sommaripa, familie des seigneurs d'Andres, II, 273, 834.

Somesth, I, 879, net. 1. — II, 144,

Synde, fles de la —, II, 648. Sonitor-Achirer, I. 377. Septia, II, 882, 847. Soranzo, Giovanni —, I, 447, mot., 487, not. 4. - II., 89, 49, 44, 46, 109, -160. Lorenzo -, II, 458, not. 7. Pietro - . II. 88. Soranso - . II. 46. Smakin, I, 889, 496. — II, 446. Sou-chao (Surelo, Siontchéon?), II, 686. Spuche et Souli, L 14. Sousidick (Soute), voy. Speta. Sougdalla, voy. Soldaja. Sounders, I., 878. Soutoum Kall, II, 199. Souts, I, 14. — II, 158. Speciarist, II., 108, 111, 130, 880, 457, 506, 596, 604, 514, not. 1, 638, 647. 451, 658, 667, 678, 700, 701.

Soundara-Pandi, roi indien, II, 188.
Sour, Jean de —, II, 18.
Sour, I, 17, 38.
Sour, I, 49.
Soudbompton, II, 793, 727.
Soundar, I, 68.
Souppoin, I, 506, 529 et u. — II, 157.
Spalato, I, 117, 215, ast. 9. — II, 196, 533.

Spalatro, 1, 310. Spansio, I, 491, not. — II, 19, Spansiopoulo, 1, 481, not. Spinslongu, I, 277. Spinslongu, II, 968.

Spinols, Alberto —, I, 416 et a. Ansaldo —, II, 964. Antonio —, II, 94. Galectto —, II, 569. Gasparo —, II, 368. Giovanni —, II, 690, not 4. Gaglielmo Bixio —, I, 889, not 2. Guido —, I, 229, 284, 812. Jacopo —, II, 364. Lanfraco —, II, 5. Luciano —, II, 814 et a., 387. Soriecte —, II, 17. Spinolino —, I, 415.

Sporecies, coptentriousles, I, 275, 484.

— II, 275, 287, 828, 884.

Sprenger, Balthamr —, II, 581.

Sanarciaffon, Oberts —, II, 461.

Squareinfloo, Oberto -, II. 401,

6quarcialupi, Mario —, II, 491. Mariotto —, II, 488. See Tabones, II, 868.
Stamono, I, 806.
Stamono, I, 806.
Stamono, Percivalle —, II, 148.
Stein, sar la Danabe, II, 729.
Steno, Giovanni —, II, 198 et s.,
196. Michelo —, II, 471.
Stiriono, Giovanni , I, 389.
Storlado, mainon vinitionne à Danas,
II, 463.

Stronghiapores, Gaglielmo --, dit Selvatico, II, 84. Strobilor, I, 119.

Strossi, Pietro —, II, 549. Stryphnes, Michel —, I, 230. Stufa, Giovenco della —, II, 4

8 tufa, Giovenno della —, II, 467
et s. Luigi della —, II, 488.

Successfulle, Gisvanni -, I, 561, 876. Sucre, IL, 680 III ca. Campe à sucre, an Syria et en Pallestine, I, 178. - II, 684 et es ; dans l'ile de Chypre, II, 8 et a., 687; en Egypte, 11, 484, 687 at m.; en Asie-Mineure?, II, 888; en Morée, dans 🔣 îles de Rhodes et de Candie, II, 689; on Stelle ot on Espagno, II, 889; & Madère, II, 689 et s.; dans l'Inde, II, 680 et s.; en Chine, II, 680, 682; dame le Khenzistan, II, 660 et s.; 🗷 dans d'autres provinces de la Perse, II, 688. Fabrication 🔛 secre ches 🔤 Ar bes, II, 681; elle est transplantée par eux en Chine, II, 683; dans l'Inde, II, 689; en Egypte, en Espagno et en Sisile, II, 499, 684 et ma.; en Syrie, II, \$85; en Chypre, H. 9, 687, 691. Le sucre s'exporte de la Syrie, I, 178. - II, 459, 466, 586, 580; de la Morée, I, 272; de Crète, I, 278; d'Égypte, I, 416, — II, 448, 475; de Chypre, II., 415, 687; da Kerman, II. 184; du Kanara, II, 498; de Medère et des Canaries, II, 497, not. L.

Switz, 2, 58, 88.

Sueta (Seneidich), I, 179.

Sucs, II, 60, 446. Perosucat de l'irthue de —, II, 65%.

Sumaira, I, 164. — II, 151, 217, 221, 501 et m., 548 et m., 561, 584, 586, 588, 582 et m., 405, 516, 626, 645, 662, 664. Summer, Dakuscio —, I, 476.

Sustainade (The Ning Tables), II, 252. Swedislaw, Thiodore —, can't des Bulgaras, I, 660.

Swetoniev, I, 71. Sygbaldus, I, 158.

Spraces, I, 194, 188, 414. - II, 487.

Syrie, Prevince forierente de l'empire byzantin; pomède l'industrie de la soie, I, 19. Production de la soie, I, 20. La. Syric cet le centre du commerce du Levent com la domination des croisés, I, 165 et a. Produite naturels, I, 177 et a. Produits industrials, I, 178 et a Importations d'Occident, I, 180. Navigation vers l'Occident, I, 180 et m. La Syrie musulmane, I, 373 et sa. Parallèle mitre la Syrie III PÉgypte, I, 284. Après les croisades, la Syrie est encore vinitée par les Vénitiens, II, 39 et sa., 422 et a.; en général, il s'y ouvre une neuvelle ère de prospérité, II, 61 et a. Communications avec la Petite-Arménie, II, 74 et sa Son moss, Chass (Sem), so tenamet juiqu'en Occident, II, 76 et a., 154. Le transit dos marchandises des Indes lei est enjevé par la Perce, II, 77 et s. Arrière-fleraiou commerciale, II, 456 et as. Les épices devianment rares, II, 548. Conquête pur les Osmanije, II, \$45. Produite, II, 612. **669, 674, 634** e3 m, 689, 691, 696, 700, 719.

Syriene en France, I, 20 et a., 28; à Naples, I, 29, not. I; dans le tiere vinitien de Tyr et dans les caseux dépondants de ce tiere, I, 164, 385; dans in Petite-Arménie, II, 60.

Scohor (Schar), I, 85, 184, 878, 578.

T,

Tabaria, Othon do —, L. 870, Tabérésian, I. 88, 56. — II, 106, 671. Tabes, II, 674, not. 2. Tafeta, II, 206. Regeneroy, II, 167. Tagangar, I. 87, 77, 197. Tagliapatra, Giacomo —, II, 551. Tagriberdi (Tagriberdi), II, 490, 496 II a., 537 et m.

Tallon-fou, II, 945.

Taidole, firme de Djanflek, 71,

Talel ibn Bouseik, I, 804.

Taki sedin Abderrhaman, II, 150. Inlamons, II, 207.

Tolos, I, 18 et s., 165. — II, 239, 686. Talich, II, 672.

Tailei (Borekhere), menta —, II, 200, 505,

Tuman, presqu'ile et golfe de —, I, 208, 298. — II, 405.

Zumajaroks, I, 906.

Temerian, II. 181, 176, 296, 284, 265 et al., 274, 858, 356, 374 et al., 890, 405, 456, 466, 505 et al., 502, 679, ant. 2, 710, 711.

Town, I, 440, 485, 500, 516 et m. 552 et m. — 11, 44, 49, 166 et m., 171, 176, 178 et m., 186 et m., 188 et m., 285 et m., 282, 287, 240 et m., 275, 288, 349, 360, 368 et m., 878 et m., 848 et m., 896, 406 et m., 456, 506, 556 et m., 619, 667, 608, 701, 707, 729, 780 et m., 786.

Taxofe, I, 167, 178,

Tangrede d'Antioche, E, 187, 141° 165 et s., 180.

Tangut, II, 665.

Toro-leo, L., III, 980.

Torquere, II, 150.

Tamant, II, 144 et a., 815, 580, 782. Tamballo (tamballoggio), II, 118 et c.

Tapis, I, 545. — II, 108, 350, 355, 456, 706.

7kg, III, 190.

Teraiteck, IL, 208.

Threate, I. 97.

Targu, Adhémar —, II, 49 et p.

Tarigo, Compa —, II, 200. Lepchino —, II, 570, met. 7.

Tornio, finavo et sen bassin, II, 982 et s., 225.

Thruspene, II, 8.

Torse, I, 119, 200 et m. — II, 79, 20, 90.

Turrous Tokol, 1, 267.

Tertarious passeus (tartaire), II, 700 et a.

Tartaro, Arrigo —, I. 486. Filippiao —, II. 88. Gavino —, I. 486. — II. 186. not. 8.

Tascher, Jean —, I, 480 et n. Tatar, cultan d'Égypta, II, 478.

Patern Les Tetaps en und de la Ruselo, I, 297, 299 et s. — II, 64 et s., 169 st m. Leur marche conquirrante, è travers l'Asie et l'Europe, II, 84 et sa. Ritments chrétiens parmi sux, II, 65 et a. Kisviena catholiques, II, 66 et a. Tentatives d'alliences avec les puissances scridentales, II, 68 et a. Ila as convertistent à l'inhanisme, II, 70. Conjonctures favorables pour le commerce, II, 70, 79. Els anéantiment le sultanes d'Iconium. II. 99. Leur rojnama 🐷 Kiptabak et 🙉 pagitale Sarai, II, 162 et m. La Crimée on fait partie, II, 164 et a. Les Tatare habitants des environs de Caffa, II, 174; de Tana, II., 183 et a. 187. Postes de surveillanco, organisca dans leux empire. II, 841; à Caffa et aux environs, II, 370. Es est un fondaco é Alexandric, II, 432. Les Tatare marchands d'esclaves et esclaves en Egypte, II, 482, 556, 558. Esoleves Tatazz en Italie, II, 560 et en

Teter Bezordjek, II, 287.

There, II, 77 et as, 96, 108, 110 et m., 129 et m., 221, 289, 456, 506 et a., 573, 596, 606, 604, 514, 616, 619, 688, 689, 647, 651, 656, 667, 673, 679, 697, 700, 701, 765.

Tohang-tohoun, II, 257.
Tohang-tohoun, II, 257.
Tohangar, khan d'Ogotal, II, 152.
Tohangar, khan d'Ogotal, II, 152.
Tohoparit, II, 296.
Tohoparit, II, 296.
Tohoparit, II, 211.
Tohoparit, II, 116.

II, 70. Tabié, II, 200. Tabé, stignouss do —, I, 550. —

II, 354. Teldi, Francesco —, II, 348, 559. *Inlingue*s, II, 655, 708. Temim, prince de Mebdiya, 1, 191

Temouajin, voy. Gengishan. Templiers, I, 186. — II, 29. Temassérim, II, 589, 695, 440.

fimédor, I, 498, 510, 517 et an. — II, 286, 589, 888, not. 7, \$78.

Times, II, 200.

Threes, 1, 40, 205 et s. — II., 9, 448.

Teperti, Marracco dei —, I, 419 et a. finalish, Bataille de —, II, 826, 887. firek, col de —, I, 14, 167. — II, 822. firement, II, 664.

Terico, Petrus de —, I, 894 et a.,

Termochiria, sultan de Djegatel, II. 238.

Through, 11, 280, 505.

Terroste, II, 106.

Tavecare, I, 531, not. 5.

Tecocio, Mazegolio de ..., I, 290.

Thamar, reine de Géorgie, II, 99.

Phone II. 650.

Thurit, I, 29.

Thuses, I, 448. — II, 270, 280, 321, 829, not. iii

Tabban, I, 110, 100, 247, 800, 307, 476, — II, 271, 606.

Thoobald, abbé, I, 107.

Théodoros, H, 211 et m., 898. Seigneurs de —, H, 211 et m., 309.

Théodoros, despets d'Épire, I., 971, 808, not. 1.

Theodorou Laucaria, empereur de Nicie, I, 804.

Théodose II, I, 949.

Thiodonie, II, 167.

Thiodomopolis (Gazin), I, 44.

Thoughand, L. 4.

Theephylacte Dermokaltes, I,

Thereside, 1, 269, 440, 442, 458. — II, 270.

Theregionique, I, 58, 190, 201, 226, 225, 226, 244 et s., 200, 482, 436, 441, 448, 456. — II, 957 et s., 208, 276, 280 et s., 202, 851. Royaume de —, I, 228, 207 et s. Vey. comi Montformt.

Thion-Chan, mount —, I, 14. — II, 299, 296, 296, 667.

Thibet, II, 687, 680, 684.

Thick I, 88.

This le, I, 18.

Thiotmar, évêque de Merebourg, L 116.

Thomas, despote de Morés, II, 202, 205.

Thomister, Chrétiens —, II, 147 et a. Tibère, empereur bymatin, I, 16, 760 rinds, I, 174, 841.

Tidor, II, 608.

Tiépole, Jacopo — I, 206, 304, 897, 876, 409. Lorenzo —, I, 846, not 2, 847, 849. — II, 482,

Timor, II, 566.

Timout, khan 44 Chine, II, 199, 219, 278.

Tineth, I, 416.

Tinnebelly (Thevelly), II, 149, 650.

Times, I, 274 - II, 273, 277, 284, Times, II, 693 et m.

Tithempouli (Dimboulos), I, 15.

Petersterature, principanté russe, I. 206.

Tedourya, II, 115.

Teghloughbeg, gouverneur de Tana, II. 200.

Togloaktimour, émir de Solgat, II, 184 et s., 262.

Tegroulbeg, I, 5L

Tobbarostars, I. 14.

Toktal, khan du Kiptchak, II, 149, 170, 176.

Toktamich, khan da Kiptchak, II, 207, 874, 880 et a.

Tolfa, près Civittavecchia, II, 670.

Tondo, Benedetto -, II, 525,

Tonosto, Glovami -, I, 831.

Tongo, Impériale, II, 987.

Tophané, I, 807.

2607, II, 60, 488, 444 of ML, 448, 457, 508, 509, 521.

Tornello, Gaglichne —, I, 220. Toron, I, 345.

Torre, Oberto della —, I, 196. Tortore, sa Syrie, I, 136, 170, 178, 311, 358, 702, not, 8; on Espagne, I, 895 at s., 476.

Tortouchi, I, 50, 79.

Toucane, I, 886 et s.

Toney, Narjand de -, I. 806, not. 1,

Techious (Tures), I, 4, 12, 14 et m. Techouse, I, 492

Touran chile, II, 186 et a.

Therfan, I, 14. — II, 195.

Thers, I, 21. - II, 700, 718,

Thusday, I, 17, 89.

Tensocoria, II, 650.

Trailes, I, 585.

Trucci, § 97, 178, 361, 419, 475.

Trapani, I, 128. — II, 809.

Trapicilimus, I, 308, not. 1.

Tree, I, 810.

Туфора, П. 388.

Thibicondo, Empire de —, I, 297, 399, 300, 551. — II., 79, 92 et m., 157, 200, 211, 206, 298, 308, 859 et m., 896, 506. Ville de —, I, 44, 53, 296, 469, 551. II., 44, 93 et m., 119 et m., 127 et m., 148, 157, 169, 917, 921, 827, 388, 287, 349, 360 et m., 369, 872, 890, 391, 398, Localités dems in ville: Léontocatron, II., 96 et a., 101, 105 et m. Meidan, II., 96, 108. Daphana, II., 97. Arsenal meritima, II., 98, 104. Monastère de S. Théodore Gabras, II., 106. Égilse de Sie Creix, II., 106.

Trestarge, II, 289.

Trevisani, Angelo —, II, 516, not 8. Beliaino —, II, 496, not 5. Gebricio —, II, 804. Jecopo —, II, 90. Marc Antonio —, II, 541, not 8.

Trevisane, Jacope -, IL 277.

Triglia, II, 587.

Tropols de Syrie, I, 118, 186, 186, 186, 141, 146 et a., 150, 170, 177 et m., 298 et m., 396, 886 et a., 856 et a., 416, 421.

— H, 3 et a., 8, 55, 61, 63 et a., 164, 388, 426, 459 et m., 474, 476 et a., 489, 490, 496, 509, 539, 549, 549, 512, 574, 504 et m., 495, 705. Comté de ..., I, 188, 141, 147 et m., 821 et m., 839 et a., 866 et a.

Tron., Dom. —, due de Crèts, I, 594, pet. L.

Troger, II, 718, Traco, I, 76.

Thiamspa, II, 584 at s.

Tenen ichéois fou. II, 247, 701.

Todan, II. 371.

Tenir, I, 410. — II, 487.

Turbith, 11, 797.

Turca, Rosse della -, I, 848 et a.

Theor en Asie-Mineure, 1, 460, 459, 462 mt s., 487, 502, 586 et ss. — II, 853 et s. Fondace ture à Alexandria, II, 489, voy. Coresires, Osmaniks.

Tarrie Pair de -- , I , 581 et m. -- II, 257, 878, 411, 417.

Turqueles, I, 109. — II, 658. Turrilia, Gregorius da —, II, 897. Tutio, II, 674 et sa.

Tyr, I, 19 et e., 143, 144 et s., 150 et as., 175, 177 et as., 811, 815 et as., 820, 898, 381, 888 et as., 887 et s., 842, 845 et as., 350, 359, 367 et s. — 11, 40, 88, 80, 88, 459 et s., 406, 885 et s., 701, 710.

Pagestpé, I, 519.

## П.

Ubaldini, Malando —, II, 349 et s. Ubaldo, archevêque de Pise, I, 812, 412, not. 2.

Ugi, Toumeo —, de Sienne, II, 128 ét s.

Ugoline, Pietro ---, II, 96, Ulm, II, 728, 782, 784.

Union contre les Tarce, I, 437, 491 et et., 518, 588 et a., 548. Union des chrétiens d'Orient à l'Égline remaine, II, 278, 284 et a.

Urbain III, pape, 149, 169. Urbain IV, pape, I, 806.

Urbain V, pape, I, 518. - 15, 17, 51, 58, 54, 57.

Urbain VI, page, I, 820. Urbino, II, 714.

Usedimare, Andres ---, II, 359, not. 4. Antonietto ---, II, 142.

Utchkiliani, II, 116,

## ¥.

Valgram de Kerykou, I., 870. Valackie, II., 802, 800. Valaccase, Niccolo —, II., 460, not. Valence, I., 825, 476. — II., 680, not. 8, 725.

Valoroie, II, 695.

Valente, Giovanni di —, II, 502.
Valentin, ambassadesr byzantin, I, 16.
Valentine de Milan, voy. Visconti.
Valle, Giovanni de —, II, 877, not.
Valois, Charles, comto de —, I, 440 et st. Catherine do —, I, 484.

Varna, I, 529 et a. Varthema, Ladovico de —, I, 171. Vacalli IV, Ivanovitch, II, 507 et a. Vacchiano, Pietro da —, II, 421. Vanovio, Mattes —, I, 510, not. 2.

Veniur, Andrea —, II, 52, 201. Astonio —, I, 519. Dobino —, II, 299. Ermolao —, II, 48. Marco —, I, 275. Marine —, II, 54. Pangrazio —, II, 80. Santo —, II, 488. Tito —, I, 514.

Vonise. Se citaation, I, 108 et m. Emporta avec les gouvernements de terrefirme en Italia et les empereurs grock, I, 108 et a. Prépondérance éans la mer Adriatique, I, III. Venine prête du secours à l'empereur Alexis contre les Normande, L. 117 et a.; prend part nex croimiles, I, 188; soutient Alexis contro Bohémond, I., 192; à la suite de la quatrième croisade, elle reçoit une part de l'empire grec, I, 969 et as; elle occupe spécialement le duché de Durante, I, 276. Modon et Coron, I, 271; la Crète, I, 270 et a.; la suprématie par l'Ée d'Eubée, L. 201 et a. Gallipoli, I, 264; trois huitièmes de la ville de Constantinople, L 285 at a. Elle se fait représentar à Constantinople par des podestats, I, 287. Elle ert la première priessace commerciale en Grece, I, 288 et z. Sa nituation prépondérante dans le Bosphore, I, 296 et a. Relations avec Reguse, I, 206. Situation critique ausonée par la guerre de Chioggia, I, 529 et a. Tribunal chrétien érigé # Venice pour les affaires truitées avec des Sarracine, II, 42 et s. Venice sort de port d'exportation à Florence, II, 294. Les esclaves à Venice, II, 561 et m. Vemine est le centre du commerce du poivre, II, 565. Produits fabriquée, II, 676, 677, 706 et m. 710 et s.

Vàmitions. Ils entreprenent de très beune beure de lointains voyages sur mer, L 24. Ils important des soieries de Constantinople en Occident, L. 55. Illuschètent des esclaves à Reme, I, 95. Ils y portent des marchandines d'Orient, I, 96. Leur commerce à l'époqué cariovingianna, I, 110. Relations avec la Syrie et l'Egote, L. 120. Translation des religues de S. Marc. d'Alemandris & Venise, I, 110. Its portent lim marchandiace du Levent sur le marché de Pavie, J. 119 et a. Leurs royages ca Grèce devienment plus fréquents, I, 112. De fourmement aux Sarragian des armes at des bois de construction pour leurs mevires, I, 118. Défences portées contre ce commerce, I, 118. Leur colonie de Dezazzo, I, 116. Diplôme accorde par Alexis on lour favour, on reconnaisments du mecours qu'ils lui avaient fourni contre les Normanda, J. 118 et c. He se minagent un accès en ficile, I, 194. Ils pognivent des quartiers marchands dans le royacme de Jégmalem, I, 186. Ils aident à la prise de Chaiffe, I, 187; de Sidon, I, 141; de Tyr. I. 145. Ils regoivent un tiere de cette demière ville, I, 145. Ils n'obtictuent pas l'accomplimement de toutes les promemes qui lour one été faites, I, 148. Leurs postessions à Autioche et à Tripoli, I, 149 et s.; dans le royanne de Jérumlem, I, 161 et a. A Tyr, lower coione cont astrolate en service militaire. I, 157. Voyages d'affaires à Damas, L 176. Supériorité affectée des Vénitiess à l'égard des Grecs, I, 195, 900. L'empegent Jean leur témoigne de l'hestilité; île se vengent III obtiennent par force le renouvellement de lours anciens privilèges. I, 195 et a. Ils prêtent du secours à l'empereur Maauel contre Roger II, I, 198 pt s. En reconnaissence, il hear accords

des lattres de privilège, I, 200. Ils sunt riduits & in situation to Bargemes, I, 200 et s. Irritation de Manuel contre oux, I, 215. Il ordonne de les jeter tous en prison, L. 217 et a. Les Vénitique ini décharent la guerre, I, 218. Elle est malhourouse your gur, I, 288 et a. Interraption de commerce avec Bynance, I, 219. Manuel se reconcilio avec les Vénitions et rend la liberté aux prisonniers, I., 280. lutes conclut avec eux un traité d'alliance effensive at difference, I, 225. Alexis III lo renouvelle, I, 227 et s. Ocpendant, il prend, en général, parti contre les Vénitiens. I. 288 et a. Établissements à Philodeiphie, I, 249 et a.; à Rodoste, I, 348; Il Andrinople, I, 243 et a.; & Almyro, I, 245 ct u.; & Thèbes, I. 347; & Lemnos, I, 247. Extension de leur quartier # Constantinople, I, 249 e. st. Autorités coloniales à Constantinople, I. 264 et en. Relines des Vénitiens à Constantimeple, I, 200. He s'allient aux croiste dans la campagne entreprise contre Bymance, I, 264 et m. Leuz situation dans l'empire latin, I, 268. Lour part dans la conquête, I, 970 et as. Seigneurie dans les fler greeques, L. 278 et sa. Conquête et colonisation de Candie, I, 276 et at. Balles & Bubés, I, 281 et s. Les V. conspreent hour nacies quartier à Almyro, [, 984. Extension considérable de leurs permarione à Constantinople, I, 995 et s. Bay out des podestats, I, 287 et 1. Les Yenitiens a Kiev, I, 297; dans l'Anie-Mineure turque, I, 801 et a.; deas l'empire de Micée, E 304 et s.; à Rhades, E, \$06. A la reprise d'Acre, ils rentreut en pomention de lours analogaes propriétés, L 814. En Syrie, ils sont pour longtemps refoulés an accord reng, 1, 314. Leurs pongentions coloniales à Beyrout, I, 820. Trafic avec disbelet, I, 391; avec Tripoli, I, 391. lla shandonnent la trafic avec Anticole. 🥆 L 325. Constitution de leurs colonies de flyric, I, 880 — 882. Rédection de compôtence de leurs tribunsan à Tyr, I, 885; do leure droite de police deue la même ville, I, 866; de leute privilèges commet-

danz dens le reysume de Jérusalem, I., 287 of s. Commerce avec Dumas, I, 288, 273. Exemption des droits de douage dans le comté de Tripoli, I, 859; mais pas dans la principanté d'Antioche, I, 389. Lours relations avec l'empereur Frédéric II et ses lieutenants, I, 840 et ss. Guerro combre les Génois, I, 848 et m. Les Véniticas sont expaisés de Tyr. I., 345. Victoire remportée à Acre, our terre et our mer, I, 849 st & He investiment Tyr, I, 369. He fout in paix avec le neigneur de Tyr. I. 858. Armistice avec les 66nois, I, 854. Be portent secours à la ville de Tripoli, I, 557. Defense d'Aere, I, 857. et a. Ile trafiquent avec Chypre dès l'épaque des Grees, I, 859 et s. Les premiera diplômes accordés en leur feveur par les Unsigname, I, 80%. Leurs pomensions en Chypre, I, 863 et s. Etablissement dans h Petite-Armenie, I, 371. Negociations avec les sultans d'Alen, L 874 et a : avec les seigneurs de Schjoun, I, 375 et s. Eta-Missements et builes à Alep et à Lapidebe, I, 876 et a Les creimdes n'internomment pas le trafic des Vénitique avec les Kayptiens, I, 891, 898 et a. He surt récompensés d'avoir détourné de l'Égypte le courant de la quatribue eguinade. L 400 et m. Ils proment part à la croiande contre Dumiette, I, 405. Le gouremement vénitien interdit le commerce avec l'Égypte, I, 406. Dmits at pessessions des Vénitiens en Egypte, I, 410 et as Michel Paléclorus leur fait perdre leur prépondérance en Gréce; les sont même turius du marché greo, I, 427 et m. A Constantinople, leur citadelle est démolie par les Génois, I, 429. Leur balle n'est que toléré, I, 490. Guerre contre les Green et les Génois, I, 481 et s. Traitée conclus avec Michel, I, 429, 425. Attitado do l'empereur à leur égard en génômi, I, 440. Ils conservent du terrain et de l'influence au Grèce et dans les lieu. I, 446. Paix conclue avec Andrenie II, I, 446. Guerre contre les Vénitiens et les Génois, I. 445. Attaunés à Constantisople par les Génois, les Véultiens éva-

cuent la ville, I, 446 et a. Paix avas Gines, I, 447; ares Andreais, I, 448. Alliance avec Charles de Valeis, I. 449. Overtitation de leurs-colonies de Constandiscide et de Themalenique, I, 464. Manvais traitements et verations qu'elles subiment de la part des Green, I., 464, 466 et a. Bêle influent des Vénitions dans les parties de la Grêce possidées par des France, I. 466 et m. Lear hégémonie à Negrepont et dans l'Archinel, I. 468 et s. Lours colonies à Candie, I, 470; il Modon et & Coren, I, 479. Andronic III es rapproche d'eux, I, 487. Re refusent de s'allier avec Étienne Douehan, roi des Serbes, centre Bymnee, I, 490. Relations amicales avec Byzance, J. 490 et z. Nonvella guerre avec Génes, 1, 502 et s. Al-Hamos avec Pierre IV d'Aragon, I, 506; avec Jean Cantacunius, I, 506. Bataille navalo indécise dans le Bombore, I, 507. Continuation de la guerre jusqu'à la paix de 1865, I, 508 et s. Les Vénitiens suivent d'un ceil indifférent les progrès des Osmanlis, I, \$18 et s. — cut des contentations avec l'empereur gree, I, 514 et s. — sublement dos verations à Péra, I, 516 et a. Dernière guerre avec Gênea, I, 517 et at. Les Vénitions parconregt les côtes de la Bulgarie et font quelques voyages dans l'intérieur, I, 529. He y obtiennent des privilèges, I, 580 et a. Ha fint le commerce des grains à Licostome, I, 523. He cut un consulet à Altoluogo, I. 548. Els y candistat des traités avec quelques émirs, I, 543 et s. Traité avec le seigneur de Palatin (Mentéché), I, 545. Commist & Sinope, I, 568. Trafic area Chypre, II, 5 et m., 20 et m.; avec 1/2gypte et la Syrie, II, 87 et m. Interdit commercial mis provincirement our la Syrie, II, 4l. Interraption de leurs voyages d'affaires en Reypte, II., 48 et s. Le trade avec ce pays no tardo pur à reprendre avos une nonvella actività, II, 48 et a. Nouvenux traités conclus avec les maîtres du pays, II, 48. Attitude des Vénitique gendant la croimde de Pierre I™ de Chypre, II, 54 et m. Les Véultieus sont jetts en

prison, en Egypte et en Syrie, II, 55. lie fent de nouveau des voyages d'affaires on Syrie, II, 52 et s. Les Vénitions éta-Mis dans la Petito-Armenio visitent sami in Syrie, II, 76. "Trailo maritime avec in Petito-Armenie, II, 80 et a. Alabimoments dans ce pays, II, 89 et a. Venstions et réaction, II, 90 et s. <u>Calepio de</u> Trébiscode, II, 100 et m. Conflit area tol (Hanja, II, 10s et a. Nouveau quartier, 11, 106. Trade avec h. Perse, II, 139, 192 et sa.; avec Koulam, dans l'Inde, II. 149. Commint & Siam?, II, 154 et s. Après la chute de l'empire latin, les Véultiens évacuent les pays de Pont, II, 166. Michel Paléologue les expulse des marchés de cette région, II, 156 et s. Ils résistent, II, 169. Ils se maintiennant à Soldaja et occupant pendant qualque tempa Caffe, II, 168, 169. Colonio de Tara, II, 161 et ss.; de Kertch, II, 184 et a. Conflit avec Djenibak, II, 187 et s., 192 et s. Réconciliation, II, 197 et a. Envoi d'ambanadesre i Berdiber, H. 200; # Rama-2010, II, 201. Nouvelles escales en Crimés. II, 202 et s. Belations avec les Oumanits, II, 358 et es.; avec les dérniers Paléolegues, II, 200 et ss. Les Vénitions équipent des galères pour défendre Constantinople coutte les Tesses, II, 984. Bonnes relations area le sultan Deliman, II, 266 et s., 27d et s. De devismant uniques possessegre de Négrepout, II, 200. Ils sont pendant quelque tenga seign curs d'Athènes, II, 949, 971; pendant plus long temps seigneure d'Argos 🖿 de Nauplie, II. 272 : de Monombasia, II. 272 et a.; de Tinos et Mykonos, II, 278. Guerre avec Mahomet Iet, sultan des Osmanlis, II, 276 et c. Les habitants de Thessalonique remettent la ville aux Vénitiens, II, 280. Les Vénitiene font de vains efforts pour obtenir la possession de la Morte, II., 281 et a. Leur commerce est fréquemment troublé par les Osmaniis, II, 282 et s. Leur celezie de Constantinople, II., 282 et s. Efforts en van de l'union religiouse, IX, 284. Muserus prises pear in défense de Ometantinople, II., 595.

Guarro avec les Génois dans l'Archivel. II. 200. Traità avec Mahomet II. II. 806. Les Vémitiens augt enveloppés dans la catestropho 😽 la prise de Constantinople, II, 804 et a., 815 et a. Traité de main avec le suiten. IL 818 et s. Situation pogyelle feite aux colone au milieu des Turco, II, 917. Les Vénitiens refinent de comérer sun projets de smisade contre les Turce, II, 818. Leurs pomensions on Grees, II, 898. Guerre avec les Turcs, II, 894 et ss. Perte de Négrepont, II, 896. Alliance avec Oussun Hasman, II, 896. Paix arme les Turcs, II, \$66 et es. Les Vénitiens fermiere générean dans l'empire tere, II, 828. Reintions avec Bajaset II, II, 229 etc. Perte de Modon et de Coron, II, 381, Relations avec Sékim I∝, II, 382 et ≋ Sort échu au zerto des possessions végitiannes en Grèce, II, 884. Rivalité et luttes avec las Florentina sur le sel de la Grèce, II., 889 et a. Traitée conclus avec le seigneur de Palatia (Mentdohā), II, 358; avec la prince Ibrahimbeg de Caraman, II, 856 oi in; avec des empgreurs de Trébisonde, II, 861. Service de navigation sur Trêbizonde, II, 869. Les Vénitiess ne se laiment pas expoleer de Tana, II, 874. Ile out à conffrir à la suite de l'occupation de l'ana par Tamerian, II, 376. Lour quartier et leur château à Tassa, II, 576. 879. Nouvelles difficultés, II, 878. Maistien de consulet, IL 394. Rivalité entre les Vénitiens et les Génois un sujet de la suprématie à l'amagouste, II, 407 et u. Paragonate étant restée aux Génois, les colons venitiens sont rappelés dans lour patrie, II, 410. Les Vénitiens se trouvent opprimés par le fizzapole de Pamagounte. Pl: 414 St L Lis y sont amujetis aux drojts de douane, II, 416 et au. Ils cat à subir des verations de la part des Génois et des rois de Chypre. II, 417 et sa. Administration de la colonie de Chypre, II, 419 et a. Јасques II на тарриосће d'enz et épouse Catherine Cornaro, II, 420 et s. Lee Vénithens premnent pometsion de Chypre, II, 424 et ss. Consulat

A Damiette, II. 428. Door fordachi a Alexandrie, II, 439. Service de navigation sur Alexandria, II, 447, 458 et sa. Leure donanes en Égypte, II, 450. Trafic maritime avec 🖩 Syrie, II, 460 et a. Pordichi a Beyrout et a Tripoli, II, 409; a Damas et & Alap. II, 400 et u. R y a qualques marchands à Hamah, II, 468. Comminte en Syrie; II, 464. Petit trafe avec Acre et Tyr, II, 446 et a. Transperte de pelerine expédiés sus Jaffa, II. 466. Consulate à Rama et à Jérosalem, pour la protection des pèlerins, II, 466et a. Les propriétés des Vénitiens à Beyrent sout ravagées par Beucicaut, II, 469 et a. Les Vémitiens sont opprimés par le sultan Faradi, II, 471. Ils recoivent de bons traitements de son successeur, Choik, II, 479. Lee Tatere leur imposent. une durée de séjour limitée, II, 479. Octie mesure est levée par Boarsbal, II, 478. (i) dernier se réserve le monopole én paivre, mesure décastrense pour les Vénitions, II, 474 et se. Il les expulse, II, 475. Négociations avec Djakmak, II, 481. Il protège leurs marchands en Syrie, II, 482. Différends avec les mitans au majet du poirre, II, 491 🕮 🙉 ; au sujet de Chypre, II, 495. Ils égrouvent les effets de la jillousie des émire de Damas et d'Alep, II, 495 et se. Ils visitent leseôtes de la mer Caspienne, Soultanich et Takris, II, 506 of a. IL suivent d'un est luquiet les expéditions des Portagais dans les Indes, II, 515 et su. Ils sout invités à scheter à l'avenir les épices à Lisbonne, II, 515 et a. Ils tienment à connerver ouverte la voie commerciale par l'Egypte et cherchent à persuader an subtan de contrecarrar les Portugais dans les Indes, II, 517 et as. Négociations compliquées avec le suitan, menées par Domenico Trevisani, II, 541 et m. Diminution du trafe avec l'Égypte, II, 548 at as. Les Vénitiens négocient avec les rois de Portugul, II, 661. "Ils prennent part as commune des esclaves, II, \$61 et se. Les Vénitiens dans la France méridionale, aux foires de Champagne, de

Nimes, de Lyon etc., II, 718 et at. He envoient des galères en Angintuire et any Pays-Bat, II, 719 et at., 727. Elles abordent en passant en Espagne et en Portugal, II, 726. Relations commerciales avec l'Allemagne, II, 761 et su.

Vernacia, Ranuedo di Benedetto —,

Vernacia, Ranuedo di Benedetto —,

Vernacia, Ranuedo di Benedetto —,

Verre, I, 170, - II, 441, 489, 710 et a. Parles de verre, II, 711.

Vescente, Gugitishno ..., I, 496. Vetrano, Leone ..., 1, 276. Via Eguatia, I, 244.

Viere, Jacopo -, I, 275, 284. Thomas -, I, 508, not 1.

Vicembe: titro des cheft des colonies de Syrie à l'origine, I., 158, 100, 824, 880 m sa; dans la colonie pisane de Constantinople, ils continuent à porter ce titre jusqu'au XIIIs riècle, I., 228, 259, 290. Vicembes à Thessalanique, I., 345. Vicembes gineis dans la Petite-Arménie, I., 370. Quand ce titre est adjoint à celui de consul, voy. Consuls.

Vicantes dans les étais ferdés par les grédés, L. 188 et c.

> Victor III, pape, I, 191. Vidgaut, I, 76.

Viertes (en Autriche), II, 550, 798, 799, not. 8.

Vienne (en Dauphiné), Consile de —, II, 29.

Figures, II, 661, Vigliani (Vieni), Pieter -, II, 110.

Vignosi, Simone -, 1, 491 et al., 495 et m., 501. - II, 195.

Village, Joan de —, II, 484. Villagas, archevêque de Pise, I, 369. Villahardenim, maison de —, I, 441. Geoffrei I<sup>es</sup>, prince d'Achale, I, 271. Guillaume II, prince d'Achale, I, 282, 441.

Vic., I, 581. Vinetti, Fernado —, II. 518. Vietg. I, 54. Vincentl, seigneure de Minn: Bernabe -, I, 500. — II, 411. Galeaum -, I, 500. — II, 708. Philippe Marie, II, 200, 200, 480, not. 1. Gievanni -, I, 500. Matteo -, I, 447, 500. Ubaldo -, I, 418. Yalentina -, filio de Barnaho, II, 411.

Vitalis, Andrea -, I, 881.

Fileria, Truité de —, 1, 484. Viticulture en Syrie et spécialement à Héfin et & Tyr, I, 177. — II, 466; en Crimée, II, 177, 207; dans Pile de Chypre, II, 10; dans Pile de Candie, II, 294, 641, 727.

Vitturi, Antonio -, II, 869.

Vivaldi, Barashe dei —, II, 260. Bemoletto —, II, 148. Soricone —, II, 141, 142, not. 1. Ugolino —, II, 140, 142, not. 1, 508. Valino —, Guido —, II, 142.

Vladimir Monomaque, II, 161.

Vechlin, Maison des —, II, 580 et s. Conrat —, II, 580.

Volgus, I, 47, 56, 40 et a., 62. — ∏,

Volta, Oberte, Cattanes dalla ---, II, 96. Rufe della --, I, 812, 838.

Feliare, II, 871.

Vesporo (Kerick), J. 908, 551. — II., 184 et a., 880, 887, 895. v. austi Besperus. Valorno, Be —, II. 666.

Protegrad, L. 79.

I.

Xamita, I, 347, not. 4.

T.

Year, II, 217,

Forkand, I, 14. — II, 222 et s.

Femer, 1, 579 et a., 495. — II, 185, 445, 667, 578.

Feed, II, 100, 189, 291, 506, 678, 408, 708.

Yousonf, II, 60.

THE OIL I. L

Yibegha, II, 48.

T.

Zaccaria, Benedetto -, I, 864, 415 et a. 438, net. 439 et a. 444, 445, 498, 468, 484. — II, 5, 28, not 2, 84. Operations —, II, 501 et s. Manuele —, I, 488, 444, 446. — II, 19, 84. Martine —, I, 488, 495, 491. Matter —, I, 560, not. 8. — II, 20. Paleulogo —, I, 468, 465. Tedinio —, I, 462.

Zachario, pape, I, 96.

Zacosta, Petrus -, E, not. 6.

Zaganos Pacha, II, 300 et a

Zagora, I, 581, met. III

Zalabi on Jaciahi, I, 251. Zane, Andrea —, II, 419, not. 1.

Paulo --, II, 469. Razieri --, I, 209. Zangualar, II, 578, 620.

Santo, I, 191, 270, 274. - II, 289.

Zavasbar, II, 622.

Zora, I, 117, 287, 810, 849.

Zares, II, 227 et m.

Zoriego, II, 227.

Zaydon, I, 458. — II, 219 et s., 245

et m., 581, 592, 659, met. 8, 701 ct m.

26s, I, 443, 448.

29bid, I, 78 et a.

Zedoer, II., 676.

Zelek, II, 680.

Zámarchen, I, 16.

Zendado (Zendato), I, 247, not. 4. —

Щ, 701.

Zondi, 11, 573.

Zano, Andrea..., I, 846, 670. Carlo..., I, 516, not. I, 590, 599. ... II, 275, 471. Carino..., II, 490. Maron..., I, 445. Marino..., I, 471. Niccole..., II, 46, 450. Pietro..., I, 363, 471. ... II, 21, 267, 272, 530 et m. Raniero..., I, 482. Toofilo..., I, 159.

Zenneversta, II, 422.

Zetani, II, 701.

Ziami, Pietro —, I, 270, 200, 274, 387, 406 et ss. Bebestiano —, I, 227, pag

Ziałe, I, 904.

264, II, 735.

Zanobio, vey. Navaria.

Zeagli, Goffreto di --, II, 308, 364.

Zorgi, Bartolommes -, II, 236.

Zaric, I, 199.

Zybos, archonte gree, I, 502.

W.

Walfre, I, 50, 10 et a Wallen, II, 698

Waremand, patriarche de Jérumlem, I. 148.

Wavrin, Valura de —, I, 684. Wetser, maison aflomando, II, 680 et st. Withrand d'Ottonburg, I, 278. Withelmas Grassus, I, 282, 288, 205.

Windimit Monounque, II, 161. Wulfstan, I 76. Wynest, ments, II, 402. 1.70 20

Massaldruck der Spamerschag Bushdruckeret in Leipzig





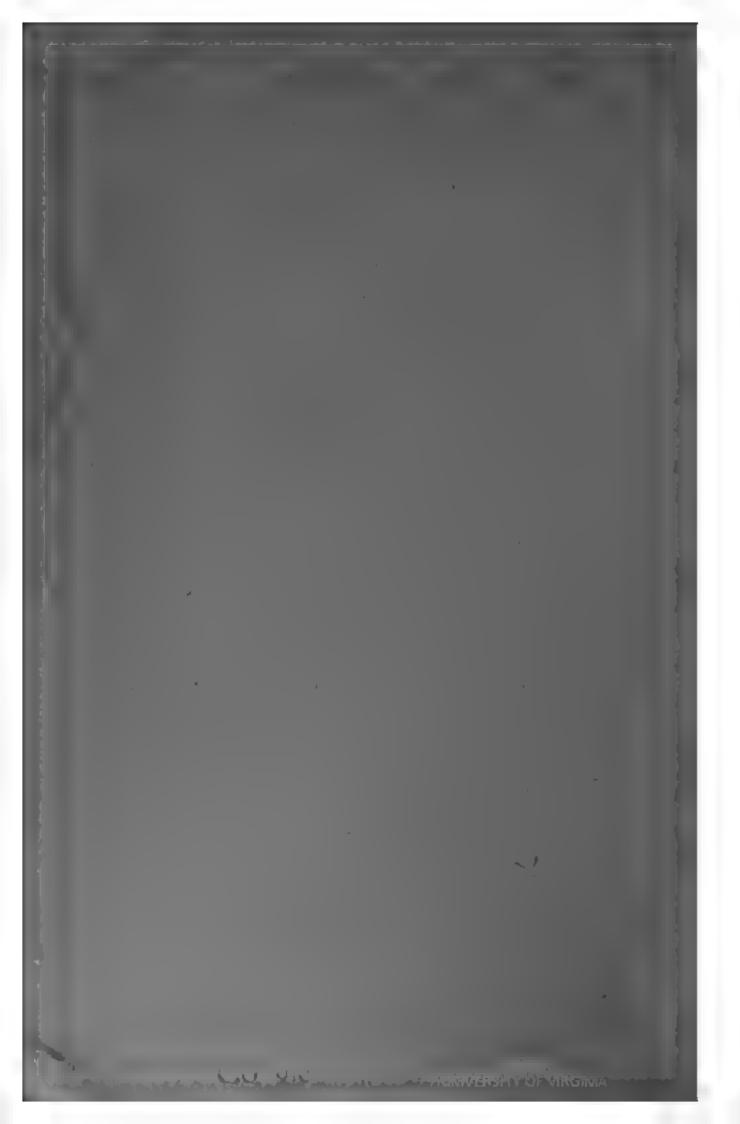

## ALDERMAN LIBEARY

The return of this book is due on the date indicated below



Usually books are lent out for two weeks, but there are exceptions and the borrower should note carefully the date stamped above. Fines are charged for over-due books at the rate of five cents a day; for reserved books there are special rates and regulations. Books must be presented at the desk if renewal is desired.

L-1





YX DOZ 177 907

1.Pr. 1921931



